

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

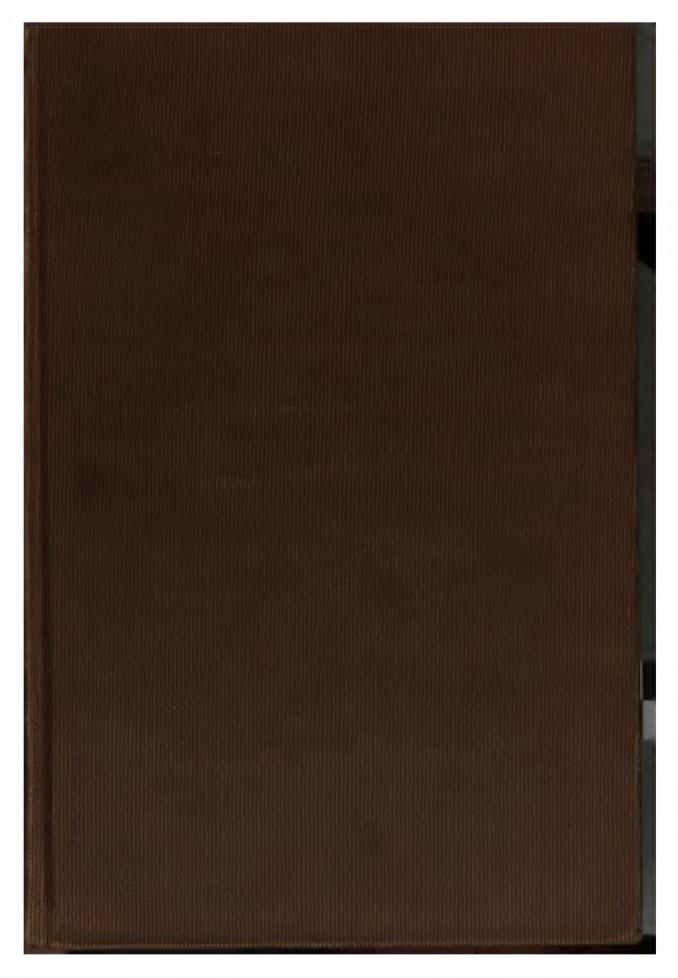

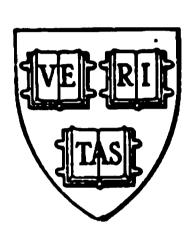

## **Darvard** College Library

THE GIFT OF

GAETANO SALVEMINI

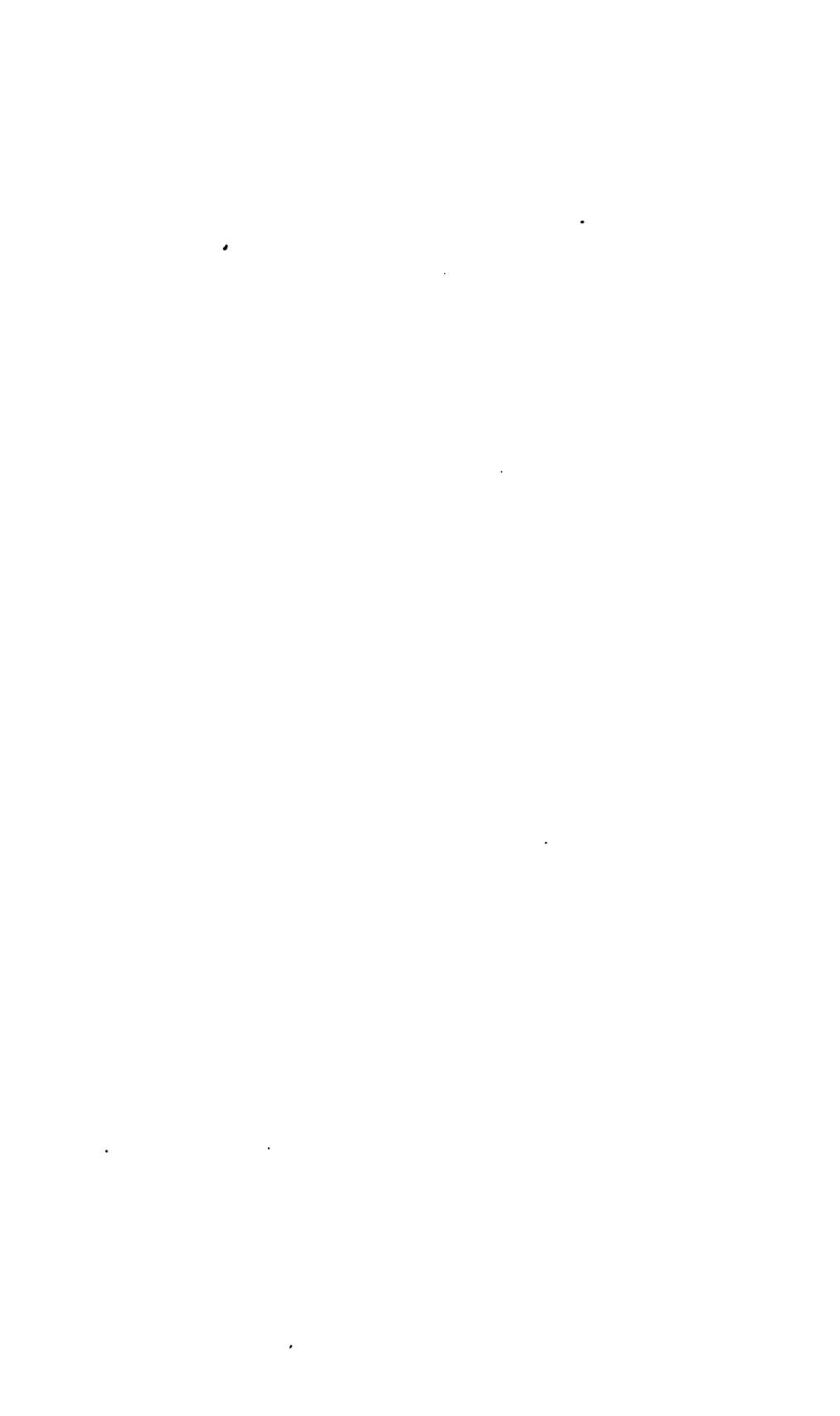

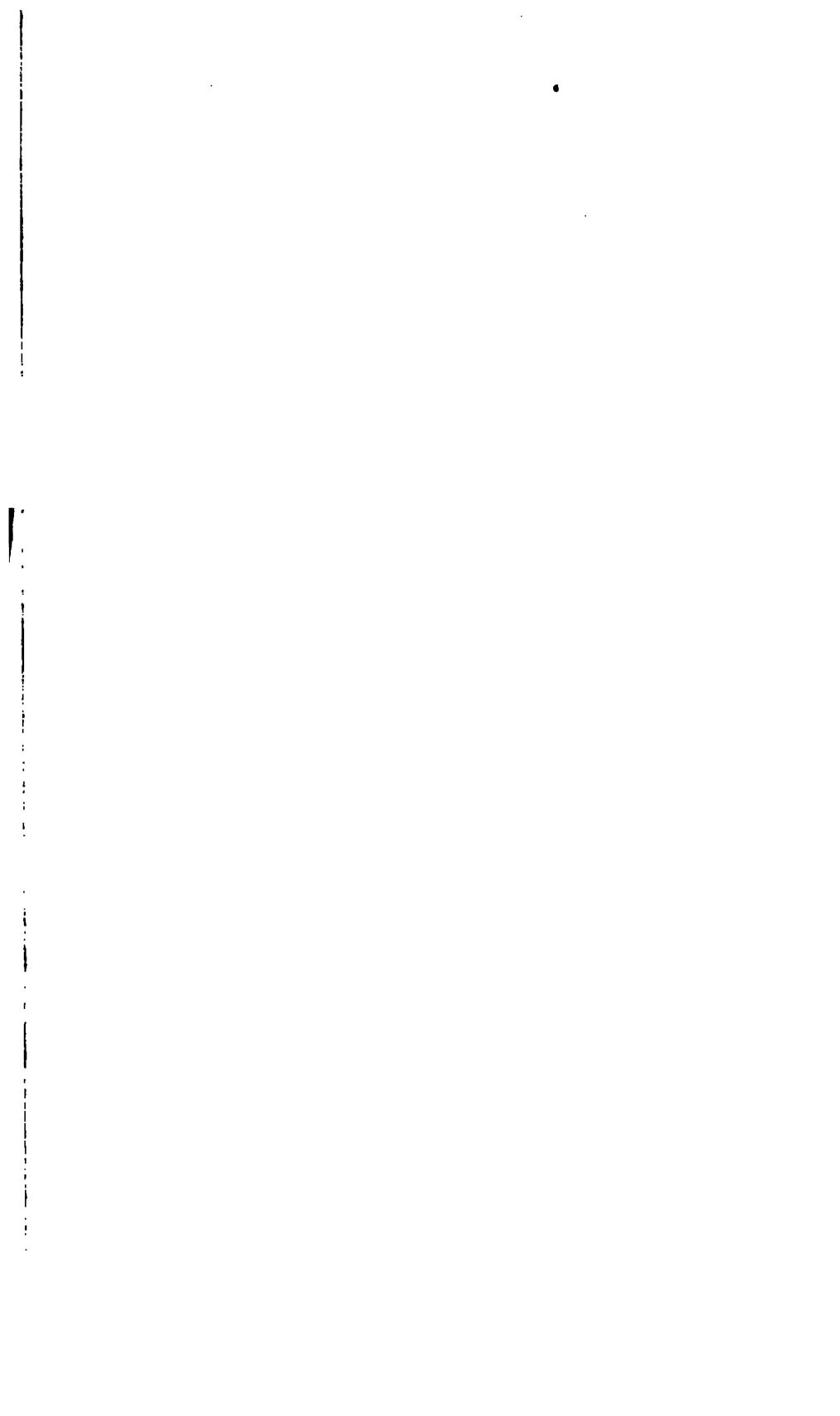

## ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ ΕΠΤΑ

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE Rue de Fleurus, 9, à Paris

## ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ ΕΠΤΑ

## SEPT TRAGÉDIES

# D'EURIPIDE:

TEXTE GREC

RECENSION NOUVELLE

AVEC 1 N COMMENTAIRE CRITIQUE ET EXPLICATIF

UNE INTRODUCTION ET DES NOTICES

## PAR HENRI WEIL

Correspondant de l'Institut Professeur à la Faculté des lottres de Besançon

#### · PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C'

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, Nº 77

LONDRES, 18, KING WILLIAM STREET, STRAND—LEIPZIG, 3, KOENIGS-STRASSE

1868.

Ge 36,25%

MARWAD COLLEGE LI WANT

1873, April 24. Falis vuri Fund.

.

•

## INTRODUCTION.

La vie d'Euripide, l'indication de ses ouvrages, soit conservés soit perdus, la transmission de ses tragédies et l'histoire de leur texte depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, enfin les méthodes critiques propres à constituer et à épurer ce texte telles sont les matières que nous nous proposons de traiter ici rapidement. Quant à l'appréciation littéraire du théâtre d'Euripide, nous renvoyons aux Tragiques grecs de M. Patin, ouvrage qui est dans toutes les mains et dont nous n'avons pas besoin de faire l'éloge.

Il en est de la vie d'Euripide comme de celle de la plupart des poëtes grecs: elle n'est que très-imparfaitement connue. Si l'on retranche les anecdotes frivoles, les faits dénués d'intérêt ou peu dignes de foi, il reste peu de chose. Parmi les biographes anciens de notre poëte le plus considérable était, sans doute, Philochorus, savant d'une érudition exacte et d'une critique sure <sup>1</sup>. Il contestait déjà des traditions mal établies, et il récusait le témoignage des poëtes comiques, propagateurs ou auteurs de la chronique scandaleuse d'Athènes. Mais la plupart des biographes n'étaient pas aussi scrupuleux. Il paraît qu'on avait fait d'assez bonne heure un extrait des écrits de Philochorus et des autres biographes de notre poëte. De cet extrait

juge aussi compétent que Bæckh (Abhandlungen der Berliner Akademie, 1832, p. 18 sqq.) n'hésite pas à déclarer que Philochorus lui semble, en fait d'histoire, aussi infaillible qu'un homme peut l'être.

<sup>4.</sup> Philochorus aimait à s'appuyer sur des documents authentiques. C. Muller (Fragmenta historicorum græcorum, I, p. LXXXVI) l'appelle: «auctor diligentissi- « mus acerrimoque præditus judicio. » Un

ont été tirés à leur tour les maigres documents que nous possédons aujourd'hui. C'est un chapitre d'Aulu-Gelle<sup>1</sup>, un article du lexique de Suidas<sup>2</sup>, et surtout une Vie qui se trouve plus ou moins complète, et avec quelques variantes, dans un certain nombre des manuscrits d'Euripide, et qui a été remaniée par Thomas Magister<sup>2</sup>. Il faut ajouter à cela plusieurs renseignements épars chez divers auteurs et recueillis par l'érudition moderne<sup>4</sup>.

Euripide, fils de Mnésarchus ou Mnésarchidès , et de Clito, naquit, d'après la tradition la plus répandue, à Salamine, le jour même où se livrait, près de cette île, la fameuse bataille dans la première année de la 75° olympiade, en 480 avant J. C. Eschyle, alors dans la force de l'âge, combattit parmi les défenseurs de la patrie. Mêlé depuis longtemps aux luttes dramatiques, il n'avait pas encore donné toute la mesure de son génie, et il méditait encore ses Perses et ses autres chefs-d'œuvre. Sophocle, bel enfant de quinze ans, dansa autour du trophée, la lyre à la main. On a souvent signalé ces coïncidences, qui ne parlent pas seulement à l'imagination, mais qui disent quelque chose à l'esprit. Il est vrai que l'année et, à plus forte raison, le jour de la naissance de notre poëte ne sont pas établis d'une ma-

- 1. Aulu-Gelle, XV, 20.
- 2. L'article de Suidas se trouve aussi dans quelques manuscrits d'Euripide. Dans l'édition Aldine cet article est attribué à Manuel Moschopoulos.
- 3. Les diverses rédactions de cette Vie se trouvent réunies dans les Βιογράφοι de de Westermann, p. 433 sqq., et en tête des Scholies sur Euripide, publiées par Dindorf. Dans les pages suivantes, nous désignerons cette Vie par le nom de Βίος, et nous citerons simplement « Aulu-Gelle » et « Suidas » quand nous aurons en vue les morceaux indiqués dans les deux notes précédentes.
- 4. Nous n'avons pas cru devoir rappeler tous ces renseignements, en partie futiles. Nous renvoyons aux pages substantielles que Nauck a placées en tête de son texte d'Euripide (édition Teubner, Leipzig, 4857). On y trouve recueillis tous les passages
- d'auteurs anciens dans lesquels il est question d'Euripide. Barnes (1694) et Pflugk (1830) ont aussi fait précéder leurs éditions de recherches sur la vie de notre poëte. Parmi les autres travaux sur le même sujet, le plus remarquable est sans doute l'article que Bernhardy a consacré à Euripide dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber, sect. II, vol. XXXIX, p. 127 sqq., et qu'il a résumé dans son Grundriss der Griechischen Literatur.
- 5. Cf. Suidas: Εὐριπίδης Μνησάρχου η Μνησαρχίδου. Les deux formes du nom se trouvent dans le Βίος, ainsi que dans deux inscriptions insérées dans le Corpus inscriptionum græcarum aux numéros 6051 et 6052.
- 6. Cette tradition est rapportée dans le Bίος, chez Thomas, chez Suidas, chez Diogène Laërce, II, 45, chez Plutarque, Quæstt. symp. VIII, 1, p. 717 C, chez

nière certaine et incontestable. Nous remarquons que Philochorus restait à ce sujet dans le doute<sup>4</sup>, et nous pensons que le plus sage est d'imiter une réserve si prudente. Mais l'essentiel, c'est qu'Euripide naquit à l'époque des guerres Médiques. Or ces guerres et les victoires remportées sur les Barbares de l'Asie ont été le point de départ, non-seulement de la grandeur politique d'Athènes, mais aussi de sa grandeur littéraire. L'élan de la vaillante génération qui sauva la Grèce et l'Europe se révèle directement dans les œuvres d'Eschyle; mais l'enthousiasme de ces grandes journées ne s'éteignit pas aussitôt : il se communiqua de proche en proche, et toutes les conquêtes que les enfants d'Athènes ont faites dans le domaine de l'art et de la pensée sont dues à la noble ardeur qui s'est allumée à ce foyer.

Les poëtes comiques ont jeté du ridicule sur les parents d'Euripide. A les entendre, son père était cabaretier ou revendeur de comestibles, et sa mère vendait des légumes 2. Il est malaisé de savoir aujourd'hui ce qui a pu donner lieu à ces médisances. Philochorus, qui disposait de documents que nous

Hesychius Illustris dans les Fragmenta Historicorum græcorum, IV, p. 463.

1. On lit dans le Bίος: Ἐτελεύτησε, δὲ, ώς φησι Φιλόχορος, ὑπὲρ τὰ έβδομήχοντα έτη γεγονώς, ώς δε Έρατοσθένης, οε'. Or Euripide mourat en 406 avant J. C.: c'est là un fait authentique, . admis par tout le monde. S'il se trouvait à cette date dans sa soixante-quinzième année, il naquit en 480. Le calcul d'Eratosthène s'accorde avec la tradition commune sur la naissance du poëte. Philochorus était moins explicite : il se bornait à dire qu'Euripide vécut plus de soixante dix ans. Nous ne croyons pas nous tromper en tirant de cette réserve la conclusion que Philochorus ne tenait pas pour bien établie la date de la naissance d'Euripide. Mais quelle était l'origine de la tradition commune? On ne sauruit faire à ce sujet que des conjectures. Voici la nôtre. Euripide naquit à Salamine. Les biographes combinèrent ce suit avec la circonstance que cette île, ainsi que d'autres lieux voisins, servit de lieu de resuge aux familles des Athéniens lorsque l'armée de Xerxès allait envahir l'Attique (cf. Hérodote, VIII, 41). Quelque spécieuse que soit cette combinaison, elle n'est cependant pas sûre. Les parents d'Euripide pouvaient posséder des propriétés à Salamine. Du moins Aulu-Gelle rapporte-t-il, d'après Philochorus, qu'Euripide aimait à travailler dans une grotte solitaire de cette lle. Quoi qu'il en soit, le Marbre de Paros, ligne 65, époque 50 (cf. l. 75, ép. 60, et l. 77, ép. 63) place la naissance d'Euripide sous l'archonte Philocrate, c'est-àdire en 485/484 avant J. C.

2. Le Bίος porte: Εὐριπίδης ὁ ποιητής υἰὸς ἐγένετο Μνησαρχίδου καπήλου καὶ Κλειτοῦς λαχανοπώλιδος. Cette dernière assertion, qu'on retrouve chez plusieurs auteurs anciens, remonte à Aristophane, qui la répète à satiété. Cf. Acharniens, 476: Σκάνδικά μοι δὸς, μητρόθεν δεδεγμένος, et passim. Où le hiographe a-t-il pris que le père d'Euripide exerçait le métier de κάπηλος? Sans doute dans quelque comédie aujourd'hui perdue.

n'avons plus, crut pouvoir prouver qu'Euripide était de bonne famille 1. Quoi qu'il en soit, l'éducation du futur poëte ne semble pas avoir été négligée. Son père voulait d'abord faire de lui un athlète: une prédiction mal interprétée avait, dit-on, fait concevoir à Mnésarque l'espérance que son fils obtiendrait un jour des couronnes aux jeux publics 2. On lit dans les tragédies d'Euripide des paroles amères contre les athlètes. Le poëte méprise ces colosses de chair, esclaves de leur corps : il désapprouve les distinctions dont ils sont l'objet, et il condamne en général l'importance excessive que les Hellènes donnaient aux exercices du corps 3. Ces exercices, qu'une erreur paternelle lui avait imposés autrefois, lui auraient-ils laissé un souvenir ineffaçable, un dégoût persistant? Les biographes 'rapportent aussi que le jeune Euripide s'essaya dans l'art de la peinture. Il serait difficile, je crois, de retrouver dans les vers du poëte une trace positive de ces études. Un passage d'Hécube, où il fait allusion à certain procédé des peintres, est trop isolé. Cependant il aime et il prodigue les détails descriptifs, pittoresques, et il les pousse souvent

- 1. Cf. Suidas: Οὐκ άληθὲς δὲ ὡς λαχανόπωλις ήν ή μήτηρ αὐτοῦ καὶ γὰρ τῶν σφόδρα εὐγενῶν ἐτύγχανεν, ὡς ἀποδείκνυσι Φιλόχορος. Les manuscrits d'Euripide dans lesquels l'article de Suidas se trouve transcrit, ajoutent οὖσα après ἐτύγχανεν. A tort, suivant nous: c'est ov qu'il faut sous-entendre, et ἐτύγχανεν doit être rapporté à Euripide. Athénée, X, p. 424 C, et le Bíos racontent qu'Euripide exerçait dans son enfance certains ministères religieux qui semblent avoir été réservés aux fils de famille. Nauck conjecture avec beaucoup de sagacité que des faits de ce genre servirent à Philochorus pour réfuter les médisances des poêtes comiques.
  - 2. Cf. Bios et Aulu-Gelle.
- 3. Voir surtout le fragment considérable de l'Autolycus, cité par Athénée X, p. 448 C sq.: Κακῶν γὰρ ὄντων μυρίων καθ' Ἑλλάδα Οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένους, κτλ. Cf. Électre, 387 sqq., 862 sqq., 880 sqq., avec la note. Dans l'Antiope aussi Euripide semble avoir discuté la valeur des exercices du corps et de ceux de l'esprit. Zéthus y disait a son frère:

Φύσιν γαρ ανδρός ώδε γενναίαν λαχών Γυναιχομίμω διαπρέπεις μορφώματι. (Je refais le premier de ces vers d'après Platon, qui, modifiant les termes employés par le poëte, dit dans le Gorgias, p. 485 E : Φύσιν ψυχῆς ὧδε γενναίαν <λαχών > μειρακιώδει διαπρέπεις μορφώματι. Il me semble évident que le participe λαχών a été omis par la faute des copistes. Le mot γυναιχομίμω est fourni par Philostrate, Vita Apoll. Tyan. IV, 21, passage d'abord signalé par Grotius.) Amphion répondait : Τὸ δ' ἀσθενές μου καί τὸ θῆλυ σώματος Κακῶς ἐμέμρθης. εί γάρ εὖ φρενῶν ἔχω, Κρεῖσσον τόδ' έστι χαρτερού βραχίονος (Stubée, Anthol. III, 42). Il ajoutait : Καὶ μὴν ὅσοι μὲν σαρχός είς εὐεξίαν Άσχοῦσι βίοτον, ην σφαλώσι χρημάτων, Καχοί πολίται δεί γάρ ἄνδρ' είθισμένον Άχόλαστον ήθος γαστρός έν ταὐτῷ μένειν.

- 4. Le Bίος porte: Φασὶ δὲ αὐτὸν ζωγράφον γενέσθαι καὶ δείκνυσθαι αὐτοῦ πινάκια ἐν Μεγάροις. Suidas: Γέγονε δὲ τὰ πρῶτα ζωγράφος.
  - 5. Hecube, 807 sq. Cf. Hippol. 1078.

à une exactitude minutieuse; c'est même là l'un des caractères les plus saillants des récits qu'il prête à ses Messagers et d'un grand nombre de ses chœurs.

D'autres études exercèrent sur le jeune homme une influence plus sensible et plus décisive. Euripide fut initié à la philosophie par Anaxagore; il suivit les leçons de Prodicus et de Protagoras; il se lia avec Socrate 1. Le disciple et l'ami des philosophes, le penseur, l'homme de la méditation solitaire se reconnaissent dans sa vie, comme dans ses ouvrages. Euripide vivait à l'écart : on ne le voit pas, comme Sophocle, prendre une part active aux affaires de son pays. Sans doute, il observait les événements politiques, comme il observait en général les hommes, leurs passions, leur vie : de nombreuses allusions éparses dans ses tragédies font foi de l'émotion avec laquelle il suivait ce qui se passait sur la grande scène du monde. Mais il assistait à la lutte des intérêts et des ambitions en simple spectateur, sans entrer dans la mêlée. Les sentiments qu'il attribue à un des personnages qu'il a créés, à ce jeune Ion, élevé dans la paix du temple d'Apollon, loin des orages de la vie active, ces sentiments sont bien ceux du poëte lui-même2. Ailleurs3, il traçait du sage ce portrait magnifique: « Heureux qui connaît la science! Il ne cherche pas à empiéter sur ses concitoyens, il ne médite pas d'action injuste. Contemplant la nature éternelle, son ordre inaltérable,

1. Cf. Suidas, Aulu-Gelle, et le Bíos. Une rédaction de ce dernier document nomme le philosophe physicien Archélaus parmi les maîtres d'Euripide. Pour ce qui concerne Anaxagore, les témoignages abondent. Quant à Protagoras, ajoutez aux autorités citées ci-dessus Diogène Laërce, IX, 54 sq. Ce dernier auteur raconte, d'après Philochorus, que Protagoras périt en mer avec le vaisseau qui devait le transporter en Sicile, et qu'Euripide fit allusion à cet événement dans son Ixion. La mort de Protagoras peut être placée, sinon avec certitude, du moins avec probabilité, en 411 avant J. C. (Cf. Frey, Quæstiones Protagoreæ, p. 64; Zeller, Die Philosophie der Griechen, I, p. 731; Mullach, Fragmenta philosophorum græcorum, 11,

p. LXXI). Il est donc possible que notre poëte ait rappelé cet événement dans une de ses tragédies, et nous n'avons pas le droit de contester, comme ont fait Clinton, Wagner, Nauck et d'autres, l'exactitude de Philochorus. Il est vrai que les anciens ont quelquefois imaginé de telles allusions en dépit de la chronologie. De bonne heure on prétendait que, dans son Palamède, Euripide avait indirectement reproché aux Athéniens la mort de Socrate. Mais c'est précisément Philochorus qui releva l'anachronisme commis par les auteurs de cette anecdote (cf. Diogène de Laërte, II, 44).

2. Cp. Ion, 585 sqq.

3. Cf. Clément d'Alexandrie, Strom., IV, xxv, 157, fragment 965 Wagner.

son origine et ses éléments, son ame n'est ternie d'aucun désir honteux. »

\*Ολδιος όστις τῆς ἱστορίας
ἔσχε μάθησιν
μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνη
μήτ' εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν,
ἀλλ' ἀθανάτου καθορῶν φύσεως
κόσμον ἀγήρω
πῆ (?) τε συνέστη καὶ ὅπη καὶ ὅπως.
Τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ' αἰσχρῶν
ἔργων μελέτημα προσίζει.

Le personnage d'Amphion dans la tragédie d'Antiope répondait à l'idéal conçu par Euripide. Rien n'était plus célèbre dans l'antiquité que la querelle de Zéthus et d'Amphion. L'un des frères était un homme pratique : un corps robuste, une fortune considérable, une grande position dans la cité, voilà le but de ses efforts. L'autre était poëte et, à la fois, philosophe; les luttes de la place publique le rebutaient; il mettait son bonheur à cultiver son esprit, il voulait être homme avant d'être citoyen 1.

Euripide aimait à converser avec quelques amis et avec les livres de ceux qu'il ne pouvait voir personnellement. Il possédait une bibliothèque<sup>2</sup>, chose rare et nouvelle à une époque où la poésie coulait à pleins bords, mais où le goût de la lecture était peu répandu. Un de ses chœurs comptait parmi les bienfaits de la paix, dont il demandait le retour, de pouvoir « dérouler ces seuilles qui nous parlent et qui sont la gloire des sages. »

Δέλτων τ' άναπτύσσοιμι γῆρυν άν σοφοί κλέονται.

Aristophane, qui n'aimait aucune nouveauté, reproche à Euripide d'avoir « amaigri la tragédie, de l'avoir rendue fluette et chétive en la nourrissant de jus de niaiseries, extrait de livres subtils » 4.

Wagner), cités par Stobée, Anthol. LV, 4. Cf. Hipp. 451.

<sup>1.</sup> Voyez sur l'Antiope d'Euripide un Mémoire que nous avons publié dans le Journal général de l'instruction publique, 4847, nº 83 et 84.

<sup>2.</sup> Cf. Athénée, I, p. 3 A.

<sup>3.</sup> Voir les vers de l'Érechthée (frg. 352

<sup>4.</sup> Aristophane, Gren. 944: Ἰσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν καὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον.... Χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων ἀπὸ βιδλίων ἀπηθῶν. Cf. ib. v. 4409.

La tradition nous montre Euripide retiré à Salamine dans une grotte solitaire sur le bord de la mer : c'est là, dit-on, qu'il travaillait, qu'il méditait. Cette singularité, son air triste et sévère, son humeur morose contrastaient avec l'aimable gaieté de Sophocle, ainsi qu'avec la douceur infinie de ses propres vers. Un poëte érudit a dit de lui? : « Le disciple du noble Anaxagore était d'un commerce peu agréable : il ne riait guère, et ne savait pas même plaisanter à table, mais tout ce qu'il a écrit n'est que miel et que chant de Sirènes. » L'antiquité nous a transmis un beau buste d'Euripide. Ce portrait annonce des habitudes de méditation et une vive sensibilité.

Le théâtre d'Euripide atteste, mieux encore que les assertions des biographes, l'influence qu'exercèrent sur notre poëte les penseurs avec lesquels il était en rapport. Protagoras disait que l'homme était la mesure de toute chose. On reconnaît cette doctrine dans ce qu'alléguait un des héros d'Euripide afin de justifier une passion incestueuse. « Aucun usage, s'écriait-il, n'est honteux, s'il ne paraît tel à ceux qui le suivent. ». C'est encore conformément à un apophthegme de Protagoras qu'Euripide faisait dire à un de ses chœurs: « Celui qui connaît l'art de la parole, trouve en toute chose matière à des discours contradictoires. Il faut convenir qu'Euripide a largement mis en œuvre cette proposition. Il affectionne les luttes oratoires, il plaide en rhéteur le pour et le contre de chaque cause, très-ingénieux à

- 4. Cf. Βίος, et Philochorus chez Aulu-
- 2. Alexandre l'Étolien chez Aulu-Gelle : Ό δ' Άναξαγόρου τρόφιμος χαιοῦ στρυφνὸς μὲν ἔμοιγε (?) προσειπεῖν Καὶ μισόγελως καὶ τωθάζειν οὐδὲ παρ' οἶνον μεμαθηκώς · Άλλ' ὅ τι γράψαι τοῦτ' ἄν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχει. Valckenaer (Diatribe in Euripidis fragmenta, p. 25) pense qu'Euripide, ainsi que Périclès, tenait de son maître Anaxagore cette gravité qui ne se déridait jamais. Il cite Élien, Hist. Var. VIII, 43 : Ἀναξαγόραν... φασὶ μὴ γελῶντά ποτε ὀρθῆναι μήτε μειδιῶντα τὴν ἀρχήν.
  - 3. Voir Visconti, Iconographie grecque, , pl. 5, et p. 24.

- 4. Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος. Voy. Diogène Laërce, IX, 51, Platon, Théétète, p. 452 A.
- 5. Fragment 24 Wagner, tiré de l'Éolus d'Euripide, et cité par le scholiaste d'Aristophane, Gren. 1475: Τί δ' αἰσχρὸν ἢν μὴ τοῖσι χρωμένοι; δοχῆ; Ce vers a souvent été reproché à Euripide. Cf. Plutarque, de aud. poèt. p. 33 C; Stobée, V, 82; Athénée, XIII, p. 582 C.
- 6. Fragment 213 Wagner, tiré de l'Antiope, et cité par Stobée, Anthol. LXXXII, 2: Έχ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων Άγῶνα θεῖτ' ἄν, εἰ λέγειν εῖη σοφός. Cp. Diogène, l. c.: Πρῶτος ἔφη (ὁ Πρωταγόρας) περὶ παντὸς πράγματος δύο λόγους εἶναι ἀντιχειμένους ἀλλήλοις.

trouver des arguments, mais souvent trop peu préoccupé de ce qui convient au caractère et à la situation des personnages qu'il met en scène. Voici des vers' qu'on dirait écrits pour procurer des disciples aux Gorgias et aux Antiphon: « Eh quoi! nous recherchons toutes les autres connaissances, nous faisons les efforts qu'il faut pour les acquérir, et nous négligeons la Persuasion, qui est la maîtresse souveraine du monde! nous ne payons pas de maître pour apprendre à persuader ce que nous désirons et à l'obtenir! »

L'amitié qui unissait Euripide à Socrate et l'affinité de ces deux esprits frappaient tout le monde, au point de faire imaginer par les auteurs comiques du temps que le philosophe était collaborateur du poëte. Un de ces auteurs disait2, en associant à Socrate le beau-père d'Euripide: « Voici Mnésiloque qui prépare un drame nouveau dans la cuisine d'Euripide, et Socrate met des fagots sous la marmite ». Il en est de cette collaboration comme de celle de Céphisophon, jeune esclave né dans la maison d'Euripide et mêlé par la chronique scandaleuse d'Athènes aux malheurs domestiques comme aux travaux littéraires de son maître3. Il n'est pas difficile de signaler dans Euripide une foule de sentences que Socrate n'eût pas désavouées; mais, comme ce philosophe cherchait plutôt qu'il n'affirmait, il n'est guère possible de déterminer les idées que notre poëte doit plus particulièrement au commerce de Socrate. J'oserais cependant attribuer à cette influence certaines théories sur l'amour professées par Euripide en différents endroits. A l'amour physique, l'amour re-

<sup>1.</sup> Voy. Hecube, 814 sqq.

<sup>2.</sup> Téléclide. Le Bío; rapporte de ce poëte ces vers que nous donnons d'après les corrections de Dindorf et de Meineke : 'Ο Μνησίλοχος δ' ἐκεινοσὶ φρύγει τι δράμα καινὸν Εὐριπίδη, καὶ Σωκράτη; τὰ φρύγαν' ὑποτίθησιν. Cp. le passage gravement altéré de Diogène Laërce, II, 18, où les poëtes comiques Callias et Aristophane sont cités à côté de Téléclide.

<sup>3.</sup> Cf. Aristophane, Grenouilles, 1408, 1452, et surtout 944: Εἰτ' ἀνέτρεφον (sous-ent. τὴν τραγωδίαν) μονωδίαις Κηφισοφώντα μιγνύς, avec la scholie: ἸΕδόκει δοῦλος ῶν ὁ Κηφισοφών συμ-

ποιείν αὐτῷ καὶ μάλιστα τὰ μέλη, ὄν καὶ συνείναι τῆ γυναικὶ αὐτοῦ κωμῳ-δοῦσιν. Les mêmes bruits sont rapportés dans le Bíoς. Un certain Timocratès d'Argos y est aussi nommé parmi les collaborateurs d'Euripide. D'après une scholie sur le vers 446 de l'Andromaque, cette tragédie fut d'abord jouée sous le nom de Démocratès. Bergk et Nauck pensent que Τιμοκράτης et Δημοκράτης ne font qu'un, et que l'un de ces noms est altéré.

<sup>4.</sup> Voyez Medee, 844 sq et les passages que nous y avons cités en note. Cp ce qu'Alcibiade dit de Socrate dans le Banquet de Platon, p. 215 sqq.

présenté par Vénus, le poëte oppose un autre amour écelui qui est inspiré par les belles ames, qui est une école de sagesse et qui nous rend plus vertueux.

Mais c'est surtout Anaxagore de qui les exemples et les leçons ont laissé des traces profondes dans l'esprit, comme dans les vers d'Euripide<sup>4</sup>. Un de ses chœurs<sup>2</sup> vante la fermeté d'un vieillard qui supporta, sans se laisser abattre, la perte d'un fils unique et digne de tous les regrets. Ce vieillard, que le poëte ne nomme pas, est sans doute le philosophe qui dit, quand on lui annonça la mort de son fils : « Je n'ignorais pas que j'avais donné le jour à un être mortel 3 ». C'est au même Anaxagore qu'Euripide faisait allusion dans un autre endroit, où un de ses héros assurait avoir appris d'un sage à préparer son âme contre tous les coups de la fortune, afin de n'être pris au dépourvu par aucun des malheurs que la vie peut amener<sup>4</sup>. Ailleurs notre poëte parle des dangers que l'ignorance et l'envie suscitent aux philosophes, accusés d'un côté d'être des désœuvrés, des membres inutiles de la cité, et de l'autre, de posséder une science extraordinaire et suspecte. Ces réflexions se trouvent dans Médée, tragédie qui sut jouée quand se préparait le procès d'Anaxagore; et l'on pense avec raison qu'ici encore Euripide songeait à son maître vénéré.

Les traits généraux du système d'Anaxagore sur la nature et l'origine des choses sont exposés dans un morceau célèbre 6, tiré du Chrysippe d'Euripide. « Ce qui est né de la terre, retourne a la terre; ce qui est sorti d'origine céleste, remonte à la voûte éthérée. Rien de ce qui naît ne meurt; mais, se séparant de ce

<sup>4.</sup> Cf. Valckenaer, Diatribe, p. 25 sqq.

<sup>2.</sup> Alceste, 903 sqq.

<sup>3.</sup> Ἡιδειν θνητὸν γεννήσος. Voy. Chrysippe chez Galien, de Plat. et Hippoer. dogm. IV, 7, et Cicéron, Tuscul. III, xiv, 29. Nous ne saurions dire au juste qui a le premier signalé le rapport évident entre ces passages et les vers de l'Alceste.

<sup>4.</sup> Cf. Galien et Cicéron, ll. cc. Ce dernier a mis en latin les vers du *Thésée* d'Euripide cités par Galien et par Plutarque, Consol. ad Apollon. p. 112 D:

Έγω δὲ τοῦτο παρὰ σοφοῦ τινος μαθών, Εἰς φροντίδας νοῦν συμφοράς τ' ἐβαλλόμην, Φυγάς τ' ἐμαυτῷ προστιθεὶς πάτρας ἐμῆς Θανάτους τ' ἀώρους καὶ κακῶν άλλας ὁδοὺς. Ἰν', εἰ τι πάσχοιμ' ὧν ἐδόξαζον φρενὶ, Μή μοι νεωρὲς προσπεσόν μαλλον δάκη.

<sup>5.</sup> Voy. Médée, 294 sqq., avec la note.

<sup>6.</sup> Fragment 833 Wagner, cité par Philon, De incorrupt. mundi, 44, De mundo, 44, et, en partie, par d'autres. Cf. Suppl. 531 sqq.; Helène, 4015 sq.; Oreste, 1086 sq.

qui leur est étranger, les êtres apparaissent sous une autre forme.»

Χωρεῖ δ' ὀπίσω, τὰ μὲν ἐχ γαίας φύντ' εἰς γαῖαν, τὰ δ' ἀπ' αἰθερίου βλαστόντα γονῆς εἰς οὐράνιον πόλον ἦλθε πάλιν · θνήσχει δ' οὐδὲν τῶν γιγνομένων, διαχρινόμενον δ' ἀλλο πρὸς ἄλλου μορφὴν ἐτέραν ἐπέδειξεν 1.

Une des tragédies, aujourd'hui perdues, d'Euripide semble avoir été écrite dans le but de faire connaître au public le système d'Anaxagore. La scène était changée en chaire de philosophie, l'action tragique n'était plus qu'un prétexte, ou, comme dit Denys d'Halicarnasse<sup>2</sup>, qu'une figure. Mélanippe avait eu le bonheur, dangereux pour une mortelle, de plaire à un dieu de l'Olympe. Devenue mère, elle donne le jour à deux enfants, et, sur l'ordre de leur père, Neptune les expose au milieu des troupeaux. Une vache les allaite, le taureau veille sur eux avec des soins tout paternels. Étonnés d'un fait aussi merveilleux, les bergers en instruisent le roi Éolus, père de Mélanippe. Le roi aussi s'émeut de ce prodige, et il ordonne que des enfants humains nés, à ce qu'il croit, d'une vache et d'un taureau, soient brûlés vifs. La malheureuse Mélanippe est chargée de parer les victimes pour le sacrifice. Elle essaye d'abord de les sauver sans révéler, si cela est possible, le secret de leur naissance. Elle soutient donc qu'il ne peut jamais y avoir de prodige, ni d'événement contraire aux lois de la nature; et pour en convaincre son père, elle lui explique les principes de la philosophie naturelle d'Anaxagore. Voici le commencement de cette exposition3. « D'abord le ciel et la terre ne formaient qu'une

<sup>4.</sup> Cf. Anaxagore apud Simplic. in Aristot. Phys. fol. 34 B: Τὸ δὲ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι οὐκ ὀρθῶς νομίζουσιν οἱ Ελληνες οὐδὲν γὰρ χρῆμα γίνεται οὐδὲ ἀπόλλυται, ἀλλ' ἀπὸ ἐόντων χρημάτων συμμίσγεταί τε καὶ διακρίνεται.

<sup>2.</sup> Denys, Rhétor. VIII, 10, et IX, 11. Les renseignements que cet auteur donne

sur le sujet de Mélanippe sont complètés par Grégoire de Corinthe, le commentateur d'Hermogène, t. VII, p. 1313 des Rhetores de Walz, et par Hygin, Fab. CLXXXVI.

<sup>3.</sup> Cf. fragment 487 Wagner, cité par Diodore de Sicile, I, 7, et par Eusèbe, Præp. evang. I, p. 20 D.

seule masse; ensuite, quand ils se furent séparés l'un de l'autre, ils engendrèrent toutes choses, et ils firent naître à la lumière les arbres, les oiseaux, les animaux, et les habitants de l'onde, et la race des mortels. » Aussi l'héroïne de cette tragédie fut-elle appelée Μελανίππη ή σοφή, Mélanippe la Sage, ou plutôt la Philosophe: car pour sage, elle ne l'était pas trop. Mais quelle apparence qu'une jeune fille ait fait des méditations si profondes sur la nature des choses! Pour sauver cette invraisemblance, elle prétendait avoir été instruite des mystères de la nature par sa mère, la fille du sage Centaure Chiron. « Ce discours ne vient pas de moi, mais de ma mère », disait-elle .

Κούχ έμὸς δ μῦθος, ἀλλ' ἐμῆς μητρὸς πάρα.

Ce vers, qui passa en proverbe, marque le tendre attachement qu'Euripide avait pour le maître dont il s'efforçait de répandre les leçons.

Comme le commerce qu'il eut avec les philosophes de son temps est, après ses travaux dramatiques, le fait le plus important de la vie d'Euripide, insistons-y, et montrons par d'autres exemples, ainsi que par le caractère général de son théâtre, combien sa poésie s'est ressentie de cette intimité et des méditations qu'elle lui rendait familières. Des héros de la Fable étaient transformés par notre poëte en libres penseurs : le criminel Ixion, le mélancolique Bellérophon devinrent sous sa main des esprits forts. Voici le langage hardi que tenait ce dernier dans la tragédie qui portait son nom : « On dit qu'il y a des dieux dans le ciel? Non, non, il n'y en a point. Que les hommes qui le prétendent encore, cessent enfin de répéter stupidement ce vieux conte. Examinez les choses, n'en croyez pas

est tiré, n'était peut-être pas de la main d'Euripide.

<sup>1.</sup> Cf. Denys d'Halicarnasse, Rhét. IX, 11, et les auteurs cités par Valckenaer, ad Hippol. 352. — Le dieu d'Anaxagore est chanté dans les vers cités par Clément d'Alexandrie, Strom. V, xιν, 115: Σὲ τὸν αὐτοφυῆ, τὸν ἐν αἰθερίω 'Ρύμδω πάντων φύσιν ἐμπλέξανθ', "Ον περὶ μὲν φῶς κτέ. Cependant le Pirithoüs, d'où ce fragment

<sup>2.</sup> Fragment 293 Wagner, cité par St Justin, De monarch. p. 408 C: Φησίν τις είναι δῆτ' ἐν οὐρανῷ θεούς; Οὐχ εἰσὶν, οὐχ εἰσὰ. Εἰ τις ἀνθρώπων (lisez: Εἰ δέ τις βροτῶν) λέγει Μὴ τῷ παλαιῷ μῶρος ὧν χρήσθω λόγφ κτέ.

mes paroles. Je vous dis que les tyrans mettent les hommes à mort, les privent de leurs biens, détruisent les cités en dépit de la foi jurée, et, malgré tous ces crimes, sont plus heureux que les hommes paisibles qui vivent pieusement tous les jours de leur vie. Je sais de petits peuples qui honorent les dieux, et qui obéissent à de grands peuples impies, subjugués qu'ils sont par la force des armes. Essayez donc de prier les dieux sans travailler vous-mêmes, vous verrez, ce me semble, [comme ils vous nourriront. C'est l'ignorance 1] et le malheur qui ont fait le grand crédit des dieux. Bellérophon tente de monter au ciel sur son cheval ailé: il veut éclairer ses doutes en explorant la demeure de Jupiter, il veut voir par lui-même s'il y réside en effet un dieu. Mais cette fois le Pégase ne lui obéit plus, et l'impie est misérablement précipité à terre.

Qu'on ne s'imagine pas toutefois qu'Euripide voulût enseigner l'athéisme. Ce reproche, contre lequel il eut déjà à se défendre lui-même 2, n'est pas fondé. Le poëte ne fit que transporter dans l'âge fabuleux les idées de son siècle, que donner un corps aux doutes qui alors occupaient plus d'un esprit, troublaient plus d'une àme. Il remuait des idées, il enseignait à réfléchir sur les plus grands problèmes, comme sur les questions de tout ordre et de toute espèce qu'agitait sans cesse son esprit éminemment critique 3. Il ne prétendait pas toujours donner des solutions, et on se tromperait en prenant tout ce qu'il a écrit dans ses drames pour l'expression de ses convictions. Il fait soutenir une thèse à tel de ses personnages, mais un autre personnage soutiendra la thèse contraire; et si l'on rencontre chez lui des idées hasardées, il est généralement facile de trouver soit dans la même tragédie, soit dans une autre, de quoi corriger Euripide par Euripide lui-même4. Le disciple d'Anaxagore, l'ami de Socrate, était loin de combattre la croyance en Dieu : il s'élevait

<sup>1.</sup> Nous avons inséré ces mots par conjecture, afin de combler une lacune.

<sup>2.</sup> Cf. Sénèque, Epist. 115, et Plutarque, De aud. poët. p. 19 E.

<sup>3.</sup> Sur Euripide, « le philosophe de la

scène, » voy. les belles pages de M. Havet, Origines du christianisme, dans la Revue moderne, 1867, XLI, 278 sqq.

<sup>4.</sup> Cp. les notes sur Hippol., 451 sqq., sur Médée, 230 sqq., 1090 et passim.

contre les idées grossières que le peuple se faisait de la divinité.

« Je ne crois pas, dit-il¹, que les dieux s'abandonnent à des amours criminelles; ils ne s'enchaînent, ils ne se subjuguent point les uns les autres : jamais je ne l'ai admis, et je ne le croirai jamais. Dieu, s'il est vraiment dieu, est exempt de tout besoin. Des poëtes ont inventé ces tristes fables. » Et ailleurs² :

« Si les dieux commettent une action honteuse, ils ne sont pas dieux. » Et ailleurs encore³ : « Quelle maison construite par la main d'un artisan, pourrait contenir dans ses murs l'être divin? »

Il était difficile de faire accorder ces idées nouvelles avec des fables qui s'étaient formées dans un autre âge, sous l'influence des vieilles croyances populaires de la Grèce. Euripide ne fut pas rebuté par cette difficulté. Si certaines fables attribuaient aux dieux un rôle qui révoltait son intelligence éclairée, il n'évitait pas de les mettre sur la scène; il les reprenait au contraire à son point de vue, tantôt en se bornant à les critiquer, tantôt en les transformant. Il essayait ainsi de leur donner une vie nouvelle, mais il ne réussissait la plupart du temps qu'à leur enlever leur vie propre. Eschyle et Sophocle n'avaient eu qu'à développer les vieilles légendes pour en faire de belles tragédies: l'esprit de ces poëtes s'accordait avec l'esprit des traditions. Moins heureusement placé, Euripide s'est souvent trouvé en opposition avec les données qu'il mettait en œuvre. A la fois penseur et poëte, il proteste contre les fables qu'il fait revivre; et ce qu'il crée d'une main, il le détruit de l'autre .

Quand les Athéniens eurent trouvé dans l'île de Scyros des ossements gigantesques, ils s'imaginèrent avoir découvert les restes de Thésée, et ils les ramenèrent en pompe dans Athènes avec de grands honneurs. On se figurait les hommes de l'âge héroïque beaucoup plus grands et plus robustes que ceux des générations suivantes; et de même on les douait, par l'imagina-

<sup>1.</sup> Hercule furieux, 1341 sqq. Cf. Iph. Taur. 385 sqq.

<sup>2.</sup> Fr. 300 Wagner, Stobée, C, 4: Εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρὸν, υὐχ εἰσὶν θεοί.

<sup>3.</sup> Fragment 968 Wagner, cité par Clé-

ment d'Alexandrie, Strom. V, x1, 76: Ποῖος δ' αν οἶχος τεχτόνων πλασθεὶς ὕπο Δέμας τὸ θεῖον περιβάλοι τοίχων πτυχαῖς;

<sup>4.</sup> Voy. la Votice sur Electre, p. 566 sqq.

<sup>5.</sup> Cf. Plutarque, Thésée, XXXVI.

tion, d'une vertu, d'une force de caractère en quelque sorte surhumaines. Disciple des philosophes, Euripide, comme Thucydide , ne partageait pas ces illusions. Il voyait le premier àge de la Grèce d'un œil plus sobre, sans cet éclat incomparable, sans cette grandeur idéale que la poésie s'était plu à lui prêter: il pensait que les hommes avaient été les mêmes de tous les temps. Il rapprocha donc de la vérité commune les héros de la Fable, les couvrit souvent de guenilles, et ne les montra pas toujours exempts de misères morales, de l'égoisme et des petitesses du cœur. Si l'on excepte un groupe d'êtres purs et nobles, la plupart à peine sortis de l'enfance, jeunes hommes et jeunes femmes que l'àge et l'expérience de la vie n'ont pas encore flétris, les Ion, les Hippolyte, les Phrixus, les Ménécée, les Polyxène, les Macarie, les Iphigénie , on peut dire, avec Sophocle, qu'Euripide peint les hommes tels qu'ils sont.

Ajoutons qu'il peint les hommes tels qu'ils étaient de son temps, qu'il les fait raisonneurs et critiques, rebelles à l'autorité des principes consacrés, affranchis du frein de l'usage. La grandeur du caractère, la sauvegarde des idées reçues, de la morale traditionnelle, leur faisant ainsi défaut, que leur reste-t-il? La passion, la passion d'autant plus irrésistible qu'elle n'est plus contenue par aucune de ces barrières. La peinture des passions, des maladies de l'ame, analysées par le penseur, reproduites par le poëte, telle est en effet, on le sait, la grande nouveauté, la partie vraiment originale du théâtre d'Euripide. Parmi ces maladies de l'àme, celle qui tient le premier rang, c'est l'amour. Euripide a peint l'amour dans ses fureurs, dans ses égarements les plus coupables, les plus monstrueux même , et, comme ce mal fait les plus grands ravages dans le cœur des femmes, c'est là qu'il l'a étudié particulièrement. Cette étude a mis à nu bien des plaies : aussi Euripide fut-il, dès son vivant, accusé d'être

έφη αὐτὸς μὲν οίους δεί ποιείν, Εὐριπίδην δὲ οίοι εἰσίν.

<sup>1.</sup> Voir les vingt premiers chapitres du livre I de Thucydide.

<sup>2.</sup> Voyez la Notice sur Iphigénie à Aulis, p. 306.

<sup>3.</sup> Aristote, Poétique, XXV : Σοφοκλής

<sup>4.</sup> Euripide ne recula pas même devant la passion de Pasiphaé. Sa tragédie des Crétois roulait sur ce sujet.

l'ennemi des femmes 1. Bien à tort, suivant nous. S'il faut en croire une anecdote trop piquante pour ne pas soulever quelques doutes, Sophocle aurait déjà dit qu'Euripide ne haïssait les belles que dans ses tragédies 2. Encore trouve-t-on dans son théâtre même des femmes qui offrent le modèle de toutes les vertus; et si l'on objectait que ce sont là des exceptions, du moins fau-drait-il accorder que les hommes non plus n'y sont généralement pas peints en beau. Euripide n'était pas misogyne; il était misanthrope.

Des malheurs domestiques contribuèrent, dit-on, à nourrir chez Euripide une certaine animosité contre les semmes. Il avait épousé Chœriné ou Chœrilé, fille de Mnésiloque. Le beau-père et le gendre vivaient, à ce qu'il paraît, dans la meilleure intelligence; mais le poëte souffrait cruellement de la mauvaise conduite de sa semme, et il s'en vengeait, à ce qu'on prétend, en dévoilant sur le théâtre les turpitudes des Phèdre, des Sthénébée et d'autres héroïnes sameuses par leurs passions adultères . On dit qu'Euripide n'était pas plus heureux dans son union avec Mélito, semme de mœurs dissolues, que les biographes donnent soit comme la première, soit comme la seconde épouse de notre poëte . Un de ces auteurs le gratisie même de deux semmes à la sois. Cette dernière assertion est inadmissible . Des trois sils

- 4. Il sussit de citer les Thesmophores d'Aristophane.
- 2. Voir Hiéronyme de Rhodes, cité par Athénée, XIII, p. 857 E : Εἰπόντος τινὸς ὅτι μισογύνης ἐστὶν Εὐριπίδης, ἔν γε ταῖς τραγωδίαις, ἔρη ὁ Σοροκλῆς ' ἐπεὶ ἔν γε τῆ κλίνη φιλογύνης. Cf. Sérénus chez Stobée, Anthol. VI, 36.
- 3. Cela semble résulter du rôle qu'Aristophane a donné à Mnésiloque dans la comédie des Thesmophores. On a vu plus haut que, suivant d'autres, Euripide se faisait aider par son beau-père dans ses compositions dramatiques.
- 4. Le Βίος porte: Λέγουσι δὲ αὐτὸν, γήμαντα την Μνησιλόχου θυγατέρα Χοιρίλην (elle est appelée Χοιρίνη dans le même Βίος plus haut, ainsi que dans l'article de Suidas), καὶ νοήσαντα την ἀκολασίαν αὐτῆς, γράψαι δρᾶμα τὸν πρότε-
- ρον Ἱππόλυτον, ἐν ῷ τὴν ἀναισχυντίαν θριαμβεύει τῶν γυναικῶν. Le verbe θριαμβεύει α ici, par néologisme, le sens de cétaler, divulguer ». Cf. Photius: θριαμβεύσας δημοσιεύσας. Suidas: Ἐξεφοίτα ἐθριάμβευεν (il divulgua les mystères). Aristophane semble, au contraire, présenter les malheurs domestiques d'Euripide comme le châtiment de ses tragédies dévergondées. Dans les Grenouilles, ν. 1048, Bacchus dit à Euripide: Ἡ γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης.
- 5. La première version est celle du Bío;, la seconde est donnée par Suidas.
- 6. Aulu-Gelle: « Mulieres fere omnes in « majorem modum exosus fuisse dicitur, « sive quod natura abhorruit a mulierum « cœtu, sive quod duas simul uxores ha- « buerat, cum id decreto ab Atheniensibus « facto jus esset, quarum matrimomii per-

d'Euripide, le plus jeune, qui portait le même nom que son père, est le seul qui nous intéresse. L'aîné, Mnésarchidès, se sit négociant-marin (ἔμπορος); le second, Mnésiloque, était acteur; le jeune Euripide ensin était poëte dramatique, et il sit jouer, après la mort de son père, quelques tragédies laissées par ce dernier.

Euripide donna, dit-on, sa première tragédie, les Péliades, à l'age de vingt-cinq ans, dans la première année de la 81° Olympiade<sup>2</sup>, en 455 avant J. C. C'est dans cette même année que mourut Eschyle. Euripide prit donc, en quelque sorte, la place du vieux poëte que la critique lui opposa dès lors, et qu'elle n'a cessé depuis de comparer avec lui. Mais il n'eut pas seulement à lutter contre le souvenir d'Eschyle, poëte toujours cher au peuple, et dont les tragédies continuaient de paraître sur la scène; des compétiteurs vivants, avant tous le grand et heureux Sophocle, quelquefois même des poëtes plus obscurs, tels qu'Euphorion 3, Xénoclès 4, Nicomaque 8, lui disputèrent le prix avec succès. Durant une longue carrière dramatique (il donna, diton, quatre-vingt-douze pièces au théâtre) il n'obtint que cinq sois le premier prix : encore l'une de ces cinq victoires ne sut-elle remportée qu'après sa mort par des ouvrages posthumes 6. Il est vrai que les poëtes d'Athènes présentaient au concours trois tragédies suivies d'un drame satyrique: il faut donc comparer le chiffre des cinq victoires, non avec les quatre-vingt douze pièces d'Euripide, mais avec les vingt-trois tétralogies auxquelles répond ce dernier chiffre. Toujours est-il que le nombre des victoires est

a tædebat. » Cette prétendue loi est invoquée par d'autres, à propos du conte absurde de la bigamie de Socrate. Cf. J. Luzac, De bigamia Socratis, p. 54 sqq.

- Voyez le Bίος et notre Notice sur Iphigenie à Aulis, p. 807 et p. 319. —
   D'après Suidas, Euripide le jeune était neveu du grand poëte.
- 2. Le Bίος porte: "Ηρξατο δὲ διδάσχειν ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος κατὰ 'Ολυμπιάδα πα' ἔτει α' πρῶτον δὲ ἐδιδάξατο τὰς Πελιάδας, ὅτε καὶ τρίτος ἐγένετο. Cependant Aulu-Gelle dit: « Tragædiam scribere « natus annos duodeviginti adortus est. »
- 3. Cf. la didascalie de l'Hippolyte.
- 4. Cf. Elien, Hist. var. II, 8.
- 5. Cf. Suidas, article Νικόμαχος.
- 6. Suidas: Νίχας δὲ είλετο ε΄, τὰς μὲν τέσσαρας περιών, τὴν δὲ μίαν μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπιδειξαμένου τὸ ὁρᾶμα τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου. L'expression τὸ ὁρᾶμα est inexacte. Le chiffre de cinq victoires est confirmé par Varron chez Aulu-Gelle. A la fin d'une des rédactions du Bίος, on lit: Νίχας δὲ ἔχει τε, leçon qui provient évidemment de νίχας δὲ ἔσχεν (il faudrait ἔσχε) ε΄. Cette erreur a été répétée par Thomas.

peu considérable. Sophocle reçut vingt fois la première couronne, et ne sut jamais placé au troisième rang. Cependant, si la majorité du public se montra peu favorable à notre poëte, il faut croire qu'il avait pour lui un parti nombreux, ardent, influent surtout par l'intelligence et le don de la parole. Les critiques incessantes d'Aristophane prouvent qu'Euripide jouissait d'une grande réputation : on n'attaque avec tant de persistance que ce qui est puissant. Euripide était penseur autant que poëte, et par ses idées il se trouvait en avant de son siècle : là est évidemment le secret et de sa grande influence sur les esprits cultivés, et de ses nombreuses défaites au théatre. Aussi la popularité d'Euripide alla-t-elle en grandissant : ses partisans s'accrurent avec l'avénement de nouvelles générations, qui partagèrent de plus en plus ses idées. Il semble avoir été très-goûté vers la fin de sa vie : les Grenouilles d'Aristophane out pour but de combattre l'Euripidomanie qui dominait alors, et que Bacchus, le dieu des fêtes théâtrales, représente dans cette comédie. Le goût du public pour Euripide se répand et s'accroît après la mort du poëte. Nous le voyons bientôt régner sur les théâtres d'Athènes et de la Grèce, et plus tard sur ceux du monde grec et romain. Les grands acteurs le présèrent, les poëtes l'imitent, les écrivains le citent, tous ceux qui lisent le savent par cœur 1.

Revenons à la vie d'Euripide. Il ne nous reste que peu de mots à ajouter. Notre poëte passa ses dernières années d'abord à Magnésie, puis à la cour d'Archélaüs de Macédoine <sup>2</sup>. C'est pour plaire à ce prince qu'il composa une tragédie sur les aventures d'Archélaüs, descendant d'Hercule et auteur de la race des rois de Macédoine <sup>2</sup>. Parmi les tragédies que nous possédons encore,

<sup>1.</sup> Cp. Welcker, Die griechischen Tragödien, III, p. 889 sqq., 1239 sqq.

<sup>2.</sup> Le Bίος porte: Μετέστη δὲ ἐν Μαγνησία καὶ προξενία ἐτιμήθη καὶ ἀτελεία. Ἐκείθεν δὲ εἰς Μακεδονίαν περὶ ᾿Αρχέλαο γενόμενος διέτριψε. Cf. Suidas, Lucien, de Paras., 35, et beaucoup d'autres auteurs. Il est probable qu'Euripide était

encore à Athènes quand il sit jouer son Oreste, en 408 avant J. C., deux ans avant sa mort.

<sup>3.</sup> Après les mots cités dans la note qui précède, le Bío; continue : Καὶ χαριζόμενος αὐτῷ δρᾶμα όμωνύμως ἔγραψε, καὶ μάλα ἔπραττε παρ' αὐτῷ, ὅτε καὶ ἐπὶ τῶν διοικήσεων ἐγένετο. Je ne sais trop pour quoi

les Bacchantes, jouées à Athènes après la mort du poëte, semblent avoir été écrites (plusieurs indices tendent à le prouver pour le théâtre de Pella. Euripide mourut en Macédoine, plus que septuagénaire, l'an 406 avant J. C. 2. D'après une tradition constante, le vieux poëte fut déchiré par des chiens de chasse; mais les détails et les causes de cette mort extraordinaire semblent n'avoir jamais été bien connus, et l'on peut croire que dès l'abord une foule de versions différentes circulaient à ce sujet. Il est possible qu'Euripide ait été victime d'un accident malheureux. Mais, d'un autre côté, il est sur que la faveur du roi avait attiré à l'Athénien, ainsi qu'au prince lui-même, des haines implacables'. Quoi qu'il en soit, Euripide fut enterré dans la vallée d'Aréthuse<sup>5</sup>, et n'eut qu'un cénotaphe dans sa patrie. Sophocle lui survécut peu de mois. Avec ces deux poëtes la tragédie ellemême semblait s'éteindre. Les Grenouilles d'Aristophane, jouées en 405, sont en quelque sorte l'oraison funèbre de la tragédie grecque.

Nous arrivons aux ouvrages d'Euripide. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'ode qu'il composa, dit-on, pour la victoire olympique d'Alcibiade, ni à deux petites pièces en mètre élégiaque; sa gloire repose sur ses productions dramatiques. Lorsque

Nauck révoque en doute le premier de ces deux renseignements, lequel n'a rien que de très-vraisemblable, et n'est point en contradiction avec ce que rapporte Diomède, p. 486 Putsche: « Tristitia namque « tragœdiæ proprium, ideoque Euripides « petente Archelao rege ut de se tragœdiam « scriberet abnuit. » Quant au sujet de la tragédie d'Archelaūs, cf. Hygin, Fable 249.

- 4. Cf. Bacch., 560 sqq., 400 sqq., avec les notes d'Elmsley.
- 2. Cf. B(og. Apollodore, chez Diodore de Sicile, XIII, 103, place la mort d'Euripide dans la troisième année de la 93° olympiade; le Marbre de Paros la place dans la deuxième année de la même olympiade. Les deux dates se rapportent à l'été de l'an 406 avant J. C., et ne différent au fond que d'un ou deux mois.
- 3. Cf. Bíog; Suidas; Aulu-Gelle; Diodore, l. c.; Hermésianax chez Athénée,

- XIII, p. 598 D; Addæus dans l'Anthol. Palat. VII, 51, et un autre poëte, ib. 44; Stephanus Byz. p. 476, 4; Diogenianus, VII, 52; Ovide, Ibis, 595; Valère-Maxime, IX, xII, ext. 4; Hygin, Fable 247.
- 4. Voir Aristote, Politique, VIII (V), 10: Και τῆς Άρχελάου ο΄ ἐπιθέσεως Δεκάμνιχος ἡγεμὼν ἐγένετο.... Αἰτιον δὲ τῆς ὀργῆς ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι Εὐριπίδη τῷ ποιητῆ ὁ δ' Ευριπίδης ἐχαλέπαινεν εἰπόντος τι αὐτοῦ εἰς δυσωδίαν τοῦ στόματος.
- 5. Ammien Marcellin, XXVII, Iv, 8: « Proxima Arethusa convallis et statio, in « qua visitur Euripidis sepulcrum. » Cf. Plutarque, Lycurgue, 34; Vitruve VIII, 3; Pline, Hist. Nat., XXXI, 19.
- 6. Cf. Plutarque, Vie d'Alcibiale, 11; Vie de Demosthène, 1.
- 7. Voir Bergk, Poëtæ lyrici graci, 2° éd., p. 471 sq.

Callimaque rédigea le catalogue de la bibliotheque d'Aléxandrie, on avait connaissance de quatre-vingt-douze (ou quatre-vingt-dix-huit) drames d'Euripide; toutefois on n'en trouva plus que soixante-dix-huit. Encore sur ce nombre trois étaient contestés¹. Le Pirithoüs était attribué par quelques-uns à Critias²; Rhadamanthe et Tennès passaient aussi pour apocryphes. Restaient donc soixante-quinze pièces: chiffre qui s'accorde assez avec celui des drames dont les titres et, à peu d'exceptions près, des fragments, sont arrivés jusqu'à nous. C'est qu'Euripide est un des poëtes le plus souvent cités par les auteurs grecs et latins. Nous allons énumérer ses drames en les classant d'après les cycles mythiques auxquels ils appartiennent par leur sujet.

Guerre de Troie. Alexandre. Les Scyriennes. Télèphe. Iphigénie à Aulis\*. Palamède. Rhésus\*. Philoctète. Épéus. Les
Troyennes\*. Hécube\*. Dans ce nombre, le Rhésus seul est tiré
de l'Iliade; les cinq tragédies qui le précèdent sont tirées de
l'épopée des Cypriaques ou s'y rapportent du moins par le sujet.
Les quatre dernières remontent à la Petite Iliade et au Sac de
Troie. Le Cyclope\*, drame satyrique, roule sur un épisode de
l'Odyssée. Enfin Hélène\* et Andromaque\* font suite aux récits
de la guerre de Troie.

Race des Pélopides. OEnomaüs. Les Crétoises. Plisthène. Thyeste. Électre\*. Oreste\*. Iphigénie en Tauride\*.

Race de Labdacus, Thébaïde et fables qui se rattachent à ce cycle. Chrysippe. OEdipe. Hypsipyle. Les Phéniciennes\*. Antigone. Alcméon à Corinthe. Alcméon à Psophis.

Origines de Thèbes. Les Bacchantes\*. Cadmus. Antiope.

- 4. Le Bίος porte: Τὰ πάντα δ' ἦν αὐτῷ δράματα ρβ', σώζεται δὲ οη' τούτων νοθεύεται τρία, Τέννης Ραδάμανθυς Πειρίθου;. Dans une autre rédaction du Βίος on lit: Τὰ πάντα δ' ἦν αὐτῷ δράματα ρη'. Σώζεται δὲ αὐτοῦ δράματα (inexact pour τραγῳδίσι) ξζ', καὶ γ' πρὸς τούτοις τὰ ἀντιλεγόμενα, σατυρικὰ δὲ η'. ᾿Αντιλέγεται δὲ καὶ τούτων τὸ α'. Suidas est moins précis; mais ses indications s'accordent assez avec celles que nous venons de citer: Δράματα δὲ αὐτοῦ
- κατὰ μέν τινας οε', κατὰ δὲ ἄλλους ἐνενήκοντα δύο σώζονται δὲ οζ'. Le nombre de soixante-quinze drames non contestés est confirmé par Varron chez Aulu-Gelle. Toutes ces données remontent, on ne saurait en donter, aux Πίνακες de Callimaque.
  - 2. Cf. Athénée, XI, p. 496 B.
- \* L'astérisque marque les pièces que nous possé lons encore.
- 3. Le Rhésus a été considéré par Callimaque et par d'autres critiques anciens

Fable d'Hercule. Alcmène. Sylée, drame satyrique. Les Moissonneurs (Θερισταί), drame satyrique. Busiris, drame satyrique. Eurysthée, drame satyrique. Augé. Hercule furieux.

Fables attiques. Érechthée. Ion\*. Sciron, drame satyrique. Alope. Égée. Thésée. Le premier Hippolyte. Le second Hippolyte\*. Les Suppliantes\*. Les Héraclides\*.

Fables postérieures au retour des Héraclides dans le Péloponnèse. Licymnius. Téménus. Les Téménides. Archélaüs. Cresphonte.

Voici maintenant, rangés par ordre alphabétique, les drames relatifs à des sujets divers. Æole. Alceste\*. Andromède. Autolycus, drame satyrique. Bellérophon. Les Crétois. Danaé. Dictys. Ino. Ixion. Lamie. Médée\*. Mélanippe philosophe. Ménalippe prisonnière. Méléagre. OEnée. Pélée. Les Péliades. Phaéton. Phénix. Phrixus. Polyïdus. Protésilas. Sisyuhe, drame satyrique. Sthénébée\*.

Les titres que nous venons d'énumérer sont au nombre de soixante-dix-sept. Tous ceux qui sont accompagnés de fragments se rapportent évidemment à des drames connus des littérateurs anciens et recueillis dans la bibliothèque d'Alexandrie. Or il n'y en a que deux qui ne se trouvent pas dans ce cas: à savoir Épéus et les Moissonneurs. Le titre d'Épéus est fourni par un monument qui se voit au Louvre<sup>2</sup>. C'est une liste, malheureusement mutilée, des drames d'Euripide, laquelle entoure une statuette assise du poëte. Comme cette liste ne contient d'ailleurs que des drames conservés dans les bibliothèques antiques, il faut compter Épéus parmi ce nombre. Il n'en est pas de même des Moissonneurs, drame satyrique que la didascalie de Médée<sup>3</sup> signale expressément comme perdu. En retranchant ce dernier titre, il en reste soixante-seize, un de plus qu'il n'en

comme un ouvrage d'Euripide. C'est à ce titre qu'il doit figurer dans cette liste, quelque opinion qu'on puisse d'ailleurs avoir sur son authenticité. pour Hippolyte, Penthée pour les Bacchantes, Cercyon pour Alope, etc.

<sup>4.</sup> La critique a éliminé certains titres qui font double emploi, tels que Phèdre

<sup>2.</sup> Ce monument a été d'abord publié par Winckelmann, Monumenti inediti, pl. 458, p. 225.

<sup>3.</sup> Voir plus bas, p. 100.

saudrait : car les anciens, nous l'avons dit, n'avaient conservé que soixante-quinze pièces de notre poëte. C'est là ce qui nous sait penser, avec quelques critiques<sup>1</sup>, que le titre de *Téménus* et celui de *Téménides* désignent une seule et même tragédie.

Parmi ces soixante-quinze drames, sept sont désignés comme satyriques, toujours abstraction faite des Moissonneurs, lesquels ne doivent pas entrer en ligne de compte. Or l'une des rédactions du Bíos<sup>2</sup> porte le nombre des drames satyriques d'Euripide à huit. Il faut donc chercher parmi les titres qui nous ont été transmis celui du huitième drame de ce genre. Nous sommes disposé à croire que c'est celui de Lamie (Λάμια), nom d'un monstre fabuleux dont on faisait peur aux enfants. Cependant le chiffre de huit drames satyriques n'est pas en rapport avec celui des nombreux concours auxquels Euripide prit part. Cette disposition tient, ce semble, à deux causes. D'un côté, il est probable que plusieurs drames satyriques s'étaient perdus de bonne heure et qu'un grand nombre de pièces d'Euripide que les anciens eux-mêmes n'avaient pas conservées étaient précisément des drames de cette espèce. Elmsley a d'abord émis cette conjecture, en alléguant comme exemple les Moissonneurs. La didascalie des Phéniciennes, trouvée depuis<sup>4</sup>, a fourni un second exemple à l'appui des vues du critique anglais. D'un autre côté, nous savons qu'Euripide a remplacé, au moins une fois, le drame satyrique par une tragédie ou plutôt par une pièce d'un caractère mixte. Son Alceste<sup>5</sup> fut jouée à la suite de trois tragédies, et tint le quatrième rang de la tétralogie que chaque poëte devait présenter au concours. Euripide s'est-il souvent permis cette dérogation à l'usage traditionnel? S'il en a été ainsi, le nombre de ses drames satyriques a dù être peu considérable. Cependant parmi les pièces d'Euripide qui nous sont parvenues,

<sup>4.</sup> Musgrave et Wagner.

<sup>2.</sup> Voir page XIX, note 4.

<sup>3.</sup> Elmsley, dans son édition de Médée, p. 71.

<sup>4.</sup> Cette didascalie, trouvée par Kirch-

hoff, a été d'abord publiée par ce savant dans une revue allemande, en 4853, et ensuite dans son édition d'Euripide.

<sup>5.</sup> Voir l'Argument grec de cette tragédie.

il n'y en a, suivant nous , aucune autre qui se trouve dans e même cas que l'Alceste. Quant aux pièces connues seulement par des fragments, il est difficile, sinon impossible, de se prononcer à ce sujet.

Il serait intéressant de connaître l'ordre dans lequel furent écrits et joués les drames d'Euripide, du moins ceux que nous possédons encore. Mais on ne peut guère espérer d'en tracer aujourd'hui un tableau chronologique complet et exact<sup>2</sup>. Cependant les anciens nous ont transmis un certain nombre de dates, qui remontent aux monuments commémoratifs des concours dramatiques. Ces dates, dignes de toute confiance, forment comme des jalons dont on peut se servir pour déterminer approximativement les autres, en tenant compte des allusions politiques, de la facture des vers<sup>3</sup>, et de l'emploi de certains mètres, tel que le grand vers trochaïque<sup>4</sup>. Voici d'abord les tragédies dont l'époque est connue positivement, grâce aux notices didascaliques<sup>5</sup>.

Alceste. Olympiade 85°, deuxième année, ou 438 avant J. C.

Médée. Olympiade 87°, première année, ou 431 avant J. C.

Hippolyte. Olympiade 87°, troisième année, ou 429 avant J. C.

Troyennes. Olympiade 91°, première année, ou 415 avant J. C.

Hélène. Olympiade 91°, quatrième année, ou 412 avant J. C.

Oreste. Olympiade 92°, quatrième année, ou 408 avant J. C.

Iphigénie à Aulis et Bacchantes. Peu de temps après la mort du poëte, arrivée en 406 avant J. C.

Quant aux autres tragédies d'Euripide, nous pouvons, d'après des indices assez-surs, les diviser en deux séries, l'une an-

<sup>4.</sup> Quant à l'Oreste, voyez notre Notice sur cette tragédie.

<sup>2.</sup> On a essayé de faire ce tableau. Voir Zirndorfer, De chronologia fabularum Euripidearum, Marbourg, 1839. Hartung, Euripides restitutus, Hambourg, 1843-44. Fix, en tête de l'Euripide de la collection Didot, 1844.

<sup>3.</sup> Cf. G. Hermann, Opuscula, I, p.

<sup>435;</sup> Elementa doctrinæ metricæ, p. 74, 83, 445, 449, 423; préface des Suppliantes, p. IV; préface des Bacchantes, p. xxxix sqq.

<sup>4.</sup> Cf. la note sur le vers 317 d'Iphigénie à Aulis.

<sup>6.</sup> Voir les Argoments grecs d'Alceste, de Médée, d'Hippolyte, et la scholie sur le vers 361 d'Oreste. Quant à la date des

térieure aux Troyennes, c'est-à-dire à l'an 415, l'autre postérieure à cette date. A la première série appartiennent, en premier lieu, Hécube, tragédie qui fut probablement jouée en 424¹, ensuite les Suppliantes, les Héraclides, Andromaque et Hercule furieux, ouvrages intermédiaires, par leurs dates, entre Hippolyte et les Troyennes. Dans la seconde série se placent, d'abord Électre, tragédie que nous croyons de l'an 413², puis Ion et Iphigénie en Tauride, enfin les Phéniciennes, dont la date doit être voisine de celle d'Oreste, puisqu'un témoignage ancien³ les désigne comme une pièce jouée très-peu de temps avant la mort du poëte.

Disons maintenant ce que l'on sait de l'histoire du texte d'Euripide. Au plus beau temps de la littérature grecque les soins minutieux qui sont nécessaires pour maintenir la pureté des textes étaient encore inconnus; les ouvrages dramatiques en particulier étaient plus ou moins livrés au caprice des acteurs. Pour remédier à cet abus, l'orateur Lycurgue fit rendre une loi qui mit les œuvres des trois grands tragiques sous la garde de l'État. Des copies des drames d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide devaient être déposées dans les archives publiques, et les acteurs devaient être obligés de collationner leurs rôles sur l'exemplaire officiel<sup>4</sup>. Cette mesure sut prise du temps d'Alcxandre. Deux siècles plus tard, le septième des Ptolémées, Évergète II, disciple d'Aristarque, et prince aussi connu par sa bibliomanie que par sa cruauté, emprunta, dit-on, sur gage ce précieux exemplaire, afin d'en faire prendre une copie pour sa bibliothèque; mais, par un procédé qui semble lui avoir été familier, il garda l'original et ne renvoya aux Athéniens que la

Troyennes, cf. Élien, Hist. var. II, 8; pour celle d'Hélène, le scholiaste d'A-ristophane aux vers 1012 et 1060 des Thesmophores; pour ce qui est enfin d'Iphigenis à Aulis et des Bacchantes, voir le même scholiaste au vers 67 des Grenouilles. On trouve ces scholies cidessous, p. 319 et p. 568.

<sup>4.</sup> Voir la Notice sur cette tragédie, p. 209 sq.

<sup>2.</sup> Voyez la Notice sur Électre, p. 568 et suiv.

<sup>3.</sup> La scholie sur le vers 53 des Grenouilles d'Aristophane.

<sup>4.</sup> Cf. Pseudo-Plutarque, Vie de Lycurgue, dans les Vies des dix orateurs.

copie, en leur abandonnant son gage 1. Cependant le texte des tragiques souleva plus d'une discussion parmi les philologues alexandrins: les scholies en font foi. Évidemment ces savants ne possédaient point d'exemplaire exempt de fautes et d'interpolations, et à leur tour ils reprochaient aux acteurs (quelquefois à tort) d'avoir fait des changements arbitraires 2.

Pendant cette période laborieuse, beaucoup de savants consacrèrent des travaux au texte d'Euripide, soit pour en fixer la leçon, soit pour en expliquer les dissicultés. Les scholies qui sont venues jusqu'à nous les mentionnent rarement. Voici cependant quelques noms qui s'y trouvent cités: Aristophane de Byzance et Callistrate, son disciple, Cratès, Parméniscus, Apollodore de Tarse et Apollodore de Cyrène. Les commentaires de ces érudits et, sans doute, de plusieurs autres, furent résumés et revisés, du temps de Jules César, par l'infatigable Didymus, le prince des scholiastes, à qui d'immenses compilations, embrassant une grande partie de la vieille littérature grecque, valurent le surnom de « l'homme aux entrailles d'airain » (χαλκέντερος). Plus tard, un certain Denys 3 fit à son tour un extrait des anciens commentaires sur Euripide. C'est de ces deux recueils, celui de Didymus et celui de Denys, qu'est tiré le vieux fonds, la pa tie la plus précieuse, des scholies que nous possédons aujourd'hui.

Ces vieilles scholies sont d'un grand secours, non-seulement pour l'interprétation, mais aussi pour la critique du texte. Elles se rapportent à une leçon plus ancienne et plus pure que celle de nos manuscrits; et elles fournissent assez souvent des indices au moyen desquels il est possible de retrouver cette leçon et de corriger des passages altérés par les copistes. En effet nos manuscrits ne remontent pas plus haut que le douzième siècle, et,

<sup>4.</sup> Cf. Galien, in Hippocratis Epidem. III, commentarius II, tome IX, page 239 sq., de l'édition de René Chartier, Paris, 1589.

<sup>2.</sup> Cf. les scholies sur les vers 88, 148, 228, 350, 379 et 910 de Medec, sur le

vers 1368 d'Oreste, sur le vers 264 des Phéniciennes.

<sup>3.</sup> Voyez les souscriptions des scholies sur Oreste et sur Médee dans le manuscrit 2713 de la Bibliothèque impériale de Paris et dans quelques autres.

il faut le dire, les meilleurs d'entre eux présentent des fautes graves et nombreuses. Ils n'ont été classés méthodiquement que depuis peu de temps, dans l'édition de Kirchhoff (1855). C'est d'après les recherches de ce savant helléniste que nous signalons ici les principaux manuscrits, ceux que l'on trouvera cités dans nos notes critiques.

Les manuscrits d'Euripide se divisent en deux classes, lesquelles se recommandent à des titres divers : l'une présente un texte meilleur, l'autre donne un plus grand nombre de tragédies.

Les manuscrits de la première classe dérivent d'un exemplaire qui offrait, outre le texte du poëte, beaucoup de bonnes scholies, et qui contenait les neuf pièces qu'on appelle les neuf premières et qu'on énumère toujours dans l'ordre suivant : Hécube, Oreste, les Phéniciennes, Médée, Hippolyte, Alceste, Andromaque, les Troyennes et Rhésus. Il faut placer en tête de cette classe le Marcianus et le Vaticanus. Le Marcianus (nº 471 de la Bibliothèque de Saint-Marc à Venise), écrit au douzième siècle, est sans contredit le meilleur de nos manuscrits, soit pour le texte, soit pour les scholies qui l'accompagnent. Mais, mutilé de moitié, il ne contient plus aujourd'hui que les trois premières tragédies, suivies d'Andromaque et d'Hippolyte : encore cette dernière pièce s'y arrête-t-elle au vers 1234. — Le Vaticanus (nº 909 de la Bibliothèque du Vatican à Rome), manuscrit du douzième ou du treizième siècle, renferme les neuf tragédies, sauf plusieurs lacunes assez considérables?. La partie la plus précieuse de ce manuscrit, ce sont les anciennes et savantes scholies des Troyennes et de Rhésus.

Viennent ensuite quatre manuscrits du treizième siècle. Dans

<sup>4.</sup> Ce manuscrit renserme aussi le poème géographique, Οἰχουμένης περιήγησις, de Denys. Mais nous nous bornons à l'indication des tragédies d'Euripide qui s'y trouvent; et nous en serons autant pour les autres manuscrits cités dans cette Introduction.

<sup>2.</sup> Voici les morceaux qui manquent dans ce manuscrit: Hécube, v. 211-256, et v. 714-1068 (lacune imparsaitement comblée par une main plus récente); Oreste, v. 1206-1504; Rhésus, v. 112 151, v. 551-630, et v. 899-996.

celui de Copenhague (n° 417 de la Bibliothèque Royale), les trois premières tragédies sont tirées d'un exemplaire d'un ordre inférieur; le texte des suivantes se rapproche de celui du Vaticanus.

— Un manuscrit de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan ne donne que des fragments de l'Andromaque (v. 1-102) et du Rhésus (v. 856-884), publiés par Angelo Mai¹. — Le manuscrit 2712 de la Bibliothèque Impériale de Paris renserme les trois premières tragédies, ainsi qu'Andromaque, Médée et Hippolyte².

— Enfin un manuscrit de Venise (le n° 468 de la Bibliothèque de Saint-Marc), où ne se trouvent que les trois premières tragédies et un fragment de Médée, a moins de valeur que ceux qui précèdent, le texte qu'il donne étant déjà plus altéré par de mauvaises corrections.

Dans nos Notes critiques nous appelons ces manuscrits les bons manuscrits ou les manuscrits du premier ordre, et nous désignons les quatre principaux par les noms de Marcianus, de Vaticanus, de manuscrits de Paris et de Copenhague, sans ajouter d'autre indication, quoique la Bibliothèque de Saint-Marc, ainsi que les trois autres, renferme plusieurs manuscrits d'Euripide.

Il existe un certain nombre d'autres manuscrits qui appartiennent à la même famille, mais qui ont passé par la main d'un grammairien byzantin. Nous les appelons les manuscrits secondaires. Le plus important est celui de la Bibliothèque Impériale de Paris qui porte le n° 2713 3. Il contient les sept premières tragédies, et il se distingue par des scholies abondantes et assez anciennes.

Dans les derniers siècles du Bas-Empire, on ne lisait plus guère que trois tragédies d'Euripide, ainsi que d'Eschyle et de Sophocle. Voilà pourquoi les trois premières pièces du recueil

dons désigner quand nous parlons dans notre commentaire critique du scholiaste de Paris. Mais lorsqu'il s'agit de variantes, le terme de « manuscrit de Paris » se rapporte, nous l'avons dit, au n° 2712. Nous craignons toutesois de n'avoir peut-être pas toujours assez nettement distingué ces deux manuscrits.

<sup>4.</sup> Cf. Buttmann, Scholia in Odysseam, p. 582 sqq.

<sup>2.</sup> La leçon de ce manuscrit est moins exactement connue que celle des manuscrits qui précèdent. Il faut excepter l'Andromaque, que Lenting a collationnée avec soin pour son édition de cette tragédie.

<sup>3.</sup> C'est ce manuscrit que nous enten-

mais encore ces dix autres: les Suppliantes, les Bacchantes (jusqu'au vers 755), le Cyclope, les Héraclides, Hercule furieux, Hélène, Ion, les deux Iphigénie, et Électre 1.

Quand il s'agit de constituer le texte des neuf premières tragédies, l'autorité de ces manuscrits est faible; et cependant on ne saurait les négliger tout à fait: nous les désignons alors sous le nom de « manuscrits du second ordre ». Quant aux dix dernières pièces, on voit que trois, Herculo furieux, Hélène et Électre, ne nous ont été transmises que par le Florentinus. Pour les sept'autres nous avons aussi le Palatinus, dont la leçon, particulièrement celle de la première main, est moins altérée que celle du manuscrit de Florence.

Ensin un quatrième manuscrit de cette classe se trouvait entre les mains de l'auteur de la Passion du Christ (Χριστὸς πάσχων), drame faussement attribué à Grégoire de Nazianze<sup>2</sup>. Cet ouvrage n'est, on le sait, qu'un centon composé avec des vers tirés de l'Alexandra de Lycophron, du Prométhée et de l'Agamemnon d'Eschyle, et ensin de sept tragédies d'Euripide: Hécube, Oreste, Médée, Hippolyte, les Troyennes, Rhésus et les Bacchantes. Comme cet auteur n'y a guère mis du sien, les emprunts qu'il fait pour composer sa marqueterie peuvent quelquesois sournir un élément à la constitution du texte de notre poëte.

Voilà les matériaux dont dispose un éditeur d'Euripide. Ils sont, comme on le voit, assez abondants pour les neuf pre-mières tragédies du recueil traditionnel; mais ils sont faibles pour les dix autres, et particulièrement pour les trois dont le texte ne repose que sur un seul manuscrit de médiocre autorité.

<sup>4.</sup> De Furia a fourni à l'édition de Matthiæ une collation du Florentinus faite avec une extrême négligence. Mais la Bibliothèque de Paris possède plusieurs manuscrits dont le texte provient du Florentinus (apographa Parisina), et dont la leçon a été relevée par Fix dans l'Euripide de la collection Didot. Ce sont les numéros 2887 et 2888, deux tomes écrits de la même main et renfermant tout ce qui se trouve dans le Florentinus; c'est le numéro

<sup>2817,</sup> lequel porte les mêmes tragédies que le numéro 2887, c'est-à-dire le Rhésus et les dix dernières sauf Électre; c'est enfin le numéro 2714, contenant deux exemplaires d'Hercule suricux et d'Électre, et un exemplaire d'Oreste.

<sup>2.</sup> Il faut consulter la scule édition vraiment critique de ce drame, celle que le regrettable Dübner a donnée dans la Bibliotheca græca de Didot à la suite des fragments d'Euripide.

Cependant ces matériaux n'ont été ni tous employés, ni tous appréciés à leur juste valeur par tous les éditeurs d'Euripide. Pendant longtemps on ne s'est servi que d'un petit nombre de manuscrits mauvais et récents; les meilleurs manuscrits et les scholies les plus importantes n'ont été bien connus que depuis peu d'années.

Vers la fin du quinzième siècle, probablement en 1496, quatre tragédies (Médée, Hippolyte, Alceste et Andromaque) furent publiées à Florence d'après un manuscrit de peu de valeur'. On croit que Jean Lascaris est l'auteur de cette édition, aujourd'hui très-rare. Mais on doit regarder comme la véritable édition princeps l'Aldine, qui parut à Venise en 1503. Comme cette édition a fourni pendant longtemps, et dans une certaine mesure jusqu'à ces dernières années, le point de départ de tous les textes, il importe de savoir d'où elle a été tirée. Or on a constaté que la plupart des tragédies y ont été données d'après le Palatinus. Cependant les trois premières pièces, qui manquent dans le Palatinus, ont été prises dans un de ces manuscrits récents et sans autorité, lesquels, nous l'avons dit, existent en très-grand nombre. Hélène et Hercule furieux, qui ne se trouvent pas non plus dans le Palatinus, et même Ion, le Cyclope et les Héraclides, quoiqu'ils s'y trouvent en tout ou en partie, ont été empruntés à l'une des copies du Florentinus<sup>2</sup>. Enfin, pour les neuf premières tragédies aucun des bons manuscrits qui les contiennent n'a été consulté, et pour les dix autres le Palatinus, qui en osfre la meilleure leçon, n'a pas été employé autant que cela aurait pu se saire, et sa première main a été partout négligée. De plus le savant chargé de cette édition, Marcus Musurus<sup>3</sup>, de l'île de Crète, y a introduit un grand nombre de conjectures dont la plupart ne sont pas heureuses.

Cependant l'Aldine ne donnait ni les scholies annoncées dans

<sup>1.</sup> Le n° 2888 de la Bibliothèque impériale de Paris. Cp. la note 1 de la page précédente.

<sup>2.</sup> Le no 2817 de la même Bibliothèque.

<sup>3.</sup> Voyez Kirchhoff, Præfatio, p. 1x et

le titre, ni la tragédie d'Électre. Cette dernière parut pour a première sois à Rome en 1545 par les soins de Petrus Victorius (Vettori), qui la découvrit dans le Florentinus<sup>1</sup>. Quelques années auparavant, en 1534, un recueil de scholies avait été publié chez Junte, à Venise, par Arsénius, archevêque de Monembasic. Ces scholies, relatives aux sept premières tragédies, surent tirées de divers manuscrits d'un ordre insérieur.

Ces trois publications, l'Aldine, l'Électre de Victorius et ce premier recueil de scholies imprimées, furent à peu près les seuls documents sur lesquels s'exerça la critique d'Euripide durant le seizième et le dix-septième siècle. En 1568, Henri Estienne donna ses observations (Annotationes) sur Sophocle et Euripide. Parmi les éditions de cette période, citons celle de Guillaume Canter (Anvers, 1571), bon helléviste et judicieux critique; celle de Paul Estienne (Genève, 1602), où se trouvent réimprimées les notes de Brodæus (Jean Brodeau), de Stiblinus, de Canter et d'Æmilius Portus (fils du Candiote Franciscus Portus); enfin celle que Josua Barnes publia en 1694 à Cambridge. Les tragiques grecs doivent beaucoup à la patrie de Shakespeare: un grand nombre de savants anglais leur ont consacré de fécondes études. Déjà alors Stanley avait donné son Eschyle (1663), très-supérieur à l'Euripide de Barnes. Quelque médiocre que soit ce dernier travail, il résuma toutesois les travaux antérieurs, il sit connaître des remarques de Scaliger et de Milton, et il jouit pendant quelque temps d'une grande autorité. Ce sont les chiffres de Barnes qu'on voit à la marge des vers dans notre édition, comme dans celles de L. et de W. Dindorf, de Nauck, et dans plusieurs autres.

C'est seulement au milieu du dix-huitième siècle qu'une vive et féconde impulsion fut donnée aux études sur les tragiques grecs, et en particulier sur Euripide, par le grand philologue hollandais Valckenaer. Ses *Phéniciennes* (1755), et son *Hippolyte* (1768) sont des modèles de critique et d'exégèse, et susci-

Ajoutons que le début apocryphe de Danaé sut d'abord imprimé par Commelinus, Heidelberg, 1597.

giques grecs et des mètres le plus souvent employés par eux. Après lui et dans le même esprit Elmsley publia les Héraclides, Médée et les Bacchantes (1813-1821). Monk, l'éditeur d'Hippolyte et d'Alceste (1811-1830), ainsi que des deux Iphigénie, lesquelles parurent plus récemment (depuis 1840) sans nom d'auteur<sup>4</sup>, appartient à la même école. En 1821 les travaux déjà recueillis par Beck et ceux qui s'étaient produits depuis furent rassemblés dans le Variorum de Glasgow.

En même temps Hermann, le grand philologue de Leipzig, s'adonna avec ardeur à l'étude des mêtres grecs. Possédant au plus haut degré et la connaissance acquise et le sentiment de la langue grecque, il unit aux procédés sévères d'une critique patiente et sure le don d'une divination, quelquefois hasardée, souvent heureuse. De 1800 à 1841 il donna Hécube, Hercule furieux, les Supoliantes, les Bacchantes, Ion, les deux Iphigénie, Hélène, Andromaque, le Cyclope, les Phéniciennes et Oreste. A côté de lui Seidler sit d'excellents travaux sur les Troyennes, Électre et Iphigénie en Tauride (1812-1813). Ensuite A. Matthiæ entreprit une grande édition de tout Euripide (1813-1829 et 1837): ouvrage estimable, où l'on trouve des notes instructives, mais peu nombreuses, beaucoup de scholies inédites, et surtout une soule de variantes, trésor un peu confus et d'une abondance trop souvent stérile, mais au milieu duquel il faut distinguer la leçon du manuscrit de Copenhague. L'Euripide de Wilhelm Dindorf (Oxford, 1832-1840) donne, outre la collation du Vaticanus pour Alceste, les Troyennes et Rhésus, un choix discret de notes tirées des commentaires antérieurs et augmenté de précieuses observations du savant éditeur. L'Euripide de la Bibliothèque Didot (1844) a été enrichi par Fix de la collation de plusieurs manuscrits de Paris<sup>2</sup> et d'un certain nombre de bonnes corrections. On trouve dans l'édition de Hartung (texte grec, avec traduction et notes en

<sup>4.</sup> Dans les notes critiques sur ces deux tragédies nous avons assez souvent cité « l'éditeur de Cambridge ». Nous voyons maintenant que cet éditeur est J. H. Monk.

Les quatre tragédies désignées ci-dessus ont été réimprimées sous son nom à Cambridge en 1857.

<sup>2.</sup> Voyez page xxviii, note 1.

allemand, Leipzig, 1843-1853), beaucoup de bonnes observations et de conjectures ingénieuses, mais aussi les écarts trop nombreux d'une critique arbitraire et précipitée. Les éditions Pflugk-Klotz (Gotha, 1829-1860) nous ont été utiles; mais nous n'avons pas eu le commentaire anglais de Paley (Londres, 1857-1860). Signalons encore quelques éditions partielles, dues à des savants hollandais et anglais: la Médée et l'Andromaque de Lenting (Zütphen, 1819 et 1829), les Phéniciennes de Geel (Leyde, 1846), l'Ion, l'Iphigénie en Tauride et l'Hélène de l'éminent critique Badham (Londres, 1851-1856). D'autres travaux seront mentionnés dans notre commentaire.

L'année 1855 et l'édition d'Adolphe Kirchhoff marquent une époque dans la critique d'Euripide. On a vu que le hasard avait mis sous la main des premiers éditeurs de notre poëte des matériaux d'un ordre inférieur, et qu'ainsi s'était formée cette vulgate pour laquelle ceux-là seuls qui n'en connaissent pas l'origine professent je ne sais quelle vénération superstitieuse. Depuis longtemps combattue et corrigée par une saine critique, la vulgate avait cependant conservé une certaine influence sur la constitution des textes. Kirchhoff rompit définitivement avec la mauvaise tradition, et y substitua l'autorité des manuscrits. Mais les manuscrits eux-mêmes sont de valeur très-inégale. Kirchhoff les soumit à un examen méthodique, et détermina mieux qu'on n'avait fait auparavant leur filiation, leurs rapports mutuels, leur importance relative. Les meilleurs manuscrits, le Marcianus et le Vaticanus pour la première série des tragédies, le Palatinus pour la plupart des autres, n'étaient pas encore collationnés ou ne l'étaient que partiellement et imparfaitement. Kirchhoff en fit connaître les leçons, relevées avec un soin scrupuleux. En comblant ces lacunes, il put, d'un autre côté, rejeter tout un bagage de variantes inutiles qui embarrassaient les éditions antérieures. C'est ainsi que, grâce à un classement raisonné, l'ordre et la lumière succédèrent à la confusion, et que les matériaux critiques se simplifièrent en même temps qu'ils étaient vérifiés avec une exactitude plus rigoureuse.

Ce que Kirchhoff a fait pour le texte d'Euripide, Willhelm Dindorf l'a fait pour les scholies (Oxford, 1863). C'est grâce à cet éminent helléniste que nous en possédons enfin une édition vraiment critique et dans laquelle se trouve réuni pour la première fois tout ce qui reste aujourd'hui des plus anciens commentaires sur notre poëte.

C'est donc seulement depuis ces dernières annéees que tous les documents qui peuvent servir à la constitution du texte d'Euripide ont été tirés du fond des bibliothèques où ils se trouvaient cachés. La critique s'appuie désormais sur une base plus large et plus solide; cependant sa tâche n'en est pas plus facile: elle peut arriver à des résultats plus sûrs, mais elle est toujours obligée de chercher et de creuser. Il n'en est pas d'Euripide comme d'Isocrate ou de Démosthène, comme de Virgile ou d'Horace. Ceux qui veulent donner un bon texte des auteurs que nous venons de citer font un choix intelligent entre les leçons des meilleurs manuscrits, mais ils se trouvent très-rarement dans le cas d'y substituer une conjecture. Pour Euripide, au contraire, comme pour les deux autres tragiques grecs, on est forcé de s'écarter sans cesse du texte offert par les manuscrits, les meilleurs d'entre eux étant criblés de fautes et d'interpolations. Une édition conforme aux manuscrits ne serait pas lisible, et, par le fait, il n'en existe aucune dans laquelle on n'ait admis un très-grand nombre de conjectures. Encore faut-il assez souvent se borner à signaler l'altération du texte sans pouvoir y remédier d'une manière évidente ou probable. Plus souvent encore, on ne saurait en douter, les altérations nous échappent, et nous ne nous apercevons même pas des changements que la main du poëte a subis dans le cours des siècles.

Depuis les travaux de Kirchhoff, Auguste Nauck, qui déjà antérieurement avait bien mérité de notre poëte, s'est empressé de profiter des ressources nouvelles offertes aux critiques. Sa seconde édition d'Euripide (1857, collection Teubner), quoiqu'elle ne se compose que du texte et de quelques pages de trèscourtes observations ou plutôt d'indications, est importante, et elle est à juste titre devenue classique. Le même savant a lu devant l'Académie de Saint-Pétersbourg et publié en deux cahiers (1859 et 1862) d'excellentes études critiques sur les neuf premières tragédies.

Quelque nombreux et quelque méritoires que soient les travaux que nous venons d'énumérer, cependant la critique est loin d'avoir dit son dernier mot sur le texte d'Euripide. Cela tient à la nature même de ce texte, cela tient aussi à ce que beaucoup de matériaux, et des plus importants, n'ont été publiés que tout dernièrement. Nous avons donc pensé qu'il ne suffisait pas de reviser les conjectures faites par nos devanciers, et nous nous sommes efforcé de contribuer à notre tour à l'amélioration du texte. Les corrections que nous y avons introduites, ainsi que celles que nous avons seulement proposées, ont été motivées dans les Notes critiques aussi brièvement que cela se pouvait. Des discussions développées et complètes auraient pris trop de place. Force nous était de nous borner à quelques indications, trop rapides, nous le prévoyons, pour éclairer toujours, à plus forte raison, pour convaincre ceux de nos lecteurs qui pourraient n'être pas familiarisés avec les méthodes critiques. Peut-être nous sauront-ils gré si nous essayons ici de les orienter au moyen de quelques observations générales.

Quelles sont les ressources dont un éditeur dispose pour constituer le texte d'un ouvrage ancien? Nous n'apprendrons rien à personne en répondant qu'il y en a trois principales : les manuscrits, les scholies et le bon sens. Disons mieux, c'est le bon sens, aidé des manuscrits, ou le bon sens aidé des scholies, ou le bon sens cherchant d'autres secours quand ceux-ci viennent à lui manquer.

Souvent il a suffi de revenir à la leçon des bons manuscrits

<sup>1.</sup> Nous sommes entré dans plus de détails sur quelques passages de l'Hippolyte dans la Revue de l'instruction publique, 1866, 14 juin. Nous avons traité d'un plus grand nombre de passages de la même

tragédie dans le Rheinische Museum, XXII, p. 345-364. Enfin, nous avons discuté plusieurs passages de la Médée dans les Neue Jahrbücher für Philologie, 4867, p. 376-384.

pour corriger la vulgate établie, on l'a vu plus haut, sur des matériaux insussissants et d'après une méthode désectueuse. Les exemples abondent : nous en citerons un ou deux, qui nous ont particulièrement frappé. Au vers 527 sq. de l'*Hécube* on lisait :

Πληρες δ' εν χεροϊν λαδών δέπας πάγχρυσον έρρει χειρί παῖς Άχιλλέως.

Cette leçon, nous l'avons fait voir dans notre commentaire, donnait à la fois un faux sens et une faute de grec. Kirchhoff, le premier, a tiré du Marcianus la vraie leçon αίρει. Mais, il faut le dire, dans ce cas la critique n'avait pas fait son office : elle aurait pu corriger ce texte sans attendre le dépouillement des meilleurs manuscrits. — Dans le premier chœur d'Iphigénie à Aulis, le vers 261 (Φωχίδος δ' ἀπὸ χθονός) n'offre évideniment que le commencement d'une phrase incomplète. On s'y est trompé, parce que la strophe dont ce vers fait partie répond exactement à son antistrophe. Nous y avons marqué la lacune indiquée dans le Palatinus, et nous avons été ainsi amené à constater que l'antistrophe aussi était mutilée.

Ailleurs les bons manuscrits, sans donner la vraie leçon, en conservent cependant quelque trace. C'est ainsi qu'au vers 772 d'Hippolyte, nous avons corrigé le contre-sens : Δαίμονα στυγνὸν καταιδεσθείσα d'après le Marcianus, lequel porte στυγνάν pour στυγνόν. Les mots ont été mal séparés, et δαίμοναστυγναν provient de δαίμονάς τ' εὐνᾶν. — Au vers 1333 de Médée, la leçon vicieuse des bons manuscrits: Τὸν σόν ἀλάστορ' εἰς ἔμ' ἔσχηψαν θεοί laisse entrevoir que σόν, marqué d'un accent aigu, était primitivement suivi d'une enclitique. Cet indice nous a suggéré la correction : Τῶν σῶν σ' ἀλάστορ' εἰς ἔμ' ἔσχηψαν θεοί. — Dans Oreste, vers 1003, la vulgate est προσαρμόσασα μονόπωλον ές Άω. Mais les manuscrits portent προσαρμόσας, quoique le sujet έρις demande la forme séminine du participe. Nous en avons conclu que μονόπωλον était la glose d'un adjectif commençant par une voyelle, et nous avons rétabli le mètre en écrivant προσαρμόσασ' ολόπωλον ές Άω. — Aux vers 1271 sq. de la même tragédie, on lisait : κεκρυμμένους θήρας

ξιφήρεις αὐτίκ' ἐχθροῖσιν φανεῖ. La leçon du Marcianus: κεκρυμμένας nous a mis sur la voie de la correction κεκρυμμένας θήρας ξιφήρεις. On trouvera dans ce volume beaucoup d'autres exemples de corrections analogues.

Pour certains passages, nous pouvons en quelque sorte consulter des manuscrits plus anciens que ceux qui nous ont transmis les tragédies d'Euripide. Notre poëte a été souvent cité par les auteurs de l'antiquité, et ces citations servent tantôt à confirmer, tantôt à rectifier le texte traditionnel. Aristote a fourni la leçon primitive du vers 727 d'Iphigénie en Tauride; Plutarque celle des vers 253 et 787 de la même tragédie; Stobée a conservé beaucoup de variantes utiles. Il ne faut pas oublier cependant que les auteurs anciens modifient quelquesois à leur gré les textes dont ils font usage, et que souvent ils citent de mémoire et inexactement. Le vers 407 d'Iphigénie à Aulis offre un exemple curieux de ces négligences, qui ont parfois abusé les éditeurs. Kirchhoff a recueilli ces citations avec beaucoup de soin. Conformément au plan de notre édition, nous ne donnons que celles qui fournissent des variantes dignes d'intérêt, ou qui attestent l'antiquité de certains morceaux suspectés par la critique moderne 1.

Passons aux scholies. On peut dire des scholies beaucoup de mal, on peut en dire beaucoup de bien, et l'on aura raison dans l'un et l'autre cas. Elles renferment, en effet, du bon et du mauvais, de l'excellent et de l'absurde, mêlés ensemble de la façon la plus singulière. C'est qu'une foule de mains de tous les àges y ont travaillé: les commentaires ont fait la boule de neige. Malheureusement le premier noyau, le vieux fonds a été plus d'une fois endommagé et défiguré: les additions récentes qui s'y sont attachées en route l'enveloppent, le pénètrent même, s'étalent à ses dépens. Il est très-utile de distinguer la provenance des scholies: ce que Dindorf a fait dans son édition avec un soin scrupuleux. Toutefois, on a beau distinguer les manuscrits divers, les scholies d'un même manuscrit ne présentent que trop

<sup>4.</sup> C'est par ce dernier motif que ces Iphigénie à Aulis plus souvent que dans citations et allusions ont été indiquées dans les autres tragédies.

souvent un amas confus, un véritable fatras. Il faut s'en servir avec circonspection, il faut les avoir pratiquées durant un certain temps pour avoir quelque chance d'en extraire les parcelles précieuses. Nous avons déjà dit que les plus anciennes scholies remontaient à l'époque de l'érudition alexandrine, et primaient ainsi par leur antiquité tous nos manuscrits. Là est leur importance pour la critique. On trouve assez souvent à la marge d'un manuscrit une note qui ne se rapporte pas au texte de ce manuscrit. Dans ce cas, on doit chercher, deviner quelle était la leçon que le scholiaste avait sous les yeux. Quelquesois on retrouve ainsi l'ancien, le vrai texte. Mais la chose n'est pas toujours facile. On peut être induit en erreur par la subtilité des commentateurs grecs qui, tout en n'ayant pas d'autre leçon que nous, prêtèrent souvent à un texte gâté un sens qu'il ne saurait avoir. On peut être trompé par l'amalgame qu'offrent les scholies et dans lequel les explications de leçons diverses se trouvent plus d'une fois juxtaposées et même enchevêtrées les unes dans les autres. Enfin, on ne voit pas toujours du premier coup d'œil quel texte répondait à une paraphrase vague ou à une glose concise.

Nous ne relèverons pas tous les passages qui ont été corrigés à l'aide des scholies. Pour donner une idée du parti que l'on peut tirer de ces débris des plus anciens commentaires, il suffira de nous en tenir à la seule tragédie d'Hippolyte. L'interpolation du vers 1050 se prouve au moyen d'un renseignement donné par le scholiaste de Paris. C'est sur des indices fournis par les scholies que Bothe a transposé les mots au vers 144, que Scaliger a rectifié le vers 302, que Hartung et Musgrave ont corrigé les vers 328 sq. Un changement de ponctuation extrêmement heureux, introduit par Nauck dans le vers 491, et la correction, due au même savant, d'une des fautes qui défiguraient le vers 670, se confirment par les scholies. Nous avons nous-même rétabli le texte des vers 228, 364, 585-587, 715 sq., 1303, en prenant pour point de départ les paraphrases des anciens commentateurs.

A côté les scholies il faut placer les lexiques d'Hésychius et de

quelques autres compilateurs, lesquels n'ont sait que recueillir et ranger alphabétiquement un certain nombre de scholies relatives à divers auteurs. Ces glossaires sournissent des éléments précieux pour la constitution des textes. Citons quelques exemples. C'est en se sondant sur ces témoignages anciens que Hermann a, dans Iphigénie en Tauride, vers 1395, substitué ώθει παλιμπρυμνηδόν à la leçon vicieuse ώθει πάλιν πρυμνήσι(α); que nous avons changé τὰν πρὸς ἐσπέραν κέλευθον οὐρανοῦ, leçon qui saussait le sens du vers 1003 d'Oreste, en τὰν πόθ' ἔσπερον κέλευθον οὐρανοῦ; que Nauck a rétabli la mesure du vers 1295 de la même tragédie, où les manuscrits offrent σχοποῦσα πάντα pour σχοπεύουσ' ἀπάντα.

Voilà les secours que les variantes des bons manuscrits et les citations éparses chez les auteurs anciens, ainsi que les vieilles scholies et les glossaires, peuvent fournir pour la restitution des textes.

Disons maintenant un mot de la méthode à suivre lorsque ces deux auxiliaires sont défaut. Une sois qu'on s'est assuré que le texte a reçu quelque atteinte (c'est là le premier point, et peut-être le point le plus important, à constater), il faut se demander si c'est l'erreur d'un copiste ou l'introduction d'une glose qui altéra la leçon primitive. Tout récemment un savant professeur de Bonn, M. Heimsæth, a fait avancer la méthode critique en insistant sur cette distinction et en montrant comment les notes explicatives écrites à la marge ou entre les lignes du texte y pénétrèrent et le modifièrent de mille façons diverses et beaucoup plus souvent qu'on n'avait pensé jusqu'ici. On peut dire en général que, s'il y a non-sens ou faux sens, on doit en accuser l'étourderie des copistes; mais qu'il faut soupçonner la présence d'une glose, si la diction ou la versification laisse à désirer. Cependant cette règle génerale souffre de nombreuses exceptions: l'erreur d'un copiste peut encore donner un sens quelconque; une glose peut produire un non-sens, si elle est inepte, ou bien si elle a pris la place d'un autre mot que celui qu'elle devait expliquer; enfin les deux causes d'altération peuvent avoir agi à la fois.

On connaît assez les erreurs des copistes, et l'on sait d'où elles peuvent provenir. Tantôt c'est la ressemblance des lettres (comme A, A, Δ), tantôt c'est la ressemblance ou l'identité des sons (comme I, Y, II, EI, OI) qui les trompent. Les deux espèces de saute se trouvent réunies dans ήδέως, leçon vicieuse pour ίλεως (Iph. Aul. 1596). Tantôt ils omettent des lettres, des mots, des vers, tantôt ils les répètent, ou ils remplacent un mot par le mot qui se trouve à la place correspondante de l'un des vers voisins. Quant à ce dernier cas, voyez, par exemple, les vers 670 sq. d'Hippolyte, ou les vers 171 sq. d'Iphigénie à Aulis. Ils se laissent enfin aller à une foule de distractions qu'il est inutile d'énumérer et facile de connaître : un peu d'habitude y suffit. Ainsi, nous avons remarqué que certaines syncopes étonnaient les copistes et donnaient souvent lieu à des erreurs. La faute est légère au vers 882 d'Électre, où le manuscrit porte ἀναδήματα pour ἀνδήματα, forme que le mètre exige et qu'un critique anglais a rétabli. Mais au vers 582 de la même tragédie ἀσπάσωμαι .... βόλον est un non-sens, que nous avons fait disparaître en écrivant ἀνσπάσωμαι. De même nous avons substitué dans Iphigénie à Aulis, vers 1344, ἀνδυώμεθα à la leçon vicieuse ήν δυνώμεθα, et nous avons proposé dans Iphigénic en Tauride, vers 818 : άνδέξω (& ἀνεδέζω) pour ἀνεδέξω.

La difficulté, c'est de reconnaître dans chaque cas particulier la nature de la faute et d'y appliquer le remède convenable. Cette difficulté augmente lorsqu'une première erreur est doublée et compliquée d'une fausse correction, ce qui arrive assez souvent. Citons un exemple de ce dernier cas. Au vers 304 d'Électre on lisait οίοις ἐν πέπλοις αὐλίζομαι, locution bizarre, que plusieurs critiques avaient remarquée sans trouver une correction probable. La leçon primitive était αὐαίνομαι; la ressemblance des lettres A et A ayant occasionné l'erreur αὐλίνομαι, on voulut mettre un mot grec à la place de ce non-sens, et on se hâta trop d'écrire αὐλίζομαι.

Les erreurs des copistes ont cela de particulier, que les plus légères suffisent quelquesois pour obscurcir le sens d'un passage et le rendre tout à fait méconnaissable. Dans Électre, vers 180, le manuscrit porte χρούσω πόλεμον pour χρούσω πόδ' ἐμόν, rétabli par un savant du seizième siècle. Dans Hécube, Hermann a éclairé le vers 1000 en écrivant ἔστ', ώ φιληθείς pour ἔστω φιληθείς. Pour ajouter quelques exemples de fautes de ce genre qui n'ont été corrigées que dans notre édition, nous renvoyons aux vers 151-154 de Médée, dont le sens avait été complétement dénaturé par la substitution de τελευτάν à τελευτά; ou bien au vers 826 de la même tragédie, où les copistes, en mettant ἀποφερδόμενοι à la place de ἄπο, φερδόμενοι, avaient foncièrement gâté un des plus beaux morceaux de notre poëte; ou bien encore aux vers 441 sq. de l'Hippolyte, rendus complétement inintelligibles par suite d'une lettre omise et de quelques fautes minimes (où pour οδ, εί pour η); ou enfin aux vers 1380 sqq. d'Iphigénie à Aulis, dans lesquels une première erreur aussi légère que le changement de n un avait entraîné le bouleversement de tout le passage. En règle générale, pour rétablir un passage altéré, il ne faut point passer en revue toutes les catégories des erreurs possibles (cela serait puéril et fastidieux), mais étudier ce passage, ce qui précède, ce qui suit, et se faire une idée de ce que l'auteur a dû dire.

Il reste encore à signaler l'influence exercée sur le texte par les gloses et notes explicatives qui, de bonne heure, l'entouraient dans les manuscrits. M. Heimsæth a étudié cette influence dans plusieurs livres très-instructifs<sup>1</sup>, où se trouve exposée pour la première fois cette partie de l'art critique. J'y renvoie le lecteur curieux de s'instruire de ces choses, en l'avertissant de ne pas se laisser rebuter par un certain nombre d'assertions trop hasardées, d'erreurs en quelque sorte inévitables, et qui n'ôtent rien à la valeur de la méthode. Ici je me bornerai à quelques indications rapides.

Kritische Studien zu den griechischen Tragikern, I, Bonn, 1865. De diversa diversorum mendorum emendatione, trois dissertations, Bonn, 1866-1867.

<sup>4.</sup> Voir F. Heimsoeth, Die Wiederherstellung der Dramen des Æschylus, Bonn, 1861. Die indirecte Ueberlieferung des æschylischen Textes, Bonn, 1862.

Au vers 432 d'Hippolyte, la variante χομίζεται n'est qu'une glose de χαρπίζεται. Il en est de même de Άιδου δόμους pour Άιδου πύλας au vers 895 de la même tragédie et au vers 1234 de Médée. La bonne leçon est fournie dans ce dernier passage par tous les manuscrits du premier ordre; dans l'autre, elle n'a été conservée que par un seul manuscrit. Là peu s'en est fallu que la glose n'envahît tous les manuscrits; et ce qui a failli arriver dans ce cas, est très-souvent arrivé en effet. Nauck a vu qu'au vers 1451 d'Hippolyte les mots τὴν τοξόδαμνον Άρτεμιν avaient pris la place de τὴν τοξόδαμνον παρθένον, le nom propre ayant été substitué au nom commun. De même nous avons corrigé la mesure d'un vers (Oreste, 1535) en remplaçant la glose Πυλάδην par φίλον. Ailleurs (Iph. Aul. 764 sq.) Hermann a rétabli le mètre en écrivant Φρύγες pour Τρῶες et άλιον pour πόντιον.

Mais les altérations occasionnées par des gloses ne sont pas toujours si simples : elles se compliquent de vingt façons diverses. Quelquefois la leçon a été gâtée à la fois par des gloses et par des erreurs de copiste. Au vers 1180 d'Électre, la comparaison de la strophe avec l'antistrophe nous a fait reconnaître que les mots ἐν χθονὶ κείμενα πλαγᾶ provenaient de χθόνια προκείμεν' άλλαγα. — Quelquefois la glose a été altérée à son tour. C'est ainsi que ἀντάριθμοι, rétabli par Hermann au vers 1186 d'Hécube, avait été expliqué par ἐσάριθμοι, glose qui dans nos manuscrits est devenue εἰς ἀριθμόν. — D'autres fois l'explication et le motprimitif se sont mêlés d'une manière bizarre. Si dans Iphigénie à Aulis, vers 268, les manuscrits portent σύν δ' Άδραστος pour σύν δ' ἀδελφός, cette faute semble s'être produite sous l'influence de la glose δάμαρτος. — D'autres fois encore, la glose a expulsé nonseulement le mot auquel elle se rapportait, mais encore un mot voisin. Exemples : προτρέπουσα (ou plutôt περιτρέπουσα) pour πᾶν στρέφουσα (Hippolyte, 715), ούτω θανεί pour ούτω δ' δλεί (ib. 1045), Άθαναίας pour θεᾶς ναίουσ' (Hécube, 467).— Ailleurs la glose a pris la place de mots autres que ceux qu'elle devait expliquer, de manière à faire double emploi avec ces derniers et à causer l'omission d'une idée nécessaire. Dans Iphigénie en Tauride,

au vers 36, le nom propre Åρτεμις, glose de θεά, a expulsé le verbe χρώμεσθ(α). Au vers 120 de la même tragédie le sens s'est complétement obscurci parce que τοὐμόν s'est changé en τοῦ θεοῦ sous l'influence de la glose θεοῦ, laquelle se rapporte au vers suivant.

En d'autres endroits toute une paraphrase a pénétré dans le texte : la prose d'un scholiaste s'est substituée à la poésie de l'auteur. Cela est arrivé plus rarement dans les ïambes, dont le mètre connu préserva le texte jusqu'à un certain point; plus souvent dans les morceaux lyriques, et particulièrement dans ceux dont on avait perdu de vue la structure antistrophique par suite de l'éloignement ou de l'entrelacement des strophes correspondantes. Si le paraphraste s'est contenté de transposer les mots de manière à les rapprocher de l'ordre de la prose ou de ce que nous appelons la construction, il est assez facile de rajuster les membres épars du poëte; la tâche devient plus difficile lorsque le changement ne porte pas seulement sur l'ordre des mots, mais sur les mots mêmes. Cependant, là encore, la connaissance des gloses les plus usuelles et la loi de l'accord antistrophique peuvent souvent mettre sur la voie.

En effet la strophe et l'antistrophe s'accordaient plus rigoureusement que nos textes ne le font parfois supposer. Elles se répondaient syllabe par syllabe: et cela se comprend, puisqu'elles étaient chantées sur un même air. Nous avouons qu'il n'est pas toujours possible de rétablir aujourd'hui cette correspondance parfaite: la critique doit se borner assez souvent à constater une altération sans prétendre y remédier. Mais plus nous étudions les textes, plus nous arrivons à cette conviction, que non-seulement dans Eschyle, mais aussi dans Sophocle et dans Euripide, l'accord le plus exact était la règle générale des morceaux antithétiques.

Cet agencement identique de syllabes longues et brèves, les

<sup>4.</sup> Il faut toutesois excepter les syllabes indissérentes des pieds irrationnels (πόδες άλογοι) qu'on trouve avant le dactyle des vers glyconiques ainsi que de tous les vers

analogues que les métriciens modernes appellent logaédiques. Exemple : "Ερως "Ερως, δ κατ' δμμάτων, répondant à "Αλλως ἄλλως παρά τ' 'Αλφεῷ (Hipp. 525 et 535).

poëtes aimaient à le rendre plus saillant, lorsque l'occasion s'en présentait, par d'autres symétries qui fournissent aussi d'utiles indices à la critique. Les mêmes mots ou des mots semblables ou des tournures a nalogues se reproduisent aux places correspondantes des deux strophes jetées dans le même moule, et constituent ce qu'on peut appeler des assonances ou rimes antistrophiques. En voici quelques exemples :

Δρομάδα τὰν Άϊδος ώστε Βάκχαν... φονίοις ὑφ' ὖμνοισιν. Τοκάδα τὰν Διογόνοιο Βάκχου ...φονίω κατεύνασεν.

τ/ Οἰχρότατον ἀχέων. Δεινότατον παθέων.

> Φόνον τέχνοις μοι δοχεῖ. Φόνω τέχνων δυσσεδεῖ.

Κάταγε κάταγε, πρόσιθ' ἄτρεμας ἄτρεμας. 'Αδικος ἄδικα τότ' ἄρ' ἔλακεν ἔλακεν.

Έλεος έλεος δδ' έρχεται. Έτερα δ' έτερος άμείδεται.

Ίω ὶω φίλαι, κτύπον ἐγείρετε, κτύπον δμοῦ βοᾳ. Ἰω ὶω τύχα, ἔτερον εἰς ἀγῶν', ἔτερον αὖ δόμος.

Dans ce dernier exemple une glose avait obscurci l'accord antistrophique: nous l'avons fait reparaître en substituant κτύπον όμοῦ βοᾶ à κτύπον καὶ βοάν. On voit en vertu de quel principe nous avons transposé les mots dans Hécube, v. 941, dans Médée, v. 986 sqq., dans Hippolyte, v. 587, et ailleurs. Le dernier des exemples que nous venons de citer prouve plus particulièrement la justesse de ce principe: la transposition des mots n'y rétablit pas seulement la symétrie de la strophe et de l'antistrophe, elle conduit, en facilitant une légère correction, à rétablir aussi le sens du passage.

<sup>1.</sup> Hipp. 550 sqq. et 560 sqq. Médée, 149 et 163; 968 et 979; 1353 sq. et 647 et 657; 1275 sq. et 1286 sq. Oreste, 1537 sq.

Aux gloses se rattachent enfin les interpolations. Outre des mots isolés, un assez grand nombre de vers apocryphes so trouvent insérés dans le texte d'Euripide. Quelques-uns avaient été cités en marge et sont entrés par erreur dans le corps du poëme; d'autres ont été ajoutés de propos délibéré pour combler une lacune apparente. Souvent les interpolateurs se sont servis de vers authentiques d'Euripide, soit empruntés textuellement, soit légèrement modifiés. Cependant il ne faut pas trop se hater de condamner un vers, parce qu'il se retrouve ailleurs chez notre poëte. Il est constant que les tragiques athéniens, poëtes si séconds et toujours prêts à se présenter aux nombreux concours ouverts par la cité, n'ont pas craint de répéter un vers heureux, de même qu'ils n'ont pas hésité à reproduire plusieurs sois sur la scène le même personnage ou la même situation dramatique. Mais lorsque le même vers se trouve répété, non pas d'une pièce à une autre, mais dans la même pièce, sans que cette répétition se justifie par des raisons particulières, il y a lieu de soupconner une interpolation. Ce cas se présente dans Médée plus souvent que dans les autres tragédies. Dans notre édition aucun des vers offerts par les manuscrits n'a été éliminé, ni rejeté en bas de la page : nous nous sommes contenté de mettre entre crochets 1 les vers, ainsi que les mots, que nous regardons comme interpolés.

Toutes les fois que la leçon admise dans le texte s'éloigne de celle des manuscrits, ou seulement de celle des bons manuscrits, nous avons indiqué cette dernière dans les notes critiques : telle était du moins notre intention. Cependant nous nous sommes abstenu de relever toutes les minuties d'orthographe. Ainsi nous ajoutons, sans avertir le lecteur, le N paragogique à la fin des vers (proprement dits); nous écrivons toujours λύει, λύσει, etc., et non λύη, λύση, etc. En fait de variantes², nous n'avons

<sup>4.</sup> Les crochets verticaux [] désignent les interpolations qu'il faut retrancher. Les crochets obliques <> servent à distinguer les additions, peu nombreuses, que nous avons cru devoir ajouter au texte.

<sup>2.</sup> Dans les notes critiques les termes « variante » et « leçon » se rapportent constamment aux manuscrits, jamais aux éditions. L'expression « variante-conjecture », done nous nous sommes servi

signalé que celles qui nous semblaient remarquables, ou qui ont été pendant longtemps la leçon vulgate. Quand nous adoptons une correction, nous nommons toujours, autant que cela nous est possible, le savant qui l'a proposée le premier. Nous ne citons d'ailleurs qu'un choix très-discret de conjectures, et nous distinguons, au moyen de lettres plus espacées, celles qui nous semblent offrir un assez grand degré de probabilité.

Quant à l'interprétation, nous nous sommes efforcé de résoudre toutes les difficultés qui peuvent être résolues, mais nous n'avons eu garde de vouloir tout expliquer à tout prix. Il est des commentateurs que rien n'effraye. Nous avons pensé que c'était une grande aberration que de s'obstiner à expliquer un texte en dépit du bon sens, ou en torturant la signification des mots, ou en faisant bon marché soit de la grammaire, soit de l'usage, soit du génie de la langue grecque. Toutefois, dans ces cas, nous n'abandonnons pas non plus le lecteur en gardant un silence trop prudent; mais nous l'avertissons que la leçon est altérée, et nous indiquons le moyen de la corriger quand nous en voyons un qui nous semble plausible. C'est là surtout que ceux qui dédaignent la critique des textes pourront comprendre que, sous peine de s'égarer à chaque instant, l'interprétation ne saurait se passer du secours de la critique, et que, pour bien expliquer les auteurs anciens, il est indispensable de s'enquérir de la constitution de leur texte.

Quand il s'agissait de déterminer la valeur d'un mot ou d'une locution, de rendre compte d'une particularité de syntaxe ou de tout autre idiotisme, nous nous sommes adressé, pour expliquer Euripide, d'abord à Euripide lui-même, ensuite aux auteurs de son époque et particulièrement aux deux autres tragiques. En

quelquesois, désigne que la leçon d'un manuscrit semble provenir de la conjecture d'un grammairien. L'expression a variante (glose) » s'explique assez d'elle-même.

dant nous croyons n'avoir rieu omis de ce qui est strictement nécessaire. Si notre texte diffère de celui d'une autre édition que le lecteur pourrait avoir entre les mains, l'absence de notes critiques indique que la leçon que nous avons adoptée est celle des bons manuscrits.

<sup>4.</sup> Nous avons peut-être été un peu trop avare de variantes pour les trois premières pièces renfermées dans ce volume. Cepen-

dehors de ce cercle, les poëmes homériques sont les seuls monuments que nous ayons dù consulter sans cesse. Homère est le père de la langue littéraire de la Grèce, et il serait bon de le savoir par cœur, afin de bien comprendre tous les auteurs qui ont écrit dans sa langue. A cette exception près, nous avons eu rarement recours aux écrivains d'un autre âge pour éclaircir le texte d'un poëte du siècle de Périclès. De tels rapprochements doivent être faits avec circonspection, si l'on ne veut pas s'exposer à commettre des erreurs. La langue grecque a été parlée et écrite durant tant de siècles, elle s'est répandue sur tant de pays divers, s'est accommodée à des états de civilisation si différents, que, tout en gardant un certain fond identique, elle a subi des variations très-considérables, des modifications extrêmement profondes.

Quant aux rapprochements littéraires, il fallait relever dans les auteurs antérieurs à Euripide les passages que ce poëte a imités, ou dont il s'est inspiré, ou avec lesquels il a rivalisé. Il nous a semblé moins nécessaire et moins instructif de recueillir toutes les imitations qu'Euripide a provoquées à son tour chez les auteurs venus après lui. Sauf celles qui se trouvent dans les fragments des tragiques latins, des Ennius, des Pacuvius, des Attius, nous n'en avons cité qu'un petit nombre, qui semblaient offrir un intérêt particulier. L'Hippolyte et l'Iphigénie à Aulis prêtent à des rapprochements continuels avec les tragédies dans lesquelles Racine a rajeuni ces antiques sujets: nous nous sommes interdit d'étendre notre commentaire outre mesure en citant des vers que nos lecteurs savent par cœur ou qu'ils peuvent retrouver facilement. En général, dans les notes explicatives comme dans les notes critiques, nous avons visé à la concision. Nous nous sommes efforcé de ne rien donner de superflu, mais aussi de ne rien omettre de nécessaire ou d'utile.

Les vers ne sont pas numérotés de la même saçon par tous les éditeurs. Pour ne pas augmenter la confusion, nous avons cru devoir conserver les chissres qui figurent dans les éditions les plus répandues<sup>1</sup>, lors même que ces chiffres ne s'accordent pas avec le nombre réel des vers tels qu'ils ont été divisés dans notre texte. Il en résulte tantôt que le vers 103 (pour nous servir d'un exemple), ou même le vers 102, se trouve suivi immédiatement du vers 105, tantôt que le vers 104 se trouve séparé du vers 105 par un autre qu'il faut appeler 104'.

Disons en terminant, quel espoir nous a soutenu dans ce travail. Nous sommes de ceux qui croient que la poésie des anciens Hellènes est une de ces sources vives où les hommes doivent se retremper continuellement, et que ce serait un malheur pour la civilisation si les études grecques venaient à s'affaiblir. Beaucoup de bons esprits, pénétrés de la même conviction, s'efforcent d'encourager ces études. Nos vœux seraient comblés si, par ce volume, nous pouvions contribuer, pour notre part, à propager la connaissance et à répandre le goût de la langue et de la littérature grecques.

4. Voyez page xxx.

Besançon, janvier 1868.

HENRI WEIL.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ

|  | · | ٠. 📞 |  |
|--|---|------|--|
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |
|  |   |      |  |

# NOTICE

## SUR LE PREMIER HIPPOLYTE.

Euripide sit jouer deux Hippolyte, ou plutôt deux Phèdre: car c'est par le caractère et la conduite de ce personnage que sa première tragédie disser de la seconde, qui seule est venue jusqu'à nous. Au lieu d'une semme qui lutte contre sa passion, qui veut se laisser mourir pour ne pas y céder et qui est jetée, non dans la saute, mais dans le déshonneur, par les imprudentes et coupables démarches de sa nourrice, au lieu d'une victime de Vénus ensin, on y voyait une semme qui s'abandonnait sans réserve à un amour criminel 1. Au début de la pièce, Phèdre, agitée et sans repos, sortait avant le point du jour, saisait à la lune la considence de ses peines amoureuses et invoquait, comme la magicienne de Théocrite, le secours de cette déesse pour les philtres qu'elle semble avoir préparés. Il y a chez Sénèque un souvenir de cette scène 2. La première Phèdre d'Euripide était audacieuse et ne s'essrayait de rien, ayant, disait-elle, pour mattre l'amour, le plus irrésistible des dieux et le plus ingénieux à venir à bout de l'impossible:

Έχω δὲ τόλμης καὶ θράσους διδάσκαλον ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον Ερωτα, πάντων δυσμαχώτατον θεύν 3.

Elle osait même justisser ses déréglements par les infidélités de Thésée, non pas, sans doute, en parlant à son époux (cette interprétation trop littérale d'un mot de Plutarque 'n'est guère admissible), mais

- 4. Voyez l'argument grec à la fin. L'auteur anonyme de la Vie d'Euripide dit que le poëte, aigri, à ce qu'il prétend, par des malheurs domestiques, y étalait l'impudence des femmes, ἐν ῷ τὴν ἀναισχυντίαν ἐθριάμ-βευε τῶν γυναικῶν.
- 2. Voy. Sénèque, Hipp. 410-423, où la Lune et Hécate sont confondues avec Diane, de manière que Phèdre et Hippolyte adorent la même déesse. Ceci est de l'invention
- du poëte latin. Schol. de Théocrite, II, 10: Ταϊς έρωτι κατεχομέναις την σελήνην μετακαλεῖσθαι σύνηθες, ὡς καὶ Εὐριπίδης ποιεῖ Φαίδραν πράττουσαν ἐν τῷ καλυπτομένῳ Ἱππολύτῳ. Properce, II, 4, 51: « Seu mihi sint tangenda novercæ poα cula Phædræ, Pocula privigno non noci- « tura suo. »
  - 3. Stobée, Anthologie, 63, 23.
  - 4. Plutarque, De audiendis poetis, page

en s'adressant soit au chœur, soit à sa nourrice. C'est ainsi qu'elle dit chez Sénèque (v. 92 sq.):

Profugus en conjux abest, Præstatque nuptæ quam solet Theseus sidem.

Phèdre n'avait donc pas besoin que sa nourrice lui persuadât d'aimer sans remords: tous les sophismes par lesquels la passion sait s'excuser, se donner de belles apparences, elle les trouvait elle-même; et comme elle disait une partie de ce que la nourrice dit dans notre tragédie, on peut croire qu'elle faisait aussi ce que celle-ci y fait, qu'elle déclarait son amour à Hippolyte elle-même et sans se servir d'intermédiaire, et que c'était là ce qu'on avait trouvé choquant (ἀπρεπές) d'après l'auteur de l'argument grec. La belle scène de Sénèque aurait ainsi eu son modèle chez Euripide. En recevant un tel aveu, le chaste jeune homme pouvait se couvrir le visage, et de là vint, suivant la conjecture trèsprobable de Toup et de M. Welcker, la désignation de Καλυπτόμενος 1, par laquelle on distinguait le premier Hippolyte du second, qui fut appelé Hippolyte Porte-couronne (Στεφανίας ou Στεφανηφόρος) à cause de la couronne de fleurs que le personnage principal offre à Diane dans la première scène où il paraît. Un détail analogue a fait surnommer l'Ajax de Sophocle Porte-fouet (Μαστιγοφόρος). Ces noms nous transportent au théatre : ce n'est pas la lecture, mais le spectacle qui en a donné l'idée, et, s'il ne faut pas les faire remonter aux poëtes, on ne doit pas cependant les attribuer aux grammairiens. Je les crois du fait des acteurs et j'y trouve une preuve que le premier Hippolyte, de même que le second et l'Ajax, s'est maintenu dans le répertoire des théâtres grecs?.

Phèdre accusa-t-elle Hippolyte vivante ou morte? La tradition rapporta sans doute que Phèdre ne se donna la mort qu'après la cata-strophe de celui qu'elle avait calomnié et aimé. Quand Euripide chercha, dans sa seconde tragédie, à rendre son héroïne aussi vertueuse que possible, il corrigea la donnée primitive sur ce point comme sur les autres. Sa première Phèdre, la Phèdre coupable, n'a pas dù, ce semble, atténuer l'odieux de son rôle en se punissant avant d'y être en quelque sorte forcée par les événements. Un récit ancien de cette fable, où les

28 A: Τὴν Φαίδραν καὶ προσεγκαλοῦσαν τῷ Θησεῖ πεποίηκεν, ὡς διὰ τὰς ἐκείνου παρανομίας ἐρασθεῖσαν τοῦ Ἱππολύτου. Voy. Welcker, Die griechischen Tragædien, II, page 736 et suiv.

4. Ce titre n'est pas assez exactement rendu par la traduction: Hippolyte voile. Καλυπτόμενος, différent de κεκαλυμμένος, veut dire: qui se voile, ou : que l'on voile (sous les yeux du spectateur). On trouve

cette désignation chez le scholiaste de Théocrite, déjà cité, et chez Pollux, Onom. 9, 50. L'autre se lit dans l'argument grec, chez Hesychius au mot Άνασειράζει, et chez Priscien, p. 1168 Putsch.

- 2. Plusieurs titres donnés par les auteurs, les Choéphores, les Suppliantes, d'autres encore, sont de même nature que ces noms distinctifs.
  - 3. On lit dans le lexique du grammairien

choses sont présentées de cette façon, serait-il l'analyse du premier Hippolyte<sup>1</sup>? Il est tiré d'un ouvrage qu'un disciple d'Isocrate, Asclépiade, avait fait sur les sujets traités par les poëtes tragiques (Γραγωρούμενα). Il est vrai qu'on regarde cette relation généralement comme un précis de la Phèdre de Sophocle, mais sans motif sussisant, autaut que je puis voir. On ne peut pas même assurer qu'elle se rapporte, comme d'autres fragments du même ouvrage, à une tragédie déterminée. Quoi qu'il en soit, nous y trouvons quelques détails tout à fait conformes au prologue de notre pièce. Phèdre s'est éprise d'Hippolyte à Athènes et elle y a fondé le temple de Vénus appelé par la suite l'Hippolytéum. Plus tard, elle vient à Trézène, et c'est là qu'éclate sa passion. Il y a cependant un trait nouveau pour nous: Thésée a envoyé son fils à Trézène pour l'éloigner d'une belle-mère qui pourrait attenter à sa vie, motif qui semble accuser la violence du caractère de Phèdre. Cette divergence jointe à l'accord sur les autres points me porte à croire que nous avons ici comme l'argument de la première pièce du même poëte. La suite du récit n'exclut point, comme on le croit ordinairement, l'intervention de la nourrice. S'il est dit que Phèdre cherchait à séduire le jeune homme et que celui-ci reçut mal cette proposition (διενοεῖτο πείθειν τὸν νεανίσκον ὅπως αὐτῇ μιγείη. χαλεπῶς δ' ἐκείνου προσδεξαμένου τὸν λόγον...), ces mots n'indiquent pas posititivement des avances directes et personnelles. Enfin, Phèdre ne s'ôte la vie que lorsque son imposture est dévoilée. N'oublions pas un détail. Si l'auteur s'exprime exactement, c'est en exerçant ses chevaux qu'Hippolyte trouve la mort par suite de l'apparition du monstre marin. Il ne partait donc pas pour l'exil, il se livrait à ses exercices habituels. Peut-on en inférer que Thésée se borna à charger Neptune de sa vengeance et qu'il n'y eut pas d'explication entre le père et le fils? C'est ainsi que les choses se passent chez Sénèque.

Il y avait beaucoup de rapport entre la fable de la *Phèdre* de Sophocle et celle du premier *Hippolyte* d'Euripide, et on ne peut guère décider aujourd'hui à laquelle de ces deux pièces se rapporte le morceau d'As-

Philémon, à l'article βίδλος (et de même dans le lexique de Phavorinus et chez Eustathe ad Iliadem, p. 633, 24): Οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ ἐν τἢ κατ' Εὐριπίδην Φαίδρα, ἔνθα μνήμη πεύκης κεὶται, φασὶ πεύκην ῥηθἢναι τὴν ἐν τἢ χειρὶ τῆς Φαίδρας δέλτον, τὴν κατὰ τοῦ Ἱππολύτου, ὡς ξυλίνην οὐσαν καὶ ἱσως ἐκ πεύκη:. Si M. Welcker et d'autres ont raison de rapporter cette citation au premier Hippolyte, il faut croire que les choses s'y passaient comme dans le second, plutôt que de sup-

poser que Phèdre s'avançait silencieusement, les tablettes calomnieuses à la main. Mais je pense, avec Matthiæ, que Philémon fait allusion au vers 4254 de notre tragédie; les grammairiens grecs ne s'expriment pas toujours avec une exactitude rigoureuse, et ici il n'y a pas même inexactitude, puisque l'auteur semble rapporter un raisonnement fait sur ce vers. Un peu plus loin, Eustathe cite le même vers d'une manière bien autrement inexacte.

1. Voy. les scholies de l'Odyssée, XI, 321.

clépiade. Si toutefois il était permis de hasarder une conjecture n'ayant d'autre fondement que le caractère général des deux poëtes, voici ce que je supposerais. La première Phèdre d'Euripide alla jusqu'au bout de sa passion, la déclara elle-même à celui qui en était l'objet et le calomnia ensuite de sa propre bouche. La Phèdre de Sophocle, tout en étant aussi coupable, avait plus de retenue : elle chargea une suivante du message d'amour et se donna la mort après avoir essuyé un refus. Euripide, reprenant de nouveau le même sujet, emprunta ces deux traits à Sophocle, mais en les modifiant profondément, car il changea en même temps le caractère de l'héroïne, il créa une Phèdre vertueuse. Ainsi, ce qui nous paraît aujourd'hui original chez Sénèque serait emprunté à la première pièce d'Euripide. J'excepte un seul détail. Dans la tragédie latine, Thésée est descendu aux ensers, on peut croire qu'il ne reviendra pas, et cette circonstance contribue à enhardir Phèdre, lui fournit un prétexte spécieux. On la croit tirée du premier Hippolyte sur la soi de ces vers 1:

<sup>4</sup>Ω λαμπρός αίθήρ ήμέρας θ' άγνον φάος, ώς ήδὺ λεύσσειν τοῖς τε πράσσουσιν χαλῶς καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν ὧν πέφυκ' ἐγώ.

Mais il est évident, et M. Édouard Hiller <sup>2</sup> l'a parsaitement compris, que ces paroles ne conviennent nullement à un homme qui s'est heureusement tiré de l'aventure la plus périlleuse. Thésée revient du pays des ombres, il revoit le jour, il ne sait pas encore ce qui s'est passé dans sa maison; pourquoi se dirait-il malheureux? Il est plus naturel d'attribuer ces vers soit à Hippolyte maudit par son père, soit à Phèdre voyant poindre la lumière du jour, après avoir invoqué la lune. Il est vrai qu'on est libre de croire sans preuves qu'Euripide imagina cette circonstance pour atténuer la faute de son héroïne, mais je suis disposé à en faire plutôt honneur à Sophocle <sup>8</sup>.

Il est sûr que le premier Hippolyte se termina comme le second, par

- 1. Stobée, Anthologie, 119, 8.
- 2. La dissertation de ce jeune savant, De Sophoclis Phædra et de Euripidis Hippolyto priore, est insérée dans le recueil intitulé Symbola philologorum Bonnensium in honorem Fr. Ritschelii collecta, fasc. I, page 34 sqq. Leipzig, 1864. On trouvera l'indication de la plupart des livres où la même matière a été traitée, dans les Tragiques grecs de M. Patin, tome III, pages 70 et suiv.
- 3. Stobée (Φυσικά, I, 5, 43) a conservé ces deux vers qu'un manuscrit attribue à

- la Phèdre de Sophocle et que M. Nauck a rangés parmi les fragments d'origine incertaine:
- Α. Έζης ἄρ' οὐδὲ γῆς ἔνερθ' ἄχου θανών;Β. Οὐ γὰρ πρὸ μοίρας ἡ τύχη βιάζεται.

S'ils sont tirés de la tragédie de Sophocle, il en résulte, non pas, il est vrai, que Thésée était descendu aux enfers (il faudrait, dans ce cas, οὐδε γῆς ἔνερθ' οἰχόμενος τεθνηκας), mais que le bruit de sa mort s'était répandu, et c'est là l'essentiel.

l'intervention toute consolante, toute divine de Diane. Les honneurs rendus au noble jeune homme y étaient, sinon plus grands ', du moins plus accentués. Cela résulte de ces beaux vers que le chœur prononça en quittant l'orchestre :

Τῆς εὐσεδίας χάρις ἐσθλή\*.

1. Cette opinion est soutenue par Hiller, page 45. — 2. Stobée, Anthologie, 5, 16.



### SOMMAIRE

#### DU SECOND HIPPOLYTE.

- L'action se passe à Trézène, devant le palais, à l'entrée duquel on voit deux images, l'une de Diane (v. 82), l'autre de Vénus (v. 101).
- Πρόλογος. Prologue proprement dit. Diane expose le sujet de la tragédie. Trimètres ïambiques (1-57).
- Hippolyte fait chanter à ses compagnons de chasse un hymne en l'honneur de Diane. Morceau lyrique (58-72).
- Hippolyte couronne de fleurs l'image de Diane (73-87), et refuse d'adorer Vénus, malgré les avertissements de l'un de ses esclaves. Stichomythie suivie de deux couplets (88-120).
- Πάροδος. Le chœur, composé de femmes (165) de Trézène, raconte ce qu'il a appris sur l'état de la reine et se demande quelle peut être la cause d'un mal si étrange. Deux couples de strophes suivies d'une épode (121-170).
- Έπεισόδιον α'. Langueur et délire de Phèdre. Anapestes du chœur, annonçant son entrée. Dialogue anapestique entre elle et sa nourrice (171-266).
- Le chœur interroge et conseille la nourrice. Morceau stichomythique (267-287).
- Aveux de Phèdre arrachés par les instances de la nourrice. Stichomythie, précédée et suivie d'un couplet de la nourrice (288-361).
- Consternation du chœur. Strophe dochmiaque (362-71).
- Noble résolution de Phèdre. Indignes conseils de la nourrice. Deux morales en présence. Deux couplets, séparés par un distique du chœur (372-481).
- Après avoir encore essayé en vain de séduire sa maîtresse, la nourrice promet de la sauver par des moyens innocents. Dialogue entre elle et Phèdre, précédé d'un quatrain du chœur (482-524).
- Στάσιμον α'. Le chœur chante la puissance redoutable de l'Amour. Deux couples de strophes (525-564).
- 'Eπεισόδιον β'. Bruit dans le palais. Phèdre entend Hippolyte s'emporter contre la nourrice. Dialogue entre la reine et le chœur. Trois strophes et trois antistrophes dochmiaques, α. β. γ. γ. β. α, précédées, coupées et suivies de trimètres ïambiques disposés symétriquement (565-600).
- Hippolyte sort du palais, suivi de la nourrice, dont il repousse les prières avec indignation. Stichomythie et ensuite tirade d'Hippolyte (601-668).
- 1. Ce morceau, sinsi que tous ceux pour lesquels on ne trouvera pas d'autre indication, est en trimètres ïambiques.

- Désespoir de Phèdre. Antistrophe répondant à la strophe dans l'épisode précédent (669-679).
- Phèdre chasse la nourrice, qui essaye de se désendre, et elle déclare au chœur qu'elle va mourir. Dialogue entre ces trois interlocuteurs (680-731).
- Στάσιμον β'. Le chœur voudrait fuir loin de ce monde misérable : première couple de strophes. Le vaisseau qui amena Phèdre dans l'Attique, partit, arriva sous de sinistres auspices; de là cet amour criminel et cette triste fin : deuxième couple de strophes (732-775).
- 'Eπεισόδιον γ'. On apprend la mort de Phèdre. Distiques échangés entre une esclave, qui annonce cette mort de l'intérieur du palais, et ceux qui conduisent le chœur et les demi-chœurs (776-789). Thésée survient au milieu de ce tumulte. Dialogue entre lui et le coryphée : une stichomythie précédée et suivie d'un couplet du roi (790-810).
- Le palais s'ouvre et l'on voit Phèdre étendue sans vie. Douleur de Thésée, partagée par le chœur : quatre strophes dochmiaques. Une strophe du chœur (α'); une strophe de Thésée (β'), coupée de distiques ïambiques; un distique du coryphée; l'antistrophe de Thésée (β'), coupée de distiques ïambiques; l'antistrophe du chœur (α') (811-855).
- Thésée aperçoit des tablettes dans les mains de la morte : distiques iambiques de ce personnage, période dochmiaque du chœur (856-870). Thésée lit : couplet iambique du coryphée, quelques iambes échangés entre lui et le roi (871-876). Thésée éclate et demande à Neptune la mort d'Hippolyte : deux périodes iambico-dochmiaques et deux couplets iambiques du roi, coupés par des trimètres du coryphée (877-898).
- Explication entre le père et le fils devant le cadavre de Phèdre. Hippolyte, annoncé par le chœur, exprime son étonnement (899-915).
- Thésée prélude à l'accusation. Dialogue entre lui et son fils : quelques couplets de peu d'étendue (916-942).
- Accusation et défense. Un long discours de Thésée et un long discours d'Hippoiyte, suivis l'un et l'autre d'un distique du chœur (943-1037).
- Thésée maintient l'arrêt de bannissement. Couplets variés, mais symétriques, échangés entre lui et Hippolyte (1038-1059).
- Thésée chasse Hippolyte. Après un quatrain de ce dernier, échange de deux fois sept distiques (1060-1091).
- Adieux d'Hippolyte (1092-1101).
- Στάσιμον γ'. Le chœur ne sait concilier ce qui se passe avec la providence des dieux et déplore le malheur d'Hippolyte. Deux couples de strophes, suivies d'une épode (1102-1150).
- Έξοδος. Un messager apporte à Thésée la nouvelle de la catastrophe de son fils. Le chœur annonce successivement l'entrée de ces deux personnages, qui échangent quelques vers. Récit. Court dialogue entre les trois interlocuteurs de cette scène: Thésée consent à voir son fils mourant (1153-1267).
- Le chœur chante la puissance de Vénus et de l'Amour. Système lyrique (1268-1281).
- Diane paraît dans les airs (ἐπὶ μηχανῆς). Elle fait connaître la vérité à Thésée et, après l'avoir accablé de cette révélation, elle excuse son erreur. L'entrée de la déesse est marquée par une période anapestique qu'elle prononce (1282-1295). Le reste de son discours est en trimètres, interrompus seulement par deux exclamations de Thésée (1296-1341).

L'entrée d'Hippolyte est annoncée par des anapestes du chœur (1342-1347). Plaintes d'Hippolyte: tant qu'il s'avance appuyé sur les bras de ses esclaves, il parle aussi en vers anapestiques (1348-1369); ensuite les anapestes sont mêlés de dochmiaques et d'autres vers, qui forment un système lyrique (1370-1388).

Dialogue entre Diane et Hippolyte, puis entre Hippolyte et Thésée : ils s'apitoient tendrement sur le sort l'un de l'autre. Deux distiques, suivis de monostiques (1389-1414).

Diane annonce comment elle vengera Hippolyte, et quels honneurs lui seront rendus après sa mort. Elle part après avoir exhorté le père et le fils à se réconcilier. Le couplet de la déesse est amené par un vers et suivi d'un quatrain d'Hippolyte (1415-1443).

Hippolyte pardonne à son père et meurt entre ses bras : une série de monostiques, précédés et suivis d'un distique (1444-1458).

Conclusion. Trois trimètres de Thésée et une période anapestique du chœur (1459-1466).



## ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Θησεύς μέν ἦν Αἴθρας καὶ Ποσειδῶνος, βασιλεύς δὲ Άθηναίων γήμας δὲ μίαν τῶν ἀμαζονίδων Ἱππολύτην¹, Ἱππόλυτον ἐγέννησε κάλλει τε καὶ σωφροσύνη διαφέροντα. Έπεὶ δὲ ή συνοικοῦσα τὸν βίον μετήλλαξεν, ἐπεισηγάγετο Κρητικήν γυναῖκα, τὴν Μίνω τοῦ Κρητῶν βασιλέως θυγατέρα Φαίδραν. ΄Ο δὲ Θησεὺς Πάλλαντα² ἔνα τῶν συγγενῶν φονεύσας φεύγει εἰς Τροιζῆνα μετὰ τῆς γυναικὸς, οὖ συνέβαινε τὸν Ἱππόλυτον παρὰ Πιτθεῖ τρέφεσθαι θεασαμένη δὲ τὸν νεανίσκον ή Φαίδρα εἰς ἐπιθυμίαν ὤλισθεν\*, οὐκ ἀκόλαστος οὖσα, πληροῦσα δὲ Αφροδίτης μῆνιν, ή τὸν Ἱππόλυτον διὰ σωφροσύνην ἀνελεῖν κρίνασα, τέλος τοῖς προτεθεῖσιν ἔθηκε. Στέγουσα δὲ τὴν νόσον, χρόνω πρὸς τὴν τροφὸν δηλῶσαι ήναγκάσθη, κατεπαγγειλαμένην αὐτῷ βοηθήσειν ήτις κατά την προαίρεσιν λόγους προσήνεγκε τῷ νεανίσκῳ. Τραχυνόμενον δε αὐτὸν ή Φαίδρα καταμαθοῦσα τῆ μεν τροφῷ ἐπέπληξεν, αύτην δὲ ἀνήρτησε. Καθ' ον καιρὸν φανείς Θησεύς καὶ καθελεῖν σπεύδων την άπηγχονισμένην, εύρεν αὐτῆ προσηρτημένην δέλτον, δι' ής Ίππολύτου φθορὰν κατηγόρει καὶ ἐπιδουλήν. Πιστεύσας δὲ τοῖς γεγραμμένοις, τὸν μὲν Ἱππόλυτον ἐπέταξε φεύγειν, αὐτὸς δὲ τῷ Ποσειδωνι άρας έθετο, ων επακούσας ο θεός τον Ίππολυτον διέφθειρεν. Άρτεμις δὲ τῶν γεγενημένων ἔκαστον διασαφήσασα Θησεῖ, τὴν μὲν Φαίδραν οὐ κατεμέμψατο, τοῦτον δὲ παρεμυθήσατο υίοῦ καὶ γυναιχὸς στερηθέντα τῷ δὲ Ἱππολύτῳ τιμὰς ἔφη γῆς ἐγκαταστήσεσθαι.

Ή σχηνή τοῦ δράματος ἐν Τροιζῆνι κεῖται. Ἐδιδάχθη ἐπὶ Ἐπαμείνονος ἄρχοντος ὀλυμπιάδι πζ΄ ἔτει δ΄. Πρῶτος Εὐριπίδης, δεύ-

- 4. D'après la tradition commune, Hippolyte avait pour mère Antiope. Euripide l'appelle fils de l'Amazone, sans ajouter de nom propre.
- 2. Il fallait dire les fils de Pallas, ses cousins (comp. v. 35), qui lui disputaient le pouvoir les armes à la main.
- 3. Autre inexactitude. Le prologue fait remonter plus haut l'origine de la passion de Phèdre.
- 4. L'archonte Épaminon (nom rétabli par Matthiæ: les manuscrits portent ἐπὶ ἀμείνονος) répond aux années 429-428 avant J. C.; et comme les fêtes de Bacchus se célébraient dans la seconde partie de l'année attique, notre tragédie fut jouée en 428. Cette observation s'applique à la conversion de toutes les dates de tragédies et de comédies représentées sur le théâtre. d'Athènes.

τερος Ἰοφῶν, τρίτος Ἰων ι. Έστι δὲ οὖτος Ἱππόλυτος δεύτερος, καὶ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ προσαγορευόμενος. Ἐμφαίνεται δὲ ὕστερος γεγραμμένος τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ κατηγορίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρθωται τῷ δράματι. Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πρώτων.

4. Iophon est ce fils de Sophocle qu'Aristophane soupçonnait de se faire aider
par son père (voy. Grenouilles, 72). Ion
était un riche citoyen de Chios, homme de
talent qui s'essayait à tous les genres de
composition littéraire, et qui est aujourd'hui connu surtout par ses Mémoires,
dont Athénée a conservé de curieux fragments.

- 2. Voyez ci-dessus la notice sur le premier Hippolyte.
- 3. Τῶν πρώτων, du nombre de celles qu'on met au premier rang. Nous avons ici le jugement d'Aristophane de Byzance, l'auteur du dernier alinéa de cette notice, lequel ne se trouve que dans les meilleurs manuscrits à la suite de la liste des personnages.

#### ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ. ΙΙΙΙΟΛΥΤΟΣ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ. ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΤΡΟΦΟΣ.

ΦΑΙΔΡΑ.
ΘΕΡΑΙΙΑΙΝΑ.
ΘΗΣΕΥΣ.
ΑΓΓΕΛΟΣ.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

# ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ.

#### ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

Πολλή μὲν ἐν βροτοῖσι χοὐχ ἀνώνυμος θεὰ χέχλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ' ἔσω ' ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ' ᾿Ατλαντιχῶν ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέδοντας τἀμὰ πρεσδεύω χράτη, σφάλλω δ' ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. Ἦνεστι γὰρ δὴ χὰν θεῶν γένει τόδε, τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. Δείξω δὲ μύθων τῶνδ' ἀληθείαν τάχα. Ό γάρ με Θησέως παῖς ᾿Αμαζόνος τόχος Ἱππόλυτος, ἀγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα, μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας

10

5

- 4, 3. Πολλή κέκλημαι équivaut à πολύ μου κλέος ἐστίν. Les mots κούκ ἀνώνυμος rendent la même idée par le tour négatif.
- 3-5. Όσοι.... ἡλίου, tous ceux qui habitent entre les lieux où le soleil se lève et ceux où il se couche, limites au delà desquelles on se figurait une nuit éternelle. Les Grecs commencèrent alors à connaître des pays situés à l'est de la Colchide; ils continuèrent cependant à regarder le Phase et le Pont-Euxin comme la limite orientale du monde habité. Matthiæ cite Platon, Phédon, p. 409. Cp. aussi vers 746, 1053, et Herc. Fur. 234.
- Avant τοὺς μέν, sous-entendez τούτων.
- 7, 8. Les dieux ont les mêmes passions que les hommes. Le poëte philosophe souriait en écrivant ces vers. Cf. Bucchantes, 321.
- 11. Pitthée de Trézène, aïeul de Thésée, passait pour l'un des plus anciens sages de la Grèce. Voy. Plutarque, Thésée, chap. III. La naissance et l'éducation d'Hippolyte expliquent sa chasteté. Παιδεύματα est un de ces pluriels comparables au latin deliciæ, que les tragiques grecs rapportent souvent à un singulier.

λέγει χαχίστην δαιμόνων πεφυχέναι, αναίνεται δε λέχτρα χού ψαύει γάμων: Φοίδου δ' άδελφήν Άρτεμιν Διός χόρην 15 τιμά μεγίστην δαιμόνων ήγούμενος: χλωράν δ' άν' ύλην παρθένω ξυνών άεὶ χυσίν ταχείαις θήρας έξαιρεί χθονός, μείζω βροτείας προσπεσών όμιλίας. Τούτοισι μέν νυν οὺ φθονῶ· τί γάρ με δεῖ; 20 Ά δ' εἰς ἔμ' ἡμάρτηχε, τιμωρήσομαι Ίππολυτον ἐν τῆδ' ἡμέρα. τὰ πολλὰ δὲ πάλαι προχόψασ', οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ. 'Ελθόντα γάρ νιν Πιτθέως ποτ' ἐχ δόμων σεμνῶν ἐς ὄψιν χαὶ τέλη μυστηρίων 25 Πανδίονος γῆν, πατρὸς εὐγενής δάμαρ ιδοῦσα Φαίδρα χαρδίαν χατέσχετο έρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. Καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε γῆν Τροιζηνίαν, πέτραν παρ' αὐτὴν Παλλάδος κατόψιον 30 γῆς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγχαθείσατο, έρῶσ' ἔρωτ' ἔχδημον · Ίππολύτω δ' ἔπι

NC. (notes critiques). 19. 'Ομιλίαν, conjecture de Porson, arrondirait mieux la phrase. — 34. Nauch, Euripideische Studien II, p. 4, demande καθίσατο. Comme on dit, lερὸν, θυσίας εἰσάμην, je préfère avec la plupart des éditeurs ἐγκαθείσατο à ἐγκαθίσατο, quoique le présent καθέζω ne se trouve pas; et quant au verbe composé, des phrases comme ἐπ' ἀπήνης ἐμβεβώς (Soph. OEd. Roi, 803) et κατ' ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμ-βεβαυῖα (Hom. Il. XXIV, 84) semblent justifier παρὰ πέτραν ἐγκαθείσατο. — 32. Les derniers éditeurs ont adopté la leçon ἔκδηλον, autorisée, il est vrai, par les deux meilleurs manuscrits, mais inconciliable, ce me semble, avec les sentiments de Phèdre, qui cachait son amour à Athènes, comme elle le cache à Trézène.

- 49. Προσπεσών μείζω (όμιλίαν) équivant à πεσών εἰς μείζονα ὁμιλίαν (Euripide chez Stobée, 22, 44), ου ὁμιλίας μείζονος προσπεσούσης αὐτῷ. Ce verbe n'a pas ici le sens du latin irruere: le scholiaste le rend bien par ἐντυχών.
- 23. Προχόψασα est au nominatif, comme si Vénus était le sujet du verbe suivant. Rien n'est plus familier aux écrivains grecs que ces irrégularités si naturelles, que les grammairiens nous inter-

disent au nom d'une logique inflexible. 'Αρχαϊσμός έστι τοῦτο, οὺ σολοικισμό:, dit un scholiaste.

- 25. Τέλη désigne l'initiation en général, ὄψις le degré supérieur, l'initiation aux grands mystères, la vue du spectacle mystique qui était réservé aux ἐπόπται.
- 30. Κατόψιον se rapporte à ναόν, et non à πέτραν. Diodore de Sicile a paraphrasé Euripide en écrivant, IV, 62: Φαίδρα διὰ τὸ κάλλος έρασθεῖσα αὐτοῦ....

τὸ λοιπὸν ώνόμαζεν ίδρῦσθαι θεάν. Έπεὶ δὲ Θησεύς Κεχροπίαν λείπει χθόνα. μίασμα φεύγων αΐματος Παλλαντιδών, 35 καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χθόνα, ένιαυσίαν έχδημον αίνέσας φυγήν, ένταῦθα δή στένουσα κάκπεπληγμένη χέντροις ἔρωτος ή τάλαιν' ἀπόλλυται σιγή σύνοιδε δ' ούτις οίχετῶν νόσον. 40 Άλλ' οὔτι ταύτη τόνδ' ἔρωτα δεῖ πεσεῖν: δείξω δε Θησει πράγμα, κάκφανήσεται. Καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον νεανίαν χτενεί πατήρ άραίσιν, ας ό πόντιος άναξ Ποσειδών ώπασεν Θησεί γέρας, 45 μηδέν μάταιον είς τρίς εύξεσθαι θεῷ. Ή δ' εὐχλεὴς μὲν, ἀλλ' δμως ἀπόλλυται,

NC. 33. 'Ωνόμαζεν n'a pas de sens : on demande un mot comme ὑμνήσουσιν, proposé par Valckenaer. La conjecture de Meineke ὧνόμαζον ne suffit pas : il faut un futur, à moins de supposer que le poëte, oubliant la fiction, parle ici en son propre nom. Voy. le passage d'Asclépiade cité plus bas.— 36. Peut-être ναυστολεῖ πόλιν. La répétition de χθόνα proviendra d'une glose.— 41. Le codex Marcianus porte ταύτης, leçon fautive à laquelle Kirchhoff et Nauck attachent trop d'importance. Ce dernier veut qu'on écrive ἀλλ' οὖτι ταύτης τῆδ' ἔρωτα, conjecture qui ne vaut certainement pas la vulgate, marquée comme variante dans le Vaticanus et donnée par les autres manuscrits. Le mot saillant doit être mis en relief, comme il l'est dans ἀλλ' οὖτι ταύτη τόνδ' ἔρωτα. — 43. Νεανίαν rétabli par Kirchhoff d'après les meilleurs manuscrits pour l'ancienne vulgate περυκότα.

ιδρύσατο Ιερόν Άφροδίτης παρά την άκρόπολιν, δθεν ην καθοράν είς την Τροιζηνα.

33. Le texte est altéré. Le sens est évidemment qu'à l'avenir on donners au temple de la déesse (à la demeure où elle est établie, ἰδρῦσθαι θεάν) un nom qui rappellera celui d'Hippolyte. Le meilleur commentaire de ce vers est une phrase d'Asclépiade, auteur d'un écrit sur les sujets traités par les tragiques (Τραγφδούμενα): Ἱερὸν ᾿Αφροδίτης ἐν Ἦθήναις ἱδρύσατο τὸ νῦν Ἱππολύτειον καλούμενον (Schol. Hom. Od. XI, 324).

35. Le meurtrier est souillé et souille les autres tant qu'il reste sur la terre où il a répandu le sang. Pour échapper à cette souillure, μίασμα, Thésée se soumet à un exil prescrit par les lois d'Athènes sous le

nom de ἀπενιαυτισμός. Stace, en rappelant un cas analogue à celui de Thésée, Theb. I, 401, remplace ces vieilles idées par : « Fraterni sanguinis illum Conscius « horror agit. »

44. Ταύτη πεσείν veut dire huc evadere, et non sic ad irritum cadere. Cf. Hérodote, VII, 163: Καραδοκήσοντα την μάχην τη πεσέεται, id. VII, 168; VIII, 130, passages cités par Nauck.

46. Les mots μηδέν... εύξασθαι θεῷ disent en quoi consiste la faveur, γέρας, en développant l'idée déjà indiquée par ἀραϊσιν.

47. Ἡ δ'....ἀπόλλυται, elle mourra, en femme d'honneur, il est vrai, mais elle mourra cependant; je ne puis lui épargner ce sort. Cp. Οὐχέτ' εὐχλεεῖς Θανούμεθα,

Φαίδρα το γὰρ τῆσδ΄ οὐ προτιμήσω κακὸν
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐμοὶ
δίκην τοσαύτην ὥστ΄ ἐμοὶ καλῶς ἔχειν. — 50
᾿Αλλ΄ εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως
στείχοντα θήρας μόχθον ἐκλελοιπότα,
Ἡππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων.
Πολὺς δ΄ ἄμ΄ αὐτῷ προσπόλων ὁπισθόπους
κῶμος λέλακεν Ἄρτεμιν τιμῶν θεὰν 55
ὕμνοισιν οὐ γὰρ οἶδ΄ ἀνεῳγμένας πύλας
Ἅιδου, φάος δὲ λοίσθιον βλέπων τόδε.

#### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Έπεσθ' ἄδοντες ἕπεσθε τὰν Διὸς οὐρανίαν Ἄρτεμιν, ἄ μελόμεσθα.

60

#### ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ.

Πότνια πότνια σεμνοτάτα, Ζανός γένεθλον, χαῖρε χαῖρέ μοι, ὧ χόρα Λατοῦς ᾿Αρτεμι χαὶ Διὸς, χαλλίστα πολὺ παρθένων, ἃ μεγάλαν χατ' οὐρανὸν ναίεις εὐπατέρει' ἀν' αὐλὰν, Ζηνὸς πολύχρυσον οἶχον.

65

NC. 48. La variante mal autorisée καλόν n'est que la mauvaise correction d'un copiste. — 66-68 Les manuscrits portent : ἀ μέγαν.... εὐπατέρειαν αὐλάν. Valckenaër comprit que l'épithète homérique εὐπατέρεια ne pouvait se rapporter qu'à la déesse, Gaisford proposa εὐπατέρει' ἀν' οἴκον. En profitant de cette belle correction, j'ai écrit ἀ μεγάλαν, ce qui permet de conserver à la fois αὐλάν et οἴκον (Eustathe ad Iliadem, p. 436, cite Ζηνός πολύχρυσον οἴκον), et je propose, pour rétablir le mètre glyconique : ὰ ναίεις μεγάλαν κατ' Οὔ-λυμπον εὐπατέρει'...

v. 687. Le présent, ἀπόλλυται, marque un arrêt irrévocable. La phrase est construite comme v. 358.

48-49. Προτιμάν τι ne veut pas dire préférer quelque chose, mais attacher une plus grande importance à quelque chose. Cf. Eschyle, Euménides, 640, 739. — Τὸ μὴ οὐ, de manière à renoncer à ce que....

54. Άλλ' εἰσορῶ γάρ équivaut à ἀλλ'

έπει είσορώ. Hérodote et les Attiques s'expriment souvent ainsi.

56-57. On dit οἰδ' ἀνεφγμένας πύλας, on dit aussi οἰδε βλέπων φάος (il sait qu'il voit le jour), et ces deux constructions sont coordonnées ici. Il ne faut pas prendre πύλας pour un régime de βλέπων.

61. Les compagnons d'Hippolyte forment un petit chœur accessoire, comme

70

[Χαῖρέ μοι, ὧ καλλίστα καλλίστα τῶν κατ' Ὀλυμπον παρθένων, Ἄρτεμι.]

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Σοί τόνδε πλεχτόν στέφανον έξ άχηράτου λειμώνος, ὧ δέσποινα, χοσμήσας φέρω, ένθ' ούτε ποιμήν άξιοι φέρβειν βοτά 75 ούτ' ήλθέ πω σίδηρος, άλλ' άχήρατον μέλισσα λειμῶν' ἐαρινὴ διέρχεται. Αίδως δὲ ποταμίαισι χηπεύει δρόσοις, δστις διδαχτόν μηδέν, άλλ' έν τῆ φύσει τὸ σωφρονεῖν είληχεν ἐς τὰ πάνθ' ὁμῶς, 80 τούτοις δρέπεσθαι τοῖς χαχοῖσι δ' οὐ θέμις. Άλλ' ω φίλη δέσποινα, χρυσέας χόμης ανάδημα δέξαι χειρός εύσεδοῦς άπο. Μόνω γάρ έστι τοῦτ' έμοι γέρας βροτῶν : σοί και ξύνειμι και λόγοις σ' άμείδομαι, 85 χλύων μέν αὐδήν, όμμα δ' οὐχ δρῶν τὸ σόν. Τέλος δε χάμψαιμ' ώσπερ ήρξάμην βίου.

NC. 70-72. Ces lignes, qu'on ne peut donner sans inconvénient ni au chœur ni à Hippolyte, font à Diane le mince compliment d'être la plus belle des vierges peu nombreuses de l'Olympe, quand elle vient d'être proclamée la plus belle de toutes les vierges. Hartung les retranche avec raison. Je crois qu'elles sont la paraphrase en prose des vers précédents, et encore d'après la mauvaise variante αί... ναίετε. — 76. Οὕτ' rétabli pour οὐδ' par Nauck, d'après Orion, Anthol. III, 3, p. 45. — La répétition du mot ἀκήρατον est apparemment du fait des copistes. Le poëte écrivit peut-être ἀλλὰ παρθένου. C'est ainsi qu'on lit chez Eschyle, Perses, 643, παρθένου πηγῆς, suivi de ἀκήρατον ποτόν. — 77. Ἐαρινή est la leçon du scholiaste, préférée avec raison par Valckenaer à la vulgate ἐαρινόν. — 79. Θοσις est une correction nécessaire de Porson pour δσοις. Car λαγχάνειν veut dire recevoir en partage, et non tomber en partage.

les femmes du cortége à la fin des Euménides d'Eschyle, et les jeunes filles qui chantent l'hyménée dans les fragments du Phaéthon d'Euripide. Le scholiaste cite deux tragédies perdues de notre poëte, Alexandre et Antiope, où l'on voyait paraître les deux chœurs, non pas successivement, comme ici, mais simultanément, comme dans les deux autres tragédies citées.

75-76. On compare Ovide, Métam. III, 408; Héroïdes, xvi, 55.

78-81. Le personnage de la Pudeur, que plusieurs critiques ont voulu évincer, est en harmonie, ce me semble, avec l'ensemble de ce morceau exquis. Les Grecs entourèrent leurs dieux de divinités subalternes, personnifications qui donnaient un corps à chacun des traits réunis dans la nature complexe des grandes divinités. L'Amour, la Persuasion, les Grâces, forment le cortége de Vénus. De même la Pudeur est ici attachée au service de Diane;

### ΘΕΡΑΠΩΝ.

Άναξ, θεούς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών, ἄρ' ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ;

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Καὶ χάρτα γ' · ἢ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεθ' ἄν. ΘΕΡΑΠΩΝ.

90

Οἶσθ' οὖν βροτοῖσιν δς χαθέστηχεν νόμος; ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Οὐχ οἶδα· τοῦ δὲ καί μ' ἀνιστορεῖς πέρι; ΘΕΡΑΠΩΝ.

Μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

'Ορθῶς γε· τίς δ' οὐ σεμνός ἀχθεινός βροτῶν; ΘΕΡΑΠΩΝ.

Έν δ' εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις; ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

95

Πλείστη γε, καὶ κέρδος γε σὺν μόχθω βραχεῖ.
ΘΕΡΑΠΩΝ.

Ή κάν θεοῖσι ταὺτὸν ἐλπίζεις τόδε;

ΙΠΠΟΛΊΤΟΣ.

Είπερ γε θνητοί θεῶν νόμοισι χρώμεθα. ΘΕΡΑΠΩΝ.

Πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον' οὐ προσεννέπεις; ιππολιτος.

Τίν'; εὐλαδοῦ δὲ μή τί σου σφαλῆ στόμα.

100

Τήνδ' ή πύλαισι σαῖς ἐφέστηχεν Κύπρις.

elle veille sur le pré consacré à la déesse, le nourrit de la rosée des sources vives, afin que ceux qui, sans étude et sans effort, sont naturellement purs et chastes en toutes choses puissent en cueillir les fleurs. "Ootic, qui renferme l'idée d'un pluriel, a pour corrélatif τούτοις, construction tout à fait usuelle.

88. Χέπορhon, *Anabase*, 3, 2, 43 : Οὐδένα ἄνθρωπον δεσπότην, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσχυνείτε.

- 94. La négation porte sur ἀχθεινός. Le rapprochement de σεμνὸς ἀχθεινός fait bien sentir que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'on ne peut être orgueilleux sans être déplaisant.
- 96. Καὶ.... βραχεῖ, et encore cet avantage coûte-il peu de peine. Il n'y a pas d'opposition entre χάρις et κέρδος.
- 98. Voy. le même raisonnement, Bacch. 319 sqq.
  - 99. Σεμνός, qui s'était tantôt pris en

#### ΖΟΤΥΛΟΠΠΙ

Πρόσωθεν αὐτὴν άγνὸς ὢν ἀσπάζομαι.

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Σεμνή γε μέντοι χαπίσημος εν βροτοῖς.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Άλλοισιν άλλος θεῶν τε κάνθρώπων μέλει.

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Εὐδαιμονοίης νοῦν ἔχων οἶόν σε δεῖ.

105

ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Ούδείς μ' άρέσχει νυχτί θαυμαστός θεῶν.

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Τιμαϊσιν, ὧ παῖ, δαιμόνων χρῆσθαι χρεών. ιππολΥΤΟΣ.

Υωρεῖτ' ὀπαδοί, καὶ παρελθόντες δόμους Σίτων μέλεσθε: τερπνὸν ἐκ κυναγίας Τράπεζα πλήρης: καὶ καταψήχειν χρεὼν ἵππους, ὅπως ἄν ἄρμασι ζεύξας ὕπο βορᾶς κορεσθεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα: τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ' ἐγὼ χαίρειν λέγω.

110

### OEPAHON.

Ήμεῖς δὲ, τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον, φρονοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, προσευξόμεσθα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασιν, δέσποινα Κύπρι. Χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν,

115

NC. 405. Olov, correction de Nauck pour δσον. — 415. Faut-il lire δούλοις θεῶν? ou bien faut-il regarder ce vers comme interpolé? C'était l'opinion de Brunck, et Hirzel (De Euripidis in componendis diverbiis arte, Bonn, 1862, p. 37) fait remarquer qu'en retranchant ce vers, on a deux couplets symétriques, de six vers chacun.

mauvaise part, se prend ici en bonne part. Le scholiaste en fait l'observation.

102. Πρόσωθεν ἀσπάζομαι est plus poli que χαίρειν ἐω ου χαίρειν λέγω (v. 113), mais dit au fond la même chose. C'est ainsi que l'emploie Platon, République, VI, p. 499 A.

105. Au lieu de dire : « Crains de t'attirer quelque malheur par ton orgueil, » il dit : « Puisses-tu être heureux en ayant les sentiments que tu dois avoir. »

408. Ceci rappelle ce qu'Hector dit à Andromaque: 'Αλλ' εἰς οἰκον ἰοῦσα τὰ σαυτῆς ἔργα κόμιζε. Hom. Il. VI, 490.

112. Τὰ πρόσφορα équivaut à τὰ πρόσφορα γυμνάσματα.

145. Ce vers, qui n'a pas de sens, est gâté ou interpolé. σοφωτέρους γάρ χρή βροτῶν εἶναι θεούς. σοφωτέρους γάρ χρή βροτῶν εἶναι θεούς.

120

[Strophe 1.]

ΧΟΡΟΣ.

Όχεανοῦ τις ὕδωρ στάζουσα πέτρα λέγεται
βαπτὰν κάλπισι ρυτὰν
παγὰν προῖεῖσα κρημνῶν,
δθι μοί τις ἦν φίλα,
φάρεα πορφύρεα
ποταμία δρόσω
τέγγουσα, θερμᾶς δ' ἐπὶ νῶτα πέτρας
εὐαλίου κατέβαλλ' · ὅθεν μοι
πρώτα φάτις ἦλθε δεσποίνας,

125

130

τειρομέναν νοσερά κοίτα δέμας έντος έχειν οίχων, λεπτά δὲ φάρη

Antistrophe 1.]

NC. 118. La variante εὐτονον ferait l'éloge d'Hippolyte (Hartung). — 123. Le mètre glyconique demande qu'on transpose ρυτὰν κάλπισι βαπτάν, avec Hartung, ou qu'on mette ναρὰν à la place de ρυτάν. On pourrait aussi écrire εὐρυτον ou εὐρύταν (schol. ἐν τἢ εὐύδρφ πηγἢ) et dans l'antistrophe φάρεα. — 126. Les manuscrits portent πορφύρεα φάρεα. Hermann transposa ces mots, d'après l'antistrophe. — 129. Les leçons κατίδαλ et κατέδαλεν ont été corrigées par Monk. — 130. Les manuscrits donnent δεσποίνας et δεσποιναν. J'ai préféré le génitif pour qu'il y eût un petit repos et une virgule à la fin de la strophe. — 131-32. La variante τειρομένα νοσερὰ (ου τειρομέναν νοσερὰ) δέμας ἔν:οσθεν ἔχειν (en omettant κοίτα) rend la leçon de ce passage douteuse. Peut-être τειρόμενον νοσερὰν κοίταν δέμα; ἔντος ἔχειν en prenant κοίταν pour le sujet de l'infinitif. — 133. Variante φάρεα.

420. Critique naive des dieux de la croyance populaire. Cp. v. 6 et la note.

121-130. Il y avait près de Trézène une source qui passait pour provenir du fleuve Océan. On ne doit pas songer ici à la croyance qui assignait cette origine à toutes les sources d'eau douce. Le mot λέγεται indique quelque chose de particulier, et le scholiaste nous apprend que l'auteur d'un traité περὶ ποταμῶν, Dionysodore, parlait de cette fontaine, assez abondante pour y plonger les urnes, βαπτὰν κάλ-

πισι. (Cp. Hécube, 610: Τεῦγος βάψασα ποντίας άλός.) C'est là que les femmes qui composent le chœur ont appris la maladie de Phèdre par une amie qui y était allée laver avec elles. — Φάτις δεσποίνας équivaut à φάτις περίδεσποίνας. Cp. Hom. Il. 23, 362: Φάτις ἀνδρῶν μνηστήρων, et Soph. Ajax, 224: ἀνδρὸς 2ἰθονος ἀγγελίαν.

131-132. Les mots νοσερά κοίτα doivent se lier à έχειν δέμας έντὸς οίκων. Cp. v. 180.

135

ξανθάν χεφαλάν σχιάζειν·
τριτάταν δέ νιν χλύω
τάνδε χατ' ἀμβροσίου
στόματος άμέραν
Δάματρος ἀχτᾶς δέμας άγνὸν ἴσχειν,
χρυπτῷ πάθει θανάτου θέλουσαν
χέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον.

140

Οὐ γὰρ ἔνθεος, ὧ χούρα, εἴτ' ἐχ Πανὸς εἴθ' Ἑχάτας ἢ σεμνῶν Κορυδάντων φοιτᾶς ἢ ματρὸς ὀρείας οὐδ' ἀμφὶ τὰν πολύθηρον Δίχτυνναν ἀμπλαχίαις ἄθυτος ἀνίρων πελάνων τρύχει. Φοιτᾶ γὰρ χαὶ διὰ λίμνας, χωροῦσ' ὑπὲρ πελάγους

145

[Strophe. 2.]

NC. 439. Πάθει, correction de Burges pour πένθε:, qui est contraire à la mesure. — 141. Οὐ γάρ, correction de Lachmann et de Kirchhoff pour σὺ γάρ. — 144. Les manuscrits ont ἢ ματρὸς ὀρείας φοιτᾶς (ου φοιταλέου). La transposition, faite par Bothe, est confirmée par le scholiaste. — 145. Οὐδ', correction de Lachmann et de Kirchhoff pour σὺδ'. — 147. On lisait ἀνίερος ἀθύτων, que j'ai corrigé à cause de la mesure. — 149. J'ai corrigé la leçon χέρσον θ' ὑπὲρ (ὕπερ Monk) πελάγους. Καλ.. τε.. ne se met jamais pour τε.. καλ.. Οn voit donc qu'après avoir dit que la déesse franchit (non-seulement les terres, mais) aussi la mer, καλ διὰ λίμνας, le poëte ne pouvait ajouter χέρσον τε, mots qui interrompent la suite de la phrase, où il n'est question que de la mer.

136-138. Κατ' ἀμβροσίου στόματος est dit comme s'il suivait οὐ καθιέναι σῖτον. Au lieu de cela le poëte poursuit ainsi : « tenir son corps dans l'abstinence du fruit de Cérès. » L'épithète ἀμβρόσιος (belle) et la phrase Δήμητρος ἀκτή sont empruntées à Homère.

140. Eschyle dit, en se servant de la même métaphore: Πα ποτε τῶνδε πόνων χρή σε τέρμα χέλσαντ' ἐσιδεῖν. Prom. 483.

144-147. Le chœur se demande, sans vouloir toutesois le supposer, si Phèdre a l'esprit égaré (φοιτῆς' par l'une des divinités qui frappent de démence, Pan, Hécate, les Corybantes ou Cybèle (cp. Horace, Odes, I, xv1, 5-8), ou si elle aurait encouru la

colère de Dictynna (espèce de Diane), en négligeant d'offrir un sacrifice à cette déesse, qu'on adorait dans la Crète, la patrie de Phèdre. Dans l'Ajax de Sophocle, v. 172-181, le chœur fait des suppositions semblables. — 'Αμπλακίαις est expliqué par ἄθυτος ἀνίρων (pour ἀνιέρων) πελάνων, qui équivaut à μή θύσασα. Cp. Eurip. Électre, 310 : ἀνέορτος ἱερῶν, et, pour le luxe de l'expression, Soph. Œd. Roi, 57 : "Ερημος ἀνδρῶν οῦ ξυνοιχούντων ἔτω. — "Αθυτος a le sens actif chez Xénophon, Hell. 3, 2, 23.

148-150. La déesse crétoise peut frapper Phèdre à Athènes ou à Trézène: elle court aussi à travers la mer en franchissant les δίναις εν νοτίαις άλμας.

150

"Η πόσιν τὸν Ἐρεχθειδᾶν [Antistrophe 2.] ἀρχαγὸν, τὸν εὐπατρίδαν, ποιμαίνει τις ἐν οἴκοις κρυπτὰ κοίτα λεχέων σῶν;
"Η ναυβάτας τις ἔπλευσεν 155 Κρήτας ἔξορμος ἀνὴρ λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις, φάμαν πέμπων βασιλεία, λύπα δ' ὑπὲρ παθέων εὐναία δέδεται ψυχάν;

Φιλεῖ δὲ τὰ δυστρόπω γυναιχῶν [Épode.]
άρμονία χαχὰ δύστανος άμαγανία συνοιχεῖν
ωδίνων τε χαὶ ἀφροσύνας.
Δι' ἐμᾶς ἢξέν ποτε νηδύος ἄδ' αὔρα · 165
τὰν δ' εὔλογον οὐρανίαν τόξων
μεδέουσαν ἀὑτευν Ἄρτεμιν,
καί μοι πολυζήλωτος ἀεὶ σὺν θεοῖσι φοιτᾳ.

NC. 453. Variante vicieuse πημαίνει. — 454. Monk corrrigea la leçon de la plupart des manuscrits χρυπτᾶ χοίτα. — 460. Ψυγάν schol. ψυγά, ψυχᾶ variantes.

flots. Cp. Soph. Antig. 335: Κεὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίω νότω χωρεί, περιδρυχίοισιν περών ὑπ'οδομασιν.

454-454. Autre conjecture: Un amour secret de Thésée aurait-il jeté Phèdre dans une fureur jalouse? Ποιμαίνειν, comme βουχολεῖν, veut dire amuser, c.-à-d. charmer et tromper. — L'adjectif χρυπτός gouverne ici un génitif comme l'adverbe χρύφα. Le lit adultère se cache du lit légitime.

455-160. Un messager venu de Crète apporta-t-il dans le port hospitalier d'Athènes (ce compliment n'est pas à l'adresse des Trézéniens) quelque nouvelle pour la reine; et, attristée par des malheurs, est-elle clouée dans son lit par l'âme?

161-164. Une dernière hypothèse: L'approche de l'enfantement serait-elle la cause du délire (ἀφροσύνη) de Phèdre? Le scholiaste explique δυστρόπω par δυσχερεῖ. Le tempérament des femmes, dit le poëte, est sujet à de fâcheuses perturbations. Les génitifs ωδίνων τε καὶ ἀφροσύνας (deux choses étroitement liées) dépendent directement de ἀμαχανία. Il n'y a rien à suppléer. — L'ensemble de cette strophe montre assez que ἀφροσύνη ne désigne pas ici des transports amoureux, seule chose dont le chœur ne s'avise pas.

468-469. Au lieu de dire : « Et elle me secourut, » elles disent, ce qui en est la con-

Άλλ' ήδε τροφός γεραιά πρό θυρῶν

170

190

τήνδε χομίζουσ' έξω μελάθρων. στυγνόν δ' δφρύων νέφος αὐξάνεται. Τί ποτ' ἔστι, μαθεῖν ἔραται ψυχά, τί δεδήληται δέμας άλλόχροον βασιλείας. 175 ΤΡΟΦΟΣ.  ${}^{T}\!\Omega$  xaxà hetaνητῶν στυγεραί τε νόσοι $\cdot$ τί σ' εγώ δράσω; τί δε μή δράσω; Τόδε τοι φέγγος, λαμπρός ὅδ' αἰθήρ. έξω δε δόμων ήδη νοσερᾶς δέμνια χοίτας. 180 Δεῦρο γὰρ ἐλθεῖν πᾶν ἔπος ἦν σοι. τάχα δ' εἰς θαλάμους σπεύσεις τὸ πάλιν. Ταχύ γάρ σφάλλει χούδενὶ χαίρεις, ούδε σ' αρέσχει τὸ παρὸν, τὸ δ' απὸν φίλτερον ήγεῖ. 185 Κρείσσον δε νοσείν ή θεραπεύειν. τὸ μέν ἐστιν ἀπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει λύπη τε φρενῶν χερσίν τε πόνος. Πᾶς δ' δδυνηρός βίος ανθρώπων,

NC. 478. Λαμπρὸ; est mieux autorisé et vaut mieux que l'ancienne vulgate λαμπρόν. — 491. J'ai préféré τούτου, donné par le schol. d'Aristophane, Grenouilles, 4082, à τοῦ ζῆν, leçon des manuscrits d'Euripide due à une glose explicative.

χούχ ἔστι πόνων άνάπαυσις.

άλλ' δ τι τούτου φίλτερον άλλο

séquence : « Et toujours vénérée par moi, elle marche au nombre des dieux. »

170-171. Le poëte s'exprime comme si la nourrice, assistée d'autres semmes, portait dehors (κομίζουσα) Phèdre ou plutôt le lit sur lequel Phèdre repose. Par le sait, le palais s'ouvrait et tous les personnages qui entrent en scène étaient avancés au moyen d'une machine qu'on appelait ἐκκύκλημα. Cette observation est d'Aristophane de Byzance, le sameux grammairien alexandrin qui précéda Aristarque.

472. C'est là ce que Sophocle, Antig. 528, appelle νεφέλη δφρύων, et il fait tomber de ce nuage une pluie de larmes, τέγγουσ' εὐῶπα παρειάν.

183. Σφάλ) ει, tu vacilles, tu changes d'avis.
188. Après φρενῶν, le lecteur moderne s'attend à χειρῶν; mais, contrairement à nos habitudes, on aimait alors à varier la forme grammaticale des membres de phrase coordonnés. Les exemples abondent chez les tragiques et chez Thucydide.

191. Cp. Soph. OEdipe Roi, 4331:

σχότος άμπίσχων χρύπτει νεφέλαις. Δυσέρωτες δή φαινόμεθ' όντες τοῦδ' ὅ τι τοῦτο στίλβει κατά γῆν, δι' ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου χούχ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας. μύθοις δ' άλλως φερόμεσθα.

195

ΦΑΙΔΡΑ.

Αἴρετέ μου δέμας, ὀρθοῦτε χάρα: λέλυμαι μελέων σύνδεσμα φίλων. Λάβετ' εὐπήγεις γεῖρας, πρόπολοι. Βαρύ μοι χεφαλής ἐπίχρανον ἔχειν: άφελ', άμπέτασον βόστρυχον ώμοις.

ΤΡΟΦΟΣ.

Θάρσει, τέχνον, χαὶ μὴ χαλεπῶς μετάδαλλε δέμας. 'Ρᾶον δὲ νόσον μετά θ' ἡσυχίας καὶ γενναίου λήματος οἴσεις. μοχθεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγχη.

ΦΑΙΔΡΑ.

Alaĩ.

πῶς ἄν δροσερᾶς ἀπὸ χρηνῖδος καθαρών ύδάτων πώμ' άρυσαίμην; ύπό τ' αίγείροις έν τε χομήτη λειμῶνι κλιθεῖσ' ἀναπαυσαίμην.

210

NC. 199. Variante φίλαι. — 200. Hartung écrit εδ πήχεις χερσίν.

Επαισε δ' αὐτόχειρ νιν οῦτις ἀλλ' έγὼ τλάμων, pour ούχ άλλος πλήν εγώ. — Euripide faisait dire à son Phrixus : Tíc δ' οίδεν, εί ζην τούθ' δ κέκληται θανείν, Τὸ ζῆν δὲ θνήσκειν ἐστί; Πλήν ὅμως βροτών Νοσούσιν οι βλέποντες, οι δ' όλωλότες Οὐδὲν νοσοῦσιν, οὐδὲ κέχτηνται κακά (Stobėe, Anthol. 120, 18). Cp. aussi Polyidus, fr. 8 Wagner.

194-196. "Ο τι (et non δτι) est bien expliqué par la scholie τούτου ὅπερ ἐστὶν άρα τούτο τὸ λαμπρόν. — Cp. fr. 42, 10 du *Phrixus* d'Euripide : Τὸ ζῆν γὰς ἰσβεϊται φώς λιπεϊν τόδ' ήλίου. — Les mots ούχ ἀπόδειξιν font corps, comme ούχ άρετή, ούχ ἀπόδοσις, etc. chez Thucydide.

498-202. Le scholiaste fait remarquer la vérité de ces petites phrases coupées, χομματιχαί διάνοιαι.

203. Χαλεπώς, impatiemment, est expliqué par son opposé μεθ' ήσυχίας.

268. Πως αν équivaut à sibs, v. 230. Cp. v. 345.

210. Les prés d'Euripide sont chevelus comme les arbres d'Horace.

200

205

#### ΤΡΟΦΟΣ.

'Ω παῖ, τί θροεῖς; οὐ μὴ παρ' ὄχλῳ τάδε γηρύσει μανίας ἔποχον βίπτουσα λόγον;

ΦΑΙΔΡΑ.

Πέμπετέ μ' εἰς ὄρος · εἶμι πρὸς ὕλην καὶ παρὰ πεύκας, ἵνα θηροφόνοι στείδουσι κύνες βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριπτόμεναι : πρὸς θεῶν, ἔραμαι κυσὶ θωύξαι καὶ παρὰ χαίταν ξανθὴν ρῖψαι Θεσσαλὸν ὅρπακ', ἐπίλογχον ἔχουσ' ἐν χειρὶ βέλος.

220

215

ΤΡΟΦΟΣ.

Τί ποτ', ὧ τέχνον, τάδε χηραίνεις; τί χυνηγεσίων σοὶ χαὶ μελέτη; τί δὲ χρηναίων νασμῶν ἔρασαι; πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχής χλιτὺς, ὅθεν σοι πῶμα γένοιτ' ἄν.

225

NC. 218. Variante ἐγχριπτομένα. — 224. Les manuscrits portent καὶ σοὶ μελέτης ου μελέτη. J'ai tranposé καί, parce que καὶ σοί, etiam tibi, impliquerait une allusion à Hippolyte, auquel la nourrice ne songe pas. Kirchhoff conjecture μέτα σοι μελέτης.— 225-27 pourraient changer de place avec 213-11. La convenance de cette transposition est assez évidente et les vers 233-35 semblent la confirmer. Pourquoi la nourrice ne réfuterait-elle ce qui lui semble étrange dans le premier désir de Phèdre qu'après en avoir entendu un autre?

213-214. Il faut ici un point d'interrogation. Dans les phrases interrogatives, la simple négation où avec le futur marque un commandement (Οὐκ ἄψορρον ἐκνεμεῖ κόδα; Soph. Ajax, 369), la double négation où μἢ une défense, ou, plus exactement, l'ordre de ne pas faire une chose (cp. v. 498, 499). Sans interrogation, où μή, avec l'indicatif du futur ou le subjonctif de l'aoriste, s'emploie pour affirmer qu'une chose n'aura pas lieu (Οῦ σοι μὴ μεθέψομαί κοτε. Soph. El. 1062). — Μανία; ἔκοχον équivaut à μανία κάτογον.

245. Ένταυθα δε δεί τὸν ὑποκρινόμενον κινήσαι έαυ ὸν καὶ σχήματι καὶ

φωνή, καὶ ἐν τῷ « εἰμι πρὸς ὕλην » ἀναπηδᾶν, ὡ; αὐτὴ πορευομένη. Scholiaste, d'accord avec Mlle Rachel.

220. « Summa telum librabat ab aure. » Virgile, Én. IX, 447.

223, 224. Κηραίνειν semble désigner l'égarement de l'esprit ici et Herc. Fur. 548: Ποϊ ὄνειρα χηραίνουσ' ὁρῶ; — Τί... καί ne diffère pas essentiellement de τί ποτε. Soph. OEd. Roi, 4429: Ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις;

226. Πύργοις συνεχής, attenant au palais. Les traductions latines lient συνεχής
avec δροσερά, en suivant la mauvaise
scholie συνεχές ὕδωρ στάζουσα.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Λείας δέσποιν' 'Αρτεμι Λίμνας καὶ γυμνασίων τῶν ἱπποκρότων, εἴθε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, πώλους 'Ενέτας δαμαλιζομένα.

230

#### ΤΡΟΦΟΣ.

Τί τόδ' αὖ παράφρων ἔρριψας ἔπος;
Νῦν δὴ μὲν ὅρος βᾶσ' ἐπὶ θήρας
πόθον ἐστέλλου, νῦν δ' αὖ ψαμάθοις
ἐπ' ἀχυμάντοις πώλων ἔρασαι.
Τάδε μαντείας ἄξια πολλῆς,
ὅστις σε θεῶν ἀνασειράζει
καὶ παραχόπτει φρένας, ὧ παῖ.

235

# ΦΑΙΔΡΑ.

Δύστανος ἐγὼ, τί ποτ' εἰργασάμην; ποῖ παρεπλάγχθην γνώμης ἀγαθῆς; ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτη. Φεῦ, φεῦ, τλήμων. Μαῖα, πάλιν μου χρύψον χεφαλάν:

240

Μαΐα, πάλιν μου χρύψον χεφαλάν· αἰδούμεθα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. Κρύπτε· χατ' ὄσσων δάχρυα βαίνει,

245

NC. 228. La vulgate δέσκοιν' άλίας 'Αρτεμι Λίμνας est étrange: λίμνα άλία n'a jamais signifié autre chose que la mer. Les manuscrits ont δέσποινα δίας ου δέσποιν' άλίας. Mais le scholiaste dit ω δέσποινα τῆς ἰσοπέδου Λίμνης. J'en ai tiré la vraie leçon δέσποινα λείας ου plutôt λείας δέσποιν'. — 233-34. Variante: ἐπὶ θῆρας ποθέν. — 245. Δάχρυα correction de Matthiæ pour δάχρυα μοι. Vulgate δάχρυ μοι.

228. Λίμνη γύμνασιον ἐν Τροιζῆνι, dit le scholiaste. On apprend, par le vers 1432, ce qu'on aurait pu deviner, qu'Hippolyte exerçait ses chevaux dans ce lieu consacré à Ἄρτεμις Λιμνᾶτις. Il est uni, λεῖος, comme l'hippodrome dont parle Homère, 11. 23, 330 : Λεῖος ἱππόδρομος.

233-235. Au lieu de dire : a Tu partais pour la chasse, » ce qui s'accorderait avec δρος βᾶσα, elle dit : « Tu partais pour le désir de la chasse.» — Comme ψάμαθοι désigne aussi la grève, le poète, qui veut faire entendre le sable de l'hippodrome, ajoute ἀχύμαντοι, par une alliance

de mots samilière aux tragiques (Eschyle dit : Πέδαις ἀχαλκεύτοις, λέων ἄναλκις, etc.). La leçon sautive ἀλίας, au vers 228, a sait qu'on a entendu ces mots sort prosaïquement de cette partie de la grève qui est à l'abri des vagues.

237. Άνασειράζει: « Frena furenti con-« cutit.... Apollo, » dit Virgile en parlant de la Sibylle.

214. (In trouve souvent ce mélange du pluriel et du singulier de la première personne. Cp. 1071. Iph. Aul. 833: Έγω σοι δεξ.άν; αἰδοίμεθ' ἀν Άγα-μέμνον' εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι θίμις.

καὶ ἐπ' αἰσχύνην ὅμμα τέτραπται.
Τὸ γὰρ ὀρθοῦσθαι γνώμην ὀδυνᾳ,
τὸ δὲ μαινόμενον κακόν ἀλλὰ κρατεῖ
μὴ γιγνώσκοντ' ἀπολέσθαι.

### ΤΡΟΦΟΣ.

Κρύπτω · τὸ δ' ἐμὸν πότε δή θάνατος 250 σῶμα χαλύψει; Πολλά διδάσχει μ' δ πολύς βίστος. Χρῆν γὰρ μετρίας εἰς άλληλους φιλίας θνητούς άναχίρνασθαι καὶ μὴ πρὸς ἄχρον μυελὸν ψυχῆς, 255 εύλυτα δ' είναι στέργηθρα φρενῶν άπό τ' ὤσασθαι καὶ ξυντεῖναι. Τὸ δ' ὑπὲρ δισσῶν μίαν ωδίνειν ψυχήν χαλεπόν βάρος, ώς κάγω τησδ' ύπεραλγῶ. 260 Βιότου δ' άτρεχεῖς ἐπιτηδεύσεις φασί σφάλλειν πλέον ή τέρπειν τη θ' ύγιεία μαλλον πολεμείν. Ούτω τὸ λίαν ἦσσον ἐπαινῶ τοῦ μηδέν ἄγαν. 265 καί συμφήσουσι σοφοί μοι.

247-249. La même idée est développée dans l'Ajax de Sophoele, v. 259-277. — Τὸ μαινόμενον équivant à το μαίνεσθαι ου ἡ μανία. Cp. Hécube, 299 : τῷ θυμουμένῳ; Oreste, 250 : τῷ παρειμένῳ. Thucydide dit : τὸ δεδιὸς, τὸ θαρσοῦν, τὸ μἡ μελετῶν, etc., et il affectionne cette tournure vive qui présente le courage, la colère, la démence comme des principes actifs, et non comme des abstractions.

253-260. Cicéron a presque traduit ce morceau dans son traité De l'Amitie, au chap. xxi: « (Homo) alterum anquirit « cujus animum ita cum suo misceat ut « efficiat pæne unum ex duobus, » et surtout au chap. xiii, où il combat cette sagesse égoïste: « Fugiendas esse nimias amicitias, « ne necesse sit unum sollicitum esse pro « pluribus.... commodissimum esse quam

« laxissimas habere habenas amicitiæ, quas a vel adducas quum velis, vel remittas. » (Le grec στέργηθρα φρενῶν peut se tourner par κλήθρα, δεσμοὶ φιλίας.) « Caput « enim esse ad beate vivendum securita- « tem; qua frui non possit animus, si tan- « quam parturiat unus pro pluribus. » Voy. les réflexions générales d'Admète, Alc. 880-888, dont les sentiments valent aussi mieux que la philosophie.

261-266. Βιότου ἀτρεκεις ἐπιτηδεύσεις, des principes rigoureux appliqués à la conduite de la vie, une vertu trop parfaite. Cp. v. 467. — Par ὑγίεια, il ne faut pas entendre seulement la santé du corps, mais aussi ce qu'Eschyle appelle ὑγίεια φοενῶν, Eumén. 535. On connaît le double sens de ὑγιαίνειν, qui a donné lieu au mot amer de Démosthène, Cherson. 36.

ΧΟΡΟΣ.

Γύναι γεραιὰ, βασιλίδος πιστή τροφὲ, Φαίδρας όρῶμεν τάπδε δυστήνους τύχας, ἄσημα δ' ἡμῖν ἥτις ἐστὶν ἡ νόσος. σοῦ δ' ἄν πυθέσθαι καὶ κλύειν βουλοίμεθ' ἄν.

270

ΤΡΟΦΟΣ.

Ούχ οἶδ' · ἐλεγχθεῖσ' οὐ γὰρ ἐννέπειν θέλει. ΧΟΡΟΣ.

Οὐδ' ήτις ἀρχή τῶνδε πημάτων ἔφυ; ΤΡΟΦΟΣ.

Εἰς ταὐτὸν ήχεις · πάντα γὰρ σιγᾳ τάδε. ΧΟΡΟΣ.

Ώς ἀσθενεῖ τε καὶ κατέξανται δέμας.

ΤΡΟΦΟΣ.

Πῶς δ' οῦ, τριταίαν οὖσ' ἄσιτος ἡμέραν;

275

ΧΟΡΟΣ.

Πότερον ὑπ' ἄτης, ἢ θανεῖν πειρωμένη; ΤΡΟΦΟΣ.

Θανείν · ἀσιτεί δ' εἰς ἀπόστασιν βίου.

ΧΟΡΟΣ.

Θαυμαστὸν εἶπας, εἰ τάδ' ἐξαρχεῖ πόσει.

ΤΡΟΦΟΣ.

Κρύπτει γὰρ ήδε πῆμα κού φησιν νοσεῖν. ΧΟΡΟΣ.

Ο δ' εἰς πρόσωπον οὐ τεχμαίρεται βλέπων; ΤΡΟΦΟΣ.

280

Έχδημος ὢν γὰρ τῆσδε τυγχάνει χθονός.

NC. 267, 68. Blomfield plaça après τροφέ la virgule qu'on met ordinairement après Φαίδρας.— 2 1. J'ai corrigé la leçon οὐκ οἶδ' ἐλέγχουσ' (qui dit plutôt « je ne sais pas que je questionne ») · οὐ γὰρ ἐννέπειν θέλει (qui est plat). Nauck a vu le mal, sans trouver le remède. — 273. Variante : ἥκει. — 276. Ὑπ' ἄτης est suspect.

269. Άσημα pour ἄσημον, comme ἀδύνατα chez Thucydide.

273-274. Εἰς ταὐτὸν ἥχεις ne veut pas dire ici: «Tu en sais aussi long que moi, » mais: « Ta seconde question aboutit au même résultat que ta première question. »
— Δέμας est à l'accusatif.

276. Le chœur semble distinguer entre le délire, 277, et la résolution de mourir. Cela n'est pas satisfaisant.

#### ΧΟΡΟΣ.

Σὺ δ' οὐχ ἀνάγχην προσφέρεις, πειρωμένη νόσον πυθέσθαι τῆσδε χαὶ πλάνον φρενῶν; ΤΡΟΦΟΣ.

Είς πᾶν ἀφῖγμαι χούδὲν εἴργασμαι πλέον. ού μην άνησω γ' οὐδὲ νῦν προθυμίας, 285 ώς αν παρούσα καί σύ μοι ξυμμαρτυρής οία πέφυχα δυστυχοῦσι δεσπόταις. — Άγ', ὧ φίλη παῖ, τῶν πάροιθε μὲν λόγων λαθώμεθ' ἄμφω, χαὶ σύ θ' ἡδίων γενοῦ στυγνήν δφρύν λύσασα καί γνώμης όδον, **29**0 έγω θ', όπη σοι μή καλώς τόθ' είπόμην, μεθεῖσ', ἐπ' ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον. Κεί μέν νοσείς τι των άπορρήτων χαχών, γυναϊχες αίδε συγχαθιστάναι νόσον: εί δ ἔχρορός σοι συμφορά πρός ἄρσενας, 295 λέγ', ώς ιατροῖς πρᾶγμα μηνυθή τόδε. Είεν τί σιγᾶς; Οὐχ ἐχρῆν σιγᾶν, τέχνον, άλλ' ή μ' έλέγχειν, εἴ τι μή χαλῶς λέγω, η τοίσιν εὐ λεχθείσι συγχωρείν λόγοις. Φθέγξαι τι, δεῦρ' ἄθρησον · ὧ τάλαιν' ἐγώ. 300 Γυναϊχες, άλλως τούσδε μοχθοῦμεν πόνους, ίσον δ' άπεσμεν τῷ πρίν · ούτε γὰρ τότε λόγοις ἐτέγγεθ' ήδε νῦν τ' οὐ πείθεται.

NC. 288. Variante: ἀλλ' ὡ φίλη παῖ. — 302. Τῷ πρίν, correction de Scaliger pour τῶν πρίν, est confirmé par la scholie ὁμοίως ἀπεσμεν τοῖς πρὶν ῥήμασιν. — 303. Les variantes ἐθέλγετο et ἐπείθετο ne sont que des gloses explicatives de ἐτέγγετο.

287. Δυστυχούσι δισπόταις. Avec le pluriel, qui généralise, le masculin est de rigueur.

291, 292. Όπη... μεθεζσα équivaut à μεθεζσα έπεσθαι ὅπη ου μεθεζσα δοὸν ῆν σοι μὴ καλῶς τοῦ εἰπόμην. La nourrice dit qu'elle ne s'y est pas bien prise pour se mettre sur la voie du secret de Phèdre. Tel doit être ici, ce me semble, le sens du verbe ἐπεσθαι.

294. Αίδε, voici, a force verbale et se construit, comme le verbe εἰμί, avec l'infinitif. Cp. les phrases homériques Άμυνέμεν εἰσὶ καὶ ἄλλοι. Δῶρα δ' ἐγὼν δόε πάντα παρασγεῖν, etc.

303. Τέγγεσθαι, laisser fondre sa glace, se laisser fléchir. Esch. *Prom.* 4008 : Τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλθάσσει κέαρ λιταῖς. Soph. *OEd. Roi*, 336 : "Ωὸ' ἄτεγκτος κἀτελεύτιτος φανεῖ;

Αλλ' ἴσθι μέντοι (πρός τάδ' αὐθαδεστέρα γίγνου θαλάσσης), εἰ θανεῖ, προδοῦσα σοὺς παῖδας πατρώων μὴ μεθέξοντας δόμων, μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Αμαζόνα, ἣ σοῖς τέχνοισι δεσπότην ἐγείνατο νόθον φρονοῦντα γνήσι', οἶσθά νιν χαλῶς, Ἱππόλυτον.

305

ΦΑΙΔΡΑ.

Οἴμοι.

ΤΡΟΦΟΣ.

Θιγγάνει σέθεν τόδε;

310

ΦΑΙΔΡΑ.

Απώλεσάς με, μαῖα, καί σε πρός θεῶν τοῦδ' ἀνδρὸς αὖθις λίσσομαι σιγᾶν πέρι.

ΤΡΟΦΟΣ.

Όρᾶς; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ' οὐ θέλεις παῖδάς τ' ὀνῆσαι καὶ σὸν ἐκσῶσαι βίον.

ΦΑΙΔΡΑ.

Φιλῶ τέχν' · ἄλλη δ' ἐν τύχη χειμάζομαι.
ΤΡΟΦΟΣ.

315

Άγνὰς μὲν, ὧ παῖ, χεῖρας αἵματος φέρεις;

ΦΑΙΔΡΑ.

Χεῖρες μὲν άγναὶ, φρὴν δ' ἔχει μίασμά τι. ΤΡΟΦΟΣ.

Μῶν ἐξ ἐπαχτοῦ πημονῆς ἐχθρῶν τινος;

Φίλος μ' ἀπόλλυσ' οὐχ ἐχοῦσαν οὐχ ἐχών. ΤΡΟΦΟΣ.

Θησεύς τιν' ήμάρτηκεν είς σ' άμαρτίαν;

320

NC. 316. Un manuscrit porte popeis, qui est peut-être la vraie leçon.

304-305. Ποὸς τάδ'.... θαλάσσης, et làdessus (et maintenant) sois plus obstinée (plus sourde à mes paroles) que les flots de la mer. Cp. Médee, 28; Esch. Prom. 4004, et d'autres passages cités par Valckenaer. Cp. encore Soph. OEd. Roi, 343. Πρὸς τάὸ εὶ θέλεις, θυμοῦ δι' ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. — Ἰσθι προδοῦσα est le même grécisme que οὐχ οἶδε βλέπων, ν. 56.

318. Ἐπαχτὸς πημονή, maléfice. Platon, Lois, p. 933, dit : ἐπαγωγαὶ καὶ ἐπωδαί.

ΦΑΙΔΡΑ.

Μή δρῶσ' ἔγωγ' ἐχεῖνον ὀφθείην χαχῶς.

Τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦθ' ὅ σ' ἐξαίρει θανεῖν;

Έα μ' άμαρτεῖν · οὐ γὰρ εἰς σ' άμαρτάνω.

ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐ δῆθ' ἐχοῦσά γ', ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. — ΦΑΙΔΡΑ.

Τί δρᾶς; βιάζει χειρός έξαρτωμένη;

325

ΤΡΟΦΟΣ.

Καὶ σῶν γε γονάτων, κού μεθήσομαί ποτε.

ΦΑΙΔΡΑ.

ΤΡΟΦΟΣ.

Κάχ', ὧ τάλαινα, σοὶ τάδ', εὶ πεύσει, κακά.

Μείζον γὰρ ἢ σοῦ γ' ἀμπλαχείν τί μοι χαχόν; ΦΑΙΔΡΑ.

'Ολεῖς · τὸ μέντοι πρᾶγμ' ἐμοὶ τιμήν φέρει. ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐχοῦν λέγουσα τιμιωτέρα φανεῖ.

330

ΦΑΙΔΡΑ.

Έχ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσθλὰ μηχανώμεθα.

ΤΡΟΦΟΣ.

Κάπειτα χρύπτεις χρήσθ' ίχνουμένης έμοῦ;

NC. 326. La vulgate où a été corrigée par les derniers éditeurs d'après la leçon du Marcianus και οù. — 328, 29. Les manuscrits ont σοῦ μὴ τυχεῖν et όλεῖ. Le scholiaste dit: Ἐἀν μή μοι εἰπης, ἀποθανῆ, τοῦ δὲ στερηθῆναί σου μεῖζον οὐα ἔστι μοι κακόν. Εἰτα, φησὶν, ἀπολοῦμαι. Il en résulte que μὴ τυχεῖν, est la glose de ἀμπλακεῖν, comme l'a vu Hartung, et qu'il faut écrire όλεῖς avec Musgrave. — 330-32. Les vers se suivaient dans l'ordre inverse 332, 31, 30. J'ai adopté l'excellente transposition indiquée par Hirzel, l. c. p. 17. — La variante αἰσχρῶν ἐσθλά, indiquée par le scholiaste, vaut certainement mieux que ἐσθλῶν αἰσχρά.

324. Έν δὲ σοὶ λελείψομαι, c.-à-d.: « Si je n'arrive pas au but, cela ne tiendra pas à moi, mais à toi. » Cp. Soph. OEd. Col. 133: 'λλλ' οὐ μὰν ἔν γ' ἐμοὶ προσθήσεις τάσδ' ἀράς.

328, 329. Voy. la scholie dans la note critique. 'Ολείς, tu me perdras, amittes me, répond à ἀμπλακείν, et fait antithèse aux paroles suivantes.

331-332. Phèdre dit : « Si je ne veux

ΦΑΙΔΡΑ.

Άπελθε πρός θεῶν δεξιᾶς τ' ἐμῆς μέθες: ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐ δῆτ', ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως δ χρῆν. ΦΑΙΔΡΑ.

Δώσω · σέδας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. ΤΡΟΦΟΣ.

335

Σιγῷμ' ἄν ἤδη · σὸς γὰρ ούντεῦθεν λόγος. — ΦΑΙΔΡΑ.

Ω τλημον, οίον, μητερ, ηράσθης έρον, ΤΡΟΦΟΣ.

δν ἔσχε ταύρου, τέχνον, ἢ τί φἢς τόδε; ΦΑΙΔΡΑ.

σύ τ', ὧ τάλαιν' δμαιμε, Διονύσου δάμαρ, ΤΡΟΦΟΣ.

τέχνον, τί πάσχεις; συγγόνους χαχορροθεῖς; 340 ΦΑΙΔΡΑ.

τρίτη δ' ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι. ΤΡΟΦΟΣ.

Έχ τοι πέπληγμαι· ποῖ προβήσεται λόγος; ΦΑΙΔΡΑ.

Έχειθεν ήμεις, οὐ νεωστί δυστυχεις.

ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ' ἃ βούλομαι κλύειν. ΦΑΙΔΡΑ.

Φεῦ ·

πῶς ἄν σύ μοι λέξειας άμε χρη λέγειν;

345

NC. 345. Nauck propose χρῆς (pour χρήζεις) ici et dans la parodie d'Aristophane, Chevaliers, v. 45.

pas révéler une chose qui me fait honneur, c'est que je suis dans la honte et que je cherche à en sortir noblement. » — Dans la réponse de la nourrice, χρηστά, qui est le régime de χρύπτεις, et non de lx-νουμένης ([κετευούση;, schol.]), reprend

l'idée de ἐσθλά, comme plus haut τιμιωτέρα φανεῖ celle de τιμήν φέρει. La transposition des vers est donc de toute évidence.

335. Σέβας χειρός τὸ σόν, une chose aussi sacrée que ta main suppliante.

345. Voy. 208 et la note.

ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς.

ΦΑΙΔΡΑ.

Τί τοῦθ' δ δη λέγουσιν ἐν βροτοῖς ἐρᾶν;

"Ηδιστον, ὧ παῖ, ταὐτὸν ἀλγεινόν θ' ἄμα.

ΦΑΙΔΡΑ.

ΤΡΟΦΟΣ.

Ήμεις αν είμεν θατέρω χεχρημένοι.

ΤΡΘΦΟΣ.

Τί φής; ἐρᾶς, ὧ τέχνον; ἀνθρώπων τίνος;

350

ΦΑΙΔΡΑ.

"Οστις πόθ' οὖτός ἐσθ' ὁ τῆς Ἀμαζόνος — ΤΡΟΦΟΣ.

'Ιππόλυτον αὐδᾶς;

ΦΑΙΔΡΑ.

Σοῦ τάδ', οὐχ ἐμοῦ χλύεις.

ΤΡΟΦΟΣ.

Οίμοι, τί λέξεις, τέχνον; ώς μ' ἀπώλεσας. Γυναῖχες, οὐχ ἀνασχέτ', οὐχ ἀνέξομαι ζῶσ' · ἐχθρὸν ἢμαρ, ἐχθρὸν εἰσορῶ φάος. Ἡψω μεθήσω σῶμ', ἀπαλλαχθήσομαι βίου θανοῦσα · χαίρετ' · οὐχέτ' εἴμ' ἐγώ. Οἱ σώφρονες γὰρ οὐχ ἐχόντες, ἀλλ' ὅμως

355

NC. 347. Pour ἀνθρώπους ἐρᾶν, qui fait un faux sens, j'ai mis ἐν βροτοῖς ἐρᾶν. Les fautes de cette espèce ne sont pas rares. Au vers 667 plusieurs manuscrits portent ἀνθρώπων au lieu de ἀν βροτῶν. La conjecture de Reiske λέγουσ' ἐν ἀνθρώποις donne le sens, mais non les mots qu'il faut.

348-349. Sappho, fr. 43: Ερος δηὖτε μ' ὁ λυσιμελής δύνει Γλυπύπικρον ἀμάχανον δρπετον. — Κεχρημένοι. Leçon des meilleurs manuscrits, d'après la règle qui veut qu'une femme qui parle d'elle-même au pluriel se serve du masculin. Voy. 287 et la note.

352. On remarquera que la confidence se fait en deux sois huit vers, séparés par l'interjection qu'i : 337-344, 345-352. Cette dernière partie de la stichomythie est précédée de deux autres. Après les deux distiques 344-344, il y a d'abord dix monostiques, 345-324. Ensuite, la nourrice tombe aux pieds de sa maîtresse, et la supplie avec tant d'insistance que celle-ci cède enfin : trois fois quatre monostiques, 325-336. Ces observations sont de M. Hirzel.

363. Τί λέξεις; Au futur, comme si elle attendait la confirmation de la chose incroyable qu'elle vient d'entendre. Cp. Médée, +310; Hécube, 511, et beaucoup d'autres passages cités par Valchenaer.

κακῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ' ἦν θεὸς, ἀλλ' εἴ τι μεῖζον ἄλλο γίγνεται θεοῦ, ἢ τήνδε κάμὲ καὶ δόμους ἀπώλεσεν.

360

#### ΧΟΡΟΣ.

Αϊες ῶ, ἔχλυες ῶ ἀνήχουστα τᾶς τυράννου πάθεα μέλεα θρεομένας. Όλοίμαν ἔγωγε, πρὶν σᾶν σ΄ ἔρον κατανύσαι φρενῶν. Ἰώ μοι, φεῦ φεῦ. Ὁ τάλαινα τῶνδ' ἀλγέων : ὧ πόνοι τρέφοντες βροτούς. Όλωλας, ἔξέφηνας εἰς φάος κακά. "Όδε πανάμερος τίς σε χρόνος μένει; Τελευτάσεταί τι καινόν δόμοις : ἄσημα δ' οὐκέτ' ἐστὶν οἱ φθίνει τύχα Κύπριδος, ὧ τάλαινα παῖ Κρησία.

[Strophe.]

365

370

# ΦΑΙΔΡΑ.

Γροιζήνιαι γυναϊχες, αι τόδ' ἔσχατον οἰχεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον, ήδη ποτ' ἄλλως νυχτός ἐν μαχρῷ χρόνῳ θνητῶν ἐγρόντισ' ἤ διέφθαρται βίος.

375

NC. 364-364'. Les manuscrits portent πρὶν σὰν φιλίαν (ου φίλαν) καταλῦσαι ου κατανύσαι φρενῶν. La conjecture d'Elmsley σᾶν, φίλα, n'est pas satisfaisante. Je considère φιλίαν comme la glose de ἔρον, et je suis, pour la restitution du texte, la scholie : πρίν σε ἀποθανοῦσαν ἰδεῖν καὶ πληρῶσαι (πληρώσασαν?) τὴν σὴν φιλίαν. — 368. On lisait τίς σε παναμέριος δὸι χρόνος. Le vers antistrophique (676), qui commence par πάρεδρος, montre que les mots ont été transposés afin de mettre τίς en tête de la phrase.

359. Καχῶν est au neutre. — On connaît le grécisme οὺχ ἄρ'ην, n'est donc pas. Ce qui vient de se passer a fait connaître cette vérité; de là l'imparfait.

364.364'. Πρὶν.... φρενῶν, avant que tu accomplisses l'amour qui dévore ton cœur, soit par la mort, soit par le crime. Cp. Théocrite, 4, 93 : Τὸν αύτῶ Άνυε πικρὸν ἔρωτα, καὶ ἐς τέλος ἄνυε μοίρας.

366. Les souffrances nourrissent les mortels, sont l'élément dans lequel ils vivent. Μιᾶς τρέφει ποὸς νυκτὸς, dit l'OEdipe de Sophocle (v. 374) à Tirésias.

368. "Oòε... μένει; cette journée, avant de finir, que te réserve-t-elle?

370-374. "Ασημα, v. 269. — Οἱ φθίνει est dit comme οἱ πεσεῖται, ὅπως ἀπο- ὅήσεται. — Κρησία, de sang Crétois, s'explique par ce que Phèdre a raconté de sa famille, v. 337 sqq.

373. Προνώπιον, ce qui est placé devant la façade d'une maison (τὰ ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν, Hésychius) et s'offre d'abord aux yeux du visiteur. C'est ainsi que se présente l'extrémité de l'Argolide, où se trouve Trézène, quand on vient par mer d'Athènes.

371. Άλλως ne veut jamais dire : en d'autres temps, et ne veut pas dire ici : vainement, mais signifie : sans but, sans motif déterminé. Aujourd'hui elle fait ces

Καί μοι δοχούσιν οὐ χατά γνώμης φύσιν πράσσειν τὰ χείρον', ἔστι γὰρ τό γ' εὖ φρονεῖν πολλοῖσιν, ἀλλὰ τῆδ' ἀθρητέον τόδε · τὰ χρήστ' ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν, ούχ έχπονοῦμεν δ', οί μεν άργίας ὕπο, 380 οί δ' ήδονήν προθέντες άντί τοῦ χαλοῦ άλλην τιν'. Είσι δ' ήδοναι πολλαι βίου, μαχραί τε λέσγαι χαὶ σχολή, τερπνὸν χαχὸν. αίδώς τε. Δισσαί δ' είσιν, ή μέν ου κακή, ή δ' ἄχθος οἴχων εί δ' δ χαιρός ήν σαφής, 385 ούχ αν δύ ήστην ταύτ έχοντε γράμματα. Ταῦτ' οὖν ἐπειδή τυγχάνω φρονοῦσ' ἐγώ, ούχ ἔσθ' όποίω φαρμάχω διαφθερείν έμελλον, ώστε τούμπαλιν πεσείν φρενών. Λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδόν. 390 έπεί μ' έρως έτρωσεν, έσχόπουν δπως κάλλιστ' ἐνέγκαιμ' αὐτόν. Ἡρξάμην μὲν οὖν έχ τοῦδε σιγᾶν τήνδε καὶ χρύπτειν νόσον. Γλώσση γάρ οὐδὲν πιστόν, ή θυραῖα μέν φρονήματ' ανδρών νουθετείν επίσταται, 395 αὐτή δ' ὑφ' αὑτῆς πλεῖστα κέκτηται κακά. Τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν

NC. 377. J'ai mis πράσσειν τὰ χείρονα pour πράσσειν κάκιον, qui donne le faux sens : être malheureux. Il s'agit ici de ce que les hommes font, non de ce qui leur arrive. La substitution de la glose κακίον', qui a une syllabe de plus, entraîna la suppression de l'article. Nauck avait proposé τὰ πλείονα.— 387. Variante : προγνοῦσ' ἐγώ. Le scholiaste semble lire ἐπειδὴ 'τύγχανον.

réflexions à propos d'un fait particulier, d'une triste expérience. Il n'est donc pas besoin de corriger le texte. Cp. Lucien, Dial. des Dieux, xx, 4: Άλλως ἐπελθὸν, οὐκ ἐξεκίτηδες ἡρετο.

377. Τὰ χείρονα, au comparatif, parce qu'on a toujours le choix entre deux partis, dont l'un vaut moins que l'autre. Les exemples de ce grécisme abondent.

383-385. Τερπνόν κακόν. Le bon Hésiode avait dit de Pandore: Κακόν ῷ κεν ἄπαντες τέρπωνται (Œuvres, v. 57). — A propos de la bonne et de la mauvaise

honte, le scholiaste cite le vers Alδως, ητ' ἄνδρας μέγα σίνεται ηδ' ὀνίνησιν (Hés. ib. 343, interpolé dans l'Iliade, 24, 45). — 'Ο καιρός, le moment où il convient d'avoir honte.

388-389. Διαφθερεϊν a pour régime ταῦτα, ces principes. « Aucun poison, aucun maléfice, dit-elle, ne doit me faire changer de sentiment.»

394. Θυραΐα, opposé à αὐτή, qui renferme l'idée de olxεῖα, veut dire aliena, d'autrui.

397. Τήν άνοιαν ' τὸν έρωτα. Schol.

τῷ σωφρονεῖν νιχῶσα προυνοησάμην. Τρίτον δ', ἐπειδή τοισίδ' οὐκ ἐξήνυτον Κύπριν χρατήσαι, χατθανείν έδοξέ μοι, 400 χράτιστον, οὐδεὶς ἀντερεῖ, βουλευμάτων. Έμοι γάρ είη μήτε λανθάνειν χαλά μήτ' αἰσγρὰ δρώση μάρτυρας πολλούς ἔχειν. Τὸ δ' ἔργον ἤδη τὴν νόσον τε δυσκλεᾶ, γυνή τε πρός τοῖσδ' οὖσ' ἐγίγνωσχον χαλῶς. 405 Μίσημα πᾶσιν ώς δλοιτο παγχάχως ήτις πρός άνδρας ήρξατ' αἰσχύνειν λέχη πρώτη θυραίους. Έχ δὲ γενναίων δόμων τόδ' πρξε θηλείαισι γίγνεσθαι χαχόν: 410 δταν γάρ αίσχρά τοῖσιν ἐσθλοῖσιν δοκῆ, ή κάρτα δόξει τοῖς κακοῖς γ' εἶναι καλά. Μισῶ δὲ καὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, λάθρα δὲ τόλμας οὐ χαλὰς χεχτημένας: αι πως ποτ', ω δέσποινα ποντία Κύπρι, 415 βλέπουσιν είς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν ούδε σχότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην τέρεμνά τ' οίχων μή ποτε φθογγήν ἀφή; Ήμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ' ἀποκτείνει, φίλαι, ώς μήποτ' ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ' άλῶ, 420

NC. 399. Τοισίδ', correction de Brunck pour τοῖσιν.— 401. Variante: βουλεύμασιν. J'ai mis une virgule à la fin du vers précédent. — 406. On rapportait μίσημα πᾶσιν à γυνή, en faisant notre poëte plus misogyne qu'il ne fallait. J'ai changé la ponctuation. Faut-il écrire μίσημα πᾶσι παγ κάκως είθ' ὥλετο?

402-403. Καλά dépend de δρώσς, comme αίσχρά.

405-406. « De plus, dit-elle, je savais bien que je n'étais qu'une faible femme. » Cp. pour la construction v. 56 et 305. — C'est la première femme adultère (et non les femmes en général, voy. notes critiques), qui devrait être un objet de haine, μίσημα, odium, pour tous. L'imprécation δλοιτο s'applique même à une personne qui n'est plus.

411-412. L'habitude de dire les bons et les mauvais pour les nobles et les gens du peuple, est un de ces restes du vieux temps conservés en pleine démocratie. Théognis, le docteur des principes de la vieille aristocratie grecque, parle toujours ainsi.

417. Σκότον τὸν ξυνεργάτην. Phrase poétique comme νυκτὶ κοινάσαντες όδόν, Pindare, Pyth. IV, 445.

419-425. Αὐτὸ τοῦτο se rapporte à la phrase 'Ω;.... ἀνῶ: ce qui la décide à mourir, c'est la crainte de déshonorer son mari et ses enfants. — Παρρησία, le privilége de l'homme libre, est opposé à δουλοί. On compare Phéniciennes, 392-393: Έν μεν μέγιστον, οὐκ ἔχει παρρησίαν. — Δούλου τόδ' εἶπας, μὴ λέγειν α τις φρονεῖ.

μή παΐδας οὓς ἔτιχτον · ἀλλ' ἐλεύθεροι
παρρησία θάλλοντες οἰχοῖεν πόλιν
χλεινῶν ᾿Αθηνῶν, μητρὸς οὕνεχ' εὐχλεεῖς.
Δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, χᾶν θρασύσπλαγχνός τις ἢ,
ὅταν ξυνειδῆ μητρὸς ἢ πατρὸς χαχά.
Μόνον δέ φασι τοῦθ' ἀμιλλᾶσθαι βίω,
γνώμην διχαίαν χάγαθὴν, ὅτω παρῆ.
Καχοὺς δὲ θνητῶν ἐξέρην', ὅταν τύχῃ,
προθεὶς χάτοπτρον ὥστε παρθένω νέα
χρόνος · παρ' οἶσι μήποτ' ὀφθείην ἐγώ.

ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ · τὸ σῶφρον ὡς ἀπανταχοῦ καλὸν καὶ δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς καρπίζεται.

#### ΤΡΟΦΟΣ.

Δέσποιν', ἐμοί τοι συμφορὰ μὲν ἀρτίως ή σὴ παρέσχε δεινὸν ἐξαίφνης φόδον :
νῦν δ' ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα · κὰν βροτοῖς 435 αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι.
Οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ' ἔξω λόγου πέπονθας · ὀργαὶ δ' εἴς σ' ἐπέσκηψαν θεᾶς.
'Ερᾶς · τί τοῦτο θαῦμα; σὺν πολλοῖς βροτῶν.
Κἄπειτ' ἔρωτος οὕνεκα ψυχὴν ὀλεῖς; 440 Τοῦτ' ἄρά γ' οὖ δεῖ τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας; ὅσοι τε μέλλουσ', ἢ θανεῖν καὐτοὺς χρεών;

NC. 426. La leçon de Stobée, Floril. 90, 41, φασὶ τοῦτ' vaut mieux que la vulgate τοῦτό φασ'. — 432. La variante χομίζεται n'est qu'une glose de χαρπίζεται, leçon des meilleurs manuscrits. — 441-42. Les manuscrits portent οῦτ' (ου οῦκ) ἄρα γ' οῦ δεὶ et εἰ θανεῖν αὐτούς. Valckenaer écrit οῦ τἄρα λύει, ce qui donne une phrase pleine de chevilles: il est inutile de citer les autres conjectures. J'ai rétabli le sens des deux vers en mettant un point d'interrogation à la fin de l'un et de l'autre et en y introduisant des changements légers. La nourrice continue de parler sur le ton des vers précédents.

426. Άμιλλᾶσθαι βίφ, le disputer à la vie, avoir autant de prix que la vie.

431. Φεῦ marque souvent l'admiration. Héracl. 535 : Φεῦ φεῦ, τὶ λέξω παρθένου μέγαν λόγον Κλύων;

435. Έννοούμαι φαύλος ούσα est dit comme ίσθι προδούσα, vers 305.

437. Έξω λόγου équivaut à παρά λόγον, παράλογον, παράδοξον.

441-42. Elle dit: « Voilà donc ce qu'il faut aux amants? La mort au lieu de l'objet aimé? Et tous ceux qui aimeront à l'avenir, saudra-t-il donc qu'ils meurent aussi? »

- 'Ο πελας ne désigne ni le voisin, ni

Κύπρις γάρ οὐ φορητόν, ἢν πολλή ῥυἢ : ή τον μέν είχονθ' ήσυχη μετέρχεται, δν δ' αν περισσόν και φρονοῦνθ' εύρη μέγα. 445 τοῦτον λαβοῦσα, πῶς δοχεῖς; χαθύβρισεν. Φοιτα δ' άν' αίθέρ', ἔστι δ' έν θαλασσίω χλύδωνι Κύπρις, πάντα δ' έχ ταύτης έφυ . ήδ' έστιν ή σπείρουσα και διδοῦσ' έρον, οῦ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χθόν' ἔκγονοι. 450 Όσοι μεν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων έχουσιν αύτοί τ' είσλν έν μούσαις άελ, ίσασι μέν Ζεύς ώς ποτ' ήράσθη γάμων Σεμέλης, Ισασι δ' ώς άνηρπασέν ποτε ή χαλλιφεγγής Κέφαλον είς θεούς Έως 455 ξρωτος ούνεχ' · άλλ' δμως έν ούρανῷ ναίουσι χού φεύγουσιν έχποδών θεούς, στέργουσι δ', οίμαι, συμφορά νιχώμενοι. Σύ δ' ούχ ἀνέξει; Χρῆν σ' ἐπὶ ἡητοῖς ἄρα πατέρα φυτεύειν η 'πὶ δεσπόταις θεοῖς 460 άλλοισιν, εί μή τούσδε γε στέρξεις νόμους.

NC. 443. Φορητὸν chez Stobée Flor. 63, 5. Φορητὸς dans les manuscrits d'Euripide.

même ce que nous appelons le prochain, expression qui a une teinte chrétienne, mais : un autre, autrui, tout homme qui a des rapports quelconques avec nous. Two πέλας est ici opposé à τοῦτο. Ce que les amants désirent (οὐ ἐρῶσιν) et ce qu'il leur faut (où δεῖ), ce n'est pas la mort, mais l'objet simé. — Καύτούς veut dire: eux aussi, et ipsos : il ne renferme pas l'id<del>ée</del> de τούτους, qu'il faut sous-entendre. - On voit que la nourrice veut réduire Phèdre à l'absurde en soutenant que, si elle fait bien de se laisser mourir, parce qu'elle aime, son exemple devra servir de règle à tous les amants futurs, et l'on ne verra plus que gens obligés de se donner la mort.

443. In me tota ruens Venus, Horace, Odes, I, 19, 9. Racine s'est souvenu des deux passages.

445-446. Soph. Ajax 758: Τὰ γὰρ περισσὰ κἀνόητα σώματα Πίπτει βαρείαις πρὸς θεῶν δυσπραγίαις. — Πῶς δοκεῖς:

Parenthèse vive et familière qu'on trouve assez souvent chez Euripide et Aristophane.

447. Cp. Έρως γὰρ ἄνδρας οὐ μόνους ἐπέρχεται Οὐδ' αὖ γυναῖχας, ἀλλὰ καὶ θεῶν ἄνω Ψυχὰς χαράσσει κὰπὶ πόντον ἔρχεται. Ces vers conservés par Stobée, Anthol. 63, 25, sont tirés de la Phèdre de Sophocle suivant certains manuscrits, attribués par d'autres à Euripide.

451-458. Dans l'Hercule Furieux, 1314-1321, Thésée se sert d'un argument pareil pour consoler Hercule; mais ce dernier le résute au nom d'une croyance plus digne de la majesté des dieux. — Στέργουσι νικώμενοι, ils se résignent à être vaincus. Comp. 461.

459-461. Ἐπὶ ρητοῖς, à des conditions particulières. — Ἐπὶ δεσπόταις θεοῖς ἀλλοισιν, à la condition d'avoir d'autres dieux pour maîtres. — Τούσὸε νόμους, les lois existantes. C'est ainsi qu'il faut aussi expliquer Sophocle, Ant. 452: Οῖ τούσδ'

Πόσους δοχεῖς δη χάρτ' ἔχοντας εὖ φρενῶν νοσοῦνθ' δρῶντας λέχτρα μή δοχεῖν δρᾶν; πόσους δὲ παισὶ πατέρας ήμαρτηχόσιν συνεχχομίζειν Κύπριν; Έν σοφοῖσι γάρ 465 τάδ' ἐστὶ θνητῶν, λανθάνειν τὰ μὴ καλά. Οὐδ' ἐχπονεῖν τοι χρη βίον λίαν βροτούς: ούδε στέγην γαρ ής χατηρεφείς δόμοι χαλῶς ἀχριδώσειαν εἰς δὲ τὴν τύχην πεσούσ' όσην σύ πῶς ἀν ἐχνεῦσαι δοχεῖς; 470 Άλλ' εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις, άνθρωπος οὖσα κάρτα γ' εὖ πράξειας άν. Άλλ', ὧ φίλη παῖ, λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν, ληξον δ' ύδρίζουσ' · οὐ γάρ άλλο πλήν ύδρις τάδ' έστὶ, χρείσσω δαιμόνων είναι θέλειν. 475 τόλμα δ' έρῶσα · θεός έβουλήθη τάδε. νοσοῦσα δ' εὖ πως τὴν νόσον καταστρέφου. Είσιν δ' έπωδαι και λόγοι θελκτήριοι . φανήσεται τι τῆσδε φάρμαχον νόσου.

NC. 462. Les meilleurs manuscrits ont εὖ φρονεῖν, que les derniers éditeurs ont mis dans le texte. — 467. Quoique χρῆν soit mieux autorisé que χρή et adopté depuis Valckenaer, je préfère, à cause du sens, l'ancienne vulgate qu'on trouve aussi chez le scholiaste. Les hommes ne pèchent généralement point par excès de vertu. — 468-469. On lit dans une scholie :... καὶ τὸ μέτρον τοῦ διαστήματος τῶν δόμων (lisez δοκῶν) φυλάξειαν, ὡς μήτε ἐχείνην πολὺ ἀπέχειν μήτε τὴν ἄλλην πλησιάζειν. Εἶτα πρὸς μὲν ξύλων συνθέσεις καὶ κανόνας εὐσυνθέτους οὐκ ἐφίκετο τῆς ἀκριβείας. Une autre porte δόμοι (γρ.) δοκοί. Markland en tira κανών et récemment Seidler (cité dans Jahrb. f. Philol. 1864, II, p. 579) δοκοί. Faut-il écrire οὐδὲ στέγην γάρ εὖ κατηρεφῆ δοκοῖς κανών ἀκριβώσει' ἄν?

ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους. vers condamné par quelques éditeurs.

465-466. Συνεχχομίζειν, aider à porter (voy. Électre, 73; Oreste, 684), évidemment en le cachant : les mots suivants l'indiquent assez. — Έν σοφοῖσι ρουιταίτ être un neutre; mais èν σοφοῖσι θνητῶν ne peut guère se prendre qu'au masculin : sapientibus hoc inest. — Λανθάνειν τὰ μη καλά peut se traduire : ignorer ce qui est honteux, quoique la construction soit : τὰ μη χαλὰ λανθάνειν αὐτούς.

467-469. Les hommes ne doivent pas viser à une conduite trop rigoureusement correcte (comp. vers 264): ils ne peuvent pas même faire un plasond, une toiture d'une précision exacte. Cette seconde phrase est gâtée dans le texte : voy. la note critique.

472. Ανθρωπος οὖσα, pour un homme. 476-477. Τόλμα δ' ἐρῶσα, sie le courage d'aimer. Cf. Soph. Él. 943 τλῆναί σε δρῶσαν. — Νοσοῦσα, puisque tu aimes; comme ἄνθρωπος οὖσα au vers 472.

478. Horace, Ép. I, 1, 34: Sunt verba et voces (allusion aux charmes, ἐπφδαί), quibus hunc lenire dolorem Possis et magnam morbi deponere partem.

Ή τἄρ' ἄν ὀψέ γ' ἄνδρες ἐξεύροιεν ἄν, εἰ μὴ γυναῖχες μηχανὰς εὑρήσομεν.

480

ΧΟΡΟΣ.

Φαίδρα, λέγει μὲν ήδε χρησιμώτερα πρὸς τὴν παροῦσαν συμφορὰν, αἰνῶ δὲ σέ. Ὁ δ' αἶνος οὖτος δυσχερέστερος ψόγων τῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύειν.

485

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Τοῦτ' ἔσθ' ὁ θνητῶν εὖ πόλεις οἰχουμένας δόμους τ' ἀπόλλυσ', οἱ χαλοὶ λίαν λόγοι. Οὐ γάρ τι τοῖσιν ὡσὶ τερπνὰ χρὴ λέγειν, ἀλλ' ἐξ ὅτου τις εὐχλεὴς γενήσεται.

#### ΤΡΟΦΟΣ.

Τί σεμνομυθεῖς; Οὐ λόγων εὐσχημόνων δεῖ σ΄, ἀλλὰ τἀνδρὸς ὡς τάχος διιστέον, τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. Εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ 'πὶ συμφοραῖς βίος τοιαῖσδε, σώφρων δ' οὖσ' ἐτύγχανες γυνὴ, οὐχ ἄν ποτ' εὐνῆς οὕνεχ' ἡδονῆς τε σῆς προῆγον ἄν σε δεῦρο · νῦν δ' ἀγὼν μέγας σῶσαι βίον σὸν, χοὐχ ἐπίφθονον τόδε.

490

495

NC. 484. On lisait λόγων. J'ai écrit ψόγων, que l'antithèse exige. Ces mots ont été plus d'une fois mis l'un pour l'autre. Plus haut λέγει μέν.... était très-bien opposé à aiva δὲ σέ, qui équivaut à αίνῶ δὲ σοὺς λόγους. — 494. On mettait un point après τάνδρός, en prêtant à la nourrice un mot à la fois brutal et maladroit, et en laissant διιστέον sans complément. Nauck a rendu service au poëte en corrigeant la ponctuation. Voir la scholie ci-dessous. — 494. Peut-être σώφρων ὧν σὺ τυγχάνεις γυνή. Nauck retranche ce vers et le suivant, et écrit plus bas πῶς ῆγον. La symétrie du dialogue y gagnerait.— 496. Προῆγον correction de Scaliger pour προσῆγον.

480 Τάρα est pour τοι άρα. — 'Οψέ, comme σχολή, est un atticisme connu. Il leur faudrait beaucoup de temps, c'est-àdire: ils n'y arriveraient jamais.

484-485. Il est vrai, dit le chœur, que mon approbation est plus déplaisante que ses objections. — Μᾶλλον άλγίων, comme μᾶλλον εὐτυχέστερος Hécube, 377, pléonasme qui se trouve déja chez Homère.

491. Le scholisste explique fort bien: Αλλά πειρατέον τῆς γνώμης τοῦ Ίππο-λύτου, ποῖος ἔσται πρὸ; τὰ λεγόμενα. — Τἀνδρός est ici τὰ (non τοῦ) ἀνδρός.

494. On explique: Si tu avais l'esprit assez sain pour te conseiller toi-même. Mais c'est la forcer le sens des mots. Je ne citerai pas d'autres explications qui ne valent pas mieux.

505

510

515

### ΦΑΙΔΡΑ.

'Ω δεινά λέξασ', ούχὶ συγκλήσεις στόμα καί μή μεθήσεις αύθις αίσχίστους λόγους;

### ΤΡΟΦΟΣ.

[Αἴσχρ', ἀλλ' ἀμείνω τῶν χαλῶν τάδ' ἐστί σοι.] **500** Κρείσσον δέ τούργον, είπερ έχσώσει γέ σε, η τούνομ ῷ σὸ κατθανεῖ γαυρουμένη.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Α μή σε πρός θεῶν (εὖ λέγεις γὰρ, αἰσχρὰ δὲ), πέρα προδής τωνδ' · ώς ύπειργασμαι μέν εὖ ψυχήν, ἐρώση τἀσχρὰ δ' ἢν λέγης καλῶς, είς τοῦθ' δ φεύγω νῦν ἀναλωθήσομαι.

# ТРОФОΣ.

Εί τοι δοχεί σοι, χρην μέν ού σ' άμαρτάνειν . εί δ' οὖν, πιθοῦ μοι · δευτέρα γὰρ ή χάρις. Έστιν κατ' οίκους φίλτρα μοι θελκτήρια ξρωτος (ήλθε δ' άρτι μοι γνώμης ἔσω), ά σ' οὐτ' ἐπ' αἰσχροῖς οὐτ' ἐπὶ βλάδη φρενῶν παύσει νόσου τῆσδ', ἢν σὺ μὴ γένη κακή. [Δεῖ δ' ἐξ ἐχείνου δή τι τοῦ ποθουμένου σημείον, ή λόγον τιν' ή πέπλων ἄπο λαβείν, συνάψαι τ' έχ δυοίν μίαν χάριν.]

NC. 500. J'écarte ce vers avec Nauck. Il fait double emploi et obscurcit la relation évidente entre αlσχίστους λόγους et κρείσσον δε τούργον. — 503. Les bons manuscrits ont : καὶ μή γε πρός θεών, εὐ λέγεις αίσχρα τάδε ou αίσχρα δέ. Les autres insèrent μέν ου γάρ après λέγεις. Porson a rétabli μή σε, j'ai remplacé καὶ par à. Ensuite je propose : εὐ λέγουσ' & μὴ καλά. — 506. Pour ψυχὴν ἔρωτι, qui donne un faux ens, j'ai écrit ψυχήν, ἐρώση. Nauck avait proposé de lire dans le vers précédent οὐ pour co. - 513-515. Nauck a démontré que ces trois vers sont interpolés. En effet, ils sont inconciliables avec la question de Phèdre, v. 516, et le détail de la diction laisse beaucoup à désirer, quand même on écrirait avec Reiske ή πλόχον pour ή λόγον.

501. On sous-entend facilement l'idée mal rendue par le vers interpolé : Tu dis que ces paroles sont honteuses : soit. Mais, reprend-elle, la chose, si elle peut te sauver, vant mieux que ces vains mots glorieux qui te seront mourir.

603-606. 'A un os noos bear. L'ellipse de ixετεύω est usuelle dans cette formule.

- Υπείργασμαι ψυχήν, j'ai soumis ma passion. — Άναλωθήσομαι, je retomberni pour ma perte.

507-508. La nourrice dit : Si telle est ta résolution, le meilleur eût été de ne pas tomber dans cette passion; mais puisque cela est fait, écoute le conseil que je vais te donner.

511-513. Βλάδη φρενών, la folie, la

ΦΑΙΔΡΑ.

Πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμαχον; ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐχ οἶδ' · ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν βούλου, τέχνον. ΦΑΙΔΡΑ.

Δέδοιχ' δπως μοι μή λίαν φανής σοφή. ΤΡΟΦΟΣ.

Πάντ' ἄν φοδηθεῖσ' ἴσθι · δειμαίνεις δὲ τί; ΦΑΙΔΡΑ.

Μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσης τόχω. 520 ΤΡΟΦΟΣ.

Έασον, ὧ παῖ · ταῦτ' ἐγὼ θήσω καλῶς. Μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, συνεργὸς εἴης. Τάλλα δ' οἶ' ἐγὼ φρονῶ τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις.

ΧΟΡΟΣ.

Έρως Έρως, δ κατ' όμμάτων [Stropbe 1.] 525 στάζεις πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν ψυχᾶ χάριν οὺς ἐπιστρατεύση, μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης μηδ' ἄρρυθμος ἔλθοις.
Οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ' ἄ— 530 στρων ὑπέρτερον βέλος, οἶον τὸ τᾶς ᾿Αφροδίτας

NC. 525-526. Comme δ pour δς ne se trouve pas chez les tragiques, Nauck propose δ et ξείς. J'aimerais mieux δ et στάξας, ce premier participe étant subordonné au second.
— 527. Variantes : ψυχαῖς et οἰς, αἰς.

démence. Comp. φρενοδλαδής. — Καχή a ici le sens de lâche.

519. Πάντ'.... ίσθι, sache qu'à ce compte tu aurais donc peur de tout.

525-527. C'est par les yeux que Cupidon fait entrer l'amour dans l'âme de ceux contre lesquels (ψυχᾶ ἐκείνων οῦς) il s'arme. 'Ομμάτων ne désigne pas, ce me semble, les yeux de l'objet aimé, encore moins ceux du dieu, mais ceux de l'amant. Μαλ-

θακόν όμμάτων βέλος, Δηξίθυμον έρωτος ἄνθος avait dit le vieil Eschyle. Quant au sens de στάζειν κατά τινος, comp. Hom. Il. 19, 39: Νέκταρ στάξει κατά ρινοῦ.

530-534. Άστρων βέλος, le trait, les rayons des corps célestes, le soleil, la lune, Sirius etc. Je ne sais de quel droit quelques interprètes entendent la foudre. — Υπέρτερον οξον équivaut à ὑπέρτερον ή. L. Dindorf cite Eschyle, Prom. 629: Μἄσσον ὡς

ΐησιν έχ χερῶν \*Ερως ὁ Διὸς παῖς.

Άλλως άλλως παρά τ' Άλφεῷ [Antistrophe 1.] 535
Φοίδου τ' ἐπὶ Πυθίοις τεράμνοις
βούταν φόνον Ἑλλὰς αἶ' ἀέξει ·

"Ερωτα δὲ τὸν τύραννον ἀνδρῶν,
τὸν τᾶς Ἀφροδίτας
φιλτάτων θαλάμων κληδοῦχον, οὐ σεδίζομεν,
πέρθοντα καὶ διὰ πάσας
ἐόντα συμφορᾶς
θνατοῖς, ὅταν ἔλθη.

Τὰν μὲν Οἰχαλία [Strophe 1.] 545 πῶλον ἄζυγα, λέκτρων ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμφον, οἴκων ζεύξασ' ἀπειρεσίαν, δρομάδα τὰν Ἅιδος ὥστε Βάκχαν 550

533. Χερῶν pour χειρῶν, correction de Musurus. — 537. Le mot αἶα a été inséré par Hermann. — 546-547. J'ai changé la ponctuation. En liant ἄζυγα λέκτρων, on détruit la métaphore et on fait que le reste n'est plus qu'une cheville. Mais il faut άδαμνον, ἀπειρον ou quelque synonyme au lieu de la glose ἄνανδρον. — 548-550. La conjecture de Matthiæ ἄπ' εἰρεσία a eu trop de succès. Elle gâte ces beaux vers. La vraie leçon est encore à trouver. Mais δρομάδα τιν', ou plutôt τὰν (νογ. l'antistrophe) Ἅιδος ὥστε Βάχχαν est une belle correction de Musgrave pour δρομάδα ναίδα ὅπως τε Βάχχαν. On dit qu'un manuscrit porte τὰν ἀίδ'.

έμοι γλυχύ. Théocrite, Id. IX, 35: γλυχερώτερον όσσον. Ajoutez Hom. Il. IV, 377: Μελάντερον ήθτε πίσση.

b35. 'Aλλως ne porte sur la première phrase qu'autant qu'elle est liée à la phrase suivante. C'est en vain que la Grèce offre des hécatombes à Olympie et à Delphes, si elle ne révère pas Eros, le maître souverain des hommes. — Ce dieu était adoré à Thespies et à Parium; mais il n'avait de temple ni à Athènes, ni dans la plupart des villes de la Grèce. Cet oubli est aussi signalé par Platon, Banquet, p. 189°. Comp. ib. p. 177°.

542-544. Διὰ πάσας ίόντα συμφορᾶς ne signifie pas: Parcourant tous les malheurs. Cette phrase a pour complément le datif θνατοῖς, et on dit en grec : διὰ πολέμου, διὰ φιλίας, διὰ δίχης ἰέναι τινί. Il faut donc traduire: Tout à fait funeste aux mortels.

545-554. Comme τάν, vers 550, ne saurait être qu'un adjectif relatif, les mots altérés ont dù renfermer un indicatif (ζεῦξ', ἐζεύξατ', ζεύγνυσ') dont le sujet était l'A-mour, ce qui est d'autant plus probable que la puissance de ce dieu était célébrée dans les strophes précédentes. De plus, il

σύν αξματι, σύν καπνῷ φονίοις ὑφ' ὕμνοισιν Άλκμήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν · ὧ τλάμων ὑμεναίων.

3 Θήβας ἱερὸν [Antistrophe 2.] 555 τεῖχος, ὧ στόμα Δίρκας, συνείποιτ' ἀν ἁ Κύπρις οἶον ἔρπει. Βροντᾳ γὰρ ἀμφιπύρῳ τοχάδα τὰν Διογόνοιο Βάχχου 560 νυμφευσαμένα πότμῳ φονίῳ κατεύνασεν. Δεινὰ γὰρ πάντα γ' ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ'

NC. 552-553. J'ai corrigé la leçon φονίοις θ' ύμεναίοις, qui ne répond pas au vers 562 et n'est qu'une glose tirée du vers 554. (In sent assez que le même mot ne devait pas être répété ici. C'est à tort qu'on a voulu changer l'antistrophe en remplaçant κατεύνασεν par un mot moins poétique. — Ensuite il faut peut-être transposer Κύπρι; Άλκμήνας τόκφ ἐξέδωκεν (ἐδωκεν dans les manuscrits du premier ordre). — 557. Ά Κύπρις οἰον transposé par Monk pour οἰον ἀ Κύπρις. — 564. Νυμφευσαμένα, correction de Kirchhoff pour νυμφευσαμέναν. — 563. Les bons manuscrits ont πάντ' ἐπιπνεῖ et πάντα γε πιτνεῖ. J'ai suivi Kirchhoff.

est clair que le verbe ζευγνύναι faisait antithèse avec a luya. On peut donc traduire: Dans OEchalie, la jeune cavale qui n'avait point connu le joug, jeune fille vierge encore et étrangère à la couche nuptiale, fut jetée par Eros dans le lit du destructeur de sa maison (traduction conjecturale), quand (en grec : elle que) échevelée comme une Bacchante des enfers, parmi le sang et le feu, au son des cris de mort (les cris de mort remplaçant les chants), Vénus l'unit au fils d'Alcmène. Infortunée, quel hymne nuptial! — L'histoire d'Iole, fille d'Eurytus, se trouve dans les Trachiniennes de Sophocle; il existait aussi une épopée qui avait pour titre Οίχαλίας άλωσις et qu'on attribuait à Homère ou à Créophyle de Samos. Πώλον, rappelle πῶλε Θρηκίη, Anacréon fr. 75, et πωλιχῶν έδωλιων, Eschyle Sept Ch. 454, ainsi qu'Horace, Odes, III, x1, 9. — Βάκχαι Άιδου est dit des captives troyennes dans Hecube, vers 1076, "Αιδου βάκχος d'Hercule furieux, vers 1119.

- Καπνός désigne souvent le seu ou plutôt la slamme. Homère dit de la colère : Ανδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται, ἡὖτε καπνός (Il. 48, 440. cp. ib. 207), et Pindare dit : Υδωρ καπνῷ φέρειν ἀντίον (Nem. 4, 24). Ce sens du mot καπνός n'a pas été assez remarqué. — Ἐξέδωκεν ne signifie pas : livra. C'est le mot propre pour dire : marier une fille.

557. Έρπει (ἐπέρχεται σοδαρῶς, schol.) se dit d'un mal qui s'étend de proche en proche. "Hô' αὐθ' ἔρπει, dit Hercule dévoré par le poison ardent, Soph. Track. 1009.

558-562. Βροντῷ ἀμφιπύρφ (composé qui rappelle ἀμφήκη:) dépend de νυμφευσαμένα, πότωφ φονίφ de κατεύνασεν. La mère de Bacchus est unie au foudre enflammé, c'est-à-dire à Jupiter armé du foudre, et c'est ainsi que son lit nuptial se change en lit de mort. — Eschyle avait traité ce sujet dans sa tragédie de Semèle ou les Porteurs d'eau (Υδροφόροι).

563-564. Hávia est pour πάντη. La

οία τις πεπόταται.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Σιγήσατ', ὧ γυναῖχες · ἐξειργάσμεθα.

565

ΧΟΡΟΣ.

Τί δ' ἔστι, Φαίδρα, δεινόν ἐν δόμοισί σοι;

ΦΑΙΔΡΑ.

'Επίσχετ', αὐδὴν τῶν ἔσωθεν ἐχμάθω.

ΧΟΡΟΣ.

Σιγῶ · τὸ μέντοι φροίμιον χαχὸν τόδε.

# ΦΑΙΔΡΑ.

"Ωμοι, αἰαῖ αἰαῖ ·

[Strophe 1.]

ῶ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν παθημάτων.

570

# ΧΟΡΟΣ.

Τίνα θροεῖς αὐδάν ; τίνα λόγον βοᾶς ;

[Strophe 2.]

Ένισπ' & φοβεῖ

σε φάμα, γύναι, φρένας ἐπίσσυτος.

ΦΑΙΔΡΑ.

Άπωλόμεσθα. Ταῖσδ' ἐπιστᾶσαι πύλαις ἀχούσαθ' οἶος χέλαδος ἐν δόμοις πίτνει.

575

#### ΧΟΡΟΣ

Σύ πάρ χληθρα · σοί μέλει πομπίμα

[Strophe 3.]

NC. 566. Έν δόμοισί σοι, correction d'Elmsley pour ἐν δόμοισι σοῖς. — 569. J'ai écrit ἄμοι pour ἰώ μοι, et j'ai indiqué la première strophe et plus has la première antistrophe. Quant aux autres strophes, Heath seul en avait entrevu la disposition. Des corrections qui mettent en évidence les symétries antistrophiques ne laisseront plus de doute à ce sujet. — 574-572. On lisait τίνα βοᾶ; λόγον, que j'ai transposé, parce que les périodes dochmiaques n'admettent pas de syllabe indifférente à la fin des membres ou vers liés dont ils se composent. Ensuite la leçon ἔνεπε τίς n'est qu'une paraphrase de ἔνισπ' α, que j'ai rétabli d'après l'antistrophe. — 57°. J'ai mis πὰρ pour πάρα.

comparaison avec l'abeille, ailée et armée d'un dard, convient en effet moins à Vénus qu'à son fils, tel qu'il est peint anx vers 1270 et suivants.

565. Il n'est pas nécessaire de suppléer ώ; : ἐπίσχετ', ἐκμάθω est dit d'après l'analogie de φέρε μάθω.

571-573. Τίνα θροείς αὐδάν; de quel

bruit parles-tu? — "Ενισπ' & φάμα équivaut à ἔν:σπε τὴν φήμην ή.

577-578. Il ne faut pas oublier que Phèdre est sur la scène, près du palais, et le chœur plus bas, dans l'orchestre. — Πομπίμα δωμάτων, transmise de la maison. Cp. Soph. Phil. 845: Βαιάν μοι πέμπε λόγων φάμαν.

φάτις δωμάτων.

Ένεπε δ' ἔνεπέ μοι, τί ποτ' ἔδα χαχόν;

580

### ΦΑΙΔΡΑ.

Ό τῆς φιλίππου παῖς Ἀμαζόνος βοᾳ Ἱππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον χαχά.

# ΧΟΡΟΣ.

Τὰν μὲν κλύω, σαρὲς δ' οὐκ ἔχω [Antistrophe 3.] 585 γεγωνεῖν ὁποῖ' ἔμολεν ἔμολε σοὶ διὰ πύλας μαθεῖν.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Καὶ μὴν σαφῶς γε τὴν κακῶν προμνήστριαν, τὴν δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδᾳ λέχος.

590

### ΧΟΡΟΣ.

Προδέδοσαι, δειλά, πρόδοτος έχ φίλων. [Antistrophe 2.] Τί σοι μήσομαι; Τὰ χρύπτ' ἀμπέφηνε, διὰ δ' δλλυσαι.

NC. 585-587. Les manuscrits ont laχάν. Mais le scholiaste dit : γρ. Ιωάν, άντὶ τοῦ φωνήν, παρά τὸ lέναι καὶ ἀναπέμπεσθαι. Cette étymologie doit se rapporter au mot poétique láv, que j'ai rétabli. Ensuite on lisait : γεγωνεῖν ὅπα ου ὅπα (leçon d'un scholiaste) διὰ πύλας ἔμολεν ἔμολε σοὶ βοά. On demande le sens indiqué par la scholie : Φωνήν μέν άχούω, αὐτὰ δὲ τὰ λεγόμενα οὐχ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν. Et en effet, dès que l'on transpose les mots de manière à ce que Emolev Emolé ou réponde symétriquement à ενεπε δ', ενεπέ μοι, on voit qu'il faut écrire όποι' et que βοά, qui fait contre-sens, doit provenir de la scholie : διά τὸ μὴ ἀχούειν οὖν τῶν λόγων οὐδὲ εἰπεῖν δύναται τίς ή βοή. Le mot dont cette glose prit la place, ne pouvait guère être que μαθείν. -594. On lisait ici : (Chœur) "Ωμοι έγω κακών" προδέδοσαι, φίλα, et au vers 594 : (Phèdre) Aiaī, ἐ ἔ. — (Chœur) Πρόδοτος ἐχ φίλων. Le meilleur manuscrit donne ωμοι ἐγὼ κακῶν à Phèdre, et ces mots ne peuvent appartenir qu'à la reine. Il fallait donc les mettre plus bas à la place des interjections qui rappellent la strophe première. Mais cette transposition en entrainait une autre, qui se trouve heureusement confirmée par la symétrie des tournures qu'on remarque maintenant entre: Τίνα θροείς αὐδάν; τίνα λόγον βοᾶς; et Προδέδοσαι, δειλά, πρόδοτος έχ φίλων. La substitution de δειλά à φίλα est réclamée à la fois par la mesure et le sens. Si le texte a subi dans ce morceau, ainsi que dans quelques morceaux analogues, plus d'altérations que dans le dialogue îambique et même dans la plupart des grands chants du chœur, c'est qu'il ne se trouvait protégé contre l'invasion des gloses et paraphrases des interprètes ni par un mêtre aussi connu que le mêtre iambique, ni par l'accord antistrophique, que l'éloignement et l'entrelacement des strophes correspondantes avait sait perdre de vue. Mais cet accord même, encore saisissable quoique obscurci, nous a sourni le moyen de rétablir le texte. - 593. J'ai corrigé τὰ χρυπτὰ γὰρ πέφηνε, en biffant la conjonction interpolée et rétablissant le composé indiqué par le vers strophique.

### ΦΑΙΔΡΑ.

 $^{*}\Omega$ μοι έγ $\omega$  χαχ $\widetilde{\omega}$ ν .

[Antistrophe 4.]

ἀπώλεσέν μ' εἰποῦσα συμφοράς ἐμάς.

596

ΧΟΡΟΣ.

Φίλως, χαλῶς δ' οῦ τήνδ' ἰωμένη νόσον. Πῶς οὖν; τί δράσεις, ὧ παθοῦσ' ἀμήχανα;

ΦΑΙΔΡΑ.

Οὐχ οἶδα πλην ἔν · κατθανεῖν ὅσον τάχος τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἄχος μόνον. —

600

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

<sup>3</sup>Ω γαῖα μῆτερ ἡλίου τ' ἀναπτυχαὶ, οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήχουσ' ὅπα.

ΤΡΟΦΟΣ:

Σίγησον, ὧ παῖ, πρίν τιν' αἰσθέσθαι βοῆς.
ΜΠΟΛΥΤΟΣ.

Ούχ ἔστ' ἀχούσας δείν' ὅπως σιγήσομαι.

ΤΡΟΦΟΣ.

Ναί πρός σε τῆσδε δεξιᾶς εὐωλένου.

605

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ' ἄψει πέπλων; ΤΡΟΦΟΣ.

<sup>7</sup>Ω πρός σε γονάτων, μηδαμῶς μ' ἐξεργάση. ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τί δ', εἴπερ ώς φης μηδὲν εἴρηχας χαχόν;

ΤΡΟΦΟΣ.

Ο μῦθος, ὧ παῖ, χοινός οὐδαμῶς ὅδε.

NC. 597. La symétrie de ce morceau indique que le chœur prononce ce vers. On le donnait à Phèdre, qui est trop exaspérée pour juger sa nourrice avec tant d'impartialité. — 605. La vulgate τῆς σῆς n'est qu'une glose de τῆσδε (τῆς δὲ dans deux bons manuscrits). Voy. la note de Valckenaer.

600. Les strophes lyriques ne sont pas seulement symétriquement coupées par des vers l'ambiques, mais aussi précédées et suivies de deux trimètres de Phèdre et de deux du chœur, disposés la première fois par monostiques (565-568), la seconde fois par distiques (597-600).
601. Ἡλίου ἀναπτυχαί, l'œil ouvert du soleil. Comp. Λαμπρᾶς αἰθέρος ἀμπτυχαί Eurip. Ion, 1445, et mieux encore (ὀρθαλμῶν) ἀμπτυχαί, Électre, 868.
606. Cp. vers 213 et la note.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τά τοι κάλ' ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν.

610

#### ΤΡΟΦΟΣ.

🗘 τέχνον, δρχους μηδαμῶς ἀτιμάσης. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ή γλῶσσ' δμώμοχ', ή δὲ φρὴν ἀνώμοτος. ΤΡΟΦΟΣ.

 $^{ au}\Omega$  παῖ, τί δράσεις; σοὺς φίλους διεργάσει; ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Άπέπτυσ' · οὐδεὶς ἄδιχός ἐστί μοι φίλος. ΤΡΟΦΟΣ.

Σύγγνωθ' · άμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους, τέκνον.

615

620

625

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

📆 Ζεῦ, τί δη κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν γυναϊκας είς φῶς ήλίου κατώκισας; Εὶ γὰρ βρότειον ήθελες σπείραι γένος, ούχ έχ γυναιχών χρην παρασχέσθαι τόδε, άλλ' άντιθέντας σοΐσιν έν ναοῖς βροτούς η χρυσον η σίδηρον η χαλχοῦ βάρος παίδων πρίασθαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος της άξίας έχαστον εν δε δώμασιν ναίειν έλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ. [Νῦν δ' εἰς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι χαχὸν μέλλοντες δλέον δωμάτων έχτίνομεν.]

NC. 625-626. Nauck a prouvé que ces deux vers, inconciliables avec ce qui suit et trop semblables aux vers 630 et 633, sont de la main d'un versificateur qui ne connaissait pas bien la prosodie des poëtes attiques.

610. Le scholiaste fait très-bien observer qu'Aristophane (Acharn. 398; Gren. 102, 1471; Thesm. 275) dénature ce vers en le généralisant. Hippolyte dit qu'il a juré sans savoir de quoi il s'agissait; et cependant il se croit lié par ce serment : le vers 657 et toute sa conduite le prouvent. Il est curieux qu'un homme qui plaidait contre Euripide se soit servi de ce vers devant le tribunal pour représenter le poête comme

un impie. (V0yez Aristote, Rhétorique, 3, 45.)

618-624. Euripide avait indiqué dans Médée, 573-575, l'idée singulière qu'il développe ici. — Τοῦ τιμήματο; τῆς ἀξίας Exactor, chacun suivant l'estimation de la valeur du don offert. Comparez Platon, Apologie de Socrate, p. 36 : The atias τιμήσομαι, je vais estimer la peine qui m'est due.

Τούτω δε δηλον ώς γυνή κακόν μέγα: προσθείς γάρ ο σπείρας τε καί θρέψας πατήρ φερνάς ἀπώχισ', ώς ἀπαλλαχθη καχοῦ · ό δ' αὖ λαθών ἀτηρὸν εἰς δόμους φυτὸν 630 γέγηθε χόσμον προστιθείς άγάλματι χαλον χαχίστω χαὶ πέπλοισιν έχπονεῖ δύστηνος, όλδον δωμάτων ύπεξελών. Έχει δ' ἀνάγχην, δς τε χηδεύσας χαλοῖς γαμδροΐσι χαίρων σώζεται πιχρόν λέχος, 635 η χρηστά λέχτρα, πενθερούς δ' άνωφελεῖς λαδών πιέζει τάγαθῷ τὸ δυστυχές. 'Ρᾶστον δ' δτω τὸ μηδὲν, ἀλλ' ἀνωφελής εὐηθία κατ' οἶκον ίδρυται γυνή. Σοφήν δὲ μισῶ · μή γὰρ ἔν γ' ἐμοῖς δόμοις 640 είη φρονοῦσα πλείον' ή γυναῖχα χρή. Τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις έν ταῖς σοφαίσιν · ή δ' ἀμήχανος γυνή γνώμη βραχεία μωρίαν άφηρέθη. Χρην δ' είς γυναϊκα πρόσπολον μέν οὐ περᾶν, 645 άφθογγα δ' αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη θηρών, ζν' είχον μήτε προσφωνείν τινα

634-35. J'ai mis δς τε à la place de ώστε, que le scholiaste n'avait pas sous les yeux et qui fait un faux sens : en esset, il ne s'agit pas ici d'une alternative inévitable, les vers 638-39 le disent assez. Ensuite il faut écrire soit χαρίτων (pour ἀντὶ χαρίτων) σώζεται, soit σώζει πρὸς χάριν d'après la scholie : Εἰ δὲ κακὸν λάδοι τὸ λέχος, γαμδροὺς δὲ χρηστοὺς, ἀναγκάζεται στέργειν, εἰ τὰ κεχαρισμένα ἐκείνων πράττειν θέλοι. — 637. Πιέζει est étrange. Faut-il croire qu'il y a ici quelque faute de copiste? — 638. Nauck propose ἀλλὰ νωχελής pour ἀλλ' ἀνωφελής, leçon qui provient du vers 636 et ne répond pas à l'idée qu'on demande ici. — 640-44. Peut-être μηδ' ἐμοῖς ἐν δώμασιν. Ensuite πλείον' est une correction de Dindorf pour πλεῖον, qui n'est pas conforme à l'usage attique.

634-37. Έχει... λέχος. Le mar qui ne répudie pas une femme désagréable pour conserver les bonnes grâces de son noble beau-père a un joug à porter. Γαμβρός se prend ici et ailleurs par extension pour πενθερός. — Comme γαμβροῖς est régi par κηδεύσας, χαίρων est contraire à l'intention d'Hippolyte. Voy. la note critique.

— Te et ή se répondent quelquesois, même en prose. Plat. Ion. p. 535°: "Ος αν κλαίη τε.... ἡ φοδήται. Ici ἡ équivaut à ὅς τε. — Πιέζει, il essaye en vain d'étouffer. Mais il est difficile de sous-entendre une idée aussi essentielle que celle de « en vain ».

644. Μωρία signifie ici les désirs impudiques. Comp. vers 966.

μήτ' έξ έχείνων φθέγμα δέξασθαι πάλιν. Νῦν δ' αί μὲν ἔνδον δρῶσιν αί χαχαὶ χαχὰ βουλεύματ', έξω δ' έχφέρουσι πρόσπολοι. **650** 'Ως καὶ σύ γ' ήμῖν πατρὸς, ὧ κακὸν κάρα, λέχτρων άθίχτων ήλθες είς συνναλλαγάς. άγω ρυτοῖς νασμοῖσιν έξομορξομαι, είς ὧτα κλύζων. Πῶς ἄν οὖν εἴην κακὸς, δς οὐδ' ἀχούσας τοιάδ' άγνεύειν δοχῶ; 655 Εὐ δ' ἴσθι, τούμόν σ' εὐσεδὲς σώζει, γύναι · εί μή γάρ δρχοις θεών ἄφραχτος ήρέθην, ούχ ἄν ποτ' ἔσχον μη οὐ τάδ' ἐξειπεῖν πατρί. Νῦν δ' ἐχ δόμων μὲν, ἔστ' ἄν ἔχδημος χθονός Θησεύς, ἄπειμι · σῖγα δ' έξομεν στόμα. 660 Θεάσομαι δὲ σὺν πατρός μολών ποδί πῶς γιν προσόψει χαὶ σὺ χαὶ δέσποινα σή: της σης δε τόλμης είσομαι γεγευμένος. Ολοισθε. Μισῶν δ' οὕποτ' ἐμπλησθήσομαι γυναϊχας, οὐδ' εἴ φησί τίς μ' ἀεὶ λέγειν · **6**65 άεὶ γὰρ οὖν πώς εἰσι κάκεῖναι κακαί. Η νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, η κάμ' εάτω ταϊσδ' επεμβαίνειν άεί.

NC. 649. Je doute de δρῶσι βουλεύματα, elles trament des intrigues. Le poëte avait-il écrit νῶσιν, équivalant à ὑφαίνουσι, ῥάπτουσιν? — 657. Ἡρέθην, correction de Pierson pour εὑρέθην. Le schol. explique ἐλήφθην. — 658. Le Marcianus a ἐξειπεῖν κακά. — 659. Peut-être ἢ ἀκδημος, proposé par Dawes.

652. Εἰς συναλλαγὰς λέχτρων πατρός, pour un commerce avec le lit (la femme) de mon père. Ajax, 493: Εὐνῆς τε τῆς σῆς, ἡ συνηλλάχθης ἐμοί.

654. Πῶς ἀν οὖν εἶην κακός; Comment trahirais-je mon devoir? Ces mots ne se rapportent pas au caractère d'Hippolyte; ils sont plus précis. Comment commettrais-je le crime, dit-il, puisque je me crois souillé pour en avoir entendu faire la proposition?

657. Άφρακτος, par surprise. Όρκοις dépend de ἡρέθην.

660. Voy. 244 et la note.

661. La périphrase σύν πατρός ποδί est

en rapport avec le verbe μολών. S'il s'agisgissait d'un combat, il dirait σὺν πατρὸς τελῶν χερί.

663. Ce vers n'a pas été compris. Hippolyte avait dit : J'observerai, en revenant avec mon père, de quel front vous oserez l'aborder, toi et ta maîtresse. (Ce dernier mot est à l'adresse de Phèdre, qui assiste à cette scène en témoin muet, et, ce me semble, en cachant son visage sous son voile.) Il ajoute : Quant à ton impudence à toi, j'en aurai déjà goûté avant de revenir, c'est-à-dire, j'en ai dès à présent un avantgoût. Eĭσομαι, je viendrai, et non : je saurai. Le scholiaste s'y est déjà trompé.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Τάλανες ὧ κακοτυχεῖς γυναικῶν πότμοι. [Antistrophe.]
Τέχναν νῦν τίνα ποτ' ἔχομεν ἔτι, λόγου 670
σφαλεῖσαι, κάθαμμα λύειν [λόγου];
Ἐτύχομεν δίκας · ἰὼ γᾶ καὶ φῶς.
Πᾶ ποτ' ἐξαλύξω τύχας;
πῶς δὲ πῆμα κρύψω, φίλαι;
Τίς ἄν θεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἀν βροτῶν 675
πάρεδρος ἢ ἀδίκων ξύμμαχος ἐργμάτων
φανείη; Τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πάθος
πόρον δυσεκπέραντον ἔρχεται βίου.
Κακοτυχεστάτα γυναικῶν ἐγώ.

#### ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ · πέπραχται, χοὐ χατώρθωνται τέχναι, 680 δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, χαχῶς δ' ἔχει.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

<sup>3</sup>Ω παγχαχίστη χαὶ φίλων διαφθορεῦ, οἶ' εἰργάσω με. Ζεύς σ' ὁ γεννήτωρ ἐμὸς πρόρριζον ἐχτρίψειεν οὐτάσας πυρί. Οὐχ εἶπον, οὐ σῆς προυνοησάμην φρενὸς,

685

NC. 669. Τάλανες, correction de Barnes pour τάλαινες. — 670-71. Les manuscrits portent: τίνα νῦν τέχναν ἔχομεν ἢ λόγους (ου λόγον) σφαλεῖσαι καθ' ἄμμα λύσειν λόγους (ου λόγου). Il est évident qu'il faut lire avec Nauck λόγου σφαλεῖσαι, ce qui est rendu par σφαλεῖσαι τῆς ἔλπίδος dans une scholie remaniée, οù l'explication de la bonne leçon se mêle à celle de la mauvaise. Dans une métaphore empruntée à la lutte, il ne doit pas être question de paroles. J'ai mis le reste du vers 670 d'accord avec la strople, et je propose βλάδης à la place du second λόγους, mot répété par une erreur du copiste. Λύειν a été rétabli par Monk. — 672. Ἰὼ pour ὧ, correction de Heath. — 676. La leçon πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων est, au premier mot près, de la prose de scholiaste. Le vers strophique m'a aidé à retrouver les mots poétiques qui s'y cachent et l'ordre dans lequel ils étaient placés. La crase ἢ ἀ... n'est pas rare. — 678. Pour παρόν j'ai écrit πόρον, correction déjà proposée par Kayscr (Jahrb. f. Philol. 1857, p. 127). — 683. Probablement Ζεύς σε γεννήτωρ, proposé par G. Wolff.

669. L'antistrophe est séparée de sa strophe (vers 362-371) par plusieurs scènes et un grand chant du chœur. Elle est tout cutière chantée par Phèdre (le manuscrit de Paris l'indique fort bien), comme la strophe tout entière était chantée par le chœur. 670-71. Voy. la note critique.

677-78. Tò.... βίου, le malheur que j'éprouve marche dans une voie qui mène difficilement à travers la vie, c'est-à-dire me conduit à une mort violente.

685-86. Οὐχ.... φρενός; ne t'ai-je pas dit, en veillant avec prévoyance sur ton σιγᾶν ἐφ' οἶσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι;
Σὺ δ' οὐκ ἀνέσχου. Τοιγὰρ οὐκέτ' εὐκλεεῖς θανούμεθ' · ἀλλὰ δεῖ με δὴ καινῶν λόγων.
Οὖτος γὰρ ὀργῆ συντεθηγμένος φρένας ἐρεῖ καθ' ἡμῶν πατρὶ σὰς άμαρτίας,
[ἐρεῖ δὲ Πιτθεῖ τῷ γέροντι συμφοράς,]
πλήσει δὲ πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγων. —
Όλοιο καὶ σὺ χῶστις ἄκοντας φίλους πρόθυμός ἐστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν.

#### ΤΡΟΦΟΣ.

Δέσποιν', ἔχεις μὲν τὰμὰ μέμψασθαι κακά · 695 τὸ γὰρ δάκνον σου τὴν διάγνωσιν κρατεῖ · ἔχω δὲ κὰγὼ πρὸς τάδ', εἰ δέξει, λέγειν. ˇΕθρεψά σ' εὐνους τ' εἰμί · τῆς νόσου δέ σοι ζητοῦσα φάρμαχ', εὐρον οὐχ άδουλόμην. Εἰ δ' εὖ γ' ἔπραξα, κάρτ' ἄν ἐν σοφοῖσιν ἦν · 700 πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεκτήμεθα. ΦΑΙΔΡΑ.

Ή καὶ δίκαια τοῦτα κάξαρκοῦντά μοι, τρώσασαν ήμᾶς εἶτά σ' ἐγχειρεῖν λόγοις,

### ΤΡΟΦΟΣ.

Μαχρηγοροῦμεν · οὐχ ἐσωρρόνουν ἐγὼ, ἀλλ' ἔστι κάχ τῶνδ' ὥστε σωθῆναι, τέχνον.

705

690

# ΦΑΙΔΡΑ.

Παῦσαι λέγουσα · καὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ καλῶς

NC. 694. Ce vers, qui manque dans le manuscrit de Paris, a été avec raison retranché par Brunck. — 695. Le vers suivant indique, ce me semble, qu'il faut σοφά ou κεδνά, que les copistes auront changé en κακά, faute de le comprendre. — 702. Variante: Ἡ γάρ. — 703. J'ai corrigé la leçon εἶτα συγχωρεῖν, qui fait un faux sens : la nourrice vient de se défendre. Le scholiaste, qui dit ἄτοπον τὸ καὶ ἐθέλειν σε ἰσολογεῖν μοι καὶ ἐκ τῶν ἴσων ἀμφισδητεῖν τρώσσσάν με, lisait-il ἀντί σ' ἐγχειρεῖν?

esprit, tes intentions...? — Κακύνομαι, je suis traitée de semme criminelle, je suis déshonorée, est opposé à εὐκλεεῖς.

696. Τὸ δαχνον, la douleur, le dépit. Comp. Soph. Ant. 3+7. — Construisez τὴν διάγνωσίν σου. 701. Sous-entendez: dans l'opinion des hommes.

702-3. Est-il juste, peut-il me sussire, qu'après m'avoir blessée à mort, tu essayes de saire des raisonnements, de discuter. Έγχειρεῖν équivaut à ἐπιχειρεῖν.

παρήνεσάς μοι κάπεγείρησας κακά. Άλλ' ἐχποδὼν ἄπελθε χαὶ σαυτῆς πέρι φρόντιζ' · έγω δε τάμα θήσομαι καλώς. Ύμεῖς δὲ, παῖδες εὐγενεῖς Τροιζήνιαι, τοσόνδε μοι παράσχετ' έξαιτουμένη, σιγή καλύπτειν άνθάδ' είσηκούσατε.

710

#### χορος.

Ομνυμι σεμνήν Άρτεμιν Διός χόρην, μηδεν χαχῶν σῶν εἰς φάος δείξειν ποτέ.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Καλῶς ἔλεξας. Εν δὲ, πᾶν στρέφουσ', ἐγὼ 715 εύρειν τι ρύμα τησδε συμφοράς έχω, ώστ' εύχλεᾶ μέν παισί προσθεῖναι βίον, αὐτή τ' ὄνασθαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωχότα. Ού γάρ ποτ' αἰσχυνῶ γε Κρησίους δόμους, ούδ' είς πρόσωπον Θησέως άφίξομαι **720** αίσχροῖς ἐπ' ἔργοις ούνεκα ψυχῆς μιᾶς.

### **XOPOΣ.**

Μέλλεις δε δή τι δρᾶν ἀνήχεστον καχόν;

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Θανείν · δπως δέ, τοῦτ' ἐγὼ βουλεύσομαι.

NC. 716-16. J'ai corrigé la leçon vicieuse : Καλῶς ἐλέξαθ' (ἐλεξας dans un seul manuscrit). Έν δὲ προτρέπουσ' ἐγὼ ευρημα δητα τησδε συμφορας ἔχω, au moyen des scholies: Ζητοῦσα καὶ ἐξερευνῶσα. Μετατρέπουσα, φησὶ, καὶ πολλά δοκιμάζουσα καὶ είς πολλά μεταφέρουσά μου τὴν γνώμην, ἒν μόνον ἴαμα τῆς συμφορᾶς εὖρον. — Μετατρέπουσα, μεταφέρουσα et περιτρέπουσα, d'où vient προτρέπουσα, sont des gloses de στρέφουσα (Voy. schol. Hec. 750). 'Ρύμα a ίαμα pour glose explicative dans un vers d'Eschyle, fr. 314 Herm. Δητα est un mauvais remplissage, ajouté quand εύρεῖν τι ρύμα était devenu ευρημα.

708. La nourrice part. Elle ne rentre pas dans le palais, comme on semble croire généralement.

743-14. Le scholiaste dit fort bien : 'Ομνύουσιν οίχονομιχώς χαὶ σιωπᾶν έπαγγέλλονται : λύοιτο γάρ αν τά τῆς ύποθέσεως.

745. Πᾶν στρέφουσ (α), en roulant, retournant dans mon esprit tous les moyens

de salut. — Ev est séparé de son substantif et rapproché de πᾶν, d'après l'habitude des anciens, pour faire ressortir l'antithèse.

718. Πρός τὰ νῦν πεπτωχότα, autant que cela se peut après ce coup du sort. On compare Plat. Rép. X, p. 604°: "Ωσπερ έν πτώσει χύβων, πρός τὰ πεπτωχότα τίθεσθαι τὰ αὐτοῦ πράγματα.

ΧΟΡΟΣ.

Εύφημος ίσθι.

#### ΦΑΙΔΡΑ.

Καὶ σύ γ' εὖ με νουθέτει.

Έγὼ δὲ Κύπριν, ήπερ ἐξόλλυσί με, 725
ψυχῆς ἀπαλλαχθεῖσα τῆδ' ἐν ἡμέρα
τέρψω · πιχροῦ δ' ἔρωτος ἡσσηθήσομαι.

᾿Ατὰρ χαχόν γε χάτέρῳ γενήσομαι
θανοῦσ', ἵν' εἰδῆ μὴ ʾπὶ τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς
ὑψηλὸς εἶναι · τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι 730
χοινῆ μετασχὼν σωφρονεῖν μαθήσεται.

### ΧΟΡΟΣ.

'Ηλιβάτοις ὑπὸ χευθμῶσι γενοίμαν, [Strophe 1.] ἵνα με πτεροῦσσαν ὅρνιν θεὸς εἰνὶ ποταναῖς ἀγέλαις θείη · ἀρθείην δ' ἐπὶ πόντιον 735 χῦμα τᾶς ᾿Αδριηνᾶς ἀχτᾶς Ἡριδανοῦ θ' ὕδωρ,

NC. 738-34. Le premier de ces vers n'a pas de sens; et, chose curieuse, l'un des derniers éditeurs, Hartung, est le seul qui en ait fait la remarque. Je propose : πτερόεσσαν είτε (ou que) μ' ὄρνιν. Ensuite Dindorf corrigea la leçon èν ποταναῖς ἀγέλαισι.

724. Phèdre arrête le chœur à ce mot. Si tu veux me donner des conseils, dit-elle, donne m'en de bons, d'honorables, non de lâches et de honteux. Εὖ νουθέτει fait antithèse à εὖφημος.

730-34. Phèdre dit amèrement : L'orgueilleux qui méprise Vénus, aura sa part de cet amour, c'est-à-dire des suites funestes de ma passion, et il apprendra à être sage, ce qui veut dire ici : à ne pas dédaigner l'amour. — Dans cette scène, la disposition symétrique du dialogue est frappante. Après une introduction de deux vers du chœur (680-81), Phèdre en prononce dix (3, 2, 2, 3). Plus loin, sept vers de la nourrice précédés et suivis de deux vers de Phèdre (693-703) trouvent leur pendant dans sept vers de Phèdre précédés et suivis de deux vers de la nourrice et du chœur (704-714). Enfin Phèdre prononce deux tirades, chacune de sept vers encore,

lesquelles sont séparées par trois vers de dialogue entre le chœur et la reine.

732 sqq. Quoique le second de ces vers soit gâté, on devine aisément ce que le chœur disait. Pour échapper au spectacle de ces malheurs, il voudrait descendre au fond de la terre, ou s'élever dans les airs: double vœu familier aux poëtes grecs Exemple: vers 1290 sqq. — Comp. le vers 732 avec Hésiode Théog. 483 : Άνιρω ἐν ηλιβάτω ζαθέης ύπο κεύθεσι γαίης. Mais Euripide semble s'être surtout souvenu des vœux que Pénélope fait dans l'Odyssée, XX, 63-80. Il a ajouté la description des merveilles de l'extrême Occident, la côte de l'Adriatique, que l'on regardait encore comme la patrie de l'ambre jaune, et le pays fortuné au-delà des limites du monde accessible aux hommes. Cette peinture contraste avec les misères de la réalité et transporte le spectateur dans un monde idéal.

ἔνθα πορφύρεον σταλάσσουσ' εἰς οἶδμα πατρὸς τάλαιναι κόραι Φαέθοντος οἴκτῳ δακρύων τὰς ἡλεκτροφαεῖς στάγας.

740

Έσπερίδων δ' ἐπὶ μηλόσπορον ἀχτὰν ἀνύσαιμι τᾶν ἀοιδῶν, 
ἵν' ὁ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας 
ναύταις οὐχέθ' ὁδὸν νέμει, 
σεμνὸν τέρμονα, χύρων 
οὐρανοῦ τὸν ᾿Ατλας ἔχει, 
χρῆναί τ' ἀμβρόσιαι χέον- 
ται Ζηνὸς μελάθρων πρὸ χοι- 
τᾶν, ἵν' ὁλδιόδωρος αὔξει ζαθέα 
χθών εὐδαιμονίαν θεοῖς.

745

[Antistrophe 1.]

**750** 

3Ω λευχόπτερε Κρησία πορθμίς, & διά πόντιον χῦμ' άλίχτυπον άλμας ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν

[Strophe 2.]

755

NC. 738. Les manuscrits ont σταλάσσουσιν et τάλαιναι. La vulgate τριτάλαιναι est avec raison abandonnée par les derniers éditeurs. Il faut corriger le vers antistrophique. — 741. J'ai corrigé la leçon ήλεκτροφαεῖς αὐγάς, qui peut séduire par un faux air poétique. C'est à tort qu'on a voulu donner au dernier vers de l'antistrophe une chute qui n'est pas de mise ici. — 743. 'Αοιδῶν correction de Monk pour ἀοιδᾶν. — 746. Κυρῶν (κύρων) est une ancienne variante pour γαίων. On rapportait ce participe à Neptune. Bergk a corrigé la ponctuation. — 749-50. J'ai mis πρὸ κοιτᾶν (Hartung πρὸ κοίτας) pour παρὰ κοίταις. Hermann proposait παρ' εὐναῖς. La variante [να (".ν' ά) βιόδωρος a été réfutée par Valckenaer.

739. Ελς ολόμα πατρός. Le soleil se couche dans la mer d'Occident.

746-47. Σεμνὸν τέρμονα, rapporté par apposition à ἀχτάν, est le corollaire de la phrase incidente ἵνα.... νέμει. Atlas, dont la tête touche au ciel, χύρων οὐρανοῦ, occupe cette extrême limite que les mortels ne peuvent franchir et qui est l'entrée du séjour des dieux.

748-51. Les sources de l'Ambroisie sor-

tent de la chambre nuptiale où Jupiter s'unit d'abord à Junon (voy. Preller, Griech. Mythol. I, p. 349); le jardin qu'arrosent ces sources nourrit les dieux de bonheur et d'immortalité. Voyez sur ces lieux mythiques Bergk dans Jahrbücher sür classische Philologie 4860, p. 346 ss. Il cite Plaute Trinummus, vers 940: « Ad caput amnis « qui de cœlo exoritur sub solio Jovis. » L'épithète ὁλδιόδωρος convient à cette terre.

δλδίων ἀπ' οἴχων, χαχονυμφοτάταν όνασιν. "Η γὰρ ἀπ' ἀμφοτέρων ἢ Κρησίας έχ γᾶς δύσορνις έπτατ' είς χλεινάς 'Αθάνας. Μουνύχου δ' ἀχταῖσιν ἐχδήσαντο πλεχτάς πεισμάτων άρχάς ἐπ' ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν.

760

Antistrophe 2.]

Άνθ' ὧν οὐχ δσίων ἐρώτων δεινά φρένας Αφροδίτας νόσω κατεκλάοθη: χαλεπᾶ δ' ὑπέραντλος οὖσα συμφορά, τεράμνων άπό νυμφιδίων χρεμαστόν άψεται άμφι βρόχον λευκὰ καθαρμόζουσα δείρα, δαίμονάς τ' εὐνᾶν καταιδεσθεῖσα, τάν τ' εύδοξον ἀνθαιρουμένα φάμαν, ἀπαλλάσσουσά τ' άλγεινον φρενῶν ἔρωτα.

770

765

775

NC. 760. "Επτατ' είς, proposé par Monk pour ἔπτατ' ἐπί (ου ἔπτατο). — 761. Μουνύχου correction d'Hermann pour Μουγυχίου. — 774. Δείρα correction de Markland pour δέρα. — 772. J'ai corrigé le non-sens δαίμονα στυγνόν, en m'aidant de la leçon du Marcianus, στυγναν. Phèdre meurt parce qu'elle respecte les dieux du lit conjugal, et non par respect pour la divinité farouche qui cause son malheur.

757. Καχονυμφοτάταν δνασιν, pour un bonheur trompeur. Littéralement : pour le bonheur de l'hymen le plus suneste. Cette alliance de mots fait ressortir le contraste de ce qu'on espérait et de ce qui arrive.

758-63. Le vaisseau partit sous de mauvais auspices soit de la Crète, soit des deux pays (l'Attique et la Crète); et sous de mauvais anspices (δύσορας se rapporte aussi à la seconde phrase), il aborda dans le port de Munychie. On voit par là que Κρησία πορθμίς, vers 752, ne désigne pas un vaisseau crétois, mais le vaisseau attique q ui fit le voyage de la Crète pour chercher la jeune reine. — Μούνυχος était le héros éponyme du port de Munychie, d'après Hellanicus chez Harpocration. Πεισμάτων άρχάς, le bout par lequel on commence à dérouler le câble, est une expression naturelle et conforme à l'usage. Ici elle est d'autant plus heureuse, que les augures se tirent toujours des commencements.

784. 'Avô' wv, conformément à ces augures.

772. Δαίμονας εὐνᾶν, les dieux du lit conjugal. — Άνθαιρουμένα équivaut à άντιλαμ6ανομένη (schol.), choisissant et saisissant.

### OEPAHAINA.

'Ιού ζού ·

βοηδρομεῖτε πάντες οἱ πέλας δόμων · ἐν ἀγχόναις δέσποινα, Θησέως δάμαρ.

### ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ, πέπραχται· βασιλὶς οὐχέτ' ἔστι δή γυνή, χρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ήρτημένη.

# **ӨЕРАПАІNA.**

Οὐ σπεύσετ'; οὐχ οἴσει τις ἀμφιδέξιον σίδηρον, ῷ τόδ' ἄμμα λύσομεν δέρης;

780

### HMIXOPION.

Φίλαι, τί δρῶμεν; ἢ δοχεῖ περᾶν δόμους λῦσαί τ' ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων;

## HMIXOPION.

Τί δ'; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νεανίαι; Τὸ πολλὰ πράσσειν οὐχ ἐν ἀσφαλεῖ βίου.

785

#### GEPAHAINA.

'Ορθώσατ' ἐχτείνοντες ἄθλιον νέχυν, πιχρόν τόδ' οἰχούρημα δεσπόταις ἐμοῖς.

#### ΧΟΡΟΣ.

"Ολωλεν ή δύστηνος, ώς κλύω, γυνή '
ήδη γαρ ώς νεκρόν νιν έκτείνουσι δή.

NC. 786. Ἐχτείνοντες est moins bien autorisé, mais vaut mieux que ἐχτείναντες. Les deux actions sont simultanées ou plutôt identiques, et le participe de l'aoriste ne serait de mise que si ὀρθώσατε était à l'indicatif.

776-77. Ces vers, ainsi que les autres du même personnage, sont évidemment prononcés derrière la scène, dans l'intérieur du palais. Le scholiaste dit qu'on les attribue soit à la nourrice, soit à l'Exanguelos. Mais la nourrice a été chassée par sa maîtresse, et ce personnage ne sort pas et ne fait pas de récit. J'ai donc donné ce rôle à une servante, d'après un manuscrit de second ordre et les vieilles éditions.

780. 'Αμφιδέξιος, ambidextre, se dit d'un homme qui se sert également bien des deux mains, et ici d'un fer qui est tranchant des deux côtés.

782-85. Il s'entend que ces vers ne sont pas prononcés par les deux chœurs, mais par ceux qui les conduisent. C'est ainsi que dans le dialogue, XOPOZ ne désigne pas le chœur tout entier, mais seulement le coryphée.

786-87. 'Ορθώσατ(ε) ἐκτείνοντες, redressez, en les étirant, les membres courbés du cadavre. — Πικρὸν οἰκούρημα. Le scholiaste dit hien: Τὸν (lisez τὴν) ἀτυχῆ οἰκουρόν. Au lieu de l'épouse gardienne de la maison, Thésée ne trouvera qu'un triste cadavre. Quant au nom de chose pour le nom de personne, comp. vers 44.

### ΘΗΣΕΥΣ.

Τυναῖχες, ἴστε τίς ποτ' ἐν δόμοις βοή;

'Ηχὴ βαρεῖα προσπόλων μ' ἀφίχετο.

Οὐ γάρ τί μ' ὡς θεωρὸν ἀξιοῖ δόμος
πύλας ἀνοίξας εὐφρόνως προσεννέπειν.

Μῶν Πιτθέως τι γῆρας εἴργασται νέον;
Πρόσω μὲν ἤδη βίοτός ἐστιν, ἀλλ' ὅμως

795
λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ' ἄν ἐχλίποι δόμους.

ΧΟΡΟΣ.

Οὐχ εἰς γέροντας ήδε σοι τείνει τύχη, Θησεῦ · νέοι θανόντες ἀλγυνοῦσί σε.

ΘΗΣΕΥΣ.

Οίμοι · τέχνων μοι μή τι συλᾶται βίος; χορος.

Ζῶσιν, θανούσης μητρὸς ὡς ἄλγιστά σοι. 800 ΘΗΣΕΥΣ.

Τί φής; δλωλεν άλοχος; ἐχ τίνος τύχης; χορος.

Βρόχον χρεμαστόν άγχόνης άνήψατο. ΘΗΣΕΥΣ.

Λύπη παχνωθεῖσ' ἢ ἀπὸ συμφορᾶς τίνος; ΧΟΡΟΣ.

Τοσοῦτον ἴσμεν · ἄρτι γὰρ κάγὼ δόμοις, Θησεῦ, πάρειμι, σῶν κακῶν πενθήτρια.

805

### ΘΗΣΕΥΣ.

Λὶαῖ · τί δῆτα τοῖσδ' ἀνέστεμμαι κάρα

NC. 791. 'Ηχή correction de Nauck pour ἡχώ. — 795. Nauck a corrigé la mauvaise leçon βίστος, ἀλλ' ὅμως ἔτ' ἄν au moyen de celle des meilleurs manuscrits ὅμως ἔστ' ἄν. Le verbe ἔστιν, oublié d'abord et ajouté à la marge, fut changé pour faire un sens quelconque.

792-93. Thésée revient d'un pieux voyage, d'un pèlerinage (θεωρία), qu'il avait entrepris soit pour consulter un oracle, soit pour assister à une fête religieuse. Il s'étonne que la porte du palais ne s'ouvre pas, qu'on ne vienne pas le féliciter de son heureux retour (traduction prosaïque

de la belle poésie de ces deux vers). Bientôt il va jeter la couronne qu'il porte sur la tête en sa qualité de théore.

794. Γήρας, est à l'accusatif. Le datif se trouve avec le même verbe ἐργάζομαι dans Hécube, 4085 : ΤΩ τλήμον, ως σοι δύσφορ' εἴργασται κακά.

πλεχτοῖσι φύλλοις, δυστυχής θεωρός ὤν; Χαλᾶτε χλῆθρα, πρόσπολοι, πυλωμάτων, ἐχλύεθ' άρμοὺς, ὡς ἴδω πιχράν θέαν γυναιχός, ἥ με χατθανοῦσ' ἀπώλεσεν.

810

[Strophe 4.]

### ΧΟΡΟΣ.

Ἰω ὶω τάλαινα μελέων χαχῶν ·
ἔπαθες, εἰργάσω
τοσοῦτον ώστε τούσδε συγχέαι δόμους.
Αἰαῖ τόλμας, βιαίως θανοῦσ'
ἀνοσίω τε συμφορᾳ, σᾶς πάλαισμα μελέας χερός.
Τίς ἄρα σὰν, τάλαιν', ἀμαυροῖ ζόαν;

815

ΘΗΣΕΥΣ.

\*Ωμοι ἐγὼ πόνων · ἔπαθον ὧν πολὺς, τὰ μάχιστ' ἐμῶν χαχῶν, ὧ δαῖμον ·

[Strophe 2.]

ώς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις ἐπεστάθη κηλὶς ἄφραστος ἐξ ἀλαστόρων τινός.

820

NC. 809. Les manuscrits portent ως ίδω δυσδαίμονα ou τὸν δαίμονα. Mais les plus anciennes éditions, en répétant ce vers après 824, ont ως ίδω πικρὰν θέαν. De là la correction de Brunck. Si on veut conserver δυσδαίμονα, il faut placer 810 immédiatement après 607: θεωρὸς γυναικός serait alors un douloureux jeu de mots. — 814. Kirchhoff propose σᾶς τόλμας. La vulgate est τόλμας ω. — 814-16. Je propose σὺν πάθει pour συμφορᾳ. Enger a transposé la leçon σᾶς χερὸς πάλαισμα μελέας, et Monk a écrit ζοάν (ζόαν) pour ζωάν. — 817. La leçon des bons manuscrits ὧν ἔπαθον ὧ πόλις m'a mis sur la voie du vrai texte. Comme la cité n'est pas de mise ici, les manuscrits corrigés ont ὧ τάλας. — 818-19. J'ai corrigé d'après l'antistrophe les leçons ὧ τύχη et ἐπεστάθης. Après avoir remplacé δαίμων par sa glose ordinaire τύχη, on y rapporta βαρεῖα et l'on mit la seconde personne pour la troisième, que le sens demande.

809. Πιχράν θέαν semble faire allusion à θεωρός.

844. Le palais s'ouvre encore, comme au premier épisode, mais cette fois c'est le cudavre de Phèdre qu'on aperçoit.

815. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, Clytemnestre appelle le cadavre d'Agamemnon τησδε δεξιά; χερὸς ἔργον, δικαίας τέκτονος (vers 1405). Πάλαισμα équivant à ἔργον ou plutôt à ἀγώνισμα. Le scholiaste songe à un lutteur qui serre la gorge de son adversaire : c'est pousser trop loin l'analyse de la métaphore.

817-18. Επαθον.... κακῶν, de tous les maux que j'ai soufferts en grand nombre, voici le plus grand. Πολύς est rapporté à la personne, d'après un grécisme connu. Comp. vers i et la note, ainsi que vers 1220.

819. Les distiques iambiques qui alternent quatre sois avec les distiques dochmiaques, ne sont pas chantés. Aussi n'ont-ils point de sormes doriennes; et, tout en se répondant de la strophe à l'antistrophe par le nombre des vers, ils ne se répondent pas syllabe pour syllabe.

Καταχονά μέν οὖν ἀβίοτος βίου · καχῶν δ' ὧ τάλας πέλαγος εἰσορῶ

τοσοῦτον ώστε μήποτ' ἐχνεῦσαι πάλιν μηδ' ἐχπερᾶσαι χῦμα τῆσδε συμφορᾶς.

Τίνα λόγον τάλας, τίνα τύχαν σέθεν βαρύποτμον, γύναι, προσαυδῶν τύχω;

826

Όρνις γὰρ ὡς τις ἐχ χερῶν ἄφαντος εἶ, πήδημ' ἐς Ἅιδου χραιπνὸν ὁρμήσασά μοι.

Αλαῖ αλαῖ, μέλεα μέλεα τάδε πάθη. Πρόσωθεν δέ που τάνδε χομίζομαι δαιμόνιον τύχαν άμπλαχίαισι τῶν πάροιθέν τινος.

830

### ΧΟΡΟΣ.

Οὐ σοὶ τάδ', ὧναξ, ἤλθε δή μόνω κακά · πολλῶν μετ' ἄλλων δ' ὥλεσας κεδνὸν λέχος.

835

# ΘΗΣΕΥΣ.

Τὸ κατὰ γᾶς θέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέφας μετοικεῖν σκότω θανών ὁ τλάμων,

[Antistrophe 2.]

τῆς σῆς στερηθεὶς φιλτάτης ὁμιλίας · ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέφθισο.

NC. 824. Variante: χαταχονζ.... βίος. — 822. Peut-être δυστάλας. Les manuscrits ont δ' ὁ τάλας. — 826. Peut-être πο ῖον ἔπος, au lieu de τίνα λόγον. Quant au vers interpolé avant celui-ci, voy. au vers 809. — 831-32. J'ai corrigé d'après l'antistrophe la leçon πρόσωθεν δέ ποθεν ἀναχομίζομαι (ce verbe composé faisait un faux sens), ainsi que τύχαν δαιμόνων. — 837. Reiske proposa σχότω συνών.

824-24. Καταχονά, émoussement (?), équivaut à διαφθορά, suivant Hesychius et d'autres grammairiens. Quant à la métaphore qui suit, comparez 470 et Eschyle Suppl. 470: "Ατης άδυσσον πέλαγος οὐ μάλ' εὖπορον Τόδ' ἐσδέδηχα, κοὐδαμοῦ λιμήν κακῶν.

826-27. En prose, on dirait τίνι λόγφ τὴν τύχην σου προσαγορεύων τύχω; ce dernier mot veut dire ici « rencontrer juste ». Compar. Esch. Agam. 533. Choēph. 418, 997. Soph. Phil. 223.

831-33. On connaît cette croyance qui fait le fond d'une foule de fables et de tra-

Τίνα κλύω; πόθεν θανάσιμος τύχα, γύναι, σὰν, τάλαινα, κραδίαν ἔδα;

840

Είποι τις αν το πραχθέν, η μάτην όχλον στέγει τύραννον δωμα προσπόλων έμων;

<sup>\*</sup>Ωμοι μοι. . . . . . . . σέθεν, μέλεος, οίον είδον άλγος δόμων,

845

οὐ τλητόν οὐδὲ ἡητόν · ἀλλ' ἀπωλόμην · ἔρημος οἶχος, καὶ τέχν' ὀρφανεύεται.

Αἰαῖ αἰαῖ, ἔλιπες ἔλιπες ἐμὲ, φίλα γυναιχῶν ἀρίστα θ' ὁπόσας ἐπεῖδ' ἀελίου φάος τ' ἡδὲ τὸ νυχτὸς ἀστερωπὸν σέλας.

850

ΧΟΡΟΣ.

Ἰω ιω τάλας, δσον ἔχεις κακόν.

Antistrophe 4.

. . . . . . . . . . . δόμος

NC. 840-41. Kirchhoff et Nauck ont corrigé la leçon τίνος κλύω;... σὰν ἐπέδα ου ἔδα, τάλαινα, καρδίαν; — 844. Peut-être ὤμοι ἐγὼ τάλας στερόμενος σέθεν. — 848-51. Ces vers qu'on donnait au chœur, ont été rendus à Thésée par Kirchhoff, qui vit le premier la disposition antistrophique de ce morceau. D'après son avis, j'ai ajouté les interjections qui manquent dans les manuscrits, et j'ai de plus écrit ἐμὲ, φίλα pour ὧ φίλα. Plus loin, on lisait: ὁπόσας ἐφορᾳ φέγγος ἀελίου τε καὶ νυκτὸς ἀστερωπὸς σελάνα. En adoptant l'excellente correction de Jacobs ἀστερωπὸν σέλας, j'ai aussi dans le reste rétabli la mesure détruite par la paraphrase des interprètes. — 852. Les manuscrits portent: ὧ ου ἐὼ τάλας ὅ τάλας ὅσον κακὸν ἔχει δόμος, ce que j'ai corrigé d'après la strophe.

gédies grecques. Comp. Eschyle Eumen. 933: Οὐκ οἰδεν ὅθεν πληγαὶ βιότου. Τὰ γὰρ ἐκ προτέρων ἀπλακήματά νιν Πρὸς τάσδ' ἀπάγει (le trainent devant les Furies).

840. Κλύω est un subjonctif. Que fautil que j'entende? Qu'apprendrai-je?

845. Olov n'est pas exclamatif, mais relatif. Que je suis malheureux de voir un tel spectacle! Ce grécisme se trouve déjà dans l'Iliade, xvIII, 95 : 'Ωχύμορος δή μοι, τέχος, ἔσσεαι, οl' ἀγορεύεις.

850-51. Γυναικών se construit avec φίλα aussi bien qu'avec άρίστα. Comp. Alceste 460: "Ω μόνα ὧ φιλα γυναικών. Hécube 716: "Ω κατάρατ' ἀνδρών. Homère déjà avait dit δῖα γυναικών, δειλὶ ξένων etc.

852-55. Le chœur plaint Thésée dans

Καταχυθέντα μου δάχρυσι τέγγεται βλέφαρα σὰ τύχα .

τὸ δ' ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι.

855

ΘΗΣΕΥΣ.

Έα ξα .

τί δή ποθ'; ήδε δέλτος ἐχ φίλης χερὸς 
ήρτημένη θέλει τι σημῆναι νέον;
Αλλ' ἢ λέχους μοι χαὶ τέχνων ἐπιστολὰς 
ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη;
Θάρσει, τάλαινα · λέχτρα γὰρ τὰ Θησέως 
οὐχ ἔστι δῶμά θ' ἢτις εἴσεισιν γυνή.
Καὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου 
τῆς οὐχέτ' οὔσης τῆσδε προσσαίνουσί με. 
Φέρ', ἐξελίξας περιβολὰς σφραγισμάτων 
ἴδω τί λέξαι δέλτος ήδε μοι θέλει.

860

865

ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ τόδ' αὖ νεοχμόν ἐκδοχαῖς ἐπιφέρει θεὸς κακόν. Ἐμοὶ μὲν οὖν ἄδιος ἄν βίου τύχα πρὸς τὸ κρανθὲν εἴη τυχεῖν. Ὀλομένους γὰρ, οὐκέτ' ὄντας λέγω, φεῦ φεῦ, τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους.

870

NC. 853-54. J'ai remis dans leur ordre poétique, en m'aidant de la strophe, les mots δάκρυσί μου βλέφαρα καταχυθέντα τέγγεται σῷ τύχφ. — 866. Je crois qu'il faut insérer ὡς avant τόδ' αὖ, et que le scholiaste du Vaticanus avait cette particule sous les yeux. Voy. le passage d'Homère cité ci-dessous. Nauck propose τοῦτο δ' αὖ. — 867-68. J'ai écrit ἄβιος ἄν pour ἄβίοτος. Markland voulait ἐμοὶ μὲν ἄν, qui est contraire à la règle des périodes dochmiaques.

l'antistrophe, comme il avait plaint Phèdre dans la strophe. La relation entre les deux morceaux est marquée par des débuts identiques. — Τὸ δ' ἐπὶ τῷδε πῆμα, le malheur qui viendra s'ajouter à celui-ci.

858-59. On voit par ce qui suit et dans Alceste, vers 304-310, quelles pourraient être ces dernières volontés relatives au lit nuptial, désormais solitaire, et aux enfants des deux époux.

862-65. Τύποι σφενδόνης est l'empreinte de la pierre gravée; περιδολαί σφραγι-

σμάτων, c'est le cordon noué autour des tablettes et fixé par le cachet.

866. Έχδοχαῖς équivant à κατὰ διαδοχάς (schol.). Comp. Hom. Il. κικ, 200: "Ως μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αλεί.

868. En considérant ce qui s'est accompli (πρὸς τὸ κρανθέν), dit le chœur, la vie qui pourrait me tomber en partage, me serait insupportable. "Αδιος τυχεῖν est dit comme καλὸς ὁρᾶν, οὐκ ἀνεκτὸς ἀκούειν.

<sup>τ</sup>Ω δαῖμον, εἴ πως ἔστι, μὴ σφήλης δόμους, αἰτουμένης δὲ κλῦθί μου · πρὸς γάρ τινος ὄρνιθος, ὥστε μάντις, εἰσορῶ κακόν.

ΘΗΣΕΥΣ.

Οίμοι · τόδ' οίον άλλο πρός κακῷ κακόν.

ΧΟΡΟΣ.

Τί χρημα; λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα.

875

ΘΗΣΕΥΣ.

Οὐ τλητὸν οὐδὲ λεχτόν. ΤΩ τάλας ἐγώ.

Βοᾶ βοᾶ δέλτος ἄλαστα. Πᾶ φύγω βάρος χαχῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι, οἴον οἴον εἴδον ἐν γραφαῖς μέλος φθεγγόμενον τλάμων.

880

ΧΟΡΟΣ.

Αἰαῖ, κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον.

ΘΗΣΕΥΣ.

Τόδε μεν οὐχέτι στόματος ἐν πύλαις καθέξω δυσεχπέραντον, ὀλοὸν καχόν · ἰὼ πόλις.

Ίππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν βία, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὅμμ' ἀτιμάσας. ἀλλὰ ὧ πάτερ Πόσειδον, ᾶς ἐμοί ποτε

885

NC. 873. Hartung rétablit la phrase en écrivant δρνιθος pour οἰωνόν, glose explicative ajoutée pour indiquer que δρνις a ici le sens de présage. — 874. Peut-être πρὸς πάθει πάθος. — 875. Ce vers se lisait après 876. La transposition se défendra assez d'ellemême. — 877-79. Peut-être Βοῷ βοῷ ‖ ἄλαστα δέλτος. Πᾶ.... κακῶν; ‖ Απὸ.... οἰχομαι, ‖ τόδ' οἰον οἰον ου οἰον τόδ' οἰον κτλ. — 884. Les manuscrits ont κακὸν ὧ πόλις (πόλις). Πόλις est tout à fait déplacé ici, où il s'agit de malheurs domestiques. Dindorf écrit lὼ τάλας. J'aimerais mieux ἐπος, en effaçant le point en haut après κακόν. Voy. Homère cité ci-dessous.

875. Εί... μέτα, s'il m'appartient d'en avoir ma part, de l'entendre.

879. Voy. 845 et la note. — Cp. avec l'air qui chante dans cette écriture », 1178 et Hécube 84: "Ηξει τι μέλος γοερούν γοεραῖς.

882-84. Homère avait dit, pour exprimer le contraire, ποϊόν σε ἔπος φύγεν ἔρχος ὀδόντων. Iliade, 17, 350, et passim.

886. Τὸν ὑψόθεν σχοπὸν ἐπισχόπει, disent les Suppliantes d'Eschyle, vers 381.

άρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾳ κατέργασαι τούτων ἐμὸν παῖδ', ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι τήνδ', εἴπερ ἡμῖν ὤπασας σαφεῖς ἀράς.

890

#### ΧΟΡΟΣ.

Άναξ, ἀπεύχου ταῦτα πρὸς θεῶν πάλιν · γνώσει γὰρ αὖθις ἀμπλαχών. Ἐμοὶ πιθοῦ.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Οὐχ ἔστι · χαὶ πρός γ' ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς, δυοῖν δὲ μοίραιν θατέρα πεπλήξεται · ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς Ἅιδου πύλας θανόντα πέμψει τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέδων, ἢ τῆσδε χώρας ἐχπεσὼν ἀλώμενος ξένην ἐπ' αἶαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον.—

895

### ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν ὅδ' αὐτὸς παῖς σὸς εἰς χαιρὸν πάρα, Ἱππόλυτος · ὀργῆς δ' ἐξανεὶς χαχῆς, ἄναξ Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βούλευσαι δόμοις.

900

905

#### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Κραυγῆς ἀχούσας σῆς ἀφιχόμην, πάτερ, σπουδῆ τὸ μέντοι πρᾶγμ' ἐφ' ῷ τὰ νῦν στένεις οὐχ οἶδα, βουλοίμην δ' ἄν ἐχ σέθεν χλύειν. Έα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρθ' ὁρῶ, πάτερ, νεχρόν · μεγίστου θαύματος τόδ' ἄξιον · ἢν ἀρτίως ἔλειπον, ἢ φάος τόδε

NC. 895. La vulgate δόμους est la glose de πύλας, conservé dans le meilleur manuscrit. — 903 est corrigé d'après le Χριστὸς πάσχων, vers 844. Les man. d'Eur. ont ἐφ' ῷτινι (forme étrangère aux tragiques) ou ἐφ' ῷ νῦν.

890. Σαφείς, véritables, efficaces. Soph. **OEd. Col.** 623: Εἰ Ζεὺς ἔτι Ζεὺς χώ Διὸς **Φοϊδο**ς σαφής.

898. Cette scène se termine par deux couplets de Thésée (885-890 et 893-898), chacun de deux et quatre vers, qui sont séparés par un distique du chœur. En remontant au commencement de la scène ou du morceau amené par la découverte de la lettre, on trouve d'abord cinq distiques de Thésée, 856-65, qui sont comme la suite

des distiques insérés plus haut dans les strophes chantées par le même personnage. Ensuite viennent des vers lyriques, qui sont comme l'épode des deux couples de strophes qui précèdent. Ceux du chœur sont séparés de ceux de Thésée par deux fois trois trimètres (874-876), répartis entre les deux interlocuteurs; et l'intervalle pendant lequel Thésée se recueille pour prendre une décision, est rempli par un nouveau trimètre du chœur (884).

ούπω χρόνον παλαιόν εἰσεδέρχετο.
Τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ διόλλυται;
Πάτερ, πυθέσθαι βούλομαι σέθεν πάρα ·
ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα χαρδία χλύειν
χάν τοῖς χαχοῖσι λίχνος οὖσ' ἀλίσχεται.
Σιγᾶς; σιωπῆς δ' οὐδὲν ἔργον ἐν χαχοῖς ·
οὐ μὴν φίλους γε χάτι μᾶλλον ἢ φίλους
χρύπτειν δίχαιον σὰς, πάτερ, δυσπραξίας.

910

915

### ΘΗΣΕΥΣ.

Ω πολλά μαστεύοντες ἄνθρωποι μάτην, τί δη τέχνας μέν μυρίας διδάσχετε καὶ πάντα μηχανᾶσθε κάξευρίσχετε, έν δ' οὐχ ἐπίστασθ' οὐδ' ἐθηράσασθέ πω, φρονεῖν διδάσχειν οἶσιν οὐχ ἔνεστι νοῦς;

920

### ιππολυτος.

Δεινόν σοφιστήν εἶπας, ὅστις εὖ φρονεῖν τοὺς μὴ φρονοῦντας δυνατός ἐστ' ἀναγκάσαι. ἀλλ' οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς, πάτερ, δέδοικα μή σου γλῶσσ' ὑπερδάλῃ κακοῖς.

NC. 914-13 se suivaient dans cet ordre: 913, 14, 12. La marche naturelle des idées et les particules οὐ μήν γε au vers 914 demandent la transposition proposée par Markland et confirmée par Χρ. π. 869-70. — 916. On lisait πόλλ' άμαρτάνοντες, qui ne dit pas ce que l'on attend ici, et fait double emploi avec μάτην. Le scholiaste semble avoir eu une variante πολλὰ μανθάνοντες, qui ne s'accorde pas avec διδάσχετε. Une tirade toute semblable de l'Hécube, 814 ss., m'a fourni le mot qu'il faut : μαστεύοντες.

908. Comp. Iph. Aul. 419 : Χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔχδημος ὧν.

911-12. Λίχνος. Le cœur humain est friand même de mauvaises nouvelles.

913-46. Il ne faut pas renfermer sa douleur en soi-même, surtout (οὐ μήν.... γε) quand on peut s'ouvrir à des amis. — Les mots κάτι μᾶλλον ἡ φίλους doivent sonner comme une sanglante ironie à l'oreille de Thésée. — Ici encore, ainsi que dans le reste de la scène, il y a disposition symétrique. Les trois vers du chœur sont suivis de 3, 4, 4, 3 vers d'Hippolyte.

946-20. On compare Théognis 430: Οὐδείς πω τοῦτό γ' ἐπεφράσατο, "Οστις σώφρον' ἔθηκε τὸν ἄφρονα κάκ κακοῦ ἐσθλόν. Euripide se souvenait certainement de ces vers; mais il leur a donné un tour qui me fait croire qu'il voulait faire ici ce qu'on appellerait aujourd'hui une réclame pour les philosophes, les professeurs de sagesse, comme il en fera plus tard dans Hècube, 814-19, en faveur des professeurs d'éloquence.

921-24. Le mot σοφιστής n'a rien de fâcheux ici. On donnait ce nom à ceux qui s'occupaient de théories, de spéculations, de tout ce qui sortait de la vie pratique du père de famille et du citoyen. — 'λλλ' οὐ.... κακοῖς. Des réflexions si subtiles dans un tel moment inspirent au fils la crainte que le malheur ne fasse divaguer

# ΘΗΣΈΥΣ.

Φεῦ, χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεχμήριον σαφές τι κεῖσθαι καὶ διάγνωσιν φρενῶν, ὅστις τ' ἀληθής ἐστιν ὅς τε μὴ φίλος ' δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ' ὅπως ἐτύγχανεν, ὡς ἡ φρονοῦσα τάδικ' ἐξηλέγχετο πρὸς τῆς δικαίας, κοὐκ ἄν ἡπατώμεθα.

930

925

# ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Άλλ' ἢ τις εἰς σὸν οὖς με διαδαλών ἔχει φίλων, νοσοῦμεν δ' οὐδὲν ὅντες αἴτιοι; Έχ τοι πέπληγμαι · σοὶ γὰρ ἐκπλήσσουσί με λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι φρενῶν.

935

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Φεῦ τῆς βροτείας (ποῖ προδήσεται;) φρενός τ τί τέρμα τόλμης καὶ θράσους γενήσεται; Εὶ γὰρ κατ' ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, ὁ δ' ὕστερος τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερδολήν πανοῦργος ἔσται, θεοῖσι προσδαλεῖν χθονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἢ χωρήσεται τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυκότας. —

940

son père. Υπερδάλλειν, franchir les limites de la raison. Quant à γάρ précédant la phrase motivée, voy. 51 et la note.

925-34. Le poëte amplifie ici la réflexion qu'il avait présentée plus brièvement dans Médée, 616-19. — 929. Τὴν δ' ὅπως ἐτύγχανεν. Thésée voudrait que la vérité et le mensonge se distinguassent par la nature de la voix, de l'organe. La parole vraie aurait le son que mous connaissons, la parole mensongère un autre quelconque, qu'il ne peut indiquer plus exactement, ὅπως ἐτύγχανεν. Les éditeurs ne semblent pas avoir compris ces mots.

982-35. Διαδαλών έχει marque plus nettement que διαδέδληκεν que l'effet de la calomnie subsiste. On connaît ce grécisme qui prélude de loin à notre verbe auxiliaire. — Νοσούμεν, qui se prend souvent au moral, désigne ici le tort qu'en a fait à Hippolyte dans l'opinion de Thésée. — Παραλλάσσοντες équivant à παρηλλαγμένοι τοῦ καθήκοντος, ἔξεδροι φρενῶν à ἔξεστηκότες, μαινόμενοι (schol.), si ce n'est que ces paraphrases sont moins respectueuses que le texte. La même idée avait été indiquée au vers 924.

938. Κατ' ἀνδρὸς βίοτον, de génération en génération, et mon pas : à mesure que l'homme avance en âge.

942. Jusqu'ici Thésée s'est renfermé dans les généralités. Il a débuté par cinq vers 946-20. Puis Hippolyte a deux fois prononcé quatre vers, son père deux fois sept, et ces morceaux correspondants se ressemblent aussi pour le tour des idées et même quelquefois pour les mots. M. Hirzel a signalé ces rapports de symétrie, ainsi que les suivants, jusqu'à la fin de la soème.

Σχέψασθε δ' εἰς τόνδ', ὅστις ἐξ ἐμοῦ γεγώς ήσχυνε ταμά λέχτρα καξελέγχεται πρός τῆς θανούσης ἐμφανῶς κάκιστος ἄν. 945 Δείξον δ', ἐπειδή γ' εἰς μίασμ' ἐλήλυθας, τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ' ἐναντίον πατρί. Σύ δή θεοίσιν ώς περισσός ῶν ἀνήρ ξύνει; σὺ σώφρων καὶ κακῶν ἀκήρατος; Ούχ αν πιθοίμην τοῖσι σοῖς χόμποις έγω 950 θεοΐσι προσθείς άμαθίαν φρονείν χαχώς. "Ηδη νυν αύχει καὶ δι' ἀψύχου βορᾶς τροφάς καπήλευ', 'Ορφέα τ' ἄνακτ' έχων βάχχευε πολλών γραμμάτων τιμών χαπνούς. έπεί γ' έλήφθης. Τούς δέ τοιούτους έγω 955 φεύγειν προφωνώ πάσι θηρεύουσι γάρ σεμνοῖς λόγοισιν, αἰσχρά μηχανώμενοι. Τέθνηκεν ήδε τοῦτό σ' ἐκσώσειν δοκεῖς;

NC. 946. Musgrave et d'autres écrivent ἐλήλυθα. Mais la seconde personne donne le même sens. — 953. Les manuscrits ont σίτοις καπήλευ'. On a proposé toutes sortes de corrections, sans s'apercevoir que la vraie leçon, τροφάς, se trouve en toutes lettres dans une scholie d'ailleurs absurde. Σίτοις est la glose de τροφαίς. Mais le verbe καπηλεύειν demande un régime direct.

946-47. Εἰς μίασμ' ἐλήλυθας est dit d'apprès l'analogie de εἰς λόγους ἐλήλυθας. Puisque tu as osé me souiller en m'adressant la parole, regarde moi aussi en face : cette seconde souillure n'ajoutera rien à la première. Tout contact avec un meurtrier ou un grand criminel était regardé comme un miasme malfaisant : aussi les homicides gardaient-ils le silence avant d'avoir été purifiés. Voy. Eschyle, Eumén. 448. Eurip. Herc. Fur. 1248 sq.

950-54. Οὐκ ἀν... κακῶς. Tes sansaronmades ne me persuaderont pas de manquer
de sens en attribuant de l'ignorance aux
dieux, en croyant les dieux capables de se
tromper ainsi sur la valeur des hommes.
Φρονεῖν κακῶς dépend de πιθυίμην, et non
de προσθεὶς ἀμαθίαν, comme on l'entend
généralement. La sentence générale serait :
Θεοῖς ὁ προσθεὶς ἀμαθίαν φρονεῖ κακῶς.

952-57. Ces vers sont à l'adresse des Orphiques du temps d'Euripide. Il les présente comme des hypocrites qui font

parade d'une piété exagérée pour cacher les vices les plus honteux. Voyez sur cette secte, qu'il est difficile de distinguer des Pythagoriciens et qui a certainement emprunté à l'Orient une grande partie de ses doctrines, les ouvrages sur la religion des Grecs et particulièrement l'Aglaophamus de Lobeck. — Καπηλεύειν se dit des marchands forains qui vantent leur marchandise pour la débiter. C'est ainsi que les Orphiques se vantent de vivre de nourriture végétale (τροφάς δι' άψύχου βορᾶς) afin d'abuser les simples. — Βάκχευε, prétends être un βάκχος, un initié, un saint homme. Nauck compare Eurip. fr. 475, 45 : Καὶ Κουρήτων βάχχος ἐχλήθην δσιωθείς. Ces sectaires adoraient un Bacchus mystique. — Πολλών γραμμάτων. Platon, Républ. II, p. 364, se moque aussi de ce tas (ὅμαδος) de prétendus livres de Musée et d'Orphée dont se réclamaient les Orphéotélestes, charlatans entrepreneurs en rites expiatoires.

έν τῷδ' άλίσχει πλεῖστον, ὧ κάχιστε σύ· ποίοι γάρ δρχοι χρείσσονες, τίνες λόγοι 960 τῆσδ' ἂν γένοιντ' ἂν ώστε σ' αἰτίαν φυγεῖν; Μισείν σε φήσεις τήνδε και το δή νόθον τοῖς γνησίοισι πολέμιον πεφυχέναι. χαχήν ἄρ' αὐτήν ἔμπορον βίου λέγεις, εὶ δυσμενεία σῆ τὰ φίλτατ' ὤλεσεν. 965 Άλλ' ώς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐχ ἔνι, γυναιξί δ' έμπέφυχεν; οίδ' έγω νέους ούδεν γυναιχών όντας ασφαλεστέρους, δταν ταράξη Κύπρις ήδῶσαν φρένα. [Τὸ δ' ἄρσεν αὐτοὺς ώφελεῖ προσχείμενον.] 970 Νῦν οὖν τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις νεχροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου; \*Εξερρε γαίας τῆσδ' δσον τάχος φυγὰς, καὶ μήτ' Άθήνας τὰς θεοδμήτους μόλης, μήτ' είς δρους γης ης έμον χρατει δόρυ. 975 Εί γὰρ παθών γε σοῦ τάδ' ήσσηθήσομαι, ού μαρτυρήσει μ' Ισθμιος Σίνις ποτέ χτανεῖν έαυτὸν, άλλὰ χομπάζειν μάτην, ούδ' αί θαλάσση σύννομοι Σχειρωνίδες φήσουσι πέτραι τοῖς χαχοῖς μ' εἶναι βαρύν. 980

NC. 964. J'ai effacé la virgule avant ώστε, et je soupçonne que τησδ' ἄν, qui est trop faible, est une glose qui a pris la place de νεχροῦ. Comp. vers 972.— 970. Hirzel a vu que ce vers, qui est déplacé ici, doit être de la main d'un lecteur.

960-61. Construisez: χρείσσονες (αἰτίας τῆσδε) ώστε σε φυγεῖν αἰτίαν (l'accusation) τῆσδε (ου νεχροῦ, si ma conjecture est vraie). Aucun serment ne serait assez fort pour l'emporter sur l'accusation de ce cadavre.

964-65. Κακήν... λέγεις. A t'entendre, elle ne sait donc pas à quel prix il faut vendre sa vie, elle a fait un mauvais marché. — Τὰ φίλτατα, ce que l'homme a de plus cher, la vie, comme Alceste, 340. Brumoy comp. Ovide, Her. VII, 47: Exerces pretiosa odia et constantia magno, Si, dum me careas, est tibi vile mori.

966. Άλλ' ώς. Sous-entendez φήσεις. Mais, diras-tu.... — Το μῶρον. Cf. 644 et la note.

974. Si Athènes ne fut pas construite de la main des dieux, elle fut du moins fondée par eux, sous leurs auspices.

977-79. On connaît les brigands Sinis et Sciron. Ce dernier fournit à Euripide le titre et le sujet d'un drame satyrique dans lequel le poête attribuait à ce géant ce que l'on raconte ordinairement de Procruste.

980. Voici la coupe de cette tirade, depuis le vers 943, où Thésée arrive au fait. Après trois vers d'introduction, Thésée

#### ΧΟΡΟΣ.

Οὐχ οἶδ' ὅπως εἴποιμ' ἄν εὐτυχεῖν τινα θνητῶν' τὰ γὰρ δὴ πρῶτ' ἀνέστραπται πάλιν.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Πάτερ, μένος μεν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν δεινή · τὸ μέντοι πρᾶγμ' ἔχον καλούς λόγους, εί τις διαπτύξειεν, ου καλόν τόδε. 985 Έγω δ' ἄχομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον, είς ήλιχας δε χώλίγους σοφώτερος. Έχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ' τοί γάρ ἐν σοφοῖς φαῦλοι παρ' όχλω μουσικώτεροι λέγειν. "Ομως δ' ἀνάγχη, συμφορᾶς ἀφιγμένης, 990 γλῶσσάν μ' ἀφεῖναι. Πρῶτα δ' ἄρξομαι λέγειν, δθεν μ' ύπηλθες πρώτον ώς διαφθερών ούχ άντιλέξοντ'. Είσορᾶς φάος τόδε καί γαΐαν έν τοῖσδ' οὐκ ἔνεστ' ἀνήρ έμοῦ, ούδ' ην σύ μη φης, σωφρονέστερος γεγώς. 995 'Επίσταμαι γάρ πρῶτα μὲν θεοὺς σέβειν, φίλοις τε χρησθαι μή άδιχεῖν πειρωμένοις, άλλ' οίσιν αίδως μήτ' ἐπαγγέλλειν κακά μήτ' άνθυπουργείν αίσχρά τοίσι χρωμένοις:

NC. 993. Οὐχ, correction de Markland pour κούχ. — 998. Ἐπαγγέλλειν, correction de Milton pour ἀπαγγέλλειν.

démasque en deux sixains l'hypocrisie des faux saints, 946-957. Ensuite il réfute d'avance en douze autres vers, coupés en trois quatrains, 958-69, les arguments dont Hippolyte pourrait se servir. Enfin il le chasse du pays, et il motive cet arrêt en deux fois cinq vers.

982. Τὰ πρῶτ(α), les plus grandes réputations. — ἀναστρέφειν πάλιν, renverser sens dessus dessous.

983-84. Ξύστασις est le choc, la vigueur de l'attaque: de συστῆναι, congredi. Ce mot ne veut dire émotion ni ici, ni chez Thucydide VII, 71, οὰ πολὺν τὸν ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἰχε signifie que les témoins de la bataille combattaient, non des mains, mais de l'âme. — Τὸ πρᾶ-γμα, la cause que tu défends, et qui four-

nit des discours spécieux, καλούς λό-γους.

986. Εἰς ὅχλον. Dans les tragédies grecques, les rois arrivent toujours avec leur suite; de plus le chœur est présent. La cause se plaide donc en public.

988. Moiçav, la part déterminée. Il en est, dit-il, du talent de la parole (xaì τόδε) comme des autres choses : ceux qui le possèdent, ne l'ont que dans une certaine mesure; chacun a sa sphère, où il peut quelque chose, mais qu'il ne saurait dépasser.

992-93. Διαφθερῶν οὐχ ἀντιλέξοντα, allant détruire d'avance les arguments de l'adversaire, de manière à ce qu'il ne trouve rien à répondre.

998-99. 'Αλλ' οίσιν.... χρωμένοις, qui ont assez de pudeur pour ne pas demander à

ούχ έγγελαστής τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, 1000 άλλ' αύτὸς οὐ παροῦσι κάγγὺς ὢν φίλος. Ένὸς δ' ἄθιχτος, ῷ με νῦν έλεῖν δοχεῖς: λέχους γάρ άγνον είς τόδ' ήμέρας δέμας. ούχ οίδα πρᾶξιν τήνδε πλήν λόγω χλύων γραφή τε λεύσσων οὐδε ταῦτα γάρ σκοπεῖν 1005 πρόθυμός είμι, παρθένον ψυχήν έχων. Καὶ δή τὸ σῶφρον τούμὸν οὐ πείθει σ' ἴσως: δει δή σε δειξαι τῷ τρόπῳ διεφθάρην. Πότερα τὸ τῆσδε σῶμ' ἐχαλλιστεύετο πασῶν γυναικῶν; ἢ σὸν οἰκήσειν δόμον 1010 έγχληρον εύνην προσλαδών έπήλπισα; μάταιος ἄρ' ἦν, οὐδαμοῦ μὲν οὖν φρενῶν. Άλλ' ώς τυραννεῖν ήδύ; τοῖσι σώφροσιν ήχιστ[ά γ', εί μή τὰς φρένας διέφθορεν θνητῶν ὅσοισιν ἀνδάνει μοναρχία. 1015 Έγω δ']· άγωνας μέν χρατεῖν Έλληνιχούς

NC. 1001. Valkenaer corrigea la leçon αὐτός. — 1003. Fai préféré cet ordre des mots, qui se trouve dans le Χριστός πάσχων, vers 521, à la vulgate, εἰς τόδ ἡμέρας άγνόν. C'est l'idée de chasteté, et non la restriction, qui doit être mise en relief. — 1005. Peut-être λεύσσων σπάνιον οὐδὲ γὰρ σχοπεῖν, en rétablissant le sens et retranchant la glose ταύτα, qui sépare σύδέ du verbe σχοπείν, sur lequel il porte. — 4007. Variante κεί μή. Peut-être καὶ μήν avec Hartung. — 1012. Markland corrigea la leçon φρονών, d'après le scholiaste. - 1013-16. Ceux qui placent le point d'interrogation après σώφροσιν sont obligés de se donner beaucoup de mal pour expliquer le vers 1013, et cependant cette ponctuation est nécessaire tant que l'on conserve γε après ήκιστα. Je regarde comme interpolés les mots mis entre crochets : ils sont mal tournés et ajoutés en dépit du bon sens.

leurs amis (τοῖσι χρωμένοις) une chose malhonnête, ni s'acquitter envers eux en leur rendant à leur tour un service hon-

1001. Κάγγυς ων équivaut à καὶ άπουσι.

4008. Le texte est altéré. Voy. la note critique.

4007. Kai εή, ch bien, supposons que.... (Kal μην, atqui, conviendrait mieux).

1011. Έγκληρον équivant à ἐπίκλησον. Phèdre n'était pas fille des rois d'Athènes : elle n'était donc pas héritière de leur fortune, et Hippolyte ne pouvait espérer de s'emparer de cette fortune par suite de l'inceste (ἐπήλπισα), en tuant Thésée et

1012. Οὐδαμοῦ φρενών est dit comme που ποτ' εί φρενών; ποι φρενών ελθω; (Sophocle), et équivant à ἐκτὸς φρενῶν.

1013. Comp. 966 et la note. — Dans les deux vers suivants, un interpolateur fait dire au poëte : Le pouvoir absolu n'a pas de charme pour les esprits sages, si ce pouvoir n'a pas perverti l'esprit des hommes qui le goûtent. Quel amphigouri!

1016-20. Hippolyte dit que, tout en désirant être le premier aux grands concours de la Grèce, il voudrait, dans sa cité, n'être qu'at second rang, en jouissant d'une

πρῶτος θέλοιμ' αν, έν πόλει δὲ δεύτερος σύν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. Πράσσειν τε γάρ πάρεστι, χίνδυνός τ' ἀπών χρείσσω δίδωσι της τυραννίδος χάριν. 1020 Έν οὺ λέλεχται τῶν ἐμῶν, τὰ δ' ἄλλ' ἔχεις· εί μέν γάρ ην μοι μάρτυς οίός είμ' έγώ, και τησδ' δρώσης φέγγος ήγωνιζόμην, έργοις αν είδες τούς χαχούς διεξιών. νῦν δ' δρχιόν σοι Ζῆνα καὶ πέδον χθονός 1025 δμνυμι των σων μήποθ' άψασθαι γάμων μηδ' αν θελησαι μηδ' αν έννοιαν λαδείν. <sup>3</sup>Η τἄρ' ὀλοίμην ἀχλεής ἀνώνυμ**ο**ς, **ἄπολις ἄοιχος**, φυγάς **ἀλητεύων** χθονός, χαὶ μήτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό μου 1030 σάρχας θανόντος, εί χαχός πέφυχ' άνήρ. Εὶ δ' ήδε δειμαίνους' ἀπώλεσεν βίον ούχ οίδ' έμοι γάρ ού θέμις πέρα λέγειν. Έσωφρόνησε δ' οὐχ ἔχουσα σωφρονεῖν, ήμεῖς δ' ἔχοντες οὐ καλῶς ἐχρώμεθα. 1035

NC. 1019. En combinant cette leçon, qui est la mieux autorisée, avec la vulgate πράσσειν γὰρ εὖ πάρεστι, on pourrait écrire πράσσειν γὰρ εὖ παρόν τε. — 1029. Χθονὸς, correction de Boissonade pour χθόνα. Depuis Valkenaer, la plupart des éditeurs condamnaient ce vers à cause du vers 1047, qui fournit maintenant, à la place que je lui ai donnée, la preuve de l'authenticité de celui-ci. — 1032. Probablement : Τί δ' ἤδε, d'après Nauck. — 1034-35. Ces deux vers sont un non-sens complet, que toute la subtilité des interprètes n'a pas débrouillé. Nauck les considère comme interpolés. Faut-il écrire οὐχ ἔχουσ' ἀσωφρονεῖν (mot qu'Euripide pouvait former pour la circonstance) et οὐ κακῶς?

situation heureuse et de l'amitié des bons. Il aurait ainsi les avantages du pouvoir, sans être exposé à ses dangers. Les deux derniers vers se rattachent parfaitement au raisonnement, quoi qu'on en ait dit.

4019. Πράσσειν sans complément ne se trouve guère que dans la phrase λέγειν τε καὶ πράσσειν. Le mot χάρις a des sens différents, et il en est de même de la phrase δοῦναι χάριν.

4022. Si j'avais un témoin pour dire quel je suis, un témoin de ma vertu. No traduisez pas : un témoin pareil à moi.

4033. La forme pleine μοί, placée en

tête de la phrase, indique que le chœur pourrait en dire davantage. Aussi s'empresse-t-il de déclarer la justification d'Hippolyte satisfaisante.

1034-35. En adoptant la conjecture proposée, Hippolyte dirait: Phèdre sut chaste, n'ayant pas eu l'occasion de manquer à la chasteté; moi, qui l'eus, je n'en ai pas abusé. — Le discours d'Hippolyte, qui est suivi, comme celui de Thésée, d'un distique du chœur, se décompose ainsi. Le préambule est de sept vers. Ensuite le jeune homme affirme son innocence en deux sixains (990-95, 996-4001), suivis de cinq

### ΧΟΡΟΣ.

Άρχοῦσαν εἶπας αἰτίας ἀποστροφήν, ὅρχους παρασχών, πίστιν οὐ σμιχρὰδ, θεῶν.

## ΘΗΣΕΥΣ.

Άρ' οὐχ ἐπιρδὸς καὶ γόης πέρυχ' ὅδε, δς τὴν ἐμὴν πέποιθεν εὐοργησία ψυχὴν χρατήσειν τὸν τεχόντ' ἀτιμάσας;

1040

### ΙΙΙΠΟΑΥΤΟΣ.

Καὶ σοῦ γε κάρτα ταῦτα θαυμάζω, πάτερ εἰ γὰρ σὺ μὲν παῖς ἦσθ', ἐγὼ δὲ σὸς πατὴρ, ἔκτεινά τοί σ' ἄν κοὐ φυγαῖς ἐζημίουν, εἴπερ γυναικὸς ἠξίους ἐμῆς θιγεῖν.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

'Ως ἄξιον τόδ' εἶπας· οὐχ οὕτω δ' ὀλεῖ (ταχὺς γὰρ Ἅιδης ῥᾶστος ἀνδρὶ δυσσεβεῖ), ἀλλ' ἐχ πατρώας φυγὰς ἀλητεύων χθονὸς, ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προύθηχας νόμον. [Ξένην ἐπ' αἶαν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον· μισθὸς γὰρ οὖτός ἐστιν ἀνδρὶ δυσσεβεῖ.]

1050

1045

# ΙΠΟΛΥΤΟΣ.

Οἴμοι, τί δράσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον δέξει καθ' ἡμῶν, ἀλλά μ' ἐξελᾶς γθονός;

NC. 1044. Variante: ἡξίουν σ'. — 1045-50. On lisait οὐχ οὕτω θανεῖ. J'ai rétabli la particule adversative, dont on ne peut se passer et qui fut omise par suite de la substitution d'une glose au mot primitif. Les deux derniers vers avaient déjà été condamnés par Bergk et Nauck. J'ai, de plus, rendu sa place véritable au vers 1048, que les copistes avaient transposé après 1045, afin de rapprocher ὧσπερ de οῦτω. Alors on s'avisa de compléter le sens, en apparence imparfait, du vers 1047 au moyen de 1049=898, qui est tout à fait déplacé ici. Plus tard seulement un lecteur s'amusa à composer 1050, qui manquait autrefois dans plusieurs manuscrits d'après le scholiaste de Paris.

vers. Ces cinq vers (1002-6), qui attestent la chasteté de toute sa vie, sont placés au milieu de l'argumentation. La réfutation des arguments qu'on pourrait lui opposer, se fait en deux autres sixains (1007-12, 1013-20). Une dernière considération a sept vers comme le début (1021-27). Enfin la péroraison se compose de deux quatrains

(ou de six vers, si les deux derniers sont interpolés). En chiffres : 7. 6. 6. 5. 6. 6. 7. — 4. 4.

1039. Εὐοργησία équivaut à πραότητι (schol.).

1047-48. C'est une allusion aux imprécations qu'Hippolyte a faites contre lui-même au vers 1029.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Πέραν γε πόντου τερμόνων τ' Άτλαντικῶν, εἴ πως δυναίμην, ώς σὸν ἐχθαίρω κάρα.

### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Οὐδ' ὅρχον οὐδὲ πίστιν οὐδὲ μάντεων φήμας ἐλέγξας ἄχριτον ἐχδαλεῖς με γῆς;

1055

# ΘΗΣΕΥΣ

Ή δέλτος ήδε κλήρον οὐ δεδεγμένη κατηγορεί σου πιστά· τοὺς δ' ὑπὲρ κάρα φοιτῶντας ὄρνεις πόλλ' ἐγὼ χαίρειν λέγω.

### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

'Ω θεολ, τι δῆτα τοὐμὸν οὐ λύω στόμα, ὅστις γ' ὑφ' ὑμῶν, οθς σέδω, διόλλυμαι; Οὐ δῆτα· πάντως οὐ πίθοιμ' ἄν οὕς με δεῖ, μάτην δ' ἄν ὅρχους συγχέαιμ' οθς ὤμοσα.

1060

### ΘΗΣΕΥΣ.

Οἴμοι· τὸ σεμνὸν ώς μ' ἀποχτείνει τὸ σόν. Οὐχ εἶ πατρώας ἐχτὸς ὡς τάχιστα γῆς;

1065

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ποῖ δῆθ' ὁ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων δόμους ἔσειμι τῆδ' ἐπ' αἰτία φυγών;

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Όστις γυναιχῶν λυμεῶνας ήδεται ξένους χομίζων χαὶ συνοιχούρους χαχῶν.

#### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Αἰαῖ · πρὸς ἦπαρ δαχρύων τ' ἐγγὺς τόδε,

1070

NC. 4069. Peut-être συνοιχούρους καλών. Le correcteur aura pris ce participe pour le génitif de καλά.

1053-54. Comp. vers 3 et la note. — Ως σὸν ἐχθαίρω χάρα, quo te odio prosequor (Matthiæ).

1057-58. Ή δέλτος... πιστά. Ces tablettes ne sont pas comme les tablettes ou bulletins des devins, que l'on tire au sort pour obtenir un oracle trompeur. Allusion à la χληρομαντεία. — On remarquera que ce morceau, 1038-59, com-

mence et finit par trois vers de Thésée. lesquels encadrent un dialogue de deux quatrains et de trois distiques.

1064. Άποχτείνει, enecat, est familier. 1069. On veut que συνοιχούρους ait le sens de συνεργάτας, ce qui est fort étrange. Voy. la note critique.

1070. Πρὸς ἡπαρ. Sous-entendez χωρεῖ, qui est ajouté dans Soph. Ajax 938. Le εί δη χαχός γε φαίνομαι δοχῶ τέ σοι. ΘΗΣΕΥΣ.

Τότε στενάζειν καὶ προγιγνώσκειν σ' έχρῆν, ότ' εἰς πατρώαν ἄλοχον ὑδρίζειν ἔτλης.

#### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

<sup>3</sup>Ω δώματ', είθε φθέγμα γηρύσαισθέ μοι καὶ μαρτυρήσαιτ' εὶ κακός πέφυκ' ἀνήρ.

1075

Εἰς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις; σαφῶς τόδ' ἔργον οὐ λέγον σε μηνύει κακόν.

#### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Φεῦ.

είθ' ἢν ἐμαυτὸν προσδλέπειν ἐναντίον στάνθ', ὡς ἐδάχρυσ' οἶα πάσχομεν κακά.

### ΘΗΣΕΥΣ.

Πολλῷ γε μᾶλλον σαυτόν ἤσχησας σέβειν ἢ τοὺς τεχόντας ὅσια δρᾶν, δίχαιος ὤν.

1080

### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

<sup>3</sup>Ω δυστάλαινα μῆτερ, ὧ πιχραὶ γοναί · μηδείς ποτ' εἴη τῶν ἐμῶν φίλων νόθος.

# ΘΗΣΕΥΣ.

Ούχ ελξετ' αὐτὸν, δμῶες; οὐκ ἀκούετε πάλαι ξενοῦσθαι τόνδε προυννέποντά με;

1085

NC. 1076-77. La variante citée par le scholiaste φεύγεις σοφώς τὸ δ' ἔργον a été adoptée par les derniers éditeurs. — Οὐ λέγον est peut-être la glose de ἄφθογγον. Le scholiaste explique μὴ φθεγγόμενον.

foie était considéré comme le siège des affections de l'âme.

Hécube 807-8. — Hippolyte dit ως ἐδάκρυσα, à l'indicatif de l'aoriste, parce que

1071. Κακός φαίνομαι, les apparences m'accusent, δοχώ τέ σοι, et tu les crois.

1077. Tód' toyov ne désigne pas les tablettes, mais le suicide, ou plutôt l'effet du suicide, le corps qu'on a sous les yeux. Tu as recours aux témoins muets? dit Thésée. Mais ils t'accablent.

1078-79. Comme Hippolyte ne rencontre aucune sympathic, il désire pouvoir se contempler soi-même afin de s'apitoyer sur ses malheurs. Brunck rappelle à propos Hécube 807-8. — Hippolyte dit ὡς ἐδάκρυσα, à l'indicatif de l'aoriste, parce que
la chose est impossible. Comp. Soph. OEd.
Roi, 1391: Τί μ' οὐ λαδὼν Εκτεινας
εὐθὺς, ὡς ἔδειξα μήποτε Ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν;

1081. Δίχαιος ὧν (δρᾶν τοῦτο), comme tu le devrais.

1085. Je dis depuis longtemps qu'il a cessé d'être citoyen, qu'il est exilé, ξένος. Le verbe ξενοῦσθαι ne veut pas dire « expulser », comme on le traduit ordinaire» ment.

1090

1095

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Κλαίων τις αὐτῶν ἄρ' ἐμοῦ γε θίξεται ·
σὺ δ' αὐτὸς, εἴ σοι θυμὸς, ἐξώθει χθονός.
ΘΗΣΕΥΣ.

Δράσω τάδ', εὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσει λόγοις.
οὐ γάρ τις οἶχτος σῆς μ' ὑπέρχεται φυγῆς.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Άραρεν, ὡς ἔοιχεν · ὡ τάλας ἐγώ · ὡς οἶδα μὲν ταῦτ', οἶδα δ' οὐχ ὅπως φράσω. — Ὁ φιλτάτη μοι δαιμόνων Λητοῦς χόρη, σύνθαχε, συγχύναγε, φευξούμεσθα δὴ χλεινὰς Ἀθήνας. ἀλλὰ χαίρετ', ὡ πόλις καὶ γαῖ' Ἐρεχθέως · ὡ πέδον Τροιζήνιον, ὡς ἐγχαθηβᾶν πόλλ' ἔχεις εὐδαίμονα, χαῖρ' · ὕστατον γάρ σ' εἰσορῶν προσφθέγγομαι. Ττ', ὡ νέοι μοι τῆσδε γῆς ὁμήλιχες, προσείπαθ' ἡμᾶς χαὶ προπέμψατε χθονός · ὡς οὔποτ' ἄλλον ἄνδρα σωφρονέστερον ὄψεσθε, χεὶ μὴ ταῦτ' ἐμῷ δοχεῖ πατρί.

1100

# ΧΟΡΟΣ.

[Strophe 4.]

Ή μέγα μοι τὰ θεῶν μελεδήμαθ', ὅταν φρένας ἔλθη, λύπας παραιρεῖ ' ξύνεσιν δέ τιν' ἐλπίδι κεύθων 1105 λείπομαι ἔν τε τύχαις θνα-

NC. 1086. Le meilleur manuscrit porte έμοῦ τεθίξεται. — 1094. Porson corrigea la leçon χαιρέτω πόλις. — 1101. Nauck proposa ταὕτ'. J'aimerais mieux ταῦτα συνδοχεῖ πατρί.

4086. Κλαίων, malheur à qui..., formule très-usitée, comme οὐ χαίρων, Soph. OEd. Roi, 363.

1091. En remontant à 1060, on trouve d'abord un quatrain d'Hippolyte, et ensuite deux fois sept distiques de dialogue, qui sont séparés par l'interjection φεῦ. La scène se termine par les dix vers suivants, les adieux d'Hippolyte.

1096. Le scholiaste rappelle à propos du mot έγκαθηδαν que les gymnases s'appelaient aussi ή δητήρια.

1102-10. Le chœur oublie son sexe.

Il parle au nom du poete, ou, si l'on aime mieux, au nom de tout le monde, puisqu'il dit κεύθων, λεύσσων au lieu de κεύθουσα, λεύσσουσα. (Observation du scholiaste.) — Τὰ θεῶν μελεδήματα équivaut à τὰ περί θεῶν μελεδήματα. (Schol.) Les mots ὅταν φρένας ἔλθη viennent à l'appui de cette explication. L'idée de la Providence est énoncée dans la phrase suivante. Car ξύνεσιν ne se rapporte pas, comme on croit généralement, à l'intelligence du chœur, mais à l'intelligence qui dirige le monde. J'espère, dit le chœur, trouver

τῶν καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων · ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείδεται, μετὰ δ' ἴσταται ἀνδράσιν αἰὼν πολυπλάνητος ἀεί.

1110

Είθε μοι εὐξαμένα θεόθεν τάδε μοῖρα παράσχοι, [Δετίστ. 1.]
τύχαν μετ' όλδου καὶ ἀκήρατον ἄλγεσι θυμόν
δόξα δὲ μήτ' ἀτρεκής μήτ'
ράδια δ' ἤθεα τὸν αὕριον
1115
μεταβαλλομένα χρόνον ἀεὶ
βίον συνευτυχοίην.

Οὐχέτι γὰρ χαθαρά μοι φρὴν, τὰ παρ' ἐλπίδα λεύσσων, ἐπεὶ τὸν Ἑλλανίας φανερώτατον ἀστέρ' ᾿Λθάνας εἴδομεν εἴδομεν ἐχ πατρὸς ὀργᾶς ἄλλαν ἐπ' αἴαν ἱέμενον.

[Strophe 2.]

1120

1125

NC. 4112. Peut-être τυχεῖν, échoir. — 1118-20. Les manuscrits portent : καθαρὰν φρέν' ἔχω παρ' ἐλπίδα λεύσσων. Hartung inséra τά. Mais il fallait encore substituer à la paraphrase régulière le tour libre qu'indique l'antistrophe.

une intelligence suprême, je la pressens obscurément (ἐλπίδι κεύθων) : mais quand je porte mes regards sur les faits (ἔργμασι), sur le sort des humains, je ne sais que dire (λείπομαι): il me semble voir les caprices d'un hasard aveugle.

1111. Θεόθεν μοῖρα, la part que les dieux font aux mortels. Depuis Homère, le Destin est tantôt confondu avec la volonté des dieux, tantôt considéré comme indépendant de cette volonté.

4113-14. On explique: Je ne veux ni d'un nom brillant, ni d'un nom obscur. Cependant ἀτρεχής veut dire véritable, et παράσημος de mauvais aloi. Encore faudrait-il ἐπείπ plutôt que èvείη. Je crois que le poëte dit: Je ne veux avoir sur le cours des choses humaines ni des opinions trop vraies, ni des erreurs trop grossières.

Je ne veux ni perdre toutes mes illusions, ni donner dans la superstition.

1115-17. Grotius traduit élégamment: Mores sed faciles habens, Et quos crastina molliter Immutet veniens dies, Tuto perfruar otio. Le schol. explique les mots suspects βίον συνευτυχοίην par σὺν ἄλλοι; εὐτυχοίην κατὰ τὸν βίον.

1118-20. Mon esprit se trouble en voyant ce malheur inattendu. — Les Grecs aiment à se servir du nominatif d'un participe, quand même la grammaire rigoureuse demanderait un autre cas, soit que le participe se trouve à la fin de la phrase, comme ici, soit qu'il se trouve en tête, comme au vers 23.

1121-22. Τὸν Ἑλλανίας (suppléez γᾶ:) φανερώτατον ἀστέρ' Ἀθάνας (pour Ἀθηνῶν, comme Hom. Od. v11, 80), cette

3Ω ψάμαθοι πολιήτιδος ἀχτᾶς δρυμός τ' ὅρειος, ὅθι χυνῶν ἀχυπόδων μέτα θῆρας ἔναιρεν Δίχτυνναν ἀμφὶ σεμνάν.

1130

Οὐχέτι συζυγίαν πώ- [Antistrophe 2.]
λων Ἐνετᾶν ἐπιδάσει
τὸν ἀμφὶ Λίμνας τρόχον
κατέχων ποδὶ γυμνάδος ἵππου.
Μοῦσα δ᾽ ἄϋπνος ὑπ᾽ ἄντυγι χορδᾶν
ἀστέφανοι δὲ κόρας ἀνάπαυλαι
Λατοῦς βαθεῖαν ἀνὰ χλόαν
υμφιδία δ᾽ ἀπόλωλε φυγᾶ σᾶ 1140
λέχτρων ἄμιλλα χούραις.

Έγω δὲ σᾶ δυστυχία [Épode.]
δάκρυσι διοίσω πότμον ἄποτμον ὧ τάλαινα μᾶτερ,
ἔτεκες ἄρ' ἀνόνατα · φεῦ,

ιὰ ιὰ συζύγιαι
Χάριτες, τί τὸν τάλαν' ἐκ πατρίας

NC. 1128. Musurus corrigea la leçon ω δρυμός δρειος. — 1129. Elmsley corrigea la leçon ωχυπόδων ἐπέδας θεᾶς μέτα θῆρας ἐναίρων. Celui qui inséra ἐπέβας (cf. 1132), croyait sans doute que ωχυπόδων désignait des chevaux, et cette première addition entraîna la seconde, θεᾶς, afin que μέτα εθτ un régime. — 1134. Γυμνάδος ἔππου correction de Reiske pour γυμνάδας ἔππους, qui donne une construction difficile et un faux sens. En effet, Hippolyte se tient sur son char; il ne peut contenir par la pression des jambes des chevaux qu'il ne monte pas. — 1145. Dindorf inséra ἄρ' avant ἀνόνατα. — 1147-48. Peut-être συζυγία Χαρίτων. Reiske voulait συζυγίαι Χαρίτων.

gloire d'Athènes, la plus brillante de la Grèce.

1131-34. Il a déjà été question aux vers 228 ss. de l'hippodrome (τρόχος), qui se trouvait dans le lieu dit Limna, ainsi que des chevaux vénètes. Le singulier ποδὶ ἵππου pour ποσίν ἵππων est conforme à l'usage poétique.

1140-41. La chasteté d'Hippolyte n'empêchait donc pas les jeunes filles de songer à lui.

1147-50. Συζύγιαι Χάριτες, Graces unies, équivant à συζυγία Χαρίτων. Le schol. explique mal γαμήλιοι. Cependant la leçon est très-suspecte. — Τί πέμπετε, pourquoi laissez-vous partir?

γᾶς οὐδὲν ἄτας αἴτιον πέμπετε τῶνδ' ἀπ' οἴκων;

1150

Καὶ μὴν ὀπαδὸν Ἱππολύτου τόνδ' εἰσορῶ σπουδῆ σχυθρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον.

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ποῖ γῆς ἄναχτα τῆσδε Θησέα μολών εὕροιμ' ἄν, ὧ γυναῖχες; εἴπερ ἴστε, μοι σημήνατ' · ἄρα τῶνδε δωμάτων ἔσω;

1155

# ΧΟΡΟΣ.

Όδ' αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται.

### ATTEAOE.

Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον σοὶ καὶ πολίταις οἴ τ' Αθηναίων πόλιν ναίουσι καὶ γῆς τέρμονας Τροιζηνίας.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Τί δ' ἔστι; μῶν τις συμφορά νεωτέρα δισσάς κατείληφ' ἀστυγείτονας πόλεις;

1160

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ίππόλυτος οὐκέτ' ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος· δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς.

#### ΘΗΣΈΥΣ.

Πρός τοῦ; δι' ἔχθρας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος, ὅτου κατήσχυν' ἄλοχον, ὡς πατρός, βία;

1165

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Οἰχεῖος αὐτὸν ὧλεσ' άρμάτων όχος άραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῷ πατρὶ πόντου χρέοντι παιδὸς ἠράσω πέρι.

NC. 1149. La vulgate τὸν οὐδέν vient d'un manuscrit du second ordre.

1158-9. Οξ τε.. καί pour οξ τε.. καὶ οξ.
1163. Ἐπὶ σμικρᾶς ροπῆς. La moindre
impulsion, un rien sussit pour lui ôter la
wie. Platon, Rép., p. VIII, 556: Σῶμα νοσῶδες μικρᾶς ροπῆς ἔξωθεν δεῖται προσλαδέσθαι πρὸς τὸ κάμνειν. Plutarque,

Artax. 80: "Ην έπὶ σμικρᾶς ροπης 6 Άρταξέρξης.

4164. Πρός τοῦ; Ἀπώλετο δηλονότι. (Sahol.)— Δι' έχθρας ἀφικνείσθαι, ἰέναι, ἔρχεσθαι, βαίνειν, τινί, grécisme pour dire: devenir l'ennemi de quelqu'un.

# ΘΗΣΕΥΣ.

<sup>\*</sup>Ω θεοί Πόσειδόν θ', ώς ἄρ' ἦσθ' ἐμὸς πατήρ ὀρθῶς, ἀχούσας τῶν ἐμῶν χατευγμάτων. 1170 Πῶς χαὶ διώλετ'; εἰπέ· τῷ τρόπφ Δίχης ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντ' ἐμέ;

ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ήμεις μεν άχτης χυμοδέγμονος πέλας ψήχτραισιν ίππων έχτενίζομεν τρίχας χλαίοντες. ήλθε γάρ τις άγγελος λέγων 1175 ώς οὐκέτ' ἐν γῆ τῆδ' ἀναστρέψοι πόδα Ίππόλυτος, ἐχ σοῦ τλήμονας φυγάς ἔχων. Ό δ' ήλθε ταὐτό δαχρύων έχων μέλος ήμιν ἐπ' ἀκταίς: μυρία δ' ὀπισθόπους φίλων ἄμι ἔστειχ' ήλίχων όμηγυρις. 1180 Χρόνω δε δήποτ' είπ' απαλλαχθείς γόων: Τί ταῦτ' ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγοις. 'Εντύναθ' ίππους άρμασι ζυγηφόρους, δμῶες πόλις γὰρ οὐκέτ' ἔστιν ήδε μοι. Τούνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἡπείγετο, 1185 καί θασσον ή λέγοι τις έξηρτυμένας πώλους παρ' αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. Μάρπτει δε χερσίν ήνίας ἀπ' ἄντυγος, αὐταῖσιν ἀρδύλαισιν ἀρμόσας πόδε.

NC. 4189. Des variantes πόδα et πόδας, Kirchhoff a tiré la vraie leçon πόδε.

1169. Ως άρ' ησθα. Pour affirmer une vérité qu'on avait méconene on dont on avait douté à tort, on se sert toujours de l'imparfait dans les phrases grecques de cette tournure.

1172. On peut comparer avec cette massue de la Justice la pioche, μάπελλα, qu'Eschyle, Agam. 826, attribue à Jupiter justicier renversant les murs de Troie.

1176. Άναστρέφειν πόδα équivant à ἀναστρέφεσθαι, circuler, séjourner, versari.

4178. Ταὐτὸ.... μέλος. Comp. v. 879. Καί μοι προσάδετε, dit Philoctète dans Suphode, vers 405. Συνφδά se dit même en prose de choses qui sont d'accord, en harmenie : Euripide n'a fait que développer ce trope.

1183. Ζυγηφόρους me s'accorde pas avec l'exactitude qu'on remarque dans ou morceau. Hippolyte conduira un quadrige (1212) : il y avait donc deux σειρωρόρου à côté des deux timoniers.

1188-89. Hippolyte saisit les rênes secrochées au bord du char (evrué), après s'être élancé sur le char (emicat in currum) d'un bond si sûr que ses pieds sont venus se placer juste (uù raisu) dans les empreintes faites pour les recevoir (me sur sur sur). On voit que la leçon avensur, confir-

Καὶ πρῶτα μὲν θεοῖς εἶπ' ἀναπτύξας χέρας: 1190 Ζεῦ, μηχέτ' εἴην, εἰ χαχὸς πέφυχ' ἀνήρ: αἴσθοιτο δ' ήμᾶς ώς ἀτιμάζει πατήρ ήτοι θανόντας ή φάος δεδορχότας. Κάν τῷδ' ἐπῆγε κέντρον εἰς χεῖρας λαδών πώλοις : όμαρτη πρόσπολοι δ' έφ' άρματος 1195 πέλας χαλινών είπόμεσθα δεσπότη την εύθυς Άργους κάπιδαυρίας όδόν. Έπει δ' έρημον χῶρον εἰσεδάλλομεν, άχτή τίς έστι τοὐπέχεινα τῆσδε γῆς πρός πόντον ήδη κειμένη Σαρωνικόν. 1200 \*Ενθεν τις ήχὼ, χθόνιος ώς βροντή Διός, βαρύν βρόμον μεθηκε φρικώδη κλύειν. δρθόν δὲ χρᾶτ' ἔστησαν οὖς τ' ἐς οὐρανὸν ίπποι παρ' ήμιν δ' ήν φόδος νεανικός, πόθεν ποτ' είη φθόγγος. Είς δ' άλιρρόθους 1205 άχτας αποδλέψαντες ιερόν είδομεν χῦμ' οὐρανῷ στηρίζον, ὥστ' ἀφηρέθη

NC. 4195. On ponctue ordinairement après ὁμαρτη. J'ai adopté la ponctuation de Reiske. — Ἐφ' ἄρματος (ἐφ' ἄρματι, ὑφ' ἄρματος), qui ne peut se rapporter qu'à Hippolyte, est probablement la glose de ὀχουμένω. Le Marcianus a de première main ἐφάσχομ, qui vient peut-être de la phrase complète ἐφ' ἄρματος ὀχουμένω. — 1497. Blaydes propose εὐθύ τ' Ἄργους. Il paraît que εὐθύς pour εὐθύ n'est pas d'un hon Atticisme, et Photius, p. 32, 42, critique ce passage d'Euripide.

mée par les citations de quelques grammairiens, est à tort suspectée par les critiques qui se sont occupés de cette pièce.

1495. Έρ' ἄρματος fait un faux sens. Voy. la note critique.

duit de Trézène à Argos par le pays d'Épidaure. Après être sortis du territoire de Trézène, ils arrivent au golfe Saronique, séparé de l'Archipel par la presqu'île de Méthone. Ils ont en face, de l'autre côté du golfe, les rochers de Sciron près de Mégare, un peu plus à gauche l'Isthme, et devant eux, du même côté du golfe, le roc d'Épidaure consacré à Esculape (rupes, numen Epidauri dei, Sénèque, vers 1023).

Ces localités vont être, du reste, nommées un peu plus bas.

4204-03. Comp. Soph. OEd. Col. 1606: Κτύπησε μὲν Ζεὺς χθόνιος, et la suite de ce morceau, qui a quelque rapport avec le nôtre.

1204. Νεανικός Ισχυρός, μέγας (Schol.).
1206. Ίερὸν (ἀντὶ τοῦ μέγα, schol.),
grand et merveilleux. Eschyle appelle l'immense troupeau d'hommes que le roi des
l'erses pousse devant lui, ποιμανόριον θεῖον,
Pers. 75.

1207. Cὐρανῷ στηρίζον. Locution homérique. Dans l'Iliade, IV, 443, la Discorde grandit jusqu'à ce que sa tête touche les cieux, αὐταρ ἔπειτα Οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη.

Σχείρωνος άχτας όμμα τούμον είσοραν. έχρυπτε δ' Ισθμόν καὶ πέτραν Άσκληπιοῦ. Κάπειτ' ἀνοιδῆσάν τε καὶ πέριξ ἀφρὸν 1210 πολύν χαχλάζον ποντίω φυσήματι χωρεῖ πρὸς ἀχτὰς, οὖ τέθριππος ἦν ὄχος. Αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμία χῦμ' ἐξέθηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας, ού πᾶσα μέν χθών φθέγματος πληρουμένη 1215 φρικώδες άντεφθέγγετ', είσορῶσι δὲ χρεῖσσον θέαμα δεργμάτων ἐφαίνετο. Εύθύς δε πώλοις δεινός εμπίτνει φόδος. καί δεσπότης μέν ίππικοῖσιν ἤθεσιν πολύς ξυνοικῶν ήρπασ' ήνίας χεροῖν, 1220 έλχει δὲ χώπην ὥστε ναυδάτης ἀνὴρ ίμασιν είς τούπισθεν άρτήσας δέμας: αί δ' ἐνδαχοῦσαι στόμια πυριγενή γναθμοῖς βία φέρουσιν, ούτε ναυχλήρου χερός, ούθ' ίπποδέσμων, ούτε χολλητῶν όχων 1225 μεταστρέφουσαι. Κεί μὲν εἰς τὰ μαλθακὰ

NC. 1208. Probablement Σχείρωνος ἄχρας ου Σχειρωνίδ' ἄχραν, conjecture de Luzac et de Kirchhoff. Le Marcianus a Σχείρωνος δ' ἀχτᾶς, et le scholiaste explique τὸ δρος τοῦ Σχείρωνος. Senèque traduit: Petræ Scironides, v. 1024.— 218. Ἐμπίτνει, leçon du Marcianus. Vulgate ἐμπίπτει.—1219. La leçon Ιππιχοῖς ἐν ἤθεσι a été corrigée par Valckenaer.

1213. Τριχυμία est la grosse vague qui vient après plusieurs autres plus petites, fluctus decumanus.

1217. Comparez avec les mots xpeiggov θέαμα δεργμάτων, *ΟΕΑ. Col.* 1651 : Ώς δεινου τινος Φόβου φανέντος πούπ άνασγετου βλέπειν. On voit ici pourquoi Euripide, après avoir décrit avec tant de détail le départ d'Hippolyte, le lieu de la scène, tout ce qui précède et annonce l'apparition du monstre, s'abstient de saire la description de ce monstre lui-même. A l'approche d'un danger imminent, on regarde, on examine tout avec une attention inquiète; la présence du merveilleux frappe de stupeur et ne laisse plus à l'esprit la liberté d'observer. Aussi l'esclave grec reste-t-il ici dans le vague, et ce trait de vérité fait, ce me semble, plus d'effet sur notre imagination que les morceaux brillants de Sénèque et de Racine. Le taureau d'Euripide est-il un être réel ou un fantôme? On ne saurait le dire. Il ne touche ni le char, ni les chevaux, à plus forte raison n'est-il pas blessé par Hippolyte: il ne fait que se montrer, il fascine, il agit par la terreur de sa présence, et il disparaît soudain, comme il était venu. Tout est vague et mystérieux dans cet évènement surnaturel.

1220. Πολύς est employé ici comme auxv. 2, 817.

1221-22. Hippolyte se rejette en arrière, comme un matelot qui ramène la rame; et il se suspend aux rênes de tout le poids de son corps.

1223-26. Πυριγενή, nés dans le feu, forgés : épithète épique, dont Eschyle s'est servi dans les Sept Chess, vers 207, s'il n'a

γαίας έχων οξαχας ιθύνοι δρόμον, προυφαίνετ' είς τούμπροσθεν, ώστ' άναστρέφειν, ταῦρος φόδω τέτρωρον ἐχμαίνων ἔχον: εί δ' είς πέτρας φέροιντο μαργῶσαι φρένας, 1230 σιγη πελάζων άντυγι ξυνείπετο, είς τοῦθ' ἔως ἔσφηλε κάνεχαίτισεν, άψιδα πέτρω προσθαλών όχηματος. Σύμφυρτα δ' ήν άπαντα σύριγγές τ' άνω τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ' ἐνήλατα. 1235 Αὐτὸς δ' ὁ τλήμων ήνίαισιν ἐμπλαχεὶς δεσμόν δυσεξήνυστον έλχεται δεθείς, σποδούμενος μέν πρός πέτραις φίλον κάρα, θραύων δε σάρχας, δεινά δ' εξαυδών χλύειν: Στῆτ', ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεθραμμέναι, 1240 μή μ' έξαλείψητ' · ὧ πατρός τάλαιν' άρά. Τίς ἄνδρ' ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών; Πολλοί δε βουληθέντες ύστέρω ποδί έλειπόμεσθα. Χώ μέν έχ δεσμῶν λυθείς τμητῶν ἱμάντων οὐ κάτοιδ' ὅτῳ τρόπῳ 1245 πίπτει, βραχύν δή βίστον έμπνέων έτι: ίπποι δ' ἔχρυφθεν χαὶ τὸ δύστηνον τέρας ταύρου λεπαίας οὐ κάτοιδ' ὅπου χθονός. Δοῦλος μεν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων, ἄναξ, άτὰρ τοσοῦτόν γ' οὐ δυνήσομαί ποτε **1250** 

NC. 1237. Δυσεξήνυστον, correction de Heath pour δυσεξήνυτον. — 1247. Έχρυφθεν est une forme épique et lyrique, dont l'analogue ne se retrouve pas dans le dialogue des tragiques. Nauck propose ἔπποι δὲ φροῦδοι. On peut aussi conjecturer ὄχος δ' ἐχρύφθη.

pas écrit πυριδρεμεταν χαλινών. — Ού μεταστρέφουσαι, sans se soucier de..., sans avoir égard à....

1227. Έχων οἴακας. Ce trope est préparé par « la main du pilote, » ναυκλήρου χερός. Par contre, Pindare appelle l'ancre le frein, χαλινός, du vaisseau, Pyth. IV, 25.

4232-33. Le régime des deux verbes est δχημα, contenu dans le génitif δχή-ματος. Quant au sujet, je ne sais si c'est le taureau, ou si ce n'est pas plutôt le quadrige, τέτρωρος δχος, malgré le pluriel φέ-

poιντο, qui se trouve au milieu. Dans ce dernier cas, ἀνεχαίτισεν conserverait sa signification véritable : renverser le cavalier ou le char en se cabrant et secouant la crinière. Sénèque semble l'avoir entendu ainsi. — Αψίς désigne ici la roue.

1234-35. Σύριγγες τροχῶν sont les moyeux des roues; ἀξόνων ἐνήλατα sont les clavettes, qui retiennent l'essieu.

4245. Τμητῶν, épithète épique, dont Sophocle se sert aussi dans le récit de la mort d'Oreste, Électre, vers 747.

τὸν σὸν πιθέσθαι παῖδ' ὅπως ἐστὶν κακὸς, οὐδ' εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμασθείη γένος καὶ τὴν ἐν ˇΙδῃ γραμμάτων πλήσειέ τις πεύκην, ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ' ἐπίσταμαι.

### ΧΟΡΟΣ.

Αἰαῖ · κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν, οὐδ' ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ' ἀπαλλαγή.

1255

ΘΗΣΕΥΣ.

Μίσει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονθότος τάδε λόγοισιν ήσθην τοῖσδε ' νῦν δ' αἰδούμενος θεούς τ' ἐχεῖνόν θ', οὕνεχ' ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, οὕθ' ήδομαι τοῖσδ' οὕτ' ἐπάχθομαι χαχοῖς.

1260

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Πῶς οὖν; κομίζειν ἢ τί χρὴ τὸν ἄθλιον δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίζεσθαι φρενί; Φρόντιζ΄ ἐμοῖς δὲ χρώμενο; βουλεύμασιν οὐκ ώμὸς εἰς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ' ἔσει.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Κομίζετ' αὐτὸν, ὡς ἰδὼν ἐν ὅμμασιν τὸν τἄμ' ἀπαρνηθέντα μὴ χρᾶναι λέχη λόγοις τ' ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς.

1265

### ΧΟΡΟΣ.

Σὺ τὰν θεῶν ἄχαμπτον φρένα χαὶ βροτῶν ἄγεις, Κύπρι· σὺν δ' ὁ ποιχιλόπτερος ἀμφιδαλὼν

1270

NC. 1255. Συμφορά correction d'Elmsley pour συμφοραί. — 1266. Ce vers est placé après 1267 dans deux bons manuscrits. Il pourrait bien être interpolé.

1251. Cette construction qui se rapproche de celle de l'accusatif avec l'infinitif (παῖδ' είναι κακόν) n'est pas rare.

1253-54. Πεύχην, au singulier, comme un nom collectif. On faisait des tablettes de bois de pin, et il y avait de grandes forêts de pins sur le mont Ida dans la Troade. C'est à ces forêts célèbres qu'il faut songer, et non à celles de l'Ida de Crète. Peu importe que Phèdre soit née dans cette île.

4268. On a discuté l'à-propos de ce morceau lyrique. Il me semble que le chœur s'empresse de reconnaître et d'exalter la puissance de la terrible déesse qui vient d'infliger à son détracteur un châtiment si éclatant. La douce apparition de la chaste Diane contraste avec cet hymne en l'honneur de la mère des passions.

4270. Ποιχιλόπτερος. Sapho avait donné à Vénus un trône aux mille couleurs: Ποιώχυτάτω πτερῷ ποτᾶται 'πὶ γαῖαν εὐάχητόν θ' άλμυρὸν ἐπὶ πόντον.
Θέλγει δ' Έρως, ῷ μαινομέναν χραδίαν πτανὸς ἐφορμάση χρυσοραὴς, 1275 φύσιν ὀρεσχόων τε σχυλάχων πελαγίων θ' ὅσα τε γᾶ τρέφει, τὰν Ἅλιος αἰθόμενος δέρχεται, ἄνδρας τε συμπάντων βασιληίδα τιμὰν, 1280 .
Κύπρι, τῶνδε μόνα χρατύνεις.

#### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Σὲ τὸν εὐπατρίδαν Λἰγέως κέλομαι
παῖδ' ἐπακοῦσαι :
Λητοῦς δὲ κόρη σ' Ἄρτεμις αὐδῶ.
1285
Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει,
παῖδ' οὐχ ὁσίως σὸν ἀποκτείνας,
ψευδέσι μύθοις ἀλόχου πεισθεὶς
ἀφανῆ ; φανερὰν δ' ἔσχεθες ἄτην.
Πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις
1290
δέμας αἰσχυνθεὶς,

NC. 1272. Nauck corrigea la vulgate ποτᾶται δ' ἐπί. Le meilleur manuscrit omet δέ. — 1274. Variantes: φλέγει et μαινομένα καρδία. J'ai préféré l'accusatif avec Valckenaer. Le mot Ερως pourrait être une glose. Telle était l'opinion de Seidler. — 1276. J'ai inséré τε après δρεσκόων. — 1279. Variante: αἰθομέναν. J'ai préféré αἰθόμενος à cause du passage d'Homère cité ci-dessous. — 1280. J'ai retranché avec Dindorf, δέ (variantes τε, γε) après συμπάντων. — 1289. Έσχεθες correction de Markland pour ἔσχες. Les derniers éditeurs lient ἀρανῆ φανεράν. L'ancienne ponctuation m'a semblé plus satisfaisante à tout égard.

πιλόθρον' ἀθάνατ' ᾿Αφροδίτα. — Le scholiaste explique ἀμφιδαλών, couvrant de ses ailes les yeux des amants, afin de les aveugler. L'épithète ὼχυτάτφ serait mal choisie. Le poête semble dire que le vol de l'Amour embrasse toute la terre.

4276. Le poëte énumère les êtres sujets à l'Amour, qu'il avait d'abord désignés en général par φ.... ἐφορμάσχ.

4278-79. Les pays éclairés par le soleil, par opposition à ceux qu'on se figurait au

delà de l'extrème Occident et dont Homère dit : Οὐδέ ποτ' αὐτοὺς 'Ηέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν Odys. XI, 16). Cf. vers 4. Quant à αἰθόμενος, qu'Euripide a mis à la place de φαέθων, Musgrave compare Quintus de Smyrne, II, 664: Αἰθομένων ἔδος ἄστρων. Homère et Pindare disent αἰθόμενον πῦρ.

1288-89. Πεισθείς ἀφανῆ, t'ayant laissé persuader des choses obscures et incertaines.

ἢ πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον πήματος ἔξω πόδα τοῦδ' ἀπέχεις; ὡς ἐν χρηστοῖς ἀνδράσιν οὔ σοι χτητὸν βίοτου μέρος ἐστίν.

1295

Αχουε, Θησεῦ, σῶν χαχῶν χατάστασιν χαίτοι προχόψω γ' οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. 'λλλ' εἰς τόδ' ἤλθον, παιδὸς ἐχδεῖξαι φρένα τοῦ σοῦ διχαίαν, ὡς ὑπ' εὐχλείας θάνη, χαὶ σῆς γυναιχὸς οἶστρον ἢ τρόπον τινὰ γενναιότητα τῆς γὰρ ἐχθίστης θεῶν ἡμῖν, ὅσαισι παρθένειος ἡδονὴ, δμηθεῖσα χέντροις παιδὸς ἡράσθη σέθεν. Γνώμη δὲ νιχᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη τροφοῦ διώλετ' οὐχ ἑχοῦσα μηχαναῖς, ἢ σῷ δι' ὅρχων παιδὶ σημαίνει νόσον.

1300

1305

NC. 4293. Wakefield corrigea la leçon τόνδ' ἀπέχεις (ἀνέχεις). — 4294-95. La vulgate est έν γ' ἀγαθοῖς. Mais les bons manuscrits n'ont pas γε, qui n'est qu'un mauvais remplissage. J'ai écrit χρηστοῖς, dont ἀγαθοῖς est la glose. — Κτητόν m'est suspect. Les scholies κατατεταγμένον et εἰς ἀγαθοὺς ἄνδρας οὐκέτι μετρηθήσεταί σου ὁ βίος ne s'y rapportent pas. Il est peut-être la glose de νεμετόν, forme qui se justifie par le mot νεμέτωρ. — 4302. Peut-être ὅσαις τε. Je ne partage pas l'opinion de Nauck, qui considère comme interpolé ce vers, auquel Eustathe (in Il. p. 502, 31) fait allusion. — 4303. On lisait δηχθεῖσα, qui se dit bien de l'amour, mais ne s'accorde pas avec le trope κέντροις. Valkenaer voulait πληγεῖσα, Porson πληχθεῖσα. La paraphrase du scholiaste συσχεθεῖσα πόνοις indique δμηθεῖσα. Une autre scholie οù δαμεῖς est expliqué par κατασχεθεῖς (Oreste 845), ne laisse pas de doute à ce sujet.

4292-93. Μεταβάς βίστον, construction hardie, est dit d'après l'analogie de μεταβαλόμενος βίστον. — Καχῶν, πημάτων, πράγματων ἔξω πόδα ἔχειν sont des phrases usuelles. Comp. Heraclides 409, Eschyle Prom. 263, et l'équivalent poétique Chocph. 697: Έξω χομίζων δλεθρίου πηλοῦ πόδα.

1296-97. Κατάστασιν veut dire cétat, situation, et non pas exposition, » comme chez les rhéteurs. — Le vers 1297 a dû être emprunté par Ménandre, grand admirateur d'Euripide, puisqu'on lit dans l'Andrienne, de Térence, IV, 1, 16: Atqui aliquis dicat « nil promoveris : » Multum :

molestus certe ei suero. Cette observation est de Valckenaer.

4290. Τπ' εὐκλείας équivaut à εὐκλεῶς. C'est ainsi qu'on trouve depuis Homère ὑπὸ δαίδων, ὑπ' αὐλοῦ, ὑπὸ συρίγγων, ὑπὸ κλαυθμῶν, ὑπὸ κηρύκων, phrases dans lesquelles ὑπο marque plus particulièrement l'accompagnement, et chez Euripide: Ἐθρέφθην ἐλπίδων καλῶν ὕπο Βασιλεῦσι νύμφη, Hécube, 354.

4302. "Οσαισι παρθένειος ήδονή équivaut à όσαι παρθενεία ήδόμεθα.

4303. Comp. Herc. Fur. 20: "Ηρας ῦπο Κέντροις δαμασθείς. C'est ainsi qu'un cheval est dompté par son cavalier. Ό δ' ώσπερ ῶν δίχαιος οὺχ ἐφέσπετο λόγοισιν, οὐδ' αὖ πρός σέθεν χαχούμενος ὅρχων ἀφεῖλε πίστιν, εὐσεθής γεγώς. Ἡ δ' εἰς ἔλεγχον μή πέση φοδουμένη ψευδεῖς γραφάς ἔγραψε χαὶ διώλεσεν δόλοισι σὸν παῖδ', ἀλλ' ὅμως ἔπεισέ σε.

1310

ΘΗΣΕΥΣ.

Οίμοι.

#### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Δάχνει σε, Θησεῦ, μῦθος; ἀλλὶ ἔχὶ ἤσυχος,
τοὐνθένδὶ ἀχούσας ὡς ἄν οἰμώξης πλέον.
Ἡρὶ οἶσθα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς ἔχων σαφεῖς;
1315
Ὠν τὴν μίαν παρεῖλες, ὡ χάχιστε σὺ,
εἰς παῖδα τὸν σὸν, ἐξὸν εἰς ἐχθρῶν τινα.
Πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν χαλῶς
ἔδωχὶ ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤνεσεν
σὰ δὶ ἔν τὶ ἐχείνῳ χἀν ἐμοὶ φαίνει χαχὸς,
1320
δς οὖτε πίστιν, οὖτε μάντεων ὅπα
ἔμεινας, οὐχ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μαχρῷ
σχέψιν παρέσχες, ἀλλὰ θᾶσσον ἤ σὶ ἐχρῆν
ἀρὰς ἐφῆχας παιδὶ καὶ κατέχτανες.

ΘΗΣΕΥΣ.

Δέσποιν', όλοίμην.

# APTEMIΣ.

Δείν' ἔπραξας, ἀλλ' ὅμως 1325 ἔτ' ἔστι σοι καὶ τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν

NC. 1307. La vulgate ώσπερ οὖν δίκαιον est mal autorisée. — 1313. Il faut peut-être, avec un manuscrit du second ordre, bisser Θησεῦ. — 1314. Nauck propose ἀνοιμώξει. — 1315. Έχων σαρεῖς, leçon du manuscrit de Paris pour σαρεῖς ἔχων. — 1317. Elmsley corrigea la leçon ἐχθρόν. — 1324-26. Nauck a rétabli, d'après un bon manuscrit (celui de Copenhague), ἐφῆκας pour ἀφῆκας, et plus bas σοι καὶ τῶνὸε pour καὶ σοὶ τῶνὸε. — Le manuscrit de Paris porte ἔνεστι pour ἔτ' ἔστι.

4314-12. Διώλεσεν, elle tenta de perdre. En expliquant autrement, άλλ' ὅμως ne se comprendrait plus.

4320. Έν τ' ἐκείνω κάν ἐμοί, à ses yeux et aux miens. Comp. Soph. Antig.

946: Εἰ τάδ' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά. D'autres expliquent: envers lui et envers moi. 4324-23. Ces reproches sont d'autant plus navrants, qu'Hippolyte avait presque dans les mêmes termes (4051 sq. et 4055 sq.)

Κύπρις γὰρ ἤθελ' ὥστε γίγνεσθαι τάδε, πληροῦσα θυμόν. Θεοῖσι δ' ὧδ' ἔχει νόμος: ούδεις άπανταν βούλεται προθυμία τη τοῦ θέλοντος, άλλ' ἀφιστάμεσθ' ἀεί. 1330 Έπεὶ σάφ' ἴσθι, Ζῆνα μή φοδουμένη ούκ ἄν ποτ' ἦλθον εἰς τόδ' αἰσχύνης ἐγὼ ώστ' ἄνδρα πάντων φίλτατον βροτῶν ἐμοί θανεῖν ἐᾶσαι. Τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης: 1335 έπειτ' άναλωθεῖσ' άνάλωσεν γυνή λόγων ελέγχους ώστε σην πεισαι φρένα. Μάλιστα μέν νυν σοὶ τάδ' ἔρρωγεν κακά, λύπη δε κάμοι τους γάρ ευσεβείς θεοί θνήσχοντας οὐ χαίρουσι τούς γε μήν χαχούς 1340 αὐτοῖς τέχνοισι χαὶ δόμοις ἐξόλλυμεν.

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν ὁ τάλας ὅδε δὴ στείχει, σάρχας νεαρὰς ξανθόν τε χάρα διαλυμανθείς. · Ω πόνος οἴχων, οἴον ἐχράνθη δίδυμον μελάθροις πένθος θεόθεν χαταληπτόν.

1345

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Αἰαῖ αἰαῖ ·
δύστανος ἐγὼ, πατρὸς ἐξ ἀδίχου
χρησμοῖς ἀδίχοις διελυμάνθην.

NC. 1336. J'ai corrigé la leçon ἔπειτα δ' ἡ θανοῦσ', en ôtant l'article, qui est vicieux, et en rétablissant l'antithèse obscurcie par la glose. Cp. El. 681. I. T. 337. Andr. 455. Rh. 58.

demandé à son père qu'il fit ce que Diane l'accuse d'avoir négligé.

4331. Ζῆνα μὴ φοδουμένη, si je ne craignais Jupiter.

4336-37. Επειτ[α].... φρένα. En se détruisant, Phèdre détruisit l'effet des arguments d'Hippolyte et rendit ton esprit inaccessible à la persuasion. Le sujet de πεῖσαι n'est pas αὐτήν, mais λόγων ἐλέγ-

χους. C'est ainsi qu'on pourrait dire έχώλυσεν έλέγχους (ὥστε) σε πεῖσαι.

4342. Le mot στείχει, aiusi que ξλαετε (v. 4361), prouve qu'Hippolyte n'est pas apporté sur la scène, mais qu'il se traîne péniblement, appuyé sur les bras de ses serviteurs.

4346. Καταληπτόν. Cet adjectif verbal aurait-il ici le sens actif?

1349. Si χρησμός n'est pas ici l'équiva-

Άπόλωλα τάλας, οίμοι μοι. 1350 Διά μου χεραλᾶς ἄσσουσ' δδύναι, κατά δ' έγκέφαλον πηδά σφάκελος. Σχές, ἀπειρηχός σῶμ' ἀναπαύσω.  $[E \tilde{\epsilon}]$ 🗘 στυγνόν ὄχημ' ἵππειον, ἐμῆς 1355 βόσχημα χερὸς, διά μ' ἔφθειρας, κατά δ' ἔκτεινας. Φεῦ φεῦ πρὸς θεῶν, ἀτρέμας, δμῶες, χροός έλχώδους άπτεσθε γεροίν. Τίς ἐφέστηχεν δεξιά πλευροῖς; 1360 Πρόσφορά μ' αἴρετε, σύντονα δ' ελχετε τὸν κακοδαίμονα καὶ κατάρατον πατρὸς ἀμπλαχίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ' δρᾶς; δδ' ό σεμνός έγω καί θεοσέπτωρ, δδ' δ σωφροσύνη πάντας ύπερσχών 1365 προϋπτον ές Άιδαν στείχω κατά γᾶς, δλέσας βίστον · μόχθους δ' άλλως της εύσεβίας είς ανθρώπους έπόνησα.

Αἰαῖ, αἰαῖ ·
καὶ νῦν ὀδύνα μὰ ὀδύνα βαίνει.
Μέθετέ με τάλανα,

NC. 4354. Ces interjections manquent dans plusieurs bons manuscrits. — 4365. Valckenaer corrigea la leçon ὑπερέχων. — 4366. Variante κατ' ἄκρας.

lent de χρεία et de l'ionique χρήμη « vœu, » il faut croire que la malédiction d'un père est appelée un oracle à cause de son infaillibilité.

43b3. Άναπαύσω est au subjonctif. Cf. 567 et la note.

1860-61. Δεξιά, qui est un accusatif pris adverbialement, veut dire ici, si je ne me trompe, habilement, plutôt qu'à droite, comme on le traduit ordinairement. — Πρόσφορα, convenablement. — Σύντονα,

a également, en vous accordant les uns avec les autres, sans me tirailler en sens divers ». Cette signification de σύντονος se retrouve Iph. Aul. 146.

1370

1367. 'Ολέσας βίστον serait une cheville d'après la traduction reçue : « ayant perdu la vie ». Hippolyte dit, qu'il a perdu sa vie, une vie de piété : pensée qui est développée dans ce qui suit.— Δέ est explicatif. Les scholiastes auraient pu dire δ δὲ ἀντὶ τοῦ γ άρ.

καί μοι Θάνατος Παιὰν ἔλθοι. Προσαπόλλυτέ μ' δλλυτε τον δυσδαίμον'. ... άμφιτόμου λόγχας έραμαι 1375 διαμοιρᾶσαι, διά τ' εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον.  $^{3}\Omega$  πατρὸς ἐμοῦ δύστανος ἀρὰ, μιαιφόνων τε συγγόνων, παλαιῶν προγεννητόρων 1380 έξορίζεται χαχόν οὐδὲ μέλλει, έμολέ τ' ἐπ' ἐμὲ τί ποτε τὸν οὐδὲν ὄντ' ἐπαίτιον κακῶν; 'Ιώ μοι, τί φῶ; Πώς ἀπαλλάξω βιοτάν 1385 [ἐμὰν] τοῦδ' ἀναλγήτου πάθους;

NC. 1374-75. Je demande προσαπόλλυτε μ' όλλύμενον δυσδαίμονα, ou plutôt, en retranchant les additions du glossateur, δλλυτε μ' όλόμενον. Au commencement du vers suivant on peut suppléer ώς. — 1380-1381. Je propose παλαιῶν τέ που προγεννητόρων ἐπουρίζεται κακὸν τόδ' οὐδὲ μέλλει. Hippolyte ne peut faire ici qu'une conjecture. Le trope, familier aux tragiques, ἐπουρίζεται s'accorderait parfaitement avéc οὐδὲ μέλλει. — 1386-87. Ἐμάν, qui manque dans un manuscrit, et τὸν semblent interpolés. Faut-il écrire ἀνάλγητον?

Είθε με χοιμίσειε [τὸν] δυσδαίμονα

Άιδου μέλαινα νύχτερός τ' ἀνάγχα.

1373. Valckenaer rapproche de ces mots les beaux vers qu'Eschyle plaçait dans la bouche de son Philoctète: \* Ω Θάνατε Παιὰν, μή μ' ἀτιμάσης μολεῖν. Μόνος γὰρ εἶ σὺ τῶν ἀνηκεστων κακῶν Ἰατρός ἀλγος δ' οὐδὲν ἄπτεται νεκρῶν (Stohée, Anth. 120, 12).

4374. Hippolyte dit: Je suis un homme mort, et vous me tuez encore en me touchant maladroitement. Le composé προσαπόλλυτε, qu'il soit du poëte ou du glossateur, montre que tel est le sens de ces mots, qu'il ne faut pas prendre pour des impératifs. Voy. la note critique.

1375-78. Λόγχας ξραμαι διαμοιρασαι est la construction grecque pour ξραμαι διαμοιρασαι λόγχα, qui serait bien moins poétique. Comp. Médée 1399. — Διευνασαι, qui est amené par διαμοιρασαι, a, d'après l'observation de Valckenaer, le même sens que υστατον εὐνασαι chez Sophocle, Trachiniennes, v. 1005, dans les

plaintes d'Hercule, morceau qui a tant d'analogie avec le nôtre.

1379-81. Les σύγγονοι sont évidemment les Pallantides, dont il a été question au vers 35. Ces consins de Thésée lui avaient disputé le pouvoir et avaient été tués par lui. Je ne sais si μιαιφόνων doit s'expliquer μιαιφονησάντων ου μιαιφονηθέντων. Quoi qu'il en soit, les commentateurs modernes ont tort de songer à Thyeste et Atrée, frères de Pitthée, et de s'écarter de l'opinion du scholiaste. — Quant aux ancêtres, προγεννητόρων, il est oiseux de rechercher qui H. a en vue, puisqu'il ne peut faire à ce sujet qu'une conjecture vague, comme Thésée en avait fait aux vers 831-33. Έξορίζεται, si la leçon est bonne, doit signifier ici : provient.

4386. Τοῦδ' ἀναλγήτου πάθους, de cette souffrance insensible, impitoyable, est une phrase bien plus obscure et plus recherchée que l'homérique γηλέι δεσμφ

## ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ω τλημον, οίαις συμφοραίς συνεζύγης το δ' εὐγενές σε τῶν φρενῶν ἀπώλεσεν.

1390

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ea.

ω θεῖον όδμῆς πνεῦμα καὶ γὰρ ἐν κακοῖς ων ἠσθόμην σου κάνεκουφίσθην δέμας. — Έστ' ἐν τόποισι τοισίδ' Αρτεμις θεά;

## ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ω τλημον, ἔστι, σοί γε φιλτάτη θεῶν.

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Όρᾶς με, δέσποίν', ώς ἔχω, τὸν ἄθλιον; ΑΡΤΕΜΙΣ.

1395

Όρῶ· κατ' ὄσσων δ' οὐ θέμις βαλεῖν δάκρυ.

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ούχ ἔστι σοι χυναγός ούδ' ύπηρέτης,

## APTEMIY.

Οὐ δῆτ' ἀτάρ μοι προσφιλής γ' ἀπόλλυσαι. ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

οὐδ' ἱππονώμας οὐδ' ἀγαλμάτων φύλαξ.

## ΑΡΤΕΜΙΣ.

Κύπρις γὰρ ή πανοῦργος ὧδ' ἐμήσατο. —

1400

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

"Ωμοι · φρονῶ δὴ δαίμον · ἤ μ · ἀπώλεσεν.: ΑΡΤΕΜΙΣ.

Τιμής εμέμφθη, σωφρονούντι δ' ήχθετο.

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τρεῖς ὄντας ἡμᾶς ὤλεσ', ἤσθημαι, μία.

NC. 4403. Les manuscrits du premier ordre ont ώλεσ' ήσθημαι (ίσημι) χύπρις; un de ceux du second ordre ώλεσεν, μία χύπρις. La correction est due à Valckenaer.

4391. On compare Virg. En. I, 507: Ambrosizque comæ divinum vertice odorem Spiravere. Ovide, Fast., V, 375. Eschyle, Prom. 115. — Ανεχουρίσθην δέμας, j'ai éprouvé un soulagement dans mon corps. 1306. Ovide, Métam. II, 621: Neque enim cœlestia tingi Ora decet lacrimis.

1401-2. Φρονῶ, je reconnais. — Τιμῆ; ἐμέμφθη ne diffère pas de ἀτιμίας

## ΑΡΤΕΜΙΣ.

Πατέρα τε καὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον.

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

"Ωμωξα τοίνυν καὶ πατρός δυσπραξίας.

1405

## ΑΡΤΕΜΙΣ.

Έξηπατήθη δαίμονος βουλεύμασιν. — ΠΠΟΛΥΓΟΣ.

🗘 δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ.

ΘΗΣΕΥΣ.

"Ολωλα, τέχνον, οὐδέ μοι χάρις βίου.

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Στένω σὲ μᾶλλον ἢ 'μὲ της άμαρτίας.
ΘΗΣΕΥΣ.

Εὶ γὰρ γενοίμην, τέχνον, ἀντὶ σοῦ νεχρός.

1410

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

 $^{3}\Omega$  δῶρα πατρός σοῦ Ποσειδῶνος πιχρά.

## ΘΗΣΕΥΣ.

'Ως μήποτ' έλθεῖν ὤφελ' εἰς τοὐμὸν στόμα. ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τί δ'; ἔχτανές τἄν μ', ὡς τότ' ἦσθ' ὡργισμένος.
ΘΗΣΕΥΣ.

Δόξης γὰρ ἦμεν πρὸς θεῶν ἐσφαλμένοι. — ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

 $\Phi \epsilon \widetilde{v}$ .

είθ' ήν αραίον δαίμοσιν βροτών γένος.

1415

ἐμέμφθη. Comp. Hom. Il. I, 93 : Οὕτ' ἄρ' δγ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὕθ' ἐκατόμβης.

1406. Δαίμονο:, de la déesse.

1413. Scholisste: Τί μέμφη τὰς κατάρας; ἐφόνευσα; γὰρ ἄν με καὶ χωρὶς αὐτῶν οῦτως ησθα ἀργισμένος. — τὰν est pour τοι ἄν.

1414. Comp. Eschyle, Eumen. 747: Σράλλεται βουλευμάτων, il se trompe dans ses résolutions. — En remontant au vers 1389 on trouve, après deux distiques séparés par une interjection, deux fois quatre monostiques de plaintes et de consolations échangées entre Hippolyte et

Diane (1393-1400); puis, au milieu, six monostiques sur les malheurs causés par Vénus (1401-6); enfin deux fois quatre autres monostiques de consolations et de plaintes échangées entre Hippolyte et Thésée (1407-14).

1415. L'explication: ah! si les hommes pouvaient maudire les dieux! est inexacte. Hippolyte voudrait que les hommes pussent devenir pour les dieux une cause de malédiction (aussi bien qu'ils peuvent le devenir pour leurs semblables), que les maux infligés injustement aux humains par les immortels pussent retomber sur leurs

### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Έασον ού γάρ ούδε γης ύπο ζόφω θεοίς άτιμον Κύπριδος έχ προθυμίας δργαί χατασχήψουσιν είς το σον δέμας, σης εὐσεβείας κάγαθης φρενός χάριν. έγω γάρ αὐτῆς ἄλλον έξ έμῆς χερός 1420 δς αν μάλιστα φίλτατος χυρή βροτῶν τόξοις ἀφύχτοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. Σοί δ', ὧ ταλαίπωρ', ἀντὶ τῶνδε τῶν χαχῶν τιμάς μεγίστας έν πόλει Τροιζηνία δώσω · χόραι γάρ άζυγες γάμων πάρος 1425 χόμας χερούνταί σοι, δι' αἰῶνος μαχρού πένθη μέγιστα δαχρύων χαρπουμένω. άει δε μουσοποιός είς σε παρθένων ἔσται μέριμνα, χούχ ἀνώνυμος πεσὼν έρως ο Φαίδρας είς σε σιγηθήσεται. 1430

NC. 1416. Variante ζόφον. — 1417. J'ai corrigé la leçon θεᾶς ἄτιμοι, qui pourrait à peine se défendre s'il y avait une négation simple, mais qui est inconciliable avec où δέ. Qu'est-ce, en effet, que la colère d'une déesse ne restant pas même dans les enfers sans vengeance? — 1419. Valckenaer et d'autres critiques regardent comme interpolé ce vers, très-semblable au vers 1454. — 1427. Valckenaer corrigea la leçon καρπούμεναι.

auteurs. C'est ainsi que Médée dit à Jason (vers 608): Καὶ σοῖς ἀραία γ' οὐσα τυγχάνω δόμοις. Comp. Eschyle, Agam. 4565; Soph. Trach. 1202. Hippolyte pardonne à son père, qui n'a été que l'instrument de la colère de Vénus; mais il ne pardonne pas à cette déesse, et ce sentiment, peu chrétien sans doute, ne doit pas nous étonner de sa part : certes, il n'a pas lieu d'etre maintenant plus respectueux pour Vénus qu'il ne l'a été au début de la pièce. Ce vers, qui caractérise si bien les idées que les Grecs se faisaient des rapports entre les hommes et les dieux, n'est pas altéré, comme plusieurs critiques l'ont pensé. La réponse de Diane, qui s'y rapporte parfaitement, démontre qu'Hippolyte ne disait pas autre chose.

1416-18. Οὐ γὰρ.... δέμας, non, dans les ténèbres mêmes des enfers, les dieux ne laisseront pas sans honneur (sans vengeance) ton corps frappé arbitrairement

(?), ἐχ προθυμίας, de la colère de Vénus. Quant à ἀτιμος équivalant à ἀτιμώρητος, voy. Eschyle, Agamemnon, 4279: Οὐ μὴν ἀτιμοί γ' ἐχ θεῶν τεθνήξομεν. On pense que Virgile s'est souvenu d'Euripide, en écrivant Én. XI, 845: Non tamen indecorem tua te regina reliquit Extrema jam in morte; neque hoc sine nomine letum Per gentis erit, aut ſamam patieris inultæ.

1421. Μάλιστα φίλτατος. Cf. μᾶλλον ἀλγίων, 485. — Il s'agit sans doute d'Adonis, victime de la colère de Diane, d'après Apollodore III, 14. Valckenaer cite ces vers de Claudien (Fescenn. I, 16), dans lesquels la mort d'Adonis est rapprochée de celle d'Hippolyte: Venus reversum spernat Adonidem, Damnet reductum Cynthia Virbium.

1423-30. Les honneurs dont Hippolyte jouit à Trézène, sont attestés par le scholiaste, par Diodore IV, 62, par Pausanias Σὺ δ', ὧ γεραιοῦ τέχνον Αἰγέως, λαδὲ σὸν παῖδ' ἐν ἀγκάλαισι καὶ προσέλκυσαι. άχων γάρ ώλεσάς νιν άνθρώποισι δέ θεῶν διδόντων εἰχὸς ἐξαμαρτάνειν.

Καί σοί παραινῶ πατέρα μή στυγεῖν σέθεν, 'Ιππόλυτ' · ἔχεις γὰρ μοῖραν ἢ διεφθάρης. Καὶ χαῖρ' εμοὶ γὰρ οὐ θέμις φθιτούς δρᾶν ούδ' όμμα χραίνειν θανασίμοισιν έχπνοαίς. [ Όρῶ δέ σ' ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ.]

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Χαίρουσα καὶ σὺ στεῖχε, παρθέν' ὀλβία: μαχράν δε λείποις ραδίως όμιλίαν. Λύω δὲ νεῖχος πατρὶ χρηζούσης σέθεν: καί γάρ πάροιθε σοῖς ἐπειθόμην λόγοις. — Αλαῖ, κατ' ὄσσων κιγχάνει μ' ήδη σκότος: Λαδοῦ, πάτερ, μου καὶ κατόρθωσον δέμας.

1445

ΘΗΣΕΥΣ.

'Ωμοι, τέχνον, τί δρᾶς με τὸν δυσδαίμονα; ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

"Ολωλα, καὶ δὴ νερτέρων όρῶ πύλας. ΘΗΣΕΥΣ.

<sup>3</sup>Η την έμην ἄναγνον έχλιπὼν φρένα ;

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ού δητ', ἐπεί σε τοῦδ' ἐλευθερῶ φόνου.

NC. 1439. Ce vers plus qu'inutile est avec raison condamné par Cobet. L'interpolation est plus ancienne que le centon du Χριστός πάσχων, dont elle a fourni le vers 149. - 1444. Porson corrigea la leçon χιχάνει.

II, 32, par le Pseudo-Lucien de Syria Dea, 60. — Καρπουμένω, recueillant, jouissant. Cf. vers 432.

1434. Θεῶν διδόντων, « quand telle est la volonté des dieux, quand les dieux les aveuglent. » Les maux, comme les biens, sont appelés δώρα θεών.

1437-38. Le scholiaste rappelle les paroles d'Apollon dans Alceste (vers 22 sq.): Ἐγὼ δὲ, μὴ μίασμά μ' ἐν δόμοις χίχη, Λείπω μελάθρων τῶνδε φιλτάτην στέγην.

1443. La vengeance d'Hippolyte est exposée en huit vers (car le vers d'Hippolyte 1415 se rattache à la réponse de Diane), ses honneurs, en huit autres. Ensuite Diane adresse quatre vers à Thésée, quatre à Hippolyte, et ce dernier lui répond par le même nombre de vers.

1448. Άναγνον équivant à ἀχάθαρτον.

1440

1435

ΘΗΣΕΥΣ.

Τί φής; ἀφίης αἵματός μ' ἐλεύθερον;

1450

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τὴν τοξόδαμνον παρθένον μαρτύρομαι. ΘΗΣΕΥΣ.

 $^{3}\Omega$  φίλταθ', ώς γενναῖος ἐχφαίνει πατρί.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

 $^{3}\Omega$  χρηστὲ καὶ σὺ, χαῖρε πολλά μοι, πάτερ.

ΘΗΣΕΥΣ.

"Ωμοι φρενός σῆς εὐσεβοῦς τε κάγαθῆς.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τοιῶνδε παίδων γνησίων εύχου τυχεῖν.

1455

ΘΗΣΕΥΣ.

Μή νυν προδῷς με, τέχνον, ἀλλὰ χαρτέρει.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Κεχαρτέρηται τἄμ' δλωλα γάρ, πάτερ τρύψον δέ μου πρόσωπον ώς τάχος πέπλοις.

ΘΗΣΕΥΣ.

<sup>3</sup>Ω κλείν' Άθηνῶν Παλλάδος θ' δρίσματα, οΐου στερήσεσθ' ἀνδρός. <sup>3</sup>Ω τλήμων ἐγώ ' ώς πολλὰ, Κύπρι, σῶν κακῶν μεμνήσομαι.

1460

NC. 1450. Variante ἀφήσεις. — 1451. On lisait τὴν τοξόδαμνον Ἄρτεμιν. Nauck a reconnu la glose, et a rétabli le vrai texte au moyen de ce fragment d'une comédie de Diphile (IV, page 388 Meineke): Αητοῦς Διός τε τοξόδαμνε παρθένε, 'Ως οἱ τραγφδοί φασιν. — 1453. Les manuscrits portent : ὧ χαῖρε καὶ σύ, comme si Hippolyte répondait à un χαῖρε de son père, et c'est ce qui fit penser à Kirchhoff qu'il manquait deux vers avant celui-ci. Mais Nauck a très-bien prouvé qu'on ne disait jamais adieu à un mourant, que ce serait en quelque sorte le presser de s'en aller. Il propose : ὧ χαῖρε καὶ ζῆ. Le vers précédent demande ce que j'ai mis. — 1459. Les meilleurs manuscrits ont Ἀθῆναι, et je ne doute pas que ce ne soit la vraie leçon. Un autre trouvera le mot à mettre à la place de θ' δρίσματα.

Thésée demande à son fils s'il mourra sans le laver de la souillure, sans l'absoudre du crime d'avoir causé sa mort.

4457. Κεχαρτέρηται... γάρ. Je suis arrivé au terme de mes efforts, puisque je suis arrivé au terme de la vie. — Le dialogue stichomythique entre Hippolyte

et Thésée, commence et finit par un distique du premier de ces interlocuteurs, 4444 sq. et 4457 sq. La tragédie se termine par une double conclusion : trois trimètres de Thésée et une période anapestique prononcé par le coryphée pendant que le chœur sort de l'orchestre. ΧΟΡΟΣ.

Κοινὸν τόδ' ἄχος πᾶσι πολίταις ἢλθεν ἀέλπτως.
Πολλῶν δαχρύων ἔσται πίτυλος:
τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενθεῖς φῆμαι μᾶλλον χατέχουσιν.

1465

1464-66. Πίτυλος, proprement le mouvement (non pas le bruit) des rames retombant sur l'eau à intervalles égaux, est appliqué par Eschyle, Sept Chefs 856, aux coups dont on se frappait en signe de deuil, et ici par Euripide aux larmes qui tombent les unes après les autres. Hesychius a une glose πιτύλοις καταφοραίς ὑδάτων.— Κατέχουσιν équivaut à ἐπικρατοῦσιν (scholiaste). On trouve en prose λόγος, κληδών κατέχει. — Périclès venait de mourir quand cette tragédie fut jouée,

et en entendant ces vers, les Athéniens durent penser à leur grand concitoyen. On peut croire avec Bœckh (Græcorum tragicorum principes, page 180 sqq.) que c'est dans cette vue que le poëte substitua ce morceau aux vers qui avaient terminé son premier Hippolyte et que nous avons cités plus haut dans la notice sur cette pièce perdue. Ils sont en esset moins généraux, s'appliquent plus directement au héros de la tragédie que les résexions qu'on lit ici, et qui se prêtent à l'allusion contemporaine.

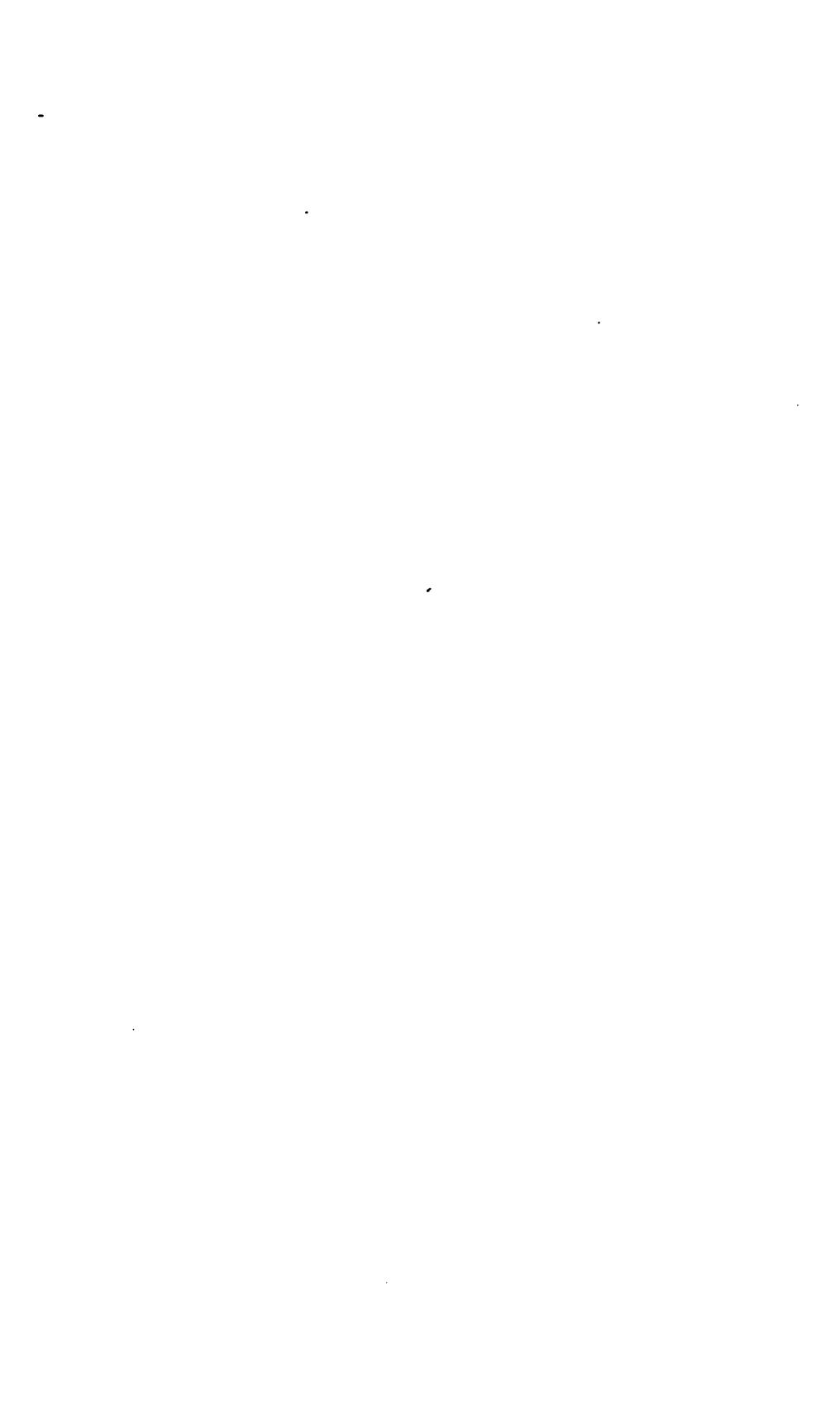

# ΜΗΔΕΙΑ

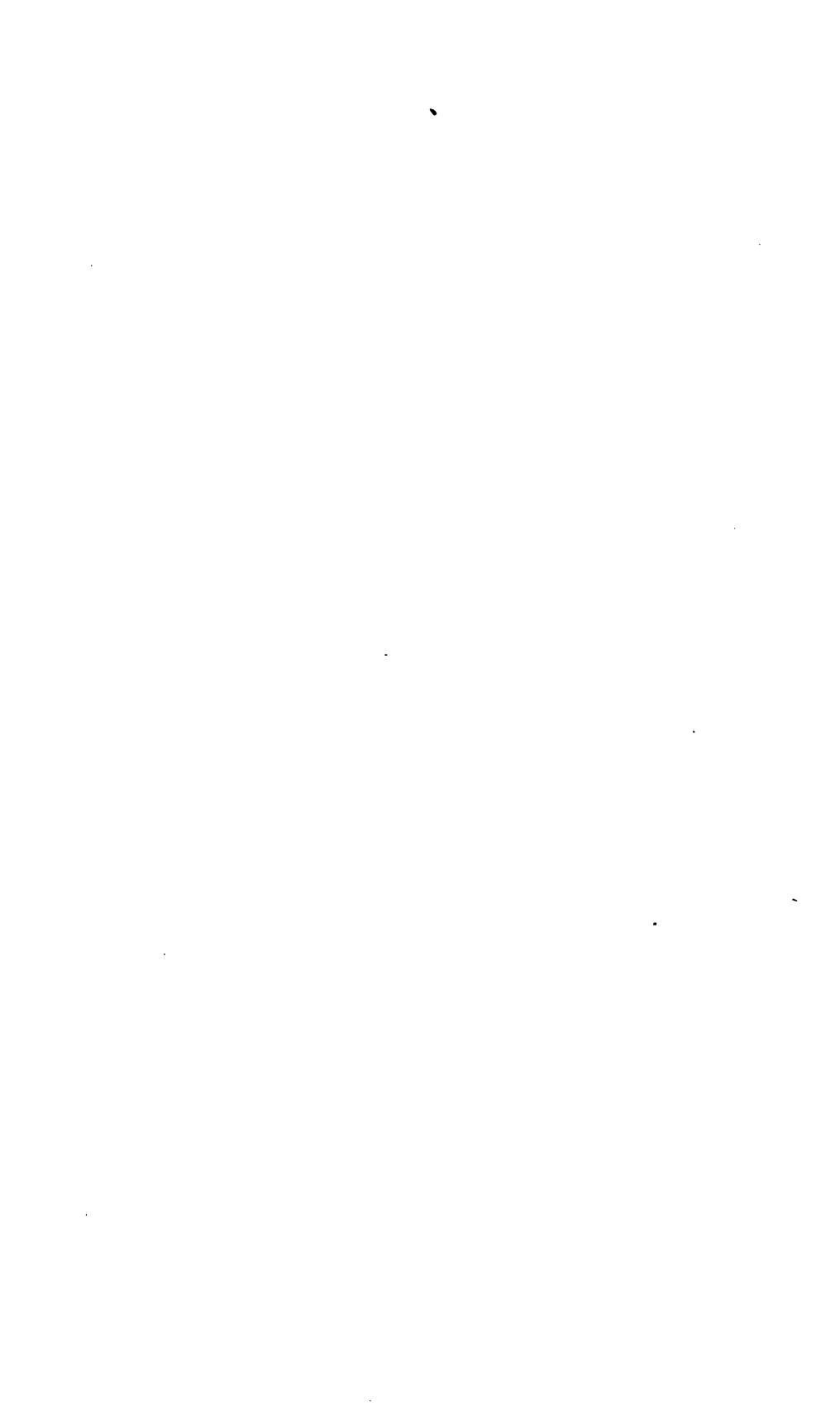

## NOTICE

# SUR LA MÉDÉE DE NÉOPHRON DE SICYONE.

L'auteur du premier argument de la Médée d'Euripide rapporte, d'après Aristote et Dicéarque, que ce poëte s'appropria la tragédie de Néophron en la remaniant. Diogène de Laërte et Suidas, dont le témoignage ne peut, à la vérité, rien ajouter à celui de ces deux auteurs, mentionnent le même fait en termes grossièrement impropres : ils disent que, suivant quelques-uns, la Médée d'Euripide appartient à Néophron de Sicyone 1. Une erreur évidente du même Suidas ne peut être invoquée pour infirmer un fait si bien attesté. Le lexicographe ajoute à la fin de son article que Néophron était ami de Callisthène et fut tué avec ce philosophe par ordre d'Alexandre. Il ne s'aperçoit pas de la contradiction dans laquelle il tombe. En effet, s'il est vrai que Néophron fournit à Euripide l'ébauche de sa Médée, et que, le premier, il mit des esclaves gouverneurs (παιδαγωγούς) sur la scène (autre détail rapporté par Suidas), il était antérieur à Euripide, et ne peut avoir vécu jusqu'au temps d'Alexandre. Suidas le confondit évidemment avec un autre Néophron ou Néarque (c'est le nom qu'il lui donne dans l'article « Callisthène »), plus jeune d'un siècle et peutêtre son descendant. Les erreurs de ce genre sont trop fréquentes dans la compilation de ce grammairien, pour qu'il soit permis de tirer de celle-ci la conclusion que la Médée de Néophron fut non pas le modèle, mais l'imitation de celle d'Euripide. Pour résuter cette hypothèse, il suffit du témoignage explicite d'Aristote et de Dicéarque, et il est à peine nécessaire d'ajouter qu'on ne comprendrait pas que, dans un temps où la Médée d'Euripide était jouée sur tous les théâtres de la Grèce et adoptée par la nation, un poëte eût pu avoir la malencon-

τραγωδίας ρχ'. Συνήν δὲ μετὰ ταῦτα ᾿Αλεξάνδρφ τῷ Μαχεδόνι, χαὶ διότι φίλος ἢν Καλλισθένει τῷ φιλοσόφῳ, σὺν ἐχείνφ καὶ αὐτὸν ἀγείλεν αἰχισμοῖς. — Μετὰ ταῦτα est naïf.

<sup>4.</sup> Diog. Laert. II, 434. Voici l'article de Suidas: Νεόφρων ή Νεοφῶν Σιχυώνιος, τραγικός, οὐ φασιν είναι τὴν Εὐριπίδου Μήδειαν: δς πρῶτος εἰσήγαγε παιδαγωγούς καὶ οἰκετῶν βάσανον 'Εδίδαξε δὲ

treuse idée d'opposer aux vers immortels du grand tragique des vers pareils à ceux que nous allons citer<sup>1</sup>.

Mais tout en ne pouvant supporter une comparaison écrasante, ces vers font le plus grand honneur à Néophron, si nous le prenons pour ce qu'il était en effet, le précurseur du plus tragique des poëtes de la Grèce. Néophron conçut d'abord l'idée de ce qui fait la beauté et, encore aujourd'hui, l'originalité de l'ouvrage d'Euripide. Il mit le premier sur la scène une mère qui tue ses enfants tout en les aimant avec tendresse, qui pleure le crime qu'une passion plus forte que cette tendresse lui fait commettre, une mère, enfin, qui est à la fois l'objet de notre horreur et de notre pitié. Les vers suivants prouvent qu'Euripide lui emprunta les traits les plus essentiels de sa tragédie:

Είεν τι δράσεις, θυμέ; Βούλευσαι καλῶς, πρὶν ἢ 'ξαμαρτεῖν καὶ τὰ προσφιλέστατα ἔχθιστα θέσθαι. Ποῖ ποτ' ἐξῆξας, τάλας; Κάτισχε λῆμα καὶ σθένος θευστυγές. Καὶ πρὸς τὶ ταῦτ' ὀδύρομαι, ψυχὴν ἐμὴν ὁρῶσ' ἔρημον καὶ παρημελημένην πρὸς ὧν ἐχρῆν ἢκιστα; Μαλθακοὶ δὲ δὴ τοιαῦτα γιγνόμεσθα πάσχοντες κακά; Οὐ μὴ προδώσεις, θυμὲ, σαὐτὸν ἐν κακοῖς; Οἴμοι, δέδοκται · παῖδες, ἐκτὸς ὀμμάτων ἀπέλθετ' · ἤδη γάρ με φοινία μέγαν δέδυκε λύσσα θυμόν. "② χέρες, χέρες, πρὸς οἶον ἔργον ἐξοπλιζόμεσθα · φεῦ, τάλαινα τόλμης, ἡ πολὺν πόνον βραχεῖ διαφθεροῦσα τὸν ἐμὸν ἔρχομαι χρόνω ².

Voilà bien les sentiments qui agitent ce cœur passionné, qui le déchirent en luttant les uns contre les autres. Ils sont bien saisis, parfaitement indiqués, mais ils ne sont pas développés. C'est Euripide qui donna à ces contours la couleur, la vie, qui sut non-seulement se rendre compte d'une manière générale de ce que devait éprouver Médée, mais voir les nuances et la suite de tous ses sentiments, les ressentir en quelque sorte à son tour et se mettre si vivement à la

4. J'ai louguement résuté cette hypothèse, parce que M. Patin, critique d'ailleurs si sin et si judicieux, s'en est sait le désenseur dans ses Études sur les tra-giques grecs, III, p. 449 sqq., troisième édition. Il me semble qu'elle n'était pas trop justisiée même lorsque la leçon du passage de l'Argument grec de Médée pouvait sembler douteuse. Aujourd'hui que les manuscrits ont été soigneusement colla-

tionnés et le texte bien établi, on doit reconnaître, comme un fait constant, que Néophron précéda Euripide.

2. Ces vers ont été conservés par Stobée, Florilegium, XX, 34. Le troisième vers avant la fin est terminé par φεῦ, contrairement à l'usage des tragiques. Meineke propose ἐξοπλιζόμεσθ' ἄρα ou ἐξοπλιζόμεσθα δή, en mettant l'interjection en dehors du vers.

place de son héroïne qu'il put lui prêter le langage, l'accent de la nature elle-même.

Si Euripide trouva chez Néophron le germe des plus grandes beautés de sa tragédie, il lui emprunta aussi ce que l'on y trouve de plus faible, de plus sujet à la critique. L'intervention d'Égée est insuffisamment motivée, et ne semble pas bien nécessaire. Tout le monde en convient; et l'idée de mêler à l'action un personnage tout à fait épisodique ne peut s'expliquer que par le désir de rattacher la fable aux traditions attiques et de montrer une fois de plus qu'Athènes fut toujours l'asile des malheureux. Or Égée avait déjà son rôle dans la pièce de Néophron, et voici quelques-uns des vers qu'il y prononçait:

Καὶ γάρ τιν' αὐτὸς ἤλυθον λύσιν μαθεῖν σοῦ · Πυθίαν γὰρ ὄσσαν, ἢν ἔχρησέ μοι Φοίδου πρόμαντις, συμδαλεῖν ἀμηχανῶ · σοὶ δ' εἰς λόγους μολὼν ἄρ' ἤλπιζον μαθεῖν '.

Chez Euripide, Égée passe par Corinthe pour se rendre à Trézène. Il rencontre Médée sans la chercher; car ce n'est pas elle, mais Pitthée, qu'il veut consulter sur le sens de l'oracle qu'il a reçu <sup>2</sup>. Euripide a donc fait la part du hasard un peu plus grande encore. Au fond, la dissérence n'est pas considérable. Le poëte athénien tenait sans doute à respecter la tradition relative à la naissance de Thésée, le héros national de l'Attique<sup>3</sup>.

Un troisième et dernier fragment nous apprend que la tragédie de Néophron se terminait, comme celle d'Euripide, par une scène de récriminations et d'imprécations échangées entre Jason et Médée. Celle-ci prédisait à son ancien époux qu'il finirait par le suicide.

Τέλος φθερεῖ γὰρ αὐτὸς ἀισχίστω μόρω Βροχωτὸν ἀγχόνην ἐπισπάσας δέρη. Τοία σε μοῖρα σῶν χαχῶν ἔργων μένει, δίδαξις ἄλλοις μυρίοις ἐφημέροις θεῶν ὕπερθε μήποτ' αἴρεσθαι βροτούς 4.

Je ne comprends pas bien le dernier vers. Qu'y a-t-il de commun entre Jason et ces mortels orgueilleux qui se croient supérieurs aux dieux? S'il a trahi ses serments, il ne l'a pas fait par orgueil. Quoi

- 4. Nous devons ce fragment au scholiaste d'Euripide, v. 666. Valckenaer en corrigea le texte, altéré dans les manuscrits.
  - 2. Médée, 682-687.
- 3. Voy. Apollodore, III, 45, 7; Plutarque, Thesee, ch. 11.
  - 4. Nous donnons, d'après la restitution

d'Elmsley et de Hermann, ce fragment fort maltraité dans les manuscrits. Le scholiaste d'Euripide le cite à propos du vers 1387, en le faisant précéder de ces mots: Νεόφρων δὲ ξενικώτερον ἀγχόνη φησὶ τελευτῆσαι τὴν γὰρ Μήδειαν παράγει πρὸς αὐτὸν εἰποῦσαν....

qu'il en soit, le poëte faisait sans donte sențir que l'homme qui abandonna les siens, abandonné et délaissé à son tour, mènera une triste vieillesse et sera poussé par le désespoir à se donner une mort ignominieuse. Euripide n'a pas précisé le genre de mort (le vers 1387 est interpolé), mais on trouve chez lui la même idée et la même leçon.

On voit par ce qui précède qu'Euripide, tout en ne conservant peut-être pas un seul vers de Néophron, en jetant dans la tragédie son style, sa puissance dramatique, le don qu'il possédait d'animer ses personnages et d'émouvoir le spectateur, suivit de très-près, et peutêtre scène pour scène, le plan de son prédécesseur, l'économie et la conduite de sa pièce. Un autre fait nous confirme dans cette opinion. Dans la Médée d'Euripide, il n'y a jamais plus de deux interlocuteurs en scène, et il suffisait de deux acteurs pour jouer la pièce. Cependant les poëtes qui concouraient aux Dionysiaques d'Athènes disposaient depuis longtemps d'un troisième acteur, que Sophocle avait le premier obtenu, et qu'Eschyle avait utilisé dans ses dernières tragédies. En examinant le théâtre d'Euripide, on trouve que le Cyclope et Alceste ne demandaient non plus que deux acteurs. Mais le Cyclope est un drame satyrique, et Alceste tenait lieu d'un drame satyrique. Dans aucune de ses tragédies, Euripide ne s'est passé du troisième acteur, auquel il avait droit; et l'une de celles qui furent jouées avec Médée, le Philoctète, exigeait le concours de trois acteurs : on peut presque l'assurer avec certitude 1. Si Médée seule sait exception à la règle, cela ne tiendrait-il pas à ce que Néophron avait composé sa pièce à l'époque de l'ancien règlement, et qu'Euripide en conserva toute l'économie? Si cette conjecture est fondée, on peut conjecturer que la première Médée sut représentée avant l'Orestie d'Eschyle, et qu'elle pouvait être d'à peu près trente ans plus ancienne que la Médée définitive.

Est-il besoin d'ajouter un mot au sujet d'une anecdote sans valeur? Il existait une légende suivant laquelle les Corinthiens auraient mis à mort les enfants de Médée, placés par leur mère sous la protection du temple de Junon Acræa. Tout le monde comprend pourquoi les poëtes tragiques préférèrent la version qui faisait tuer les enfants par la mère, et Euripide l'aurait sans doute choisie quand même Néophron ne lui en eût pas donné l'exemple. Néanmoins, certains grammairiens grecs <sup>2</sup>

Une ambassade troyenne y cherchait à gagner Philoctète. Ulysse la combattait en s'écriant : Αἰσχρὸν σιωπᾶν, βαρβά-ρους δ' ἐᾶν λέγειν. Ulysse, Philoctète et

le chef de l'ambassade troyenne avaient donc des rôles dans cette scène.

<sup>2.</sup> Voy. Parménisque, chez le scholiaste de Médée, au vers 10 et au vers 273;

prétendent qu'Euripide en agit ainsi pour faire plaisir aux Corinthiens, et qu'il reçut cinq talents d'eux pour les décharger de ce crime légendaire. Disons que les Corinthiens s'en crurent si peu déchargés qu'ils continuèrent, jusqu'à la destruction de leur ville par Mummius, d'accomplir les rites expiatoires que l'oracle leur avait imposés <sup>1</sup>. Cette anecdote, qui n'a pas même le mérite d'être piquante, est l'une des nombreuses inventions dont des Grecs désœuvrés s'amusèrent à broder l'histoire, et particulièrement l'histoire littéraire de leur pays.

On a cherché à rapprocher de cette anecdote l'hypothèse d'une double édition de la Médée d'Euripide, la première jouée en 431 avant notre ère, comme l'atteste l'argument d'Aristophane de Byzance; la seconde, celle que nous possédons, revue depuis et corrigée par l'auteur. Cette hypothèse, qui ne repose d'ailleurs sur aucune donnée positive, sur aucune preuve solide 2, ne peut s'étayer d'une anecdote aussi futile que celle que nous venons de rappeler, et ceux qui supposent qu'Euripide avait d'abord suivi la légende corinthienne lui font composer une pièce qui mériterait à peine le nom de tragédie.

Élien, Var. Hist. V, 21. La légende corinthienne est mentionnée en passant par Apollodore, I, 9, 28, et racontée par Pausanias, II, 3, 6. Les deux versions de la fable donnèrent à Carcinus l'idée de faire intenter à Médée un procès capital qui se plaidait sur le théâtre. Dans la tragédie de ce poëte (voy. Aristote, Rhetor, II, 23), Médée était accusée d'avoir tué ses enfants. Car, disait-on, ils ont disparu, et Médée s'est servie d'eux pour accomplir un crime en les envoyant chez la princesse (tel doit être le sens des mots : ημαρτε γαρ η Μήδεια περί την αποστολήν τῶν παίδων). Elle répondait qu'elle aurait plutôt tué Jason et qu'elle eût été coupable de l'épargner si elle avait en effet tué ses enfants (ταῦτα γὰρ ήμαρτεν αν μή ποιήσασα, είπερ και θάτερον εποίησεν). 1. Pausanias II, 3, 7.

2. S'il y avait eu deux éditions de la Médée d'Euripide, les scholiastes, qui nous rapportent tout ce qu'on disait de vrai et de faux au sujet de cette pièce, ne passeraient pas ce fait sous silence. Quant aux inductions qu'on a voulu tirer des vers 298, 4317, 4384 sqq., voyez nos observations sur ces vers. Il est vrai que le scholiaste d'Aristophane, Acharniens, v. 419, cite comme étant tirés de la Médée d'Euripide les mots: " θερμόδουλον σπλάγχνον, et que ces mots ne s'y lisent pas. C'est là, en définitive, le seul indice réel que puissent invoquer les désenseurs de la double édition. Mais il est trop isolé; et Elmsley a fait observer avec raison que ces mots pouvaient se trouver dans les Péliades ou dans l'Égée d'Euripide, tragédies dont Médée était également le personnage prin-

## SOMMAIRE

## DE LA MÉDÉE D'EURIPIDE.

L'action se passe à Corinthe, devant la maison de Jason.

Πρόλογος. Prologue proprement dit. La vieille nourrice de Médée raconte les malheurs de sa maîtresse et exprime la crainte que celle-ci ne médite quelque vengeance terrible. Trimètres ïambiques (1-45).

Les ensants de Jason sont ramenés à la maison par l'esclave qui les garde. Cet esclave raconte à la nourrice qu'on dit que le roi se propose de bannir de Corinthe la mère et les ensants. Dialogue sambique entre ces deux personnages (46-95).

Πάροδος. Médée, dans le palais, pousse des cris de désespoir et de vengeance, auxquels se rattachent les réflexions de la nourrice, qui est sur la scène. Les anapestes prononcés par ces deux personnages précèdent et séparent les strophes chantées par le chœur (proode, strophe, antistrophe et épode) : ils accompagnent son entrée et ses évolutions dans l'orchestre. Les femmes de Corinthe, qui forment le chœur, prennent part à la douleur de Médée et demandent à la voir pour l'apaiser (96-212).

'Eπεισόδιον α'. Médée intéresse le chœur à ses projets de vengeance en lui montrant que sa cause est la cause de toutes les femmes. Discours de Médée suivi d'un quatrain du chœur (213-270) '.

Créon ordonne à Médée de quitter aussitôt le pays de Corinthe avec ses enfants (un couplet). Ni les raisonnements de Médée (quatre couplets échangés entre les deux interlocuteurs), ni ses prières (stichomythie) ne le fléchissent. Il finit cependant par leur accorder un jour de délai (deux couplets) (271-356).

Une période anapestique du chœur accompagne le départ du roi (357-363). Médée précise ses projets de vengeance pour le cas où elle réussirait à s'assurer un lieu d'asile et pour celui où cela ne lui serait pas possible. Morceau adressé au chœur, mais qui tourne au monologue (364-408).

Στάσιμον α'. Les semmes peuvent à leur tour saire aux hommes le reproche de ruse et de persidie : première couple de strophes. La trahison de Jason, le délaissement de Médée le prouvent : deuxième couple de strophes (410-445).

4. Tous les morceaux pour lesquels nous ne donnons pas d'autre indication sont en trimètres l'ambiques.

- Eπεισόδιον β'. Jason reproche à Médée ses emportements et lui offre des secours (446-464). Médée accable le traître, Jason se défend : la chaleur de la passion opposée aux froids raisonnements de l'égoïsme : deux plaidoyers séparés par un distique du chœur (465-575).
- Après un tristique du chœur, la querelle continue en petits couplets dont l'étendue décroit jusqu'au milieu de ce morceau, où l'on trouve une courte stichomythie, puis s'accroît de nouveau dans la seconde partie (576-626).
- Στάσιμον β'. Il y a deux amours, l'un funeste, l'autre bienfaisant : première couple de strophes. Vivre loin de sa patrie est le plus grand des malheurs, le sort de Médée le prouve : deuxième couple de strophes (627-662).
- 'Eπεισόδιον γ'. Egée arrive. Il échange avec Médée deux distiques et une longue suite de monostiques. Exposition du but de son voyage : première partie de la stichomythie (663-688). Exposition du triste état où Médée se trouve réduite : seconde partie de la stichomythie (689-708).
- Médée conjure le roi d'Athènes de lui ouvrir un asile dans son pays; il le promet, et consent même à s'engager par un serment à ne pas livrer la fugitive : échange de quatre couplets, coupés par un monostique (709-745). Médée dicte le serment et Égée le répète : échange de distiques, monostiques et tristiques (746-758).
- Le chœur fait des vœux pour Égée : ses anapestes accompagnent la sortie du roi (759-763).
- Assurée d'une retraite, Médée mûrit son plan et arrête tous les détails de sa vengeance (764-810). Le chœur proteste en vain contre le meurtre des enfants : petit dialogue entre le coryphée et Médée (811-819). Elle fait appeler Jason (820-823).
- Στάσιμον γ'. Éloge d'Athènes: première couple de strophes. Comment ce pays aimé des dieux pourra-t-il accueillir une semme souillée du sang de ses propres enfants? comment la main d'une mère pourra-t-elle accomplir une action si atroce? deuxième couple de strophes (824-865).
- Έπεισόδιον δ'. Seconde scène entre Jason et Médée. Après un échange de deux tristiques, Médée feint de reconnaître ses torts et de s'incliner devant la haute sagesse de Jason. Elle appelle ensuite ses enfants, qui auront leur part de cette paix conclue entre les anciens époux. Après un distique du chœur, réponse de Jason également divisée en deux parties : il loue Médée et adresse des paroles affectueuses à ses enfants (866-921).
- Dialogue rapide, amené par les larmes de Médée (922-931).
- Médée veut que Jason demande la grâce des enfants. Elle remet entre leuts mains les présents qu'ils offriront à la fille de Créon, afin d'obtenir de rester à Corinthe. Elle répond aux objections de Jason et presse le départ des enfants. Trois couplets de Médée, séparés par un petit dialogue avec Jason et un petit couplet de ce dernier (932-975).
- Στάσιμον δ'. Le chœur déplore le sort de la princesse : première couple de strophes; celui de Jason et de Médée : deuxième couple de strophes (976-1001).
- "Εξοδος. Le gouverneur ramène les enfants et annonce qu'ils ont obtenu leur

grace: un tristique. Dialogue entre lui et Médée, dans lequel deux monostiques et un distique alternent trois fois (1002-1020).

Médée dit adieu à ses enfants : lutte entre la tendresse de la mère et le ressentiment de la femme outragée (1021-1080).

Réslexions du chœur. On est plus heureux de ne pas avoir d'enfants que d'en avoir. Quatre périodes anapestiques (1081-1115).

Un messager arrive. Dialogue rapide entre Médée et lui. Récit de la mort de Glaucé et de Créon. Quelques vers du chœur (1116-1235).

Médée s'arme de courage et reutre pour tuer ses enfants (1236-1250).

Quatre strophes dochmiaques du chœur. Il demande au Soleil de sauver ces enfants qui descendent de ce dieu; il apostrophe la mère dénaturée: première couple de strophes. La deuxième strophe, chantée pendant que le crime s'accomplit, est précédée et coupée par les trimètres ïambiques des enfants, que l'on entend crier derrière la scène. La deuxième antistrophe, chantée après l'accomplissement du crime, est coupée par des trimètres prononcés par le chœur lui-même: l'action de Médée y est comparée à celle d'Ino (1251-1292).

Jason vient soustraire ses enfants à la vengeance de la famille de Créon (1293-1305). Le chœur lui fait connaître qu'ils ont été tués par leur mère : stichomythie précédée d'un distique et suivie d'un tristique (1306-1316).

Médée paraît dans les airs, sur un char traîné par des dragons ailés. Elle déclare que le Soleil, son aïeul, lui a procuré ce moyen de salut. Jason lui répond, la maudit, et déplore son propre sort (1317-1350). Dialogue sticbomythique entre Jason et Médée, précédé et suivi d'un couplet décastique de cette dernière (1351-1388).

Longue période anapestique, composée de vers rapides échangés entre Jason et Médée et terminée par une protestation de Jason, que la meurtrière empêche d'embrasser et d'ensevelir les corps de ses enfants (1389-1414).

Conclusion. Petite période anapestique du chœur (1415-1419).



## ΥΠΟΘΕΣΙΣ '.

Ίασων εἰς Κόρινθον ἐλθὼν, ἐπαγόμενος καὶ Μήδειαν, ἐγγυᾶται καὶ τὴν Κρέοντος τοῦ Κορινθίων βασιλέως θυγατέρα Γλαύκην πρὸς γάμον. Μέλλουσα δὲ ἡ Μήδεια φυγαδεύεσθαι ὑπὸ Κρέοντος ἐκ τῆς Κορίνθου, παραιτησαμένη πρὸς μίαν ἡμέραν μεῖναι καὶ τυχοῦσα, μισθὸν τῆς χάριτος δῶρα διὰ τῶν παίδων πέμπει τῆ Γλαύκη ἐσθῆτα καὶ χρυσοῦν στέφανον, οἰς ἐκείνη χρησαμένη διαφθείρεται καὶ ὁ Κρέων δὲ περιπλακεὶς τῆ θυγατρὶ ἀπώλετο. Μήδεια δὲ τοὺς ἑαυτῆς παΐδας ἀποκτείνασα ἐπὶ ἄρματος δρακόντων πτερωτῶν, ὁ παρ Ἡλίου ἔλαβεν, ἔποχος γενομένη ἀποδιδράσκει εἰς Ἡθήνας, κἀκεῖ Αἰγεῖ τῷ Πανδίονος γαμεῖται.

Φερεχύδης δὲ καὶ Σιμωνίδης φασὶν ὡς ἡ Μήδεια ἀνεψήσασα τὸν Τάσονα νέον ποιήσειε. Περὶ δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αἴσονος ὁ τοὺς Νόστους ποιήσας φησὶν οὕτως

Αὐτίκα δ' Αἴσονα θῆκε φίλον κόρον ἡδώοντα, γῆρας ἀποξύσασα ἰδυίησι πραπίδεσσιν, φάρμακα πόλλ' έψουσ' ἐπὶ χρυσείοισι λέδησιν.

- 4. Un mauuscrit attribue à Dicéarque cet argument, ainsi que le premier argument d'Alceste. Il est évident que le troisième alinéa, où le grammairien Timachidas et Dicearque lui-même sont cités, ne saurait être de lui. Toutesois, ce disciple d'Aristote écrivit certainement des Arguments des pièces d'Euripide et de Sophocle, fait attesté par Sextus Empiricus (Πρὸς μαθηματιχούς, III, 3); et les citations qu'on trouve dans l'argument du Rhésus et dans ceux de l'Ajax et de l'OEdipe Roi de Sophocle sont, sans aucun doute, tirées de cet ouvrage.
- 2. Sénèque et d'autres l'appellent Créuse. Dans la pièce d'Euripide, le nom de la princesse n'est pas prononcé. Les deux arguments et les scholies l'appellent constamment Glaucé.
  - 3. Ceci est inexact. Médée envoie des

- présents à la princesse sous prétexte d'obtenir que ses enfants puissent rester à Corinthe.
- 4. Il faut entendre Phérécyde de Léros ou d'Athènes, un de ces historiens ou chroniqueurs antérieurs à Thucydide, que tout le monde appelle aujourd'hui les logographes, sans autre raison qu'une erreur de Creuzer. Il est vrai que Thucydide se sert, en parlant d'eux (I, 24), du mot λογογράφος. Mais ce mot, qu'il oppose à ποιητής, a chez lui le sens de prosateur; et il eût été bien étonné d'apprendre qu'un jour les barbares du pays des Celtes lui feraient l'honneur de déclarer qu'il était autre chose qu'un λογογράφος. Simonide est le fameux poète lyrique, rival de Pindare.
- 5. On sait que les Nostes, épopée attribuée à Agias de Trézène, avaient pour sujet

Αἰσχύλος δ' ἐν ταῖς Διονύσου τροφοῖς ἱστορεῖ, ὅτι καὶ τὰς Διονύσου τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν ἀνεψήσασα ἐνεοποίησε. Στάφυλος¹ δέ φησι τὸν Ἰάσονα τρόπον τινὰ ὑπὸ τῆς Μηδείας ἀναιρεθῆναι · ἐγκελεύσασθαι γὰρ αὐτὴν οὕτως ὑπὸ τῆ πρύμνη τῆς Ἀργοῦς κατακοιμηθῆναι, μελλούσης τῆς νεὼς διαλύεσθαι ὑπὸ τοῦ γρόνου · ἐπιπεσούσης γοῦν τῆς πρύμνης τῷ Ἰάσονι, τελευτῆσαι αὐτόν².

Τὸ δρᾶμα δοχεῖ ὑποδαλέσθαι παρὰ Νεόφρονος διασχευάσας ὡς Διχαίαρχος ἐν τῷ περὶ Ἑλλάδος βίου καὶ Ἀριστοτέλης ἐν ὑπομνήμασι. Μέμφονται δὲ αὐτῷ τὸ μὴ πεφυλαχέναι τὴν ὑπόχρισιν τῆ Μη-δεία, ἀλλὰ προπεσεῖν εἰς δάχρυα, ὅτε ἐπεδούλευσεν Ἰάσονι καὶ τῆ γυναιχί. Ἐπαινεῖται δὲ ἡ εἰσδολὴ διὰ τὸ παθητιχῶς ἄγαν ἔχειν καὶ ἡ ἐπεξεργασία α μηδ ἐν νάπαισι » καὶ τὰ ἑξῆς. Όπερ ἀγνοήσας Τιμαγίδας τῷ ὑστέρῳ φησὶ πρώτω χεχρῆσθαι, ὡς Ὁμηρος το

Εξματά τ' άμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα.

## ΑΡΙΣΤΟΦΛΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Μήδεια διὰ τὴν πρὸς Ἰάσονα ἔχθραν, τῷ ἐκεῖνον γεγαμηκέναι τὴν Κρέοντος θυγατέρα, ἀπέκτεινε μὲν Γλαύκην καὶ Κρέοντα καὶ τοὺς ἰδίους υἰοὺς, ἐχωρίσθη δ' Ἰάσονος Αἰγεῖ συνοικήσουσα. Παρ' οὐδετέρῳ εκεῖται ἡ μυθοποιία.

Ή μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Κορίνθω, ὁ δὲ χορὸς συν-

le retour des héros de Troie, sauf celui d'Ulysse, et complétaient ainsi en quelque sorte l'Odyssée.

- 4. Le nom de Staphylus se trouve plusieurs fois cité en compagnie d'écrivains antérieurs à Alexandre. S'il était sûr que cette notice vint de Dicéarque, l'époque de Staphylus se trouverait fixée. Ses fragments ont été recueillis par C. Müller, Fragmenta historicorum Græcorum, IV, p. 505 sqq.
- 2. Le sens primitif de cette fable est expliqué dans notre observation critique sur le vers 1387 de Médee.
- 3. Quelques manuscrits ont παναιόφρονος ου πάνυ εὐφρόνως (Brunck γενναιοφρόνως), un seul διασκευάσεως. Nous
  mentionnons ces erreurs parce qu'on s'en
  était autrefois servi fort gratuitement pour
  corriger ce passage de manière à faire de
  Néophron l'imitateur d'Euripide. Voy. l'Introduction.
  - 4. Cet ouvrage de Dicéarque, dont

- C. Muller a discuté le plan et recueilli les fragments, l. c. II, p. 228 sqq., présentait l'histoire des mœurs de la Grèce en suivant l'ordre des temps. On voit que les lettres n'y étaient pas oubliées. Le De Vita populi romani de Varron était conçu d'après le même plan.
- 5. Cette critique peu judicieuse est reproduite par un scholiaste, au vers 922, où nous l'avons relevée.
- 6. Athénée cite les Γλῶσσαι et le Δείπνον de Timachidas de Rhodes. L'observation rapportée ici pouvait se trouver
  dans ce dernier ouvrage, qui ressemblait
  sans doute à celui d'Athénée lui-même.
  Voy. d'ailleurs, ci-dessous, la note sur les
  premiers vers de la tragédie.
  - 7. Odyssee, V, 264.
- 8. Παρ' οὐδετέρω, ni chez Eschyle, ni chez Sophocle. Ceci ne contredit pas le fait que Sophocle mit sur la scène d'autres parties de la fable de Médée.

έστηχεν ἐχ γυναιχῶν πολιτίδων. Προλογίζει δὲ τροφὸς Μηδείας. Ἐδιδάχθη ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος ὀλυμπιάδος πζ΄ ἔτει α΄. Πρῶτος Εὐφορίων, δεύτερος Σοφοχλῆς, τρίτος Εὐριπίδης Μηδεία, Φιλοχτήτη, Δίχτυι, Θερισταῖς σχτύροις. Οὐ σώζεται.

- 1. Cette tragédie fut donc jouée au commencement de l'année mémorable qui vit éclater la guerre du Péloponèse, 431 ans avant notre ère.
- 2. Euphorion était fils d'Eschyle, et il est possible qu'il ait remporté ce prix avec des tragédies de son père. D'après Suidas,

il obtint quatre fois des couronnes pour des drames non encore joués d'Eschyle.

3. Les mots où σώζεται se rapportent au drame satyrique. Les Moissonneurs ne se trouvaient pas à la bibliothèque d'Alexandrie. Plus d'un drame satyrique s'est perdu de bonne beure.

## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΤΡΟΦΟΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

ΜΗΔΕΙΑ. ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

ΚΡΕΩΝ. ΙΑΣΩΝ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΠΑΙΔΕΣ ΜΗΔΕΙΑΣ.

# $MH\Delta EIA.$

## ΤΡΟΦΟΣ.

Είθ' ὤφελ' Άργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας, μηδ' ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε τμηθεῖσα πεύκη, μηδ' ἐρετμῶσαι χέρας ἀνδρῶν ἀριστέων οἱ τὸ πάγχρυσον δέρος Πελία μετῆλθον. Οὐ γὰρ ἄν δέσποιν' ἐμὴ

5

NC. (notes critiques). 5. Άριστέων, pour ἀρίστων, correction de Wakefield. — δέρος, ancienne leçon attestée par Eustathe, in Iliad., page 600, et conservée dans un manuscrit de second ordre, a été rétabli par Porson, à la place de la vulgate δέρας.

4-6. Déjà dans l'antiquité on reprochait à Euripide de parler d'abord de l'arrivée du navire Argo dans la Colchide, et ensuite seulement de la construction et du départ de ce navire. Le scholiaste a fait justice de cette critique peu intelligente (voir la fin du premier argument). L'ordre suivant lequel les idées se présentent à notre esprit n'est pas toujours conforme à l'ordre des faits, mais il n'en est pas moins naturel, et c'est celui que le poëte dramatique doit saisir et reproduire. Euripide l'a compris; son traducteur, Ennius, l'a méconnu. En croyant corriger son modèle, il en a essacé l'exquise vérité. Voici les vers latins (Rhétorique à Hérennius, II, 11, 39) d'après Ribbeck: « Utinam ne in nemore Pelio « securibus Cæsa cecidisset abiegna ad « terram trabes, Neve inde navis inchoandæ « exordium Coepisset, que nunc nominatur « nomine Argo, quia Argivi in ea delecti « viri Vecti petebant pellem inauratam « arietis Colchis, imperio regis Peliæ, per « dolum. » Phèdre, Fables IV, vu, в sq., faitallusion à l'imitation latine, et non à

l'original grec. Cp. d'ailleurs Hélène, 229 sqq., où Euripide s'est imité lui-même. — Les Symplégades ou Cyanées, qui, d'après la légende, fermaient autrefois le Pont-Euxin, sont le pendant des Roches errantes, Πλαγκταί, qu'Homère place dans la mer d'Occident. Voyez Odyssée, XII, 61. — Le mont Pélion borde la Thessalie du côté de la mer. Il avait fourni aux Argonautes le bois de construction, et les poëmes épiques s'arrêtaient sur ce détail, parce que l'Argo passait pour le premier navire que l'on eût construit. Catulle dit encore : « Peliaco quondam prognatæ ver-« tice pinus Dicuntur liquidas Neptuni « nasse per undas Phasidos ad fluctus et « fines Æetæos. » (LXIV, 4 sqq.) — 'Eperμῶσαι γέρας ἀριστέων, armer de rames les mains des héros. Le sujet de cet infinitif est πεύχη, qui équivant à Άργους σχάφος. Έρετμῶσαι, différent de έρέσαι, est expliqué par Hésychius χώπαις άρμόσαι. — Οί.... μετηλθον, qui allèrent chercher la toison d'or pour Pélias (roi d'Iolcos).

Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ' Ἰωλκίας ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ' Ἰάσονος, οὐδ' ἄν κτανεῖν πείσασα Πελιάδας κόρας πατέρα κατώκει τήνδε γῆν Κορινθίαν ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἀνδάνουσα μὲν φυγῆ πολιτῶν ὧν ἀρίκετο χθόνα, αὐτή τε πάντα ξυμφέρουσ' Ἰάσονι, ὅπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατῆ ' νῦν δ' ἐχθρὰ πάντα, καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. Προδοὺς γὰρ αὐτοῦ τέκνα δεσπότιν τ' ἐμὴν γάμοις Ἰάσων βασιλικοῖς εὐνάζεται,

NC. 11. Les nombreuses conjectures qu'on a faites pour rendre la construction de cette phrase plus aisée, ne sont pas seulement inutiles, mais encore inadmissibles. Nous n'exceptons pas celle de Nauck qui, après avoir très-bien réfuté les autres, propose de lire λανθάνουσα pour ἀνδάνουσα, mot que l'antithèse νῦν δ' ἐχθρὰ πάντα défend contre tout soupçon.

8. Ἐκπλαγεῖσ[α], attonita. Cp. 639; Hipp. 38; Hélène, 1417. Ennius dit énergiquement : « Medea animo ægra, amore « sævo saucia. »

P-16. Médée se vit forcée de quitter Iolcos, la patrie de Jason, après avoir fait mourir Pélias, l'ennemi de son époux, par les mains de ses propres filles, qui croyaient le rajeunir au moyen de procédés magiques. Euripide avait traité ce sujet dans sa tragédie des Péliades, qui était son début au théatre. — L'établissement à Corinthe est un nouveau malheur pour Médée. Le vers 16 ne doit donc pas être séparé de l'ensemble de cette période, dont le sens général est, que Médée, après avoir été d'abord bien vue du roi et du peuple de Corinthe, et avoir vécu dans un parfait accord (πάντα συμφέρουσα) avec Jason, a maintenant tout le monde pour ennemi et se trouve délaissée par son époux même (νοσεῖ τὰ φίλτατα). — Ανδάνουσα.... γθόνα. Construisez: Άνδάνουσα μέν πολίταις, ὧν χθόνα ἀφίκετο φυγή. Le génitif πολιτών s'accorde avec ών, par une attraction qui paraîtrait plus naturelle et plus conforme à l'usage, si άνδάνουσα, qui régit le datif, n'arrivait qu'à la fin de de la phrase. On trouve une construction

analogue chez Sophocle, Trachin., 450 sq.; le verbe εἰσίδοιτο y précède κακοῖσιν (pour κακά) οξς έγω βαρύνομας: mais je n'en vois pas d'autre exemple. Pourquoi donc Euripide n'a-t-il pas écrit πολίταις? pourquoi a-t-il ajouté πολιτών, mot qui semble inutile? L'idée de l'exil de Médée appelait celle des indigènes, citoyens du pays: l'antithèse est la même que dans cette phrase de Sophocle (*OEdip. Col.* 12): Mayθάνειν γὰρ ήχομεν ξένοι πρὸς ἀστῶν. Mais comme φυγή fait partie de la phrase incidente, πολίται, qui ne devait venir qu'après, ne pouvait plus se construire avec άνδάνουσα, sous peine d'une confusion inextricable, mais devait entrer aussi dans la phrase incidente, c'est-à-dire subir la loi de l'attraction. Espérons que cette explication mettra la leçon des manuscrits à l'abri de nouvelles conjectures. — Les vers 13 et 14 forment une espèce de parenthèse ( $\eta \pi \epsilon \rho ....$ et c'est là....). La pensée qu'ils renferment avait été exprimée dans ces vers charmants de l'Odyssee, VI, 182 sqq. : Ού μεν γάρ τούγε χρείσσον χαί άρειον, "Η δθ' όμοφρονέοντε νοήμασιν οίχον έχητον Άνήρ ήδε γυνή πόλλ' άλγεα δυσμενέεσσιν, Χάρματα δ' εύμενέτησι : μάλιστα δέ τ' έχλυον αὐτοί.

10

15

γήμας Κρέοντος παιδ', δς αισυμνά χθονός. Μήδεια δ' ή δύστηνος ήτιμασμένη 20βοά μέν δρχους, άναχαλεί δε δεξιάς πίστιν μεγίστην, χαὶ θεούς μαρτύρεται οΐας άμοιδης έξ Ίάσονος χυρεῖ. Κεῖται δ' ἄσιτος, σῶμ' ὑρεῖσ' ἀλγηδόσιν, τὸν πάντα συντήχουσα δαχρύοις χρόνον, 25 έπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤσθετ' ἠδικημένη, ούτ' όμμ' ἐπαίρουσ' ούτ' ἀπαλλάσσουσα γῆς πρόσωπον . ώς δε πέτρος η θαλάσσιος χλύδων αχούει νουθετουμένη φίλων. ην μή ποτε στρέψασα πάλλευχον δέρην 30 αύτη πρός αύτην πατέρ' ἀποιμώζη φίλον καί γαΐαν οἴκους θ', ους προδοῦσ' ἀφίκετο μετ' άνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει. \*Εγνωχε δ' ή τάλαινα συμφορᾶς ὕπο οίον πατρώας μή ἀπολείπεσθαι χθονός. 35 Στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ' όρῶσ' εὐφραίνεται. Δέδοιχα δ' αὐτὴν μή τι βουλεύση νέον. βαρεία γάρ φρήν, οὐδ' ἀνέξεται χαχῶς πάσχουσ' έγῷδα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν.

## NC. 21. Variante : δεξιάς.

49. Le mot αἰσυμνήτης, dont Homère se sert (Odyssée, VIII, 258) pour désigner les juges des combats dans les jeux publics, était le nom qu'on donnait à certains magistrats de Cumes et aussi à des dictateurs, comme Pittacus de Lesbos. Euripide dit αἰσυμνῷ dans le sens général de ἄρχει, de même que βραδεύς, ταγός, πρύτανις, ταμίας, sont poétiquement employés pour βασιλεύς.

21-22. On cite Soph. Phil. 813: "Εμδαλλε χειρός πίστιν. OEd. Col. 1632:
Χερός σῆς πίστιν. L'antique sainteté de l'union des mains est attestée par l'homérique δεξιαί, ἢς ἐπέπιθμεν. De là ces dextræ en métal qu'on voit dans nos musées et qui étaient le symbole d'une alliance conclue.

25-26. Συντήχουσα χρόνον est dit

comme τάχει βιοτάν, v. 141. Nous trouvons plus naturel le trope inverse: Ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύχτες ἡμέραι τε δαχρύοις, Iphig. Aul. 398. — Ἐπεί, depuis que. — Ἡ:σθετ' ἡδιχημένη. Voy. Hipp. 435.

28-29. Cp. Hipp. 305. Androm. 537: Τί με προσπίτνεις άλίαν πέτραν "Η χῦμα λιταῖς ῶς ἰκετεύων; Sénèque, Hipp. 584: α Ut dura cautes undique intractabilis α Resistit undis et lacessentes aquas Longe α remittit, verba sic spernit mea. »

30. Ces vers sont mis en action 800 sqq. 33. Ατιμάσας έγει. Voy. Hipp. 932.

37-39. On devine sans peine ce que la nourrice ne veut pas dire plus clairement. Elle craint que Médée ne se venge sur ses onfants de l'infidélité de Jason. Le vers 86, qui précède immédiatement, l'indique assez;

[μή θηκτον ὤση φάσγανον δι' ήπατος, σιγή δόμους εἰσδᾶσ', ἵν' ἔστρωται λέγος, ἢ καὶ τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνη κἄπειτα μείζω συμφορὰν λάδη τινά.] Δεινή γάρ · οὕτοι ῥαδίως γε συμβαλών ἔχθραν τις αὐτή καλλίνικον οἴσεται. — ᾿Αλλ' οἵδε παῖδες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι στείχουσι, μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι κακῶν · νέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Παλαιόν οίχων χτημα δεσποίνης έμης, τί πρός πύλαισι τήνδ'-άγουσ' έρημίαν ἕστηχας, αὐτη θρεομένη σαυτη χαχά; Πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι θέλει;

## ΤΡΟΦΟΣ.

Τέχνων οπαδέ πρέσδυ τῶν Ἰάσονος, χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν χαχῶς πίτνοντα χαὶ φρενῶν ἀνθάπτεται. Ἐγὼ γὰρ εἰς τοῦτ' ἐχδέδηχ' ἀλγηδόνος, ὥσθ' ἵμερός μ' ὑπῆλθε γῆ τε χοὐρανῷ

NC. 40-43. Les deux premiers de ces vers reviennent 379 et suivants, où ils sont à leur place, tandis qu'ici on ne voit pas même quel est le sein menacé du fer de Médée. Celui qui ajouta les deux autres, mit évidemment τύραγγον pour τὴν τύραγγον, la princesse, ce que le lecteur ne peut deviner, et ne s'aperçut pas que le vers 43 ne s'accordait pas avec les deux suivants. Musgrave avait condamne 41; Nauck vit que les quatre vers ont été interpolés pour préciser δειμαίνω τέ ντν, qui reste mieux dans le vague. Il suffisait d'avoir dit plus haut μή τι βουλεύση νέον. Voy. les notes explicatives. — 45. Beaucoup d'éditeurs écrivent χαλλίνιχον ἄσεται (conjecture de Muret), en sous-entendant ψδήν.

et 90 sqq. ne laissent aucun doute sur les appréhensions de la nourrice. C'est là l'événement tragique. Le poëte le prépare dès le début de la pièce, et l'on voit combien les vers interpolés sont contraires à son intention.

45. Καλλίνικον, sous-entendez στέφανον (schol.). Cp. Iph. Tuur. 42: Τὸν καλλίνι- κον στέφανον Ίλίου θέλων Λαβεΐν.

46-48. Τρόχων équivant à δρόμων (schol.). Τροχών, que certain grammai-

rien grec semble avoir voulu lire ici, désignerait des cerceaux. — Φιλεῖ, solet.

49-52. Voici comment Ennius traduisit les deux ou trois premiers de ces vers: « An- α tiqua herilis fida custos corporis, Quid α sic te extra ædis exanimata eliminas? » — Le quatrième vers rappelle : Πῶς ἀν ἔπειτ' ἀπὸ σεῖο, φίλον τέχος, αὖθι λι-ποίμην Οἰος; Hom. Il. 1x, 437.

55. Πίτνοντα équivaut à ἀποδαίνοντα (schol.). Voy. Hipp. 44 et la note.

50

45

40

55

λέξαι μολουση δεῦρο δεσποίνης τύχας.

Ούπω γὰρ ή τάλαινα παύεται γόων; ΤΡΟΦΟΣ.

Ζηλῶ σ' εν ἀργῆ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ.

**60** 

 $\Omega$  μῶρος, εὶ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε  $\Omega$  ώς οὐδὲν οἶδε τῶν νεωτέρων κακῶν.

ΤΡΟΦΟΣ.

Τί δ' ἔστιν, ὧ γεραιέ; μὴ φθόνει φράσαι. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Οὐδέν : μετέγνων καὶ τὰ πρόσθ' εἰρημένα.

ΤΡΟΦΟΣ.

Μή, πρός γενείου, χρύπτε σύνδουλον σέθεν· σιγήν γάρ, εἰ χρή, τῶνδε θήσομαι πέρι.

65

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

"Ηχουσά του λέγοντος οὐ δοχῶν χλύειν, πεσσούς προσελθών, ἔνθα δὴ παλαίτεροι θάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ, ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινθίας σὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε χοίρανος χθονὸς

70

NC. 58. Variante: Μηδείας τύχας. Cette glose semble s'être déjà trouvée dans le texte dont se servit Ennius. — 68. Παλαίτεροι, leçon du Christus patiens 1178, est avec raison préféré à παλαίτατοι par Pearson et d'autres.

58. La grammaire demande μολούσαν. Mais les Grecs, qui écrivaient fort bien sans avoir appris la grammaire, trouvaient sans doute le datif plus naturel. En effet, la nourrice avait le désir, le désir était à elle, ἴμερός μοι τ΄,ν. Cp. Iph. Aul. 491: Τλλως τέ μ' ἔλεος.... εἰσῆλθε, συγγένωταν ἔννοουμένω. — Ennius chez Cicéron, Tusc. III, xxvi, 63: « Cupido cepit miseram « nunc me, proloqui Cælo atque terræ « Medeaï miserias. »

60. Ζηλῶ σε, heureux homme! La nourrice donne à entendre qu'il faut être naîf pour s'imaginer qu'une femme, et une femme comme Médée, se consolerait si vite d'une telle injure. Les Grecs disaient avec la même ironie : Εὐδαίμων εἶ (Platon, Rép. IV, p. 422 E), μαχάριος εἶ (schol.).

67-68. Οὐ δοκῶν κλύειν, feignant de ne pas entendre, comme μη δοκεῖν ὁρᾶν, Hipp. 463. — Πεσσούς. Les prétendants de Pénélope s'amusent déjà à ce jeu (Odyssee, I, 407), que l'on considérait dans la plupart des villes grecques comme un délassement permis aux vieillards. Ici πεσσοί désigne le lieu où l'on avait l'habitude d'y jouer, par une brachylogie familière aux Athéniens, qui appelaient δψον, μύρον, οἶνος l'endroit où l'on vendait du poisson, des parsumeries, du vin.

Κρέων. Ὁ μέντοι μῦθος εἰ σαφής δδε οὐχ οἶδα ΄ βουλοίμην δ' ἄν οὐχ εἶναι τάδε.

## ΤΡΟΦΟΣ.

Καὶ ταῦτ' Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει; ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

75

Παλαιὰ χαινῶν λείπεται χηδευμάτων, χούχ ἔστ' ἐχεῖνος τοῖσδε δώμασιν φίλος.

### ΤΡΟΦΟΣ.

'Απωλόμεσθ' ἄρ', εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ' ἐξηντληκέναι.

### ΙΙΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Άτὰρ σύ γ`, οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τάδε δέσποιναν, ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον.

80

## ΤΡΟΦΟΣ.

Ω τέχν', ἀχούεθ' οίος εἰς ὑμᾶς πατήρ;
Όλοιτο μὲν μή· δεσπότης γάρ ἐστ' ἐμός'
ἀτὰρ χαχός γ' ὧν εἰς φίλους άλίσχεται.

### ΠΑΙΔΑΓΏΓΟΣ.

Τίς δ' οὐχὶ θνητῶν; ἄρτι γιγνώσκεις τόδε, ώς πᾶς τις αύτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ, [οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ κέρδους χάριν,] 85

NC. 73 et 80. Variante: τόδε. — 87. Le scholiaste déclare ce vers περισσός. Brunck pensa avec raison que, tout en étant peut-être d'Euripide, il dut être noté en marge par quelque lecteur et plus tard admis dans le texte par erreur. L'interpolation se trahit assez. Elle détruit la malice de l'observation en introduisant l'égoisme légitime dont il ne peut être question ici. Elle fait dire au poète que l'égoisme est la suite de vues intéressées, tandis qu'il en est la cause.

75-76. Ei καί, etsi, s'explique par le sens négatif de l'interrogation. — Λείπεται équivaut à ἡττᾶται, έλαττοῦται (schol.).

78-79. La métaphore est tirée d'un navire où il entre des eaux nouvelles avant que les premières aient été vidées (Jacobs).

— Προσφέρειν veut dire : ajouter, et non pas : recevoir en sus. On ne peut donc l'entendre que de la nouvelle apportée par la nourrice à sa maîtresse; et la réponse du gouverneur semble confirmer cette explication.

85-88. La phrase εἰ τούσδε.... (v. 88) se rattache à ἄρτι, dont elle est en quelque sorte le développement. L'esclave dit: « Que tout homme s'aime plus que son prochain, le reconnais-tu seulement depuis aujourd'hui, parce que Jason n'a plus d'affection pour ses enfants afin de plaire à sa femme? » — Comme εἰ a ici le sens de ὅτε ou de ὅτι, il est suivi de la négation οὺ (Krüger, Gramm. grecque, I, 67, 4, 4). — Le vers 86 semble être devenu proverbial. On lit chez Térence-Ménandre, Andr. II,

εὶ τούσδε γ' εὐνῆς οῦνεχ' οὐ στέργει πατήρ; ΤΡΟΦΟΣ.

Ττ', εὖ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω, τέχνα. Σὺ δ' ὡς μάλιστα τούσδ' ἐρημώσας ἔχε καὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσθυμουμένην Ἡδη γὰρ εἶδον ὅμμα νιν ταυρουμένην τοῖσδ' ὡς τι δρασείουσαν οὐδὲ παύσεται χόλου, σάρ' οἶδα, πρὶν κατασχῆψαί τινα. Ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ φίλους, δράσειέ τι.

95

90

MHZEIA.

'Ιὼ, δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνω ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν ΤΡΟΦΟΣ.

Τόδ' ἐχεῖνο, φίλοι παῖδες μήτηρ χινεῖ χραδίαν, χινεῖ δὲ χόλον. Σπεύδετε θᾶσσον δώματος εἴσω

100

NC. 94. Κατασκήψαί τινι, proposé par Elmsley, serait plus conforme à l'usage.

v, 15 : « Verum illud verbum est, volgo « quod dici solet, Omnes sibi malle melius « esse quam alteri. »

90. Τούσδ' ἐρημώσας ἔχε, tiens ces enfants à part. Le sens du verbe ἔχειν est plus marqué ici qu'au vers 33.

92-94. Όμμα ταυρουμένην est expliqué par le schol. ἀγριουμένην καὶ διὰ τοῦ βλέμματος τὸ ὀργίλον ἐπιδεικνῦσαν. Les vers 187 sq. montrent qu'on ne songeait plus guère au sens étymologique de ce verbe. — Πρὶν κατασκήψαί τινα, avant que sa colère tombe sur quelqu'un, comme la foudre, σκηπτός. Le régime direct, au lieu de είς τινα ου τινί, est insolite : on cherche à le justifier par αὐτοὺς ἄν ἐμπέσοι ζῆλος, Sophocle, OEd. Col. 942, exemple douteux.

95. On remarquera au milieu de cette scène le récit de l'esclave gouverneur. C'est là le morceau principal, et il se compose des sept vers 67-73. Il est précédé et suivi de huit vers de dialogue: 59-66, deux monostiques et un distique, deux monostiques et un distique; 74-81, quatre distiques.

La scène commence par sept et six vers, 46-58, trois de la nourrice, quatre du gouverneur, et deux fois trois de la nourrice. Elle se termine aussi par six et sept vers, 82-95; mais ici les six sont partagés entre les deux interlocuteurs, tandis que les sept, quoique encore divisés en trois et quatre, appartiennent à un même personnage. On voit que les éléments de cette scène se trouvent symétriquement groupés autour d'un centre, et que ce centre a le même nombre de vers que les deux morceaux périphériques. Hirzel (dissertation citée plus haut) a signalé une partie de ces symétries; il les aurait vues toutes, s'il n'avait pas compté le vers 87.

96-97. Médée est dans le palais: on l'entend sans la voir. Elle ne sortira qu'au vers 244.

— Πῶ; ἀν ὁλοίμαν ne diffère guère de είθ' ὁλοίμαν. Voy. Hipp. 230 et 345.

98. Τόδ' ἐκεῖνο, voilà ce que je disais. Chez Sophocle, OEdipe s'écrie en se montrant aux vieillards de Colone (v. 438): "Οδ' ἐκεῖνος ἐγώ, voici l'homme dont vous parliez, c'est moi.

καὶ μὴ πελάσητ' ὄμματος ἐγγὺς, μηδὲ προσέλθητ', ἀλλὰ φυλάσσεσθ' ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν φρενὸς αὐθάδους.

Ίτε νῦν χωρεῖθ' ὡς τάχος εἴσω.

Δῆλον δ' ἀρχῆς ἐξαιρόμενον

νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ' ἀνάξει

μείζονι θυμῷ τί ποτ' ἐργάσεται

μεγαλόσπλαγχνος δυσχατάπαυστος

ψυχή δηχθείσα κακοίσιν;

MHAEIA.

Αἰαῖ, ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων ἄξι' ὀδυρμῶν' ὧ κατάρατοι παῖδες ὅλοισθε στυγερᾶς ματρὸς σὺν πατρὶ, καὶ πᾶς δόμος ἔρροι.

ΤΡΟΦΟΣ.

'Ιώ μοί μοι, ιὼ τλήμων.
Τί δέ σοι παϊδες πατρὸς ἀμπλαχίας μετέχουσι; τί τούσδ' ἔχθεις; Οἴμοι, τέχνα, μή τι πάθηθ' ὡς ὑπεραλγῶ. Δεινὰ τυράννων λήματα χαί πως όλίγ' ἀρχόμενοι πολλὰ χρατοῦντες χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν.

106. Faut-il écrire δῆλα δ' ἀπ' ἀρχῆς? On ne peut guère se passer d'une préposition. Quelques manuscrits donnent ἐξ ἀρχῆς, en dépit du mètre. On a aussi proposé ἀρχῆς ἔξ αἰρόμενον. — 107. Le scholiaste atteste les deux leçons ἀνάψει et ἀνάξει. De cette dernière Elmsley a tiré ἀνάξει, qui répond parfaitement à ἐξαιρόμενον. La vulgate ἀνάψει, outre qu'elle est étrange, ne peut se prendre ni intransitivement, parce que l'usage s'y oppose, ni transitivement, parce que le commencement de la phrase montre clairement que la nuée, et non Médée, en est le sujet.

106-108. Δηλον.... θυμώ, dès l'abord (ἀρχης, voir la note critique) la nuée de la douleur fait prévoir en s'élevant, que bientôt elle s'élancera avec plus de fureur.

412. Ici Médée aperçoit les enfants qui rentrent avec leur gouverneur.

418. Ἰπεραλγώ (j'ai une douleur extrême) est construit avec μή, comme ὑπερφοδοῦμαι, j'ai une crainte extrême.

420-21. 'Ολίγ'... μεταδάλλουσιν, obćissant peu, commandant beaucoup, ils ont peine à déposer leurs ressentiments.

110

105

115

120

Τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζῆν ἐπ' ἴσοισιν κρεῖσσον ' ἐμοὶ γοῦν ἐπὶ μὴ μεγάλοις ὀγυρῶς εἴη καταγηράσκειν.
Τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν τοὕνομα νικὰ, χρῆσθαί τε μακρῷ λῷστα βροτοῖσιν ' τὰ δ' ὑπερβάλλοντ' οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς ' μείζους δ' ἄτας, ὅταν ὀργισθῆ δαίμων, οἴκοις ἀπέδωκεν.

125

130

### ΧΟΡΟΣ.

Έχλυον φωνάν, ἔχλυον δε βοάν
τᾶς δυστάνου
Κολχίδος, οὐδέ πω ἤπιος ἀλλὰ, γεραιὰ, λέξον ἐπ' ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάθρου γόον ἔχλυον οὐδὲ συνήδομαι, ὧ γύναι, ἄλγεσι δώματος,
ἐπεί μοι φίλον χέχρανται.

[Proode.]

135

### ΤΡΟΦΟΣ.

Ούχ εἰσὶ δόμοι : φροῦδα τάδ' ἤδη.

NC. 423-24. On lisait έμοι γοῦν, εἰ μὴ μεγάλως, ὀχυρῶς γ' (les manuscrits portent τ') εῖη. Si l'expression laissait à désirer (Nauck, choqué par μεγάλως καταγηράσκειν, demandait λιπαρῶς), le sens est encore plus en défaut : car la médiocrité ne doit pas être représentée ici comme un pis-aller. Je me suis rencontré pour la correction de le passage avec Berthold, Rhein. Mus. xxi, p. 63. — 438. Hermann a retranché ω avant γεραιά. — 135. Γόον, correction d'Elmsley pour βοάν, glose provenant du vers 434.

125-130. Hérodote, III, 80, commence à peu près de la même façon l'éloge de l'égalité politique : Πληθος δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν οὕνομα πάντων κάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην (passage cité par Porson).

Τὰ δ' ὑπερδάλλοντ' οὐδένα καιρὸν δύναται, ce qui dépasse la mesure n'a la valeur d'aucun à-propos, c.-à-d. οὐδὲν καίριον δύναται, n'a jamais une influence appropriée à la circonstance. Mais comme le poëte a déjà signalé plus haut l'influence funeste de la grandeur dans la prospérité, il n'insiste ici que sur l'adversité, en disant que la grandeur rend les chutes plus rudes. Le sujet de ἀπέδωκεν est τὰ ὑπερ-

δάλλοντα, et non δαίμων.

33-137. Ουδέ πω ήπιος, et elle ne s'est pas encore apaisée. — Une scholie explique ἐπ' ἀμφιπύλου par ἐπὶ τοῦ πυλῶνος οὖσα: ce qui me semble plus naturel que de joindre ἀμφιπύλου μελάθρου et de l'entendre d'un palais ayant deux portes, l'une sur le devant et l'autre sur le derrière. Non que la chose ne soit trèspossible; mais le chœur se trouve sur la façade du palais: pourquoi parlerait-il de l'entrée opposée? — Κέκρανται équivaut a τετέλεσται, ὑπάρχει (schol.).

438. Οὐχ.... ἤδη. Comme le chœur dit qu'il prend part aux malheurs d'une maison

Τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων, ἡ δ' ἐν θαλάμοις τάκει βιοτὰν δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν παραθαλπομένη φρένα μύθοις.

140

MHAEIA.

Αἰαῖ, διά μου κεφαλᾶς φλόξ οὐρανία βαίη· τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος; φεῦ φεῦ θανάτω καταλυσαίμαν βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα.

145

ΧΟΡΟΣ.

Αϊες, ὧ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς, ἀχὰν οἵαν ά δύστανος μέλπει νύμφα;
Τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου κοίτας ἔρος, ὧ ματαία;
Σπεύσει θανάτου τελευτά μηδὲν τόδε λίσσου.
Εἰ δὲ σὸς πόσις

καινά λέγη σεδίζει,

150

[Strophe.]

155

NC. 440. Τὸν μὲν, simple et excellente correction de Musgrave, pour ὁ μέν. La conjecture de Porson φροῦδα γὰρ ἤδη ∦τάδ' · ὁ μὲν.... introduit une particule dont on n'a que aire, et ne peut s'étayer sérieusement de la paraphrase des scholiastes. — 448. Peut-être καὶ γαῖα φάος τ'. Voy. l'antistrophe. — 449. ἀχὰν, correction d'Elmsley pour lαχάν. — 454-454. On lisait τίς (ου τί) σοί ποτε τᾶς ἀπλάστον (ου ἀπλήστον) κοίτας ἔρος (ου ἔρως), ὧ ματαία, σπεύσει θανάτον τελευτάν; Pour faire un sens quelconque, il faudrait au moins σπεύδει. Au lieu de τᾶς ἀπλάστον (forme trop dorienne) κοίτας, qu'on expliquait « lit dont tu ne peux te rassasier », Elmsley proposa τᾶς ἀπλάτον κοίτας. La faute est commune (νογ. Eschyle, Prom. 371. Eum. 53) et la correction est juste, quoique l'interprétation du critique anglais, τᾶς ἀνάνδρον κοίτας, soit inadmissible. Le chœur arrivera à l'infidélité de Jason aux vers 454 et suivants : ici il n'en est pas encore question, et tout s'éclaireit en écrivant τελευτά et en changeant la ponetuation.

qui lui est chère, la nourrice répond : α Il α n'y a plus de maison, c'en est fait de cela (τάδε) » c.-à-d. de ce qui constitue une maison.

151-154. Τίς.... λίσσου, pourquoi donc désires-tu le sommeil redoutable dont on

n'ose approcher), insensée que tu cs? La mort ne viendra que trop vite; ne la réclame pas. — Τᾶ; ἀπλάτου κοίτας, trope amené par le mot de Médée θανάτω καταλυσαίμαν βιοτάν, équivant à τύμβου ου θανάτου. Voy. d'ailleurs la note critique.

160

165

κείνω τόδε μή χαράσσου: Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει: μή λίαν τάκου δυρομένα σὸν εὐνήταν.

### MHAEIA.

'Ω μεγάλα Θέμι καὶ πότνι' Αρτεμι,
λεύσσεθ' ὰ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις
ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον
πόσιν; ὅν ποτ' ἐγὼ νύμφαν τ' ἐσίδοιμ'
αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους,
οἵ γ' ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ' ἀδικεῖν.
'Ω πάτερ, ὧ πόλις, ὧν ἀπενάσθην
αἰσχρῶς, τὸν ἐμὸν κτείνασα κάσιν.

ΤΡΟΦΟΣ.

Κλύεθ' οἶα λέγει κἀπιδοᾶται Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά θ', δς ὅρκων θνητοῖς ταμίας νενόμισται;

170

NC. 159. La leçon δδυρομένα a été corrigée par Musgrave, et εὐνέταν par Brunck.— 160. Ce vers cacophone n'est pas d'accord avec 169, où la nourrice dit que Médée invoque Thémis et Jupiter, qui sont en effet les vengeurs des parjures, tandis que Diane, quand même on voudrait l'identifier avec Hécate, n'est guère de mise dans cette circonstance. Il faut reconnaître qu'il y a ici une faute, et une faute très-ancienne : car on voit dans les scholies que les grammairiens grecs étaient déjà fort embarrassés de cette disficulté (ἀπορία) et qu'ils proposaient toutes sortes de solutions (λύσεις) qui ne font pas grand honneur à leur jugement. Je pense depuis longtemps que le poëte écrivit : "Ω μέγαλε Ζεῦ καὶ Θέμι πότνια, et la même conjecture, ou peut s'en faut, vient d'être proposée par Heimsoeth, Kristiche Studien zu den griechischen Tragikern, p. 148. Voici comment j'explique l'origine de la faute. Le manuscrit primitif portait : KAIHOTNIAOEMI, et comme les anapestes réguliers n'admettent pas de pied de quatre brèves, on avait ajouté OEMI au-dessus de KAI, afin d'indiquer la transposition nécessaire. Mais cette indication ayant été mal comprise, OEMI fut inséré avant KAI, ce qui entraîna le changement de HOTNIAOEMI en HOTNIAPTEMI. L'idée de Nauck, qui veut qu'on écrive au vers 169 : Θέμιν εὐχταίαν Ζηνὸς, ὅς ὄρχων, ne remédie pas à tous les inconvénients.

167-168. Χαράσσεσθαι équivaut à θήγεσθαι, et veut dire : être acéré, c.-à-d.
exaspéré contre quelqu'un. Cp. Hérodote,
VII, 4 : Μεγάλως κεχαραγμένον τοῖσι
Άθηναίοισι. Le chœur veut que Médée s'en
remette de sa vengeance à Jupiter, qui
sera le désenseur de son droit, σύνδικος.

160. Voir la note critique.

164-165. Αὐτοῖς μελάθροις. C'est ainsi qu'on dit qu'un vaisseau périt αὐτοῖς ἀν-

δράσιν ου αὐτανδρος. Il n'est pas d'usage d'ajouter la préposition σύν dans ces locutions. — Πρόσθεν ἀδικεῖν. Jason a mis les torts de son côté, en violant le premier la foi des serments. Hermann cite à propos Homère, Il. 111, 299: 'Οππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν.

169-170. Thémis est appelée εὐχταία comme veillant sur la sainteté des vœux, εὐχαί. La phrase Ζῆνά θ'.... νενόμισται

Ούχ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μιχρῷ δέσποινα χόλον χαταπαύσει.

## ΧΟΡΟΣ.

Πῶς ἀν ἐς ὄψιν τὰν άμετέραν
ἔλθοι μύθων τ' αὐδαθέντων
δέξαιτ' ὀμφὰν,
εἴ πως βαρύθυμον ὀργὰν
καὶ λῆμα φρενῶν μεθείη.
Μήτοι τό γ' ἐμὸν πρόθυμον
φίλοισιν ἀπέστω.
'Ἀλλὰ βᾶσά νιν
εξω, φίλα καὶ τάδ' αὔδα.
Σπεῦσον δέ τι πρὶν κακῶσαι τοὺς ἔσω '
πένθος γὰρ μεγάλως τόδ' ὁρμᾶται.

#### ΤΡΟΦΟΣ.

Δράσω τάδ' · ἀτὰρ φόδος εἰ πείσω
δέσποιναν ἐμήν · 185
μόχθου δὲ χάριν τήνδ' ἐπιδώσω.
Καίτοι τοκάδος δέργμα λεαίνης
ἀποταυροῦται διμωσὶν, ὅταν τις
μῦθον προφέρων πέλας ὁριμαθῆ.
Σκαιοὺς δὲ λέγων κοὐδέν τι σοφοὺς 190
τοὺς πρόσθε βροτοὺς οὐκ ἄν ἁμάρτοις,

NC. 483. Les manuscrits portent σπεῦσον ου σπεῦσαι πρίν τι κακῶσαι τοὺς εἰσω. Brunck écrivit ἔσω. La correction principale est due à Hermann.

est calquée sur le vers d'Homère (Il. 1v, 84 et ailleurs) : Ζεύς, ὅστ' ἀνθρώπων ταμίας πολέμοιο τέτυκται.

476. Εί πως, ellipse facile à comprendre. Le chœur dit : « Je voudrais la voir et lui parler, pour essayer si....»

478. Τὸ ἐμὸν πρόθυμον équivaut à ἡ ἐμὴ προθυμία. Voir Hipp. 248 et la note.

182. Construisez καὶ αύδα τάδε φίλα (ὅντα): et annonce que ceux qui se trouvent ici sont amis. Cp. Eschyle,

Perses, 4 : Τάδε μέν Περσων.... πιστά καλείται. — Τι πρίν est pour πρίν τι.

184-186. Φόδος εἰ πείσω équivant à φοδοῦμαι μὴ οὐ πείσω, vereor ut persuadeam. — Μόχθου.... ἐπιδώσω, je me donnerai cette peine (non pas : cette nouvelle peine) pour te plaire. Ἐπιδοῦναι veut souvent dire : accorder volontairement, comme ἐπίδοσις désigne un don volontaire.

188. Άποταυροῦται. Voy. vers 92 et la note.

οἴτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν θαλίαις
ἐπί τ' εἰλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις
εὕροντο βίου τερπνὰς ἀκοάς :
στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας
εὕρετο μούση καὶ πολυχόρδοις
ῷδαῖς παύειν, ἐξ ὧν θάνατοι
δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους.
Καίτοι τάδε μὲν κέρδος ἀκεῖσθαι
μολπαῖσι βροτούς · ἵνα δ' εὕδειπνοι
δαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοήν;
τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀρ' αὐτοῦ
δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν.

ΧΟΡΟΣ.

'Ιαχὰν ἄϊον πολύστονον γόων, [Εροde.]
λιγυρὰ δ' ἄχεα μογερὰ βοᾳ 205
τὸν ἐν λέχει προδόταν κακόνυμφον '
θεοκλυτεῖ δ' ἄδικα παθοῦσα
τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν, ἄ νιν
ἔδασεν Ἑλλάδ' ἐς ἀντίπορον 210

NC. 204. Faut-il lire láv pour layáv, comme Hipp. 585? Le mètre est douteux.

201-203. Bon ne désigne pas seulement des cris : les poëtes disent λυρών, αὐλών, υμνων βοή. — Δαιτός πλήρωμα, qui est une apposition explicative de τὸ παρόν, ne doit pas s'entendre, je crois, de toutes les choses qui composent et complètent un banquet, encore moins (d'après une scholie) du nombre des convives. Il s'agit de la satisfaction physique, du plaisir de manger : les mots εὐδειπνοι δαΐτες l'indiquent assez. Cp. Ion, 1170 : Βοράς ψυγην ἐπλήρουν. — Voici la seconde digression philosophique où la nourrice se laisse aller. La première se trouve 119-130. Il est à remarquer que dans une scène d'Hippolyte, semblable à celle-ci par les circonstances et par le mètre, la nourrice de Phèdre s'égare aussi deux sois dans des réflexions générales, v. 186-197 et 252-266.

205-206. La phrase βοᾶ ἄχεα λιγυρὰ μογερά (les deux adjectifs sont au neutre et

se rapportent à ἄχεα) régit un autre accusatif, τὸν.... κακόνυμφον, comme pourrait faire la phrase équivalente θρηνεῖ λιγυρῶς. Cp. Soph. Él., 123 : Τάκεις οἰμωγὰν Άγαμέμνονα. — Προδόταν ἐν λέχει est dit comme ἐν τοῖς οἰκείοισιν χρηστός, Soph. Antig., 661. — Κακόνυμφον, mauvais époux.

208-210. Ζηνὸς ὁρχίαν Θέμιν. Thémis gardienne des serments est intimement liée à Jupiter, vu qu'elle n'est qu'un attribut personisié du dieu souverain. Elle siégeait à côté de lui, était sa πάρεδρος. Eschyle dit en parlant de Thémis, gardienne du droit des suppliants: Ἱχεσία Θέμι; Διὸς χλαρίου, Suppl., 360, et Sophocle appelle le Serment: Ὁ πάντ' ἀίων Διὸς "Ορχος, OEd. Col., 1767. — C'est la consiance que Médée accordait aux serments de Jason et à la déesse gardienne de la foi jurée, qui la porta à quitter son pays, ἄ νιν ἔδασεν....

δι' άλα νύχιον ἐφ' άλμυρὰν πόντου κληδ' ἀπέραντον.

## MHAEIA.

Κορίνθιαι γυναϊχες, έξηλθον δόμων,
μή μοί τι μέμφησθ' · οἶδα γάρ πολλούς βροτῶν 215
σεμνούς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο,
τοὺς δ' ἐν θυραίοις · οἱ δ' ἀφ' ἡσύχου ποδὸς
δύσχλειαν ἐχτήσαντο χαὶ ῥάθυμίαν.
Δίχη γάρ οὺχ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς βροτῶν,
ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐχμαθεῖν σαρῶς 220
στυγεῖ δεδορχὼς, οὐδὲν ἡδιχημένος.
Χρὴ δὲ ξένον μὲν χάρτα προσχωρεῖν πόλει ·
οὐδ' ἀστὸν ἤνεσ' ὅστις αὐθάδης γεγὼς

NC. 218. Μέμφησθ', leçon mieux autorisée que μέμφοισθ' ou μέμψησθ', se défend par d'autres exemples du subjonctif présent après un aoriste. Cp. Hecube, 27. — 219. Evestry, leçon du scholiaste. Les manuscrits ont ένεστ' έν.

244-242. Δι' άλα νύχτον, par la mer nocturne, c.-à-d. en s'embarquant la nuit et clandestinement. — Πόντου κλῆδ' ἀπέραντον, la clef impénétrable du Pont-Euxin, les fabuleuses Symplégades du Bosphore, desquelles il a été question dans le prologue.

214-218. Médéc, avertie que des femmes de Corinthe voudraient lui parler et lui donner de bons conseils, sort, de crainte de les blesser par un refus. Car, dit-elle, je sais beaucoup d'hommes, soit de ceux que j'ai vus moi-même, soit parmi les étrangers dont j'ai entendu parler (τοὺς μέν.... θυραίοις, d'après l'explication de Seidler), qui se sont rensermés dans une reserve orgueilleuse (σεμνούς γεγώτας), et qui, par cette répugnance de se montrer et de converser en public (άφ' ήσύχου ποδος), se sont fait une mauvaise réputation et ont passé pour dédaigneux. Quant à σεμνούς, voy. Hipp. 93, 99 et la note. - Ol čé n'indique pas, à mon avis, une autre classe de personnes, mais reprend le fil du discours interrompu par la double phrase incidente. - 'Pαθυμία désigne ici l'insouciance dédaigneuse de ceux qui ne descendent pas à se communiquer aux autres, et ραθυμίαν έχ– τήσαντο, équivalant a ραθυμίας δόξαν έχτ., est dit comme άδιχίαν, μωρίαν ότλειν, et, pour citer un exemple tout à fait parallèle, comme Τήν δυσσέβειαν εύσεβούσ έχτησάμην, Soph. Ant., 924. — Le sens de ce passage a été beaucoup discuté par les commentateurs tant anciens que modernes. Personne ne s'y est trompé plus lourde : ent que le hon Ennius. Il prenait δομων dans le sens de « patrie » et croyait que Médée se justifiait d'avoir quitté son pays. Cette première erreur dut entraîner plusieurs autres. Voici les vers qu'on a tirés de Cicéron, Ad famil. VII, 6: « Quæ Co-« rinthi altam arcem habetis, matronæ a opulenta, optumates, Ne mihi vitio vos « vortatis, a patria quod absiem. Multi ∝ suam rem bene gessere et publicam patria α procul, Multi, qui domi ætatem agerent, « propterea sunt improbati. » (Le second vers, relait par Elmsley avec la prose de Cicéron, est sujet à caution.) Je ne pense pas que le texte qu'Ennius avait sous les yeux différât du nôtre. Comme il ne comprenait pas la phrase assez obscure : Τούς μέν όμματων απο, τούς δ' έν θυραίοις. Ennius ne s'attacha qu'à ces derniers mots, qui pouvaient se rapporter à ce qu'il croyait être le sens général du passage, et il négligea le reste.

219-224. Si les personnes qui vivent a l'écart sont mal famées, la faute en est, en partie, aux jugements précipités des hommes

πιχρός πολίταις έστιν άμαθίας ύπο. 'Εμοί δ' ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσόν τόδε 225 ψυχήν διέφθαρχ' · οίχομαι δέ καὶ βίου χάριν μεθείσα κατθανείν χρήζω, φίλαι · έν ῷ γὰρ ἦν μοι πάντα, γιγνώσκει καλῶς. κάκιστος ἀνδρῶν ἐκδέδηχ' ούμὸς πόσις. -Πάντων δ' όσ' έστ' έμψυχα καὶ γνώμην έχει 230 γυναϊκές έσμεν άθλιώτατον φυτόν. Άς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερδολῆ πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώματος λαβεῖν · χαχοῦ γὰρ τοῦτό γ' ἄλγιον χαχόν. Κάν τῷδ' ἀγὼν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβεῖν 235 η γρηστόν · οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαί γυναιξίν, ούδ' οδόν τ' ανήνασθαι πόσιν. Είς χαινά δ' ήθη χαὶ νόμους ἀφιγμένην δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν, όπως μάλιστα γρήσεται συνευνέτη. 240

NC. 228. Le scholiaste (apparemment d'après Didymus) met sur le compte des acteurs la faute γινώσκειν καλῶς, qui se trouve dans tous nos manuscrits. Il ne dit pas, il est vrai, quelle est la bonne leçon; mais on voit que les deux mots formaient une parenthèse. Canter proposa γιγνώσκω, Musgrave γιγνώσκεις. J'ai pensé que la troisième personne donnait un sens plus satisfaisant. — 234. Variantes : τοῦτ', τοῦδ' ἔτ', τοῦτ' ἔτ'. — 235. Peut-être φαῦλον λαβεῖν. — 240. Οπως, correction de Meineke, pour ὅτω.

qui condamnent sans connaître : c'est là ce que disent les trois premiers vers. Mais ces personnes aussi ont tort de fuir le contact de leurs semblables : c'est la ce qui se trouve expliqué dans les trois vers suivants. L'étranger surtout doit s'accommoder aux mœurs de la ville où il s'est établi : Médee insiste sur ce cas qui est le sien, ξένον μὲν κάοτα... Mais l'indigène aussi doit éviter de blesser ses concitoyens en dedaignant de se mèler à eux : αὐθάδης γεγώς est le commentaire de σεμνούς γεγώτας, v. 216. — "Οστις, v. 220, se rapporte au pluriel βροτῶν par un grécisme dont il a été question, Hipp. 79.

228. Γιγνώσκει καλῶς. Jason le comprend bien, et cela aggrave sa faute.

229. Excénne, evasit, il est devenu, il s'est changé en...

280-34. Médée vient de donner les ex-

plications que son préambule annonçait. Maintenant, elle montrera que sa cause est la cause de toutes les femmes, afin d'aller au devant des observations du chœur et de mettre de son parti les conseillères. — Άθλιώτατον φυτόν. Le mysogyne Hippolyte appelle les femmes ἀτηρὸν φυτόν, v. 630, et toute sa tirade est en quelque sorte la contre-partie de celle-ci. Les trois vers suivants roulent sur le même fait que Hipp. 627-29, mais ils en tirent des conséquences tout opposées.

236-37. Οὐ γὰρ.... πόσιν. Quitter son mari est scandaleux, le répudier impossible. Le droit de répudiation n'appartenait qu'au mari. La femme pouvait demander à l'archonte le droit de quitter son mari (ἀπό-λειψι;); mais elle devait faire sa plainte personnellement, et l'opinion la condamnait presque toujours.

Κάν μεν τάδ' ήμιν εκπονουμέναισιν εύ πόσις ξυνοιχή μή βία φέρων ζυγόν, ζηλωτός αίών · εί δὲ μή, θανεῖν χρεών. Άνηρ δ' δταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών, έξω μολών έπαυσε χαρδίαν άσης, 245 η πρός φίλων τιν' η πρός ηλικας τραπείς: ήμιν δ' ανάγχη πρός μίαν ψυχήν βλέπειν. Λέγουσι δ' ήμᾶς ώς ἀχίνδυνον βίον ζῶμεν κατ' οἴκους, οἱ δὲ μάρνανται δορί. καχῶς φρονοῦντες · ώς τρὶς ἄν παρ' ἀσπίδα **250** στηναι θέλοιμ' αν μαλλον η τεχείν απαξ. — Άλλ' οὐ γὰρ αύτὸς πρὸς σὲ κἄμ' ἤκει λόγος : σοί μέν πόλις θ' ήδ' έστι και πατρός δόμοι βίου τ' ὄνησις καὶ φίλων συνουσία, έγω δ' έρημος ἄπολις οὖσ' ύβρίζομαι 255 πρός ανδρός, έχ γης βαρβάρου λελησμένη, ού μητέρ', ούκ άδελφον, ούχι συγγενή μεθορμίσασθαι τησδ' έχουσα συμφοράς. Τοσόνδε δή σου τυγχάνειν βουλήσομαι, ήν μοι πόρος τις μηχανή τ' έξευρεθή **260** πόσιν δίχην τῶνδ' ἀντιτίσασθαι κακῶν [τὸν δόντα τ' αὐτῷ θυγατέρ' ἥν τ' ἐγήματο],

245-46. Variantes: χαρδίας ἄσην, φίλον τιν' et ήλιχα. — 252. La leçon αὐτός a été corrigée par Porson. — 259. Les bons manuscrits ont τοσοῦτον δέ. Vulgate τοσοῦτον οδν. J'ai suivi Nauck. — 261. Δίχην, correction d'Elmsley pour δίχη. — 262. Porson écrit ή τ' ἐγήματο, ce qui rétablit la grécité, mais n'empêche pas que ce vers soit mal écrit et que les deux nouveaux régimes arrivent au moment où on ne les attendait plus. Nauck a reconnu la main d'un interpolateur, qui voulait saire tout dire à Médée, même ce qu'elle ne doit pas dire ici, et qui se servit du beau vers 288 pour en saire un mauvais.

242. Mη.... ζυγόν, ne portant pas à contre-cœur le joug de l'hymen. Le joug n'indique pas la servitude, puisqu'il est question du mari, mais l'union des époux attachés ensemble comme deux chevaux qui trainent le même char.

247. Πρός μίαν ψυχήν την τοῦ ἀνδρός (schol.).

248-54. Λέγουσι δ' ήμᾶς ώς pour λέγουσι δ' ώς ήμεῖς est un grécisme connu. Καχῶς φρονοῦντες, ils ont tort.
΄Ω;... ἄπαξ. Ennius : « Nam ter sub ar« mis malim vitam cernere, Quam semel
« modo parere. »

258. Μεθορμίσασθαι, chercher un autre mouillage pour se mettre à l'abri du gros temps, συμφοράς.

261. De même qu'on dit du coupable τίνει δίκην, on dit du vengeur τίνεται τὸν αἴτιον δίκην τῶν ἀδικημάτων, il fait que

σιγᾶν. Γυνή γὰρ τἄλλα μὲν φόδου πλέα, κακή δ' ἐς ἀλκήν καὶ σίδηρον εἰσορᾶν ' ὅταν δ' ἐς εὐνήν ἠδικημένη κυρῆ, οὐκ ἔστιν ἄλλη φρήν μιαιφονωτέρα.

265

## ΧΟΡΟΣ.

Δράσω τάδ' · ἐνδίχως γὰρ ἐχτίσει πόσιν, Μήδεια. Πενθεῖν δ' οὔ σε θαυμάζω τύχας. Όρῶ δὲ χαὶ Κρέοντα τῆσδ' ἄναχτα γῆς στείχοντα, χαινῶν ἄγγελον βουλευμάτων.

270

### ΚΡΕΩΝ.

Σὲ τὴν σχυθρωπὸν χαὶ πόσει θυμουμένην, Μήδειαν, εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν φυγάδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῆ τέχνα, καὶ μή τι μέλλειν : ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου τοῦδ' εἰμὶ, χοὐχ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω.

275

## ΜΗΔΕΙΑ.

Αἰαῖ · πανώλης ἡ τάλαιν' ἀπόλλυμαι. Έχθροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων,

NC. 267. Var. Δρᾶσον. — 273. Au lieu de σαυτῆ, les manuscrits portent σὺν αὐτῆ ou αὐτῆ, faute corrigée par les premiers éditeurs.

le coupable paye la rançon (subisse la peine) de ses crimes. Elmsley a recueilli plusieurs exemples de cette construction.

266. Le discours de Médée se compose de trois parties. Elle dit pourquoi elle vient s'expliquer et quelle est sa situation en cinq, trois, trois, cinq vers, 214-229. Vient ensuite le morceau sur la triste condition des femmes, 230-251, lequel se divise ainsi : après deux vers qui contiennent l'énoncé général du sujet, il y a quatre tercets et deux quatrains. Enfin Médée revient à sa propre situation et demande au chœur de lui garder le secret des projets qu'elle médite : morceau qui contient deux fois sept vers, 252-266. Cette disposition a été signalée par Hirzel.

267. En arrivant, les femmes de Corinthe avaient manifesté d'autres intentions. Voyez 455 et suivants, 476 et suivants. Médée les a gagnées en leur présentant sa cause comme la cause de toutes les femmes.

274-72. Dans Eschyle Mercure interpelle Prométhée par les mots: Σὲ τὸν σοφιστήν. Créon chez Sophocle, aborde Antigone en lui disant: Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν ἐ; πέδον κάρα, et cette manière impérieuse d'entrer en matière est fréquente chez les tragiques. — Εἶπον pour λέγω, grécisme qui marque que la résolution a été prise antérieurement. Comp. 223 et passim.

274-75. Βραβεὺ; λόγου τοῦδ' εἰμί. Je veillerai à l'exécution de cet ordre. On appelait βραβεῖς ceux qui présidaient et jugeaient les concours gymniques; le verbe βραβεύω prend quelquefois un sens plus général, même chez les prosateurs.

278-79. Έχθροι... ἐκδασις. Il est vrai que πάντα κάλων ἐξιέναι, ἐκτείνειν, κινεῖν sont des phrases proverbiales pour dire: tenter tous les moyens, faire tous

χούχ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔχδασις. Έρησομαι δὲ χαὶ χαχῶς πάσχουσ' ὅμως, τίνος μ' ἔχατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον;

280

## KPEQN.

Δέδοικά σ', οὐδὲν δεῖ παραμπέχειν λόγους,
μή μοί τι δράσης παῖδ' ἀνήκεστον κακόν.
Συμδάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος :
σορὴ πέφυκας καὶ κακῶν πολλῶν ἴδρις,
λυπεῖ δὲ λέκτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη.
Κλύω δ' ἀπειλεῖν σ', ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι,
τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην
δράσειν τι. Ταῦτ' οὖν πρὶν παθεῖν φυλάξομαι.
Κρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ' ἀπεχθέσθαι, γύναι,
290
ἢ μαλθακισθένθ' ὕστερον μέγα στένειν.

MHAEIA.

Φεῦ φεῦ.

οὐ νῦν με πρῶτον, ἀλλὰ πολλάχις, Κρέον, ἔδλαψε δόξα μεγάλα τ' εἴργασται χαχά. Χρὴ δ' οὖποθ' ὅστις ἀρτίφρων πέφυχ' ἀνὴρ παῖδας περισσῶς ἐχδιδάσχεσθαι σοφούς '

295

NC. 284. Faut-il écrire συλλαμβάνει pour συμβάλλεται? Le génitif serait alors légitime, et la faute peut s'expliquer par la glose συλλαμβάνεται. — 290. Les manuscrits ont ἀπέχθεσθαι. Elmsley corrigea l'accentuation. — 291. Μεταστένειν, conjecture de Nauck, est peut-être la vraie leçon. Cependant μέγα στένειν, leçon des manuscrits et de Plutarque, qui cite ce vers deux fois, de tuenda sanitate, p. 124, et de vitioso pudore, p. 530, n'est pas mauvais.

ses efforts. Mais ici il ne faut pas perdre de vue le sens premier de ce trope emprunté, comme tant d'autres, à la marine. Il y a une métaphore suivie et comme l'image en raccourci d'un combat naval. Les ennemis, dit Médée, courent sur moi à toutes voiles, et il n'est pas facile d'atteindre (οὐχ εὐπρόσοιστος) un lieu pour débarquer (ἔχδασις) et se soustraire au danger (ἄτης).

280. Καὶ κακῶς πάσχουσ' ὅμως, toute malheureuse, tout opprimée que je suis.

282. Δέδοικά σε μη δράσης. Comp. pour la construction, v. 248.

284. Συμβάλλεται... δείματος, beaucoup

de choses contribuent à cette crainte. Mais on dit συμβάλλεσθαι είς τι, et le génitif δείματος ne semble se justifier par aucun analogie. Voyez la note critique.

287. Κλύω.... ώς ἀπαγγέλλουσί μο:, pléonasme qui se retrouve *Phénic*. 737: Επτ' ἄνδρας φασίν, ώς ήκουσ' ἐγώ, passage cité par Elmsley.

288. Γαμείν se dit de l'époux, γαμείσθαι de l'épouse.

290. Άπεχθέσθαι aoriste de ἀπεχθάνεσθαι. Le présent ἀπέχθεσθαι n'est pas attique.

295. Παϊδας... σαφούς, faire de ses en-

χωρὶς γὰρ ἄλλης ῆς ἔχουσιν ἀργίας

Φθόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ.

Σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ
δόξεις ἀχρεῖος κοὐ σοφὸς πεφυκέναι ·

τῶν δ' αὖ δοκούντων εἰδέναι τι ποικίλον

300

κρείσσων νομισθεὶς λυπρὸς ἐν πόλει φανεῖ.

'Εγὼ δὲ καὐτὴ τῆσδε κοινωνῶ τύχης.

Σοφὴ γὰρ οὖσα, τοῖς μέν εἰμ' ἐπίφθονος,

[τοῖς δ' ἡσυχαία, τοῖς δὲ θατέρου τρόπου,]

τοῖς δ' αὖ προσάντης · εἰμὶ δ' οὐκ ἄγαν σοφή.

NC. 298. Un manuscrit secondaire offre la mauvaise variante προσφέρων ἔπη, que Porson n'aurait pas dù attribuer à une seconde édition de la pièce. On ne voit pas comment la parodie d'Aristophane, Thesmoph. 1430, aurait pu engager Euripide à gâter un vers heureux. — 304. Ce vers est le vers 808 légèrement modifié. Mais autant le vers 808 est à sa place, autant celui-ci est inséré en dépit du bon sens. L'interpolation a été reconnue par Pierson et par tous les critiques qui n'ont pas voulu sermer les yeux à la lumière.

fants des hommes d'une science extraordinaire par l'enseignement qu'on leur fait donner. La préfixe èx indique le résultat obtenu, la voix moyenne marque l'action indirecte, l'idée de faire donner. Le bonhomme Strepsiade ne put enseigner lui-même à son fils l'art de la chicane, mais il le lui fit enseigner; aussi dit-il: Ἐδιδαξάμτν σε τοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν (Aristophane, Nuées 4338).

296-301. Les deux premiers vers sont expliqués par les quatre suivants. Ceux qui l'occupaient de sciences spéculatives, de théories, de ce qui ne semblait pas directement pratique ou qui n'avait pas, comme la poésie, sa place marquée dans les institutions publiques, ceux enfin qu'on appelait sophistes (en prenant ce mot soit en bonne soit en mauvaise part), étaient traités par le vulgaire ignorant (τοίς σχαιοίς) de désœuvrés, de fainéants (ἀργοί), accusés de n'ètre bons à rien (ἀχρεῖοι). Que ne s'occupaient-ils de leur maison ou des affaires publiques en bons citoyens et honnètes pères de famille? Atistophane fait adorer ses Nuccs par les fainéants, ανδράσιν αργοί:, v. 316. D'un autre côté, on leur reprochait d'en savoir trop, d'être des hommes dangereux : on se défiait de leur science et on les haïssait. Pourquoi, en efset, ne pas se contenter de la sagesse pratique des ancêtres, pourquoi vouloir aller

au delà de ce que savaient les hommes réputés habiles au bon vieux temps et ceux qui leur ressemblaient dans le présent (τῶν δοχούντων εἰλένα: τι ποιχίλον)? Επ écrivant ces vers, Euripide songeait à son maître Anaxagore (déjà menacé alors du procès que l'on sait), à son ami Socrate, à ses contemporains enfin; et plus tard il développa ces accusations, en les réfutant victoricusement, dans sa tragédie d'Antiope. Les frères Zéthus et Amphion, dont la querelle acquit tant de célébrité parmi les anciens (voyez Platon, Gorgius, p. 485 sq. Horace, Epîtres, I, xvIII, 39 sqq.), étaient les types, l'un de l'esprit pratique et matériel, l'autre de l'intelligence large et vraiment humaine. — Σκαιός est opposé à σοφός, comme auvers 190.—Χωρις.... άργίας, (296) outre le désœuvrement qu'on leur reproche. Άργία équivant à αlτία άργίας, comme ράθυμία, v. 218, à αἰτία ράθυμίας. C'est ainsi que apern veut dire réputation de vertu chez Thuc. I, 33 (σέρουσα έ: μὲγ τούς πολλούς ἀρειήν) et ailleurs. Άλλης, qui répète l'idée de χωρίς, est ajouté par un grecisme connu.

303-5. Σοξή.... σοζή, ma science, mon habileté, me rend odieuse aux uns, est un sujet de scandale (offensioni) pour les autres : mais on l'exagère. Je ne mérite « ni cet excès d'honneur, ni cette indiguité. »

Σὺ δ' αὖ φοδεῖ με ' μή τι πλημμελὲς πάθης; Οὐγ ὧδ' ἔχει μοι, μὴ τρέσης ἡμᾶς, Κρέον, ὥστ' εἰς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. Τί γὰρ σύ μ' ἠδίκηκας; Ἐξέδου κόρην ὅτῳ σε θυμὸς ἦγεν. ᾿Αλλ' ἐμὸν πόσιν μισῶ ' τὰ δ', οἶμαι, σωρρονῶν ἔδρας τάδε. Καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φθονῶ καλῶς ἔχειν. Νυμρεύετ', εὖ πράσσοιτε ' τήνδε δὲ χθόνα ἐᾶτέ μ' οἰκεῖν ' καὶ γὰρ ἢδικημένοι σιγησόμεσθα, κρεισσόνων νικώμενοι.

315

310

#### KPEQN

Λέγεις ἀχοῦσαι μαλθάχ', ἀλλ' εἴσω φρενῶν ὀρρωδία μοι μή τι βουλεύης χαχὸν, τοσῷδε δ' ἦσσον ἢ πάρος πέποιθά σοι · γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς δ' αὕτως ἀνἢρ, ῥάων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφός. ᾿Αλλ' ἔξιθ' ὡς τάχιστα, μὴ λόγους λέγε · ὡς ταῦτ' ἄραρε, χοὐχ ἔχεις τέχνην ὅπως μενεῖς παρ' ἡμῖν οὖσα δυσμενὴς ἐμοί.

320

#### MHAETA.

Μή, πρός σε γονάτων τῆς τε νεογάμου κόρης.

NC. 306. J'ai suivi la ponctuation de Nauck. Ordinairement on lie φοδεί με μή. — 317. Elmsley corrigea la leçon βουλεύσης.

306-8. Πλημμελές, opposé à ἐμμελής, désigne au propre une fausse note que l'on chante. Médée dit à Créon: Et toi, de ton côté, tu me redoutes. Crains-tu que je ne commette une faute envers toi? N'appréhende rien: je ne suis pas dans une situation (οὐχ ὧὸ ἔχε: μοι) qui me permette de m'attaquer à des princes.

313-15. Νυψφεύετε, épousez Il est vrai que ce verbe se dit aussi d'un père qui marie sa fille; mais Médée s'adresse ici à Glaucé aussi bien qu'à Créon.— Κρεισσόνων νικώμενοι donne la raison de σιγησόμεσθα. Il est naturel que le fort l'emporte sur le faible : je supporterai donc l'injustice en silence. Quant au masculin, voy. Hipp. 349.

316-17. Les mots εἴσω φρενῶν, qui se rapportent à βουλεύης κακόν, en sont séparés pour faire antithèse à ἀκοῦσαι. — Créon dit : je crains que tu ne médites, μη βουλεύης, quelque mal en tenant un langage si accommodant, et non pas : je crains que tu ne viennes à en méditer plus tard, μη βουλεύσης (Voyez notes critiques).

319. 'Οξύθυμος irascible, prompt à s'emporter. Médée était βαρύθυμος (v. 476): elle nourrissait de profonds ressentiments.

324. Λόγους λέγειν, dire des paroles qui ne sont que des paroles, qui ne répondent pas aux sentiments.

324. Sous-ent. Ιχετεύω. Cp. Hipp. 503

ΚΡΕΩΝ.

Λόγους ἀναλοῖς · οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ.

325

ΜΗΔΕΙΑ.

Άλλ' έξελᾶς με χούδὲν αἰδέσει λιτάς;

ΚΡΕΩΝ.

Φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς.
ΜΗΔΕΙΑ.

ο πατρίς, ώς σου κάρτα νῦν μνείαν ἔχω.

ΚΛΕΩΝ.

Πλην γάρ τέχνων έμοιγε φίλτατον πολύ.

MHAEIA.

Φεῦ φεῦ, βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα.

330

ΚΡΕΩΝ.

Όπως ᾶν, οἶμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι.

MHAEIA.

Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ' δς αἴτιος χαχῶν.

ΚΡΕΩΝ.

Έρπ', ὧ ματαία, καί μ' ἀπάλλαξον πόνων.

MHAEIA.

Πονοῦμεν ήμεῖς χού πόνων χεχρήμεθα.

KPEQN

Τάχ' εξ οπαδών χειρός ώσθήσει βία.

335

NC. 329. Le manuscrit de Paris a πόλις pour πολύ. — 334. L'ingénieuse conjecture de Musgrave πόνος μέν τημεῖς δ' οὐ πόνφ κεχρήμεθα; a été avec raison abandonnée par Matthiæ et les derniers éditeurs.

330-34. Médée éprouve les suites sunestes de son amour pour Jason; son exclamation est donc naturelle. Cependant, de même que le souvenir de la patrie, vers 328, vient d'être réveillé en elle par le mot de Créon δόμους έμούς, cette exclamation de Médée est amenée par la tendresse que le roi marque pour ses ensants. Je crois donc qu'elle ne songe pas seulement à son propre malheur, mais aussi à celui qui menace les nouvelles amours de Jason; et Créon dit plus vrai qu'il ne pense, en répondant: «Cela dépend, ce me semble, des circonstances.» — Chez Sénèque, quand Ja-

son dit qu'il ne saurait se séparer de ses enfants, Médée dit à part : « Sic natos « amat? Bene est : tenetur; vulneri pa-« tuit locus » (vers 551).

332. Airtos. Suppléezécrév, et non si. Médée veut que Jupiter remarque l'auteur de ces maux, le vrai coupable. Par « ces maux ». elle entend donc et ceux qu'elle subit et ceux qu'elle prépare. Déjà préoccupée de projets de vengeance, elle demande à Jupiter de les faire réussir et de ne pas l'en punir.

334. Créon vient de dire : Pars et délivre-moi des peines, des soucis que me donne ta présence. Médée répond : Tu

ΜΗΔΕΙΑ.

Μή δῆτα τοῦτό γ', ἀλλά σ' αἰτοῦμαι, Κρέον ΚΡΕΩΝ.

"Οχλον παρέξεις, ώς ἔοιχας, ὧ γύναι.

MHAEIA.

Φευξούμεθ' · οὐ τοῦθ' ἰχέτευσα σοῦ τυχεῖν.

ΚΡΕΩΝ.

Τί δ' αὖ βιάζει κοὐκ ἀπαλλάσσει χθονός;

MHAEIA.

Μίαν με μεῖναι τήνος ἔασον ήμέραν καὶ ξυμπερᾶναι φροντίος ἢ φευξούμεθα, παισίν τ' ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ οὐδὲν προτιμᾶ μηχανήσασθαι τέχνοις. Οἴχτειρε δ' αὐτούς · χαὶ σύ τοι παίδων πατὴρ πέφυχας · εἰχὸς δ' ἐστὶν εὔνοιάν σ' ἔχειν. Τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φροντὶς, εἰ φευξούμεθα, χείνους δὲ χλαίω συμφορᾶ χεχρημένους.

345

340

ΚΡΕΩΝ.

"Ηχιστα τούμον λημ' έςυ τυραννιχόν, αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέςθορα ·

NC. 344. J'aimerais mieux οι φευξούμεθα.

parles de tes peines! C'est moi qui en ai, et je n'ai pas besoin d'autres peines, c'està-dire: Je suis déjà assez malheureuse par l'abandon de Jason; il ne faut pas y ajouter l'exil. Telle est l'explication du scholiaste. Il ne me semble pas nécessaire d'admettre le jeu de mots que d'autres y trouvent. Suivant eux, Médée dirait: Tu veux que je te délivres de tes peines: j'en ai bien assez moi-même, sans me charger des tiennes.

337-39. Les mots όχλον παρέξεις et βιάζει semblent indiquer que Médée se jette ici aux pieds de Créon. Le vers 324 l'avait sait prévoir, et le vers 370 y sait allusion. — On remarquera que cette stichomythie, qui se décompose en deux sois huit vers (324-334 et 332-339), est précédée de huit vers de Créon et suivie de huit vers de Médée. Cette observation est encore de Hirzel, ainsi que la plupart de

celles qu'on trouvera plus loin sur la disposition symétrique du dialogue.

341-43. Ht n'equivaut pas à ή φροντίδι, mais veut dire: « comment » ou, si l'on aime mieux α par quel chemin ». Cependant, il serait plus important de songer au lieu où elle se rendra (voy. la note critique). C'est là probablement ce qui porta Heath à donner à ἀφορμή le sens d'asile. Mais ce mot veut dire : ressources. — Προτιμά, il se soucie, il daigne.

347. Sénèque a amplifié ce vers en faisant dire a son Créon (Medce, 252): « Non « esse me qui sceptra violentus geram, « Nec qui superbo miscrias calcem pede, « Testatus equidem videor.... »

349. Αἰδούμενο;, par pitié. Les idées de respect (pour les malheureux, pour les prières) et de pitié sont confondues par les Grecs.

χαὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι,

ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε · προυννέπω δέ σοι,

εἴ σ' ἡ 'πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται θεοῦ

καὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χθονὸς,

θανεῖ · λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς ὅδε.

[Νῦν δ', εἰ μένειν δεῖ, μίμν' ἐρ' ἡμέραν μίαν · 355

οὺ γάρ τι δράσαις δεινὸν ὧν φόδος μ' ἔχει.]

ΧΟΡΟΣ.

Δύστανε γύναι,

φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων.
Ποῖ ποτε τρέψει; τίνα προξενίαν
ἢ δόμον ἢ χθόνα σωτῆρα κακῶν
ἐξευρήσεις;
ὡς εἰς ἄπορόν σε κλύδωνα θεὸς.

360

ώς εἰς ἄπορόν σε κλύδωνα θεὸς, Μήδεια, κακῶν ἐπόρευσεν.

### MHAEIA.

Καχῶς πέπραχται πανταχῆ · τίς ἀντερεῖ; ἀλλ' οὐτι ταύτη ταῦτα, μὰ δοχεῖτέ πω.

365

NC. 355-56. Quelques manuscrits corrigent le solécisme en mettant δράσεις. Nauck a rendu service au poëte en débarrassant de ces deux vers le discours de Créon, discours dont la fin est si clairement marquée par les mots λέλεκται μῦθος άψευδης δδε. Cette addition est si mauvaise que je me demande si l'interpolateur n'aurait pas destiné ces vers à remplacer 350 et 351, ce qui pourrait se faire en écrivant ensuite : εἰδ' ἡ πιοῦσά σ' ὄψεται λαμπὰς θεοῦ. Il était peut-être choqué de voir Créon exprimer des scrupules très-légitimes, tout en accordant la demande de Médée. D'ailleurs le scholiaste nous apprend qu'anciennement certaines coples ajoutaient à ces deux vers un troisième, le vers 380, que nous avons déjà vu figurer dans une autre interpolation, 40-43.

350. 'Ορῶ ἐξαμαρτάνων, je vois que j'agis mal, comme οἰδα ἐξαυαρτάνων. Et en effet, comme on dit ὁρῶ σ' ἐξαμαρτάνοντα, on doit se servir du nominatif quand le sujet du participe est le même que celui du verbe qui le régit.

352-54. Ennius a traduit, en imitant le rejet : « Si te secundo lumine hic offen-« dero, Moriere, » L'imitation de Sénèque est moins heureuse (vers 297) : « Capite « supplicium lues, Clarus priusquam Phœ-« bus attollat diem, Nisi cedis Isthmo, »

362-63. Cette métaphore n'est pas tout à fait la même que celle dont Médée s'était servie, en parlant de ses malheurs, aux vers 278 sq. Celle-là faisait penser à un combat naval, celle-ci est tirée d'un voyage de mer. On peut comparer Eschyle, Suppl. 470: "Ατης ἄδυσσον πέλαγος οὐ μάλ' εὐπορον Τόδ' εἰσδέδηχα, χοὺδαμοῦ λιμήν χαχῶν.

365. 'Aλλ'.... πω, mais les choses ne se passeront pas ainsi (on peut sous-entendre ἐσται, ἀποδήσεται): ne le croyez pas encore. Les mots οὐ ταῦτα ταύτη se trouvent rapprochés de la même manière chez Eschyle, Prom. 514, et chez Aristophane, Chevaliers, 843. Ennius (chez Cicéron, de

"Ετ' εἴσ' ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις, καὶ τοῖσι κηδεύσασιν οὐ σμικροὶ πόνοι. Δοχεῖς γὰρ ἄν με τόνδε θωπεῦσαί ποτε, εί μή τι χερδαίνουσαν ή τεχνωμένην; ούδ' αν προσείπον ούδ' αν ήψάμην χεροίν. **370** ΄Ο δ΄ εἰς τοσοῦτον μωρίας ἀφίχετο ώστ' έξὸν αὐτῷ τἄμ' έλεῖν βουλεύματα γης εκδαλόντι, τήνδ' ἀφηκεν ήμεραν μεῖναί μ', ἐν ἢ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐγθρῶν νεχρούς θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ' ἐμόν. 375 Πολλάς δ' έγουσα θανασίμους αὐτοῖς δδούς, ούχ οίδ' όποια πρώτον έγχειρώ, φίλαι, πότερον ύφάψω δῶμα νυμφικόν πυρί, η θηκτον ώσω φάσγανον δι' ήπατος, σιγή δόμους εἰσδᾶσ' ίν' ἔστρωται λέχος. 380 Άλλ' εν τί μοι πρόσαντες ει ληφθήσομαι δόμους ύπερβαίνουσα καὶ τεγνωμένη, θανοῦσα θήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. Κράτιστα την εύθεῖαν, ή πεφύχαμεν

NC. 368. Variante des manuscrits de second ordre ποτ' αν. — 373. Nauck demande ἐφῆκεν. Voy. notes explicatives.

Nat. Deor., III, xxv, 65) traduisit ce vers et le suivant : a Nequaquam istue istac « ibit : magna inest certatio. »

366-67. Νυμφίοις se rapporte à Jason, κηδεύσαντες à Créon. Le pluriel généralise, tout en ne désignant au fond qu'une seule personne.

368-70. Ennius, ib.: « Nam ut ego illis a supplicarem tanta blandiloquentia? » — Οὐδ' ἀν ἡψάμην χεροῖν, et je ne l'aurais pas touché (je n'aurais pas touché ses genoux) de mes mains. Χεροῖν est le datif. Au génitif, le poète aurait dit χερός ou δεξιᾶς: car on ne touchait pas les deux mains, mais la main droite de celui qu'on suppliait.

374-75. Τἄμ' ἐλεῖν βουλεύματα, vaincre, mettre à néant mes projets. — Ἀφῆκεν « il me laissa libre », ne diffère que par une légère nuance de ἐφῆκεν « il me permit ». — Médée

ne tuera pas Jason, mais elle le frappera plus sensiblement encore. Il ne faut pas s'étonner si ses projets de vengeance varient au gré de sa passion, ni écouter le scholiaste qui prétend que si Médée ne donne pas suite à cette idée, c'est que la précipitation de sa fuite ne le lui permet pas. — Les vers correspondants d'Ennius (ib. 66) ne manquent pas d'énergie. « Ille « transversa mente mihi hodie tradidit re- « pagula, Quibus ego iram omnem reclu- « dam atque illi perniciem dabo : Mihi « mærores, illi luctum, exitium illi, exi- « lium mihi. »

384-85. Τὴν εὐθεῖαν (sous-entendez ὁδόν).... μάλιστα, tout droit, par la voie où nous excellons naturellement, nous autres semmes. Si Médée parlait d'elle-même, au lieu de parler des semmes en général, elle aurait dit πεφύλαμεν σοφοί. Voyez

σοφαί μάλιστα, φαρμάχοις αὐτοὺς έλεῖν. 385 Elev . και δή τεθνασι · τίς με δέξεται πόλις; τίς γην άσυλον και δόμους έγεγγύους ξένος παρασχών δύσεται τουμόν δέμας; Οὐχ ἔστι. Μείνασ' οὖν ἔτι σμιχρόν χρόνον, ην μέν τις ήμιν πύργος ασφαλής φανή, δόλω μέτειμι τόνδε καί σιγή φόνον 390 ην δ' έξελαύνη ξυμφορά μ' άμηχανος, αὐτή ξίφος λαβοῦσα, κεὶ μέλλω θανεῖν, χτενῶ σφε, τόλμης δ' εἶμι πρός τό χαρτερόν. Ού γάρ μά την δέσποιναν ην έγω σέδω μάλιστα πάντων καὶ ξυνεργόν είλόμην, 395 Έχατην μυχοῖς ναίουσαν έστίας ἐμῆς, χαίρων τις αὐτῶν τούμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ : πιχρούς δ' έγώ σφιν καὶ λυγρούς θήσω γάμους, πιχρόν δε χήδος χαι φυγάς εμάς χθονός. Άλλ' εία · φείδου μηδέν ὧν έπίστασαι, 400 Μήδεια, βουλεύουσα καὶ τεχνωμένη · έρπ' είς τὸ δεινόν · νῦν ἀγὼν εὐψυχίας. 'Ορᾶς & πάσγεις; οὐ γέλωτα δεῖ σ' ὀφλεῖν τοῖς Σισυφείοις τοῖς τ' Ίάσονος γάμοις,

NC. 388. Peut-être ρύσεται δέμας τόδε, leçon du Christ. pat. v. 890. — 403. Variante mal autorisée καλ γέλωτα.

Hipp. 349 et la note. Médée ne flatte pas son sexe.

386. Καὶ δή énonce vivement une supposition : « ch bieu, ils sont morts; et après? » On a la même tournure, Hélène, 1059 : Καὶ δὴ παρεῖχεν : είτα πῶς ἄνευ νεὼς Σωθησόμεσθα; Eschyle Eumén. 894 : Καὶ δὴ δέδεγμαι : τίς δέ μοι τιμὴ μένει; 389. ΙΙύργος, un rempart, métaphoriquement.

391-93. Ξυμφορὰ ἀμήχανος, un malheur sans ressource, un exil sans licu de sûreté. — Τόλμης εἰμι πρὸς τὸ καρτερόν, je recourrai à l'emploi audacieux de la force ouverte. C'est ainsi qu'Eschyle joint πρὸς τὸ καρτερόν à κατ' ἰσχύν et l'oppose à δόλφ, Prom. 212.

393-97. Οὐ χαίρων, non impunément, équivaut à κλαίων. Cp. Soph. OEd. Roi, 401: Κλαίων δοκεῖς μοι... άγηλατήσειν.

398-99. En disant γάμους elle pense à Jason; en disant κῆδος (ἐπιγαμδρεία schol.) et φυγάς (expulsion), elle pense à Créon. Comp. 366 sq.

403-5. Γέλωτα ὀφλεῖν, être condamné à la risée, se dit d'après l'analogie de ὀφλεῖν δίκην, devoir une amende, être condamné à une amende. De même ὀφλεῖν κακίαν, μωρίαν, ἀμαθίαν etc. — Τοῖς Σισυρείοις.... γάμοις, l'hymen de la postérité de Sisyphe et de Jason. Médée, petite-fille du Soleil, rappelle avec mépris que la famille royale de Corinthe descend du rusé brigand Sisyphe.

γεγῶσαν ἐσθλοῦ πατρὸς Ἡλίου τ' ἄπο. Ἐπίστασαι δέ · πρὸς δὲ καὶ πεφύκαμεν γυναῖκες εἰς μὲν ἔσθλ' ἀμηχανώταται, κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται.

# ΧΟΡΟΣ.

Ανω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαὶ, [Strophe 1.] 410 καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέρεται. Ανδράσι μὲν δόλιαι βουλαὶ, θεῶν δ' οὐκέτι πίστις ἄραρεν.
Τὰν δ' ἐμὰν εὔκλειαν ἔχειν βιοτὰν 415 στρέψουσι φᾶμαι ·
ἔρχεται τιμὰ γυναικείῳ γένει ·
οὐκέτι δυσκέλαδος φάμα γυναῖκας ἕξει. 420

Μοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ' ἀοιδᾶν [Antistrophe 1].

NC. 407. J'ai essacé la virgule après γυναϊκες. Avec la ponctuation ordinaire, le passage de la seconde à la première personne ne se justisse pas. — 416. Στρέψουσι, correction d'Elmsley pour στρέπουσιν, est consirmé par le vers antistrophique et par le sutur ξξει au v. 420. Έρχεται (vient, est en chemin), v. 419, doit être au présent. — 421. Heath corrigea la leçon λήξουσιν.

406-7. Ἐπίστασαι... γυναίκες.... Τα sais tramer une vengeance, tu as appris à composer des poisons, et de plus la nature nous a créées, nous autres femmes,... Γυναϊκες est le sujet, et non le complément, de πεφύχομεν. — Ce monologue de Médée (on peut l'appeler ainsi, quoique les premiers vers s'adressent au chœur) se compose de deux parties séparées par la formule gizv. La première se divise en une introduction de deux vers et quatre membres de cinq vers chacun. Dans la seconde, trois fois trois vers, 386-393, sont opposés à trois fois trois vers, 400-408, et entourent six vers qui contiennent le serment de Médée, morceau pathétique placé au centre.

440. Depuis Homère et Hésiode, les poëtes grecs avaient dit et redit qu'il ne fallait pas se sier aux semmes (vers 422). Ός δὶ γυναικὶ πέποιθε, πέποιθ' ὅγε φηλήτηστν est l'un des aphorismes du poëme des Œuvres et Jours, vers 373. La conduite de Jason autorisera désormais les semmes à retorquer contre les hommes le reproche

d'inconstance et de perfidie. Un antre chœur d'Euripide, également composé de semmes, sait à peu près les mêmes réflexions à propos de la trahison d'un amant divin. Voy. Ion 1090 sqq. — Άνω ποταμῶν.... Le monde est renversé, tout se sait au rebours de l'ordre naturel. Euripide, pour ne citer que notre poëte, sait allusion au même proverbe dans les Suppl., v. 520. — Ἱερῶν est une épithète épique, qui ne désigne pas certains fleuves, mais qui convient à ous. Comp. vers 846.

405

412-13. Άνδράσι... ἄραρεν. Le verbe ἄραρεν, qui veut dire: est solidement joint, est immuablement arrêté (comp. vers 322), ne convient qu'au second membre de phrase; le premier demande l'idée d'appartenir.

415-16. Τὰν... φᾶμαι, la renommée renversera les choses de manière à ce que la louange se répande sur notre conduite, ut nostram vitam laus teneat. Je crois que εὔχ/ειαν est le sujet, et que βιστάν est le régime de ἔχειν. Cp. vers 420.

τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν.
Οὐ γὰρ ἐν άμετέρα γνώμα λύρας
ὥπασε θέσπιν ἀοιδὰν
Φοῖδος, ἁγήτωρ μελέων · ἐπεὶ ἀντ—
άχησ' ἄν ὕμνον
ἀρσένων γέννα · μαχρὸς δ` αἰὼν ἔχει
πολλὰ μὲν άμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν.
430

Σὺ δ' ἐχ μὲν οἴχων πατρίων ἔπλευσας [Strophe 3.]
μαινομένα χραδία, διδύμας δρίσασα πόντου
πέτρας · ἐπὶ δὲ ξένα
ναίεις χθονὶ, τᾶς ἀνάνδρου
τάλαινα, ουγὰς δὲ χώρας
ἄτιμος ἐλαύνει,

Βέβακε δ' ὅρκων χάρις, οὐδ' ἔτ' αἰδὼς [Antistrophe 2.] Έλλάδι τῷ μεγάλᾳ μένει, αἰθερία δ' ἀνέπτα. 440

NC.. 426-27. Les manuscrits portent ἀντάχησαν. Scaliger divisa les mots.— 431. Musurus corrigea la leçon πατρώων. — 432. Il faudrait adopter la variante διδύμου;, si elle était mieux autorisée par les manuscrits. — 133. Musurus corrigea la leçon ξείνα.

422. Υμνεύσαι, pour ύμνούσαι, est l'une des formes ioniques que l'on rencontre de loin en loin chez les tragiques. Citons άθτευν, *Hipp.* 167.

425-30. "Ωπασε θέσπιν αοιδάν est une phrase homérique, qui se lit dans l'Odyssée, VIII, 498. Ce verbe régit généralement le datif sans préposition; mais Apollon met le don de la poésie dans l'esprit des hommes, et èv άμετέρα γνώμα équivaut à ήμιν ἐν τῆ γνώμη. Comp. Iph. Aul. 584 : Τᾶ; Ελένας ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν έρωτα δέδωκας. - Άγήτωρ μελέων fait allusion à ήγήτωρ Μουσῶν : Apollon était Musagète. — Ἐπεί.... είπείν, car autrement (si les femmes avaient reçu le don de la poésie) nous aurions chansonné à notre tour la race des hommes, et (la matière ne nous aurait pas fait défaut:) la suite des temps en sournit long à dire, non-seulement sur le compte des

femmes, mais aussi sur celui des hommes. Cp. Παλίμφαμος ἀοιδὰ καὶ μοῦσ' εἰς ἄνδρας ἴτω δυσκέλαδος ἀμφὶ λέκτρων, Ion 1096.

432. Μαινομένα χραδία μανίαν έχούση τοῦ ἔρωτος (schol.). Sophocle, Antig. 790, dit en parlant de l'amour : ὁ δ' ἔχων μέμηνεν. — 'Ορίσασα, marquant les limites de..., c'est-à-dire: passant par.... Le verbe δρίζειν a le même sens chez Eschyle, Suppl. 546.

435-36. Aνάνδρου est l'une de ces épithètes si samilières aux poëtes grecs et latins, lesquelles marquent l'esset de l'action exprimée par le verbe. Pour le luxe de la diction, comparez Alc. 925 : Λέπτρων κοίτας εξ ερήμους.

439-40. Le poëte fait allusion à ces vers d'Hésiode (OEuvres et J., 495 sqq.), cités par le scholiaste : Καὶ τότε δὴ πρὸς "Ολυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης, Λευχοῖσιν

a na until a -------

STORY OF A STORY OF THE STORY O

THE PLANT OF THE PERSON OF THE

\*\* 1 g 3 0 0 1 1 1 1 2 1 8 4

to respect the Car of The

or a h por more or to the control of the transfer that the transfer as notice transfer the control of the contr

white guere de an esta est

μήτ' ἐνδεής του (πόλλ' ἐφέλχεται φυγή· χαχὰ ξὺν αύτἢ) · καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, οὐχ ἄν δυναίμην σοὶ χαχῶς φρονεῖν ποτε.

#### MHAEIA.

'Ω παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ' εἰπεῖν ἔχω 465 γλώσση μέγιστον εἰς ἀναίδειαν κακὸν, ἤλθες πρὸς ἡμᾶς, ἤλθες ἔχθιστος γεγώς; [θεοῖς τε κάμοὶ παντί τ' ἀνθρώπων γένει;] Οὐτοι θράσος τόδ' ἐστὶν οὐδ' εὐτολμία, φίλους κακῶς δράσαντ' ἐναντίον βλέπειν, 470 ἀλλ' ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων πασῶν, ἀναίδει' · εὖ δ' ἐποίησας μολὼν, ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισθήσομαι ψυχὴν κακῶς σε καὶ σὰ λυπήσει κλύων.
'Ἐκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 475
"Εσωσά σ', ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι

NC. 462-63. Les mots que j'ai mis en parenthèse, πόλλ'.... αὐτῆ, sont regardés par Kirchhoff comme une réminiscence notée en marge et mal à propos insérée dans le texte. — 466. On lisait εἰς ἀνανδρίαν, faute qui embarrassait les commentateurs anciens et modernes, d'autant plus qu'ils n'expliquaient pas bien le reste de la phrase. Ce n'est pas de lâcheté, mais d'impudence que Médée accuse Jason. Il fallait donc écrire εἰς ἀναίδειαν. — 468. Brunck et la plupart des critiques retranchent avec raison ce vers qui revient plus bas, v. 1324, où il est à sa place.

465-66. C'est à tort que l'on construit généralement τοῦτο γὰρ ἔχω σ' εἰπεῖν μέγιστον χαχόν, voila la plus grande injure que je puisse te dire. Les mots μέγιστον χαχόν sont évidemment dans une relation étroite avec παγκάκιστε, dont ils reproduisent l'idée, et ils forment une apposition à ἀναίδειαν. Les interprètes s'y sont trompés à cause de l'ordre des mots, qui est cependant très-expressif et tel qu'il doit être. Traduisez : « O le plus méchant des hommes : car ma langue peut t'appliquer ce nom pour le plus grand des vices, l'impudence. » Médée ajoute γλώσση, pour faire ressortir l'antithèse entre sa vengeance, qui n'est qu'en paroles, et la honteuse conduite de Jason, laquelle n'est que trop réelle. D'ailleurs la suite de ce discours, et particulièrement le vers 474, démontrent la justesse de notre explication et de notre correction.

469. Les grammairiens disent que θράσος se prend en mauvaise part et θάρσος en bonne part. On voit par ce passage et par quelques autres que cette distinction n'est pas toujours observée.

472. Εὐ δ' ἐποίησας μολών est, au participe près, notre français : Tu as bien fait de venir.

473-74. Il n'y a point de licence ni de dureté dans l'ordre des mots. Le poëte les a disposés de la manière la plus expressive et la plus favorable à la déclamation. Λέξασα, qui fait antithèse à κλύων, devait être mis en avant, suivi immédiatement de κουφισθήσομαι et séparé de κακῶς, tandis que ce dernier mot, qui se rapporte aussi bien à κλύων qu'à λέξασα, se plaçait avantageusement au milieu.

476. Les comiques d'Athènes se moquèrent beaucoup de ce vers cacophone (il ne l'est peut-être pas sans intention), Σοὶ δ' οὕτε πατρός δόμοι, δύστανε, μεθορμίσασθαι μόχθων πάρα, σῶν δὲ λέχτρων ἄλλα βασίλεια χρείσσων δόμοισιν ἀνέστα.

445

#### ΙΑΣΩΝ.

Ού νῦν κατείδον πρῶτον ἀλλὰ πολλάκις τραχεῖαν δργήν ώς άμήχανον χαχόν. Σοί γάρ παρόν γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν χούφως φερούση χρεισσόνων βουλεύματα, λόγων ματαίων ούνεχ' έχπεσεῖ χθονός. 450 Κάμοι μέν οὐδεν πρᾶγμα · μή παύση ποτέ λέγουσ' 'Ιάσων ώς χάχιστός έστ' άνήρ · ά δ' είς τυράννους έστί σοι λελεγμένα, πᾶν χέρδος ήγοῦ ζημιουμένη φυγή. Κάγω μεν αεί βασιλέων θυμουμένων 455 δργάς ἀφήρουν καὶ σ' ἐβουλόμην μένειν . σύ δ' οὐχ ἀνίεις μωρίας, λέγουσ' ἀεὶ κακῶς τυράννους τοιγάρ ἐκπεσεῖ χθονός. Όμως δε κάκ τῶνδ' οὐκ ἀπειρηκώς φίλοις ήχω, τὸ σὸν δὲ προσχοπούμενος, γύναι, 460 ώς μήτ' άχρήμων σύν τέχνοισιν έχπέσης

NC. 443. Les manuscrits portent τῶν δὲ λέχτρων. Porson proposa σῶν τε, et σῶν semble nécessaire. — 444. Άλλα, correction de Heath pour ἀλλὰ. — 445. Le Vaticanus a δόμοις ἀνέστα, les autres δόμοις ἐπέστα. Kirchhoff en tire δόμοις ἐπανέστα. — 452. Elmsley propose Ἰάσον' ὡς, en comparant v. 248. — 460. L'ancienne vulgate τὸ σόν γε a fait place à la leçon de presque tous les manuscrits.

φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλόν, 'Αθανάτων μετὰ φῦλον ίτην, προλιπόντ' ἀνθρώπους, Αἰδὼς καὶ Νέμεσις.

442-45. Μεθορμίσασθαι μόχθων. Voy. 258 et la note. — Σῶν δὲ λέχτρων.... ἀνέστα, et une autre reine plus puissante que ton lit (que l'hymen qui t'unit à Jason) a surgi pour (gouverner) la maison. — Δὲ répondant à οῦτε donne à la seconde phrase plus de relief que τε, qui serait plus régulier. Nous venons de voir τε corrélatif de μέν, vers 430.

447. Τραχεῖαν ὀργήν. La construction est la même qu'aux vers 248 et 282.

451. Κάμοι μὲν οὐδὲν πρᾶγμα, et peu m'importe à moi (littéralement : cela n'est pas un objet pour moi).

453-54. A.... çυγη, mais pour ce qui est de tes propos contre les princes (le roi et sa fille), estime tout profit (tu peux te féliciter) de n'être frappée que de bannissement.

459. Κάκ τῶνος, même après ceci, ne diffère guère de καὶ οῦτω, vel sic.

μήτ' ἐνδεής του (πόλλ' ἐφέλχεται φυγή· χαχὰ ξὺν αύτῆ) · καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, οὐχ ἄν δυναίμην σοὶ χαχῶς φρονεῖν ποτε.

## MHAEIA.

'Ω παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ' εἰπεῖν ἔχω 465 γλώσση μέγιστον εἰς ἀναίδειαν κακόν, ἤλθες πρὸς ἡμᾶς, ἤλθες ἔχθιστος γεγώς; [θεοῖς τε κάμοὶ παντί τ' ἀνθρώπων γένει;] Οὐτοι θράσος τόδ' ἐστὶν οὐδ' εὐτολμία, φίλους κακῶς δράσαντ' ἐναντίον βλέπειν, 470 ἀλλ' ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων πασῶν, ἀναίδει' · εὖ δ' ἐποίησας μολὼν, ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισθήσομαι ψυχὴν κακῶς σε καὶ σὺ λυπήσει κλύων.
'Ἐκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 475
"Εσωσά σ', ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι

NC. 462-63. Les mots que j'ai mis en parenthèse, πόλλ'.... αὐτῆ, sont regardés par Kirchhoff comme une réminiscence notée en marge et mal à propos insérée dans le texte. — 466. On lisait εἰς ἀνανδρίαν, faute qui embarrassait les commentateurs anciens et modernes, d'autant plus qu'ils n'expliquaient pas bien le reste de la phrase. Ce n'est pas de lâcheté, mais d'impudence que Médée accuse Jason. Il fallait donc écrire εἰς ἀναίδειαν. — 468. Brunck et la plupart des critiques retranchent avec raison ce vers qui revient plus bas, v. 1324, où il est à sa place.

465-66. C'est à tort que l'on construit généralement τοῦτο γὰρ ἔχω σ' εἰπεῖν μέγιστον κακον, voilà la plus grande injure que je puisse te dire. Les mots μέγιστον xaxóv sont évidemment dans une relation étroite avec παγκάκιστε, dont ils reproduisent l'idée, et ils forment une apposition a avaidetav. Les interprètes s'y sont trompés à cause de l'ordre des mots, qui est cependant très-expressif et tel qu'il doit être. Traduisez : « O le plus méchant des hommes : car ma langue peut t'appliquer ce nom pour le plus grand des vices, l'impudence. » Médée ajoute γλώσση, pour faire ressortir l'antithèse entre sa vengeance, qui n'est qu'en paroles, et la honteuse conduite de Jason, laquelle n'est que trop réelle. D'ailleurs la suite de ce discours, et particulièrement le vers 471, démontrent la justesse de notre explication et de notre correction.

469. Les grammairiens disent que θράσος se prend en mauvaise part et θάρσος en bonne part. On voit par ce passage et par quelques autres que cette distinction n'est pas toujours observée.

472. Εὐ δ' ἐποίησας μολών est, au participe près, notre français: Tu as bien fait de venir.

473-74. Il n'y a point de licence ni de dureté dans l'ordre des mots. Le poëte les a disposés de la manière la plus expressive et la plus favorable à la déclamation. Λέξασα, qui fait antithèse à κλύων, devait être mis en avant, suivi immédiatement de κουφισθήσομαι et séparé de κακῶς, tandis que ce dernier mot, qui se rapporte aussi bien à κλύων qu'à λέξασα, se plaçait avantageusement au milieu.

476. Les comiques d'Athènes se moquèrent beaucoup de ce vers cacophone (il ne l'est peut-être pas sans intention),

ταὐτὸν συνεισέδησαν Αργῷον σκάφος, πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων επιστάτην ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα θανάσιμον γύην: δράχοντά θ', δς πάγχρυσον άμπέχων δέρας 480 σπείραις έσωζε πολυπλόχοις άϋπνος ὢν, κτείνασ' ανέσχον σοί φάος σωτήριον. Αύτη δὲ πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ' ἐμοὺς την Πηλιωτιν είς Ιωλχόν ίχόμην σύν σοί, πρόθυμος μαλλον ή σορωτέρα, 485 Πελίαν τ' ἀπέχτειν', ώσπερ άλγιστον θανείν. παίδων ύπ' αὐτοῦ, πάντα δ'. ἐξεῖλον φόδον. Καὶ ταῦθ' ὑρ' ἡμῶν, ὧ κάκιστ' ἀνδρῶν, παθών προύδωχας ήμας, χαινά δ' έχτήσω λέγη, παίδων γεγώτων : εί γαρ ήσθ' άπαις έτι. 490 συγγνωστόν ήν σοι τοῦδ' ἐρασθηναι λέχους. "Ορχων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ' ἔγω μαθεῖν, η θεούς νομίζεις τούς τότ' ούχ άργειν έτι,

NC. 480. La vulgate ἀμφέπων est une conjecture de Musurus. Quelque plausible qu'elle puisse paraître, les derniers éditeurs ont eu raison de revenir à la leçon des manuscrits. — 487. Variante ἐξεῖλον δόμον, mentionnée par le scholiaste. — 491. La vulgate συγγνώστ' ἀν ἢν est mal autorisée. — 492. Beaucoup d'éditeurs substituent εὶ à ἢ.

ainsi que d'un autre qui se trouvait dans l'Andromède d'Euripide : "Ω παρθέν', εἰ σώσαιμί σ', εἴσει μοι χάριν; Il sussira de citer ce que disait un personnage de Platon le comique à un autre qui s'était servi de plusieurs mots dans lesquels ττ remplace σσ: Εὖ γέ σοι γένοιθ', ὅτι Ἑσωσας ἐχ τῶν σῖγμα τῶν Εὐριπίδου.

480. ἀμπέχων.... couvrant la toison de ses replis tortueux, est plus précis que ἀμφέπων (voy. la note critique). Comp. Suppl. 165: Γόνυ σὸν ἀμπίσχειν χεςί. La fable de ce dragon, ainsi que celle des taureaux au souffle de feu et des géants issus de la semence des dents de serpent, est connue de tout le monde. Voy. Sénèque, vers 467 sqq.

482. Φάος σωτήριον ου φάος tout court, pour dire le salut, sont des tropes très-usités. Mais ici le verbe ἀνέσχον, qui s'applique à un flambeau, un signal (λαμ-

πάδα, πυρσόν), fait penser a ces feux qu'on allumait en signe d'allégresse. Voy. Eschyle, Choéph. 863: Πῦρ καὶ τῶς ἐπ' ἐλευθερία δαίων.

485. Πρόθυμος μαλλον ή σοφωτέρα équivant à προθυμοτέρα ή σοφωτέρο, promptior quam sapientior.

491. Συγγνωστὸν ἢν. La particule ἀν n'est pas nécessaire dans ce cas, pas plus qu'elle ne l'est avec ἔδει, ἐγρῆν. On dit de même en latin veniu dignum e at plutôt que esset.

492. "Oρ ων. Que le lecteur moderne ne songe pas aux serments de sidélité que les époux se prétent aujourd'hui. Il s'agit de serments extraordinaires, ces « grands serments » que Médée rappelle au vers 161, et par lesquels Jason s'était engagé à enmener Médée dans la Grèce, à la prendre pour semme et à ne jamais l'abandonner.

493-95. H.... 7 .... dans une double

η καινά κεῖσθαι θέσμ' ἐν ἀνθρώποις τὰ νῦν, ἐπεὶ σύνοισθά γ' εἰς ἔμ' οὐχ εὔορχος ὤν. 495 Φεῦ δεξιά χείρ ής σύ πόλλ' έλαμβάνου, καὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην κεχρώσμεθα κακοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ἐλπίδων δ' ήμάρτομεν. "Αγ", ώς φίλω γὰρ ὄντι σοι χοινώσομαι, δοχοῦσα μὲν τί πρός γε σοῦ πράξειν χαλῶς; 500 όμως δ' · έρωτηθείς γάρ αίσχίων φανεί. Νύν ποι τράπωμαι; πότερα πρός πατρός δόμους, ούς σοί προδούσα καί πάτραν άρικόμην; η πρός ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ' ἄν οὖν δέζαιντό μ' οἴχοις ὧν πατέρα χατέχτανον. 505 \*Εχει γάρ ούτω · τοῖς μέν οἴκοθεν φίλοις έγθρα καθέστηχ', ους δέ μ' ουκ έγρην κακώς δράν, σοί χάριν φέρουσα πολεμίους έχω. Τοιγάρ με πολλαῖς μαχαρίαν ἀν' Ἑλλάδα έθηχας άντὶ τῶνδε · θαυμαστὸν δέ σε 510 έχω πόσιν καὶ πιστὸν ή τάλαιν' ἐγὼ,

NC. 494. Comme les meilleurs manuscrits portent θέσμι' ἐν ἀνθρώποις et que la forme θεσμά n'est pas trop sûre, il faut peut-être écrire θέσμι' ἐν βροτοῖς. — 500. Les manuscrits ont μέν τι, avec la mauvaise variante μή τι, qu'on trouve dans plusieurs éditions. Elmsley a rétabli μὲν τί. — 514. Le rhéteur Alexandre, qui cite ces vers dans son Traité des figures, t. VIII, page 590 du recueil de Walz, met σεμνὸν à la place de πιστόν. Nauck pense que l'un et l'autre proviennent de σεπτόν.

question indirecte, pour εί... ἢ... ου πότερον... ἢ..., se trouve souvent chez Homère, quelquesois chez les tragiques, s'il
saut s'en rapporter aux manuscrits. Grammatici certant. — Σύνοισθα ων. Voy.
vers 350.

497. Καὶ τῶνδε γονάτων. Le génitif est mis à cause du verbe ελαμβάνου: la logique demanderait le vocatif.

500. Δοχοῦσα.... χαλῶς; en agissant ainsi, quel bien puis-je, à la vérité, attendre d'un homme tel que toi (πρός γε σοῦ)? Le tour interrogatif, que la souplesse de la langue grecque permet d'amener au milieu d'une phrase, équivaut au tour négatif, mais il est plus pathétique. Παθητικήν δὲ ὑπόκρισιν δηλοῖ τὸ τί, dit le scholiaste.

502-4. Ennius chez Cicéron, De orat.

III, 58: « Quo nunc me vortam? Quod α iterincipiam ingredi? Domum paternam- « ne anne ad Peliæ filias? »

507. Οῦς ἐξ μ' οὐκ ἐχρῆν.... ne veut pas dire ici : Ceux à qui je n'aurais pas dú faire de mal (ce seraient la encore les parents), mais : Ceux que je n'avais pas besoin d'outrager, qui ne m'avaient pas provoquée (la famille de Pélias). Sénèque, qui a imité ce passage pathétique, le termine par ce vers ingénieux (459) : « Quascun« que aperut tibi vias, clusi mihi. »

509. Évidemment Médée rappelle ici à Jason les propos qu'il lui avait tenus autre-fois, quand il voulait la gagner : toutes les femmes de la Grèce euvieraient son bonheur. Elle lui reproche les illusions dont il l'avait alors bercée.

εὶ φεύξομαι δὴ γαῖαν ἐκδεδλημένη,
φίλων ἔρημος, σὺν τέκνοις μόνη μόνοις,
καλόν γ' ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμρίῳ,
πτωχοὺς ἀλᾶσθαι παῖδας ἥ τ' ἔσωσά σε.
ΤΩ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν δς κίδδηλος ἢ
τεκμήρι' ἀνθρώποισιν ὤπασας σαρῆ,
ἀνδρῶν δ' ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι,
οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι;

515

ΧΟΡΟΣ.

Δεινή τις όργη καὶ δυσίατος πέλει, δταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ' ἔριν.

**520** 

### ΙΑΣΩΝ.

Δεῖ μ', ὡς ἔοιχε, μὴ χαχὸν φῦναι λέγειν, ἀλλ' ὥστε ναὸς χεδνὸν οἰαχοστρόφον ἄχροισι λαίφους χρασπέδοις ὑπεχδραμεῖν τὴν σὴν στόμαργον, ὧ γύναι, γλωσσαλγίαν. Ἐγὼ δ', ἐπειδὴ χαὶ λίαν πυργοῖς χάριν, Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς ναυχληρίας σώτειραν εἶναι θεῶν τε χάνθρώπων μόνην. Ὁ δ' ἔστι μέν μοι λεπτὸς, ἀλλ' ἐπίφθονος

NC. 512. Après φεύξομαι, les manuscrits ont τε, δὲ ou γε. Ce dernier est devenu la vulgate depuis Porson. Mais δὲ semble provenir de δὴ, que j'ai préféré en suivant Hartung. — 527-28. Nauck propose σωτηρίας ναύκληρον, conjecture séduisante. Mais σωτὴρ et φύλαξ sont des idées voisines, et ναυκληρίας σώτειραν peut se défendre. — 529. On lisait : Σοὶ δ' ἔστι μὲν νοῦς λεπτός, phrase qui fait ici un non-sens complet et ne peut se lier à la suivante, quoique les commentateurs l'aient essayé. La scholie : Ἐμὸς λόγος, φησὶ, λεπτὸς μὲν, ἐπίφθονος δέ.... indique assez la vraie leçon, que Hartung a rétablie.

514. Καλόν γ' ὄνειδος ne pourrait guère se dire ironiquement, si le mot ὄνειδος se prenait nécessairement en mauvaise part. Mais il désigne aussi la renommée en général, et on lit dans les Phénic., vers 821, Θήδαις κάλλιστον ὄνειδος, la plus belle gloire de Thèbes. C'est ainsi qu'Eschyle a pu écrire: Τοιάδ' ἐξ ἐμοῦ '() τῶν θεῶν τύραννος ἀφελημένος Κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ' ἀντημείψατο (Prom. 223), parce que ποινή peut aussi avoir le sens de récompense.

515. "Η τ' ἔσωσά σε équivaut à καὶ ἐμὲ ἢ σ' ἔσωσα.

516-19. Euripide a repris et développé cette réflexion dans Hipp., vers 925-31.

521. Συμβαίειν ἔριν, conseiere altercationem, est dit d'après l'analogie de l'homérique σύν ρ' ἔβαλον ρινούς, σύν δ' ἔγχεα καὶ μένε' ἀνδρῶν. Euripide a dit ailleurs συμβαλεῖν ἀγῶνα et Sophocle συμβαλεῖν ἔπη κακά.

523-24. Jason dit qu'il faut qu'il fasse comme les marins expérimentés qu'il di-

525

| λόγος διελθεῖν, ώς "Ερως σ' ήνάγκασεν    | 530 |
|------------------------------------------|-----|
| τόξοις ἀφύχτοις τουμόν ἐχσῶσαι δέμας.    |     |
| Άλλ' οὐχ ἀχριδῶς αὐτὸ θήσομαι λίαν ·     |     |
| όπη γὰρ οὖν ὤνησας, οὐ κακῶς ἔχει ·      |     |
| μείζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας        |     |
| είληρας η δέδωκας, ώς έγω φράσω.         | 535 |
| Πρῶτον μεν Ελλάδ' άντι βαρδάρου χθονός   |     |
| γαΐαν κατοικεῖς καὶ δίκην ἐπίστασαι      |     |
| νόμοις τε χρῆσθαι μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν.  |     |
| πάντες δέ σ' ἤσθοντ' οὖσαν Έλληνες σοφήν |     |
| καὶ δόξαν ἔσχες : εὶ δὲ γῆς ἐπ' ἐσχάτοις | 540 |
| όροισιν ὤχεις, οὐχ ἄν ἦν λόγος σέθεν.    |     |
| Είη δ' ἔμοιγε μήτε χρυσός ἐν δόμοις      |     |
| μήτ' 'Ορφέως κάλλιον ύμνῆσαι μέλος,      |     |
| εὶ μὴ 'πίσημος ή τύχη γένοιτό μοι.       |     |
| Τοσαῦτα μέντοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρι       | 545 |
|                                          |     |

NC. 531. Τόξοις ἀφύκτοις est mieux autorisé que la variante πόνων ἀφύκτων, et convient mieux aux intentions de Jason, qui doit insister sur l'idée que Médée n'était qu'un instrument dans la main des dieux, plutôt que sur la grandeur du danger qu'il courait. — 538. Le scholiaste mentionne la variante πρὸς ἰσχύος θράσει, qui n'était probablement qu'une conjecture. — 545. Quelques éditeurs ont adopté la variante mal autorisée μέν σοι. Mais μέντοι s'emploie très-bien quand on résume ce qui précède pour l'opposer à ce qui suivra. Voy. vers 790. Eschyle, Agam. 644, Sept Chefs, 515.

minue de voile pour se soustraire à la fureur de la tempête. Matthiæ cite à propos Aristophane Grenouilles, 4000 : 'Αλλ' ὅπως, ὧ γεννάδα, μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντι) έξεις, ἀλλὰ συστείλας ἄκροισι χρώμενος τοῖς ἱστίοισιν..., où le scholiaste explique très-bien ces termes nautiques. — Le premier de ces deux vers se trouve aussi chez Eschyle, Sept Chefs, 62.

tre d'Ennius, conservé par Cicéron Tuscul. IV, 32: « Tu me amoris magis quam « honoris servavisti gratia. »

532-33. Άχριδῶς τίθεσθαι, traiter un sujet rigoureusement, y regarder de près.

— "Οπη ὧνησας, en tant que tu m'as secouru.

534-35. Μείζω... δέδωκας, tu as reçu pour (prix de) mon salut plus que tu n'as donné. Τῆς ἐμῆς σωτηρίας équivaut à

άντὶ τῆς ἐμῆς σωτηρίας, et dépend de εξληφας. Le comparatif μείζονα a pour complément ἡ δεδωκας.

538. Πρὸς ἰσχύος χάριν, au gré de la force. Dans cette locution, et dans beaucoup d'autres, le sens premier de χάρις s'est émoussé et généralisé, comme celui du latin gratia et du français gré. Sophocle dit πρὸς ἰσχύος κράτος, Phil. 594. On voit d'ailleurs par ces vers et les suivants, combien les Grecs étaient persuadés qu'en dehors de la Grèce il n'y avait ni foi, ni loi, ni renommée ou gloire véritable, et sur ce dernier point ils n'avaient pas tout à fait tort.

544. Ἡ τύχη, cette fortune ou plutôt ce lot, τὸ λάχος οὖ ἔτυχον.

545. Jason vient de parler de ce qu'il doit à Médée, sujet fort désagréable : aussi lui plait-il de le désigner ici par la périphrase :

έλεξ' · άμιλλαν γάρ σύ προύθηκας λόγων. Α δ' είς γάμους μοι βασιλιχούς ώνείδισας, έν τῷδε δείξω πρῶτα μέν σοφός γεγώς, ἔπειτα σώφρων, εἶτα σοὶ μέγας φίλος καί παισί τοῖς ἐμοῖσιν : ἀλλ' ἔχ' ήσυχος. **550** 'Επεί μετέστην δεῦρ' 'Ιωλχίας χθονός πολλάς ἐφέλχων συμφοράς ἀμηχάνους, τί τοῦδ' ἄν εύρημ' εύρον εὐτυχέστερον η παιδα γημαι βασιλέως φυγάς γεγώς; ούχ, ή σύ χνίζει, σόν μέν έχθαίρων λέχος, **555** χαινής δε νύμφης ίμερω πεπληγμένος, ούδ' είς άμιλλαν πολύτεχνον σπουδήν έχων: άλις γάρ οί γεγῶτες, οὐδὲ μέμφομαι. άλλ' ώς τὸ μὲν μέγιστον οἰχοῖμεν χαλῶς καὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων ὅτι **560** πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδών φίλος, παιδας δε θρέψαιμ' άζίως δόμων εμών σπείρας τ' αδελφούς τοῖσιν έχ σέθεν τέχνοις είς ταὐτὸ θείην καὶ ξυναρτήσας γένος εὐδαιμονοίην. Σοί τε γάρ παίδων τί δεῖ, 565

a mes travaux, » τῶν ἐμῶν πόνων πέρι,
c'est-à-dire, les épreuves dont il ne se serait pas tiré sans le secours de son amante.
— Quant au sens de la particule, μέντοι,
voy. la note critique.

548. Δείξω γεγώ:. Les verbes qui signifient a faire comprendre », se constituisent avec le participe, comme ceux qui ont le sens de « comprendre ».

550. Άλλ' έχ' ήσυχος. Médée donne des marques d'impatience.

553. Εύρημα εύρειν équivaut à έρμαίω έντυχεῖν, faire une trouvaille, avoir une bonne fortune inespérée.

555. Ούχ, ἢ σὺ χνίζει (pungeris), non pas de la manière, par le motif que suppose ta jalousie irritée.

557.0 vô'.... ἔχων, ni par le désir de rivaliser avec ceux qui out beaucoup d'enfants, ou simplement: par le désir d'avoir beaucoup d'enfants. L'idée de lutte et de concours était si familière aux Grecs, que les mots απιλλα et άμιλλασθαι se disent de tout essort, même de ceux qui se sont sans le dessein de l'emporter sur un autre. Comp. 1ph. Taur. 411: Φιλόπλουτον απιλλαν.

550. Τὸ μέγιστον (ce qui est l'essentiel, surtout) est une locution adverbiale comme τὸ πρῶτον, τὸ λοιπὸν, τὸ ἐναντίον, etc. — Οἰχεῖν ne signific pas sculement habiter, mais désigne toute la vie domestique, quand il s'agit d'une famille, toute la vie politique, quand il est question d'une cité.

560. Γιγνώσκω est coordonné à έχθαίρων et à σπουδήν έχων, participes qui indiquent les motifs qu'avait Jason de rechercher cette nouvelle alliance.

564. Ξυναρτήσας γένος, ayant noué ensemble, ayant uni tous mes enfants, répète avec plus de force l'idée déjà exprimée par εἰς ταὐτὸ θείην.

565-66. Σοί... ἐεῖ; en quoi te faut-il des enfants? c'est-à-dire: tu n'as pas be-

έμοί τε λύει τοῖσι μέλλουσιν τέχνοις τὰ ζῶντ' ὀνῆσαι. Μῶν βεβούλευμαι κακῶς; ούδ' αν σύ φαίης, εί σε μη χνίζοι λέχος. Άλλ' είς τοσοῦτον ήχεθ' ώστ' δρθουμένης εὐνῆς γυναῖχες πάντ' ἔχειν νομίζετε, ην δ' αὖ γένηται ξυμφορά τις εἰς λέγος, τὰ λῷστα καὶ κάλλιστα πολεμιώτατα τίθεσθε. Χρην γάρ ἄλλοθέν ποθεν βροτούς παιδας τεχνούσθαι, θήλυ δ' ούχ είναι γένος: χούτως αν ούχ ήν ούδεν ανθρώποις χακόν.

570

575

# ΧΟΡΟΣ.

'Ιᾶσον, εὖ μὲν τούσδ' ἐχόσμησας λόγους · δμως δ' έμοιγε, κεί παρά γνώμην έρῶ, δοχεῖς προδούς σὴν ἄλοχον οὐ δίχαια δρᾶν.

### MHAEIA.

Η πολλά πολλοῖς εἰμι διάφορος βροτῶν. Έμοι γάρ δστις άδιχος ὢν σοφός λέγειν πέφυχε, πλείστην ζημίαν δφλισχάνει · γλώσση γάρ αὐχῶν τἄδικ' εὖ περιστελεῖν,

**580** 

NC. 567. Nauck veut τά γ' ὄντ' ὀνῆσαι. En effet on oppose ol ζῶντες, les vivants, aux morts et non à ceux qui pourront naître plus tard. — 573. Plusieurs éditeurs ont adopté la conjecture de Porson χρῆν ἄρ'. Elmsley défend la leçon des manuscrits en citant Phén. 4604 : Ταρτάρου γὰρ ὤρελεν Ἐλθεῖν Κιθαιρών εἰς ἄδυσσα χάσματα, phrase οù γὰρ ne nous étonne pas moins qu'ici. Il faut dire que les Grecs aiment à se servir de cette particule dans les phrases qui expriment un souhait : la locution εἰ γάρ le prouve assez. Cela s'expliquait sans doute d'abord par une pensée sous-entendue, et devint ensuite une habitude. Il ne fallait donc pas suspecter Hipp. 640 : Μή γὰρ ἔν γ' ἐμοῖς δόμοις, et la conjecture que j'y ai proposée est inutile.

soin d'autres enfants, et comme les enfants autant de vers que l'accusation de Médée : sont le grand but du mariage, tu n'as donc pas besoin d'époux non plus. Voilà le beau raisonnement que Jason n'ose pas achever, mais qui est au fond de sa froide apologie. — Λύει pour λύει τέλη, λυσιτελεί, se trouve aussi chez Sophocle.

573-575. Le misogyne Hippolyte reprend ce vœu, et il indique même comment les dieux auraient pu s'y prendre pour perpétuer le genre humain sans le secours des femmes, Hipp. 616 sqq. — On a fait remarquer que l'apologie de Jason avait il y en a 64 d'un côté comme de l'autre. En décomposant le discours de Médée, on trouve des groupes de dix, onze, douze, dix, sept et quatre vers. Celui de Jason se divise en quatre, dix, onze, douze, dix et sept vers.

579-581. Le scholiaste paraphrase ainsi le premier de ces vers : "Οντως δή έγω κατά πολλά πολλών διαφέρω άνθρώπων, έπεί ούχ, ώσπερ αν έτεροι.... — Έμοὶ, pour moi, à mes yeux. Comp. Sophocle, Antig. 904 : Καίτοι σ' έγω 'τίμησα τοῖς φροτολμα πανουργείν · ἔστι δ' οὐχ ἄγαν σοφός. 'Ως χαὶ σὺ μή νυν εἰς ἔμ' εὐσχήμων γένη λέγειν τε δεινός · ἕν γὰρ ἐχτενεῖ σ' ἔπος. Χρῆν σ', εἴπερ ἦσθα μὴ χαχὸς, πείσαντά με γαμεῖν γάμον τόνδ', ἀλλὰ μὴ σιγῆ φίλων.

585

## ΙΑΣΩΝ.

Καλῶς γ' ἄν, οἶμαι, τῷδ' ὑπηρέτεις λόγω, εἴ σοι γάμον κατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν τολμᾶς μεθεῖναι καρδίας μέγαν χόλον.

**590** 

## MHAEIA.

Οὐ τοῦτό σ' εἶχεν, ἀλλὰ βάρδαρον λέχος πρὸς γῆρας οὐχ εὕδοξον ἐξέδαινέ σοι.

## ΙΑΣΩΝ.

Εὖ νῦν τόδ' ἴσθι, μὴ γυναικὸς οὕνεκα γῆμαί με λέκτρα βασιλέων & νῦν ἔχω,

584. C'est à tort que Matthiæ et d'autres écrivent ως. Le relatif grec remplace souvent notre démonstratif. Comp. Soph. Électre, vers 65. — 585. Variante mal autorisée : εν γὰρ οὖν πτενεῖ. — 588. Le manuscrit de Copenhague porte καλῶς γ' ἄν οὖν τῷδ'. Dans les autres, les copistes ont rempli le vers en insérant σὸ ου μοι après οὖν, ου en écrivant ἐξυπηρέτεις. Nauck a vu que οὖν cachait l'ironique οἶμαι, opinor. — 594. Elmsley a corrigé la leçon βασιλέως.

νοῦσιν εὖ, au jugement des hommes sensés, j'ai bien fait de t'honoret.

183. Έστι δ' οὐκ ἄγαν σοφός. Le meilleur commentaire de ces mots sont les vers d'Hecube (4492 sqq.), οù il est question de ces mêmes hommes, qui savent donner un tour spécieux à leurs mauvaises actions: Σοκοὶ μὲν οὖν εἰσ' οἱ τάδ' ἦκρι-δωκότες, ᾿Αλλ' οὐ δύναιντ' ἄν διὰ τέλους εἶναι σοφοὶ, Κακῶς δ' ἀπώλοντ' · οὕτις εξήλυξέ πω.

584-85. Les mots ὡς καὶ σὸ « comme toi aussi, c'est ainsi que toi aussi», n'auraient choqué personne, si Médée disait: « Et toi aussi tu seras un exemple de cette vérité que l'habileté des méchants n'est pas une bien grande habileté; car je te confondrai. » Il ne faut pas s'étonner si, au lieu de s'exprimer ainsi, Médée dit avec la vivacité et la souplesse du langage gree: De même toi aussi, ne m'oppose pas de discours spécieux (εὐσχήμων) et habiles: un seul mot va te renverser, ἐχτενεῖ σε (littéralement: α t'étendra par terre, »

trope emprunté, comme tant d'autres, à la palestre).

690. Τολμᾶς, sustines, in animum inducis. « Même aujourd'hui, dit-il, quand ce mariage est fait et que les choses sont irrévocablement fixées, tu ne peux te résoudre à faire taire le ressentiment de ton cœur. »

dire: « ce n'est pas là ce qui t'empêchait de me communiquer ton dessein, » et είχεν n'a pas ici le sens de είργεν, mot qu'on a même voulu introduire dans le texte. Τοῦτο se rapporte à τῷδε λόγφ et Médée dit: « ce n'est pas là ce qui te préoccupait; les motifs que tu allègues n'étaient pas tes vrais motifs. » L'antithèse ne laisse pas de doute sur le sens de ces mots. Car Médée continue: « Mais l'union avec une femme barbare aboutissait pour toi (ἐξέβαινέ σοι) à une vieillesse sans honneur, » c.-à-d. « tu aurais cru déshonorer ta vieillesse en restant toute ta vie l'époux d'une femme barbare.»

594. Γημαι δέχτρα βασιλέων ε épouser une princesse, » le pluriel généralisant άλλ' ώσπερ εἶπον καὶ πάρος, σῶσαι θέλων σὲ καὶ τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασιν.

595

## ΜΗΔΕΙΑ.

Μή μοι γένοιτο λυπρός εὐδαίμων βίος μηδ' όλδος ὅστις τὴν ἐμὴν χνίζοι φρένα.

#### ΙΑΣΩΝ.

Οἶσθ' ώς μετεύξει καὶ σοφωτέρα φανεῖ; Τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσθω ποτὲ, μηδ' εὐτυχοῦσα δυστυχής εἶναι δόκει.

600

## ΜΗΔΕΙΑ.

Ίβριζ', ἐπειδή σοὶ μὲν ἔστ' ἀποστροφή, ἐγὼ δ' ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χθόνα.

## ΙΑΣΩΝ.

Λύτη τάδ' είλου · μηδέν' άλλον αἰτιῶ.

605

## ΜΗΔΕΙΑ.

Τί δρῶσα ; μῶν γαμοῦσα καὶ προδοῦσά σε ;

## ΙΑΣΩΝ.

Αράς τυράννοις άνοσίους άρωμέ. η.

## MHAEIA.

Καὶ σοῖς ἀραία γ' οὖσα τυγχάνω δόμοις.

## IASQN.

'Ως οὐ χρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα.

et s'appliquant aussi à une semme. Γήμαι λέχτρα βασιλέω; serait : épouser la semme du roi.

595. Σῶσα: θέλων. La grammaire demande θέλοντα, mais le poète perd de vue le commencement de la phrase, et se sert du nominatif d'autant plus naturellement que ωσπερ εἰπον amène ce cas par attraction.

603. Άποστοοςη répond exactement au latin deverticulum, asile.

606. On ne rendrait pas exactement le sens de γαμούσα, si on le traduisait : en me mariant. Ce mot veut dire: en prenant (une autre) semme. Médée s'exprime ainsi parce qu'elle ne veut pas parler de ce qu'elle aurait pu faire, mais de ce que Jason a fait en esset. Tòν Ἰάσονος λόγον ἐφ' ἐαυτῆς

μετέστρεψεν, dit le scholiaste en rappelant la dissérence entre γαμεῖν et γαμεῖσθαι, dont il a été question dans la note critique sur le vers 262.

608. Καὶ σοῖς.... δόμοις, je suis une cause de malédiction pour ta maison aussi: l'injustice commise envers moi appelle la malédiction aussi sur ta maison. La traduction: « je maudis aussi ta maison, » est inexacte. Voy. Hipp. 1415, avec la note.

609. Jason affirme qu'il ne discutera (χρινούμαι) pas plus longtemps, et que Médée peut en être sûre. Ω; renforce l'affirmation (on prétend qu'il faut sous-entendre τσθι). Cf. Androm. 255: 'Ω; τοῦτ' ἄραρε, κοὺ μένω πόσιν μένειν, et beaucoup d'autres passages recueillis par Elmsley.

Άλλ' εἴ τι βούλει παισὶν ἢ σαυτῆς συγἢ προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν, λέγ' · ὡς ἔτοιμος ἀρθόνῳ δοῦναι χερὶ ξένοις τε πέμπειν σύμβολ', οῦ δράσουσί σ' εὖ. Καὶ ταῦτα μὴ θέλουσα μωρανεῖς, γύναι · λήξασα δ' δργῆς χερδανεῖς ἀμείνονα.

615

610

#### ΜΗΔΕΙΑ.

Ούτ' ἄν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεθ' ἄν, ούτ' ἄν τι δεξαίμεσθα, μήθ' ήμῖν δίδου : κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ' ὄνησιν οὐκ ἔχει.

## ΙΑΣΩΝ.

Άλλ' οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, ὡς πάνθ' ὑπουργεῖν σοί τε καὶ τέκνοις θέλω · σοὶ δ' οὐκ ἀρέσκει τἀγάθ', ἀλλ' αὐθαδία φίλους ἀπωθεῖ · τοιγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον.

620

## MHAEIA.

Χώρει · πόθω γὰρ τῆς νεοδμήτου κόρης αίρει χρονίζων δωμάτων ἐξώπιος · νύμφευ · ἴσως γὰρ, σὺν θεῷ δ' εἰρήσεται, γαμεῖς τοιοῦτον ώστε σ' ἀρνεῖσθαι γάμον.

625

## ΧΟΡΟΣ.

Έρωτες ύπερ μεν άγαν έλθόντες ούχ εὐδοξίαν

Strophe 4.

612. Έτοιμος a force verbale et peut se passer du verbe substantif et du pronom personnel, même à la première personne.

613. Voici les explications données par le scholiaste au sujet des tessera hospitules: Οἱ ἐπιξενούμενοἱ τισιν, ἀστράγαλον κατατέμνοντες, θάτερον μὲν αὐτοὶ κατείχον μέρος, θάτερον δὲ κατελίμπανον τοῖς ὑποδεξαμένοις, ἵνα, εἰ δέοι πάλιν αὐτοὺς ἢ τοὺς ἐκείνων ἐπιξενοῦσθαι πρὸς ἀλλήλους, ἐπαγόμενοι τὸ ἣμισυ ἀστραγάνιον ἀνανεοῖντο τὴν ξενίαν. Platon dit, Banquet, page 191 D: Ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὐτοῦ ἔκαστος ξύμβολον, chaque homme cherche sa moitié.

616. La répétition de la particule av

donne de la force au discours, chacun des mots suivis de cette particule se trouvant mis en relief.

618. Dicton proverbial qu'on retrouve, sous une forme un peu variée, chez Sophocle, Ajax, 665: Έχθρῶν ἀδωρα δῶρα χούχ ὀνήσιμα.

626. Τοιούτον ώστε σ' ἀρνεῖσθαι, tel que tu retireras ta parole. Médée indique à mots couverts l'état où se trouvera bientôt la fiancée de Jason.

627. C'est l'excès de l'amour qui a jeté Médée dans l'excès de la haine, et sa passion pour Jason est la cause de tous ses malheurs. De là viennent ces réflexions du chœur et la prière qu'il adresse à Vénus.

630

οὐδ' ἀρετὰν παρέδωκαν ἀνδράσιν εἰ δ' άλις ἔλθοι Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὕχαρις οὕτως. Μήποτ', ὧ δέσποιν', ἐπ' ἐμοὶ χρυσέων τόξων ἐφείης ἱμέρῳ χρίσασ' ἄφυκτον οἰστόν.

Στέργοι δέ με σωφροσύνα, [Antistrophe 1.] 635 δώρημα κάλλιστον θεῶν ·
μηδέ ποτ' ἀμφιλόγους ὀργὰς ἀκόρεστά τε νείκη,
θυμὸν ἐκπλήξασ' ἐτέροις ἐπὶ λέκτροις,
προσδάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ' 640 εὐνὰς σεδίζουσ' ὀξύφρων
κρίνοι λέχη γυναικῶν.

🗓 πατρίς, ὧ δώματα, μή

[Strophe 2.]

NC. 643. <sup>\*</sup>Ω δώματα, correction de Nauck, fondée sur la leçon des bons manuscrits ὧ δῶμα. La vulgate ὧ δῶμά τ' ἐμόν est mal autorisée. Voir 654.

630. "Αλις est ici employé dans un sens qui s'éloigne de l'usage et de l'éty-mologie de ce mot. Il veut dire : assez, c'est-à-dire ce qui n'est pas en deçà de la juste mesure, et Euripide lui donne ici le sens de ce qui est modéré, c'est-à-dire qui n'est pas au delà de la juste mesure. La glose d'Hésychius : "Αλις μετρίως, semble se rapporter à ce vers.

632-34. Le poëte donne ici à Vénus l'arc de son fils. Dans Iphigénie à Aulis, vers 549, les mêmes idées sont présentées d'une manière plus conforme aux opinions reçues : Δίδυμ' Έρω; ὁ χρυσοχόμας Τόξ' ἐντείνεται χαρίτων.... Nous avons déjà fait remarquer dans Hipp. 563 cette confusion des attributs de Vénus et de l'Amour. Rien n'est plus mobile, plus ondoyant que la mythologie. — 'Ιμέρω χρίσασ' οἰστόν. Le désir est le poison dont Vénus teint ses flèches. On lit dans l'Odyssée, I, 262: Φάσμαχον ἀνδροφόνον διζήμενος, όφρα οἱ εῖη 'Ιοὺς χρίεσθαι χαλχήρεας. 635. Qui aime la chasteté, est aimé d'elle.

637-42. Les femmes qui composent le chœur souhaitent que la redoutable Vénus ne leur suscite jamais des altercations irritées (άμφιλόγους όργάς), des querelles inépuisables (ἀχόρεστα, insatiables), en les frappant d'un amour illicite. On peut être tenté de traduire θυμόν.... λέκτροις: « en me transportant de fureur à cause d'un autre amour de mon époux.» Cela s'appliquerait exactement aux faits dont le chœur est témoin. Mais l'idée développée dans cette strophe est marquée si clairement dès le début par les mots : στέργοι δέ με σωφροσύνα, qu'il ne semble pas possible d'adopter cette explication. D'ailleurs Euripide désigne par ἐκπλήσσειν ce transport de l'amour qui met l'âme hors d'ellemėme. Comp. vers 8 et Hipp. 38. — <sup>3</sup>Οξύφρων κρίνοι λέχη γυναικών. On explique ces mots ainsi : « Que Vénus, d'un esprit pénétrant, tienne séparés les lits des femmes. » J'aime mieux croire que le texte est gâté.

643. Médée est délaissée de tous, sans

δῆτ' ἄπολις γενοίμαν
τὸν ἀμαγανίας ἔχουσα
645
δυσπέρατον αἰῶν',
οἰκτρότατον ἀχέων.
Θανάτῳ θανάτῳ πάρος δαμείην
άμέραν τάνδ' ἢ 'ξανύσασα · μόχθων δ' οὐκ ἄλλος ὕπερθεν ἢ
650
γᾶς πατρίας στέρεσθαι.

Εἴδομεν, οὐχ ἐξ ἑτέρων [Antistrophe 2.]
μῦθον ἔχω φράσασθαι ·
σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ φίλων τις 655
ὤχτισεν παθοῦσαν
δεινότατα παθέων.
Αχάριστος ὄλοιθ', ὅτῳ πάρεστιν

NC. 646. Variante δυσπέραντον. — 647. Musgrave a corrigé la leçon οἰκτροτάτων. D'autres écrivent au vers 657 δεινότατον παθέων. — 649. On lisait τάνδ' ἐξανύσασα. Il me semble impossible d'attribuer au poëte une façon de parler si étrange et qui, quoi qu'on en ait dit, ne se justifie par aucune phrase analogue. Qui a jamais dit : « Puissé-je mourir d'abord ayant atteint (vu) ce jour » au lieu de : « Puissé-je mourir avant de voir ce jour ? » J'ai cru devoir ajouter τ΄. — 654. Tous les manuscrits de quelque valeur portent μύθων ἔχω. La vulgate μύθων ἔχομεν est évidemment due au même grammairien qui corrigea le vers 643. Nauck a donné la vraie correction. — 656. μικτισεν, conjecture de Musgrave, pour φκτειρεν.

appui, sans ressources, parce qu'elle a quitté sa patric. De la un nouvel ordre d'idées, développées dans la seconde couple de strophes.

649-54. Θανάτω δαμείην πάρος η εξανύσασα τάνδ' άμεραν, puissé-je mourir avant d'atteindre, de voir le jour de l'exil! Le participe εξανύσασα est ici mis pour l'infitif εξανύσαι, ce qui semble conforme au génie de la langue grecque, quoique nous no puissions citer d'exemple exactement pareil. — Le schol. rappelle Homère, Od. IX, 84: Ως οὐδὲν γλύκιον ης πατρίδος ήδὲ τοκήων.

652-53. Un chœur de Sophoele dit au contraire en parlant du supplice d'Ixion: Λόγφ μὲν ἐξήκουσ', ὅπωπα δ' οὐ μάλα. (Phil. 676.)

655. Τις se rapporte exclusivement à φίλων, et non pas à πόλις. Le chœur dit

que ni la cité (de Corinthe), ni aucun ami ne s'est ému de l'injure de Médée, parce qu'elle est étrangère.

658-61. Άγάριστος ne veut pas dire ici ingratus, mais ingrata sorte. Cependant ce mot est choisi a dessein parce qu'il s'agit d'un ingrat : les differents sens du mot χάρις n'en faisaient qu'un pour les Grecs. Périsse doulourcusement, dit le chœur, quiconque n'est pas prêt à honorer (co*lere*) ses amis en laissant voir le fond d'un eœur pur. Il ne faut pas oublier que xλη; no veut pas seulement dire « clef, » mais aussi « serrure, verrou » (cf. v. 1314 : Χαλά τε κλήδος). — Ces veis rappellent la chanson greeque (5x6)15v) : Ei6' έξην όποιός τις ην έχαστος Τό στήθος διελόντ', ἔπειτα τὸν νοῦν Ἐσιδόντα, χλείσαντα πάλιν, Άνδρα φίλον νομίζειν άδολφ φρενί.

μή φίλους τιμᾶν χαθαρᾶν ἀνοίξαντα χλῆδα φρενῶν · ἐμοὶ μὲν φίλος οὔποτ' ἔσται.

660

ΑΙΓΕΥΣ.

Μήδεια, χαῖρε · τοῦδε γὰρ προοίμιον κάλλιον οὐδεὶς οἶδε προσφωνεῖν φίλους.

ΜΗΔΕΙΑ.

<sup>τ</sup>Ω χαῖρε καὶ σὺ, παῖ σοφοῦ Πανδίονος, Αἰγεῦ. Πόθεν γῆς τῆσδ' ἐπιστρωφᾳ πέδον;

665

ΑΙΓΕΥΣ.

Φοίβου παλαιόν έχλιπών χρηστήριον.

ΜΗΔΕΙΑ.

Τί δ' όμφαλὸν γῆς θεσπιωδὸν ἐστάλης;

ΑΙΓΕΥΣ.

Παίδων έρευνῶν σπέρμ' ὅπως γένοιτό μοι.

MHAEIA.

Πρός θεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ' ἀεὶ τείνεις βίον;

670

ΑΙΓΕΥΣ.

Απαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχη.

MHAEIA.

Δάμαρτος ούσης, η λέχους ἄπειρος ών; ΑΙΓΕΥΣ.

Ούχ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου.

ΜΗΔΕΙΑ.

Τί δῆτα Φοῖδος εἶπέ σοι παίδων πέρι;

ΑΙΓΕΥΣ.

Σορώτερ' η κατ' ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη.

675

NC. 660. Badham a corrigé la leçon καθαράν. Le même critique propose, au vers précédent, παρέστη pour πάρεστι.

663-64. Xaīpe est le vieux salut grec, qui se trouve déjà dans Homère. Euripide, qui aime d'ailleurs à critiquer les usages de son pays, trouve avec raison que rien n'est plus beau que cette manière de se saluer.

668. Les Grecs croyaient que Delphes, leur sanctuaire national, leur centre religieux et politique, était aussi le centre de la terre, de même que les hommes ont longtemps eru que la terre était le centre du monde. Chacun se figure que l'univers tourne autour de lui. Sophocle appelle les réponses de la Pythie τὰ μεσόμφαλα γᾶς μαντεῖα (OEd. Roi, 480), et Eschyle fait asseoir Oreste sur la pierre ombilicale qui était au fond du sanctuaire (Eumén. 40).

675. Συφώτερ' ή κατ' ἄνδρα (quam pro

## MHAEIA.

Θέμις μεν ήμας χρησμόν είδεναι θεοῦ;

Μάλιστ', ἐπεί τοι καὶ σοφῆς δεῖται φρενός.

MHAEIA.

Τί δῆτ' ἔχρησε; λέξον, εὶ θέμις κλύειν.

ΑΙΓΕΥΣ.

Ασχοῦ με τὸν προύχοντα μὴ λῦσαι πόδα, ΜΗΔΕΙΑ.

πρίν αν τι δράσης η τιν' έξιχη χθόνα;

680

ΑΙΓΕΥΣ.

πρίν αν πατρώαν αύθις έστίαν μόλω.

MHAEIA.

Σὺ δ' ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα;

Πιτθεύς τις έστι γῆς ἄναξ Τροιζηνίας.

MHAEIA.

Παῖς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος εὐσεθέστατος.

ΑΙΓΕΥΣ.

Τούτω θεοῦ μάντευμα χοινῶσαι θέλω.

685

ΜΗΔΕΙΑ.

Σοφός γάρ άνηρ καὶ τρίδων τὰ τοιάδε.

ΑΙΓΕΥΣ.

Κάμοί γε πάντων φίλτατος δορυξένων.

NC. 686. Porson a corrigé la leçon ἀνήρ.

homine) έπη sont des paroles au-dessus de la sagesse humaine. Mais ce n'est pas là ce qu'Égée veut dire : il fallait donc ajouter συμβαλείν, pour les comprendre, ad intelligendum. Σοφώτερα συμβαλείν équivaut à δυσμαθέστερα.

676. La particule μέν dans les questions pareilles à celles-ci peut s'expliquer par une phrase sous-entendue : ici, εἰ δὲ μὴ θέμις, οὐχ ἐρωτῶ.

679. Scholiaste: Χρησμός ὁ δοθεὶς τῷ Αἰγεῖ οὖτός ἐστιν « ᾿Ασχοῦ τὸν προῦχοντα πόδα, μέγα φέρτατε λαῶν, Μὴ λύ-

σης, πρὶν γουνὸν Ἀθηναίων (lisez: Ἀθηνάων) ἀφικέσθαι. » Ἀσκοῦ οὖν τῆς γαστρὸς, πόδα δὲ τὸ μόριον, παρόσον ὡς
ὁ ποὸεὼν τοῦ ἀσκοῦ προέχει. Le sens de
l'oracle est, d'après Plutarque, μηδεμιᾶ γυναικὶ συγγενέσθαι, πρὶν ἐλθεῖν εἰς Ἀθήνας.

680. Le même tour dans Soph. Aj. 407: Πρὶν αν τί δράσης ἢ τί κερδάνης πλέον; passage comparé par Elmsley.

683-87. La sagesse et la vertu de Pitthée sont aussi louées dans le prologue d'Hippolyte. — Il arrangea le choses de façon que sa fille devint mère d'un héros.

## MHAEIA.

Άλλ' εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾳς. — ΑΙΓΕΥΣ.

Τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συντέτηχ' ὅδε;

Αἰγεῦ, κάκιστος ἔστι μοι πάντων πόσις.

690

ΑΙΓΕΥΣ.

Τί φής; σαφῶς μοι σὰς φράσον δυσθυμίας.

Άδιχεῖ μ' Ίάσων οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παθών.

ΑΙΓΕΥΣ.

Τί χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον.

Γυναϊκ' έφ' ήμιν δεσπότιν δόμων έχει.

ΑΙΓΕΥΣ.

ΜΗΔΕΙΑ.

Μή που τετόλμηχ' ἔργον αἴσχιστον τόδε;

695

MHAEIA.

Σάφ' ἴσθ' · ἄτιμοι δ' ἐσμὲν οί πρό τοῦ φίλοι.

ΑΙΓΕΥΣ.

Πότερον ἐρασθεὶς ἢ σὸν ἐχθαίρων λέχος; ΜΗΔΕΙΑ.

Μέγαν γ' έρωτα · πιστός ούχ έφυ φίλοις.

ΑΙΓΕΥΣ. Ίτω νυν, εἴπερ ώς λέγεις ἐστὶν κακός.

NC. 695. Les manuscrits ont ἡ που, ce qui est contraire à l'intention d'Égée, bien exprimée par la scholie ἀπιστῶν τοῦτο λέγει. Plusieurs éditeurs ont adopté la conjecture d'Elmsley ἡ γὰρ, qui scrait satisfaisante, si elle ne s'éloignait pas trop de la leçon des manuscrits. Il fallait écrire μή που.

694. Δεσπότιν δόμων est une aggravation de l'injure : οὐ παλλακήν, ἀλλὰ γνησίαν γυναϊκα καὶ κυρίαν.

695. On dit μή που, quand on se refuse à croire une chose, ή που quand on
la suppose. Exemples: Esch. Prom. 247:
Μή πού τι προύδης τῶνδε καὶ περαιτέρω;
ib. 524: Ἡ πού τι σεμνόν ἐστιν ὅ ξυναμπέχεις.

698. Μέγαν γ' έρωτα (suppléez έρα-

σθείς) est dit ironiquement, et les mots suivants en sont l'explication. Sa grande passion à lui, dit Médée, c'est l'infidélité. Au vers 700 le verbe ἡράσθη est employé avec le même sarcasme.

699. Itw. Le schol. dit àvrì τοῦ ἐρρέτω. Mais Elmsley sait remarquer que ce mot signisie plutôt valeat que pereat: Égée dit qu'il ne veut plus avoir assaire à Jason, qu'il ne se soucie plus de lui, qu'il le méprise.

ΜΗΔΕΙΑ.

Ανδρῶν τυράννων κῆδος ἢράσθη λαβεῖν.

700

ΑΙΓΕΥΣ.

Δίδωσι δ' αὐτῷ τίς; πέραινέ μοι λόγον.

ΜΗΔΕΙΑ.

Κρέων, δς άρχει τησδε γης Κορινθίας.

ΑΙΓΕΥΣ.

Συγγνωστά [μέν] γάρ ἦν σε λυπεῖσθαι, γύναι.

MHAEIA.

"Ολωλα · καὶ πρός γ' ἐξελαύνομαι χθονός.

ΑΙΓΕΥΣ.

Πρός τοῦ; τόδ' ἄλλο χαινὸν αὖ λέγεις χαχόν.

705

ΜΗΔΕΙΑ.

Κρέων μ' έλαύνει φυγάδα γης Κορινθίας.

AIFEYS.

Έ δ' Ίασων; οὐδὲ ταῦτ' ἐπήνεσα.

MIIAEIA.

Λόγω μεν ούχλ, καρτερεῖν δε βούλεται. — 'Αλλ' ἄντομαί σε τῆσοε πρός γενειάδος γονάτων τε τῶν σῶν ἱκεσία τε γίγνομαι,

710

NC. 703. Μέν n'est inséré que dans les manuscrits du second ordre. Hermann proposa μέντἄρ', Kirchhoff κάρτ' ἄρ'. — 705. Variante: καινὸν ἀγγέλλεις. — 706. L'édition Aldine porte φυγάδα τῆσδ' ἔξω χθονός. — 708. Une scholie mentionne la variante (conjecture?) καρδία δὲ βούλεται; une autre semble lier οὐχὶ δὲ βούλεται, ou supposer la leçon δ' οὐ βούλεται.

708. Λόγω... βούλεται, à l'entendre, il s'y oppose (οὐκ ἐῆ); mais il veut s'y résigner. Tel est le sens de καρτερεῖν. On a dit que ce mot ne convenait pas, parce qu'on ne se résigne qu'à une chose désagréable et que Jason n'est pas fàché de voir Médée quitter le pays. Mais la femme délaissée parle ainsi dans l'amertume de son cœur, par sarcasme, comme aux vers 698 et 700.

— Ce grand morceau stichomythique se compose de deux parties. Jusqu'au vers 688, on parle des motifs du voyage d'Égée; à partir de la, des causes de la tristesse de Médée. Dans la première partie on voit, après deux distiques, sept monostiques,

puis quatre autres, qui commencent par les mots: Τί οῆτα Φοίβες (674). Les quatre monostiques qui suivent commencent par: Τί οῆτ' ἔχρησε (678), et sont suivis à leur tour de sept autres. La seconde partie, 689-708, renferme deux fois dix monostiques.

710. Ίκεσία τε γίγνομαι ajoute encore quelque chose à ce qui précède : elle devient formellement suppliante, et se met ainsi sous la protection de Jupiter, Ζεὺ:, ὅσθ' ἰκετησιν ἄω' αἰδοίοισιν ὁπηδεῖ (Odyssee, VII, 165). Aussi Égée accordetil sa demande par respect pour les dieux, θεῶν ἕκατι, vers 720.

715

οἴχτειρον οἴχτειρόν με τὴν δυσδαίμονα, καὶ μή μ' ἔρημον ἐχπεσοῦσαν εἰσίδης, δέξαι δὲ χώρα καὶ δόμοις ἐρέστιον. Οὕτως ἔρως σοὶ πρὸς θεῶν τελεσρόρος γένοιτο παίδων, καὐτὸς ὅλδιος θάλοις. Εὕρημα δ' οὐχ οἶσθ' οἶον εὕρηχας τόδε · παύσω δέ σ' ὄντ' ἄπαιδα καὶ παίδων γονὰς σπεῖραί σε θήσω · τοιάδ' οἶδα φάρμαχα.

### ΑΙΓΕΥΣ.

Πολλῶν ἔχατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν,
γύναι, πρόθυμός εἰμι, πρῶτα μὲν θεῶν,
ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλει γονάς ·
εἰς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδός εἰμι πᾶς ἐγώ.
[Οὕτω δ' ἔχει μοι · σοῦ μὲν ἐλθούσης χθόνα,
πειράσομαί σου προξενεῖν δίχαιος ὧν.]
Τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι ·
ἐχ τῆσδε μὲν γῆς οὰ σ' ἄγειν βουλήσομαι,
αὐτὴ δ' ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλθης δόμους,
μενεῖς ἄσυλος χοὕ σε μὴ μεθῶ τινι.
Ἐχ τῆσδε δ' αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα ·
ἀναίτιος γὰρ χαὶ ξένοις εἶναι θέλω.

## MHAEIA.

Έσται τάδ' · άλλὰ πίστις εὶ γένοιτό μοι

NC. 745. La vulgate θάνοις (variante θάνης) est fort étrange. J'ai adopté l'excellente correction de Nauck. — 747. Peut-être παύσω γὰρ ὄντ', conjecture de Nauck. — 724. Les manuscrits portent ὧν μ' ἐπαγγέλλει. — 723-24. Ces deux vers, qui pourraient se rattacher à 729, font double emploi avec 726-28, non-seulement pour le fond, mais aussi pour la forme : car οῦτω δ' ἔχει μοι équivaut à τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω. Il faut donc opter entre la plus courte et la plus longue de ces deux rédactions. Hirzel regarde avec raison la première comme interpolée.

715. Παίδων est rejeté à la sin de la phrase, pour saire antithèse à αὐτός.

722. Φροῦδος equivant à οίχομαι, ώρμημαι. Égée dit que toutes ses pensées s'en sont allées de ce côté, qu'il y est tout entier. On peut comparer la phrase poétique ἐπὶ θήρας ποθον ἐστέλλου, Hipp. 234.

724. Δίκαιος ών, comme je le dois. Comp. Hipp. 1081. 729-30. Après avoir dit ce qu'il ne veut pas saire et ce qu'il veut saire, Égée revient encore une sois sur la condition qu'il met à sa promesse : ce qui est naturel et conforme à l'usage. — Ἀπαλλάσσου πόδα se compare à Τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, Électre, 94, et à Βαίνουσιν ἐξ οἴκων πόδα, ib. 1173, passages cités par Nauck.

731. El γένοιτό μοι. Rien n'est plus natu-

[τούτων, ἔχοιμ' ἄν πάντα πρὸς σέθεν καλῶς.]

Μῶν οὐ πέποιθας; ἢ τί σοι τὸ δυσχερές;

740

735

#### ΑΙΓΕΥΣ.

Πολλήν έλεξας, ὧ γύναι, προμηθίαν.

NC. 732. Nauck a vu que ce vers fut ajouté par quelqu'un qui croyait devoir compléter la phrase et qui s'y prit maladroitement : car le rejet de τούτων n'est pas heureux et le reste de la phrase est d'une grécité douteuse. Je crois que l'interpolateur s'est servi du vers 756. — 736. Les copistes ont mis par erreur μεθησ' αν ου μεθείσ' αν pour μεθείο αν, qu'on trouve dans les scholies. — 737-39. Les manuscrits portent καὶ θεῶν ἐνόμωτος et κάπικηρυκεύμασιν. Mais les scholies nous apprennent que l'ancienne leçon était κάπικηρυκεύματα, ce que Didyme expliquait, tant bien que mal, par διά τὰ ἐπικηρυκεύματα. Le datif n'est donc qu'une correction peu probable. Καὶ θεῶν semble être une autre correction, faite par ceux qui voulaient mettre le commencement de la phrase d'accord avec la fin οὐχ ἄν πίθοιο, sans tenir compte de l'antithèse indiquée par μέν..., δέ: une scholie explique ces vers en ce sens. Mais une autre scholie donne le vrai sens, lequel exige μή θεών, conjecture de Hermann, préférable à la conjecture-variante ἀνώμοτος. Ensuite φίλος est plus qu'obscur. On a proposé φαύλος (Badham) et φηλός (Nauck), expressions qui blesseraient, ce me semble, les bienséances. Enfin on a mis τάχ' αν (Wyttenbach) pour οὐχ αν, et πίθοι σε (Nauck) pour πίθοιο. Inutile de citer toutes les conjectures. J'ai indiqué une lacune avant κάπικηρυκεύματα : (Kirchhoff la soupçonnait après ces mots). On peut la remplir ainsi : Φίλος γένοι' αν ήσσον ασφαλής φίλοις, κείνων τ' ατίζειν ταπικηρυκεύματα ούκ αν πίθοιο. - 741. Variante Ελεξας εν λόγοις. Nauck veut ἔθηκας ἐν λόγοις. La vulgate n'est pas seulement mieux autorisée; mais elle donne aussi un sens plus satisfaisant.

rel et plus commun que cette ellipse de l'apodose, qui a fini par faire de si une particule de souhait.

787-39. Lié par des serments, dit Médée, tu ne me livreras pas, je pense, à la famille de Pélias ou à Créon, quand ils viendront demander mon extradition, m'arracher à mon asile (ἄγουσιν, c'est le mot

propre). Mais s'il n'y a entre nous que de simples paroles, sans soi jurée, tu pourrais être un ami moins sûr pour moi, et tu ne consentirais peut-être pas à repousser leurs sommations. Cf. NC. et le supplément proposé.

741. Πολλήν.... ἀφίσταμαι, tu dis, tu proposes des précautions très-grandes (exagérées); cependant, si tu le veux, je

άλλ' εἰ δοχεῖ σοι, δρᾶν τάδ' οὐχ ἀφίσταμαι. Ἐμοί τε γὰρ τάδ' ἐστὶν ἀσφαλέστατα, σχῆψίν τιν' ἐχθροῖς σοῖς ἔχοντα δειχνύναι, τὸ σόν τ' ἄραρε μᾶλλον · ἐξηγοῦ θεούς.

745

#### ΜΗΔΕΙΑ.

"Ομνυ πέδον Γῆς πατέρα θ' "Ηλιον πατρός τοὐμοῦ θεῶν τε συντιθεὶς ἄπαν γένος.

#### ΑΙΓΕΥΣ.

Τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν; λέγε.

Μήτ' αὐτὸς ἐχ γῆς σῆς ἔμ' ἐχβαλεῖν ποτε, μήτ' ἄλλος ἤν τις τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν ἄγειν χρήζη, μεθήσειν ζῶν ἑχουσίῳ τρόπῳ.

**750** 

### ΑΙΓΕΥΣ.

'Ομνυμι Γαῖαν 'Ηλίου θ' άγνον σέδας θεούς τε πάντας ἐμμενεῖν ἅ σου κλύω.

#### MHAEIA.

Άρχεῖ · τί δ' ὅρχῳ τῷδε μὴ μμένων πάθοις;

Α τοῖσι δυσσεδοῦσι γίγνεται βροτῶν.

755

NC. 748. Nauck retranche sans motif suffisant, ce me semble, ce vers, qui est identique au v. 738 d'Iph. Taur. Égée avait demandé à Médée de lui indiquer les dieux par lesquels il fallait jurer; il demande maintenant qu'elle formule l'objet du serment. — 754. Variante μεθήσειν γῆς. — 752. Les meilleurs manuscrits ont γαῖαν λαμπρόν θ' ἡλίου φάος; d'autres corrigent la faute de métrique soit en supprimant τε, soit en donnant ἡλίου τε φῶς. Mais la variante 'Ηλίου θ' άγνὸν σέδας, indiquée dans quelques manuscrits au vers 746, se rapporte à celui-ci, ainsi que Musgrave l'a vu, et elle est excellente. — 753. Schæfer a corrigé la leçon ἐμμένειν. — 755. Il n'est pas d'usage, ainsi que le fait remarquer Nauck, qu'un personnage parte ainsi sans le dire. Je crois qu'il manque deux vers dans lesquels Égée disait adieu à Médée et annonçait son intention d'aller voir Pithée avant de rentrer à Athènes. Ce détail rappelait la naissance de ce fils (le grand Thésée) que les vœux du chœur appellent, vers 760 sq. Comp. l'Introduction.

ne refuse pas de faire ce que tu dis. On voit que ἔλεξας est opposé à δρᾶν et que la leçon est bonne.

743-44. L'accusatif ἔχοντα après ἐμοί est irrégulier, comme le datif μολούση après με au vers 58. Ou bien ἔχοντα δεικνύναι est-il mis pour δεικνύναι ἔχοντα δεικνύναι? — Dans une circonstance ana-

logue l'OEdipe de Sophocle dit avec plus de noblesse: Οὐτοι σ' ὑφ' ὅρχου γ' ὡς χαχὸν πιστώσομαι, et Thésée lui répond:
Οὔχουν πέρα γ' ἀν οὐδὲν ἢ λόγφ φέροις
(OEd. Col. 650 sq.). Son Philoctète aussi croistit faire injure au fils d'Achille en lui faisant prêter serment. Οὺ μήν σ' ἔνορχόν γ'ἀξιῶ θέσθαι, τέχνον, lui dit-il (Phil. 814).

### MHAEIA.

Χαίρων πορεύου · πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. Κάγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ' ἀφίξομαι, πράξασ' ὰ μέλλω καὶ τυχοῦσ' ὰ βούλομαι.

#### ΧΟΡΟΣ.

Άλλά σ' ὁ Μαίας πομπαῖος ἄναξ πελάσειε δόμοις, ὧν τ' ἐπίνοιαν σπεύδεις κατέχων πράξειας, ἐπεὶ γενναῖος ἀνὴρ, Αἰγεῦ, παρ' ἐμοὶ δεδόκησαι.

## 760

MHAEIA.

<sup>7</sup>Ω Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς, νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν, φίλαι, γενησόμεσθα κεἰς ὁδὸν βεθήκαμεν. νῦν δ' ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δίκην. Οὖτος γὰρ ἀνὴρ, ἢ μάλιστ' ἐκάμνομεν, λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων : ἐκ τοῦδ' ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων, μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος. ἸΙδη δὲ πάντα τὰμά σοι βουλεύματα

765

770

C'est le cas de dire qu'Euripide fait les hommes tels qu'ils sont, Sophoele tels qu'ils doivent être. Faut-il voir dans les vers d'OEdipe à Colone une critique indirecte du réalisme d'Euripide?

760-61. ΤΩν... πράξειας. Voici la paraphrase du scholiaste: Καὶ πράξειας ταῦτα ὧν ἔχων ἐπιθυμίαν σπουδάζεις. Je ne pense pas que κατέχων ait le sens de ἔχων; ce mot veut dire « obtenant, » et il faut construire: ΤΩν σπευδεις ἐπίνοιαν ταῦτα κατέχων πράξειας, puisses-tu obtenir et accomplir ce que ton cœur médites. Voy. d'ailleurs l'observation critique sur le vers 755.

763. La seconde partie de cette scène est symétriquement composé, comme la première. En remontant au vers 709 on trouve trois couplets de dix vers (car le monostique d'Égée, 733, fait en quelque sorte corps avec ce que dit Médée), suivis d'un couplet quinaire. Viennent ensuite

six vers, ('Όμνυ πέδον Γῆς κ. τ. λ.), deux de Médée, un d'Égée, trois de Médée; auxquels répondent six autres vers ('Όμνυμι Γαῖαν κ. τ. λ.), deux d'Égée, un de Médée, et trois d'Égée, en comptant les deux vers qui manquent après v. 755, si la conjecture proposée dans les notes critiques est juste. Enfin trois trimètres de Médée et une période anapestique forment la double conclusion de cette scène.

764. Δίκη Ζηνός. Comp. Τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θεμιν, vers 208, et la note. — On rapporte ici le vers de la Medee d'Ennius : « Sol, qui candentem in cælo sublimas fa-

768. H:.... ἐχάμνομεν, du côté par où j'étais le plus embarrassée.

770. Κάλων, cable. Comp. Herc. Fur. 478: 'Ως ἀνημμένοι κάλως Πρυμνησίοισι βίον ἔχοιτ' εὐδαίμονα. Les Athéniens étaient un peuple marin : on s'en aperçoit en lisant leurs poètes.

λέξω · δέχου δὲ μή πρός ήδονήν λόγους. Πέμψασ' έμῶν τιν' οἰχετῶν Ἰάσονα είς όψιν έλθεῖν την έμην αιτήσομαι . 775 μολόντι δ' αὐτῷ μαλθαχούς λέξω λόγους, ώς και δοκεί μοι ταύτα και καλώς έγειν [γάμους τυράννων ους προδούς ήμᾶς ἔχει] καὶ ζύμφορ' εἶναι καὶ καλῶς ἐγνωσμένα : παίδας δὲ μείναι τούς ἐμούς αἰτήσομαι, 780 ούχ ώς λιποῦσα πολεμίας ἐπὶ χθονὸς [έχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι], άλλ' ώς δόλοισι παΐδα βασιλέως χτάνω. Πέμψω γάρ αὐτοὺς δῶρ' ἔχοντας ἐν χεροῖν, [νύμφη φέροντας, τήνδε μή φεύγειν χθόνα,] **785** λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον . κάνπερ λαδοῦσα κόσμον άμφιθῆ χροὶ, κακῶς όλεῖται πᾶς 0' δς ἀν θίγη κόρης. τοιοῖσδε χρίσω φαρμάχοις δωρήματα. Ένταῦθα μέντοι τόνδ' ἀπαλλάσσω λόγον: **790** 

NC. 777-79. Le second de ces vers, inadmissible pour plus d'une raison, est évidemment de la main d'un interpolateur qui voulait expliquer la pensée du poëte et qui n'y a pas réussi. Sans doute, Médée feindra d'approuver le mariage de Jason aussi bien que son propre bannissement; mais c'est à ce dernier point qu'il fallait s'attacher ici, pour l'opposer à παῖδας δὲ μεῖναι.... Au lieu de consulter le commencement de la scène suivante, l'interpolateur aurait dû s'inspirer des vers 934-940. Brunck a donc bien fait de retrancher le v. 778; mais je ne voudrais pas envelopper dans la même condamnation le vers suivant : cette accumulation de phrases approbatives convient au caractère de Médée. Je l'ai donc conservée en écrivant au v. 777, avec plusieurs éditeurs, Exerv pour ἔχει. Mais ce changement ne sussit pas. On demande : ώς δή δοχεῖ μοι τἄλλα χαὶ καλώς έχειν καὶ ξύμφορ' είναι σωφρόνως τ' έγνωσμένα. Le second καὶ καλώς sera venu du premier, par une erreur fréquente. — 784-82. Brunck a vu que le second de ces vers était fait avec 1060 sq. Dans le premier il faut peut-être ως λίπω σφε, d'après la conjecture de Burges. — 785. Ce vers qui est omis dans le manuscrit de Copenhague et placé après le suivant dans celui de Paris, a été condamné par Valckenaer, Porson et d'autres (Cp. 950 et 940). Plusieurs critiques retranchent aussi le vers suivant, qui est identique à 949. Mais il est plus facile de s'en passer plus bas qu'ici, où κόσμον a besoin d'être amené par une indication plus précise que δωρα.

773. Μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους, des paroles sérieuses, non pas faites pour amuser. J'explique, de même, Soph. Él. 924: Οὐ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε α je parle sérieusement, » en ôtant le point d'interroga-

tion qu'on met après τάδε. Il est vrai que πρὸς ἡδονὴν λέγειν se prend aussi dans le sens de πρὸς χάριν λέγειν, tenir un langage complaisant.

777-79. Voir la note critique.

τοὐντεῦθεν ἡμῖν · τέχνα γὰρ κατακτενῶ τἄμ' · οὐτις ἔστιν ὅστις ἔξαιρήσεται · δόμον τε πάντα συγχέασ' Ἰάσονος ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον φεύγουσα καὶ τλᾶσ' ἔργον ἀνοσιώτατον · οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητόν έξ ἐχθρῶν, φίλαι. Ἰτω · τί μοι ζῆν κέρδος; οὐτε μοι πατρὶς οὐτ' οἶχός ἐστιν οὐτ' ἀποστροφή κακῶν. Ἡμάρτανον τόθ' ἡνίχ' ἐξελίμπανον δόμους πατρώους, ἀνδρὸς Ἑλληνος λόγοις πεισθεῖσ', δς ἡμῖν σὺν θεῷ τίσει δίκην. Οὕτ' ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε ζῶντας τὸ λοιπὸν, οὕτε τῆς νεοζύγου

795

800

NC. 798-99. Ces deux vers sont étranges. Médée ne songe pas à mourir : elle a pris, au contraire, le plus grand soin d'assurer sa retraite, et elle vient de le rappeler. Comment pourrait-elle donc dire : « Que m'importe la vie? Je n'ai pas d'asile (ἀποστροφή).» Ce contre-sens a été très-bien relevé par Hirzel. Cependant nous ne saurions nous résoudre à retrancher avec lui, non-seulement ces deux vers, mais encore (ce qui est la conséquence de cette première athétèse) le reste de ce couplet, c'est-à-dire un morceau qui est de toute beauté. Nous aimons mieux croire à quelque faute de copiste, et nous proposons, d'après le sens général de ce passage : Ἰτω· τί τοι ζῆν κέρδος, οἰσιν οὐ πατρὶς (ου πατὴρ), οὐκ οἴκός ἐστιν, οὐκ ἀποστροφὴ κακῶν; L'altération du texte semble venir de ce que le vers 146 : Τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος; avait été noté en marge. Et la preuve, c'est que tous les bons manuscrits portent aussi dans le passage qui nous occupe, en dépit du mètre, τί μοι ζῆν ἔτι κέρδος. La variante πατήρ pour πατρίς, qui est indiquée dans le manuscrit de Paris et qui me semble excellente, est peut-être un reste de l'ancienne et véritable leçon de ce vers.

794. ημωξα. Nous nous servons du présent; mais comme la pensée a été conçue avant d'être énoncée, les Grecs mettent l'aoriste. Les exemples de cet idiotisme abondent.

796. Φεύγουσα. La loi bannissait le meurtrier des lieux souillés par le sang qu'il avait versé. Voy. Hipp. 35, avec la note.

798-802. Médée vient de dire que l'action qu'elle va commettre, afin de ne pas être la risée de ses ennemis, est une action impie. Elle sent donc ce qu'il y a d'horrible dans son dessein; et si elle s'encourage à persévérer (ἴτω) malgré ce hon sentiment, il faut qu'elle le combatte par d'autres ré-

flexions. «Qu'importe à ces enfants de vivre? s'écrie-t-elle (d'après la conjecture proposée ci-dessus). Ils n'ont ni patric (ni père, si on adopte la variante πατήο), ni maison, ni refuge pour échapper aux malheurs de la vie. Ce n'est pas aujourd'hui que je me rendrai criminelle : cette action n'est que la conséquence obligée du crime que je commis en abandonnant la maison paternelle pour suivre un homme étranger, un Grec à la parole séduisante. » En effet, si elle était restée dans sa patrie, si elle y avait accepté un époux de la main de son père, ses enfants n'auraient jamais été livrés à un tel abandon.

805

νύμφης τεχνώσει παιδ', ἐπεὶ χαχὴν χαχῶς θανεῖν σφ' ἀνάγχη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάχοις. Μηδείς με φαύλην χἀσθενῆ νομιζέτω μηδ' ἡσυχαίαν, ἀλλὰ θατέρου τρόπου, βαρεῖαν ἐχθροῖς χαὶ φίλοισιν εὐμενῆ τῶν γὰρ τοιούτων εὐχλεέστατος βίος.

810

# ΧΟΡΟΣ.

Έπείπερ ήμιν τόνδ' ἐκοίνωσας λόγον, σέ τ' ἀφελειν θέλουσα καὶ νόμοις βροτῶν ξυλλαμβάνουσα δρᾶν σ' ἀπεννέπω τάδε.

## ΜΗΔΕΙΑ.

Οὐχ ἔστιν ἄλλως · σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν τάδ ἐστὶ, μὴ πάσχουσαν ὡς ἐγὼ κακῶς.

815

# ΧΟΡΟΣ.

Άλλὰ χτανεῖν σὼ παῖδε τολμήσεις, γύναι;

## MHAEIA.

Ούτω γάρ ἄν μάλιστα δηχθείη πόσις.

## ΧΟΡΟΣ.

Σὺ δ' ἄν γένοιό γ' ἀθλιωτάτη γυνή.

# ΜΗΔΕΙΑ.

'Ιτω · περισσοὶ πάντες ούν μέσω λόγοι. — 'Αλλ' εἶα χώρει καὶ κόμιζ' 'Ιάσονα · εἰς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεθα. Λέξης δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων, εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ' ἔφυς.

820

NC. 822. Elmsley a corrigé la leçon λέξεις, qui ne s'accorde pas avec μηδέν.

809. On a dit que Médée ne pouvait se dire φίλοισιν εὐμενῆ au moment même où elle déclare qu'elle tuera ses enfants. On peut faire cette objection à Médée; mais on ne doit pas la faire au poëte, qui a bien compris les inconséquences de la passion et le langage de ceux qu'elle entraîne.

815. L'accusatif πάσχουσαν, amené par l'infinitif λέγειν, est moins irrégulier que ξχοντα au vers 744. Comp. 659 sqq. et 888.
820. On voit que la fidèle servante qui

sonne (comp. 366 et 594). Le français « à tes maîtres », qui se rapporterait à Médée et à Jason, serait un contre-sens.

— Γυνή τ' ἔφυς. Les femmes ont été ou-

plus la parole.

tragées dans la personne de Médée, et ces mots marquent bien cette conspiration des

a prononcé le prologue, est toujours près

de sa maîtresse, quoique elle ne prenne

des Grecs qui ne désigne qu'une seule per-

823. Δεσπόταις est ce pluriel général

# XOPO2.

Έρεχθείδαι τὸ παλαιὸν ὅλβιοι [Strophe 1.]
καὶ θεῶν παῖδες μακάρων ἱερᾶς 825
χώρας ἀπορθήτου τ' ἄπο, φερβόμενοι
κλεινοτάταν σορίαν, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου
βαίνοντες άβρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ' άγνὰς 830
ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι
ξανθὰν Άρμονίαν φυτεῦσαι

NC. 826-27. On lisait χώρας... ἀποφερδόμενοι κλεινοτάταν σοφίαν, en faisant dire au poëte que la sagesse est un produit du sol de l'Attique et que les habitants s'en repaissent de la même manière que les animaux broutent l'herbe. Nauck est le seul éditeur qui ait senti le ridicule de cette leçon; mais en retranchant les mots κλεινοτάταν σορίαν, il a mis une platitude à la place d'une absurdité. Le scholiaste dit : Ἡ σύνταξις οῦτως ἀπὸ ἀπορθήτου χώρας, observation qu'on n'a pas comprise, mais qui éclaire tout ce passage, dès que l'on met une virgule après ἄπο.

femmes contre les hommes, cette ligne à laquelle le chœur aussi s'est associé, puisqu'il prend le parti d'une étrangère contre les princes de sa patrie. — Voici la disposition de cette scène. Médée se félicite en deux quatrains, 764-771, d'avoir trouvé un asile. Après avoir annoncé dans un distique qu'elle va révéler ses desseins au chœur, elle en expose la première partie, ceux qui regardent la princesse, en huit et einq vers, 774-789; et de même la seconde et plus terrible partie, le meurtre de ses propres enfants, en huit et cinq vers, 790-802. Elle termine par deux quatrains où elle fait voir l'étendue de sa vengeance et la fermeté de son caractère. Le petit dialogue qui suit se compose de cinq et de deux fois quatre vers.

825-30. Θεών παΐδες χώρας άπο est dit comme Φιλίππου παϊς εξ 'Ολυμπιάδος. Tout le monde sait combien les Athéniens étaient fiers de leur autochthouse. Les panegyristes et les auteurs d'oraisons funèbres ne manquaient jamais de rappeler ce titre de noblesse. Euripide l'a amplifié en disant que le peuple de l'Attique, enfante par la Terre, avait pour pères les dieux immortels. Il ne me semble pas nécessaire de songer ici à la fable qui est rapportée par le scholiaste et suivant laquelle Vulcain, Minerve et la Terre auraient concouru à la naissance d'Erechthée d'une manière très peu esthétique. L'épithète ἀπόρθητο; se rattache à la gloire de l'autochthonie : n'ayant jamais été conquise, l'Attique fut toujours habitée par la même race. Cp. Thucydide I, 2 : Την γοῦν Άττιχὴν ἐχ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον.... ἀστασίαστον ούσαν άνθρωποι φλουν οι αύτοι άεί, ce que Strabon (VIII, p. 333) rend ainsi : Απορθήτους μέν είναι καὶ αὐτόχθονας νομισθήναι διά τοῦτό φησιν ό θουχυδίδης. Le savant géographe semble s'être souvenu d'Euripide. — Φερβόμενοι.... αίθέρος. Ces mots se tiennent. Si les Athéniens ont l'intelligence déliée, si la poésie et les arts fleurissent chez eux, ils le doivent à la pureté de l'air ou, comme dit le poëte, de l'éther brillant, dans lequel ils marchent avec délices. On sait que l'air épais de la Béotie exerçait une influence toute contraire sur l'esprit de ses habitants, s'il faut en croire leurs malicieux voisins. Le meilleur commentaire de ces vers est l'allusion qu'y fait le rhéteur Aristide dans un passage rappelé par Musgrave, Panathenaicus, p. 100 : Ού γάρ έστιν δστις τών περί γην αέρων τοσούτον αφέστηκε γης τη φύσει, ούδ' αίθέρι μαλλον είκασται. Euripide lui-même, en falsant ailleurs l'éloge d'Athènes, disait : Οὐρανὸν ὑπὲρ γῆς έχομεν εύ κεκραμένον, "Ιν' ούτ' άγαν πῦρ ούτε χείμα συμπίτνει (Plutarque, de exilio, p. 604 D).

831-835. Euripide veut ici que les Muses soient filles d'Harmonie et qu'elles soient nées dans l'Attique Aucun poête ne l'avait dit avant lui, et je ne sais quel grammairien grec, dont l'opinion est reproduite

τοῦ καλλινάου παρὰ Κηφισοῦ ροαῖς, [Antistrophe 1.] 835
τᾶν Κύπριν κλήζουσιν ἀφυσσαμέναν
χώραν καταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων
αὕρας..., ἀεὶ δ' ἐπιδαλλομέναν
χαίταισιν εὐώδη ροδέων πλόκον ἀνθέων
τᾶ σορία παρέδρους πέμπειν ἔρωτας,
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς.

NC. 835-36. On mettait un point en haut à la fin de la strophe et on lisait τοῦ καλλινάου τ' ἀπὸ Κηφισοῦ ὁοὰς τὰν Κύπριν κλήζουσιν. Mais les manuscrits portent tous ροαῖς, leçon qui ne peut être considérée comme une simple erreur, puisqu'on trouve à côté de ἀπὸ la variante ἐπί. Cela indique que τ' ἀπὸ provient de παρὰ, et qu'il faut accentuer τᾶν Κύπριν. Hermann avait déjà proposé τᾶν, mais en corrigeant le vers précédent d'une manière peu satisfaisante; Nauck conjecture οὐ καλλινάου παρά. — 840. Les manuscrits de second ordre ajoutent ἡδυπνόους avant αὐρας : supplément ingénieux, mais qui ne rétablit pas l'accord antistrophique. La glose αὐρας ou plutôt αὐραις (car il faut un datif) a été substituée au texte primitif. Hermann a proposé μετρίαις ἀνέμων ἡδυπνόοισι πνοαῖς.

par le scholiaste, était si choqué de cette innovation qu'il aima mieux regarder &çμονίαν comme le régime de φυτεύσαι, en faisant naître une fille de neuf mères. Le poête avait bien le droit de s'écarter de la tradition dans un morceau d'une mythologie philosophique. Il sait même dans quel endroit de l'Attique la blonde Harmonie donna le jour aux Muses : c'était sur les bords du Céphise, où Sophocle, faisant à son tour l'éloge d'Athènes dans son OEdipe à Colone (v. 668 sqq.) place les danses des Muses et amène la déesse aux rênes d'or, χρυσάνιος Άφροδίτα, que nous allons voir paraître au vers suivant. Faisons remarquer que le premier vers de l'antistrophe, tout en se rattachant grammaticalement à ce qui précède, est cependant lié par le sens à ce qui suit. Ces espèces de rejets, plus apparents que réels, ne sont pas rares.

836-845. Τᾶν.... αῦρας. Vénus tire des eaux du Céphise une douce fraîcheur, qu'elle souffle sur le pays. Le verbe καιαπνεῦσαι ne peut guère se construire avec deux accusatifs. Il faudrait χώρας pour χώραν, ou, ce qui est plus probable, μετρίαι; αῦραις pour μετρία; αῦρας.— 'Αεὶ.... ξυνεργούς. Couronnée de roses, Vénus envoie les Amours qui sont les compagnons de la sagesse, les auxiliaires de toutes les

vertus. Ceci ne veut pas dire, comme on l'a pensé, que Vénus tempère la triste sagesse par les amours et les ris; les mots ont évidemment une plus grande portée et renferment toute une théorie philosophique sur l'amour, des idées déjà voisines de celles de Platon. On n'en doutera pas, après avoir lu ces beaux vers de notre poëte, dans lesquels l'amour est proclamé une école de sagesse, une partie essentielle de la vertu. Ils ont été conservés par Athénée XIII, p. 564 A: Παίδευμα δ' Ερως σοφίας άρετης Πλεϊστον ύπάρχει, Καλ προσομιλείν ούτος ὁ δαίμων Πάντων ήδιστος έφυ θνητοίς. Καὶ γὰρ ἄλυπον τέρψιν τιν' έχων Είς έλπίδ' άγει. Τοῖς δ' άτελέστοις των τουδε πόνων Μήτε συνείην χωρίς τ' άγρίων Ναίοιμι τρόπων. Τὸ δ' έραν προλέγω τοϊσι νέοισιν Μήποτε **σε**ύγειν, Χρησθαι δ' όρθως δταν έλθη. L'amour qu'inspirent les belles âmes est opposé par Euripide à l'amour physique, dans ce fragment de Dictys, tragédie qui fut jouée avec Médée. Καί μ' Ερω; Ελοι ποτέ Ούχ είς τὸ μώρον ούδέ μ' είς Κύπριν τρέπων. Άλλ' έστι δή τις άλλος έν βροτοίς έρως, Ψυχής δικαίας σώφρονός τε κάγαθης. Καλ χρην δὲ τοῖς βροτοῖσι τόνδ' είναι νόμον, Τῶν εύσεβούντων οίτινές γε σώφρονες Έραν, Κύπριν δὲ τὰν Διὸς χαίρειν ἐᾶν (Stobée, Ecl. phys. I, x, 4).

Πῶς οὐν ἱερῶν ποταμῶν [Strophe 2.] η πόλις η φίλων πόμπιμός σε γώρα τάν παιδολέτειραν έξει, τάν ούγ όσίαν μετ' άλλων. 850 Σχέψαι τεχέων πλαγάν, σχέψαι φόνον οίον αίρει. Μή, πρός γονάτων σε πάντως πάντη σ' ίχετεύομεν, τέχνα φονεύσης. 855 Πόθεν θράσος η φρενός η Antistrophe 2. χειρί τέχνων σέθεν χαρδία τε λήψει,

847. La leçon des manuscrits du premier ordre ή φίλων ή πόλις, est corrigée dans les autres. — 852. Elmsley a corrigé la leçon αίρη. — 853-54. Πάντως πάντη σ' est dù à Nauck. Les bons manuscrits ont πάντως πάντες, les autres πάντες πάντως. — 855. Brunck a retranché μή après τέχνα. La vulgate μή τέχνα vient de Musurus, qui interpola aussi dans le vers antistrophique, 865, èν avant τ) άμονι. — 856-59. Elmsley écrit τέχνοις et καρδίαν, Nauck τέχνον au vocatif. Pour restituer le texte évidemment altéré, il ne faut pas négliger les indices que fournit la symétrie antistrophique. Cette symétrie demande que les particules ή.... ή se trouvent à la même place que dans la strophe. Peut-être: Πόθεν θράσος έρνεσι σοῖς (ου Σέθεν θράσος άρα τέχνων) ή χερὸς ή φρενὸς καρδία τε λήψει.

846-850. Πῶς οὖν.... ἀλλων. « La ville des fleuves sacrés (soit le Céphise, divisé en une foule de cours d'eau pour les besoins de l'irrigation, cf. Soph. OEd. Col. 687, soit le Céphise et l'Ilisse), le pays hospitalier pour ceux qu'il aime (φιλοξενωτάτη schol.), comment pourra-t-il t'accueillir quand tu auras tuc tes enfants, quand il ne te sera plus permis de converser même avec d'autres, moins puis et moins religieux que le noble peuple d'Athènes? » J'ai rendu par une paraphrase les mots τὰν ούχ όσίαν μετ' άλλων, qui ont embarrassé les interprêtes anciens et modernes. Quelques-uns expliquent: τάν ούχ όσίαν ώς οί άλλοι πολίται, d'autres : « qui es retranchée de la société des hommes; » d'autres lient έξει μετ' ἄλλων, d'autres encore rattachent μετ' άλλων à la phrase suivante, comme fait le scholiaste.

853-854. Πάντως et πάντη sont souvent réunis pour donner plus de force au dis-

cours. Quant à la répétition du pronom personuel, voy. Soph. OE.l. Col. 4278 sq. et d'autres passages cités par Nauck.

856-59. Πόθεν.... τόλμαν. Le chœur demande à Médée où elle prendra le courage d'exécuter un dessein si horrible sur ses propres enfants : le cœur et la main lui failliront. Mais s'il ne peut y avoir de doute sur le sens général de ces vers, il n'est guère possible de rendre compte du détail des mots. Sans doute, le style lyrique permet de dire θράσος τέχνων λήψει προσάγουσα τόλμαν pour θράσος λήψει προσάγουσα τόλμαν τέχνοις. De même le génitif φρενός, qui dépend de θράσος, peut être coordonné aux datifs χειρί et καρδία, qui sont gouvernés par λήψει. Mais il est absurde de distinguer entre le courage de l'ame (ppeνός) et celui de la main et du cœur (χειρί καρδία τε); il faudrait opposer la main à l'âme et au cœur (h yepòs h φρενός χαρδία τε).

δεινάν προσάγουσα τόλμαν:
Πῶς δ' όμματα προσδαλοῦσο τέχνοις ἄδαχρυν μοῖραν
σχήσεις ρόνου; οὐ δυνάσει,
παίδων ίχετᾶν πιτνόντων,
τέγξαι χέρα φοινίαν
τλάμονι θυμῷ.

860

865

## ΙΑΣΩΝ.

"Ηχω χελευσθείς · χαὶ γὰρ οὖσα δυσμενής οὐχ ἄν γὰμάρτοις τοῦδέ γ', ἀλλὰ ἀχούσομαι τί χρῆμα βούλει χαινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι.

## MHAEIA.

Ίᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων συγγνώμον εἶναι τὰς δ' ἐμὰς ὀργὰς φέρειν εἰκός σ', ἐπεὶ νῷν πόλλ' ὑπείργασται φίλα. Ἡγὼ δ' ἐμαυτῆ διὰ λόγων ἀφικόμην, κάλοιδόρησα σχετλία, τί μαίνομαι καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ, ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι πόσει θ', δς ἡμῖν δρὰ τὰ συμφορώτατα, γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέκνοις

870

875

NC. 862. Les manuscrits ont φόνου ou φόνον, avec la variante φόνω, attestée par une scholie qui rattache ce mot à la phrase suivante. Les derniers éditeurs ont adopté cette ponctuation, quoique φόνω fasse ainsi double emploi avec φονίαν. — 867. Le premier γ' a été inséré par Musurus. Porson écrit οὕτᾶν pour οὖχ ᾶν.

860-62. Πώς ... φόνου; En jetant les yeux sur tes enfants, comment retiendrastula part de larmes qui leur est due à cause du meurtre? C'est à tort que les interprètes construisent: σχήσεις μοϊραν φόνου, en donnant à ces mots un sens qu'ils ne peuvent avoir. "Αδακρυν μοῖραν σχήσεις équivaut à δακρύων μοῖραν σχησεις, l'adjectif marquant, par une anticipation familière aux poêtes grees, et latins, l'effet de l'action exprimée par le verbe. Cp. Soph. El. 242: Γονέων ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας όξυτόνων γόων.

866. La particule καί ne fait pas ici corps avec γάρ, mais signifie vel et porte sur δυσμενής ούσα. Cp. Héraclides, 998: Καὶ γαρέχθρὸς ὧν 'Ακούσεται τά γ' ἐσθλὰ, χρηστὸς ὧν ἀνήρ.

872. Ἐμαυτή διὰ λόγων ἀφικόμην. V. sur cet hellénisme Hipp. 542 et la note.

876-881. Médée ne fait que répéter, avec une ironie qui échappe à Jason, les arguments dont celui-ci s'était servi aux vers 547-565.

877. Γήμας τύραννον, en épousant la princesse. Le verbe indique assez que

Πῶς ούν ἱερῶν ποταμῶν [Strophe 2.] η πόλις η φίλων πόμπιμός σε γώρα ταν παιδολέτειραν έξει, τὰν οὐχ ὁσίαν μετ' ἄλλων. **850** Σχέψαι τεχέων πλαγάν, σχέψαι φόνον οίον αίρει. Μή, πρός γονάτων σε πάντως πάντη σ' ίχετεύομεν, τέχνα φονεύσης. 855 Πόθεν θράσος ή φρενός ή Antistrophe 2. χειρί τέχνων σέθεν χαρδία τε λήψει,

847. La leçon des manuscrits du premier ordre ή φίλων ή πόλις, est corrigée dans les autres. — 852. Elmsley a corrigé la leçon αίρη. — 853-54. Πάντως πάντη σ' est dù à Nauck. Les bons manuscrits ont πάντως πάντες, les autres πάντες πάντως. — 855. Brunck a retranché μή après τέχνα. La vulgate μή τέχνα vient de Musurus, qui interpola aussi dans le vers antistrophique, 865, èν avant τλάμονι. — 856-59. Elmsley écrit τέχνοις et καρδίαν, Nauck τέχνον au vocatif. Pour restituer le texte évidemment altéré, il ne faut pas négliger les indices que fournit la symétrie antistrophique. Cette symétrie demande que les particules ή.... ή se trouvent à la même place que dans la strophe. Peut-être: Πόθεν θράσος έρνεσι σοῖς (ου Σέθεν θράσος άρα τέχνων) ή χερὸ; ή φρενὸς καρδία τε λήψει.

846-850. Πῶς ούν.... άλλων. « La ville des fleuves sacrés (soit le Céphise, divisé en une foule de cours d'eau pour les besoins de l'irrigation, cf. Soph. OEd. Col. 687, soit le Céphise et l'Ilisse), le pays hospitalier pour ceux qu'il aime (φιλοξενωτάτη schol.), comment pourra-t-il t'accueillir quand tu auras tuć tes enfants, quand il ne te sera plus permis de converser même avec d'autres, moins purs et moins religieux que le noble peuple d'Athènes? » J'ai rendu par une paraphrase les mots τὰν οὺχ ὁσίαν μετ' ἄλλων, qui ont embarrassé les interprètes anciens et modernes. Quelques-uns expliquent: τάν ούχ όσίαν ώς οἱ ἄλλοι πολῖται, d'autres : « qui es retranchée de la société des hommes; » d'autres lient έξει μετ' άλλων, d'autres encore rattachent μετ' άλλων à la phrase suivante, comme fait le scholiaste.

853-854. Πάντως et πάντη sontsouvent réunis pour donner plus de force au discours. Quant à la répétition du pronom personuel, voy. Soph. *OE.l. Col.* 4278 sq. et d'autres passages cités par Nauck.

856-59. Πόθεν.... τόλμαν. Le chœur demande à Médée où elle prendra le courage d'exécuter un dessein si horrible sur ses propres enfants : le cœur et la main lui failliront. Mais s'il ne peut y avoir de doute sur le sens général de ces vers, il n'est guère possible de rendre compte du détail des mots. Sans doute, le style lyrique permet de dire θράσος τέχνων λήψει προσάγουσα τόλμαν pour θράσος λήψει προσάγουσα τόλμαν τέχνοις. De même le génitif φρενός, qui dépend de Opásos, peut être coordonné aux datifs γειρί et καρδία, qui sont gouvernés par λήψει. Mais il est absurde de distinguer entre le courage de l'âme (908νός) et celui de la main et du cœur (χειρί χαρδία τε); il faudrait opposer la main à l'âme et au cœur (ἢ χερὸς ἡ φρενός χαρδία τε).

δεινάν προσάγουσα τόλμαν:
Πῶς δ' ὅμματα προσδαλοῦσο
τέχνοις ἄδαχρυν μοῖραν
σχήσεις ρόνου; οὐ δυνάσει,
παίδων ἱχετᾶν πιτνόντων,
τέγξαι χέρα φοινίαν
τλάμονι θυμῷ.

860

865

#### ΙΑΣΩΝ.

"Ηχω χελευσθείς ταὶ γὰρ οὖσα δυσμενής οὐχ ἄν γὰ ἡμάρτοις τοῦδέ γ', ἀλλ' ἀχούσομαι τί χρῆμα βούλει χαινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι.

## MHAEIA.

'Ιᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων συγγνώμον' εἶναι · τὰς δ' ἐμὰς ὀργὰς φέρειν εἰκός σ', ἐπεὶ νῷν πόλλ' ὑπείργασται φίλα. 'Εγὼ δ' ἐμαυτῆ διὰ λόγων ἀρικόμην, κάλοιδόρησα · σχετλία, τί μαίνομαι καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ, ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι πόσει θ', δς ἡμῖν δρᾶ τὰ συμφορώτατα, γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέκνοις

870

875

NC. 862. Les manuscrits ont φόνου ou φόνον, avec la variante φόνω, attestée par une scholie qui rattache ce mot à la phrase suivante. Les derniers éditeurs ont adopté cette ponctuation, quoique φόνω fasse ainsi double emploi avec φονίαν. — 867. Le premier γ' a été inséré par Musurus. Porson écrit οὕτάν pour οὖχ ἄν.

880-62. Πῶς ... φόνου; En jetant les yeux sur tes enfants, comment retiendrastula part de larmes qui leur est due à cause du meurtre? C'est à tort que les interprètes construisent: σχήσεις μοϊραν φόνου, en donnant à ces mots un sens qu'ils ne peuvent avoir. "Αδακρυν μοῖραν σχήσεις équivaut à δακρύων μοῖραν σχήσεις, l'adjectif marquant, par une anticipation familière aux poètes grecs, et latins, l'effet de l'action exprimée par le verbe. Cp. Soph. El. 242: Γονέων ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας όξυτόνων γόων.

866. La particule καί ne fait pas ici corps avec γάρ, mais signifie vel et porte sur δυσμενής οὖσα. Cp. Héraclides, 998: Καὶ γὰρ ἐχθρὸς ὧν ᾿Ακούσεται τά γ᾽ ἐσθλὰ, χρηστὸς ὧν ἀνήρ.

872. Ἐμαυτῆ διὰ λόγων ἀφικόμην. V. sur cet hellénisme Hipp. 542 et la note. 876-881. Médée ne fait que répéter,

avec une ironie qui échappe à Jason, les arguments dont celui-ci s'était servi aux

vers 547-565.

877. Γήμας τύραννον, en épousant la princesse. Le verbe indique assez que

έμοῖς φυτεύων; οὐχ ἀπαλλαχθήσομαι θυμοῦ; τί πάσχω, θεῶν ποριζόντων καλῶς; ούχ είσι μέν μοι παίδες, οίδα δε χθόνα 880 φεύγοντας ήμᾶς καὶ σπανίζοντας φίλων; Ταῦτ' ἐννοήσασ' ήσθόμην ἀβουλίαν πολλήν έχουσα καὶ μάτην θυμουμένη. Νῦν οὖν ἐπαινῶ, σωφρονεῖν τέ μοι δοχεῖς χῆδος τόδ' ήμῖν προσλαδών, ἐγὼ δ' ἄφρων, 885 ή χρην μετείναι τωνδε των βουλευμάτων καὶ ξυμπεραίνειν, καὶ παρεστάναι λέχει νύμφην τε χηδεύουσαν ήδεσθαι σέθεν. Άλλ' ἐσμὲν οἴόν ἐσμεν, οὐχ ἐρῶ χαχὸν, γυναΐχες · ούχουν χρήν σ' όμοιοῦσθαι χαχοῖς 890 ούδ' άντιτείνειν νήπι' άντὶ νηπίων. Παριέμεσθα, καί φαμεν κακῶς φρονεῖν τότ', άλλ' ἄμεινον νῦν βεδούλευμαι τόδε. —  ${}^{3}\Omega$  τέχνα τέχνα, δεῦτε, λείπετε στέγας,

NC. 890. Variante moins autorisée: χρή σ'.

τύραννον est féminin; mais on ne pourrait pas dire de même κτείνας τύραννον sans ajouter l'article τήν.

880-881. Médée dit que l'intérêt de ses enfants et l'état où se trouve la famille (Jason, Médée et leurs enfants, ἡμᾶς), exilée de son pays et sans amis à Corinthe, doivent lui faire approuver ce nouveau mariage. Φεύγοντας ne fait pas allusion au récent bannissement de Médée; et par χθόνα, il faut entendre la Thessalie, comme le scholiaste le fait trèsbien remarquer. Mais citons plutôt le poëte lni-même, qui est son meilleur interprète. Jason dit dans le morceau cité plus haut : Τί τοῦδ' ἄν εὕρημ' εὕρον εὐτυχέστερον Ἡ παῖδα γῆμαι βασιλέως φυγὰς γεγώς;

882-883. 'Ηισθόμην Εχουσα est l'hellénisme imité par Virgile dans « Sensit me-« dios delapsus in hostes. »

887-888. L'ironie perce de plus en plus : quand nous simulons des sentiments que nous n'avons pas, nous sommes portés à en exagérer l'expression. Cela n'a pas été

compris par un des derniers éditeurs, qui a cru devoir écrire παριστάναι λέχη, afin de tempérer l'hyperbole. — Construisez ήδεσθαιτε κηδεύουσαν νύμφην σέθεν. L'infinitif entraîne l'accusatif du participe, quoique la phrase commence par §. Cp...

889-891. 'Αλλ' ἐσμὲν.... γυναῖχες. Ce dernier mot est l'attribut et non le sujet de ἐσμέν. Jason avait dit la chose plus explicitement v. 569 sqq., et ici encore Médée ne fait que répéter les propos qu'il a tenus. - Xpñy. Médée fait allusion à la manière dont Jason lui a répondu dans leur première entrevue. Si elle disait χρή (variante), elle marquerait ce qu'il doit faire à présent. — 'Ομοιούσθαι κακοίς, faire à ton tour comme moi, qui ne suis qu'une femme, qu'un être déraisonnable. Comme elle parle d'elle-même au pluriel, elle doit se servir du masculin. Cp. la note sur Hipp. 349. Il est impossible de prendre κακοίς pour un neutre : car les Grecs construisent δμοιούσθαι avec le datif de la personne et l'accusatif de la chose.

έξέλθετ', ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε 895 πατέρα μεθ' ήμῶν, καὶ διαλλάχθηθ' ἄμα της πρόσθεν έγθρας είς φίλους μητρός μέτα. σπονδαί γάρ ήμιν και μεθέστηκεν γόλος. Λάβεσθε χειρός δεξιᾶς · οίμοι, κακῶν ώς έννοοῦμαι δή τι τῶν χεχρυμμένων. 900 Άρ', ὦ τέχν', ούτω χαὶ πολύν ζῶντες χρόνον φίλην δρέξετ' ώλένην; Τάλαιν' έγώ, ώς αρτίδαχρύς είμι χαὶ φόδου πλέα · χρόνω δε νείκος πατρός εξαιρουμένη όψιν τέρειναν τήνδ' ἔπλησα δαχρύων. 905

ΧΟΡΟΣ.

Κάμοι κατ' όσσων χλωρόν ώρμήθη δάκρυ: καὶ μὴ προβαίη μείζον ἢ τὸ νῦν κακόν.

## ΙΑΣΩΝ.

Αἰνῶ, γύναι, τάδ', οὐδ' ἐχεῖνα μέμφομαι. είχος γάρ όργάς θηλυ ποιείσθαι γένος, γάμους παρεμπολώντος άλλοίους, πόσει. Άλλ' εἰς τὸ λῷον σὸν μεθέστηχεν χέαρ, έγνως δε την νιχώσαν άλλά νῦν χρόνω βουλήν · γυναικός ἔργα ταῦτα σώφρονος. Υμίν δε, παίδες, ούχ ἀφροντίστως πατήρ

NC. 905. Les manuscrits ont τερεινήν ou τερείνην. — 940. Le scholiaste nous apprend que les acteurs, choqués de la construction irrégulière de cette phrase, écrivaient dans leurs exemplaires ἐμοῦ au lieu de πόσει. J'aime à croire que les acteurs intelligents ne défiguraient pas ainsi le texte de leur poëte. — 912. Variante moins autorisée: ἀλλὰτῷ χρόνω. - 913. Nauck retranche ce vers. Ses arguments ne m'ont pas convaincu.

899-900. Ο ίμοι.... κεκρυμμένων. Scholie : Τοῦτο ἡρέμα καὶ καθ' ξαυτὴν, ὡς ένγοοῦσα τὴν ἀπήνειαν τοῦ φόνου χατὰ τῶν παίδων.

903. Άρτίδακρυς εύχερης πρός δάxpuov. [Hésychius.]

904. Νείκος πατρός έξαιρουμένη, fitant, terminant la querelle avec votre père.

906. Χλωρόν δάκου, qui se retrouve chez Euripide, chez Sophocle et ailleurs, vent-il dire des larmes pales, ou des larmes tendres (dans le sens matériel de ce mot), ou bien des larmes aboudantes, comme dans la locution homérique 0aλερὸν δάχρυ?

910. La construction de cette phrase, dont on peut rendre compte en supplésant αὐτοῦ après παρεμπολώντος, est trèsdurc. Dindorf fait remarquer que les tragiques ne se servent point du génitif πόσεως.

912-913. Την νικώσαν βουλήν, le conseil qui l'emporte, le meilleur parti. -Άλλα νῦν χρόνφ équivaut à ἀλλὰ νῦν ποτέ, qui est plus usité. La phrase complète serait εἰ καὶ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν. 914-915. Jason dit qu'il n'a pas négligé

910

πολλήν ἔθηκε σὺν θεοῖς προμηθίαν ·
οἴμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσὸε γῆς Κορινθίας
τὰ πρῶτ' ἔσεσθαι σὺν κασιγνήτοις ἔτι.
᾿Αλλ' αὐξάνεσθε · τἄλλα ὁ' ἐξεργάζεται
πατήρ τε καὶ θεῶν ὅστις ἐστὶν εὐμενής ·
ἔδοιμι δ' ὑμᾶς εὐτραφεῖς ήβης τέλος
μολόντας, ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. —
Αὕτη, τί χλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας
στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηίδα,
κοὐκ ἀσμένη τόνδ' ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον;

ΜΗΔΕΙΑ.

Οὐδέν · τέχνων τῶνδ' ἐννοουμένη πέρι.

925

915

920

ΙΑΣΩΝ.

Θάρσει νυν · εὖ γὰρ τῶνδε θήσομαι πέρι.
ΜΗΔΕΙΑ.

Δράσω τάδ' : ούτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις : γυνὴ δὲ θῆλυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ.

ΙΑΣΩΝ.

Τί δή, τάλαινα, τοῖσδ' ἐπιστένεις τέχνοις;

NC. 923. Ce vers est suspect à cause de sa grande ressemblance avec 1148. Cependant on ne peut dire qu'il soit déplacé, et j'hésite à suivre Hartung et Nauck, qui l'ont mis entre crochets. Quoi qu'il en soit, l'interpolateur de 1006 sq. le trouva déjà dans le texte.

— 926. Variantes: τῶνδ' ἐγὼ et τῶνδε νῦν θήσω πέρι.

les intérêts de ses enfants (ἀφροντίστως), mais qu'il leur a préparé un sort qui, avec l'aide des dieux (σὺν θεοῖς), témoignera de sa prévoyance. Dans la phrase grecque, qui est plus rapide, « prévoyance » est mis pour « effet de prévoyance. » Προμηθίαν y prend en quelque sorte le sens de σωτηρίαν (glose qui est devenue une variante), et voilà pourquoi le poëte a dit ὑμῖν ἐθηκε, et non ὑμῶν (conjecture admise dans plusieurs éditions) ἔθετο προμηθίαν.

917. Τὰ πρῶτα se dit des personnes qui sont au premier rang, même en prose. Aristophane, Grenouilles, 721: (᾿Αρχέ-δημό:) ἐστιν τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθη-ρίας. Cp. παιδεύματα, l'élève, Hipp. 11.

920. Hoης τέλος ne signifie pas la fin de la jeunesse; la jeunesse, la puberté, ήση, est un τέλος, un accomplissement, un but à atteindre. On peut en dire autant de la vieillesse et la mort: de là les phrases γήρως τέλος, θανάτου τέλος.

922-24. Médée se détourne pour cacher ses larmes, mais Jason les aperçoit. Le scholiaste, qui blâme le poëte d'avoir prêté ici à Médée une sensibilité peu d'accord avec le caractère de l'héroïne, n'a rien compris à l'admirable conception d'Euripide.

928. Ἐπὶ δακρύοις, portée aux larmes. Elmsley cite à propos ce fragment de la Danae d'Euripide : Έρως γὰρ ἀργὸν κἀπὶ το ούτοις έρυ Φιλεῖ κάτοπτρα....

930

## MHAEIA.

Έτιχτον αὐτοὕς · ζῆν δ' ὅτ' ἐξεύχου τέχνα.
εἰσῆλθέ μ' οἶχτος εἰ γενήσεται τάδε. —
᾿Αλλ' ὧνπερ οὕνεχ' εἰς ἐμοὺς ἥχεις λόγους,
τὰ μὲν λέλεχται, τῶν δ' ἐγὼ μνησθήσομαι.
Ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ' ἀποστεῖλαι δοχεῖ,
κἀμοὶ τάδ' ἐστὶ λῷστα, γιγνώσχω χαλῶς,
μήτ' ἐμποδὼν σοὶ μήτε χοιράνοις χθονὸς
ναίειν (δοχῶ γὰρ δυσμενής εἶναι δόμοις),
ἡμεῖς μὲν ἐχ γῆς τῆσδ' ἀπαίρομεν φυγῆ,
παῖδας δ', ὅπως ἄν ἐχτραφῶσι σῆ χερὶ,
αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα.

940

935

# ΙΑΣΩΝ.

Ούχ οἶδ' ἄν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσθαι δὲ χρή.
ΜΗΔΕΙΑ.

Σὺ δ' ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς γυναῖκα παῖδας τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα.

# ΙΑΣΩΝ.

Μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ' ἐγὼ, εἴπερ γυναικῶν ἐστι τῶν ἄλλων μία.

945

## MHAEIA.

Συλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κάγὼ πόνου ·
πέμψω γὰρ αὐτῆ δῶρ' ἃ καλλιστεύεται
τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἶδ' ἐγὼ, πολὺ,
[λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον]
παῖδας φέροντας. ᾿Αλλ' ὅσον τάχος χρεὼν

950

NC. 930. Les meilleurs manuscrits et le scholiaste ont la mauvaise leçon έξηύχουν. — 939. J'ai écrit παΐδας pour παΐδες, et j'ai mis une virgule après δ'. — 943. La répétition des mots τήνδε μή φεύγειν χθόνα était à bon droit suspecte à Brunck. — 949. Ce vers, identique à 786, embarrasse la phrase sans nécessité. Plusieurs critiques en ont jugé ainsi.

— Il est évident qu'en parlant ainsi, Médée continue de pleurer : Jason répète donc su question avec plus d'insistance. L'ordre des vers est satisfaisant, et je ne vois pas la nécessité des transpositions qu'on a essayées.

944-945. Soe n'est pas le sujet, mais le

régime de nesouv : le vers 946 le prouve. Jason se fait donc fort de persuader Glaucé, si elle est une semme comme les autres. Jason est quelque peu sat : cela se marque aussi aux vers 962 sq., et il devait être tel, comme savori de Vénus.

950-951. Άλλ' δσον.... τινά. Médée

χόσμον χομίζειν δεῦρο προσπόλων τινά. Εὐδαιμονήσει δ' οὐχ εν ἀλλὰ μυρία, ἀνδρός τ' ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ' ὁμευνέτου κεχτημένη τε χόσμον ὅν ποθ' Ἡλιος πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐχγόνοισιν οἶς. Λάζυσθε φερνὰς τάσδε, παῖδες, εἰς χέρας χαὶ τῆ τυράννῳ μαχαρία νύμφη δότε φέροντες · οὕτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται.

955

## ΙΑΣΩΝ.

Τί δ', ὧ ματαία, τῶνδε σὰς κενοῖς χέρας; δοκεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων, δοκεῖς δὲ χρυσοῦ; σῶζε, μὴ δίδου τάδε. Εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς γυνὴ, προθήσει χρημάτων, σάφ' οἶδ' ἐγώ.

960

# ΜΗΔΕΙΑ

Μή μοι σύ · πείθειν δῶρα καὶ θεοὺς λόγος · γρυσὸς δὲ κρείσσων μυρίων λόγων βροτοῖς. Κείνης ὁ δαίμων, κεῖνα νῦν αὕξει θεὸς, νέα τυραννεῖ · τῶν δ' ἐμῶν παίδων φυγὰς ψυχῆς ἄν ἀλλαξαίμεθ', οὐ χρυσοῦ μόνον. ᾿Αλλ', ὧ τέκν', εἰσελθόντε πλουσίους δόμους, πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν δ' ἐμὴν,

965

970

NC. 970. Elmsley corrigea la leçon δεσπότιν τ' ἐμήν, qui serait correcte s'il s'agissait de deux personnes différentes : comp. vers 17.

s'interrompt pour donner cet ordre à l'une de ses servantes. Elle reprend ensuite la suite du discours qu'elle adresse à Jason. Enfin, quand la parure est apportée, elle la remet à ses enfants, en leur disant les trois derniers vers de ce couplet.

968. Οὐτοι... δέξεται. Le double sens de ces mots est signalé dans la scholie : Τοῦτο διπλῆν ἔχει τὴν ἔννοιαν, μίαν μὲν, ἢν ὁ Ἰάσων ἐκδέχεται, ὅτι οὐκ ἀπό-δλητα αὐτῆ τὰ δῶρα, ἀλλὰ θαυμαστὰ, ἔτέραν δὲ, ἢν αὐτὴ κρύπτει, ἀντὶ τοῦ οὐ γελάσει τὸ δῶρον ὡς ἀσθενὲς, ἀναιρήσει γὰρ αὐτήν. C'est dans ce dernier sens que

Neptune dit chez Homère, Od. V, 379 : Οὐδ' ως σε ἔολπα δνόσσεσθαι κακότητος.

964-965. Μή μοι σύ. Sous-entendez τοιαύτα λέξης. — Πείθειν δῶρα.... On cite ce vers rapporté par Platon, Rép. p. 390 Ε: Δῶρα θεοὺς πείθει, δῶρ' αίδοίους βασιλῆας. « Munera, crede mihi, a capiunt hominesque deosque, » dit Ovide, Art d'aimer, III, 653.

966-968. Médée donne deux motifs: le premier, c'est qu'une telle parure convient mieux à une jeune princesse heureuse et favorisée des dieux qu'à une pauvre exilée; le second, c'est que rien n'est trop précieux

ίχετεύετ' έξαιτεῖσθε μή φεύγειν χθόνα, χόσμον διδόντες · τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ, εἰς χεῖρ' ἐχείνην δῶρα δέξασθαι τάδε. 1θ' ὡς τάχιστα · μητρὶ δ' ὧν ἐρᾳ τυχεῖν εὐάγγελοι γένοισθε πράξαντες χαλῶς.

975

Strophe 1.]

# ΧΟΡΟΣ.

Νῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας, οὐκέτι · στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. Δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν δέξεται δύστανος ἄταν · ξανθᾳ δ' ἀμφὶ κόμα θή-σει τὸν Ἅιδα κόσμον αὐ-τὰ χεροῖν λαδοῦσα.

980

Πείσει χάρις ἀμβρόσιός τ' αὐγὰ πέπλων χρυσοτεύχτου τε στεράνου περιθέσθαι · νερτέροις δ' ἤδη πάρα νυμφοχομήσει.

985

Antistrophe 1.]

NC. 976. Porson a corrigé la leçon ζωᾶς. Comp. Hipp. 846, NC. — 983-84. Les mann-scrits ont πέπλων (ου πέπλου) χρυσεότευχτον στέφανον. On écrit généralement, d'après Reiske et Elmsley, πέπλον χρυσότευχτον τε στέφανον. La correction proposée par Klotz, πέπλων χρυσοτεύχτου τε στεφάνου, m'a semblé plus conforme au style lyrique, et se trouve peut-être confirmée par une scholie du Vaticanus.

pour racheter le bannissement de ses enfants. Elle insiste sur le premier motif avec une malice passionnée, et je ne vois rien à reprendre dans le vers 966, bien qu'il ait été suspect à quelques critiques. Κεΐνα équivaut à τὰ ἐκείνης, comme τάδε s'emploie pour τὰ ἐμά ou ἐγώ.

866-975. Voici la disposition de cette scène. Jason débute par trois vers, auxquels répondent trois vers de Médée (866-868; 869-874). Cette dernière reconnaît ses torts dans un distique (882 sq.) précédé et suivi de dix vers (872-884; 884-893), qui en développent la portée. Elle appelle ensuite ses enfants, et les paroles qu'elle leur adresse se divisent en cinq, deux et cinq vers, le distique étant encore placé au milieu (894-905). Après un distique du chœur, Jason dit deux fois trois vers à

Médée et deux sois quatre vers à ses enfants (908-924). Les larmes de Médée donnent lieu à un échange entre les époux de dix ou (en supprimant 923) de neuf vers (922-934). Ensin Médée en vient à sa demande, et elle prononce trois couplets, de neuf, de douze et de douze vers (932-40; 946-58; 964-75), lesquels sont séparés, le premier du second, par cinq vers (944-45), formant un petit dialogue, le second du troisième par cinq vers (959-63), appartenant à Jason seul.

978. Glose d'Hésychius : Άναδέσμη · μίτρα, ἀνάδημα · οἱ δὲ, εἶδος κόσμου ἐπὶ κεφαλῆς.

985. Νυμφοκομήσει, elle se parera en jeune épouse. Le scholiaste prend ce verbe au sens transitif, en suppléant le sujet τὰ δῶρα.

Τοῖον ὰ δύστανος ἄτας ἔρχος χεὶς θανάτου μοῖραν τὸν Ἅιδαν οὐχ ὑπερφεύξεται πεσοῦσα.

Σὺ δ΄, ὧ τάλαν, ὧ κακόνυμφε κηδεμών τυράννων, [Stropbe 2.] 990 παισὶν οὐ κατειδώς ὅλεθρον βιοτᾳ προσάγεις, ἀλόγω τε σᾳ στυγερὸν θάνατον. Δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχει. 995

Μεταστένομαι δε σον άλγος, ὧ τάλαινα παίδων [Ant. 2.]

NC. 986-89. Les manuscrits portent τοῖον εἰς ἔρχος πεσεῖται καὶ μοῖραν θανάτου δύστανος ἀταν δ' οὐχ ὑπερφεύξεται. Le mot προσλήψεται qu'un manuscrit corrigé insère après θανάτου, a été avec raison banni des textes par les derniers éditeurs, de même que les conjectures proposées par Porson ici et à la fin de la strophe. Nauck essaye d'accorder les strophes en retranchant λαδοῦσα au vers 981. J'ai retrouvé le vrai texte au moyen des symétries antistrophiques, qui sont des guides infaillibles. Il est évident que les mots δύστανος ἄταν ου ἄτας (cf. v. 979) devaient se trouver à la même place dans les deux strophes. Ce premier point établi, on arrive facilement à corriger le reste de la paraphrase, de manière à ce que τὸν Ἅιδαν (v. 988) réponde à τὸν Ἅιδα (v. 981) et πεσοῦσα (v. 989)à λαδοῦσα (v. 982). — 992. La leçon ὁλέθριον βιστάν a été corrigée par Elmsley d'après le scholiaste et une variante du manuscrit de Paris.

986-989. Construisez: Ἡ δύστηνος πεσοῦσα (εἰς) τοῖον ἔρχος ἄτης καὶ εἰς (τοίαν) μοῖραν θανάτου, οὐχ ὑπερφεύξεται τὸν Ἰκιδην. Le premier εἰς est supprimé, comme un premier πρὸς l'est dans Hec., ν. 144. — Έρχος, les filets. Eschyle, qui affectionne cette métaphore, dit : Δίκης ἐν ἔρχεσιν, γάγγαμον ἄτης, πημονῆς ἀρχύστατα, παρασαίνει βροτὸν εἰς ἄρχυας Ἅτα.

990. Κηδεμών équivant à κηδεστά. Κακόνυμφε κηδεμών τυράννων, époux funeste qui s'allie à la famille de nos princes.

991-92. Παισίν δλεθρον βιοτά προσάγεις est dit comme χύσσε μιν χεταλήν, μένος οἱ ἔμδαλε θυμῷ, et tant d'autres phrases homériques dans lesquelles un verbe a deux régimes similaires, d'abord la personne, ensuite la partie spécialement affectée par l'action. Comp. Hipp. 573.

995. Μοίρας όπον παροίχει. Elmsley traduit: « Quantum a pristina fortuna ex-

cidisti. » Mais il me semble assez évident que ces mots développent l'idée de οὐ κατειδώς, et que le chœur dit : « Combien tu es éloigné de te douter du destin qui t'attend! » Παροίχεσθαί τινο; a le même sens chez Eschyle, Suppl. 452, quoi qu'en ait dit Hermann, de l'avis duquel Nauck ponctue d'une manière que nous ne saurions approuver, en mettant ici la virgule après μοίρας.

996. On explique μεταστένομαι, « je déplore ensuite, encore » ou bien, « je déplore au milieu de cela. » Je crois que ce verbe a ici le même sens que μεταλγεῖν a, si je ne me trompe, chez Eschyle, Suppl. 406, « déplorer ce qui va venir. » Le chœur plaint Médée, non de l'infidélité de Jason (erreur du scholiaste), mais de la douleur qu'elle aura en tuant ses enfants par jalousie. Il l'appelle ω τάλαινα παίδων μᾶτερ, mère infortunée au sujet de ses enfants. Comp. Suppl. 825: " ματέρες τάλαιναι τέχνων.

μᾶτερ, ἃ φονεύσεις τέχνα νυμφιδίων ἕνεχεν λεχέων, ἄ σοι προλιπών ἀνόμως ἄλλη ξυνοιχεῖ πόσις συνεύνω.

1000

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Δέσποιν', ἀφεῖνται παῖδες οίδε σοὶ φυγῆς, καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν ἐδέξατ' · εἰρήνη δὲ τἀχεῖθεν τέχνοις. Έα.

τί συγχυθεῖσ' έστηκας ήνικ' εὐτυχεῖς; [τί σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηίδα, κοὐκ ἀσμένη τόνδ' ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον;]

1005

MHAEIA.

Aiaĩ.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Τάδ' οὐ ξυνφδά τοῖσιν ἐξηγγελμένοις.
ΜΗΔΕΙΑ.

Λὶαῖ μάλ' αὖθις.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Μῶν τιν' ἀγγέλλων τύχην

ούχ οίδα, δόξης δ' ἐσφάλην εὐαγγέλου;

1010

## MHAEIA.

"Ηγγειλας οί' ήγγειλας · ού σε μέμφομαι.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Τί δή κατηφεῖς όμμα καὶ δακρυρροεῖς;

NC. 4005. Kirchhoff a rendu au Gouverneur l'interjection εα, qu'on donnait à Médée. — 4006-7. Valckenaer a reconnu que ces vers, identiques, ou peu s'en faut, à 923 sq., étaient interpolés ici. — 4012. Les manuscrits ont τί δὲ ou τί δαί. Musurus a mis τί δή.

1005. Ea, interjection qui marque l'étonnement, convient au Gouverneur, mais ne conviendrait pas à Médée. Voy. NC.

4009. Τύχην se prend ici en mauvaise part.

1010. Δόξης.... εὐαγγέλου; me suis-je trompé en croyant apporter un heureux message?

1011. "Ηγγειλας οί' ἡγγειλας. Ce tour qui indique une certaine répugnance à s'expliquer plus clairement, est très-familier aux tragiques. Dans l'OEdips à Colone, vers 336, Ismène répond à une question qui lui est faite au sujet de ses frères : Είσ' οὖπέρ εἰσι 'δεινὰ δ' ἐν χείνοις τὰ νῦν.

# MHAEIA.

Πολλή μ' ἀνάγχη, πρέσδυ · ταῦτα γὰρ θεοὶ κάγὼ χαχῶς φρονοῦσ' ἐμηχανησάμην.

## ΠΑΙΔΑΓΏΓΟΣ.

Θάρσει · κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέχνων ἔτι.

1015

## MHAEIA.

Άλλους κατάξω πρόσθεν ή τάλαιν' ἐγώ.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Ούτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέχνων . χρή θνητὸν ὅντα συμφοράς.

## MHAEIA.

Δράσω τάδ'. Άλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω καὶ παισὶ πόρσυν' οἶα χρή καθ' ήμέραν. — 1020  $^{3}\Omega$  τέχνα τέχνα, σφῶν μὲν ἔστι δὴ πόλις καὶ δῶμ', ἐν ῷ λιπόντες ἀθλίαν ἐμὲ οιχήσετ' αεί μητρός έστερημένοι: έγω δ' ες άλλην γαῖαν εξμι δή φυγάς, πρίν σφῷν ὄνασθαι κὰπιδεῖν εὐδαίμονας, 1025 πρίν λέχτρα καὶ γυναῖκα καὶ γαμηλίους εύνας αγηλαι λαμπάδας τ' ανασχεθείν.  $^{3}\Omega$  δυστάλαινα της έμης αύθαδίας. "Αλλως ἄρ' ὑμᾶς, ὧ τέχν', ἐξεθρεψάμην, άλλως δ' έμόχθουν και κατεξάνθην πόνοις, 1030 στερράς ένεγχοῦσ' έν τόχοις άλγηδόνας. Ή μήν ποθ' ή δύστηνος είγον έλπίδας

NC. 1015. Κάτει, exigé par la réponse de Médée, est l'excellente conjecture de Musgrave et de Porson pour πρατεῖς, leçon vicieuse des manuscrits et du scholiaste. — 1030. Ce vers se retrouve avec une légère modification (μάτην pour ἄλλως) Troyennes, 760. Ce n'est pas une raison pour le suspecter ici.

1013-14. Comp. *OEd. Col.* 374 : Έχ θεῶν του κὰξ ἀλιτρίου φρενός.

1016. Le Gouverneur ayant dit : « Toi aussi tu retourneras un jour dans ce pays grâce à tes enfants, » κάτει... ἔτι (on sait que le présent de εἰμι et de ses composés a chez les Attiques le sens d'un futur), Médée répond : Άλλους καταξω πρόσθεν,

ce qui veut dire : « d'abord j'en ramènerai d'autres, » ou bien aussi : « d'abord j'en ferai descendre d'autres sous la terre. »

1027. Glose d'Hésychius: ᾿Αγῆλαι · κοσμῆσαι. — Λαμπάδας τ' ἀνασχεθείν. Anciennement la mère portait un flambeau aux noces de son enfant : comp. Iphig. Aul. 732; Phen. 344 sqq.

πολλάς εν ύμεν γηροβοσχήσειν τ' έμε καί κατθανοῦσαν χερσίν εὖ περιστελεῖν. ζηλωτόν ανθρώποισι · νῦν δ' όλωλε δή 1035 γλυχεῖα φροντίς. Σφῷν γὰρ ἐστερημένη λυπρόν διάξω βίστον άλγεινόν τ' έμοί. 'Γμεῖς δὲ μητέρ' οὐκέτ' ὄμμασιν φίλοις όψεσθ', ες άλλο σχημ' αποστάντες βίου. Φεῦ φεῦ τί προσδέρχεσθέ μ' όμμασιν, τέχνα; 1040 τί προσγελάτε τὸν πανύστατον γέλων: Λίαῖ • τί δράσω; καρδία γὰρ οἴχεται, γυναῖχες, όμμα φαιδρόν ώς εἶδον τέχνων. Ούκ αν δυναίμην · χαιρέτω βουλεύματα τὰ πρόσθεν · ἄξω παῖδας ἐχ γαίας ἐμούς. 1045 Τί δεῖ με πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων χαχοῖς λυπούσαν αὐτὴν δὶς τόσα χτᾶσθαι χαχά; Οὐ δῆτ' ἔγωγε. Χαιρέτω βουλεύματα. Καίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ' δολεῖν έχθρούς μεθείσα τούς έμούς άζημίους; 1050 Τολμητέον τάδ'. Άλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, τὸ καὶ προέσθαι μαλθακῆς λόγους φρενός. Χωρείτε, παίδες, είς δόμους · ότω δε μή

NC. 1052. On lisait προέσθαι μαλθακούς λόγους φρενός (on φρενί, mauvaise variante qui ne se trouve que dans un manuscrit du second ordre). Mais προέσθαι φρενός, pour προέσθαι tout court, est d'une recherche inadmissible. J'ai écrit μαλθακής. Badham propose προσέσθαι.

1035. Le neutre ζηλωτόν, chose enviée, se rapporte aux infinitifs qui précèdent. Il est vrai que les tragiques emploient quelquefois la forme masculine des adjectifs verbaux pour le féminin (ζηλωτὸς Ανδρομάχη, Androm. 5); mais ici le complément ἀνθρώποισι indique que la pensée est générale.

1039. Άλλο σχήμα βίου, une autre forme de la vie, de l'existence. C'est ainsi que la mort est appelée άλλος βίοτος Hipp. 195. Voyez aussi les autres passages d'Euripide que nous y avons cités.

1018. Οὐ δῆτ' ἔγωγε. Il faut suppléer l'indicatif κτήσομαι, qui est renfermé dans l'infinitif κτᾶσθαι.

1051-52. Άλλὰ.... φρενός, mais honte à ma lacheté, d'aller jusqu'à proférer les discours d'une âme faible! — Τῆς ἐμῆς κάκης est ce qu'on peut appeler un génitif exclamatif. Précédé ou non précédé d'une interjection (φεῦ, Ζεῦ etc.), ce génitif indique le sujet de l'étonnement, du dépit, de l'affection qu'on éprouve.

4053-55. "Οτω... μελήσει. Médée semble faire allusion à la fable suivant laquelle le Soleil détourna son char pour ne pas voir un crime horrible commis dans la famille des Pélopides. — Χεῖρα δ' οὐ διαφθερῶ, je ne laisserai pas faiblir ma main, est une alliance de mots : on dit au propre γνώμην, θυμὸν διαφθείρειν.

θέμις παρείναι τοίς εμοίσι θύμασιν, αὐτῷ μελήσει · γεῖρα δ' οὐ διαρθερῶ. 'nÃã·

1055

μή δῆτα, θυμέ, μή σύ γ' ἐργάση τάδε: ἔασον αὐτοὺς, ὧ τάλαν, φεῖσαι τέχνων. Ή και μεθ' ήμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί με; μά τούς παρ' Άιδη νερτέρους αλάστορας, ούτοι ποτ' έσται τοῦθ' ὅπως ἐχθροῖς ἐγὼ παίδας παρήσω τούς έμους καθυδρίσαι. [Πάντως σφ' ἀνάγχη κατθανεῖν · ἐπεὶ δὲ χρή, ήμεις χτενούμεν οίπερ έξεφύσαμεν.] Πάντως πέπρωται ταῦτα κοὺκ ἐκφεύξεται.

1060

Καί δή 'πὶ χρατί στέφανος, ἐν πέπλοισι δὲ νύμφη τύραννος δλλυται, σάφ' οἶδ' ἐγώ.

1065

Άλλ' είμι γάρ δή τλημονεστάτην όδὸν

NC. 1054. La plupart des manuscrits ont δώμασιν. Mais θύμασιν est nettement indiquée dans la paraphrase du scholiaste. — 1056. La plupart des manuscrits, et les meilleurs, ont μή ποτ' ἐργάση, qui donne un faux sens. Je suis revenu à la leçon de deux manuscrits du second ordre, quoiqu'elle ne soit peut-être qu'une conjecture. — 4058. On lisait έχει μεθ' ήμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε ou με. Le pronom de la première personne, qui se trouve dans le meilleur manuscrit, est présérable, parce qu'il est moins recherché. Mais dans leur ensemble, ces mots seraient en contradiction flagrante avec les vers suivants, dans lesquels Médée, qui ne peut prévoir que le Soleil lui enverra un char ailé, reconnaît implicitement l'impossibilité d'emmener ses ensants. Elle s'était flattée de cette idée au vers 1045. Si elle la reproduit ici, elle doit la réfuter explicitement, avant de raisonner dans l'hypothèse contraire, ou bien ne l'énoncer que dubitativement. Voila pourquoi j'ai écrit η καί, correction qui rétablit le sens et qui fait que le vers suivant n'est plus amené sans transition. On remarquera qu'au vers 1049, le changement des sentiments de Médée était indiqué par καίτοι. Hermann avait proposé καὶ μή μεθ' ἡμῶν. - 1062-63. Ces vers, qui sont identiques à 1240 sq., et qui font en partie double emploi avec 1064, ont été d'abord condamnés par Pierson. - 1064. La plupart des manuscrits ont πέπρακται.

4059. Μὰ τοὺς.... Par ce serment Médée fait entendre qu'elle s'exposerait à être châtiée dans les ensers, si elle laissait vivre ses enfants en les abandonnant aux outrages de leurs ennemis. Tels sont les sophismes de la passion.

1064. Ταῦτα. La mort des ensants. Elle est inévitable (ούχ έχφεύξεται), parce que la princesse se débat déjà contre la mort (v. 1065 sq.), et qu'on voudra venger ce crime sur ceux qui en surent l'instrument. La dernière partie de ce raisonnement est sous-entendue.

1067. Άλλ' εἰμι... δδόν. Ces mots semblent désigner le départ de Médée, et elle ajoute en effet, qu'elle veut dire adieu à ses enfants, πατδας προσειπείν βούλομαι (v. 4069); mais au fond, elle laisse entendre qu'elle entrera dans la maison pour les tuer. On voit que le vers suivant ne peut être de la main du poëte. — Quant à γάρ équivalant à ἐπεί, voy. Hipp. 51.

γαὶ τούσοε πέμψω τλημονεστέραν ἔτι], παιδας προσειπείν βούλομαι. Δότ', ώ τέχνα, δότ' ἀσπάσασθαι μητρί δεξιάν χέρα. 1070 🕰 φιλτάτη χείρ, φίλτατον δέ μοι κάρα καί σχημα καί πρόσωπον εύγενες τέχνων, ευδαιμονοῖτον, αλλ' έχεῖ τὰ δ' ἐνθάδε πατήρ ἀφείλετ'. 'Ω γλυχεῖα προσδολή, ὧ μαλθακός χρώς πνεῦμά θ' ήδιστον τέκνων. 1075 Υωρείτε χωρείτ' οὐκέτ' εἰμὶ προσδλέπειν οία τ' ές ύμᾶς, ἀλλὰ νιχῶμαι χαχοίς. Καὶ μανθάνω μὲν οἶα τολμήσω κακά · θυμός δε χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, όσπερ μεγίστων αίτιος κακῶν βροτοῖς. 1080

NC. 1068. Ce vers, qui provient suivant Nauck d'une variante τλημονεστέραν, pour τλημονεστάτην, au v. 1067, a été avec raison coudamné par Pierson. — 4074. Variante στόμα pour κάρα. — 4077. Les meilleurs manuscrits ont οΐα τε πρὸς ὑμᾶς Nauck propose οὐ γάρ εἰμι προσδλέπειν οἶα τ' ἔθ' ὑμᾶς. Dans le Christus patiens, on lit deux fois, au v. 595 et au v. 875, ἀλλὰ νιχῶμαι πόνοις, qui est peut-être la vraie leçon. — 1078. Un manuscrit du second ordre a οἶα δρᾶν μέλλω κακά, et cette paraphrase est ancienne, puisqu'elle se trouve déjà chez Plutarque, de vitioso pudore, p. 533 D, et chez une foule d'auteurs qui citent ce passage.

1069-70. Voici la rude imitation d'Ennius : « Salvete, optuma corpora, Cette « manus vostras measque accipite. »

1074. Προσβολή équivant à περίπτυξις (schol.). Comp. Hécube, 409 : Άλλ' ὧ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα Δὸς, καὶ παρειὰν προσβαλεῖν παρηίδι.

1077-80. Les moralistes Plutarque, Arrien, Lucien et beaucoup d'autres ont cité ces vers à l'envi. Tout le monde connaît le mot qu'Ovide met dans la bouche de Médée amoureuse : « Video meliora proboque : « Deteriora sequor. » — Dans le morceau qu'on vient de lire, il y a deux groupes de vers, dans lesquels les sentiments opposés qui luttent dans le cœur de Médée ont revêtu une forme tout antithétique : les sept vers 4042-48 répondent exactement aux sept vers 1019-1055 : le distique commencant par αίαι τι δράσω est opposé au distique commençant par καίτοι τί πάσχω; le distique ούχ αν δυναίμην.... est opposé au distique τολμητέον τάδ(ε)...; enfin les trois vers qui restent se terminent

d'un côté par χαιρέτω βουλεύματα, de l'autre par χείρα δ' οὐ διαφθερώ. — En remontant au commencement de la scène, v. 4002, on trouve, après une introduction de trois vers, un dialogue composé de trois groupes de quatre vers (deux monostiques et un distique), et terminé par le distique 1019 sq. Dans le premier groupe les monostiques sont précédés d'interjections et le premier vers du distique est divisé entre deux interlocuteurs. Les deux autres groupes se répondent exactement. — Ensuite, v. 1024-1042, Médée pleure la perte de ses enfants : elle ne les verra pas heureux, huit vers; elle les a donc élevés, enfantés en vain, trois vers interposés; ils ne rendront pas heureuses sa vieillesse et sa mort, huit vers; ils lui sourient pour la dernière fois, deux vers amenés par les deux vers qui les précédent et préparant le morceau analysé plus haut 1042-1055.— Après ce morceau, deux fois six vers sont suivis de deux fois cinq vers, 1056-1080.

# XOPOΣ.

Πολλάχις ήδη διὰ λεπτοτέρων μύθων ἔμολον καὶ πρὸς άμιλλας ἤλθον μείζους ἢ χρὴ γενεὰν θῆλυν ἐρευνᾶν · ἀλλὰ γὰρ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν ἢ προσομιλεῖ σοφίας ἕνεκεν · πάσαισι μὲν οὐ · παῦρον δὲ γένος (μίαν ἐν πολλαῖς εὕροις ἄν ἴσως) οὐχ ἀπόμουσον τὸ γυναιχῶν.

1085

Καί φημι βροτῶν οἴτινές εἰσιν πάμπαν ἄπειροι μηδ' ἐφύτευσαν παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν τῶν γειναμένων. Οἱ μὲν ἄτεχνοι δι' ἀπειροσύνην εἴθ' ἡδὺ βροτοῖς εἴτ' ἀνιαρὸν παῖδες τελέθουσ', οὐχὶ τυχόντες,

1090

πολλῶν μόχθων ἀπέχονται ·
οἶσι δὲ τέχνων ἔστιν ἐν οἴχοις
γλυχερὸν βλάστημ', εἶδον μελέτη
κατατρυχομένους τὸν ἄπαντα χρόνον ·

1095

1100

NC. 4087-89. Les manuscrits portent : παῦρον δὲ δἡ (ου δέ τι) γένος ἐν πολλαῖς.... κοὐκ ἀπόμουσον. Elmsley a vu que δἡ et κ(αὶ) étaient interpolés et qu'il fallait ajonter μίαν, d'après Hérael. 328 : ... παύρων μετ' ἄλλων ενα γάρ ἐν πολλοῖς ἴσως Εῦροις ἀν δστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. La paraphrase du scholiaste : ὧν οὖσα μία καὶ αὐτἡ τυγχάνω, a peut-être conservé un souvenir de la leçon primitive. — 1093. Porson a retranché τ' après μέν. — 1099. La leçon ὁρῶ μελέτη a été changée en ἐσορῶ μ. dans les manuscrits corrigés, en ἀθρῶ μ. par Nauck. J'ai mis εἴδον μ., l'aoriste étant ici plus conforme au style poétique. Nous avons να ἐπεῖδε remplacé par ἐφορῷ, Hipp. 849.

4081-82. La même idéc est rendue dans Alceste, v. 962, par cette phrase: Έγω καὶ διὰ μούσας καὶ μετάρσιος τέα, καὶ πλεῖστον άψάμενος λόγων....

1087-89. Comme γένος τὸ γυναικῶν désigne toute la race des femmes, l'adjectif παῦρον répond à notre adverbe « quelquefois. » Πολύς est souvent employé ainsi pour πολλάκις. — En écrivant μίαν ἐν πολλαῖς, le poète pensuit-il à Aspasie?

1090. Voir des réflexions analogues, mais plus courtes, sur le mariage, Alceste, 238 sqq. — Pour réfuter Euripide, on n'a qu'à s'adresser à Euripide lui-même. Dans Andromaque, 418 sqq., cette malheureuse mère dit admirablement, en offrant sa vie pour celle de son enfant : Πασι δ' ἀνθρώποις αρ' ἢν Ψυχὴ τέχν' ὅστις δ' αὐτ' ἀπειρος ὢν ψέγει, Ἡσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ' εὐδαιμονεῖ.

πρῶτον μὲν ὅπως θρέψουσι καλῶς. βίοτόν θ' ὁπόθεν λείψουσι τέχνοις : ἔτι δ' ἐχ τούτων εἴτ' ἐπὶ φλαύροις εἴτ' ἐπὶ χρηστοῖς

μοχθοῦσι, τόδ' ἐστὶν ἄδηλον. Έν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ήδη πᾶσιν κατερῶ θνητοῖσι κακόν · καὶ δὴ γὰρ ἄλις βιοτὴν εὖρον, σῶμά τ' ἐς ῆδην ἡλυθε τέκνων χρηστοί τ' ἐγένοντ' · εἰ δὲ, κυρήσας δαίμων οὕτως, φροῦδος ἐς Ἅιδην Θάνατος προφέρων σώματα τέκνων, πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις τήνδ' ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην

1110

1105

θνητοῖσι θεούς ἐπιδάλλειν;

παίδων ένεχεν

1115

## ΜΗΔΕΙΑ.

Φίλαι, πάλαι τοι προσμένουσα τὴν τύχην καραδοχῶ τἀχεῖθεν οἶ προδήσεται. Καὶ δὴ δέδορχα τόνδε τῶν Ἰάσονος στείχοντ' ὀπαδῶν · πνεῦμα δ' ἡρεθισμένον δείχνυσιν ῶς τι χαινὸν ἀγγελεῖ χαχόν.

1120

## ΑΓΓΕΛΟΣ

# Ο δεινόν ἔργον παράνομόν τ' εἰργασμένη

NC. 4404. Brunck a corrigé la leçon θρέψωσι. — 4409-1440. Variantes généralement adoptées: χυρήσαι ου χυρήσει et οὖτος, en mettant un point après τέχνων, v. 4444. La leçon χυρήσας.... οῦτως est celle du scholiaste, et vaut mieux à tout égard. Ensuite Elmsley a corrigé la leçon εἰς ἀίδην. — 4449. Avant la correction de Hermann on lisait πνεῦμά τ' ἡρεθισμένον, en ponctuant après ces mots. — 4424. Le meilleur manuscrit porte παρανόμως τ' εἰργασμένον, leçon adoptée par les derniers éditeurs.

4407. Kal δή. Supposons que..., admettons ce cas. Comp. vers 386.

4409-4444. Κυρήσας δαίμων ούτως équivant à χυρήσαντος δαίμο ος ούτως. Les Grees se servent quelquefois du nominatif d'un participe, et continuent la phrase d'une manière irrégulière, comme si elle avait commencé par un génitif absolu. — Φροῦδος joue le rôle d'un verbe.

1414. Les mots παίδων ένεκεν ne sont pas inutiles; ils veulent dire: « pour le plaisir d'avoir des enfants », et le sens général de la phrase est, que ce n'est pas un bien pour les hommes d'avoir des enfants, s'il faut payer ce don des dieux par une si grande dou-leur.

.1115. C'est à des morceaux semblables à celui qu'on vient de lire que pouvait pen-

Μήδεια, φεῦγε φεῦγε, μήτε ναΐαν λιποῦσ' ἀπήνην μήτ' ὄχον πεδοστιδῆ.

ΜΗΔΕΙΑ.

Τί δ' άξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς;

ΑΓΓΕΛΟΣ.

"Ολωλεν ή τύραννος ἀρτίως χόρη Κρέων θ' ὁ φύσας φαρμάχων τῶν σῶν ὕπο.

1125

## MHAEIA.

Κάλλιστον είπας μῦθον, ἐν δ' εὐεργέταις τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσει.

## ΑΓΓΈΛΟΣ.

Τί φής; φρονεῖς μὲν ὀρθὰ χοὐ μαίνει, γύναι, ἥτις τυράννων ἐστίαν ἢχισμένην χαίρεις χλύουσα χοὐ φοδεῖ τὰ τοιάδε;

1130

# MHAEIA

Έχω τι κάγω τοῖσι σοῖς ἐναντίον λόγοισιν εἰπεῖν · ἀλλὰ μὴ σπέρχου, φίλος. λέξον δ' ὅπως ιὅλοντο · δὶς τόσον γὰρ ἄν τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως.

1135

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

Έπεὶ τέχνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ σὺν πατρὶ χαὶ παρῆλθε νυμφικούς δόμους,

NC. 4130. Variante: ἡκισμένη. — 1432. Τοῖσι σοῖς, manuscrit de Copenhague; les autres ont τοῖς γε σοῖς.

ser Aristophane quand il disait d'Euripide: Χρώμαι γὰρ αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στρογγύλω, Τοὺς νοῦς δ' ἀγοραίους ἤττον ἡ κεῖνος ποιῶ (fragm. 397 Dind.).

1122-23. Le messager dit à Médée de ne négliger aucun moyen de fuir promptement soit par mer, soit par terre. Λιποῦσα a évidemment ici le sens de « négliger » et i l'est étrange qu'on ait proposé d'autres explications. — Ναίαν ἀπήνην, un char nautique, un bateau. Καταχρηστικῶς νῦν τὴν ναῦν ἀπήνην ὧνόμασεν · ἀπήνη γὰρ κυρίως ἡ ἄμαξα, dit le scholiaste. Les mots ὄχος et ὄχημα s'appliquent, au contraire, indifféremment à toute espèce de véhicule. — Les vers correspondants de Sénè-

que, 880 sq. : « Effer citatum sede Pelo-« pea gradum, Medea, præceps quaslibet » terras pete, » sont à tort attribués à la nourrice, qui n'a pas de rôle dans cette scène. Ils appartiennent au messager, comme dans la tragédic grecque. Cette rectification m'avait échappé dans la dissertation sur la règle des trois acteurs dans les tragedies de Sénèque (Revue archeologique, 1865, janvier).

1133. Mἡ σπέρχου, ne t'emporte point (Elmsley). Dans les Perses d'Eschyle, Atossa dit au messager trop affligé pour saire un récit détaillé, λέξου καταστάς a parle avec calme, après avoir maîtrisé ton émotion » (vers 296).

| 1140 |      |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| 1145 |      |
|      |      |
|      |      |
|      | 1150 |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| 1155 |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| 1169 |      |
|      |      |

NC. 4139. On lisait δι' ώτων. J'ai écrit δι' οἴκων, d'après la scholie : πολὺς ἢν λόγος κατὰ τὴν οἰκίαν διαλελύσθαι ὑμᾶς. On ne se parle pas à l'oreille pour dire du bien des gens, et il ne s'agit pas de ce qui s'était dit en présence de Jason, mais du bruit que l'arrivée des enfants avait fait dans toute la maison. Δι' ὥτων est une simple erreur de copiste. — 4141. Brunck a corrigé la leçon κύνει. — 4418. Πατέρα καὶ παῖδας σέθεν me semble absurde. Comme le Vaticanus porte τέκνα, je propose : πατέρα καὶ τέκν', αὐτόθεν. Le scholiaste dit : ἔτι πλησίον ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ τῶν παίδων, εὐθὺς λαδοῦσα.

1145. La locution ξυνωρίς (biga) τέπνων, qui se retrouve dans les Phéniciennes, 1092, et dans OEd. Col., 895, équivaut
à δίπτυχος γονή, vers 1136. Eschyle dit
ζεῦγος Ατρειδῶν, Agam. 44, et (πημάτων)
φοινίαν ξυνωρίδα, ib. 643.

1151 Ού se rapporte à tous les verbes suivants, μή porte seulement sur δυσμενής

ἔσει. Voy. sur οὐ μή dans les phrases interrogatives, Hipp. 243 et la note.

1158. Πατέρα καὶ παϊδας σέθεν veut dire : ton père et tes enfants (à la rigueur : le père et tes enfants), mais non : le père et les enfants. Il est singulier que personne ne se soit aperçu de ce contre-sens. Voy. la note critique.

λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην, άψυχον είκὼ προσγελῶσα σώματος. Κάπειτ' άναστασ' έχ θρόνων διέρχεται στέγας, άβρον βαίνουσα παλλεύκω ποδί, δώροις ύπερχαίρουσα, πολλά πολλάχις 1165 τένοντ' ες ορθόν όμμασι σχοπουμένη. Τούνθένδε μέντοι δεινόν ήν θέαμ' ίδεῖν . γροιάν γάρ άλλάξασα λεγρία πάλιν χωρεῖ τρέμουσα χῶλα, χαὶ μόλις φθάνει θρόνοισιν έμπεσούσα μή χαμαί πεσείν. 1170 Καί τις γεραιά προσπόλων δόξασά που η Πανός όργας η τινός θεών μολείν ανωλόλυξε, πρίν γ' όρα διά στόμα χωροῦντα λευχὸν ἀφρὸν, διμμάτων δ' ἀπὸ χόρας στρέφουσαν, αξμά τ' οὐχ ἐνὸν χροί · 1175 είτ' αντίμολπον ήχεν όλολυγής μέγαν χωχυτόν. Εύθυς δ' ή μέν είς πατρός δόμους ώρμησεν, ή δε πρός τον αρτίως πόσιν, φράσουσα νύμφης συμφοράς . άπασα δέ στέγη πυχνοίσιν έχτύπει δρομήμασιν. 1180 "Ηδη δ' ἀνειλῶν χῶλον ἕχπλεθρον δρόμου

NC. 1181. Les manuscrits portent ἀνέλκων κῶλον ἐκπλεθρον δρόμου. Aujourd'hui on lit généralement ἀν ἔλκων (conj. de Schæser) κῶλον ἐκπλέθρου (conj. de Reiske) δρόμου. Mais ἔλκων κῶλον, trainant la jambe, est inadmissible. J'ai donc écrit ἀνειλῶν κῶλον ἔκπλεθρον. La particule ἄν ne semble pas absolument nécessaire: voy. le passage d'Électre, cité plus bas. Je ne sais s'il ne saut pas rétablir le même verbe dans Hipp., v. 506, en écrivant: Εἰς τοῦθ' δ φεύγω νῦν ἀνειληθήσομαι (revolvar), au lieu de ἀναλωθήσομαι, qui est étrange.

1166. Τένοντ'.... σχοπουμένη. La princesse regarde ses talons, en se dressant sur la pointe des pieds : elle veut voir comment tombe sa robe. Comp. Aristénète, I, 26 : Θαμά χαὶ τὴν πτέρναν, αὐτὴ πρὸς ἐαυτὴν ἐπιστρερομένη, διεσχοπεῖτο (passage cité par Boissonade). Ceux qui prennent ici τένων pour la nuque, prêtent à la princesse un mouvement impossible, ou bien ils forcent le sens des mots, en prétendant que τένοντ' ἐς ὀρθόν équivaut ici à τένοντι ὀρθῶ.

1168. Λεχρία, penchée et sur le point de tomber.

1109-70. Φθάνει a pour complément έμπεσούσα, et μή πεσείν équivaut à ώστε μή πεσείν.

4472-73. Πανός όργάς. Scholiaste: Τὴν τῶν αἰφνιδίων φόδων καὶ ταραχῶν αἰτίαν τῷ Πανὶ ἀνατιθέασιν. Le même explique ἀνωλόλυξε par μετ' εὐχῆς ἐδόησε.

1174. Άπο est ici adverbe. En prose on dirait ἀποστρέφουσαν χόρας δμμάτων.

4176-77. Quand la vieille voit les symptomes d'un mal récl, elle pousse des lamentations, cris tout différents (ἀντίμολπον) de la solennelle ολολυγή.

4484-82. L'évanouissement de la prin-

ταχύς βαδιστής τερμόνων ανθήπτετο. ή δ' έξ αναύδου καὶ μύσαντος δμματος δεινόν στενάξασ' ή τάλαιν ήγείρετο. διπλοῦν γὰρ αὐτῆ πῆμ' ἐπεστρατεύετο. 1185 Χρυσοῦς μὲν ἀμφὶ χρατὶ χείμενος πλόχος θαυμαστόν ίει ναμα παμφάγου πυρός: πέπλοι δὲ λεπτοὶ, σῶν τέχνων δωρήματα, λεπτήν έδαπτον σάρχα τῆς δυσδαίμονος. Φεύγει δ' άναστᾶσ' έχ θρόνων πυρουμένη, 1190 σείουσα χαίτην χρᾶτά τ' άλλοτ' άλλοσε, ρίψαι θέλουσα στέφανον ' άλλ' άραρότως σύνδεσμα χρυσός είχε, πῦρ δ', ἐπεὶ κόμην έσεισε, μᾶλλον δὶς τόσως τ' ἐλάμπετο. Πίτνει δ' ές οὖδας συμφορά νιχωμένη, 1195 πλήν τῷ τεχόντι χάρτα δυσμαθής ίδεῖν. ούτ' δμμάτων γάρ δηλος ήν κατάστασις ούτ' εύφυες πρόσωπον, αίμα δ' έξ άχρου έσταζε χρατός συμπεφυρμένον πυρί, σάρχες δ' ἀπ' ὀστέων, ώστε πεύχινον δάχρυ, 1200

NC. 4489. Λεπτήν (après λεπτοί) vient de l'étourderie d'un copiste. La vulgate λευκήν est une conjecture de Musurus, meilleure que celle d'après laquelle quelques manuscrits secondaires ont ) ευχοί au vers précédent. L'antithèse demande plutôt l'idée de « secrètement. » Peut-être χρύδδην. Comp. v. 4204. — 1493-94. J'aimerais mieux δσφ χόμην ] ἔσεισε μᾶλλον, δὶς τόσως ἐλάμπετο. Quelques manuscrits omettent τ' après τόσως.

cesse dure le temps qu'un homme agile met à faire le diaule, c'est-à-dire à parcourir deux fois les six plèthres du stade, en allant et en revenant. Cette manière, tout à fait grecque, de mesurer le temps se retrouve dans Electre, ver 824 : Oãoσον δὲ βύρσαν ἐξέδειρεν ἢ δρομεὺς Δισσοὺς διαύλους Ιππίους διήνυσεν. - Άνειλών, revolvens, parcourant en revenant sur ses pas. Comp. Oreste, 171: Πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν είλίξεις. Aristote, Gen. Anim. II, 5: Διαυλοδρομεί και έπι την άρχην άνελίττεται ή φύσις. — Κῶλον δρόμου, l'une des deux moitiés de la double course. Eschyle dit, Agam. 334: Κάμψαι διαύλου θάτερον χῶλον πάλιν.

1182. Elle avait perdu l'usage de la pa-

role et des yeux. La concision hardie de la tournure έξ ἀναύδου καὶ μύσαντος δμματος n'a qu'une fausse ressemblance avec la phrase de Virgile, Én. IV, 362: « To- « tumque pererrat Luminibus tacitis. »

1189. Λεπτήν. Voy. la note critique. 1196. « Et que méconnastrait l'œil

même de son père. » Racine, Phèdre, V, vi.
1200-1201. Tout le monde comprend
la « larme du pin », et sent la beauté de
cette expression; mais « la dent invisible
du poison » nous étonne. Ce trope est familier à Eschyle, qui dit πυρὸς μαλερὰ
γνάθος, ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις
γνάθοις... λευροὺς γύας, ἀγρίαις γνάθοις
λειχῆνες ἐξέσθοντες ἀρχαίαν φύσιν (Chošph.
325; Prom. 368; Chošph. 280).

γναθμοῖς ἀδήλοις φαρμάχων ἀπέρρεον, δεινόν θέαμα · πᾶσι δ' ήν φόδος θιγείν νεχροῦ τύχην γὰρ είχομεν διδάσχαλον. Πατήρ δ' δ τλήμων συμφορᾶς άγνωσία άφνω παρελθών δώμα προσπίτνει νεχρώ: .1205 ώμωξε δ' εύθύς, και περιπτύξας δέμας χυνεί προσαυδών τοιάδ' · \*Ω δύστηνε παί, τίς σ' ωδ' ατίμως δαιμόνων απώλεσεν: τίς τὸν γέροντα τύμβον δρφανὸν σέθεν τίθησιν; οξμοι, συνθάνοιμί σοι, τέχνον. 1210 Έπεὶ δὲ θρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο, γρήζων γεραιόν έξαναστήσαι δέμας προσείχεθ', ώστε χισσός έρνεσιν δάφνης, λεπτοῖσι πέπλοις, δεινά δ' ἢν παλαίσματα ό μέν γάρ ήθελ' έξαναστήσαι γόνυ, 1215 ή δ' αντελάζυτ' εί δε πρός βίαν άγοι, σάρχας γεραιάς έσπάρασσ' ἀπ' ὀστέων. Χρόνω δ' ἀπέσδη καὶ μεθῆγ' ὁ δύσμορος ψυχήν καχοῦ γὰρ οὐκέτ' ἦν ὑπέρτερος. Κείνται δε νεχροί παίς τε και γέρων πατήρ **122**0 πέλας, ποθεινή δακρύοισι συμφορά. Καί μοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδών ἔστω λόγου :

NC. 1201. L'ancienne vulgate γναθμῶν ἀδήλοις φαρμάχοις vient d'un manuscrit du second ordre. — 1205. Παρελθών, étant entré, correction de Nauck pour προσελθών, s'étant approché. — 1218. ᾿Απέσδη, excellente correction de Scaliger pour ἀπέστη, leçon qui n'est pas mauvaise en elle-même, mais qui ne se lie pas bien à καὶ μεθῆκε ψυχήν.

4209. Γέροντα τύμβον. Euripide se sert aussi dans les Heraclides, vers 468, de cette locution, qui a donné lieu au composé τυμβογέρων, et qui semble assez familière, moins toutesois que ή σορός appliqué à une vieille femme.

4248. Ἀπέσδη est expliqué dans les glossaires par ἐσδέσθη ἢ ἐπαύσατο, τέ-θνηκεν.

1221. Ποθεινή δαχρύοισι συμφορά, malheur cher aux larmes, où les larmes ont de quoi se satisfaire. Suivant l'observation

de Matthiæ, les larmes sont ici considérées en quelque sorte comme des personnes désireuses de rencontrer ce qui est conforme à leur nature. C'est ainsi qu'on pourrait dire que le bois sec est agréable au feu, ποθεινὸν πυρί.

1222-1223. Le messager dit qu'il ne veut pas parler de ce qui regarde Médée, qu'elle apprendra assez elle-même, αὐτή (sans qu'il le dise), que le mal retombe sur son auteur. — D'après la vulgate, ζημίας ἀποστροφήν, le messager exprimerait la conviction

γνώσει γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀντιστροφήν.
Τὰ θνητὰ δ' οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σκιὰν,
οὐδ' ἄν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν
δοχοῦντας εἶναι καὶ μεριμνητὰς λόγων
τούτους μεγίστην μωρίαν ὀφλισκάνειν.
Θνητῶν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ ·
ὅλβου δ' ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος
ἄλλου γένοιτ' ἄν ἄλλος, εὐδαίμων δ' ἄν οὕ.

1225

1230

## ΧΟΡΟΣ.

Έοιχ' ὁ δαίμων πολλά τῆδ' ἐν ἡμέρα κακὰ ξυνάπτειν ἐνδίκως Ἰάσονι.

ΤΩ τλῆμον, ὥς σου συμφορὰς οἰκτείρομεν, κόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς Ἅιδου πύλας οἴχει γάμων ἕκατι τῶν Ἰάσονος.

1235

# ΜΠΔΕΙΑ.

Φίλαι, δέδοκται τούργον ώς τάχιστά μοι παΐδας κτανούση τῆσδ' ἀφορμᾶσθαι χθονὸς καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα ἄλλη φονεῦσαι δυσμενεστέρα χερί.

NC. 1223. Les manuscrits ont ἀποστροφήν. Kirchhoff seul a compris que ἀντιστροφήν, qu'on lit dans Christus patiens, v. 800, était la vieille leçon attestée par les scholies: Τὴν ἀντανάκλασιν τῆς συμφορᾶς ἡς δέδρακας καταληψομένην σε.... Ἐπαναστρεφομένην εἰς σὲ τὴν ζημίαν.... Ἐκ τῆς εἰς σὲ ἀνακυκλουμένης ζημίας. — 1227. Μωρίαν, correction de Musurus pour ζημίαν. — 1234. Variante: εἰς Ἅιδου δόμους.

que Médée saura se mettre à l'abri de la vengeance.

1226. Μεριμνητὰς λόγων. Aristophane appelle les philosophes μεριμνοφρονισταί (Nuces, 101). On retrouve aussi chez lui les λεπτότεροι μῦθοι que nous avons vus au vers 1082. Ces mots semblent avoir été à la mode alors.

4227. Μωρίαν ὀφλισκάνειν. Voy. 403 et la note.

1228-1230. Euripide distingue ici deux mots que l'usage confondait d'ordinaire: εὐ-δαίμων, heureux, d'un sort heureux, et εὐτυχής, qui réussit pour un temps, dans certaines circonstances. Hérodote fait dire à Solon (1, 32): Πρὶν δ' ἀν τελευτήση, ἐπισχέειν, μηδὲ καλέειν κω δλδιον, ἀλλ' εὐτυχέα.

4232. Ce vers est amené par une transition brusque qui n'est pas dans les habitudes des écrivains grecs.

1236-39. Τούργον joue ici le rôle du démonstratif τόδε: il indique ce qui va être précisé par ἀφορμᾶσθαι ατανούση παθέρε. C'est ainsi que πρᾶγμα est employé par Démosthène, et res par les Latins (Horace, Ép. II, 1, 164: « Tentavit quoque rem, si digne vertere posset. ») — Le datif ατανούση s'accorde avec μοι, l'accusatif άγουσαν se construit avec ἐκδοῦναι. Les deux constructions sont usitées (voyez 815, 888), et ici elles sont coordonnées, comme chez Sophocle, Électre, 959 sqq.: Ἡι πάρεστι μὲν στένειν.... ἐστερημένη, πάρεστι δ' ἀλγεῖν.... γηράσκουσαν.

Πάντως σς' ἀνάγκη κατθανεῖν · ἐπεὶ δὲ χρὴ,

ἡμεῖς κτενοῦμεν, οἵπερ ἐξερύσαμεν.

᾿Αλλ' εἶ' ὁπλίζου, καρδία. Τί μέλλομεν

τὰ δεινὰ κὰναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά;

ἤγ', ὧ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λαδὲ ξίφος,

λάδ', ἔρπε πρὸς βαλδίδα λυπηρὰν βίου,

1245

καὶ μὴ κακισθῆς μηδ' ἀναμνησθῆς τέκνων

ὡς ρίλταθ', ὡς ἔτικτες · ἀλλὰ τήνδε γε

λαθοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέθεν,

κἄπειτα θρήνει · καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ' ὅμως

φίλοι τ' ἔρυσαν, δυστυχὴς δ' ἐγὼ γυνή.

1250

ΧΟΡΟΣ.

'Ιὼ Γᾶ τε καὶ παμφαής [Strophe 1.]
ἀκτὶς Ἀελίου, κατίδετ τὰν
ὀλομέναν γυναῖκα, πρὶν φοινίαν
τέκνοις προσβαλεῖν χέρ' αὐτοκτόνον.
Σᾶς γὰρ χρυσέας ἀπὸ γονᾶς 1255

NC. 1243. Elmsley écrit μή οὐ πράσσειν κακά. J'aimerais mieux : κάναγκαῖα δὴ πράσσειν κακά. Nauck regarde ce vers comme interpolé. — 1250. Vulgate : φίλοι γ'. Les meilleurs manuscrits ont τ'. — 1252. Ce vers cloche. En adoptant la conjecture de Kirchhoff 'Ακτὶς 'Αλίου, il faudrait écrire au vers 1262 ἄρ' ἄλλως. Mais il est possible que ἀκτὶς 'Αελίου ait pris la place de 'Αελίου κύκλος, la phrase ἀκτῖνα κύκλον θ' ἡ)ίου, Hécube, 412, ayant été notée en marge. — 1253. Φοινίαν, pour φονίαν, est peut-être dû à Musurus. — 1255. Musgrave a transposé la leçon σᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας.

4242-43. Τί μέλλομεν μὴ πράσσειν est contraire à l'usage. Voyez la conjecture proposée dans la note critique.

4245. Βαλδίς est la barrière d'où s'élancent les coureurs (ή τῶν ὁρομέων ἄφισις, schol.), l'entrée de la carrière. Une vie de douleur s'ouvre pour la mère qui aura tué ses enfants : elle y marchera résolûment.

1249. Κάπειτα θρήνει. Shakespeare fait dire à son Othello: Be thus when thou art dead, and I will kill thee, And love thee after.

4250. Les Grecs emploient leurs particules avec une singulière sinesse. Τε est suivi de δέ, au lieu d'un second τε, parce que le second membre de phrase qui semblerait devoir être coordonné au premier, lui est opposé et prend ainsi plus d'importance.

1251-54. Ennius rendit ces vers lyriques par les tetramètres trochaïques que voici : « Jupiter tuque adeo summe Sol, res om- α nis qui inspicis, Quique lumine tuo ma- « ria, terram, cœlum contines, Inspice hoc « facinus, priusquam fiat : prohibessis sce- α lus. » Ces derniers mots développent bien l'idée contenue dans κατίδετε.

1254. Χέρ' αὐτοχτόνον. Médée est appelée suicide parce qu'elle veut répandre le sang de ses enfants, qui est son propre sang. Cf. v. 1299: Αὐτοφόνταις, et Eschyle, Suppl., 65: Ξυντίθησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόνως ὧλετο πρὸς χειρὸς ἔθεν.

NC. 1256. Les manuscrits portent θεοῦ (ou θεῶν?) δ' αϊματι, ou αίμα, πίτνειν, ou πιτνείν. Le datif αίματι fait un contre-sens. La place que προσπίτνει occupe dans le vers correspondant (1266), m'a engagé à transposer les mots; et la paraphrase du scholiaste θείον αίμα m'a suggéré l'épithète ἄμβροτον, qui rétablit le mètre. — 1259-1260. Voici la leçon des manuscrits : ἔξελ' οίχων φονίαν τάλαινάν τ' ἐρινὺν ὑπ' ἀλαστόρων, mots qui n'offrent ni mètre, ni construction possible : car il ne faut pas écouter les interprètes hardis, qui ne s'effrayent de rien. L'accentuation èpivov, qu'on trouve dans le Vaticanus, contient un indice précieux, et la conjecture de Kirchhoff φονώσαν, quoique insuffisante, m'a mis sur la bonne voie. En effet φονίαν répugne à la mesure, et les mots ὑπ' ἀλαστόρων demandent un participe qui les gouverne; mais l'épithète τάλαιναν ne convient pas non plus, et elle est suivie de la conjonction te contrairemeut à l'usage des poëtes grees. Ceci prouve que les mots ont été mal divisés, et que φονίαν τάλαινάν τ' cache φονῶντ' ἀλαίνοντ'. La transposition de ces mots, demandée par la gradation, accorde la strophe avec l'antistrophe. Egivov est fourni par le Vaticanus, et le changement d'àλαστόρων en àλάστορον (forme qu'on trouve chez Eschyle et chez Sophocle) rétablit le sens. — 1261-62. Aujourd'hui on lit généralement : ἔρρει τέχνων, μάταν ἄρα γένος. Mais les manuscrits ont ἄρα μάταν, ce qu'il fallait conserver à l'accent près, en mettant la virgule avant τέχνων. - 4265. Φρένα, correction d'Hermann pour φρενών, est réclamé par la strophe et la syntaxe.

4256-57. Ilíτνειν.... ἀνέρων, il est à craindre que le sang divin ne tombe, que les descendants d'un dieu ne périssent, par une main mortelle. Tel est le sens évident de ces mots. Le Scholiaste ne s'y est pas trompé, et cependant les commentateurs modernes donnent de φόδος l'explication tout à fait impossible: « Nefas est, horren- « dum est. »

4259-60. Έξελ'... ἀλάστορον. Après avoir prié le Soleil d'arrêter la main de Médée, le chœur se ravise. Il n'est pas naturel qu'un tel crime soit commis par une mère, à moins qu'un demon ne la possède. Le chœur ajoute donc: « Chasse de la maison

l'Alastor (le mauvais génie), qui, poussé par les Furies, délire, demande du sang. » C'est ainsi que Clytemnestre prétend, chez Eschyle, Ag. 1500 sqq., que ce n'est pas elle, mais l'Alastor, qui tua Agamemnon. — 'Αλαίνοντα. Comp. Oreste, 525: Μανίαις άλαίνων καὶ φόδοις. — 'Ερινῦν ῦπο, qui équivaut à ὑπ' Έρινύων, est gouverné par les deux participes.

4264. Μόχθος. Le sens de ce mot est déterminé par la phrase suivante : les femmes du chœur ont en vue les douleurs de l'enfantement.

4263. Les roches Symplégades ont déjà été mentionnées dans le prologue et ailleurs. χόλος προσπίτνει; δύσφρων φόνον φόνος άμείδεται.

Χαλεπά γάρ βροτοῖς όμογενῆ μιάσματ' ἐπιγάῖ', αὐτοφόνταις ξυνώδ' αὖ θεόθεν πίτνοντ' εἰνὶ δόμοις ἄχη.

1270

ΠΑΙΔΕΣ.

. . . . . .

ΧΟΡΟΣ.

Άκούεις βοὰν ἀκούεις τέκνων; ἰὼ τλᾶμον, ὧ κακοτυχὲς γύναι.

[Strophe 2.]

HAIΣ A'.

Οίμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; ΠΑΙΣ Β΄.

Ούχ οἶδ', ἀδελφὲ φίλτατ' · δλλύμεσθα γάρ.

NC. 1266-67. Les manuscrits portent χόλος προσπίτνει καὶ δυσμενής φόνος άμειδεται; La phrase suivante étant liée à celle-ci par la particule γάρ, on voit parfaitement ce que le poëte a dû dire, et Matthiæ l'a compris, tout en ayant le tort de vouloir tirer de la leçon gâtée un sens qu'elle ne peut avoir. Il est évident qu'il faut ajouter povov, mot qui a été oublié avant φόνος, et cette addition nous oblige à remplacer δυσμενής par δύσφρων. La conjonction καί n'a pas de sens. Son insertion s'explique par la forme des paraphrases grecques : elle provient sans doute d'une scholie δύσφρων καὶ δυσμενής. — 4268. Le vers correspondant fait supposer que χαλεπά est la glose de δύσφορα ou d'un autre mot de cette mesure. — 1269. J'ai écrit ἐπιγάι(α) pour ἐπὶ γαῖαν, qui ne peut guère se construire. — 1270. J'ai mis ξυνώδ' αὐ pour ξυνώδά (συνώδά), afin de mieux marquer le sens de la phrase et d'accorder ce vers avec le vers strophique. Pour cette dernière raison, j'ai aussi changé ἐπὶ δόμοις en είνὶ δόμοις. — 1271-74. Les vers se suivaient dans cet ordre : 1273-74-71-72. La structure antistrophique de ce morcean d'abord signalée par Seidler, exige la transposition que nous avons adoptée et qui coupe très-convenablement les vers du chœur, pourvu qu'on suppose avec Schenkl (Jahrbücher für Philologie, 1862, p. 850) que cette strophe était précédée de Alaï alaï ou d'un autre cri poussé par les enfants. Je ne partage pas l'opinion de Nauck, qui essaye d'accorder les strophes en retranchant, dans l'antistrophe, les vers 1284 et 85 et ici le vers 1274.

4266-67. Δύσφρων.... ἀμείδεται. Le chœur rappelle à Médée que le crime qu'elle médite ne restera pas impuni : le meurtre suit et venge le meurtre. Comp. Électre, 1097 : ᾿Αμείψεται φόνον δικαζων φόνος. Ici l'épithète δύσφρων reprend l'idée contenue dans φρένα βαρὺς χόλος προσπίτνει, et marque par là que l'expiation sera conforme au crime, suivant la loi du talion.

1268-70. Χαλιπά.... άχη. «La souillure provenant d'un sang parent répandu sur la terre (μιάσματα ὁμογενη ἐπιγάῖα) est funeste aux hommes : les dieux la font retomber (θεόθεν αὖ πίπτοντα) en maux semblables au crime (ἄχη ξυνφδά) sur la maison homicide (le meurtrier et sa race). La tournure de la phrase μίασματα αὖ πίτνοντα ἄχη, « la souillure retombant comme des maux, retombant en maux, » marque bien le rapport étroit entre le châtiment et lecrime.

4271. On entend crier derrière la scène les enfants de Médée. Euripide observa ΧΟΡΟΣ.

Παρέλθω δόμους ; Αρῆξαι φόνον τέχνοις μοι δοχεῖ.

1275

ΠΑΙΔΕΣ.

Ναὶ, πρὸς θεῶν, ἀρήξατ' · ἐν δέοντι γάρ · ώς ἐγγὺς ἤδη γ' ἐσμὲν ἀρχύων ξίφους.

χορος.

Τάλαιν', ώς ἄρ' ἦσθα πέτρος ἢ σίδαρος, ἄτις τέχνων δν ἔτεχες ἄροτον αὐτόχειρι μοίρα χτενεῖς.

1280

Μίαν δη κλύω μίαν τῶν πάρος γυναῖκ' ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις,

[Antistrophe 2.]

'Ινώ μανεῖσαν ἐχ θεῶν, ὅθ' ἡ Διὸς δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλη.

1285

Πίτνει δ' ά τάλαιν' ἐς άλμαν φόνω τέχνων δυσσεδεῖ,

άχτης ύπερτείνασα ποντίας πόδα, δυοίν τε παίδοιν συνθανούσ' ἀπόλλυται.

Τί δῆτ' οὖν γένοιτ' ἄν ἔτι δεινόν ;  $^{3}\Omega$ 

1290

NC. 4276. J'ai transposé les mots de la leçon δοκεῖ μοι τέκνοις : car τέκνοις a dû répondre à τέκνων, v. 4287, comme φόνον à φόνφ, v. 4286. — 4280. "Ov, pour ὧν: correction de Seidler, motivée par l'antistrophe. — 4283. La plupart des manuscrits ont γυναικῶν ἐν, et tous ont χεῖρα. — 1290. Δῆτ', correction de Hermann pour δήποτ'.

d'avance le précepte d'Horace : « Ne pue-« ros coram populo Medea trucidet. »

4278. Άρχύων ξίφου:, des filets (des embûches) du fer. Comp. Herc. Fur. 729: Βρόχοισι δ' άρχύων κεκλήσεται Ξιφηφόροσι, passage cité par Elmsley.

4281. Aροτον. Les enfants sont le fruit du champ conjugal, ἄρουρα, comme disent les tragiques grecs.

4282-89. D'après la fable généralement

reçue et qu'Euripide lui-même semble avoir suivie dans sa tragédie d'Ino, cette malheureuse mère, frappée de démence par Junon, n'immola que l'un de ses enfants, Mélicerte, et se jeta avec lui dans la mer; l'autre, Léarque, avait été tué par Athamas, son père. Ici, le poëte fait d'Ino la mentrière de ses deux enfants, ce qui la rapproche encore plus de Médée.

1290. Δεινόν n'équivant pas à δεινό-

γυναιχών λέχος πολύπονον, δσα βροτοῖς ἔρεξας ήδη κακά.

## ΙΑΣΩΝ.

Γυναϊκες, αι τησο έγγυς έστατε στέγης, άρ' εν δόμοισιν ή τὰ δείν' εἰργασμένη Μήδεια τοισίδ', η μεθέστηκεν φυγή; 1295 Δεῖ γάρ νιν ήτοι γῆς σφε χρυφθῆναι χάτω, η πτηνον άραι σωμ' ές αίθέρος βάθος, εί μή τυράννων δώμασιν δώσει δίχην. Πέποιθ', ἀποκτείνασα κοιράνους χθονός, άθῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεσθαι δόμων; 1300 Άλλ' ου γάρ αυτής φροντίδ' ώς τέχνων έχω: χείνην μέν ους έδρασεν έρξουσιν χαχώς, έμῶν δὲ παίδων ήλθον ἐκσώσων βίον, μή μοί τι δράσωσ' οί προσήχοντες γένει, μητρώον έχπράσσοντες ανόσιον φόνον. 1305

ΧΟΡΟΣ.

τλημον, ούχ οἶσθ' οἶ χαχῶν ἐλήλυθας, 'Ιᾶσον · οὐ γὰρ τούσδ' ἄν ἐφθέγξω λόγους.

NC. 4292. Tous les manuscrits, sauf celui de Copenhague, insèrent δή après δσα. — 4295. Τοισίο, conjecture de Canter pour τοισδέ γ' ou τοισιν. - 4296. Faut-il écrire γής χαλυφθή ναι χάτω? — 1298-4300. Le scholiaste dit : εὶ μή ἄρα πέποιθε μή δώσειν δίχην των τολμηθέντων. Voilà pourquoi les derniers éditeurs écrivent : εί μή.... δώσειν δίκην [ πέποιθ', et plus has φεύξεται. Mais de cette façon, πέποιθ (ε) est louche, et il faudrait plutôt μέλλει. Je suis donc revenu à la leçon des manuscrits, dans laquelle il n'y a rien à reprendre.

τέρον, comme dit le scholiaste. La phrase est elliptique. « Que pourrait-il encore arriver d'affreux? » sous-entendez : « au prix de cette action?»

1292. La seconde strophe et la seconde antistrophe des chants dochmiaques qui sinissent ici, sont symétriquement coupées de distiques iambiques, comme dans le morceau analogue d'Hippolyte, 817 sqq. Mais ici les trimètres de la strophe sont prononcés par d'autres personnages que ceux de l'antistrophe, tandis que dans Hippolyte tous appartiennent au même personnage, ce qui est plus régulier.

1296. Eps fait double emploi avec yev.

On a allégué quelques exemples d'un tel pléonasme, Suppl. 174; Sophocle, OEd. Roi, 246; Trach. 287, etc. Mais ces passages me semblent assez dissérents de celui-ci, et je crois que le texte est gâté. V. NC.

4300. Le scholiaste rend ἀθῷος par άτιμώρητος. Si ces deux mots étaient tout à fait équivalents, le poëte n'aurait pu opposer άθῷος αὐτή, à ἀποκτείνασα χοιράνους χθονός; mais ἀθῷος veut dire : sans mal, et non : sans châtiment.

1302. Ούς.... χαχῶς équiraut à ἐκεῖνοι ους κακώς έδρασεν έρξουσιν κακώς.

4304-5. Mή.... γένει, de peur que les parents de la famille royale n'entrepren-

ΙΑΣΩΝ.

Τί δ' ἔστιν; ἢ που κάμ' ἀποκτεῖναι θέλει; χορος.

Παίδες τεθνάσι χειρί μητρώα σέθεν.

Οἴμοι τί λέξεις; ως μ' ἀπώλεσας, γύναι.

1310

χορος.

'Ως οὐχέτ' ὄντων σῶν τέχνων φρόντιζε δή. ΙΑΣΩΝ.

Ποῦ γάρ νιν ἔχτειν', ἐντὸς ἢ ἔξωθεν δόμων; χορος.

Πύλας ἀνοίξας σῶν τέχνων ὄψει φόνον.

ΙΑΣΩΝ.

Χαλάτε κληδας ώς τάχιστα, πρόσπολοι, ἐκλύεθ' άρμοὺς, ώς ἴδω διπλοῦν κακὸν, τοὺς μὲν θανόντας, τὴν δὲ τίσομαι φόνω. — ΜΗΔΕΙΑ.

1315

Τί τάσδε χινεῖς χάναμοχλεύεις πύλας, νεχρούς ἐρευνῶν χάμὲ τὴν εἰργασμένην;

NC. 1316. Variante: τίσωμαι δίκην. Je propose την δε τίσουσαν φόνον, « qui payera, qui expiera le meurtre. » Τίσομαι sera le débris d'une paraphrase (par exemple, τίσομαι γὰρ αὐτήν) écrite entre les lignes.

nent quelque chose, ne cherchent à faire quelque mal. Δρᾶν τι est un atticisme qui laisse entendre plus qu'il ne dit, et on s'est étonné à tort qu'il ne fût pas accompagné d'un régime direct. — Μητρῶον φόνον, le meurtre commis par leur mère.

4309. Il est évident que σέθεν dépend de παίδες. Elmsley compare Suppl., 133 : Τῶ δ' ἐξέδωκας παίδας Άργείων σέθεν;

4340. Τί λέξεις; Voyez, sur ce futur, Hipp. 353 et la note.

1316. Les deux choses horribles que verra Jason, ce sont les ensants égorgés et la meurtrière qui va subir le châtiment de son crime. Mais si le sens se devine, les mots n'offrent aucune suite, et les interprètes qui s'obstinent à les expliquer me semblent perdre leur peine. Voy. la note critique.

1317. Scholiaste: Ἐπὶ ὕψους παρχφαίνεται ή Μήδεια όχουμένη δρακοντίνοις άρμασι καὶ βαστάζουσα τοὺς πα**ῖδας. Le** texte ne dit rien des dragons ailés (v. le premier argument grec); mais on peut croire que ce détail repose sur la tradition des théâtres grecs. Sénèque dit aussi : « Squamosa gemini colla serpentes juga « submissa præbent » (v. 4012). Aristote (Poét. ch. xv) critique avec raison ce dénoûment ἀπὸ μηχανῆς, expédient imaginé par le poête pour sortir d'embarras. - Aristophane a travesti ce vers très-plaisamment en faisant dire à ses Nuées (4399) : Σὸν ἔργον, ὧ καινῶν ἐπῶν (var. λόγων) κινητά καὶ μοχλευτά, et ces deux vers, celui du tragique et celui du comique, semblent s'être confondus dans la mémoire des Grecs. C'est ainsi seulement παῦσαι πόνου τοῦδ' · εἰ δ' ἐμοῦ γρείαν ἔχεις, λέγ' εἴ τι βούλει, χειρὶ δ' οὐ ψαύσεις ποτέ. 1320 Τοιόνδ' ὄχημα πατρὸς "Ηλιος πατήρ δίδωσιν ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός.

ΙΑΣΩΝ.

🗘 μισος, ὧ μέγιστον ἐχθίστη γύναι θεοῖς τε κάμοὶ παντί τ' ανθρώπων γένει, ήτις τέχνοισι σοῖσιν ἐμξαλεῖν ξίφος 1325 έτλης τεχούσα κάμ' άπαιδ' άπώλεσας. καὶ ταῦτα δράσασ' ήλιόν τε προσελέπεις καὶ γαῖαν, ἔργον τλᾶσα δυσσεθέστατον. "Ολοι' · έγω δε νῦν φρονῶ, τότ' οὐ φρονῶν ότ' έχ δόμων σε βαρδάρου τ' άπό γθονός **1330** Έλλην' ές οίχον ηγόμην, χαχόν μέγα, πατρός τε καὶ γῆς προδότιν ή σ' ἐθρέψατο. Των σων σ' αλάστορ' είς έμ' ἔσχηψαν θεοί. χτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν χάσιν παρέστιον. τὸ χαλλίπρωρον εἰσέβης Άργοϋς σχάφος. 1335 Ήρξω μέν έχ τοιῶνδε, νυμφευθεῖσα δέ

NC. 4333. La vulgate τὸν σὸν δ' ἀλάστορ' vient d'un manuscrit du second ordre, les autres ont τὸν σόν ἀλάστορ'. Kirchhoff, qui comprit que l'accent aigu indiquait l'omission d'une enclitique, proposa τοῖόν σ' ἀλάστορ'. Il fallait écrire τῶν σῶν σ'. La faute d'orthographe τὸν σόν σ' entraina la suppression du pronom, lequel ne se comprenait plus.

qu'on peut expliquer que l'auteur du Christus patiens ait écrit dans son centon: Τι τούσδε κινεῖ; κἀναμοχλεύεις λόγους; (ν. 437 et, avec une légère modification, ν. 121). Euripide n'a pu s'exprimer ainsi ni dans une première édition de cette tragédie, comme on l'a prétendu, ni ailleurs. Je doute fort que les mots Τί ταῦτα κινεῖς κἀναμοχλεύεις, dont Héliodore se sert, Æthiop. I, p. 45, en ajoutant τοῦτο δὴ τὸ τῶν τραγφδῶν, soient tirès d'une tragédie perdue de notre poête.

1322. Έρυμα πολεμίας χερός rappelle les phrases homériques ἔρχος ἀχόντων (le bouclier), ἔρχος πολέμοιο χαχοῖο (Achille). Cf. Iliade, IV, 137; I, 284.

1330. L'adjectif βάρδαρος se rapporte à δόμοι aussi bien qu'à χθονός, quoiqu'il soit placé avant ce dernier. Cette manière

de disposer les mots, si opposée au génie de nos langues, n'avait rien d'extraordinaire pour les Grecs: elle passait au contraire pour une élégance du style poétique. Elle s'applique aussi aux cas où un génitif dépend de deux substantifs coordonnés, (comp. vers 1450), où un substantif dépend de deux adjectifs (comp. Eschyle, Sept Chefs, 183: "Η ταῦτ' ἀρωγὰ (c'est ainsi qu'il faut écrire) καὶ πόλει σωτήρια), où une préposition se rapporte à deux substantifs (cf. v. 986 sq.). Les exemples abondent.

des tiens, tu es venue fatalement t'abattre sur moi (littéralement : les dieux t'ont lancée sur moi).

4384. Πάρεστιον équivaut à παρὰ τὴν ἐστίαν, et doit se lier à κτανοῦσα.

παρ' ἀνδρὶ τῷδε καὶ τεκοῦσά μοι τέκνα, εύνης έχατι και λέχους σφ' απώλεσας. Ούχ έστιν ήτις τοῦτ' ἄν Ελληνίς γυνή έτλη ποθ', ὧν γε πρόσθεν ήξίουν έγὼ 1340 γημαί σε, χηδος έχθρον ολέθριον τ' έμοί, λέαιναν, οὐ γυναῖχα, τῆς Τυρσηνίδος Σχύλλης έχουσαν άγριωτέραν φύσιν. Άλλ' ου γάρ ἄν σε μυρίοις όνείδεσιν δάλοιμι · τοιόνδ' έμπέφυχέ σοι θράσος · 1345 έρρ', αίσχροποιέ καὶ τέκνων μιαιφόνε. 'Εμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον' αἰάζειν πάρα, δς ούτε λέχτρων νεογάμων δνήσομαι, ού παιδας ους έφυσα κάξεθρεψάμην έξω προσειπείν ζώντας, άλλ' ἀπώλεσα. 1350

### MHAEIA.

Μαχράν ἄν ἐξέτεινα τοῖσδ' ἐναντίον λόγοισιν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο οἶ' ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἶά τ' εἰργάσω · σὺ δ' οὐχ ἔμελλες τἄμ' ἀτιμάσας λέχη τερπνὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοὶ, 1355 οὐδ' ἡ τύραννος οὐδ' ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους

NC. 4356. Οὐδ'.... οὐδ', correction d'Elmsley pour οὕθ'.... οὕθ'. — Les meilleurs manuscrits ont προθεῖς (pour προθείς). Mais la variante προσθείς est confirmée par Phénic. 582.

1337. Schol. Άνδρὶ τῷδε δεικτικῶ; ἀντὶ τοῦ ἐμοί ἐαυτὸν γὰρ δείκνυσι. On sait que le démonstratif δδε désigne souvent la première personne.

1339. On voit que Médée n'avait pas tout à fait tort dans ce qu'elle disait aux vers 591 sq.

1343. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, vers 1232, Cassandre dit de Clytemnestre: Τί νιν καλούσα δυσφιλές δάκος Τύχοιμ' ἄν; ἀμφίσδαιναν, ἢ Σκύλλην τινα Οἰκοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάδην;

4346. Il paraît qu'on tourna contre le poëte lui-même les mots ἔρρ' αἰσχροποιέ. Voyez dans Athénée, p. 582 C, l'anecdote mise en vers par Machon. En effet, certains

sujets scabreux qu'Euripide avait mis sur la scène, pouvaient justifier le nom de αἰσχροποιό:, comme d'autres sujets celui de πτωχοποιός (Aristophane, Gren. 842). La scholie: Δοχεῖ τὸν στίχον τοῦτον εἰπῶν Εὐριπίδης ἐκδεδλῆσθαι dénature les faits en les exagérant singulièrement.

1851. Μακράν αν εξέτεινα, je me serais étendue longuement. On trouve assez souvent μακράν τείνειν, έχτείνειν, λέγειν.

1353 Les mots ol' ἐξ ἐμοῦ πέπονθας ne se rapportent pas au meurtre des enfants de Jason, mais aux services que Médée lui rendit autrefois. Ce vers a le même sens que le v. 488: Καὶ ταῦθ' ὑφ' ἡμῶν, ῶ κάκιστ' ἀνδρῶν, παθὼν Προύδωκας ἡμᾶς.

Κρέων ἄτιμον τῆσδέ μ' ἐκδαλεῖν χθονός. Πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν, εἰ βούλει, κάλει καὶ Σκύλλαν ἡ Τυρσηνὸν ῷκησεν πέτρον τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ καρδίας ἀνθηψάμην.

1360

ΙΑΣΩΝ.

Καὐτή γε λυπεῖ καὶ κακῶν κοινωνὸς εἶ.

MIIAEIA.

Σάφ' ἴσθι · λύει δ' ἄλγος, ἢν σὺ μὴ 'γγελᾶς.
ΙΑΣΩΝ.

<sup>τ</sup>Ω τέχνα, μητρὸς ὡς χαχῆς ἐχύρσατε. ΜΗΔΕΙΑ.

 $\Omega$  παῖδες, ώς ὤλεσθε πατρώα νόσω.

ΙΑΣΩΝ.

Ούτοι νυν ήμη δεξιά σφ' απώλεσεν.

1365

MHAEIA.

ΙΑΣΩΝ.

Λέχους σφέ γ' ήξίωσας οΰνεκα κτανεῖν; ΜΗΔΕΙΑ.

Σμικρόν γυναικί πῆμα τοῦτ' εἶναι δοκεῖς;

"Ητις γε σώφρων · σοὶ δὲ πάντ' ἐστὶν κακά.

NC. 1357. Des deux leçons offertes par les manuscrits et les scholies, ἄτομον (ου ἀτίμως) et ἀνατεί, ce n'est pas la première qui ressemble à une glose. — 1359. Les manuscrits ont φχησεν πέδον. De la glose σπήλαιον, qui se trouve dans le manuscrit de Paris, Elmsley tira φχησεν πέτραν, qui vaut beaucoup mieux. Il fallait toutefois écrire πέτρον, que les poêtes emploient quelquefois dans le sens de πέτραν. Comp. v. 28 et Soph. Phil. 272: Έν χατηρεφεῖ πέτρφ, où il s'agit d'une grotte, comme ici. — 1365. Elmsley a rectifié la leçon οὐ τοίνυν. — 1367. La variante σφε κήξίωσας n'est pas mauvaise, mais elle est moins bien autorisée.

**1357. Άτιμον équivant à ἀτιμώρητον** (schol.). Comp. *Hipp*. **1417**.

1362. Αύει δ' ἄλγος. Le Scholiaste exphyne bien: Αυσιτελεῖ δέ μοι τὸ ἄλγος. En prenant ἄλγος pour le régime de λύει, la pensée convient moins au caractère de Médée, et la construction est plus dure. 1364. Nόσω doit s'entendre ici au moral. Comp. vers 471.

4366. L'adjectif possessif se rapporte aussi à ΰβρις. Comp. 4330 et la note.

1367. Le pronom enclitique σφε, placé entre λέχους et γε, n'empêche pas cette dernière particule de porter sur le substantif dont elle sait ressortir l'idée.

MHAEIA.

Οίδ' οὐχέτ' εἰσί · τοῦτο γάρ σε δήξεται.

1370

ΙΑΣΩΝ.

Οΐδ' εἰσὶν ώμοὶ σῷ κάρᾳ μιάστορες.

ΜΗΔΕΙΑ.

Ίσασιν όστις ήρξε πημονής θεοί.

ΙΑΣΩΝ.

Ίσασι δῆτα σήν γ' ἀπόπτυστον φρένα.

ΜΗΔΕΙΑ.

Στύγει · πικράν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν.

ΙΑΣΩΝ.

Καὶ μὴν ἐγὼ σήν · ῥάδιοι δ' ἀπαλλαγαί.

1375

ΜΗΔΕΙΑ.

Πῶς οὖν; τί δράσω; κάρτα γὰρ κάγὼ θέλω.

ΙΑΣΩΝ.

Θάψαι νεχρούς μοι τούσδε χαὶ χλαῦσαι πάρες.

ΜΗΔΕΙΑ.

Οὐ δῆτ', ἐπεὶ σφᾶς τῆδ' ἐγὼ θάψω χερὶ, φέρουσ' ἐς "Ηρας τέμενος Ακραίας θεοῦ, ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καθυβρίση, τύμβους ἀνασπῶν · γῆ δὲ τῆδε Σισύφου

1380

NC. 1371. <sup>2</sup>Ωμοί, correction de Burges pour ώμοι ou οίμοι. — 1374. J'ai écrit στύγει au lieu de στυγή ou στυγεί, « tu es haï », tournure étrange pour στυγώ σε, « je te hais », et de plus inconciliable avec la particule adversative δέ.

4371. Μιάστορες est synonyme de άλάστορες. Ce vers rappelle Eschyle, Euménides, 476: Ποτιτρόπαιος ῶν ἔτερον ἐν κάρφ Μιάστορ' ἐκ γένους πάσεται.

4372. Médée disait au vers 832 : Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ' δς αἴτιος κακῶν.

1374-75. Scholiaste: Βάξιν νῦν εἰρηκε τὴν ὁμιλίαν (conversation). Médée dit à Jason: α Haïs moi, je le veux bien; mais laisse moi: je déteste ta parole odieuse ». Jason lai répond: « Et moi, je déteste la tienne; mais il nous est facile de nous délivrer l'un de l'autre. »

1379. Le scholiaste se trompe en plaçant le temple de Junon Acræa sur l'acropole de Corinthe. Ce temple se trouvait à une certaine distance de la ville, sur le promontoire, éxpa, qui marque l'entrée du golfe de Léchée, en face de Sicyone (Voy. Strabon, VIII, p. 380, Tite-Live, XXXII, 23). Si le temple avait été à Corinthe même, on ne comprendrait pas que Médée eût osé s'y arrêter.

à Corinthe l'origine de ces sêtes. On racontait que Médée avait laissé ses ensants dans le temple de Junon Acræa, comme dans un asile inviolable; mais que les habitants du pays les mirent à mort, sans respecter le sanctuaire. Ensuite, une peste ayant assilé le pays, les Corinthiens reçurent de l'oracle l'ordre d'expier ce meurtre par des σεμνήν έορτήν καὶ τέλη προσάψομεν τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσσεδοῦς ρόνου. Αὐτή δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως. Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῷ Πανδίονος. Σὰ δ΄, ὥσπερ εἰκὸς, κατθανεῖ κακὸς κακῶς, [Αργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος,] πικρὰς τελευτὰς τῶν νέων γάμων ἰδών.

1385

ΙΑΣΩΝ.

Άλλά σ' Έρινὺς δλέσειε τέχνων φονία τε Δίχη.

1390

#### MHAEIA.

Τίς δὲ κλύει σου θεός ἢ δαίμων,

NG. 4386-88. Nauck condamne ces trois vers. En effet, la mort étrange à laquelle il est fait allusion ici, et dont on trouve les détails dans le premier argument grec de cette pièce, n'a aucun rapport avec la perfidie de Jason : sa punition naturelle est une triste vieillesse solitaire, et Médée la lui prédira au vers 1396. Mais il suffit de retrancher avec Fritze, auteur d'une traduction allemande, le vers 1387, qui jure avec 1388 et qui est suspect à cause du pronom parasite σόν. Il est l'œuvre d'un grammairien jaloux de compléter le texte du poëte par la mention d'une fable, qui avait, ce me semble, la même signification que le chœur de Sénèque, Médée, 608 sqq., et la troisième ode d'Horace. L'impie qui avait d'abord osé traverser la mer, devait être tué par le vaisseau même dont il s'était servi pour braver cet élément. — 1388. J'ai corrigé la leçon τῶν ἐμῶν γάμων, qui était ûn vrai contre-sens. Cp. les vers 398 sq., qui peuvent servir de commentaire à celui-ci.

sacrifices et par d'autres honneurs rendus aux enfants de Médée (Voy. les auteurs cités à la page 402, note 2). Euripide, qui voulait rappeler ces honneurs, était obligé de les expliquer d'une manière moins satisfaisante. Mais rien n'autorise à supposer que ces vers proviennent d'une première édition de cette tragédie, dans laquelle le poète se serait conformé à la légende corinthienne. Une telle édition aurait été une tragédie toute différente, ou plutôt une pièce fort peu tragique, et aucun témoignage ancien ne vient à l'appui de cette hypothèse.

4385. Συνοιχήσουσα. Comme il s'agit d'un homme et d'une semme, ce mot ne peut guère s'entendre que de la vie conjugale. Il est vrai que, dans la scène entre Médée et Égée, il n'a pas été positivement question de s'unir plus intimement; mais cela est conforme aux sables attiques qu'Euripide traita dans sa tragédie d'Égée, et Médée est semme à le prévoir.

1386-88. Médée dit que Jason mourra misérablement, après une vieillesse solituire, sans enfants, sans appui, sans affection (comp. vers 1396), et que tels seront les fruits amers de son nouveau mariage, τῶν νέων γάμων. Υυγ. *Alc*. 1087 : Νέου γάμου πόθος. — Le dernier couplet de Médée est de dix vers, comme celui qu'elle avait prononcé plus haut, 1351-60. Entre ces deux couplets, se trouve un morceau stichomythique de dix-sept vers. D'abord Médée répond quatre fois à Jason, et le neuvième vers, 1369, qui appartient à Jason et qui clôt la première partie de ce morceau, se trouve placé au centre de la stichomythie; ensuite Jason répond quatre fois à Médée. — Au commencement de la scène, Jason demande où est Médée, trois vers; il parle de ce qu'elle pourra devenir, cinq vers, et de ce que deviendront ses enfants, cinq vers (4293-4305). Il est instruit par le chœur de la mort de ses enfants : dialogue de six monostiques, précédés d'un

τοῦ ψευδόρχου χαὶ ξειναπάτου;

ΙΑΣΩΝ.

Φεῦ φεῦ, μυσαρά καὶ παιδολέτορ.

MHAEIA.

Στείχε πρός οίχους και θάπτ' άλοχον.

ΙΑΣΩΝ.

Στείχω δισσών γ' άμορος τέχνων.

1395

MHAEIA.

Ούπω θρηνείς · μένε και γήρας.

ΙΑΣΩΝ.

 $^{ au}\Omega$  τέχνα φίλτατα.

MHAEIA.

Μητρί γε, σοί δ' ού.

ΙΑΣΩΝ.

Κάπειτ' ἔχανες;

MHAEIA.

Σέ γε πημαίνουσ'.

IAMN.

'Ωμοι, φιλίου χρήζω στόματος παίδων δ τάλας προσπτύξασθαι.

1400

MHAEIA.

Νῦν σφε προσαυδᾶς, νῦν ἀσπάζει, τότ' ἀπωσάμενος.

NC. 4398. Elmsley a corrigé la leçon ἔχτανες (ou ἔχτας).

distique et suivis d'un tristique (1306-1316). Médée paraît sur un char aérien. Elle prononce six vers, auxquels Jason répond par six autres (1317-1328); et, donnant nn libre cours à son indignation et à sa douleur, il ajoute vingt-deux vers, qui se décomposent en huit (1336-1343) précédés de sept et suivis de sept.

1892. Εειναπάτου. On a demandé quel hôte Jason avait trompé. Il a trompé Médée qui lui était unie par les liens de l'hospitalité. Nous avons déjà fait remarquer, à propos du vers 492, que les serments trahis par Jason ne sont pas les

serments de fidélité que les époux se font anjourd'hui, mais ceux par lesquels Médée le lia, quand elle vint aux secours de cet étranger, quand elle se fit son hôte et son appui.

1398. Κάπειτ' ἔκανες; On traduit : « Et cependant tu les as tués? » Mais la tournure grecque est plus amère. Jason dit : « Et c'est par suite de cet amour (c'est parcs qu'ils te sont chers) que tu les as tués? »

1399-1400. Au lieu de χρήζω προσπτθασθαι στόμα, les Grecs peuvent dire, même en prose, χρήζω στόματος, et sjouter l'infinitif pour compléter l'idée. Klotz

### MHAEIA.

#### IAEON.

Δός μοι πρός θεῶν μαλαχοῦ χρωτός ψαῦσαι τέχνων.

#### MHAEIA.

Οὐχ ἔστι · μάτην ἔπος ἔρριπται.

### ΙΑΣΩΝ.

Ζεῦ, τάδ' ἀχούεις ὡς ἀπελαυνόμεθ',
οἶά τε πάσχομεν ἐχ τῆς μυσαρᾶς
καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης;
'λλλ', ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι.
τάδε καὶ θρηνῶ κἀπιθεάζω
μαρτυρόμενος δαίμονας ὡς μοι
τέχν' ἀποχτείνασ' ἀποχωλύεις
ψαῦσαί τε χεροῖν θάψαι τε νεχροὺς,
οῦς μήποτ' ἐγὼ φύσας ὄφελον
πρὸς σοῦ φθιμένους ἐπιδέσθαι.

1410

1405

### ΧΟΡΟΣ.

Πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν 'Ολύμπω, πολλὰ δ' ἀέλπτως κραίνουσι θεοί ·

1415

NC. 1405. Variante: "Ω Ζεῦ, τάδ' ὁρῷ.. — 1409. Blomfield a corrigé la leçon κἀπιθοάζω. — 1413. "Οφελον, correction d'Elmsley pour ἄφελον, était primitivement écrit dans le Vaticanus.

cite à ce sujet la construction latine dont cette phrase de Cicéron (de Universo, c. 9) est un exemple: « Reliquorum siderum quæ « causa collocandi fuerit. »

' 4408-4412. La plupart des lecteurs modernes n'aperçoivent peut-être pas toute la portée de ces vers pathétiques. Rendre les derniers honneurs à ses morts était un devoir rigoureux. Jason ne peut l'accomplir, mais il déclare qu'il fait ce qu'il peut : il pleure ses enfants (τάδε), et s'il ne les ensevelit pas, il prend les dieux à témoin qu'il en est empêché par Médée. — Après καὶ θρηνῶ, le second καὶ semble appeler θάπτω. Au lieu de cela, Jason est forcé de dire κάπιθεάζω (j'atteste les dieux) ὡς ἀποκωλύεις θάψαι.

1415-19. Ces mêmes vers se retrouvent

à la fin d'Alceste, d'Andromaque, d'Hélène et des Bucchantes, si ce n'est que le premier y est remplacé par Πολλαί μορφαί τῶν δαιμονίων. Ils conviennent, en effet, au sujet de plus d'une tragédie, et cependant ils s'appliquent moins bien à Médée qu'aux quatre autres pièces que nous venons d'énumérer : le dénoûment seul, la fuite merveilleuse de la petite-fille du Soleil, peut les justifier. Le chœur prononçait ces anapestes en sortant de l'orchestre; et comme beaucoup de spectateurs pouvaient avoir hâte de sortir aussi du théâtre, Hermann suppose que ces conclusions se perdaient au milieu du bruit, et que c'est à cause de cela que le poête ne se donnait pas la peine de les varier. D'autres pensent que ces répétitions sont du fait des

καὶ τὰ δοκηθέντ' οὐκ ἐτελέσθη, τῶν δ' ἀδοκήτων πόρον εὖρε θεός. Τοιόνδ' ἀπέδη τόδε πρᾶγμα.

acteurs. Il y a une autre formule, plus courte, qu'on lit à la fin d'Oreste, des Phéniciennes et d'Iphigénie en Tauride. Elle contient le von de remporter le prix, et elle devait être, à cause de cela, du goût des acteurs. Dans la dernière de ces pièces, elle forme visiblement un appendice ajouté par les interprètes du poëte.





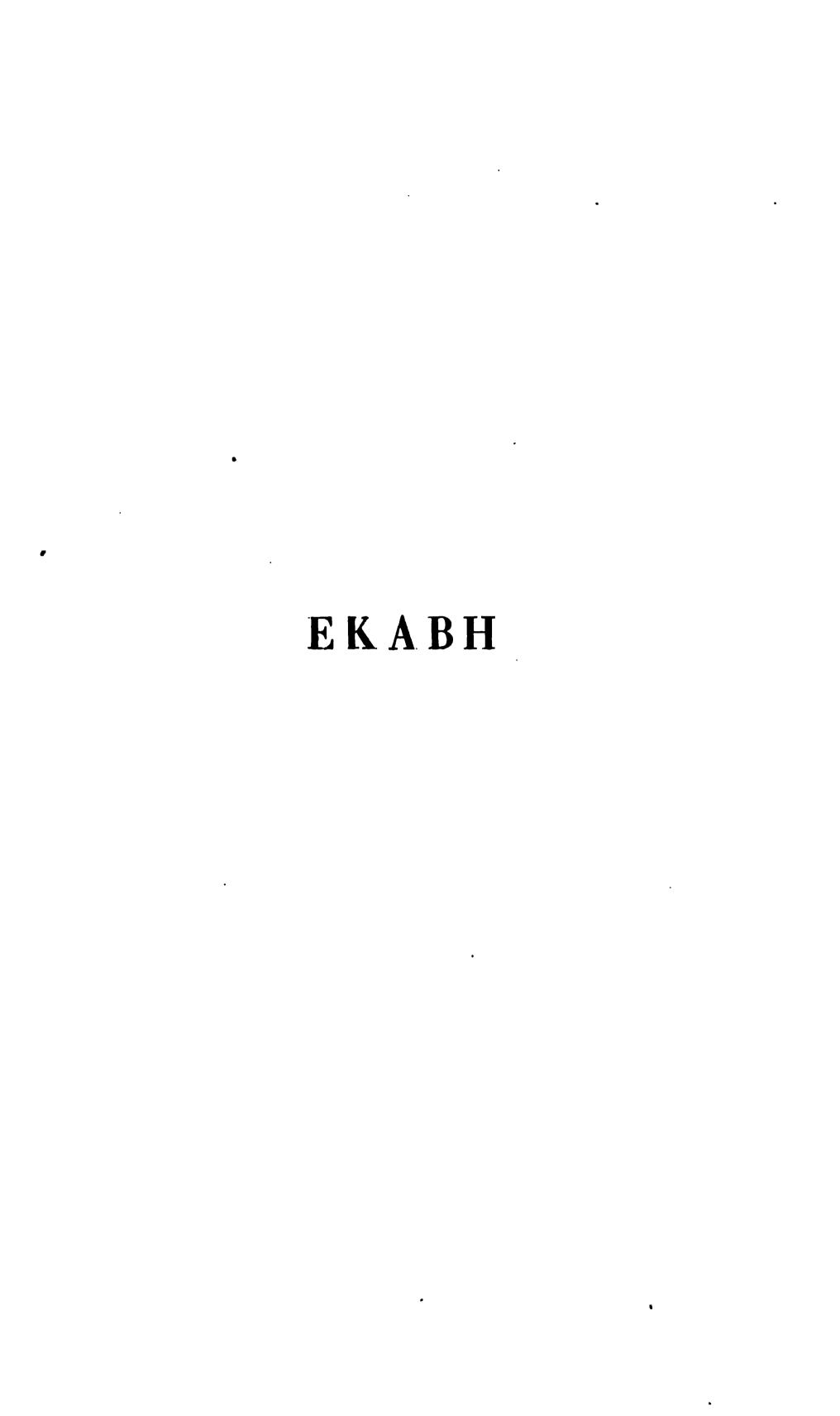



# NOTICE

## SUR LA FABLE ET SUR LA DATE D'HÉCUBE.

Nous allons résumer ce que l'on sait d'ailleurs sur la fable, disons mieux, sur les deux fables qu'Euripide traita dans cette tragédie, la fable de Polyzène et celle de Polydore. Le poëte les a réunies dans une œuvre qui, malgré la duplicité du sujet, ne manque pas d'une certaine unité, grâce au personnage d'Hécube. Reine tombée dans l'esclavage, mère privée de presque tous ses enfants, Hécube ne survit à sa grandeur et à son bonheur que pour voir traîner au sacrifice la fille qui était sa dernière consolation, et pour découvrir la mort du plus jeune de ses fils. Accablée par l'infortune, elle trouve dans l'excès même de sa douleur la force de se redresser. Elle venge son fils, elle le venge de sa propre main, elle inflige à l'assassin une punition horrible. Il ne lui reste plus qu'à finir sa destinée, en sortant de la vie après avoir perdu les traits humains.

Mais nous ne nous proposons pas de refaire, après M. Patin, l'examen de cette tragédie : nous ne voulons que présenter quelques observations sur les traditions relatives à Polyxène et à Polydore.

Le sacrifice de Polyxène avait été raconté dans l'épopée qui portait le titre de Sac de Troie (Ἰλίου πέρσις), et qui passait pour un ouvrage d'Arctinus de Milet 1. Le poëte lyrique Ibycus avait touché à cette fable 2. Sophocle la mit sur le théâtre dans sa tragédie de Polyxène. Comment ces poëtes ont-ils traité ce sujet? On ne peut le dire aujour-d'hui. Tout ce que nous savons, c'est que l'ombre d'Achille, dont l'apparition est seulement mentionnée par Euripide, se montrait chez Sophocle aux yeux des spectateurs 3; et cette scène était admirée par

<sup>1.</sup> Ἐπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν, Πολυξένην σφαγιάζουσιν ἐπὶ τὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως τάφον. Ces mots terminent l'analyse de cette épopée dans les Extraits de Proclus: Bekker, Scholia in Iliadem, p. II, ou Cycli fragmenta à la suite de l'Homère de Didot, p. 584.

<sup>2.</sup> Schol. ad Eurip. Héc. 41.

<sup>3.</sup> Porphyrius apud Stob. Ecl. Phys. I, x11, . 54: Σοφοκλής · ἐν Πολυξένη τοῦ ᾿Αχιλλέως ψυχὴν εἰσάγει λέγουσαν · « Ἀκτὰς ἀπαίωνάς τε καὶ μελαμδαθεῖς Λιποῦσα λίμνης ἤλθον ἄρσενας χοὰς Ἦχε-ροντος, ὀξυπλῆγας ἤχούσας γόους. »

les critiques anciens, qui la mettaient à côté de l'admirable dénoûment d'OEdipe à Colone 1. Mais l'Achille de Sophocle sortait-il de son tombeau pour réclamer le sang de la fille de Priam? Telle est l'opinion des critiques modernes les plus autorisés?. Je pense toutesois que cette apparition n'avait lieu qu'après le sacrisice consommé et à la sin de la tragédie. Au moment où les Grecs voulaient mettre à la voile, l'ombre du héros qu'ils venaient d'honorer les avertit des dangers qui les menaçaient, de la tempête qui allait fondre sur leurs vaisseaux, de la mort ignominieuse qui attendait leur chef. C'est ainsi que l'apparition était motivée dans le vieux poeme du Retour des Grecs (Nόστοι), et il semble que Sophocle suivit en ceci fidèlement la tradition épique. En effet, un fragment de sa Polyxène fait allusion au vêtement sans issue, χιτών ἄπειρος, qui sera jeté sur la tête d'Agamemnon; et un autre aux mutilations que les meurtriers feront subir au cadavre du roi. Tout porte donc à croire que la tragédie de Sophocle se terminait par cette scène imposante. Est-ce à dire qu'Euripide imagina le premier de faire demander par Achille lui-même le don sanglant que, suivant les poëtes antérieurs, ses compagnons d'armes lui avaient accordé soit de leur propre mouvement, soit sur la réclamation de Pyrrhus ou d'après une révélation de Calchas 6? Nous connaissons trop imparfaitement la vieille poésie grecque pour rien assurer à ce sujet.

Nous sommes beaucoup mieux renseignés sur les variations que la fable de Polyxène subit après Euripide. La forme plus moderne de cette fable s'est emparée de toutes les imaginations, au point que la plupart des lecteurs et même des éditeurs se laissent aller à la sous-entendre aussi chez Euripide, et à prêter ainsi à ce poëte des idées dont il ne se doutait pas. Tout le monde connaît l'amour d'Achille pour Polyxène: amour si fort que la mort même ne put en triompher et que l'ombre du héros revint au jour pour réclamer l'épouse qui lui avait été promise. Mais on ne sait pas assez généralement que ces fictions n'ont eu cours que très-tard dans l'antiquité, qu'étrangères à la poésie ancienne, elles n'appartiennent qu'aux romans grecs et latins?

<sup>4.</sup> Traité du Sublime, XV, 7: "Αχρως δὲ καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ θνήσκοντος Οἰὸίπου καὶ ἐαυτὸν μετὰ διοσημείας τινὸς θάπτοντος πεφάντασται, καὶ κατὰ τὸν ἀπόπλουν τῶν Ελήνων ἐπὶ τοῦ 'Αχιλλέως προφαινομένου τοῖς ἀναγομένοις ὑπὲρ τοῦ τάφου. '

<sup>2.</sup> Particulièrement de Welcker, Griechische Tragædien, I. p. 176 sqq.

<sup>3.</sup> Voy, les Extraits de Proclus cités cidessus.

<sup>4.</sup> Etymol. M. p. 120, art. Απειρος.

<sup>5.</sup> Harpocration p. 92 Bekk., art. 'Hκρωτηριασμένοι τὰς ἐαυτῶν ἔκαστοι πατρίδας. Comp. Sophocle, Électre, 415.

<sup>6.</sup> Chez Sénèque, Troy. 364 sqq., Calchas confirme la demande d'Achille. Chez Quintus de Smyrne, XIV, 479 sqq., Pyrrhus est averti par un songe du désir de son père.

<sup>7.</sup> Ce point a été établi par Welcker, Griech. Trag. I, p. 483 sq. Comp. Chas-

Dictys de Crète 1 et Darès le Phrygien 2 racontent au long, chacun à sa façon, l'origine et l'histoire de cet amour d'Achille pour la sœur d'Hector. Philostrate<sup>8</sup> sait que Polyxène répondit si bien à l'amour d'Achille qu'après la mort de ce héros elle se résugia dans le camp des Grecs et finit par s'immoler elle-même sur le tombeau de son amant. Et asin qu'on ne doute pas de saits si contraires aux vieilles traditions, Philostrate assure qu'il tient toutes ces belles choses soit de l'ombre de Protésilas. soit de l'ombre d'Achille lui-même. La version de Philostrate semble plus récente que celles de Dictys et de Darès, sur lesquelles elle renchérit. Quand furent composés les prétendus Mémoires de ces contemporains de la guerre de Troie? De quelle date sont les originaux grecs dont nous avons les traductions ou les remaniements latins? On ne le le sait pas au juste, et les avis des savants sont partagés. Il me semble qu'ils doivent être antérieurs à Philostrate, c'est-à-dire au troisième siècle, sans l'étre toutesois de beaucoup. En esset Élien, qui était contemporain de Philostrate, parle du prétendu texte phrygien de Darès en termes ' qui me font supposer qu'au moment où il écrivait, cette mystification littéraire était encore récente. D'un autre côté, le livre de Dictys est certainement postérieur à Néron . C'est donc dans le cours du second siècle après notre ère que l'amour d'Achille pour Polyxène aura été imaginé, avec beaucoup d'autres nouveautés également romanesques. Il est vrai qu'il est question de cet amour dans les fables d'Hygin 6. Mais on a eu tort d'en conclure que cette fiction devait être plus ancienne que le siècle d'Auguste. Le livre du bibliothécaire d'Auguste a été tant abrégé, interpolé, défiguré, que, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne peut servir de base à aucune induction chronolo-

sung, Histoire du roman dans l'antiquité, p. 368 sqq.

- 4. Dictys, III, 2 sq. III, 24 sqq. IV, 40 sq. V, 43.
  - 2. Darès, XXVII, XXXIV, XLIII.
- 3. Philostrate, Heroicus, XX, 17, 18, et I ita Apollonii Tyanensis IV, 16.— Tzetzès, Homerica 388 sqq., Posthomerica 385 sqq. et 496 sqq., a suivi Philostraste, et il le dit expressément. M. Chassang (p. 370) n'a pas compris que le Flavius cité au vers 503 des Posthomeriques n'est autre que Flavius Philostrate.
- 4. Élien, Histoire variée, XI, 2: Καὶ τὸν Φρύγα δὲ Δάρητα, οὖ Φρυγίαν Ἰλιάδα ἔτι καὶ νῦν ἀποσωζομένην οἶδα, πρὸ Ομήρου καὶ τοῦτον γενέσθαι λέγουσι. On lit dans les extraits que Photius nous a laissés de la Καινή Ιστορία de

Ptolémée Chennus: Άντίπατρος δέ φησιν ό Άκάνθιος Δάρητα, πρὸ 'Ομήρου γρά-ψαντα τὴν 'Ιλιάδα, μνήμονα γενέσθαι Εχτορος (Photii Biblioth. cod. CXC, p. 447 a Bekk.). Ce Ptolémée, qui fit métier de citer des auteurs qui n'ont jamais existé, était homme à imaginer à la fois le livre d'Antipater et celui de Darès, et ces fausses citations peuvent avoir fourni un point de départ au sophiste qui composa les Mémoires du Phrygien. Voy. sur les supercheries de Ptolémée Chennus, R. Hercher, dans Jahrbücher für class. Philol., nouveaux suppléments, I, p. 267 sqq.

- 5. On assure dans le Prologue du livre latin, que le manuscrit phénicien de Dictys fut trouvé sous Néron dans un tombeau entr'ouvert par un tremblement de terre.
  - 6. Hygin, fable CX.

206 EKABH.

gique. Au quatrième siècle, Servius, le commentateur de Virgile, résume les différentes versions de cette fable 1. Elles s'accordent toutes sur un point : c'est qu'Achille fut assassiné par Paris, quand il vint au temple d'Apollon Thymbréen pour recevoir Polyxène et jurer amitié à Priam. Or, ce trait est en désaccord avec la tradition épique, suivant laquelle Achille fut tué dans la bataille, près de la porte Scée, au moment même où il allait prendre la ville de Troie 2. Depuis Homère, l'épopée grecque n'a pas varié sur ce point; ni Virgile, ni Ovide ne se sont écartés de cette tradition, et le dernier héritier des Cycliques, Quintus de Smyrne, y est resté fidèle. La tragédie aussi ignora l'amour d'Achille pour Polyxène : il ne se trouve pas plus dans Sénèque que dans Euripide. Des esprits prévenus ont pensé que le vers (612) d'Hécube

Νύμφην τ' άνυμφον παρθένον τ' ἀπάρθενον

faisait allusion à cet amour romanesque. Mais tout le reste de la pièce, pourvu qu'on la lise sans opinion préconçue, réfute assez cette interprétation. Achille réclaine la plus belle des captives, comme sa part du butin (v. 114 sq.): or les captives partageaient le lit de leur maître, et Polyxène est appelée νύμφη ἄνυμφος, parce que son maître n'est plus qu'une ombre. Sénèque amplifie cette dernière idée: il présente ce sacrifice comme une cérémonie nuptiale. L'ombre d'Achille dit, dans les Troyennes, v. 199 sq.:

Desponsa nostris cineribus Polyxena Pyrrhi manu mactetur et tumulum riget.

Polyxène doit être parée comme une fiancée (v. 365 sqq.):

Mactanda virgo est Thessali busto ducis; sed quo jugari Thessalæ cultu solent Ionidesve vel Mycenides nurus, Pyrrhus parenti conjugem tradat suo.

Et en effet, les choses se passent ainsi (v. 1136 sq.):

Cum subito thalami more præcedunt faces. It pronuba illic Tyndaris.

3. Cette erreur a déjà été commise par Thomas Magister dans sa note sur ce vers, ainsi que dans l'Argument qu'il a rédigé ou amplifié. Une scholie plus ancienne sur le vers 44 rappelle le mariage projeté entre Achille et Polyxène, sans toutesois donner à entendre qu'Euripide connût cette version de la fable.

<sup>4.</sup> Servius ad Æn. III, 322. Cf. id. ad VI, 57. — Parmi les mythographes latins publiés par Mai (Class. auct. e Vatic. codd. edit. t. III), le premier (36, p. 14) et le troisième (XI, 24, p. 265) dépendent de Servius. Le deuxième (205, p. 154) donne quelques traits particuliers.

<sup>2.</sup> Voy. Chassang, l. c. p. 369.

Des vers comme ceux qu'on vient de lire 1 ont pu suggérer l'idée de la fiction qui est si connue aujourd'hui, mais que Sénèque ignorait tout à fait. On peut s'en convaincre facilement en lisant la seconde scène du deuxième acte de sa tragédie. Pyrrhus y réclame le sacrifice de Polyxène: si elle avait été fiancée à Achille, il ne manquerait pas de faire valoir cet argument.

Nous arrivons maintenant à la seconde des deux sables qui sont traitées dans la tragédie d'Hécube. La fable de Polydore a son point de départ dans l'Iliade, quoiqu'elle s'écarte de la tradition homérique. Suivant Homère, en effet, Polydore est tué par Achille; mais Homère dit aussi que Polydore était le plus jeune des enfants de Priam, et que son père, qui l'aimait avec tendresse, lui avait défendu de se mêler aux combattants 2. De là, il n'y avait qu'un pas à faire pour imaginer que Polydore avait été envoyé par ses parents dans un lieu sûr et éloigné du théâtre de la guerre. Ce pas avait-il déjà été fait par d'autres poëtes avant Euripide? Sans pouvoir l'assirmer, je suis disposé à le croire. Les tragiques grecs n'avaient pas l'habitude d'inventer le sond même des sujets qu'ils mettaient sur la scène; et certains indices, très-légers il est vrai, laissent entrevoir qu'Euripide prit cette fable ailleurs. Son Polydore n'est plus, comme celui d'Homère, fils de Priam et de Laothoé<sup>3</sup>, mais fils de Priam et d'Hécube. Ce changement nécessaire est accompagné d'un autre changement, dont on ne voit pas au premier abord l'utilité. Hécube, qu'Homère appelle fille de Dymas le Phrygien, devient fille de Cissée<sup>4</sup>. Pourquoi Euripide s'est-il éloigné d'Homère sur ce point? Sa tragédie aurait aussi bien marché, s'il avait laissé à Hécube le père que lui donne l'Iliade. Selon toute apparence Euripide n'a pas fait ce changement, mais il l'a trouvé chez l'auteur qu'il suit. Le nom de Cissée se rencontre chez Homère: c'est celui d'un prince thrace, beau-père d'Anténor5. Afin de motiver l'envoi en Thrace du plus jeune des ensants de Priam, on aura donné la Thrace pour patrie à Hécube, en faisant d'elle la sœur de Théano, épouse d'Anténor. Nous supposons ces motifs: Euripide ne les indique point, il ne dit pas même de quel pays était Cissée : et c'est là une raison de croire qu'un autre poëte avait imaginé la fable de Polydore et motivé les détails nouveaux dont nous ne voyons plus aujourd'hui l'à-propos.

4. On peut en rapprocher ces vers de Lycophron, Alex. 323 sq.: Σὶ δ' ώμὰ πρὸς νυμφεῖα καὶ γαμηλίους Άξει θυηλὰς στυγνὸς Ἰφιδος λέων. (Le lion né d'Iphis, c.-à-d. d'Iphigénie, fille d'Hélène et de Thésèe, n'est autre que Pyrrhus). Ces vers, non plus, ne prouvent pas que leur auteur

ait connu l'amour d'Achille pour Polyxène.

- 2. Iliade XX, 407 sqq.
- 3. Iliade XXI, 85-91.
- 1. Iliade XVI, 718, Hécube, v. 3.
- 5. Κισσής, Il. X1, 223. Hest aussi question d'un Thrace Cissée dans l'Éncide, V, 537.

208 EKABH.

Ici encore, nous savons beaucoup mieux ce que la fable devint après Euripide que ce qu'elle avait été avant lui. Une des tragédies les plus goûtées à Rome était l'Ilione de Pacuvius, et le sujet de cette tragédie, dont l'invention appartient sans doute à quelque poëte grec, est une ingénieuse modification de la fable de Polydore. Ce sujet est raconté par Hygin <sup>4</sup> avec assez de détails, et les fragments de la pièce de Pacuvius viennent confirmer et compléter la narration du grammairien. Ilione, fille de Priam et femme de Polymestor, a élevé son frère Polydore avec son fils Déiphile, et pour mettre sa responsabilité à convert, elle a échangé les noms des deux enfants. Si l'un ou l'autre venait à mourir, elle rendrait à ses parents soit le faux Polydore, en perpétuant l'erreur, soit le véritable, en révélant la substitution. Polymestor ne connaît pas ce secret; et lorsque, corrompu par l'or et les promesses des Grecs, il croit tuer le plus jeune des fils de Priam, il donne, sans le savoir, la mort à son propre fils. Au début de la tragédie, l'ombre de Déiphile apparaissait en songe à sa mère pour lui révéler ce qui s'est passé et pour lui demander la sépulture :

Mater, te appello, tu, que curam somno suspenso levas, neque te mei miseret, surge et sepeli natum tuum, priusquam fere volucresque....
Neu reliquias queso meas sieris denudatis ossibus per terram sanie delibutas fœde divexarier.

Cette scène, souvent rappelée par Cicéron, qui atteste le grand effet qu'elle produisait au théâtre, était sans contredit plus pathétique que la scène correspondante d'Euripide. L'ombre de Déiphile ne prononçait pas, comme celle de Polydore, un prologue à l'adresse des spectateurs; elle faisait un appel plaintif à Ilione, et la malheureuse mère s'écriait en s'éveillant:

.... Age adsta: mane, audi: iteradum eadem istæc mihi!

Pendant qu'Ilione médite la vengeance, le faux Déiphile, qui se trouve en Grèce, est averti par l'oracle de Delphes que sa patrie est brûlée, son père tué, sa mère esclave. Il se hâte de revenir dans la

<sup>4.</sup> Hygin, fable CIX, et pour le suicide d'Ilione, fable CCXLIII. Welcker, Gr. Tr. III, p. 4450 sqq. Ribbeck, Tragg. latt. reliquie, p. 292 sq. Patiu, Journal des Savants, 4864 p. 447 sq. et Trag. grecs, III, p. 368.

<sup>2.</sup> Ribbeck, p. 83 sqq.

<sup>3.</sup> Cicéron, Tusc. I, XLIV, 106 et XIX, 44; pro Sestio LIX, 126; Acad. pr. II, XXVII, 88; ad Att. XIV, 14. Ajoutez Horace, Sat. II, III, 60, avec les notes des anciens commentateurs latins.

Thrace, et se réjouit de trouver Polymestor et llione en vie et en liberté:

Quos ego ita ut volui ofiendo incolumes....

Sa sœur l'instruit du secret de sa naissance, et salue en lui un auxiliaire envoyé par les dieux.

> Di me etsi perdunt, tamen esse adjutam expetunt, cum priusquam intereo spatium ulciscendi danunt.

Le jeune homme tendra le piége et empêchera qu'on ne vienne au secours de la victime. La mère outragée se charge de l'exécution.

Polymestor a les yeux crevés, comme dans la tragédie grccque. Mais Ilione lui porte un coup plus douloureux encore que celui qui le prive de la vue. Quand l'aveugle demande ce qu'est devenu son sils, et pourquoi il ne vient pas à son secours, la mère s'écrie :

Occidisti, ut multa paucis verba unose obnuntiem.

La vengeance accomplie, il ne reste plus à Ilione qu'à mourir à son tour. Sa patrie est détruite, sa famille a misérablement péri, son fils a été tué par son époux, son époux par elle-même : elle finit sa tragique destinée en se donnant la mort.

On voit que le sujet d'Ilione a plusieurs avantages sur celui d'Hécube; il l'emporte surtout par l'unité de l'action. Il est toutesois permis de douter que rien ait pu remplacer un personnage dont la poésie antique a fait l'un des exemples les plus saisissants de la fragilité des choses humaines, ou faire oublier la grande sigure de cette reine déchue de sa haute sortune, mais entourée de la majesté du malheur.

Ajoutons quelques mots sur la date d'Hécube. Dindorf et Fix pensent que cette tragédie sut jouée dans la quatrième année de la 88° Olympiade (ou 424 avant notre ère). Cette hypothèse est très-probable. En effet, dans un passage d'Hécube¹, l'éloge de l'île et des sètes de Délos est sait d'une manière qui semble contenir une allusion (Matthiæ l'a déjà remarqué) au nouvel éclat que les Athéniens avaient donné à ces sètes dans l'année précédente². D'un autre côté, on trouve dans les Nuées d'Aristophane, qui surent jouées l'année suivante, la parodie d'un vers d'Hécube³. Il est vrai que cette seconde preuve n'est pas tout à fait concluante: car les Nuées ont été remaniées par Aristophane, en vue d'une

<sup>1.</sup> Hécube, v. 158 sqq.

<sup>3.</sup> Cp. Hécube, 172 sqq. avec Nuées,

<sup>2.</sup> Voy. Thucydide III, 104.

seconde représentation. Cependant la scène où se trouve cette parodic semble appartenir à la première rédaction des Nuées. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la tragédie d'Hécube précéda les Troyennes, lesquelles, nous le savons positivement, datent de l'an 415 avant notre ère. Dans cette dernière pièce, dont le plan général semble devoir comprendre le sacrifice de Polyxène, la mort de cette fille d'Hécube n'est mentionnée qu'en passant (v. 260 sqq. et 622 sq.). Évidemment le poête avait déjà traité ce sujet auparavant 1.

EKABH.

1. Voy. H. Weil, de tragoediarum græcarum cum rebus publicis conjunctione, p. 32; Patin, Études sur les tragiques grecs, 3° éd., 111, p. 365.



### SOMMAIRE

- La scène est dans la Chersonèse de Thrace, où se trouve le camp des Grecs. On voit plusieurs tentes ou baraques; au milieu, celle d'Agamemnon.
- ll ρόλογος. Prologue proprement dit. L'ombre de Polydore expose le sujet de la tragédie. Trimètres ïambiques (1-58).
- Hécube sort de la tente d'Agamemnon. Effrayée par des visions nocturnes, elle redoute de nouveaux malheurs. Six périodes anapestiques, dont la quatrième et la sixième commencent par deux hexamètres dactyliques (59-97).
- Ilάροδος. Le chœur, composé de captives troyennes, annonce que les Grecs ont décidé d'immoler Polyxène sur le tombeau d'Achille. Cinq périodes anapestiques (98-153).
- 'Eπεισόδιον α'. Hécube appelle Polyxène, et l'instruit de cette nouvelle. Thrénodie de la mère; duo de la mère et de la fille; thrénodie de la fille. Anapestes lyriques mêlés de quelques vers dactyliques, iambiques et dochmiaques (154-215).
- Ulysse, annoncé par un distique du coryphée, vient chercher la victime. Couplet d'Ulysse; couplet d'Hécube; dialogue entre ces deux personnages (216-250).
- Discours d'Hécube contre le sacrifice décrete par les Grecs; tristique du coryphée (251-298). Discours d'Ulysse pour défendre le décret; distique du coryphée (299-333). Au lieu d'essayer, comme le veut sa mère (334-341), de fléchir Ulysse, Polyxène déclare qu'elle est prête à mourir. Son discours est suivi d'un tristique du chœur 342-381.
- Derniers efforts de la mère pour sauver sa sille. Couplet d'Hécube; dialogue entre Hécube et Ulysse; couplet de Polyxène (382-408).
- Adieux. Couplet de Polyxène; dialogue stichomythique entre Polyxène et Hécube; couplet de Polyxène; couplet d'Hécube (409-443).
- Στάσιμον α'. Le chœur se demande dans quel pays de la Grèce il devra suivre son nouveau maître. Deux couples de strophes (444-483).
- 'Eπεισόδιον 3'. Talthybius entre. Il échange deux distiques avec le chœur, et, voyant Hécube couchée dans la poussière, il déplore l'instabilité des choses humaines (484-498).
- Dialogue, composé de distiques et de tristiques, entre Talthybius et Hécube : il l'invite à venir enterrer Polyxène (499-514).
- 1. Tous les morceaux pour lesquels nous ne donnons pas d'autre indication sont en trimètres iambiques.

- Sur le désir d'Hécube, Talthybius raconte la mort de Polyxène; son récit est suivi d'un distique du chœur (515-584).
- Réflexions d'Hécube (585-628).
- Στάσιμον β'. La folle passion de Pàris a coûté des larmes aux semmes de Troie comme aux semmes de la Grèce. Une couple de strophes, suivie d'une épode (629-656).
- 'Eπεισόδιον γ'. L'esclave chargée de chercher de l'cau pour la sépulture de Polyxène, apporte le cadavre de Polydore, qu'elle a trouvé sur la plage. Dialogue rapide entre l'esclave et le coryphée d'abord, ensuite entre l'esclave et Hécube (657-683).
- Plaintes dochmiaques d'Hécube, coupées par des monostiques iambiques, une fois de l'esclave, une fois du chœur, puis deux fois de l'esclave, deux fois du chœur (684-720).
- Après un quatrain du chœur (721-25), Agamemnon vient s'informer du retard apporté à la sépulture de Polyxène (726-732). Tristiques et distiques prononcés alternativement par Agamemnon, qui demande des éclaircissements, et par Hécube, qui se parle à elle-même (733-751) Dialogue entre ces deux interlocuteurs : ils échangent d'abord trois distiques, ensuite trois dizaines de monostiques (752-786).
- Hécube supplie Agamemnon de punir le meurtrier de Polydore. Prière d'Hécube, quatrain du chœur, réponse d'Agamemnon (787-863).
- Hécube se vengera elle-même sur Polymestor. Ses deux couplets sont séparés par un dialogue rapide entre elle et le roi [864-897]. Agamemnon la laissera faire (898-904).
- Στάσιμον γ'. Les captives rappellent la dernière nuit de Troie, leur sécurité suivie d'un réveil affreux : deux couples de strophes. Elles maudissent Hélène : épode. (905-951.)
- Έξοδος. Polymestor, mandé par Hécube, arrive avec ses enfants. Il croit la tromper par des discours mensongers, et il est attiré par elle dans la tente d'Agamemnon. Dialogue qui aboutit à une longue stichomythie suivie d'un quatrain d'Hécube (952-1022).
- Le chœur prévoit que justice sera faite. Système dochmiaque (1023-1034).
- Les cris de Polymestor, derrière la scène, alternent avec les vers du coryphée. Hécube sort de la tente, et annonce ce qu'elle a fait (1035-1055).
- Tableau. La tente s'ouvre : on voit Polymestor aveuglé et ses enfants massacrés. Thrénodie anapestico-dochmiaque de Polymestor. Le chant sauvage du Thrace est coupé en deux parties, suivies l'une et l'autre d'un distique iambique du coryphée (1056-1108).
- Arrivée d'Agameninon attiré par les cris de Polymestor. Dialogue entre ces deux personnages. Agamennon jugera l'affaire (1109-1131).
- Récit de Polymestor, suivi d'un quatrain du chœur. Réplique d'Hécube, suivie d'un distique du chœur. Agamemnon déclare que la vengeance d'Hécube a été légitime (1132-1251).
- Polymestor prédit la métamorphose d'Hécube, la mort de Cassandre et celle d'Agamemnon. Celui-ci ordonne d'exposer le Thrace dans une île déserte. Un distique de Polymestor prélude à une longue stichonythie de ce per-

sonnage et d'Hécube; ensuite Polymestor échange avec Agamemnon quatre monostiques et quatre hémistiches, dont le dernier se rattache à un distique d'Agamemnon (1252-1286).

Conclusion. Le roi et les captives s'apprêtent à partir. Six trimètres d'Agamemnon, et une période anapestique du chœur (1287-1295).



### ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Μετὰ τὴν Ἰλίου πολιορχίαν οἱ μὲν Ελληνες εἰς τὴν ἀντιπέραν Τρωάδος Χερρόνησον καθωρμίσθησαν 'Αχιλλεύς δε νυκτός όραθείς σφαγηναι ήξίου μίαν τῶν Πριάμου θυγατέρων2. Οἱ μὲν οὖν Ελληνες, τιμώντες τὸν ήρωα, Πολυξένην ἀποσπάσαντες Έκάθης ἐσφαγίασαν. Πολυμήστωρ δὲ ὁ τῶν Θρακῶν βασιλεὺς ἔνα τῶν Πριαμιδῶν Πολύδωρον κατέσφαζεν. Ειλήφει δε τοῦτον παρά τοῦ Πριάμου ὁ Πολυμήστωρ είς παρακαταθήκην μετά χρημάτων. Άλούσης δὲ τῆς πόλεως, χατασχεῖν αὐτοῦ βουλόμενος τὸν πλοῦτον, φονεύειν ώρμησεν καὶ φι-. λίας δυστυχοῦς ωλιγώρησεν. Έχριφέντος δὲ τοῦ σώματος εἰς τὴν θάλασσαν, τὸ κλυδώνιον πρὸς τὰς τῶν αἰχμαλωτίδων σκηνὰς αὐτὸν έξέβαλεν. Έκάθη δὲ τὸν νεκρὸν θεασαμένη ἐπέγνω· κοινωσαμένη δὲ την γνώμην Άγαμέμνονι, Πολυμήστορα σύν τοῖς παισίν αὐτοῦ ώς έαυτην μετεπέμψατο, κρύπτουσα το γεγονός, ώς ΐνα θησαυρούς έν Ίλίω μηνύση αὐτῶ παραγενομένου δὲ τοὺς μὲν υίοὺς κατέσφαζεν, αὐτὸν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἐστέρησεν. Ἐπὶ δὲ τῶν Ἑλλήνων λέγουσα τὸν κατήγορον ἐνίκησεν : ἐκρίθη γὰρ οὐκ ἄρχειν ὑμότητος, ἀλλ' ἀμύνασθαι τὸν κατάρζαντα.

### $A\Lambda\Lambda\Omega\Sigma^3$ .

Μετὰ τὴν Τροίας ἄλωσιν ἄραντες οἱ Ἑλληνες καθωρμίσθησαν ἐν τῷ ἀντιπέραν Χερρονήσω τῆς Θράκης, ἦς ἦρχε Πολυμήστωρ ἔνθα καὶ φανεὶς Αχιλλεὺς ἐπέσχε τοὺς Αχαιοὺς τῆς ἀναγωγῆς, αἰτῶν τὴν παῖδα Πριάμου Πολυξένην γέρας αὐτῷ δοθῆναι. Ἑλληνες μὲν οὖν ἐψηφίσαντο σφάξαι αὐτὴν ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ ἤρωος. Ἐπεμψαν δὲ καὶ Ὀδυσσέα πρὸς Ἑκάθην, ὡς ἂν τὴν παρθένον λάθοι ος καὶ

<sup>4.</sup> Νυκτός. Ce détail est ajouté par le scholiaste.

<sup>2.</sup> Ceci ne s'accorde ni avec le vers 40, ni avec le vers 95 : lesquels, à la vérité, ne s'accordent pas entre eux non plus.

<sup>3.</sup> Dans la plupart des éditions cet argument est donné d'après une rédaction amplifiée qu'on attribue à Thomas Magister. Nous avons préféré la rédaction qui, à défaut d'autre mérite, a celui d'être plus courte.

παραγενόμενος έλαθεν αὐτήν. Σφαγείσης δε αὐτῆς, Έκάθη θεράπαιναν αύτῆς ἔπεμψε παρὰ τὰς ἀχτὰς, ὥστε ὕδωρ ἐχεῖθεν χομίσασθαι πρὸς λουτρόν Πολυξένης. Εύρε δὲ Πολύδωρον ἐκεῖ κείμενον, ὃν ὁ πατὴρ Πρίαμος μετά πολλού χρυσού ἔπεμψε πρὸς Πολυμήστορα λάθρα, ός, έπει άλοῦσαν την Τροίαν έγνω, σφάζας αὐτὸν έρριψεν ἐν τῆ θαλάσση, ώς αν αὐτὸς ἔχη τὸν χρυσόν. Ώς οὖν τοῦτον εὖρεν ή δούλη, ἀνελομένη κομίζει πρὸς Έκάθην. Καὶ τὸν Πολύδωρον γνοῦσα, ἀθλίως τε έσγε καὶ ὅπως ἀμυνεῖται Πολυμήστορα μηγανᾶται τοιάδε. Πέμπει την αύτης δούλην πρός τὸν Πολυμήστορα, αὐτόν τε καὶ τὰ τέκνα πρὸς έαυτὴν μετακαλουμένη. Οὐτος μὲν οὖν μετὰ τῶν παίδων πρὸς αὐτὴν ἀφιχνεῖται. Έχαθη δὲ πρὸς αὐτὸν τούτου χάριν ἔφη κεκληχέναι ΐνα γρυσοῦ θησαυρούς κεκρυμμένους ύπ' αὐτῆς ἐν Ἰλίῳ δείξη. Εἰσάγει δὲ καὶ τῆς σκηνῆς ἔνδον, εἰποῦσα ὡς καὶ ἔτερ' ἄττα δώσει γρήματα μεθ' ών έξηλθε της Τρυίας. "Ον καὶ εἰσελθόντα σὺν ταῖς γυναιζίν, ών πληθος ένδον εκρύπτετο, των όφθαλμων τε στερεί καί τὰ τέχνα αὐτοῦ ἀποσφάττει. Διχάσαντος δὲ αὐτοὺς τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ύστερον καὶ τοῦ Πολυμήστορος πολλὰ περὶ τῆς σφαγῆς Πολυδώρου διαπλασαμένου, Έχαθη περιεγένετο, ελέγξασα αὐτὸν ὡς τοῦ χρυσοῦ χάριν, καὶ οὐχ ὧν προύτεινε, τὸν παῖδα ἀνεῖλε, σύμψηφον ἔχουσα καὶ 'Αγαμέμνονα.

Ή μὲν σκηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν τῆ ἀντιπέραν τῆς Θράκης Χερρονήσω · ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν αἰχμαλωτίδων Τρωάδων συμμαγησουσῶν τῆ Ἑκάδη.

### ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΙΔΩΛΟΝ.

EKABH.

ZOPOZ.

HOAYZENH.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

OEPAHAINA.

AΓAMEMNΩN.

ΗΟΑΥΜΗΣΤΡΩΡ.

# EKABH.

#### ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΙΔΩΛΟΝ.

Πχω νεχρών χευθμώνα χαὶ σχότου πύλας λιπών, ἵν' Άιδης χωρὶς ῷχισται θεῶν, Πολύδωρος Εχάβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως Πριάμου τε πατρὸς, ὅς μ', ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν χίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν Έλληνιχῷ, δείσας ὑπεξέπεμψε Τρωιχῆς χθονὸς Πολυμήστορος πρὸς δῶμα Θρηχίου ξένου, ὅς τήνδ' ἀρίστην Χερσονησίαν πλάχα

5

- NC. 3. Quelques critiques anciens écrivaient τῆς Κισσίας, supposant qu'Hécube pouvait être appelée ainsi de quelque localité ou de quelque famille de la Phrygie. Ils voulaient mettre Euripide d'accord avec Homère. Voy. ci-dessous. 7. Brunck a corrigé la leçon χερρονήσίαν ici et plus bas. 8. Τήνδ', correction de Hermann pour τήν. Cp. v. 33. Nauck propose γῆν.
- 2. Χωρίς... θεών. Homère avait dit que les dieux avaient horreur du séjour de Pluton, ολχία σμερδαλέ', ευρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ, Iliade, XX, 65; et Eschyle avait appelé les fonctions que les Furies exercent dans les Ensers, láyn θεών διχοστατούντ' άνηλίω λάμπα, Ευmenides 386. — On rapportait autrefois à l'Hécube d'Ennius ces vers cités par Cicéron, Tuscul. I, xvi, 37 : « Adsum atque « advenio Acherunte vix via alta atque a ardua, Per speluncas saxis structas asperis « pendentibus Maximis, ubi rigida constat « crassa caligo inferum. » Mais Cicéron ne cite nulle part l'Hecube d'Ennius; et comme il fait ici allusion à une tragédie souvent jouée de son temps sur le théâtre de Rome, je croirais plutôt que ces vers sont tirés de l'Ilione de Pacuvius (voy. p. 208).
- Je dois cependant dire que Bergk et Ribbeck pensent que ces vers, qui ont quelque rapport avec un fragment de la Polyxène de Sophocle (voy. p. 203, note 3), étaient prononcés par l'ombre d'Achille dans le Neoptolemus d'Attius, tragédie dont le sujet me semble fort problématique.
- 3. Euripide ne s'accorde pas avec Homère. D'après ce dernier, Hécube était fille de llymas (voy. page 207, note 4). Virgile, Én. X, 705, a suivi l'autorité d'Euripide.
- 4. Les critiques de l'école d'Aristarque font remarquer ici, comme dans les scholies de l'Iliade, qu'Homère distingue la Phrygie de la Troade, tandis que les poëtes postérieurs confondent ces deux pays.
- 6. Υπεξέπεμψε ήγουν λάθρα έπεμψεν (schol.).

σπείρει, φίλιππον λαόν εύθύνων δορί. Πολύν δὲ σύν ἐμοὶ χρυσόν ἐχπέμπει λάθρα 10 πατήρ, ίν', εί ποτ' Ίλίου τείχη πέσοι, τοῖς ζῶσιν εἴη παισὶ μὴ σπάνις βίου. Νεώτατος δ' ή Πριαμιδών, δ καί με γής ύπεξέπεμψεν ούτε γάρ φέρειν δπλα ούτ' έγχος οίός τ' ή νέω βραχίονι. 15 Έως μέν οὖν γῆς ὄρθ` ἔχειθ' ὁρίσματα πύργοι τ' άθραυστοι Τρωικής ήσαν γθονός Έχτωρ τ' άδελφός ούμός εὐτύχει δορί, καλῶς παρ' ἀνδρὶ Θρηκὶ πατρώω ξένω τροφαΐσιν, ώς τις πτόρθος, ηυξόμην τάλας. 20 'Επεὶ δὲ Τροία θ' Εκτορός τ' ἀπόλλυται ψυχή πατρώα θ' έστία κατεσκάφη, αὐτὸς δὲ βωμῷ πρὸς θεοδμήτω πίτνει σφαγείς Άχιλλέως παιδός έχ μιαιφόνου, χτείνει με χρυσοῦ τὸν ταλαίπωρον χάριν 25 ξένος πατρῷος καὶ κτανὼν ἐς οἶδμ' άλὸς

NC. 48. On lisait ην. J'ai rétabli la vieille forme attique η, attestée par Didymus dans la scholie publiée par Dindorf, Scholia in Euripidis tragædias, IV, p. 233. — 45. Ici encore les manuscrits portent ην. — 46. Scaliger proposait ἐρείσματα.

9. Εὐθύνων δορί. L'épée tient lieu de sceptre dans une nation belliqueuse. Les scholies vont trop loin en faisant observer: βαρβάρους ὄντας αὐτοὺ; τῆ διὰ ξίφους ἀπειλῆ ὑπέτασσε. Le roi d'Athènes dit dans Hippolyte, 975: "Ορους γῆς ῆς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ, et le chœur des Choéphores d'Eschyle dit, en parlant du gouvernement d'Égisthe et de Clytemnestre, vers 630: Γυναικείαν ἄτολμον αἰχμάν.

43. H, première personne de l'imparfait de εἰμί. Voy. NC. — O équivaut à
δι' ὅ, et ne fait pas plus de difficulté que
ne ferait τοῦτ' ὑπεξέπεμψεν ου τί ὑπεξέπεμψεν; Porson s'est trompé en prenant
ὅ pour le sujet de la phrase et en l'expliquant : α cette circonstance, c.-à-d. ma
grande jeunesse. » Le sujet de ὑπεξέπεμψεν
est évidemment le même que celui de ἐχπέμπει, vers 40.

14. "Οπλα, opposé à ἔγχος, ne peut

désigner que le bouclier et les autres armes défensives (τὰ φυλακτήρια, schol.). Il y a d'autant moins lieu d'en douter ici que tel est le sens propre de ce mot.

16. Γής.... ὁρίσματα. On ne peut guère penser ici aux pierres ou colonnes qui marquaient les limites du territoire. Le scholiaste entend les murs qui entouraient la ville. Pour faire ce sens, ἐρείσματα (voy. NC.) serait d'autant plus naturel que le poête se sert du verbe ἐκειτο.

20. "Ως τις πτόρθος. Cf. la phrase homérique ὁ δ' ἀνέδραμεγ ἔρνεϊ ἰσος, Il. XVIII, 56.

23. Αὐτός se rapporte à πατήρ, dont l'idée est renfermée dans l'adjectif πατρώα. Porson cite Sophocle, Trachin. 259: Ερχεται πόλιν Τὴν Εὐρυτείαν τόνδε γαρ μεταίτιον Μόνον βροτῶν ἔφασκε τοῦδ' είναι πάθους.

26. Ές οίδμ άλός. On lisait dans l'Hécube d'Ennius: Undantem salum.

μεθηχ', ίν' αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔχη. Κεῖμαι δ' ἐπ' ἀχτῆς, ἄλλοτ' ἐν πόντου σάλω πολλοῖς διαύλοις χυμάτων φορούμενος, άχλαυστος άταφος · νῦν δ' ὑπέρ μητρός φίλης 30 Έχαθης αΐσσω, σῶμ' ἐρημώσας ἐμὸν, τριταΐον ήδη φέγγος αλωρούμενος, όσονπερ εν γη τηδε Χερσονησία μήτης εμή δύστηνος εκ Τροίας πάρα. Πάντες δ' Άχαιοὶ ναῦς ἔγοντες ήσυχοι **35** θάσσουσ' ἐπ' ἀχταῖς τῆσδε Θρηχίας χθονός · ό Πηλέως γάρ παῖς ύπὲρ τύμβου φανεὶς κατέση' Άγιλλεύς πᾶν στράτευμ' Έλληνικόν, πρός οἶχον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην. αίτει δ' άδελφήν την έμην Πολυξένην 40 τύμδω φίλον πρόσφαγμα καὶ γέρας λαβείν. Καὶ τεύξεται τοῦδ', οὐδ' ἀδώρητος φίλων έσται πρός άνδρῶν ή πεπρωμένη δ' άγει θανείν άδελφήν τῷδ' ἐμήν ἐν ήματι. Δυοίν δὲ παίδοιν δύο νεχρώ χατόψεται 45 μήτηρ, έμου τε της τε δυστήνου χόρης. Φανήσομαι γάρ, ώς τάφου τλήμων τύγω, δούλης ποδών πάροιθεν έν χλυδωνίω.

NC. 28. Variante : ἐπ' ἀκταῖς.

27. Eyn. Le subjonctif à la suite d'un passé, comme dans Médée, au vers 215.

28. Le premier άλλοτε est sous-entendu, comme chez Sophocle, Trachin. 11: Φοιτῶν ἐναργὰς ταῦρος, άλλοτ' αἰόλος δράτων ἐλικτός. On sait que les poëtes suppriment même un premier οὖτε.

29. Διαύλοις. La double course qui consistait à aller jusqu'au bout du stade et à revenir, désigne ici le va-et-vient des vagues.

30. Άχλαυστος άταφος. Cette locution, imitée de l'homérique άχλαυστος άθαπτος, se trouve aussi chez Sophocle, Antig. 29. — Τπέρ μητρὸς φίλης est bien expliqué par le scholiaste ὑπέρ τῆς χεραλῆς τῆς μητρός τος εστιν, όναρ αὐτῆ φαίνομαι. L'in-

terprète grec fait allusion à στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς, phrase dont Homère se sert souvent. Voy. lliade, II, 20; XXIII, 68; Odyssée, IV. 803, et ailleurs.

35. Πάντες Άχαιοί équivant à l'homérique Παγαχαιοί. Cela est encore plus évident dans Hélène, au vers 609, passage cité par Dindorf.

39. Ἐυθύνοντας. Le pluriel après un nom collectif, comme chez Eschyle, Agum. 575: Τροίαν ἐλόντες δή ποτ' ᾿Αργείων στόλος, et ailleurs.

40. Voy. la note sur le vers 94'.

48. Δούλης. L'esclave qui apportera le triste message au vers 657 et suivants.

— Κλυδώνιον, les vagues qui baignent la plage.

Τοὺς γὰρ κάτω σθένοντας ἐξητησάμην τύμβου κυρῆσαι κεἰς χέρας μητρὸς πεσεῖν. Τοὺμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤθελον τυχεῖν ἔσται ' γεραιᾳ δ' ἐκποδὼν χωρήσομαι 'Εκάβη · περᾳ γὰρ ἤδ' ὑπὸ σκηνῆς πόδα ' Αγαμέμνονος, φάντασμα δειμαίνουσ' ἐμόν. Φεῦ ·

ω μήτερ, ήτις έχ τυραννιχών δόμων δούλειον ήμαρ είδες, ώς πράσσεις χαχώς όσονπερ εὖ ποτ' ἀντισηχώσας δέ σε φθείρει θεῶν τις τῆς πάροιθ' εὐπραξίας.

### EKABH.

Άγετ', ὧ παῖδες, τὴν γραῦν πρό δόμων, ἄγετ' ὀρθοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, Τρωάδες, ὑμῖν, πρόσθε δ' ἄνασσαν · λάβετε φέρετε πέμπετ' ἀείρετέ μου γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι ·

NC. 53. La variante ὑπὸ σχηνὴν est une mauvaise correction de certains grammairiens. — 62. Ancienne vulgate: ἀείρετέ μου δέμας. La glose δέμας est désavouée par la plupart des manuscrits et par les scholies, ainsi que par la mesure du vers. Elle vient sans doute d'Hippolyte 198, comme Dindorf le fait observer.

61. Τοὐμόν, quant à moi. D'autres regardent ces mots comme le sujet de ἔσται. — L'ombre de Polydore, tout en prononçant le prologue, est censée apparaître en songe à Hécube. C'est là le germe de la scène trèspathétique qui ouvrait l'Ilione de Pacuvius.

tente», équivaut à ἐκ σκηνῆς. — Hécube sort de la tente d'Agamemnon, lequel est maintenant son maître. Il est vrai que dans les Troysnnes, 277, Hécube est le lot d'Ulysse; mais Euripide, pas plus qu'Eschyle et que Sophocle, ne se faisait scrupule de varier les détails des fables suivant les convenances de chaque tragédie. D'ailleurs on est libre de supposer que, dans notre pièce, Agamemnon n'est pas le maître définitif d'Hécube, mais celui à qui elle obéit en attendant que le sort ait disposé d'elle. C'est ainsi que les femmes captives qui forment le chœur des Troyennes se trou-

vent dans la tente d'Agamemnon (vers 177) avant d'être réparties parmi les vainqueurs. Mais n'essayons pas de résoudre une question que le poête ne s'était pas même posée.

50

55

60

57-58. Άντισηχώσας τῆς πάροιθ' εὐπραξίας, ayant mis dans l'autre plateau de la balance un désastre (φθοράν, idée renfermée dans le verbe φθείρει) égal à ton bonheur passé.

62-67. Hécube dit aux Troyennes qui s'empressent autour de la reine déchue, de la conduire, de la soutenir en prenant son bras affaibli par l'âge (προσλαζύμεναι γεραιᾶς χειρός μου, vers 63); elle, de son côté, en s'appuyant sur le bâton qu'elle tient à la main (σκίπωνι χερός, vers 65), hâtera la lenteur de son pied. Que dire de l'explication étrange mise en avant par beaucoup de commentateurs? Sous prétexte que les bâtons, σκίπωνες, étaient généralement droits, ils veulent que le « bâton re-

| χάγὼ σχολιῷ σχίπωνι χερὸς                     | 65             |
|-----------------------------------------------|----------------|
| διερειδομένη σπεύσω βραδύπουν                 |                |
| ήλυσιν άρθρων προτιθεῖσα.                     |                |
| Ω στεροπὰ Διὸς, ὧ σχοτία νὺξ,                 |                |
| τί ποτ' αϊρομαι ἔννυχος οῦτω                  |                |
| δείμασι φάσμασιν; ὧ πότνια Χθών,              | δ πότνια Χθών, |
| μελανοπτερύγων μῆτερ δνείρων,                 |                |
| άποπέμπομαι έννυχον όψιν,                     |                |
| ήν περί παιδός έμοῦ τοῦ σωζομένου χατά Θρήχην |                |
| άμρὶ Πολυξείνης τε φίλης θυγατρός δι' ὀνείρων | 75             |
| φοβεράν εδάην.                                |                |
| 'Ω χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ' ἐμὸν,           |                |
| ος μόνος οίχων άγχυρ' άμῶν                    | 80             |
| τὴν χιονώδη Θρήκην κατέχει                    |                |
| ξείνου πατρίου φυλακαΐσιν.                    |                |
| Έσται τι νέον,                                |                |
| ήξει τι μέλος γοερόν γοεραῖς.                 |                |
| ούποτ' έμα φρήν ὧδ' άλίαστος                  | 85             |

NC. 69. Hartung écrit ἐννυχίοις, pour faire de ce vers un dimètre acatalectique. Cette conjecture serait plausible, si le scholiaste d'Aristophane, Nuées, 1831, et Eustathe, in Il. p. 173 et in Odys. p. 1877, ne s'accordaient pas avec nos manuscrits dans la leçon ἔννυχος. — 70. Variante ω πότνια νύξ. — 76. Les manuscrits portent είδον γὰρ φοβερὰν ὄψιν ἔμαθον ἐδάην. Il est évident que l'interprétation s'est substituée au texte. Hartung a retranché les mots parasites. Nauck croit que le poête écrivit ἀμρὶ Πολυξείνης τε φίλης φοβερὰν ἐδάημεν. — 80. Meineke a corrigé la leçon ἄγχυρά τ' ἐμῶν.

courbé de la main » désigne le bras d'Hécube, laquelle s'appuyerait ainsi sur son propre bras. Le participe προτιθείσα, qui a pour régime σχίπωνα (renfermé dans σχίπωνι), et non ἥλυσιν, suffit pour réfuter cette mauvaise interprétation. Χερός est ajouté par opposition à βραδύπουν ἥλυσιν.

68. Στεροπὰ Διός équivaut à ἡμέρα (schol.), ou à Διὸς φάος (vers 707). Homère (Il. XIX, 363 et ailleurs) appelle l'éclat de l'airain στεροπή; Sophocle emploie ce mot en parlant du soleil, λαμπςᾶ στεροπᾶ φλεγέθων, Trach. 90, passage cité par Hermann. — On rapporte à cet endroit l'octonaire de l'Hécube d'Ennius: « O ma« gna templa cælitum, commixta stellis « splendidis. » (Varro, lingua lat. VII, 6.)

70-71. Les Songes passaient généralement pour enfants de la Nuit (Hésiode, Théog. 212). Mais la Terre, qui renferme dans son sein les lieux où règue une nuit éternelle et où Homère place l'habitation des Songes (Odyssee, XXIV, 42), pouvait tout aussi bien leur servir de mère. Comp. Iph. Taur. 1261. C'est ainsi que les Furies, filles de la Nuit chez Eschyle, sont appelées par Sophocle, OEd. Col. 40, Γης τε καὶ Σκότου τέχνα.

72. Ἀποπέμπομαι, je la lance loin de moi, comme une chose abominable. Ce mot était probablement accompagné d'un geste symbolique.

81-86. Μέλος γοερόν. Voy. Hipp. 871. 1178. — Οὔποτ(ε).... ταρβεῖ, jamais mon φρίσσει ταρβεῖ.
Ποῦ ποτε θείαν Ἑλένου ψυχὰν ἢ Κασάνδρας ἐσίδω, Τρφάδες, ῶς μοι χρίνωσιν ὀνείρους;

Είδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύχου αἵμονι χαλὰ 90 σφαζομέναν, ἀπ' ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν ἀνοίχτως. Καὶ τόδε δεῖμά μοι '
ἤλθ' ὑπὲρ ἄχρας τύμβου χορυφᾶς φάντασμ' Αχιλέως '
ἤτει δὲ γέρας τῶν πολυμόγθων

τινὰ Τρωιάδων. ἀπ' ἐμᾶς οὖν ἀπ' ἐμᾶς τόδε παιδὸς πέμψατε, δαίμονες, ίχετεύω.

NC. 88. L'un des scholiastes lit Κασάνδραν. Voy. la note explicative. — 90. Les manuscrits ont σπασθείσαν ἀνάγκα, βοἰκτρῶς. La conjecture de Porson σπαθείσαν ἀνοίκτως rétablit la mesure et le style. Une scholie du Marcianus, ἀνηλεῶς, semble la confirmer. — 92. Variante ἡλυθ'. Faut-il écrire : ἡλυθ' ἀν' ἄκραν τύμδου κορυφάν? — 96-97. L'absence de césure, ou plutôt de diérèse, dans le premier de ces vers, et le dactyle suivi d'un anapeste dans le second, rendent la leçon suspecte. Ce morceau n'offre aucune licence de ce genre, sauf le proceleusmatique au vers 62. Nauck propose ἀπ' ἐμᾶς, ἀπ' ἐμᾶς τόδε παιδός, en retranchant les autres mots. Peut-ètre : ᾿Απ' ἐμᾶς, ἀπ' ἐμᾶς τόδε δαίμονες. οὖν, βίκετεύω, πέμψατε παιδός.

cœur ne tremble, ne frissonne ainsi sans repos ni trêve: il y a donc quelque chose d'extraordinaire. 'Αλίαστος équivaut à ἀμεταχίνητος (schol.). Homère avait dit: Μηδ' ἀλίαστον δδύρεο σδν κατὰ θυμὸν (Iliade, XXIV, 549). Euripide rapporte cet adjectif au sujet de la phrase. C'est un hellénisme dont les exemples ne sont pas rares.

87. Θείαν Ἑλένου ψυχάν, «l'âme prophétique d'Hélénus », est une périphrase pour τὸν μάντιν Ελενον, le devin Hélénus. On lit chez Xénophon, Cyrop. VII, III, 8: Ὁ αγαθὴ καὶ πιστὴ ψυχή. L'auteur d'une scholie (contredite par d'autres) veut que Ἑλένου ψυχάν désigne l'ombre d'Hélénus, ce qui l'oblige d'écrire Κάσανδραν, puisque cette fille de Priam n'était certainement pas morte. Je m'étonne que Porson, Dindorf et d'autres critiques aient adopté l'opinion de ce scholiaste. Hécube demanderait donc aux Troyennes où elle peut rencontrer un revenant. Si, au vers 80, elle appelle Polydore « la seule ancre,

la scule espérance de sa maison », on ne voudra pas inférer de cette expression, si naturelle dans la bouche d'une mère qui a vu périr presque tous ses enfants, qu'Hélénus ne pouvait plus être parmi les vivants.

95

94'-97. L'ombre de Polydore, au vers 40, et Ulysse, au vers 390, assurent qu'Achille demanda Polyxène. N'aurait-on pas dit toute la vérité à Hécube, pour la ménager aussi longtemps que cela pouvait se faire? Il est plus naturel de penser que le fantòme d'Achille ne prononçait pas de nom propre, et les vers 116 sq. viennent à l'appui de cette opinion. On ne pouvait offrir à ce héros que la plus belle et la plus noble des captives, et tout le monde nomma aussitôt Polyxène. La crainte exprimée ici-même par la malheureuse mère fait voir que le vœu d'Achille n'admettait guère d'autre explication. Cependant l'amour romanesque d'Achille pour Polyxène est d'invention plus récente. Voy. la notice préliminaire.

### ΧΟΡΟΣ.

Έχαθη, σπουδή πρός σ' έλιασθην τάς δεσποσύνους σχηνάς προλιποῦσ', ίν' ἐχληρώθην καὶ προσετάχθην 100 δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη τῆς Ἰλιάδος, λόγγης αἰχμῆ δοριθήρατος πρός Άχαιῶν, . ούδεν παθέων άποχουφίζουσ', άλλ' άγγελίας βάρος άραμένη 105 μέγα, σοί τε, γύναι, χῆρυξ ἀχέων. 'Εν γάρ Άχαιῶν πλήρει ξυνόδω λέγεται δόξαι σήν παΐδ' Άχιλεῖ σφάγιον θέσθαι τύμδου δ' επιδάς οίσθ' ότε χρυσέοις έφάνη σύν όπλοις, 110 τάς ποντοπόρους δ' έσχε σχεδίας λαίφη προτόνοις ἐπερειδομένας, τάδε θωύσσων. Ποῖ δὴ, Δαναοί, τὸν ἐμὸν τύμβον στέλλεσθ' άγέραστον άφέντες; 115 Πολλης δ' έριδος ξυνέπαισε κλύδων, δόξα δ' έγώρει δίγ' άν' Έλλήνων

98-103. On voit que le chœur est compose de captives qui ont déjà été distribuécs parmi les vainqueurs par la voie du sort (ἐχληρώθην), et qui viennent de quitter les tentes de leurs maîtres (voy. cependant vers 447 sqq.). Il ne faut pas les confondre avec les Troyennes qui sont sorties avec Hécube de la tente d'Agamemnon. — 'Ελιάσθην π'équivaut pas à ὡρμήθην, παρεγενόμην, comme dit le scholiaste. Ce verbe homérique a le sens de « se détourner, s'esquiver». — Λόγχης αίχμη δοριθήρατος est une périphrase poétique de αλχμαλώτος. Quant au luxe de la diction, comp. βραδύπουν ήλυσιν άρθρων, vers 66; άθυτος ἀνίρων πελάνων, Ηίρρ. 147; ἀνάνδρου χοίτας λέχτρον, Médée, 436.

105. Άγγελίας βάρος ἀραμένη, m'étant chargé du fardeau d'un message. Cette métaphore, amenée par ἀποχουρίζουσα, explique les locutions αϊρεσθαι πόνον, πόλεμον etc.

140. Les Grecs disent indifféremment οἰσθ' ὅτε, tu te souviens du jour où (cp. la locution latine meministi quum), et οἰσθ' ὅτι, tu te souviens que. — Ἐράνη, il avait paru. L'aoriste remplace souvent le plus-que-parfait. Au vers 146 le chœur revient à l'assemblée des Grecs, dont il avait interrompu le récit pour rappeler un fait antérieur.

112. Ααίφη προτόνοις ἐπερειδομένας, ayant leurs voiles appuyées sur les cordages, tenducs par les cordages, c'est-à-dire prêts à partir.

115. Chez Homère, Il. I, 118, Agamemnon dit: "Ορρα μή οἰος "Αργείων ἀγέραστος ξω.

117-119. Δόξα δ' έχώρει δίχα équivaut α δίχα δέ σφισιν ήνδανε βουλή, Homère, //.

στρατόν αίχμητήν, τοῖς μὲν διδόναι τύμδω σφάγιον, τοῖς δ' οὐγὶ δοχοῦν. Ήν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν 120 τῆς μαντιπόλου Βάχχης ἀνέχων λέχτρ' Άγαμέμνων: τὼ Θησείδα δ΄, όζω Άθηνῶν, δισσῶν μύθων ἡήτορες ἦσαν, γνώμη δε μια συνεχωρείτην, 125 τὸν Άχιλλειον τύμβον στεφανοῦν αίματι γλωρῷ, τὰ δὲ Κασάνδρας λέχτρ' οὐχ ἐφάτην τῆς Ἁχιλείας πρόσθεν θήσειν ποτέ λόγγης. Σπουδαί δε λόγων κατατεινομένων 130 ήσαν ίσαι πως, πρίν ό ποιχιλόφρων χόπις ήδυλόγος δημοχαριστής Λαερτιάδης πείθει στρατιάν μή τὸν ἄριστον Δαναῶν πάντων δούλων σφαγίων ούνεκ' ἀπωθεῖν, 135 μηδέ τιν' είπειν παρά Περσεφόνη στάντα φθιμένων ώς άχάριστοι Δαναοί Δαναοίς τοῖς οἰγομένοις ὑπὲρ Ἑλλήνων

XVIII, 510, ou à ἐγίνοντο δίχα αὶ γνῶμαι, Hérodote, VI, 109. — Δοκοῦν n'est pas un cas absolu, comme disent quelques commentateurs: ce participe est une apposition qui reprend, sous une autre forme, l'idée de δόξα.

121. Βάχχης. Cp. v. 676: Τὸ Βαχχεῖον κάρα τῆς θεσπιφδοῦ Κασάνδρας. — ᾿Ανέχων, soutenant, honorant. Dans l'Ajax de Sophocle, le chœur dit à Tecmesse, v. 211: Λέγ' ἐπεί σε λέχος δουριάλωτον Στερξας ἀνέχει θούριος Αΐας.

426-127. L'habitude d'honorer les morts en couronnant leurs tombeaux de fleurs fit que les poëtes se servirent des verbes στέ-φειν, στεφανοῦν, et même du substantif στέφη (Eschyle, Choëph. 95), en parlant de libations. — Αίμα χλωρόν désigne ici, comme chez Soph., Trach. 1055, un sang

jeune. Horace dit: « Virent genua ». Nous disons: « une verte vieillesse ». Hermann expliquo: « sang vivant (d'un vivant), sang frais. » Cp. les scholies diverses: νέας παιδὸς αίματι et προσφάτω, νεαρώ.

432. Κόπις, parleur séduisant et roué. Cp. δημοχόπος, et κρουσιδημείν chez Aristophane, Chevaliers, 869. Euripide développa plus tard cette ébauche du démagogue, et en fit un portrait complet dans Oreste, v. 903 sqq. — C'est a tort qu'ou rapproche de ce vers d'Hecube le passage de Lucien, Banquet, 6: Ξίφος αὐτὸν οἱ μαθηταὶ καὶ κοπίδα καλοῦσιν. Κοπίς diffère de κόπις. Phocion était le couteau, κοπίς, des discours de Démosthène; mais il n'était nullement κόπις.

135. Δούλων est ici l'adjectif; σφαγίων est le substantif.

140

Τροίας πεδίων ἀπέδησαν.

Ήξει δ' 'Οδυσεύς ὅσον οὐχ ἤδη, πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπό μαστῶν ἔχ τε γεραιᾶς χερὸς ὁρμήσων.

Ἄλλ' ἴθι ναοὺς, ἴθι πρὸς βωμοὺς, ῖζ' Αγαμέμνονος ἰχέτις γονάτων, χήρυσσε θεοὺς τούς τ' οὐρανίδας τούς θ' ὑπὸ γαῖαν.

"Η χάο σε λιταὶ διαχωλύσους'

145

"Η γάρ σε λιταί διαχωλύσουσ' 
δρφανόν είναι παιδός μελέας, 
ἢ δεῖ σ' ἐπιδεῖν τύμδου προπετῆ 
φοινισσομένην αίματι παρθένον 
ἐχ χρυσοφόρου

150

δειρής νασμῷ μελαναυγεῖ.

### EKABH.

Οῖ 'γὼ μελέα, τί ποτ' ἀπύσω; ποίαν ἀχὼ, ποῖον ὀδυρμόν; δειλαία δειλαίου γήρως, ὸουλείας τᾶς οὐ τλατᾶς, τᾶς οὐ φερτᾶς' ὧμοι μοι.

155

NC. 145. Ce vers est altéré. Dans les périodes anapestiques qui sont régulières, comme celles-ci, un dactyle ne peut être suivi d'un anapeste. Nauck propose Άγαμέμνονος ζίζ Ικέτις ου ζίζ Άγαμέμνονος Ικτήρ. — 147. Quoique γαῖαν se trouve à la fin d'une phrase, la syllabe indifférente au milieu de la période métrique est suspecte. Porson a conjecturé ὑπὸ γαίας, Heimsoeht (Kritische Studien zu den griechischen Tragikern, I, p. 174) τούς τε χθονίους.

- 141. "Ηξει όσον ούα ήδη équivant à δσον ούπω πάρεστι (Thucydide, VI, 34), tantum non adest.
- 442. Πώλον. Voy. Hipp. 516 avec la note. Μόσχος sera employé dans le même sens aux vers 208 et 526.
- 144. La préposition πρός ne se trouve que dans la seconde phrase, mais elle se rapporte aussi à la première. C'est ainsi que l'adverbe άλλοτε, au v.28, n'avait été énoncé que dans le second membre de phrase.
- 150. Τύμβου προπετή, s'affaissant devant le tombeau. Προπετή équivaut à προ-

νωπ?, dont Eschyle se sert (sans complément toutefois) en parlant d'Iphigénie, Agam. 234.

- 452. Χρυσοφόρου. Cette épithète désigne la jeune fille, d'après l'observation de Porson, qui cite Homère II. II, 872: Ός καὶ χρυσὸν ἔχων πολεμόνδ' ἴεν, ἡὖτε κούρη, et Lycophronidechez Athénée, XIII, 564 B: Οὖτε παιδὸς ἄρρενος, οὖτε παρθένων τῶν χρυσοφόρων, οὖτε γυναικῶν βαθυκόλπων καλὸν τὸ πρόσωπον.
- 158. Δειλαία γήςως est construit comme τάλαινα παίδων, Nédée, 996.

Τίς ἀμύνει μοι; ποία γέννα,
ποία δὲ πόλις;
160
φροῦδος πρέσδυς, φροῦδοι παῖοες.
Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ κείναν,
στείχω; ποῖ δ' ἤσω; ποῦ τις
θεῶν ἢ δαίμων ἐπαρωγός;
¹Ω κάκ' ἐνεγκοῦσαι Τρωάδες, ὧ
πήματ', ἀπωλέσατ' ωλέσατ' οὐκέτι μοι βίος
ἀγαστὸς ἐν φάει.

ΤΩ τλάμων άγησαι μοι ποὺς, άγησαι τὰ γραία πρὸς τάνδ' αὐλάν.
ΤΩ τέχνον, ὧ παῖ δυστανοτάτας ματέρος, ἔξελθ' ἔξελθ' οἴχων.
ἄῖε ματέρος αὐδὰν, ὧ τέχνον, ὡς εἰδῆς

NC. 159. Porson voulait γενεά. Dindorf pense qu'Euripide allongea la finale de γέννα dans ce morceau lyrique et dans Iph. Taur. 154, comme Pindare celle de τόλμα, Olymp. IX, 122 et XIII, 14. — 162. On ne sait si les vers cités par Denys d'Halicarnasse, De compos. verborum, ch. xvii: Ποίαν δῆθ' ὁρμάσω; ταύταν ἢ κείναν [κείναν ἢ ταύταν]; se rapportent à ce passage. Quoi qu'il en soit, la leçon des manuscrits est irréprochable. — 163-164. Les bons manuscrits ont πῆ δ' ἣσω: et δαιμόνων. Ce dernier est évidemment une glose de δαίμων. Il ne faut interpoler après ce mot ni ἐστ' (qu'on lit dans deux manuscrits du second ordre), ni νῶν (conjecture de Musgrave), en rattachant le mot θεῶν au premier de ces deux vers. Mais la conjecture de Reiske ποῖ δ' ῆσω πόδα; est bonne. Pour la rendre plus probable encore, je propose ποῖ πόδα δ' ἤσω;

459.60. Ποία γέννα, ποία δὲ πόλις; quels enfants, quels concitoyens? Hécube ne demande pas quelle autre race, quelle autre eité viendra à son secours; elle dit que tous ses défenseurs naturels ont péri.

163. Ἡσω doit se prendre intransitivement, dans le sens de ὁρμήσω, si toutesois le texte n'est pas gâté. V. VC.

164. Δαίμων, souvent synonyme de θεός, désigne en cet endroit, où il est opposé à θεός, les divinités inférieures. Quelquefois on ajoute encore les demidieux: θεοί, δαίμονες, ήρωες.

165-167. Κακὰ ἐνεγκοῦσαι πήματ(α) veut dire ici : « qui avez apporté, annoncé de grauds malheurs, » et non : « qui les avez supportés. »

170

468. Άγαστός équivant à θαυμαστός, ποθητός, περισπουδαστός (schol.).

472-74. Chez Aristophane, Nuces, 1465, Strepsiade s'écrie: Ω τέχνον, ὧ παῖ, ἔξελθ' οἴκων, ἀῖε σοῦ πατρός. Cette parodie aide à déterminer la date de notre tragédie. Voy. les observations que nous avons présentées à ce sujet dans la notice préliminaire, aux pages 200 et suiv.

οΐαν οΐαν ἀίω φάμαν περί σας ψυχας.

175

HOAYZENH.

'Ιὼ, μᾶτερ μᾶτερ, τί βοᾶς; τί νέον καρύξασ' οἴκων μ' ὥστ' ὄρνιν θάμβει τῷδ' ἐξέπταξας;

EKABH.

Οίμοι, τέχνον.

180

HOAYZENH.

Τί με δυσφημεῖς; φροίμιά μοι χαχά.

EKABH.

Αἰαῖ, σᾶς ψυχᾶς.

HOAYZENH.

'Εξαύδα, μη κρύψης δαρόν · δειμαίνω δειμαίνω, μᾶτερ, τί ποτ' ἀναστένεις.

185

EKABH.

Τέχνον ὧ τέχνον μελέας ματρός.

HOAYZENH.

Τί τόδ' ἀγγέλλεις;

EKABH.

Σράξαι σ' Άργείων χοινὰ συντείνει πρὸς τύμβον γνώμα

NC. 475. Le Marcianus omet σίαν σίαν. Nauck propose αὐδὰν, τέχνον, ὡς ἀίω φάμαν. Il se peut que l'interpolation soit plus considérable et que le poëte n'ait écrit que ἄ ε ματέρος (apprends de ta mère), τέχνον, φάμαν περὶ σᾶς ψυχᾶς. — 186. Dindorf atransposé la leçon ὡ τέχνον τέχνον. Hermann voulait biffer ὡ. — 187. Nauck propose: Τί ποτ' ἀγγέλλεις; On pourrait conserver ici τόδ', et écrire au ν. 185 : Τί τόδ' ἀναστένεις.

178-179. Ωστ' ὄρνιν. Comme un oiseau timide qu'une frayeur subite (θάμβος) a fait sortir tout tremblant (ἐξέπτηξε) de son nid.

481. Τί με... κακά. « Pourquoi m'abordes-tu en gémissant? Ce début est de mauvais augure pour moi. » Andromaque dit, dans les Troyennes, 712 : Τίδ' ἔστιν, ως

μοι φροιμίων άρχει κακών. Cf. Phen. 1836.

183. Έξαύδα μὴ χρύψης. Réminiscence d'Homère. Thétis dit à son fils, *Iliade*, I, -363: Έξαύδα, μὴ χεῦθε νόῳ, ΐνα είδομεν ἄμφω.

184-185. Δειμαίνω τι άναστένεις, timeo quid ingemiscas: je tremble en cherchant à deviner ce qui te fait gémir.

Πηλεία γέννα.

190

HOATZENH.

Οἴμοι, μᾶτερ, πῶς φθέγγει ἀμέγαρτα κακῶν; μάνυσόν μοι μάνυσον, μᾶτερ.

EKABH.

Αὐδῶ, παῖ, δυσφήμους φάμας ἀγγέλλουσ' Άργείων δόξαι ψήφῳ τᾶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς.

195

HOAYZENH.

ΤΩ δεινά παθοῦσ', ὧ παντλάμων, ὧ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς, οῖαν οῖαν αὖ σοι λώδαν εχθίσταν ἀρρήταν τ' ὧρσέν τις δαίμων;

200

Οὐκέτι σοι παῖς ἄδ' οὐκέτι δή

NC. 190. Les manuscrits ont Πηλείδα et (la plupart) γέννα. Le datif γέννα est attesté par les scholiastes et particulièrement par celui du cod. Marcianus. Ce dernier dit que Πηλείδα est pour Πηλέως: πατρωνυμικὸν ἀντὶ πρωτοτύπου. Un autre résoud la dissiculté d'une manière encore plus étrange. Il veut que γέννα, au vocatif, ait le sens de δυγατερ. C'est comme si on voulait dire en français: α Sang » pour α ὁ mon sang. » J'ai écrit Πηλεία γέννα, mots dont Πηλείδα était la glose. — 491-192. La ponctuation de Boissonade: πῶς φθέγγει; ἀμέγαρτα κακῶν μάνυσόν μοι, est erronée. Voyez la note explicative. — 200. La mesure semble demander qu'on retranche ἐχθίσταν (var. αἰσχίσταν) avec Triclinius, ou qu'on ajoute un mot, soit λώδαν (Hermann), soit τάνδ (Hartung), au commencement du vers. On pourrait aussi écrire: οῖαν οῖαν αὖ σοί τις || λώδαν ἐχθίσταν ἀρρήταν || ὧρσεν δαίμων;

190. Πηλεία γέννα έquivant à Πηλέως παιδί. Cf. Iph. Taur. 12:0 : Άγαμεμνονείας παιδός. Homère, Il. IX, 538 : Δίον γένος, Τοχέσιρα.

491-192. Πῶς φθέγγει ἀμέγαρτα κακῶν; α D'où tiens-tu les affreux malheurs que tu annonces? » Πῶς répond ici à : α comment se fait-il que?... » — ᾿Αμέγαρτα, non dignes d'envie, affreux, malheureux. Cp. Homère, Il. II, 420: Πόνος ἀμέγαρτος. Les malheureuses filles de Danaüs s'appellent chez Eschyle, Suppl. 612, ποίμναν τάνδ' ἀμέγαρτον.

194-196. Faute d'avoir compris les vers 191-192, on s'est étonné que la seconde réponse d'Hécube fût moins précise que la première (188-190), et Reisig voulait même transposer ces deux morceaux. Mais Hécube répond à la question : « Comment sais-tu ce que tu annonces? » Elle dit : « Je répète ce que l'on m'a rapporté. » Les mots φή-μα; et ἀγγέλλους (ι) sont ce qu'il y a de plus essentiel dans sa réponse; quant au fait lui-même, elle pouvait se contenter de le rappeler d'une m mière générale.— Άγγέλ-λους (ι).... ψυχᾶς, on annonce qu'un vote des Grecs a décidé de ta vie. L'intraduisible pronom μοι indique le tendre intérêt qu'une mère prend à la vie de sa fille : aussi est-il intercalé au milieu du groupe de mots τᾶς σᾶς ψυχᾶς.

202-201. Σοί γήρα, pour τῷ σου γήρα,

205

γήρα δειλαίω δειλαία συνδουλεύσω.

Σχύμνον γάρ μ' ώστ' οὐριθρέπταν, μόσχον δειλαία δειλαίαν εἰσόψει χειρὸς ἀναρπαστὰν σᾶς ἄπο, λαιμότομόν θ' Αιδα γᾶς ὑποπεμπομέναν σχότον, ἔνθα νεχρῶν μέτα τάλαινα χείσομαι.

210

Καὶ σοῦ μὲν, μᾶτερ, δυστάνου κλαίω πανδύρτοις θρήνοις, τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώδαν λύμαν τὶ, οὐ μετακλαίομαι, ἀλλὰ θανεῖν μοι ξυντυχία κρείσσων ἐκύρησεν.

215

#### ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν 'Οδυσσεύς ἔρχεται σπουδῆ ποδός, Έχάδη, νέον τι πρός σὲ σημανῶν ἔπος.

NC. 208. Hermann a corrigé la leçon τ' ἀίδα ου τ' ἀίδα. — 210. Seidler a retranché á avant τάλαινα. La pentapodie dactylique du vers 167 est également suivie d'une tripodie iambique. Malgré ce rapport évident, tous les essais pour réduire ce dialogue lyrique en strophes et antistrophes ont été des plus malheureux. — 241. Les bons manuscrits portent καὶ σὲ μὲν μᾶτερ δύστανε, d'autres καὶ σὲ μὲν μᾶτερ δυστάνου βίου. J'ai rétabli le texte d'après cette scholie du Marcianus: 'Αντὶ τοῦ, περὶ σοῦ ἢ ἐπὶ σοὶ, ὥσπερ καὶ θαῦμά (θαυμάζω?) σου φασὶν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ σοί. Τινὲς δέ φασι λείπειν τὸ χάριν, ἢ ἀπὸ κοινοῦ τὸν βίον (c'est-à-dire que quelques-uns sous-entendent ici les mots τὸν βίον, qui se lisent au v. 213), ἢ κλαίω σου τὸν βίον. Il en résulte qu'on lisait anciennement σοῦ et probablement δυστάνου, et que les leçons de nos manuscrits sont des gloses explicatives, introduites dans le texte eu dépit de la mesure. — 212. Blomfield a corrigé la leçon πανοδύρτοις. — 215. Il est probable que ce chant anapestique se terminait par un vers parémiaque. Heimsoeth (l. c. p. 191) croit que ξυντυχία est une glose de δαίμων. On peut aussi penser à πότμος.

συνδουλεύσω. Voy. la note sur παισίν δλεθρον βιοτά προσάγεις, Médée, 992.

205 206. Σχύμνον οὐριθρέπταν. Comme les bêtes sauvages n'étaient pas offertes en sacrifice, ces mots ne peuvent désigner qu'une génisse nourrie dans les pâturages de la montagne. Cp. Iph. Aul. 1082. — Μόσχον, comme πῶλον au v. 142, désigne directement la jeune fille.

211. Σου μέν, suppléez βίον, est opposé

à τὸν ἐμὸν δὲ βίον, v. 213. Cela semble plus naturel que de prendre σοῦ κλαίω dans le sens de περὶ σοῦ κλαίω, σὲ κλαίω, quoique cette construction ne soit pas impossible : voy. v. 1256.

243-244. Λώβαν ) ύμαν τ' sont des appositions ajoutées à βίου. Polyxène ne pleure pas sa vie, qui n'est qu'outrage et qu'ignominie. — Μετακλαίομαι semble signifier ici pleurer un bien qu'on perd, qu'on re-

## ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Γύναι, δοχῶ μέν σ' εἰδέναι γνώμην στρατοῦ ψῆφόν τε τὴν χρανθεῖσαν ἀλλ' ὅμως φράσω.

Έδοξ' ἀχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην 220 σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶμ' ἀχιλλείου τάρου.

Ἡμᾶς δὲ πομποὺς χαὶ χομιστῆρας χόρης τάσσουσιν εἶναι θύματος δ' ἐπιστάτης ἱερεύς τ' ἐπέστη τοῦδε παῖς ἀχιλλέως.

Οἶσθ' οὖν δ ὁρᾶσον ; μήτ ἀποσπασθῆς βία 225 μήτ εἰς χερῶν ἄμιλλαν ἐξέλθης ἐμοί .

γίγνωσχε δ' ἀλχὴν χαὶ παρουσίαν χαχῶν τῶν σῶν. Σοφόν τι χὰν χαχοῖς ὰ δεῖ φρονεῖν.

## EKABH.

Αἰαῖ · παρέστηχ ' ὡς ἔοικ ' ἀγὼν μέγας,
πλήρης στεναγμῶν οὐδὲ δακρύων κενός.
Κάγωγ ' ἄρ ' οὐκ ἔθνησκον οὖ μ ' ἐχρῆν θανεῖν,
οὐδ ' ὥλεσέν με Ζεὺς, τρέφει δ ', ὅπως ὁρῶ
κακῶν κάκ ' ἄλλα μείζον ' ἡ τάλαιν ' ἐγώ.
Εἰ δ' ἔστι τοῖς δούλοισι τοὺς ἐλευθέρους

NC. 224. Nauck n'aurait pas dû écrite ἐπέσται. La leçon des manuscrits est bonne; voy. la note explicative. — 228. Variante : σοσόν τοι. — 231. L. Dindorf corrigea la leçon κάγω γάρ.

gretto; tandis que κλαίω, v. 212, voulait dire pleurer sur un mal qui existe. Voyez cependant notre remarque sur μεταστένομαι, Méd. 996.

224. Ἐπέστη équivaut à ἐτάχθη, ἐχειρωτονήθη (schol.). L'aoriste second ἐπέστη
ἱερεύς répond à l'aoriste premier ἐπέστησαν ἱερέα, comme le passif répond à
l'actif. Cp. Suppl. 1216: Σὺ δ' ἀντὶ πατρὸς, Αἰγιαὶ εὐ, στρατηλάτης νέος καταστάς. Androm. 1098: "Οσοι θεοῦ χρημάτων ἐφέστασαν. Dans ce dernier exemple,
le plus-que-parfait peut se tourner par
l'imparfait « présidaient, » comme ici l'aoriste ἐπέστη par le présent « préside. »
— Il va sans dire que τοῦδε se rapporte
à θύματος.

225. Οἶσθ' οὖν ο δρᾶσον, qui équivaut à οἶσθ' ο δρᾶν σε βούλομαι (Suppl. 932),

ressemble, pour la construction, à οἰδ' δτι, δῆλον ὅτι employés adverbialement. On peut en rendre compte par la traduction : « Fais, sais-tu quoi? » (ὀρᾶσον, οἰσθ' ὅ;) Cette locution se trouve assez souvent chez Euripide et chez Aristophane, plus rarement chez Sophocle. — Μὴ ἀποσπασθῆς, ne te fais pas arracher (d'auprès de ta fille).

227-228. Γίγιωσκε.... τῶν σῶν, connais quelle est ta force, quel est l'état malheureux où tu te trouves. L'ensemble de la phrase ne permet pas de rapporter ἀλκήν à la puissance des maîtres d'Hécube, comme ont fait la plupart des interprètes anciens et modernes. Cp. Androm. 126 : Γνῶθι τύχαν, λόγισαι τὸ παρὸν κακὸν εἰς ὅπερ ἤκει:, passage cité par Pflugk.

231. Κάγωγ' άρ' οὐχ ἔθνησχον, et c'est donc pour cela que je nesuis pas morte, moi!

230

235

μή λυπρά μηδέ χαρδίας δηχτήρια έξιστορήσαι, σοί μέν είρήσθαι χρεών, ήμας δ' αχούσαι τους έρωτωντας τάδε.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

"Εξεστ', ερώτα τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ. EKABH.

Οἶσθ' ἡνίχ' ἦλθες Ίλίου χατάσχοπος, δυσχλαινία τ' άμορφος, όμματων τ' άπο φόνου σταλαγμοί σην κατέσταζον γένυν;

240

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Οξό' ου γάρ άχρας χαρδίας έψαυσέ μου. EKABH.

Έγνω δέ σ' Έλένη καὶ μόνη κατεῖπ' ἐμοί ;

NC. 236. Je demande : σὲ μὲν ἐρωτᾶσθαι χρεών.

236-237. Les mots grecs σοί μέν είρησθαι χρεών ne peuvent signifier σοὶ μέν πρέπει. ἀπολογεϊσθαι πρός τα έρωτώμενα (scholie qui se rapporte peut-être à une autre leçon), mais doivent se traduire : a te peroratum esse oportet. Sur ce point, Dindorf a parfaitement raison. Mais ce sens n'est pas satisfaisant. Ulysse n'a aucune envie de parler plus longuement, et Hécube ne veut pas du tout qu'il se taise. Hécube doit dire: « Il convient que tu te laisses interroger, et que j'entende ta réponse. » Le texte est donc altéré. Voy. la conjecture que nous proposons dans la VC. — Του; έρωτῶντας, au masculin. Cf. la note sur Hipp. 349, et passim.

238. Του χρόνου γάρ ού φθονώ, је пе te refuse pas ce délai. Ces mots marquent qu'Hécube gagnera quelques instants, mais qu'elle n'obtiendra rien.

239-241. Cet exploit d'Ulysse est raconté dans l'Odyssée, IV, 242 sqq. On y lit qu'Ulysse s'était déchiré la chair par des coups de fouet et qu'il avait jeté des haillons sur ses épaules, afin de ressembler à un esclave (Αύτόν μιν πληγήσιν άειχελίησι δαμάσσας, Σπείρα κάκ' άμφ' ώμοϊσιν έχων, οίχητ ἐοιχώς, Ανδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν). C'est là le meilleur commentaire des mots de notre texte : 'Ομμάτων τ' άπο .... γένυν. Hécube dit que le sang ruisselait des yeux et du front d'Ulysse jusque sur son menton. | Explication de Jacobs. | Cp. Rhésus, 710, où le chœur des Troyens rappelle cette aventure d'Ulysse: Έβα καὶ πάρος κατά πτόλιν, ΰπαερον όμμ' έχων, βακοδύτφ στολά πυχασθείς. Le scholiaste veut que φόνου σταλαγμοί soient des laimes sanglantes, des larmes versées par un homme en danger de mort (ξχλαιε γάρ έπειδή τὸν περί ψυχής έτρεχεν), et Boissonade et d'autres ont approuvé cette explication. Mais, quand même les mots s'y prêteraient, on voit, en lisant ce passage avec nn peu d'attention, qu'il s'agit ici des moyens pris par Ulysse pour se défigurer : ce n'est que plus bas qu'il sera raconté comment il fut reconnu et ce qu'il fit alors.

242. ()ἶδ'.... ἔψαυσέ μου. Ulysse dit qu'il s'en souvient, que les émotions de cette aventure firent plus qu'effleurer son cœur, y laissèrent une profonde et durable impression. Cp. Eschyle, Agam. 805: Oux ἀπ' ἄχρα; φρενὸς ευφρων. Mais dans Ηίρρ., v. 255, πεὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς désigne ce qu'il y a de plus intime dans l'âme.

243. Chez Homère, Hélène seule reconnaît Ulysse, sans qu'Hécube y soit mêlée; et le scholiaste fait remarquer que cela est beaucoup plus naturel, puisque la reine n'aurait pas laissé échapper ce dangereux ennemi.

## ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Μεμνήμεθ' ές χίνδυνον έλθόντες μέγαν.

## EKABH.

"Ηψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὧν;

245

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

"Ωστ' ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ' ἐμήν.

EKABH.

\*Εσωσα δῆτά σ' ἐξέπεμψά τε γθονός :

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

"Ωστ' εἰσορᾶν γε φέγγος ήλίου τόδε.

EKABH.

Τί δῆτ' ἔλεξας δοῦλος ὢν ἐμὸς τότε;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Πολλών λόγων εύρήμαθ', ώστε μή θανείν.

250

#### EKABH

Οὐχοῦν μ' ἀμύνει τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν, ôς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἶα φὴς παθεῖν, δρᾶς δ' οὐδὲν ἡμᾶς εὖ, χαχῶς δ' ὅσον δύνη;

NC. 247-250. C'est ainsi que les vers se suivent dans les bons manuscrits. Depuis Porson, la plupart des éditeurs placent 247 et 248 après 250. La transposition est spécieuse: elle rétablit l'ordre des faits. Mais c'est à dessein que le poëte a fait suivre une autre marche au dialogue: cf. Leutsch, *Philologus*, XXII, p. 477. Voy, notre note explicative. — 248. Variante: εἰτορᾶν δή.

246. Ένθανεῖν. Ma main, qui avait saisi tes vétements, s'y mourait, ne pouvait plus s'en détacher. Νεχρωθῆναι ὑπὸ τοῦ δέου; τὴν χεῖρά μου, dit le scholiaste. Nous disons bien : « sa voix meurt, » et Boissonade cite cette phrase de Chateaubriand, Itin. I, p. 453 : « Elle dégagea son bras... et le laissa retomber mourant sur la couverture. »

249. Ulysse était alors au pouvoir d'Hécube. Mais la reine, qui est maintenant esclave, dit δοῦλος ὧν ἐμὸς τότε, pour mieux marquer la ressemblance des situations.

250. Jusqu'ici Ulysse a répondu à toutes les questions d'Hécube, comme elle le désirait elle-même : il n'a cherché à nier, ni à atténuer aucun des faits avancés par la reine. Mais lorsque Hécube en vient au point essentiel, aux promesses qu'Ulysse lui fit alors, il répond d'une manière évasive, il laisse entendre que les discours qu'on peut tenir pour échapper à la mort n'obligent à rien. C'est là-dessus que la reine, trompée dans son attente, renonce à l'interroger plus longuement. On voit que la marche du dialogue est très-satisfaisante, et qu'il ne faut pas transposer ces vers pour les faire concorder avec l'ordre des faits. — La scène s'ouvre par deux vers du chœur, auxquels répondent en quelque sorte les deux premiers vers d'Ulysse (216-218). Puis le même Ulysse explique son message en cinq et quatre vers (220-228), et Hécube y répond en cinq et quatre vers (229-237). Le dialogue qui suit ces couplets se compose de un, trois, un vers, et de deux fois quatre monostiques.

Αχάριστον ύμῶν σπέρμ', ὅσοι δημηγόρους ζηλοῦτε τιμάς : μηδέ γιγνώσχοισθέ μοι, 255 οι τούς φίλους βλάπτοντες ού φροντίζετε, ην τοΐσι πολλοῖς πρός χάριν λέγητέ τι. -Άταρ τι δή σόρισμα τοῦθ' ήγούμενοι είς τήνδε παίδα ψήφον ώρισαν φόνου; Πότερα τὸ χρῆν σρ' ἐπήγαγ' ἀνθρωποσφαγεῖν 260 πρός τύμδον, ἔνθα βουθυτεῖν μᾶλλον πρέπει; ືΗ τοὺς χτανόντας ἀνταποχτεῖναι θέλων είς τήνο 'Αχιλλεύς ένδίχως τείνει φόνον; Άλλ' οὐδὲν αὐτὸν ἤδε γ' εἴργασται κακόν. Έλένην νιν αἰτεῖν χρῆν τάφω προσφάγματα: 265 κείνη γάρ ώλεσέν τιν είς Τροίαν τ' άγει. Εί δ' αίχμαλώτων χρή τιν' έχχριτον θανείν κάλλει θ' ύπερφέρουσαν, ούχ ήμῶν τόδε. ή Τυνδαρίς γάρ είδος έχπρεπεστάτη, άδιχοῦσά θ' ήμῶν οὐοὲν ἦσσον εύρέθη. 270 Τῷ μὲν διχαίω τόνδ' άμιλλῶμαι λόγον. —

NC. 260. Nauck croit qu'il faut lire τὸ χρή, mot indéclinable qui forme avec le verbe εἶναι (χρῆσται vient évidemment de χρή ἔσται) les temps de ce qu'on appelle vulgairement le verbe χρή. Voy. H. L. Ahrens, de crasi et aphæresi, p. 6 sq. — 267. La plupart des manuscrits ont αἰχμαλώτον. — 269. Εἰδος ἐκπρεπεστάτη, leçon du Vaticanus s'accorde avec κάλλει ὑπερφέρουσαν mieux que ne fait la variante εὐπρεπεστάτη. La même variante se trouve au v. 335 d'Alceste.

254-257. Cette sortie contre les orateurs de l'agora d'Athènes complète le trait du vers 132. Le scholiaste dit : Ταῦτα εἰς τὴν κατ' αὐτὸν πολιτείαν λέγει. Καὶ ἔστι τοιοῦτος ὁ Εὐριπίδης, περιαπτων τὰ καύ' ἔαυτὸν τοῖς ἥνωσι καὶ τοὺς χρόνους συγχέων. — Μηδὲ γιγνώσκοισθέ μοι, et puissé-je ne pas vous connaître, ne jamais avoir affaire à vous!

258-259. Hécube prétend que les Grecs, voulant condamner Polyxène à mort, ont pris pour prétexte le sacrifice dù à Achille. Elle veut maintenant examiner la valeur de ce prétexte (τοῦτο) qui leur semble si bien imaginé (σόφισμα ήγούμενοι).

260. To χρην, le devoir, la convenance. Il est dissicile de rendre compte de cette forme qui serait un infinitif très-irrégulier.

263. Τείνει φόνον, trope tiré des locutions τείνειν τόξον, βέλος.

265. Προσφάγματα. Voy. sur ce pluriel Hipp. 11; Med. 917.

266. 'Ωλεσέν νιν.... ἄγει. Les tragiques mèlent souvent le présent et l'aoriste dans les récits; mais ici l'emploi du présent a quelque chose de particulier. Logiquement la seconde phrase n'est pas coordonnée à la première : elle en contient l'explication. Illa enim perdidit eum dum ad Trojam ducit.

271. Τῷ μὲν δικαίφ, en faisant valoir la justice. Rost veut qu'elle dise : « Voilà ce que j'oppose au droit que vous invoquez. » Mais cette dernière idée n'est pas exprimée dans le grec et ne peut se sous-entendre : il faudrait τῷ ὑμετέρφ δικαίφ. Il

🐧 δ΄ άντιδοῦναι δεῖ σ΄ άπαιτούσης ἐμοῦ, άχουσον. Ήψω της έμης, ώς φης, χερός και τήσδε γραιάς προσπίτνων παρηίδος: ανθάπτομαί σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγὼ 275 χάριν τ' ἀπαιτῶ τὴν τότ' ίχετεύω τέ σε. μή μου τὸ τέχνον ἐχ χερῶν ἀποσπάσης, μηδε χτάνητε των τεθνηχότων άλις. Ταύτη γέγηθα κάπιλήθομαι κακῶν " ήδ αντί πολλών έστί μοι παραψυχή, 280πόλις τιθήνη βάχτρον ήγεμων όδοῦ. Οὐ τὸν χρατοῦντα χρή χρατεῖν ἃ μή χρεών, ούδ' εύτυχοῦντας εὖ δοχεῖν πράξειν ἀεί . κάγω γάρ ἦν ποτ', άλλὰ νῦν οὐκ εἴμ' ἔτι, τὸν πάντα δ' όλδον ήμαρ εν μ' ἀφείλετο. — 285 Άλλ' ὧ φίλον γένειον, αἰδέσθητί με, οίχτειρον ελθών δ' είς Αγαιϊκόν στρατόν παρηγόρησον, ώς αποχτείνειν φθόνος

NC. 274. La leçon τῆσδε γεραιᾶ; donne un vers faux. Dans quelques manuscrits récents on trouve τῆς γεραιᾶς, correction qui ne vaut pas celle de Valckenaer: τῆσδε γραιᾶς. — 279. Hartung et Nauck condamnent ce vers, qu'ils croient tiré d'Oreste, 66: Ταύτη γέγηθε κἀπιλήθεται κακῶν. Leurs arguments me semblent insuffisants. Si ce vers contient une hyperbole, cette hyperbole convient au personnage qui parle; et le vers 281 est mieux amené par deux vers que par un scul. — 281. Πόλις convient à la situation d'Hécube. Cependant un mot comme βίος se lierait mieux aux mots suivants. — 282. Τὸν κρατοῦντα chez Stobée, Anthol. CV, 20. Les manuscrits d'Euripide portent τοὺς κρατοῦντας. — 284. J'ai conservé ici et ailleurs la leçon des manuscrits ἦν. Cependant le hasard seul est cause que la vieille forme attique ἢ ne soit plus attestée que pour le vers 13.

est vrai qu'on lit, Hipp. 271: Τί ταῦτα σοῖς ἀμιλλῶμαι λόγοις; mais on lit aussi, Helène, 165: Ποῖον ἀμιλλαθῶ γόον; ce qui prouve que ἀμιλλᾶσθαι peut se passer de régime.

275-276. Τῶνδε τῶν αὐτῶν, ta main et ta joue. — Χάριν ἀπαιτῶ τὴν τότε, suppléez κατατεθεῖσαν, je réclame le bienfait que j'ai mis en dépôt, la reconnaissance que j'ai méritée alors. Χάρις signifie aussi bien le bienfait que la reconnaissance. Thucydide dit δ δράσας τὴν χάριν, II, 42.

280-281. Outre le mot d'Andromaque, Iliade, VI, 429 sqq., Porson cite le fragment de notre poëte, conservé par Alexandre, περί σχημάτων, p. 578, 2: 'Αλλ' ήδε μ' έξέσωσεν, ήδε μοι τροφός, Μήτηρ άδελφή διμωίς ἄγκυρα στέγη.

281. Ἡν ποτ(ε). Il est indispensable de suppléer εὐτυχοῦσα, quoi qu'en dise Pflugk. Ἡν tout court n'a pas le même sens que ἢν τις ou ἢν τι, et en ne suppléant rien, on ferait dire à Hécube qu'elle est morte.

286. ΤΩ φίλον γένειον. Scholiaste : Απτομένη τοῦ γενείου τοῦτό φησιν. Cp. Homère, .Il., I, 500 sqq.

288. Φθόνος équivant à νέμεσες. Un tel acte soulèverait l'indignation de la puissance qui veille sur la conduite des homm. s.

**290** 

γυναϊκας, ας το πρώτον ούκ εκτείνατε βωμών αποσπάσαντες, αλλ' ώκτείρατε. Νόμος ο' εν ύμιν τοις τ' ελευθέροις ίσος καὶ τοισι δούλοις αίματος κειται πέρι. Τὸ δ' αξίωμα, καν κακώς λέγη, τὸ σὸν πείσει ' λόγος γὰρ ἔκ τ' ἀδοξούντων ἰών κάκ τῶν δοκούντων αύτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει.

295

#### ΧΟΡΟΣ.

Οὐχ ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου φύσις, ἤτις γόων σῶν χαὶ μαχρῶν ὀδυρμάτων χλύουσα θρήνους οὐχ ἄν ἐχδάλοι δάχρυ.

## ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Έχαθη, διδάσχου μηδὲ τῷ θυμουμένο

NC. 293. Nous adopterions λέγης, proposé par Muret, si la leçon λέγη n'était pas attestée par les manuscrits d'Euripide, par ceux de Stobée, Anthol. XLV, 6, et par ceux d'Aulu-Gelle, XI, 4. Boissonade met la virgule après τὸ σόν, en prenant, avec P.-L. Courier, κᾶν τὸ σὸν λέγη dans le sens de κᾶν σὺ λέγης. Mais cette périphrase n'est pas de mise ici. On le sentira en comparant les exemples allégués par Boissonade lui-même: Or. 296: "Όταν δὲ τἄμ' ἀθυμήσαντ' ἰδης, et 1088: ἐλευθερώσας τοὺμόν. Ces locutions, qui désignent, non la personne elle-même, mais ce qui regarde la personne ou ce qui est dans la personne, seraient étranges dans les cas pareils à celui qui nous occupe. — 294. Aulu-Gelle a νικᾶ pour πείσει. — 295. Porson a corrigé la leçon αὐτός. — 296. Τίς οῦτω στερρός, chez Grégoire de Corinthe. De dial. p. 64.

294-292. D'après la loi d'Athènes, quand un esclave avait été tué, son maître était son vengeur, et il pouvait poursuivre devant les tribunaux le meurtrier de l'esclave comme il aurait poursuivi le meurtrier de l'un de ses propres parents. Antiphon. Sur le meurtre d'Herode, 48, dit à ce sujet : Ἡ ψῆτος Ισον δύναται τῷ δοῦλον ἀποκτείναντι καὶ τῷ ἐλεύθερον. Cp. Lycurgue, Contre Léocrate, ch. xvi.

293-295. Κάν κακῶς λέγη, quand même elle (l'autorité) aurait tort, donnerait de mauvais conseils. Cette façon de parler qui a choqué beaucoup d'éditeurs (voy. VC.), et qui a été mal défendue par d'autres, est moins extraordinaire en grec qu'en français. Pour les Grecs, le terme abstrait ἀξίωμα désignait la personne elle-même. Cf. Hipp. 11: Άγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα. — Τῶν δοκούντων prend ici, grâce à l'antithèse ἀδοξούντων, le sens de εὐδοχίμων, qu'il ne pourrait

guère avoir par lui-même. Cp. Troyennes 609. — Ennius, chez Aulu-Gelle, XI, 4, traduit ainsi ce passage: « Hæc tu etsi « pervorse dices, facile Achivos flexe-« ris: Nam opulenti cum locuntur pariter « atque ignobiles, eadem dicta Eademque « oratio æqua non æque valet. »

251-295. Dans ce discours d'Hécube, on trouve, après un exorde de sept vers, une double argumentation. Elle discute d'abord la légitimité de l'arrêt des Grecs, ensuite les considérations qui devraient agir sur Ulysse en particulier. Chacun de ces points est exposé en deux fois sept vers (258-64, 265-71; 272-78, 279-85). La péroraison a deux fois cinq vers,

299. Διδάσχου, laisse-toi éclairer. — Τῷ θυμουμένω équivant à τῷ θυμῷ, mais en présentant la colère comme un principe actif. Voyez sur cet idiotisme, familier aux écrivains de cette époque, notre

τόν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ φρενί. **300** Έγω το μέν σον σωμ', ύρ' ούπερ ηύτύχουν. σώζειν έτοιμός είμι χούχ άλλως λέγω: ά δ' εἶπον εἰς ἄπαντας οὐχ ἀρνήσομαι, Τροίας άλούσης άνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ σην παιδα δουναι σφάγιον έξαιτουμένω. 305 Έν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αί πολλαὶ πόλεις, δταν τις έσθλός και πρόθυμος ών άνηρ μηδέν φέρηται τῶν χαχιόνων πλέον. Ήμῖν δ' Άχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς, γύναι, θανών ύπερ γης Έλλάδος κάλλιστ' άνήρ. 310 Ούχουν τόδ' αἰσχρὸν, εὶ βλέποντι μὲν φίλω χρώμεσθ', ἐπεὶ δ' όλωλε, μὴ χρώμεσθ' ἔτι; Είεν τι δητ' έρει τις, ήν τις αὖ φανη στρατοῦ τ' ἄθροισις πολεμίων τ' άγωνία; πότερα μαχούμεθ' ή φιλοψυχήσομεν, 315 τὸν χατθανόνθ' ὁρῶντες οὐ τιμιώμενον; Καὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μὲν, χαθ' ἡμέραν κεί σμίκρ' ἔχοιμι, πάντ' ἄν ἀρκούντως ἔχοι '

NC. 312. Pour ἐπεὶ δ' δλω)ε, le manuscrit de Paris, suivi par plusieurs éditeurs, porte ἐπεὶ δ' ἀπεστι. Cette leçon m'a l'air d'une variante à l'usage de ceux qui aimaient à détacher des sentences générales du texte d'Euripide. Elle permet de donner à βλέποντί le sens de « présent. »

observation touchant τὸ μαινόμενον, Hippolyte, 248.

300. Δυσμενή ποιού φρενί, fais t'en un ennemi dans ton esprit, transforme-le en ennemi, regarde-le comme ennemi. Les Grecs dissient aussi ποιείσθαι tout court dans le même sens.

301. Τὸ σὸν σῶμα, ta personne.

303. Εἰπον εἰς ἄπαντας equivant à εἰπον ἐν ἄπασι, parmi tous, devant tous,
mais en y ajoutant l'idée que le discours
était adresse à tous, ἄπασιν. Cp. Hipp.
986: Εἰς ὄχλον ἐοῦναι λόγον. On ne
peut donc s'exprimer ainsi que lorsqu'il
s'agit d'un certain nombre de personnes;
et ce serait une faute que de dire εἰπον
εἰς τὸν πατέρα. — ᾿Αρνήσομαι dit ici

plus que : « je ne nierai pas. » Ulysse déclare qu'il ne se rétractera pas, ne se donnera pas de démenti.

305. (Είπον) δοῦναι, (dixi) dandamesse, (je disais) de donner. Le grec εἰπεῖν, λέγειν peut, comme le français α dire, » prendre le sens de conseiller ou d'ordonner, jubere, et se construire alors avec un simple infinitif.

306. Κάμνουσιν équivant à νοσούσι. C'est là la maladie, la plaie de la plupart des cités.

309. Ἡμῖν ἄξιος τιμῆς ne veut pas dire: « Il est à nos yeux digne d'être honoré, » mais: « il est digne de nos honneus, il mérite que nous l'hono-rions. »

τύμδον δε βουλοίμην αν αξιούμενον τὸν ἐμὸν ὁρᾶσθαι · διὰ μαχροῦ γὰρ ή χάρις. — 320 Εί δ' οίχτρὰ πάσγειν φής, τάδ' ἀντάχουέ μου. Είσιν παρ' ήμιν ουδέν ήσσον άθλιαι γραΐαι γυναίχες ήδε πρεσδύται σέθεν, νύμφαι τ' άρίστων νυμφίων τητώμεναι, ών ήδε κεύθει σώματ' Ίδαία κόνις. 325 Τόλμα τάδ' · ήμεῖς δ' εἰ χαχῶς νομίζομεν τιμαν τον έσθλον, αμαθίαν δφλήσομεν: οί βάρδαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους ήγεῖσθε μήτε τοὺς χαλῶς τεθνηχότας θαυμάζεθ', ώς αν ή μεν Έλλας εὐτυχῆ, 330 ύμεῖς δ' ἔχηθ' ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν. ΧΟΡΟΣ.

Aἰαῖ · τὸ δοῦλον ὡς κακὸν πέφυκ ἀεὶ τολμᾳ θ' & μὴ χρὴ, τῆ βία κρατούμενον.

NC. 319. Eustathe se sert deux fois (ad Hom. Il. p. 666, 46 et 801, 53) du verbe στερανοῦσθαι, en saisant allusion à ce vers. Aurait-il lu ἀξιούμενον | στεφῶν ὁρᾶσθαι? Les mots τὸν ἐμόν ne sont pas nécessaires, puisque ἔμοιγε, v. 317, se rapporte aux deux plirases. — 332-333. Les manuscrits d'Euripide portent ὡς κακὸν πεφυκέναι, avec les variantes πέρυκ ἀεί, qui est la leçon de Stobée (Anth. LXII, 25), et πέρυκεν ἀεί, dont πεφυκέναι, qui ne pourrait s'appliquer qu'à des esclaves par naissance ou par nature, n'est qu'une corruption. Il est vrai que τὸ δοῦλον κακὸν πέφυκε pourrait aussi signifier: l'esclave est naturellement lâche. Mais la conjecture de Nauck ὡς κακὸν πέφυκ ἀεὶ τολμᾶν ἃ μἢ χρή est bizarre; on demanderait ἃ χρή. — Κραζούμενον, leçon de Stobée, est avec raison préféré par Dindorf à νικώμενον, qui se trouve dans presque tous les manuscrits d'Euripide.

319. 'Αξιούμενον, honoré. On cite Héraclides, 918, et Sophocle, Ajax, 1144, pour prouver que ce verbe peut se passer de complément. Voyez toutefois la note critique ci-dessus.

326. El κακῶς νομίζομεν...., si nous avons tort d'observer la coutume d'honorer les braves, si notre coutume.... est mauvaise. L'antithèse montre assez que tel est le sens de ces mots, et que ceux qui font dépendre κακῶς de τιμᾶν sont dans l'erreur. Cp. Androm. 693: Οίμοι κάθ' Ἑλλάδ' ώς κακῶς νομίζετοι.

327. Αμαθίαν ὀφλήσουεν se rapproche beaucoup du français : « nous serons taxés

de sottise. » Cp. ὀφλεῖνγέλωτα, ὀφλεῖνμωρίαν, Médee, 403, 1227, avec les notes.

328. O! βάρδαροι, vous autres barbares. Le pronom personnel auquel se rapporte cette apposition, est contenu dans le verbe.

331. "Ομοια τοῖς βουλεύμασιν, des résultats qui répondent à de tels conseils. — Le discours d'Ulysse se compose de deux parties. En faisant abstraction des préambules qui les annoncent, v. 299 sq. et v. 321, on trouvera que la première partie a deux fois dix vers, la seconde dix vers.

332-333. Τόδοῦ) ον.... κρατούμενον, que l'esclavage est toujours misérable, et comme

# EKABH.

🗘 θύγατερ, ούμοί μέν λόγοι πρός αίθέρα φροῦδοι μάτην ριφέντες άμφι σοῦ φόνου. 335 σύ δ' εἴ τι μείζω δύναμιν ἢ μήτηρ ἔγεις, σπούδαζε, πάσας ώστ' ἀηδόνος στόμα φθογγάς ίεισα, μή στερηθήναι βίου. Πρόσπιπτε δ' οἰχτρῶς τοῦδ' Ὀδυσσέως γόνυ, καί πεῖθ' . ἔχεις δὲ πρόφασιν . ἔστι γάρ τέχνα και τῷδε, τὴν σὴν ώστ' ἐποικτεῖραι τύχην.

HOATEENH.

Όρῶ σ', 'Οδυσσεῦ, δεξιὰν ὑφ' εἵματος χρύπτοντα γειρα και πρόσωπον έμπαλιν στρέφοντα, μή σου προσθίγω γενειάδος. Θάρσει · πέφευγας τὸν ἐμὸν ἱχέσιον Δία · ώς εψομαί γε τοῦ τ' ἀναγκαίου γάριν θανείν τε χρήζουσ' εί δε μή βουλήσομαι, χαχή φανούμαι χαὶ φιλόψυχος γυνή. Τί γάρ με δεῖ ζῆν; ἢ πατὴρ μὲν ἢν ἄναξ

NC. 335. Variante : ῥιφθέντες. — 346. Variante : ἔψομαί σοι.

il supporte l'insupportable, subjugué qu'il est par la force! Toduav désigne ici le courage passif, la résignation, comme au vers 326.

**331-335.** Hécube dit que ses paroles n'out frappé que l'air (αλθέρα), comme des traits qui ont manqué le but (μάτην διφέντες).

337-338. Πάσας.... ίεισα, en prenant tous les tons, comme la voix du rossignol. Le chant du rossignol n'est pas seulement plaintif et touchant, mais il est aussi varié et parcourt un grand nombre de notes. A la comparaison près, la phrase est usuelle. Πάσας άτῆχε φωνάς, se lit dans Démosthène, pro Corona, 195.

340. Heibe, essaye de le sléchir. On sait que le présent désigne quelquefois une simple tentative. Le verbe πείθω est de ceux dont le sens est souvent modifié ainsi. — Πρόφασιν, un motif à alléguer, une occasion, un moyen d'entrer en matière. On dirait qu'Hécube se souvient de la prière de Priam, qui avait dit en tombant aux pieds d'Achille : Μνησαι πατρός σοίο, θεοίς έπιείχελ' Άχιλλευ (11. XXIV, 486).

345. Πέφευγας.... Δία. Les prières solennelles, qui se faisaient en touchant le • menton et la main ou le genou de celui qu'on implorait, mettaient le suppliant sous la protection spéciale de Ζεύς Ιχέσιος et pouvaient attirer la colère de ce dieu sur la tête de l'homme impitoyable (voyez la note sur Médée, 710). Polyxène dit à Ulysse qu'il échappe à ce danger et qu'elle ne le mettra pas dans cet embarras.

346-348. Le stoïcien Cléanthe renferma sa profession de foi dans une noble parodie de ces vers. La voici : Άγου δέ μ', ω Ζεῦ, καὶ σύ γ' ή πεπρωμένη, "Όποι ποθ' ύμιν είμι διατεταγμένος: 'Ω; έψομαί γ' άοχνος ήν δὲ μη θέλω, Καχός γενόμενος, οὐδὲν ήσσον εψομαι. Epictete, Manuel, 77.

340

345

Φρυγῶν ἀπάντων τοῦτό μοι πρῶτον βίου · 350 έπειτ' έθρέφθην έλπίδων χαλών ύπο βασιλεῦσι νύμφη, ζηλον οὐ σμιχρὸν γάμων έχουσ', ότου δωμ' έστιαν τ' αρίξομαι. δέσποινα δ' ή δύστηνος 'Ιδαίαισιν ήν γυναιξί παρθένοις τ' απόδλεπτος μέτα, 355 ίση θεοῖσι πλήν τὸ κατθανεῖν μόνον. Νῦν δ' εἰμὶ δούλη. Πρῶτα μέν με τούνομα θανείν έραν τίθησιν ούχ είωθός όν: έπειτ' ίσως αν δεσποτών ώμων φρένας τύχοιμ' αν, δστις αργύρου μ' ώνήσεται 360 την Έχτορός τε χάτέρων πολλών κάσιν, προσθείς δ' ανάγχην σιτοποιόν έν δόμοις, σαίρειν τε δώμα κερχίσιν τ' έφεστάναι λυπράν άγουσαν ήμέραν μ' άναγκάσει. Λέχη δὲ τὰμὰ δοῦλος ώνητός ποθεν 365 χρανεί, τυράννων πρόσθεν ήξιωμένα.

NC. 350. Heimsoeth, l. c., propose: Φρυγῶν ἀπαντῷ τοῦτό μοι πρῶτον βίου. Quelque ingénieuse que soit cette conjecture, elle ne semble pas nécessaire, et les Phrygiens n'étaient peut-être pas assez estimés en Grèce, pour que Φρυγῶν tout court, rejeté au commencement d'un vers, eût répondu à l'idée de grandeur qu'il s'agissait de réveiller ici.

350. Τοῦτό μοι πρῶτον βίου, voilà le début de ma vic. Évidemment πρῶτον désigne ici l'ordre des temps, et non le degré d'importance.

352-353. Polyxène dit que nombre de princes, jaloux de l'avoir pour femme, se demandaient : Qui sera assez heureux pour la mener dans sa maison? L'indicatif àziξομαι s'explique, suivant l'observation de Rost, par cette liberté qu'avaient les Grecs de se servir de tournures intermédiaires entre la question directe et la question indirecte. — Ζήλον έχων γάμων se dit ici d**e l'objet** auquel le désir s'attache, mais peut aussi se dire de celui qui nourrit ce sentiment. C'est ainsi que έλεον έχειν, δργήν **ἔχειν peuvent signifier : avoir de la piti**é ou de la colère, et : exciter de la pitié ou de la colère. Chez Platon, Ménexène, p. 243 A, les interprètes s'y sont trompés : Emaivov έχουσιν y veut dire : ils font l'éloge, et non: ils recoivent l'éloge.

355-356. Ἀπόδιεπτος, qui attire les regards, comme ἐπίστρεπτος chez Eschyle, Choéph. 350. — Τὸ κατθανείν, accusatif analogue à celui de la phrase homérique ἀθανάτησι φυήν καὶ είδος όμοιη (Odyssée, VI, 16).

357. Τοῦνομα équivaut à τὸ δνομα τοῦτο, c.-à-d. le nom d'esclave.

359. 'Ωμῶν φρένας équivaut à ώμοφρόνων.

360. L'adjectif relatif ὄστις généralise, et renferme l'idée de la pluralité. Aussi a-t-il un pluriel pour corrélatif. Voy. *Hipp*, 79; *Med*. 220.

362-363. Προσθείς ἀνάγχην σιτοποιόν, m'infligeant la nécessité de moudre le grain. — Κερχίσιν ἐφεστάναι. Tout le monde sait que, chez les anciens, le métier à tisser était vertical. — Dans la maison d'Alcinous les servantes font les travaux de la meule et ceux du métier, Odyssée, VII, 104 sqq.

Οὐ δῆτ' · ἀφίημ' ὀμμάτων ἐλεύθερον φέγγος τόδ', Ἅιδη προστιθεῖσ' ἐμὸν δέμας. Ἅγ' οὖν μ', 'Οδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ' ἄγων · οὕτ' ἐλπίδος γὰρ οὕτε του δόξης ὁρῶ θάρσος παρ' ἡμῖν ῶς ποτ' εὖ πρᾶξαί με χρή. Μῆτερ, σὐ δ' ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένη, λέγουσα μηδὲ δρῶσα · συμβούλου δέ μοι Θανεῖν πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ' ἀξίαν τυχεῖν. "Όστις γὰρ οὐκ εἴωθε γεύεσθαι κακῶν, φέρει μὲν, ἀλγεῖ δ' αὐχέν' ἐντιθεὶς ζυγῷ · θανὼν δ' ἀν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος ἢ ζῶν · τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος.

375

370

ΧΟΡΟΣ.

Δεινός χαραχτήρ χάπίσημος εν βροτοῖς έσθλῶν γενέσθαι, χάπὶ μεῖζον ἔρχεται τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις.

380

NC. 369. Le meilleur manuscrit porte ἄγουμ'. Άγου δέ μ', ω Ζεὺ, chez Cléanthe, cité au v. 346, vient sans doute du souvenir d'un passage célèbre d'Andromède (fr. xx111): Άγου δέ μ', ω ξέν',... Dans le passage qui nous occupe le participe ἄγων, à la fin du vers, se réfère évidemment à ἄγε, et non à ἄγου, impératif moyen qui ferait un faux sen : car ἄγεσθαι γυναῖχα est « épouser une femme. » — 378. Nauck condamne ce vers. Il est faible, je l'accorde; mais il peut être d'Euripide, et je ne pense pas qu'on puisse se passer facilement des mots ἢ ζῶν. Stobée, Anthol. XXX, 3 et CXXI, 20, cite ce vers avec les trois précédents.

368. Φέγγο; désigne ici la lumière qui jaillit des yeux, le regard. Homère, Odyssée, XVI, 45 et passim, appelle les yeux de Télémaque φάεα καλά. Pindare, Nim. X, 30, dit κρύπτειν φάος δμμάτων, haisser les yeux.

370-372. L'adjectif indéfini, ajouté an second substantif, se rapporte aussi au premier. Il en est souvent de même des adjectifs qualificatifs, des génitifs, des adverbes, etc. V. Med. 4330 et la note. — Δόξα est une simple opinion, une croyance; ἐλπίς est une espérance; θάρσος, un motif d'oser. Polyxène dit qu'elle ne voit rien dans sa situation (παρ' ἡμῖν) qui puisse lui donner le courage d'espérer ou de croire qu'elle pût jamaisêtre heureuse, si elle continuait à vivie.

373. Λέγουσα μηδὲ δρῶσα. La negation est sous-entendue pour le premier membre de phrase, comme l'adverbe άλλοτε au v. 28, l'adjectif au v. 370. Tous ces cas rentrent sous le même principe. — Συμδούλεσθαι, vouloir avec un autre, diffère de συμδουλεύειν, conseiller.

377. Μᾶλλον εὐτυχέστερος Cp. μᾶλλον άλγίων κλύειν, *Hipp*. 485.

342-378. Ce discours de Polyxène est, comme celui d'Hécube, 251-295, suivi d'un tristique du chœur et commence aussi, comme celui-là, par sept vers d'introduction. Puis Polyxène fait en huit vers, 349-56, la peinture de son ancien bonheur, et en huit autres, 357-64, celle des malheurs qui l'attendraient dans la vie. Un dernier trait, renfermé dans un distique, amène un autre distique, où elle déclare sa résolution. Ensuite trois vers, 369-74, sont adressés à Ulysse, trois, 372-74, à Hécube. Un deruier quatrain ajoute une considération générale.

379-381. Le chœor dit que c'est quelque

## EKABH.

Καλῶς μὲν εἶπας, θύγατερ ἀλλὰ τῷ καλῷ λύπη πρόσεστιν. Εί δὲ δεῖ τῷ Πηλέως χάριν γενέσθαι παιδί καὶ ψόγον φυγεῖν ύμᾶς, 'Οδυσσεῦ, τήνδε μὲν μή χτείνετε, ήμας δ' άγοντες πρός πυράν Άγιλλέως κεντείτε, μή φείδεσθ' έγω τεκον Πάριν, ος παίδα Θέτιδος ώλεσεν τόξοις βαλών.

385

#### ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Ού σ', ὧ γεραιὰ, κατθανεῖν Άχιλλέως φάντασμ' Αχαιούς, άλλὰ τήνδ' ήτήσατο.

390

# EKABH.

Ίμεῖς δέ μ' ἀλλὰ θυγατρὶ συμφονεύσατε, καί δὶς τόσον πῶμὶ αίματος γενήσεται γαία νεχρῷ τε τῷ τάδ' ἐξαιτουμένῳ.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Άλις χόρης εἶς θάνατος, οὐ προσοιστέος άλλος πρός άλλω: μηδέ τόνδ' ώφείλομεν.

395

## EKABH.

Πολλή γ' ἀνάγκη θυγατρί συνθανεῖν ἐμέ. ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Πῶς; οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας χεχτημένος.

NC. 392. Porson a corrigé la leçon πόμ'. — 394. Kirchhoff a rétabli κόρης εξς d'après le Marcianus. On lisait κόςης σης.

chose de puissant (δεινός) et d'éclatant (ἐπίσημος) que la marque (χαρακτήρ) qu'une bonne race imprime aux hommes, et il ajoute que ceux qui se montrent dignes de leur noblesse portent encore plus haut l'illustration de leur naissance (της εύγενείας όνομα).

387. On trouve le même tour, au v. 1044 : Άρασσε, φείδου μηδέν. Cf. Troyennes, 1285: Άλλ' άγετε, μή φείδεσθε. Soph. Αjax, 844 : Γεύεσθε, μη φείδεσθε, πανδήμου στρατού.

390. Il semble que les paroles de l'ombre d'Achille n'étaient pas aussi explicites; mais on pouvait les interpréter en ce sens. Cp. v. 95 et la note.

391. 'Αλλά, eli bien alors, c'est-à-dire:

si Achille a demandé Polyvène. — Υμείς est mis en tête de la phrase pour faire ressortir l'antithèse; cette seconde victime serait immolée par l'initiative des Grecs euxmêmes. — Bothe rapproche de ces mots ce vers d'Ennius que Varron, De lingua latina, VII, 13, cite sans indiquer la pièce d'où il est tiré: « Extemplo acceptam (?) « me necato et filiam. »

394-395. Κόρης εξς θάνατος, une scule mort, celle de la vierge. Il est dans le génie de la langue grecque, d'ajouter els pour faire antithèse à άλλος πρός όλλω. — Μηδέ τόνδ' ώφείλομεν, plut aux dieux que nous ne fussions pas obligés d'offrir cette victime non

397. La réponse d'Ulysse porte sur le

#### EKABH.

Όποῖα χισσός δρυός δπως τῆσδ' έξομαι. ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Οῦχ, ἤν γε πείθη τοῖσι σοῦ σορωτέροις.

## EKABH.

'Ως τῆσδ' έχοῦσα παιδός οὐ μεθήσομαι.

400

# ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

'Αλλ' οὐδ' ἐγὼ μὴν τήνδ' ἄπειμ' αὐτοῦ λιπών. ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Μῆτερ, πιθοῦ μοι ' καὶ σὺ, παῖ Λαερτίου,
χάλα τοχεῦσιν εἰχότως θυμουμένοις,
σύ τ', ὧ τάλαινα, τοῖς χρατοῦσι μὴ μάχου.
Βούλει πεσεῖν πρὸς οὖδας ἐλχῶσαί τε σὸν 405
γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὧθουμένη,
ἀσχημονῆσαί τ' ἐχ νέου βραχίονος
σπασθεῖσ'; ᾶ πείσει. Μὴ σύ γ' · οὐ γὰρ ἄξιον. —
'λλλ' ὧ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα
δὸς καὶ παρειὰν προσδαλεῖν παρηίδι 410
ὡς οὔποτ' αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον
ἀχτῖνα χύχλον θ' ἡλίου προσόψομαι.
Τέλος δέχει δὴ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων.
'Ω μῆτερ, ὧ τεχοῦσ' · ἄπειμι δὴ χάτω

τΩ θύγατερ, ήμεῖς δ' ἐν φάει δουλεύσομεν.

EKABH.

415

mot ἀνάγκη. « Il le faut! dit-il; je crois être libre, je n'ai pas de maltre, que je sache. » Quant à οἶδα κεκτημένος, cp. Hipp. 66 sq.

398. Au fond, la comparaison est simple; mais le poëte l'a scindée en deux par le tour de l'expression. « Je m'attacherai comme le lierre, ὁποῖα χισσός, à elle, comme à un chène, ὁρυὸς ὅπως. • On a comparé Troyennes, 140 : Μάτηρος ώσες πτανοῖς κλαγγὰν ὁρνισιν ὅπως ἐξὰρξω 'γὼ μο) πάν.

400. Ως est affirmatif, comme, dans Médèc, 609: Ως οὐ κρινούμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα.

403-404. Les pluriels τοχεύσιν et χρατούσι généralisent. Voy. sur cet idiotisme Médée, 396, 594, 823 et les notes.

405-407. Racine s'est souvenu de ces vers lorsqu'il écrivait dans Iphigenie, V, 3: « Contre un peuple en fureur vous exposerez-vous? N'allez point, dans un camp rebeile à votre époux, Seule à me retenir vainement obstinée, Par des soldats peut-ètre indignement traînée, Présenter, pour tout fruit d'un déplorable effort, Un spectacle à mes yeux plus cruel que la mort. »

408. A πείσει, choses que tu endureras.

— Μή σύ γε, mais non, ne t'y expose pas.

#### HOAYEENH.

άνυμφος άνυμέναιος ὧν μ' έχρῆν τυχεῖν. ΕΚΑΒΗ.

Οίχτρὰ σὺ, τέχνον, ἀθλία δ' ἐγὼ γυνή.

HOAYZENH.

Έχει δ' εν Άιδου χείσομαι χωρίς σέθεν.
ΕΚΑΒΗ.

Οἴμοι τί δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον: ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Δούλη θανοῦμαι, πατρός οὖσ' ἐλευθέρου.

420

EKABH.

Ήμεῖς δὲ πεντήχοντά γ' ἄμμοροι τέχνων.
ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Τί σοι πρὸς Έχτορ ἡ γέροντ εἴπω πόσιν; ΕΚΑΒΗ.

Άγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ.

HOAYEENH.

<sup>\*</sup>Ω στέρνα μαστοί θ', οῖ μ' ἐθρέψαθ' ἡδέως. ΕΚΑΒΗ.

🗓 τῆς ἀώρου θύγατερ ἀθλία τύχης.

425

# полуденн.

Χαῖρ' ὧ τεχοῦσα, χαῖρε Κασάνδρα τ' ἐμοὶ, ΕΚΑΒΗ.

Χαίρουσιν άλλοι, μητρί δ' οὐκ ἔστιν τόδε.

NC. 416. J'ai effacé la virgule avant ων. — 419. Nanck propose ποῖ τελευτήσω τάδε; — 425. Ἀθλία, correction de Markland pour ἀθλίου ou ἀθλίας. On pourrait aussi conserver cette dernière leçon en écrivant σῆς pour τῆς.

416. Ανυμφος.... τυχείν. On rend compte de cette phrase en rapportant ων aux substantifs νυμφεύματα et υμέναιοι, renfermés dans ἄνυμφος et ἀνυμέναιος. Je crois qu'il est plus exact de faire dépendre le génitif ων directement de ces adjectifs. "Ανυμφος ἀνυμέναιος (ἐκείνων) ων μ' ἐχοῆν τυχεῖν est dit comme ἄνυμφος λέκτρων (Hipp. 546), ἀνέορτος ἱερῶν (El. 310), ἄχαλκος ἀσπίδων (Sophocle, OEd. Roi, 190), etc.

- 419. Τί δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον; que faire? vers quelle fin précipiter ma vie? On dit τελευτᾶν εἶς τι ου ἐπί τι, que ce verbe soit transitif ou neutre. Cp. Eschyle, Sept Chefs, 157: Ποῖ δ' ἔτι τέλο; ἐπάγει θεός;
- 421. Il y a ici quelque hyperbole. C'est Priam qui avait cinquante enfants. Hécube lui en avait donné dix-neuf, suivant Homère, Il. XXIV, 496.

427. Χαίρουσιν άλλοι. Le νœu χαίρε,

## **MOAYEENH.**

"Ο τ' ἐν φιλίπποις Θρηξὶ Πολύδωρος κάσις. ΕΚΑΒΗ.

Εὶ ζῆ γ' · ἀπιστῶ δ' , ὧδε πάντα δυστυχῶ.

Ζῆ, καὶ θανούσης όμμα συγκλείσει τὸ σόν.

430

# EKABH.

Τέθνηκ' ἔγωγε, πρὶν θανεῖν, κακῶν ὅπο.

## HOAYEENH.

Κόμιζ', 'Οδυσσεῦ, μ' ἀμφιθεὶς κάρα πέπλοις '
ώς πρὶν σραγῆναί γ' ἐκτέτηκα καρδίαν
θρήνοισι μητρὸς τήνδε τ' ἐκτήκω γόοις.
'Ω ρῶς · προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ' ἔξεστί μοι,
μέτεστι δ' οὐδὲν πλὴν ὅσον χρόνον ξίρους
βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς 'Αχιλλέως.

## EKABH.

Οῖ 'γὼ, προλείπω· λύεται δέ μου μέλη. <sup>\*</sup>Ω θύγατερ, ἄψαι μητρός, ἔχτεινον χέρα, δός· μὴ λίπης μ' ἄπαιδ'. Ἀπωλόμην, φίλαι.

433-434. 'Ω: πρὶν.... ἐχτήχω γόοις. En parlant ainsi, Polyxène dit pourquoi elle désire qu'Ulysse l'emmène; elle ne donne pas la raison, qui se comprend assez, pour laquelle elle veut qu'on lui voile la tête. — Ἐχτέτηχα est intransitif, et χαρδίαν équivaut à χατὰ χαρδίαν.

435-438. Σον δνομα (et non σὸν δμμα, comme on a conjecturé). En faisant ses adieux à la lumière, qu'elle va quitter, il lui semble qu'elle en est déjà privée, et qu'elle n'en jouit plus que de nom. Observation de Matthiæ.] Elle n'a pour la voir, dit-elle en continuant cette hyperbole, que le court instant où elle se trouve (βαίνω) entre le glaive du sacrificateur et le tom-

beau d'Achille. Mais, objectera-t-on, Polyxène n'est pas encore arrivée sur le lieu du supplice. Ceux qui demandent partout l'expression exacte et qui n'admittent point de tournure hyperbolique, peuvent recourir à l'explication de Boissonade, qui pensait que les mots πυράς και ξίφους désignaient ensemble le terme de la route, et qui traduisait : « Dum spatium viæque interval-« lum trajicio, quod me a gladio Pyrchi et « Achillis rogo secernit. » Il est vrai que les Grees peuvent, en se servant de μεταξύ, sous-entendre le point de départ, lorsque ce point de départ est le moment présent. Sophocle dit, *OEd. Col.* 291 : Τὰ δὲ μεταξύ τού:ου (jusque-la) μπδαμού γίγνου xaxó:. Cependant Euripide s'étint servi de deux termes et ayant mis les mots βαίνω μεταξύ entre les deux, l'autre explication se présente tout d'abord : elle est la plus naturelle, et elle donne, ce nous semble, un sens plus vif.

Ως τὴν Λάκαιναν σύγγονον Διοσκόροιν Έλένην ἴδοιμι· διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων αἴσχιστα Τροίαν εἶλε τὴν εὐδαίμονα.

ΧΟΡΟΣ.

Αύρα, ποντιάς αύρα, άτε ποντοπόρους χομίζεις θοὰς ἀχάτους ἐπ' οἶδμα λίμνας, ποῖ με τὰν μελέαν πορεύσεις; τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶχον χτηθεῖσ' ἀρίζομαι; ἢ Δωρίδος ὅρμον αἴας

[Strophe 1.] 445

450

NC. 444. Quoique ως pour οῦτως soit rare chez les tragiques, il faut cependant le conserver ici. Ceux qui écrivent ως, expliquent ως ἔδοιμι σ puissé-je voir, » en sous-entendant : « je lui ferais un mauvais parti. » L'ellipse est forte, et la malheureuse Hécube, qui, en disant ces mots, s'affaisse accablée de douleur (cf. v. 486), ne peut guère proférer des menaces. D'autres veulent que ως relatif se prenne ici dans le sens démonstratif Cette explication ne serait possible que s'il avait été, dans ce qui précède, expressément question de l'état où se trouve Polyxène.

441-443. 'Ως, pour ούτως, se rapporte à la situation de Polyvène, et non a celle d'Hécube. Paissé-je, dit celle-ci, voir Hélène en l'état où je vois ma fille. — On a dit qu'il n'était pas naturel qu'Hécube songeat à antre chose qu'a sa douleur, et qu'il fallait donner ces vers au chœur Hermann], ou les considérer comme interpolés [Dindorf et Nauck]. La critique serait juste, qu'elle ne prouverait encore rien contre l'authenticité du passage : Euripide a quelquefois commis des fautes de ce genre. Mais il ne faut pas oublier que les malheurs n'ont pas brisé l'énergie d'Hécube, et que sa soif de vengeance est aussi grande que sa douleur : la femme qui crèvera les yeux de Polymestor peut maudire Hélène, même en ce moment. - La fin de cette scène se compose de deux morceaux : Hécube veut mourir à la place de sa fille ou avec sa fille; elle recoit ses adieux. En remontant au vers 382, on trouve sept vers d'Hécube, suivis d'un double dialogue entre elle et Ulysse : d'abord deux, trois, deux vers (389-95), puis six monostiques (396-401) échangés entre ces deux personnages. Polyxène intervient en prononçant sept vers (402-108), qui répondent aux sept vers d'Hécube, et un quatrain (409-12) qui termine ce morceau et prépare le suivant. La grande stichomythie entre la mère et la fille est annoncée par le vers 4+3, et compte neuf couples de monostiques (4+5 sqq.). Les quatre dernières contiennent les adieux proprement dits; la cinquième, v. 422 sq., qui proclame Hécube la plus malheureuse des femmes, est placée au milieu. La scène se termine par deux tristiques de Polyxène et deux tristiques d'Hécube.

417-440. Il me semble dissicile d'accorder ces vers et les suivants avec le vers 100, où les captives disent que le sort leur a dejà désigné des maîtres. Ici, elles se demandent au contraire dans la maison de quel maître, dans quel pays elles arriveront. Je ne puis voir dans cette contradiction qu'une négligence du poête, négligence vénielle, puisque les commentateurs, qui épluchent tout, ne s'en sont pas aperçus, que je sache.

450-454. La terre dorienne, Δωρίς αἶα, est le Péloponèse, que Sophocle appelle τὰν μεγάλαν Δωρίδα νᾶσον Πέλοπος (OEd. Col. 695). L'anachronisme de cette désignation ne choquait personne à Athènes. Après la patrie d'Agamemnon, vient celle

η Φθιάδος, ἔνθα τὸν καλλίστων ὑδάτων πατέρα φασὶν Ἀπιδανὸν γύας λιπαίνειν ;

ἢ νάσων, άλιήρει [Antistrophe 1.] 455
χώπα πεμπομέναν τάλαιναν,
οἰχτρὰν βιοτὰν ἔχουσαν οἴχοις,
ἔνθα πρωτόγονός τε φοῖνιξ
δάφνα θ' ἱεροὺς ἀνέσχε
πτόρθους Λατοῖ φίλα 460
ἀδῖνος ἄγαλμα Δίας;
σὺν Δηλιάσιν τε χούραισιν Ἀρτέμιδός τε θεᾶς
χρυσέαν ἄμπυχα τόξα τ' εὐλογήσω;

NC. 451. Porson et la plupart des éditeurs retrauchent τόν après ἔνθα, et écrivent dans l'antistrophe, v. 464, κούραις à la place de κούραισιν, qu'on lit dans tous les bons manuscrits et dans la plupart des autres. — 454. Les manuscrits ont presque tous πεδία λιπαίνειν. Pour rétablir l'accord antistrophique, Triclinius a écrit τὰς γύας, Hermann a supprimé l'article.

d'Achille, le pays de Phthie arrosé par le cours supérieur de l'Apidanos, affluent du Pénée. — L'accusatif δρμον, équivalant à εἰς ὅρμον, se rattache à la question ποῖ με.... πορεύσεις (v. 447). Il faut donc considérer les mots τῷ δουλόσυνος.... ἀφίξομαι; comme une espèce de parenthèse.

455-465. Dans la 3° année de la 88° olympiade, 425-424 avant J. C. les Athéniens purifièrent l'île de Délos, et rétablirent avec beaucoup de pompe les fêtes et les jeux qui s'étaient célébrés dans ce centre religieux de la Grèce (Thucydide III, 104). C'est sans doute pour rappeler ces faits (Matthiæ en a fait l'observation) que le poëte s'arrête ici sur Délos, bien que cette ile n'eût envoyé à Troic aucun héros célébré par l'épopée. Cette allusion contribue à déterminer la date d'Hécube. Dans un chœur des Troyennes relatif au même sujet, on trouve d'autres localités (v. 220 sqq.), dont la mention s'explique par la date connue de cette tragédie. — "Η νάσων ... ένθα.... construisez : ή πορεύσεις με (v. 447) των

νήσων είς έχείνην ένθα.... Οίχος est ajonté à οίχτρὰν βιοτάν έχουσαν, parce que la Troyenne sera esclave, οἰκέτις. — Rien n'était plus célèbre que le palmier de l'île de Délos, arbre que Latone entoura, dit-on, de ses bras, dans les douleurs de l'enfantement : άμφι δε φοίνικι βάλε πήχεε, dit l'hymne homérique à Apollon Délien, v. 447. Ici et dans Ion, 920, Euripide parle aussi d'un lanrier; dans Iph. Taur., 1100, il ajoute un olivier. Dans ce dernier passage, il appelle ces arbres Λατούς ωδίνα φίλαν, la scène de la délivrance de Latone; ici il les nomme ώδινος άγαλμα Δίας, le monument de l'enfantement du fils de Jupiter. — Div Δηλιάσιν.... εὐλογήσω; Ces jeunes filles, qui chantent la déesse chasseresse, sont rappelées d'une manière aimable par le chantre aveugle de Chios à la fin de l'hymne homérique à Apollon Délien. Te est placé après 'Αρτέμιδος, au commencement du premier membre de phrase, au lieu de l'être entre χρυσέαν et άμπυχα. Cette hyperbate n'est pas contraire à l'usage des écrivains grecs.

"Η Παλλάδος εν πόλει
τᾶς χαλλιδίφρου θεᾶς
ναίουσ' εν χροχέω πέπλω
ζεύζομαι ἄρα πώλους εν δαιδαλέαισι ποιχίλλουσ΄ ἀνθοχρόχοισι πήναις,
ἢ Τιτάνων γενεὰν
τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρω
χοιμίζει φλογμῷ Κρονίδας;

Strophe 2.

470

'Ωμοι τεκέων ἐμῶν,

ἄμοι πατέρων γθονός θ',

ᾶ καπνῷ κατερείπεται

τυρομένα δορί
κτητος Αργείων ἐγὼ δ'

ἐν ξείνα χθονὶ δὴ κέκλημαι

Antistrophe 2. 475

480

NC. 467-468. Θεᾶς ναίουσ' est l'excellente correction de Nauck pour ἀθαναίας, glose qui produit un biatus inadmissible. — 469. Ζεύξομαι ἄρα, leçon du Marcianus rétablie par Kirchhoff, à l'accent près. On lisait ζεύξομαι ἄρματι. — 478-479. Δορίχτητος ᾿Αργείων, leçon des bons manuscrits et du scholiaste de Venise (voy. ci-dessous), a été rétabli par Kirchhoff. On lisait δορίληπτος ὑπ' ᾿Αργείων. Hermann: ᾿Αργείων.

466-476. A la sête des Grandes Panathénées, on portait en procession au temple de Minerve un voile (πέπλος) brodé par les semmes et les silles d'Athènes. On y voyait la déesse sur son char (καλλίδιτρος) livrant bataille aux ennemis des dieux olympiens; et c'était un grand honneur pour un citoyen que ses actions y trouvassent une place à côté des combats divins. Comme ce chœur est composé de semmes, un des anciens commentateurs d'Euripide invoque une comédie de Phérécrate pour résuter l'opinion d'Apollodore, suivant lequel les vierges seules travaillaient à ce voile.

476. Comme le chœur parle ici de luimême au singulier, le pluriel πατέρων (ἐμῶν) ne peut guère désigner que les ancêtres, dont les tombeaux ne seront plus honorés désormais. Cp. Eschyle, *Perses* 405. Le scholiuste, qui tire de ce vers et du précédent la preuve qu'il y avait dans ce chœur non-seulement des femmes, mais aussi des jeunes filles, semble preudre πα-

τέρων dans le sens de pères proprement dits, à moins qu'il n'ait lu πατέρος, comme un scholiaste plus récent. Encore ne voit-on pas pour quoi de jeunes femmes ne pour raient avoir perdu leurs pères dans cette guerre.

479. Δορίκτητος Άργείων, possession des Grees acquise par la lance. Le génitif, sans préposition, indique la propriété actuelle : il est gouverné par l'idée de κτήσις ου κτήμα renfermée dans δορίκτητος. Le scholiaste ancien dit fort bien ὑπὸ τὴν κτήσιν καὶ δεσποτείαν γενομένη τῶν Ἑλλήνων. Cp. Soph. Phil. 3: "Ω κρατίστου πατρὸς Ἑλλήνων τραφείς.

480-483. Le chœur dit qu'il est désormais esclave dans un pays étranger, ayant quitté l'Asie, l'ayant échangée contre (άλλ άξασα, littéralement « ayant eu en échange ») le séjour (θεράπναν) de l'Europe, maison de Pluton (à ses yeux), c'est-à-dire séjour qui lui est aussi odieux que celui des enfers. Presque tous les commentateurs, anciens et modernes, expliquent 'Aσίαν

δούλα, λιποῦσ' ἀσίαν, Εὐρώπας θεράπναν ἀλλάξασ', κίδα θαλάμους.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

Ποῦ τὴν ἄνασσαν δή ποτ' οὖσαν 'Ιλίου Έχαθην ἄν ἐξεύροιμι, Τρωάδες χόραι:

485

χορος.

Αύτη πέλας σου νῶτ' ἔχουσ' ἐπὶ χθονὶ, Ταλθύδιε, κεῖται ξυγκεκλημένη πέπλοις.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

<sup>\*</sup>Ω Ζεῦ, τί λέξω; πότερά σ' ἀνθρώπους ὁρᾶν; ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῆσθαι μάτην [ψευδῆ, δοκοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος], τύχην δὲ πάντα τὰν βροτοῖς ἐπισκοπεῖν; Οὐχ ἥδ' ἄνασσα τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν,

490

NC. 481. Peut-être: λείπουσ', conjecture de Musgrave. — 490. Ce vers, ajouté par un interpolateur qui ne comprenait pas le précédent (voy. la note explicative) a été avec raison condamné par Nauck. En effet, ce vers introduit la question de l'existence des dieux, dont il ne s'agit pas dans ce passage, où leur providence seule est mise en doute; il ajoute fort inutilement ψευδη à άλλως et à μάτην; il donne une construction des plus embarrassées, et rend le rapport du vers suivant avec l'ensemble de la phrase presque inintelligible.

Εύρώπας θεράπναν, l'Asie esclave de l'Europe, et άλλάξατ' 'Αιδα θαλάμους (τοῦ δούλη χεχίησθαι), ayaut reçu la servitude au lieu de la mort, n'ayant pas été tuée afin d'être réduite en esclavage. Mais il n'est pas possible de séparer αλλάξασα de λιπούσα, ces deux participes ayant entre eux une relation évidente; et Hartung, le premier qui ait compris ces vers, a fait observer que θεράπνα n'équivalait jamais chez Euripide à θεςάπαινα, mais avait toujours le sens d'habitation. Cf. Troy. 211 et 4070; Bacch. (043; Herc. Fur. 370; Iph. Aul. 1499. Enfin, d'après l'explication usuelle, les captives auraient l'air de se féliciter d'avoir échappé à la mort, les mots άλλάξασ' "Αιδα θαλάμους sc trouvant mis en évidence à la sin du chant.

484. Τὴν ἄνασσάν ποτ' οὐσαν, celle qui était autrefois reine. On ne semble pas avoir assez remarqué que le participe du

présent répond quelquesois à un imparsait. Cp. Troyennes, 1277: `Ω μεγάλα δή ποτ' ἐμπνέουσ' ἐν ξαρδάροις Τροία. Démosthène, Philipp. II, 26: Ταὺτ' ἀκούσαντες ἐκεῖνοι καὶ θορυδοῦντες ὡς ὀρθώς λέγεται. Dans ce dernier passage, les participes répondentà ἤκουσαν και ἐθορύδουν.

487. Ξυγκεκλημένη est plus fort que συγκεκαλυμμένη: il marque qu'Hécube a fermé ses sens et son âme aux influences du dehors, pour être tout entière à sa douleur.

488. Osav, regarder, veiller sur....

489. Δόξαν κεκτήσθει, ou δόξαν έχειν, peut signifier deux choses: « avoir une opinion » ou bien « avoir une réputation, c.-à-d. être l'objet de l'opinion d'autrui, » C'est dans ce dernier sens qu'il faut le prendre ici. C'est ce qu'a méconnu l'interpolateur qui ajouta le vers suivant. Voy, notre observation sur ζήλον έχουσα, ν. 352.

ούχ ήδε Πριάμου τοῦ μέγ' ὀλδίου ὀάμαρ;
Καὶ νῦν πόλις μὲν πᾶσ' ἀνέστηχεν δορὶ,
αὐτὴ δὲ δούλη γραῦς ἄπαις ἐπὶ χθονὶ
χεῖται χόνει φύρουσα δύστηνον χάρα.
Φεῦ φεῦ ' γέρων μέν εἰμ', ὅμως δὲ μοι θανεῖν
εἴη πρὶν αἰσχρὰ περιπεσεῖν τύχῃ τινί. —
'Ανίστασ', ὧ δύστηνε, χαὶ μετάρσιον
πλευρὰν ἔπαιρε χαὶ τὸ πάλλευχον χάρα.

500

495

#### EKABH.

Έα τίς οὖτος σῶμα τοὺμὸν οὐκ ἐᾳς κεῖσθαι; τί κινεῖς μ', ὅστις εἶ, λυπουμένην; ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

Ταλθύδιος ήχω Δαναϊδῶν σ' ὑπηρέτης, Άγαμέμνονος πέμψαντος, ὧ γύναι, μέτα.

#### EKABH.

🐿 γίλτατ', ἄρα κάμ' ἐπισφάξαι τάφω

505

NC. 495. Αὐτή, correction d'Elmsley pour αὕτη. Voy. ci-dessous. — 499. Le manuscrit de Venise porte au v. 501 la scholie : Έα γράφεται ωή. ἔστι δὲ κλητικὸν ἐπίρρημα. Il serait absurde de remplacer ἔα par ωή; mais on pourrait insérer cette dernière interjection avant le vers 499. — 503. J'ai ajouté σ' après Δαναϊδών. Voy. ci-dessous. On rattachait μέτα ὰ πέμψαντος en suppléant le pronom σε. Mais cette ellipse est inadmissible. Οù a-t-on vu qu'un vocatif tint lieu de régime? On ne peut pas non plus dire μεταπέμπεσθαι. Quelques éditeurs se tiraient d'affaire en négligeant μέτα.

493 495. Πόλις veut dire : a sa ville. » Voilà pourquoi le terme opposé à πόλις doit être σὐτή, et non αῦτη.

497-498. Voici, si je ne me trompe, le sens de ces deux vers : Talthybius dit que sa vie ne saurait plus être très-longue, puisqu'il est vieux; et que cepeudant, en voyant ce spectacle, il craint de vivre trop longtemps. Il prie donc les dieux d'abréger sa vie plutôt que de le faire tomber dans le malheur et l'ignominie. - On a eu reconrs à d'autres explications pour rendre compte de δυως. La plupart des scholiastes pensent que l'antithèse porte sur ce que les vieillards tiennent beaucoup à la vie. Ce trait de satire serait déplacé ici. D'autres sous-entendent l'idée, que pour un vieillard le malheur ne saurait durer longtemps. Cette explication vaut mieux; mais elle ne ressort pas assez naturellement des expressions dont s'est servi le poëte. — Ennius faisait dire à Talthybius : « Senex sum : utinam mortem « oppetam, priusquam evenat, Quod in « pauperie mea senex graviter gemam. » 501. Τίς οὐτος οὐκ ἐἄς....; qui es-tu (là) qui ne laisses pas ..? Porson compare le vers d'Homère, Π.Χ, 82: Τίς δ' οὐτος κατὰ νῆας ἀνὰ στο ατὸν ἔρχεαι οἰος; On sait que le démonstratif οὐτος se joint souvent à la seconde personne.

503-504. Construisez: (Ἐγὼ,) Ταλθύδιος, μεθήκω σε, ὡ γύναι, Δανοῖδῶν ὑπηρέτης, Ἁγαμέμνονος πέμψαντος. Talthybius dit qu'il vient chercher Hécube, comme agent des Grees et sur l'ordre d'Agamemnon. Cp. v. 509 et la tournure plus concise, Τιοχ. 4270: Μεθήκουσίν σ' 'Οδυσσέως πάρα. δοχοῦν λχαιοῖς ἦλθες; ὡς φίλ' ἄν λέγοις. Σπεύδωμεν ἐγχονῶμεν· ἡγοῦ μοι, γέρον. ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Σήν παΐδα κατθανοῦσαν ώς θάψης, γύναι, ήχω μεταστείχων σε πέμπουσιν δέ με δισσοί τ' Ατρεΐδαι και λεώς Αχαϊκός.

510

#### EKABH.

Οἴμοι, τί λέξεις; οὐχ ἄρ' ὡς θανουμένους μετῆλθες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶν χαχά; Όλωλας, ὧ παῖ, μητρός ἀρπασθεῖσ' ἄπο · ἡμεῖς δ' ἄτεχνοι τοὐπὶ σ' · ὧ τάλαιν' ἐγώ. — Πῶς χαί νιν ἐξεπράξατ'; ἄρ' αἰδούμενοι; ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλθεθ' ὡς ἐχθρὰν, γέρον, χτείνοντες; εἰπὲ χαίπερ οὐ λέξων φίλα.

515

## ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

Διπλᾶ με γρήζεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι, σῆς παιδὸς οἴκτω · νῦν τε γὰρ λέγων κακὰ τέγξω τόδ' ὄμμα, πρὸς τάρω θ' ὅτ' ὤλλυτο. — 520 Παρῆν μὲν ὅχλος πᾶς ἀχαϊκοῦ στρατοῦ πλήρης πρὸ τύμδου σῆς κόρης ἐπὶ σφαγάς ·

506. 'Ως n'est pas exclamatif, comme on croit généralement. Cette particule marque ici un rapport de causalité. Il faut sous-entendre: « ne crains pas de parler, parle sans hésitation. »

544. Τί λέξεις; Voy. sur ce futur Hipp. 353 et la note. — Θανουμένους, au masculin, d'après la règle dont il a été question à propos de Hipp. 349, de Méd. 823, et nilleurs.

514. Τοὐπὶ σ(έ), quant à toi, en tant que cela te regarde. Tò ἐπὶ σοί signifierait: autant que cela dépend de toi.

545-547. Hécube demande si les bourreaux ont fait voir un sentiment de pitié en
immolant la victime, ou hien s'ils l'ont tuée
impitoyablement. Le scholiaste, trop préoccupé du v. 569, donne à αἰδούμενοι le
sens de α respectant la pudeur de la jeune
fille. » C'est une erreur.

518. Δάχρυα χερδαναι, gagner des larmes, n'y gagner que des larmes.

Le verbe ἐπαυρέσθαι prend souvent ce sens, qu'on peut appeler ironique. Τοιαῦτ' ἐπηύρου τοῦ φιλανθρώπου τρόπου, dit Vulcain, Promethée d'Eschyle au vers 28.

520. Du futur τέγξω, il faut tirer l'aoriste ἔτεγξα, qui est sous-entendu dans le second membre de phrase. Les Grecs s'exprimaient ainsi, même en prose. — Une pensée analogue est élégamment rendue dans ces vers de Sophoele : Δὶς γὰρ οὐχὶ βούλομαι Πονοῦσά τ' ἀλγεῖν καὶ λέγουσ' αὐθις πάλιν, OEd. Col. 363 sq.

522. Πλήρης, au complet. — Le tombeau dont il est question ici est certainement le fameux tombeau qu'Achille avait élevé à Patrocle dans la Troade et où il fut enseveli près de son ami, ἀκτῆ ἐπὶ προυχούση ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντω (Odyssée, XXIV, 82). Depuis Homère, l'antiquité n'en connut pas d'autre, et l'idée d'un grammairien grec, qui suppose qu'il s'agit ici d'un cénotaphe élevé dans la Cherso-

λαδών δ' Άγιλλέως παῖς Πολυξένην χερὸς έστησ' ἐπ' ἄχρου χώματος, πέλας δ' ἐγώ· λεκτοί τ' Άγαιῶν ἔκκριτοι νεανίαι, 525 σχίρτημα μόσχου σῆς χαθέξοντες χεροίν, έσποντο. Πληρες δ' έν χεροῖν λαδών δέπας πάγχρυσον αίρει χειρί παῖς Άχιλλέως, χοάς θανόντι πατρί · σημαίνει δέ μοι σιγήν Άχαιῶν παντί χηρῦξαι στρατῷ. 530 Κάγω καταστάς εἶπον ἐν μέσοις τάδε: Σιγᾶτ', Άγαιοί, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς, σίγα σιώπα · νήνεμον δ' ἔστησ' ὄχλον. Ό δ' εἶπεν ' ΄ Ω παῖ Πηλέως, πατήρ δ' ἐμὸς, δέξαι γοάς μου τάσδε χηλητηρίους 535 νεχρών άγωγούς ελθέ δ' ώς πίης μέλαν

NC. 527. Έν χεροῖν, qui fait double emploi avec χειρί, provient probablement du vers précédent. Le poête écrivit-il èν μέσοις? — 628. Αἰρει, que la première main avait écrit dans le Vaticanus et qui se trouve dans un autre manuscrit, a été rétabli par Kirchhoff. La vulgate ἔρρει est très-mauvaise. D'abord le moment de verser les libations n'est pas encore venu (voy. la note explicative); ensuite ρεῖν χοάς n'est pas grec. Théocrite dit très-bien d'une rivière ρείτω γάλα, ρείτω μέλι (Id. V, 424-426); mais il est étrange qu'on se soit servi de ces phrases si simples, si naturelles pour justifier l'énormité que la plupart des manuscrits prétaient à Euripide. — 531. Καταστάς, leçon du Vaticanus et d'un autre manuscrit, vant mieux que la vulgate παραστάς, qui ne peut guère être snivie de èν μέσοις. — 535. La variante μοι est irréprochable, mais elle est moins bien autorisée que μου.

nèse de Thrace, est tout à fait gratuite. Il est vrai que le lieu de la scène est dans ce dernier pays, et malgré la proximité des deux côtes, il faut du temps pour passer et repasser l'Hellespont, surtout quand il s'agit de transporter une armée tout entière. Mais laissons ces calculs pédantesques aux admirateurs de d'Aubignac et de la Pratique du théatre; la poésie est ailée, elle se joue des lieux et des temps. Nul Athénien ne songeait à chicaner Euripide sur des détails que le poête a prudemment laissés dans l'ombre.

524. Πέλας δ' εγώ. Suppléez ἔστην. Cette ellipse ressemble à celle du v. 520.

526. Móσχου. Cp. v. 206.

527-530. Le fils d'Achille lève la main dans laquelle il tient la coupe aux libations, et annonce ainsi son dessein : mais il ne sera l'ossrande que lorsque le peuple aura sait silence. C'est bien plus pour cette action que pour les paroles dont il l'accompagne qu'il sait proclamer le savete linguis. Les mots δέξαι χοάς μου, v. 535, marquent le moment où la libation est offerte. On voit que la leçon αίρει (voy. NC.) est la seule bonne. — Χοὰς θανόντι πατρί est une apposition, explicative de πλήρες δέπας, le contenu étant poétiquement identissé avec le contenant.

535-537. On voit que les libations doivent agir comme un charme (κηλητηρίους) sur l'ombre du défunt, et l'attirer de la maison de Pluton dans le tombeau, où elle recevra l'offrande du sang. — Ἀκραιφνές αξμα, sang pur et virginal. Cp. Iph. Aul. 1574: Άχραντον αξμα καλλιπαρθένου δέρης.

χόρης αχραιφνές αξμ', δ σοι δωρούμεθα στρατός τε κάγώ πρευμενής δ' ήμιν γενού, λῦσαί τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ' ἀπ' Ίλίου 540νόστου τυχόντας πάντας είς πάτραν μολείν. Τοσαῦτ' ἔλεξε, πᾶς δ' ἐπηύξατο στρατός. Είτ' άμφίχρυσον φάσγανον χώπης λαθών έξειλχε χολεού, λογάσι δ' Αργείων στρατού νεανίαις ένευσε παρθένον λαβείν. 545 ΄Η δ΄, ώς ἐφράσθη, τόνδ΄ ἐσήμηνεν λόγον · Ο την έμην πέρσαντες Άργεῖοι πόλιν, έχοῦσα θνήσχω: μή τις άψηται χροός τούμοῦ παρέξω γάρ δέρην εὐχαρδίως. 'Ελευθέραν δέ μ', ώς ἐλευθέρα θάνω, 550 πρός θεών, μεθέντες κτείνατ' έν νεκροῖσι γάρ δούλη χεχλησθαι βασιλίς οὖσ' αἰσχύνομαι. Λαοί δ' έπερρόθησαν, Άγαμέμνων τ' άναξ είπεν μεθείναι παρθένον νεανίαις. [Οί δ', ώς τάχιστ' ήχουσαν ύστάτην όπα, 555 μεθήκαν, οδπερ καὶ μέγιστον ἦν κράτος.] Κάπεὶ τόδ' εἰσήχουσε δεσποτῶν ἔπος,

NC. 538. Je suis disposé à regarder γεγοῦ comme une glose qui serait avantageusement remplacée par παρών. Les mots πρευμεγής et πρευμεγοῦς se trouveraient ainsi en tête de deux phrases consécutives, et l'effet de cette figure ne serait pas affaibli par un membre de phrase intermédiaire. — 544. Στρατοῦ, qui a été ajouté après coup dans le l'aticanus, et qui est suspect à canse de στρατός au v. 542, pourrait avoir pris la place de ἄμα ou d'un autre mot. — 555-556. Cette pitoyable interpolation, jetée entre deux vers qui ne sauraient être séparés, 554 et 557, a été d'abord reconnue par Jacobs. C'est en vain que Pflugk a essayé de défendre des vers qui comptent certainement parmi les plus mal écrits de ceux dont on a gratifié Euripide.

539. Χαλινωτήρια, l'ancre et les câbles qui servent à attacher les vaisseaux. Pindare appelle l'ancre du navire des Argonautes, θοᾶς Άργοῦ; χαλινόν, Pyth. IV, 25.

541. Τυχόντος (ἡμᾶς) à l'accusatif, malgré le datif ἡμῖν dans la phrase coordonnée. C'est que le datif, régime de δός, et l'accusatif, sujet de l'infinitif gouverné par 86, sont également de mise. Voy, la note sur Med. 1237 sqq.

552. Κεκλήσθαι αἰσχύνομαι. Elle dirait αἰσχύνομαι κεκλημένη, si elle avait honte de ce qui s'est fait; mais comme elle veut éviter d'avoir à rougir de ce qui pourrait se faire, elle doit se servir de l'infinitif.

λαδοῦσα πέπλους ἐξ ἄχρας ἐπωμίδος έρρηξε λαγόνος είς μέσον παρ' όμφαλόν, μαστούς τ' έδειξε στέρνα θ' ώς άγάλματος 560 κάλλιστα, καὶ καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ έλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον: 'Ιδού, τόδ' εἰ μὲν στέρνον, ὧ νεανία, παίειν προθυμεῖ, παῖσον, εὶ δ' ὑπ' αὐχένα χρήζεις, πάρεστι λαιμός εὐτρεπής όδε. 565 (Ο δ', οὐ θέλων τε καὶ θέλων οἴκτῳ κόρης, τέμνει σιδήρω πνεύματος διαρροάς: χρουνοί δ' έχώρουν. Ή δέ χαὶ θνήσχουσ' όμως πολλήν πρόνοιαν είγεν εύσχήμως πεσείν, χρύπτουσ' & χρύπτειν όμματ' άρσένων χρεών. 570 'Επεὶ δ' ἀρῆχε πνεῦμα θανασίμω σφαγῆ, ούδεις τον αύτον είχεν Αργείων πόνον: άλλ' οί μέν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐχ γερῶν φύλλοις έβαλλον, οί δε πληροῦσιν πυράν

NC. 570. La plupart des manuscrits ont χρύπτειν θ' ä. Mais χρύπτουσ' ä se lit chez Clément d'Alexandrie, Stromat. II, p. 506, chez Hermogène, περὶ κακοζήλου, p. 75, et chez Eustathe ad Iliadem, p. 216. — 574. Chæroboscus in Theodos. p. 537, 8, cite οἱ δ' ἐπληροῦσαν. Il est difficile d'attribuer à Euripide une forme vulgaire de l'époque hel-lénistique et du grec moderne.

560. 'Ως ἀγάλματος. Cette comparaison d'un beau corps vivant avec une belle œuvre d'art se trouve aussi chez Platon, Charmid. p. 454 C: Πάντες ιόσπερ ἄγαλμα ἐθεῶντο αὐτόν. N'oublions pas toutefois que le mot ἄγα) μα désigue par excellence les images des dieux. Inutile de citer des auteurs de la décadence. Mais il ne faut pas rapprocher de ce vers ce qu'Eschyle dit d'Iphigénie, Agam. 233. Ce deruier passage doit être autrement expliqué.

562. Τλημονέστατον équivant ici à καρτερικώτατον, et non à ολατρότατον. Homère joint θαρταλέοι et τλήμονες, Iliade, XXI, 430.

566. Οὐ θέλων τε καὶ θέλων. Homère avait dit: Ἐκῶν ἀέκοντὶ γε θυμῷ, Il. IV, 43. — Comme les mots οἴκτω κόρης sont séparés de οὐ θέλων, il faut les rapporter à toute la phrase : « malgré lui, tout en agissant de son plein gié. » Le sen-

timent qui combattait la pitié s'entend

160-570. Hermogène, l. c., qui vante l'élévation du premier de ces vers (σεμνῶ; εἰπών), trouve le second faible, vulgaire et de mauvais goût (εὐτελὲς καὶ κοινὸν καὶ κακόζηλον). Ovide, qui les a reproduits l'un et l'autre, Metam. XIII, 479 sq., n'était apparemment pas de l'avis de ce rhéteur. On voit cependant par son imitation que la simplicité d'Euripide avait besoin, au siècle d'Auguste, d'un peu d'ornement, d'un peu de ce σεμνόν que réclame Hermogène. Il dit : « Tunc quoque cura « fuit partes velare tegendas, Quum cade- « ret, castique decus servare pudoris. »

674. Φύλλοις ἔδαλλον. C'est ainsi qu'on honorait les vainqueurs. Φυλλοβολεῖται ἡ Πολυξένη, dit le scholiaste, ὥσπερ ἐν ἀγῶνι νικήσατα · ἐφυλλοβολοῦντο γὰρ μετὰ τὸ νικήσαι. Voy. Pindare, Pyth. IX, à la fin.

χορμοὺς φέροντες πευχίνους, ὁ δ' οὐ φέρων
πρὸς τοῦ φέροντος τοιάδ' ἤχουεν χαχά
"Εστηχας, ὧ χάχιστε, τῆ νεάνιδι
οὐ πέπλον οὐδὲ χόσμον ἐν χεροῖν ἔχων;
οὐχ εἶ τι δώσων τῆ περίσσ' εὐχαρδίῳ
ψυχήν τ' ἀρίστη; Τοιάδ' ἀμφὶ σῆς λέγω
παιδὸς θανούσης, εὐτεχνωτάτην δὲ σὲ
πασῶν γυναιχῶν δυστυχεστάτην θ' ὁρῶ.

#### ΧΟΡΟΣ.

Δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν πόλει τε τὴμῆ θεῶν ἀναγχαῖον τόδε.

## EKABH.

'Ω θύγατερ, οὐχ οἶδ' εἰς ὅ τι βλέψω καχῶν πολλῶν παρόντων ' ἢν γὰρ ἄψωμαί τινος, τόδ' οὐχ ἐᾳ με, παραχαλεῖ δ' ἐχεῖθεν αὖ λύπη τις ἄλλη διάδοχος χαχῶν χαχοῖς.
Καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν ὥστε μὴ στένειν πάθος οὐχ ἄν δυναίμην ἐξαλείψασθαι φρενός '

590

585

NC. 578. Nauck regarde ce vers comme interpolé. En esset, chacun pouvait sacilement avoir des seuilles; mais comment se procurer al vite des vêtements et des objets de parure? — 580-582. Les manuscrits portent λέγων (avec la scholie ἀντὶ τοῦ ἔλεγεν), ou λέγον (pour ἔλεγον). J'ai adopté la conjecture de Heath, λέγω, sans la tenir pour très bonne. Il est plus naturel de rapporter τοιάδ(ε) à ce qui se dit dans l'armée. Le poête aurait-il écrit τοιάδ' ἀμφὶ σῆς ἔπη· || παιδός, et les leçons des manuscrits proviendraient-elles d'une glose ἔλεγον? Erfurdt proposait de conserver λέγων en écrivant εὐτεχνωτάτην τε σέ. Mais λέγων.... ὁρῶ me semble mauvais : ce sont les saits, et non le récit des saits, qui sont d'Hécube la mère des plus nobles enfants et la plus malheureuse de toutes les semmes. J'ai la même objection contre l'idée ingénieuse de Nauck qui, en conservant également λέγων, transpose les mots ainsi : δυστυχεστάτην ὁρῶ πασῶν γυναικῶν, εὐτεκνωτάτην δὲ σέ. Il est vrai que plusieurs manuscrits omettent la particule conjonctive avant ὁρῶ; mais il était si sacile d'oublier Θ avant Ο! J'avoue qu'il me semble plus naturel de commencer par l'idée de εὐτεκνωτάτην, et je n'aime pas la chute δὲ σέ à la fin de la phrase et de la tirade. —586. Peut-être : ἐς δ τι δὴ βλέψω.

583-584. Δεινὸν.... τόδε, la fatalité divine s'est débordée (effervit) ici (τόδε) cn un malheur affreux pour la famille de Priam et pour notre cité. Il ne faut pas prendre ἐπέζεσε pour un verbe transitif, ni mettre un point en haut après τἡμῆ. — Les choliaste explique bien: ἐπέζεσεν, ἀντὶ τοῦ ἐπήρθη καὶ ηὐξήθη, ἀπὸ μεταφορᾶς

τοῦ ζέοντος ὕδατος ἐντοῖς λέβησι καὶ ἐπαιρομένου ἐν τῷ ζέιιν. — Θεῶν ἀναγκαῖον ἐquivaut à ἐκ θεῶν ἀνάγκη, οιι à ἀνάγκη δαιμόνων, *Pheniciennes*, 1763 et 1000.

688. Διαδόχος κακῶν κακοῖς, qui succède à des malheurs par des malheurs, c'est-à-dire, qui fait succéder des malheurs aux malheurs, ή κακὰ κακοῖς διαδεχομένη. τὸ δ' αὖ λίαν παρεῖλες ἀγγελθεῖσά μοι
γενναῖος. Οὐχουν δεινὸν, εἰ γῆ μὲν χαχὴ
τυχοῦσα χαιροῦ θεόθεν εὖ στάχυν φέρει,
χρηστὴ δ' άμαρτοῦσ' ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν
χαχὸν δίδωσι χαρπόν; ἐν βροτοῖς δ' ἀεὶ 595
ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν χαχὸς,
ὁ δ' ἐσθλὸς ἐσθλὸς, οὐδὲ συμφορᾶς ῦπο
ρύσιν διέφθειρ', ἀλλὰ χρηστός ἐστ' ἀεί;
Ἄρ' οἱ τεχόντες διαφέρουσιν ἢ τροφαί;
ἔχει γέ τοί τι χαὶ τὸ θρεφθῆναι χαλῶς 600
δίδαξιν ἐσθλοῦ · τοῦτο δ' ἤν τις εὖ μάθη,
οἰδεν τό γ' αἰσχρὸν, χανόνι τοῦ χαλοῦ μαθών.
Καὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην.

NC. 595. Les manuscrits portent ἀνθρώποι; δ' ἀεί. Hermann y substituait ἄνθρωποι δ' ἀεί, tout en pensant aussi à ἐν βροτοῖς. C'est par cette dernière leçon (Heimsoeth le fait observer avec raison, l. c. p. 207) que l'erreur des copistes s'explique d'une manière plus satisfaisante, en supposant que la glose ἀνθρώποις se trouvait écrite au-dessus. Cp. notre note critique sur Hipp. 347. — 600. Variante : ἔχει γε μέντοι καί.

592-598. Ces vers ont l'air de contredire les v. 599 segq., si on y mêle des idées qui n'y sont pas, ce qui est arrivé à plusieurs commentateurs anciens et modernes. Euripide ne dit pas que la culture peut modifier la nature des terres et qu'elle n'a pas la même influence sur les hommes. Les mots τυχούσα καιρού θεόθεν désignent nettement les influences atmosphériques et déterminent le sens de ων χρεών αύτην TUYETV. Au mauvais temps qui compromet la récolte, répond συμφοράς υπο, v. 597, le malheur qui frappe l'homme, expression qui détermine à son tour le sens de &zí, v. 595. Voici donc ce que dit Hécube ou plutôt ce que dit Euripide; car c'est décidement le pocte lui-même qui prend ici la parole, en oubliant la situation où se trouve le personnage qu'il a mis en scène : « N'est-il pas étonnant (δεινόν) qu'une mauvaise terre produise une bonne récolte, si elle est savorisée par le temps, et que dans le cas contraire une bonne terre donne une mauvaise récolte; tandis que parmi les hommes, les mauvais restent mauvais dans toutes les circonstances et que les bons ne se démentent pas, même dans le malheur? » - Il set possible qu'Attius, chez Cicéron, Tuscul. 111,

xxvI, 62, se soit souvenu de ce passage en écrivant les vers : « Probæ etsi in segetem « sunt deteriorem datæ Fruges, tamen « ipsæ suapte natura enitent. » Le fait est que ces vers, qu'on donne, je ne sais trop pourquoi, comme traduits d'Euripide, contiennent une pensée toute différente. C'est donc gratuitement qu'on a voulu les attribuer soit au Véoptolème d'Attius, soit à l'Hecube d'Ennius.

599-602. Cette noblesse de sentiments que les comps de la fortune ne sauraient altérer, tient-elle à la naissance ou **à l'édu**cation? Euripide fait ici une certaine part à cette dernière. Dans l**es Suppliantes,** 914 sqq., il donne tout à l'éducation, et soutient la thèse des philosophes qui pensaient que la vertu peut s'apprendre. Dans Electre enfin, 367 sqq., il combat le préjugé qui attache la nobl**esse du coractère à** la noblesse de la race. — Οίδεν τό γ' αίσχούν. Le poète pouvait écrire καί τάσχοον οίδε. Mais la particule γε marque que, connaissant le beau, on sait à plus forte raison ce qui est honteux, que cela va de soi et s'entend assez.

603. Ἐτόξευσεν μάτην. Ces considérations sont comme des traits lancés

Σὺ δ' ἐλθὲ καὶ σήμηνον λργείοις τάδε, μή θιγγάνειν μοι μηδέν', άλλ' εἴργειν όχλον 605 τῆς παιδός. Έν τοι μυριώ στρατεύματι ακόλαστος όχλος ναυτική τ' αναργία χρείσσων πυρός, χαχός δ' δ μή τι δρῶν χαχόν. Σύ δ' αὖ λαδοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι, βάψασ' ἔνεγκε δεῦρο ποντίας άλὸς, 6:0 ώς παΐδα λουτροίς τοίς πανυστάτοις έμην, νύμφην τ' ἄνυμφον παρθένον τ' ἀπάρθενον, λούσω προθώμαί θ' ώς μεν άξία, πόθεν; ούχ αν δυναίμην . ώς δ' έχω . τί γάρ πάθω; χόσμον τ' άγείρασ' αίχμαλωτίδων πάρα, 615 αί μοι πάρεδροι τῶνδ' ἔσω σχηνωμάτων

NC. 605. Variante μου. Schol. Marc. : Τὸ ἐξῆς, μὴ θιγγάνειν μου τῆς παιδός. — 607. Ναυτική τ' ἀταξία, chez Dion Chrysostome, XXXII, 86.

sans but. Euripide, qui avait le sens critique si développé, comprenait tout le premier que cette digression était déplacée. (Τὸν δὲ Εὐριπίδην καταμεμφόμεθα, ὅτι παρὰ καιρὸν αὐτῷ Ἐκάδη ριλοσορεῖ, dit Théon, Progymn. t. I, p. 149 Walz.) Pour ce qui est du trope, les tragiques appliquent souvent τοξεύειν, ἀκοντίζειν, στοχάζειν à la parole. Ne citons qu'Eschyle, Suppl. 446 : Γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ καίρια.

608. Κρεϊσσον πυρός. Les Grecs affectionnent cette manière de désigner ce qui est funeste et indomptable. Chez Sophocle, Philoctète apostrophe Néoptolème par les mots: Ο πῦρ σὰ καὶ πᾶν δεινόν (ν. 927). Dans le premier Hippolyte, Euripide faisait dire spirituellement à un chœur de femmes, en faisant allusion à la fable de Prométhée: ἀντὶ πυρὸς γὰρ ἄλλο πῦρ μεῖζον ἐδλάστομεν γυναῖκες πολὰ δυσμαχώτερον.

610. Ποντίας άλός n'est pas un génitif partitif dépendant de ἔνεγκε, mais un des régimes de βάψασα. « L'ayant plongé dans la mer. »

612. Νύμρην ἄνυμρον. Polyxène est appelée « épouse et non-éponse,» parce qu'elle a été offerte à l'ombre d'Achille comme sa part du butin. Or les jeunes captives partageaient la couche du maître : tel avait été le sort de Briséis, de Tecmesse, de Cassandre.

Plus malheureuse ou plus heureuse qu'elles, Polyxène échoit à un époux qui n'était plus. Il ne faut pas songer à la fable du mariage projeté entre Polyxène et Achille. Cette fable n'était pas encore inventée du temps d'Euripide, et il est évident pour quiconque lit cette tragédie sans opinion préconque qu'il ne la connaissait pas. Voy. la notice préliminaire. — Παρθένον τ' άπάρθενον est la contre-partie de νύμφην άνυμφον. Je ne comprends pas que Matthiæ et Dindoif s'obstinent à traduire virginem infelicem: sens que ces mots pourraient avoir, mais qu'ils n'ont certainement pas ici.

613-618. Προθώμαι. On connaît l'habitude qu'avaient les anciens de placer les morts dans le vestibule de la maison sous les yeux de tous les visiteurs. — Hôlev et τί γάρ πάθω; sont des espèces de parenthèses. Les mots κόσμον τ' άγείροσα se rattachent à ώς δ' έχω. Voici ce que dit Hécube: « Lui rendre les derniers honneurs, comme elle le mérite : comment cela est-il possible? Je ne le pourrais point. Je ferai suivant mes ressources (comment faire autremeut?) et en quétant chez les autres captives ce qu'elles auront pu dérober aux yainqueurs. » Le mot κλέμμα, au vers 618, n'implique pas nécessairement l'idée d'un vol, et je ne vois aucuu motif de suspecter la leçon des manuscrits.

620

625

630

ναίουσιν, εί τις τούς νεωστί δεσπότας λαθοῦσ' ἔχει τι κλέμμα τῶν αύτῆς δόμων.  $\mathfrak D$  σχήματ' οἴχων,  $ilde \omega$  ποτ' εὐτυχεῖς δόμοι, ῶ πλεῖστ' ἔχων χάλλιστά τ' εὐτεχνώτατε Πρίαμε, γεραιά θ' ήδ' έγω μήτηρ τέχνων, ώς είς τὸ μηδέν ήχομεν, φρονήματος τοῦ πρίν στερέντες. Είτα δῆτ' ὀγκούμεθα ό μέν τις ήμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν, ό δ' ἐν πολίταις τίμιος χεχλημένος. Τὰ δ' οὐδέν · ἄλλως φροντίδων βουλεύματα γλώσσης τε χόμποι. Κεΐνος δλδιώτατος, ότω κατ' ήμαρ τυγχάνει μηδέν κακόν.

ΧΟΡΟΣ.

'Εμοί γρῆν συμφοράν, [Strophe.] έμοι χρην πημονάν γενέσθαι, 'Ιδαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν Αλέξανδρος είλατίναν έτάμεθ', άλιον έπ' οίδμα ναυστολήσων

NC. 618. Les manuscrits portent αὐτης. - 620. Le Vaticanus a x' εὐτεχνώτατε, leçon à tort adoptée par Kirchoff. — 626. Reiske a corrigé la leçon τάδ' et a proposé ούδεν άλλ' ή pour ούδεν αλίως.

619. 'Ω σχήματ' οίχων (ὧ καλλωπισμοί τῶν οίχων, scholiaste), ô apparence imposante, ò splendeur de mon palais. Cp. Andromaque, 1 : "Ασιάτιδος γής σχήμα, θηβαία πόλις.

620. La plupart des éditeurs entendent ώ πλεϊστ' έχων κάλλιστά τε de l'opulence de Priam. Porson et d'autres lient κάλλιστά τ' εὐτεχνώτατε. Il me semble qu'il faut construire : "Ω Πρίαμε εὐτεκνώτατε πλείστα κάλλιστά τε έχων (τέκνα), et qu'il ne s'agit ici que du grand nombre des beaux et vaillants enfants de Priam. Une scholie porte κτήματα η τέκνα.

623-625. 'Ογκούμεθα équivaut à επα:ρόμεθα, μεγαλαυχούμεν (schol.). (Cp. Μηδ' δγκον άρης μηδένα, Soph. Ajax, 129.) — Ce verbe a deux compléments : πλουσίοις εν δώμασιν, qui équivant à έπὶ δώμασι πλουσίοις, et τίμιος κεκλημένος, qui peut se tourner par έπὶ τιμή.

On voit que les deux èv (èv δώμασιν et èv πολίταις) se prennent en deux sens dissérents et ne sont pas coordonnés.

626. Άλλω; est l'attribut de la phrase, et a le sens de μάταιά ἐστιν. « Ils sont vains les projets qui nous préoccupent tant et les grands mots qui flattent notre orgueil. » Voy. cependant NC.

627-628. Murct a rapproché de ce passage les vers d'Ennius, que Cicéron, *De finibus*, II, 13, cite sans dire de quelle pièce ils sont tirés : « Nimium boni est, cui nil est « <in diem > mali. » Le supplément est de Ribbeck.

629-637. La première pensée criminelle de Paris, le premier coup de hache qui se donna pour la construction de son vaisseau fut la cause fatale  $(\chi \rho \tilde{\eta} \nu)$  de tous les malheurs qui s'ensuivirent. On se souvient des réflexions analogues de la nourrice dans le prologue de Médée.

Έλένας ἐπὶ λέχτρα, τὰν καλλίσταν ὁ χρυσοφαής Άλιος αὐγάζει.

635

Πόνοι γάρ καὶ πόνων
ἀνάγκαι κρείσσονες κυκλοῦνται :
κοινὸν δ' ἐξ ἰδίας ἀνοίας
κακὸν τῷ Σιμουντίδι γῷ
ὀλέθριον ἔμολε συμφορά τ' ἀπ' ἄλλων.
Ἐκρίθη δ' ἔρις, ᾶν ἐν Ἰδᾳ κρίνει τρισσὰς μακάρων
παῖδας ἀνὴρ βούτας,

ἐπὶ δορὶ καὶ φόνω καὶ ἐμῶν μελάθρων λώδα . Ερωθεί στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὕροον Εὐρώταν 650 Λάκαινα πολυδάκρυτος ἐν δόμοις κόρα, πολιόν τ' ἐπὶ κρᾶτα μάτηρ τέκνων θανόντων τίθεται χέρα δρύπτεταί τε παρειὰν, 655 δίαιμον ὄνυχα τιθεμένα σπαραγμοῖς. ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

Γυναῖχες, Έχαθη ποῦ ποθ' ή παναθλία,

NC. 642. ἀπ' ἄλλων est une cheville intolérable. Faut-il écrire συμφορά τε τλάμων? La faute s'expliquerait par l'orthographe ΤΑΙΤΛΑΜΩΝ. — 648. Εύροον, correction de Hermann pour εύρουν.

638-639. Πόνων ἀνάγκαι κρείσσονες ne dissere pas essenticlement de πόνων πόνοι κρείσσονες. Le chœur dit que des maux irrésistibles se succèdent, les uns plus cruels que les autres.

640-642. L'antithèse de κοινόν et de lô(κς est évidente : le malheur de tous provient de l'aveuglement d'un seul. Il ne faut pas torturer ces mots pour donner un sens quelconque à ἀπ' ἄλλων, mots qui sont certainement gâtés. C'est faire injure au poête que de les entendre des Grecs, et l'explication du scholiaste ἐξαίρετος καιμεγάλη,

638-639. Πόνων ἀνάγκαι κρείσσονες ne οίον πρός τὰς ἄλλας συμφορὰς ἐξηλλαγstêre pas essenticllement de πόνων πόνοι μένη, est impossible.

644-646. Άν κρίνει παϊδας. Les deux accusatifs ne font pas plus de difficulté que νικᾶν τινα μάχην, construction qu'on trouve même chez des prosateurs.

650. L'adjectif εύροο: fait allusion au sens du nom propre Εὐρώτας.

657. Le personnage qui entre est la même esclave qu'Hécube chargea, au vers 609, de chercher de l'eau pour les funérailles de Polyxène.

657-660. Ici et au v. 786 le pocte in-

ή πάντα νιχῶσ` ἄνδρα καὶ θῆλυν σπορὰν κακοῖσιν; οὐδεὶς στέφανον ἀνθαιρήσεται. ΧΟΡΟΣ.

660

XOFOZ.

Τί δ', ὧ τάλαινα σῆς κακογλώσσου βοῆς; ὡς οὔποθ' εὕδει λυπρά σου κηρύγματα.

## ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

Έχαθη φέρω τόδ' άλγος εν κακοῖσι δὲ οὐ ράδιον βροτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα.

## ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν περῶσα τυγχάνει δόμων ὕπερ ήδ', εἰς δὲ καιρὸν σοῖσι φαίνεται λόγοις.

665

## ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

<sup>3</sup>Ω παντάλαινα κάτι μᾶλλον ἢ λέγω, δέσποιν', ὅλωλας, οὐκέτ' εἶ βλέπουσα φῶς, ἄπαις ἄνανδρος ἄπολις, ἐξεφθαρμένη.

## EKABH.

Οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ' ἀνείδισας. ἀτὰρ τί νεκρὸν τόνδε μοι Πολυξένης ἥκεις κομίζουσ', ἤς ἀπηγγέλθη τάφος πάντων ἀχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν;

670

# **ӨЕРАПАІNA**.

Ήδ' οὐδὲν οἴδεν, ἀλλά μοι Πολυξένην θρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ ἄπτεται.

675

## EKABH.

Οῖ 'γὼ τάλαινα ' μῶν τὸ βαχχεῖον κάρα τῆς θεσπιῳδοῦ δεῦρο Κασάνδρας φέρεις;

NC. 665. Les manuscrits ont δόμων ὅπερ ου δόμων ἄπο. On défend la variante-conjecture ὅπο par le vers 53. Heimsoeth demande πάρος. — 668. On n'a pas le droit de mettre une virgule après εἰ, afin de séparer des mots que les Grecs liaient nécessairement : mais on peut conjecturer βλέπουσ' ὅμως.

dique lui-même le caractère distinctif de l'héroine de cette tragédie.

661-662. Le génitif βοῆς dépend de τάλαινα. Cp. Méd. 1028: 'Ω ουστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας. Ici l'article (τῆς βοῆς) aurait suffi, s'il ne s'agissait que du message présent; le pronom possessif σῆ: s'explique par le vers suivant. Quant à ώς, voyez la note sur le vers 506.

667. Cp. Alc. 1082 : Ἀπώλεσέν με, κάτι μᾶλλον η λέγω.

673. Σπουδήν ἔχειν, être l'objet de soins empressés. V. sur le double sens des locutions de ce genre les notes sur 352 et 489

## OEPAHAINA.

Ζῶσαν λέλαχας, τὸν θανόντα δ' οὐ στένεις τόνδ' ἀλλ' ἄθρησον σῶμα γυμνωθὲν νεχροῦ, εἴ σοι φανεῖται θαῦμα καὶ παρ' ἐλπίδας.

680

#### EKABH.

Οἴμοι, βλέπω δὴ παῖδ' ἐμὸν τεθνηχότα, Πολύδωρον, ὅν μοι Θρἢξ ἔσωζ' οἴχοις ἀνήρ. Ἀπωλόμην δύστηνος, οὐχέτ' εἰμὶ δή.

<sup>3</sup>Ω τέχνον τέχνον, αἰαῖ, κατάρχομαι νόμον βαχχεῖον, ἐξ ἀλάστορος ἀρτιμαθὴς καχῶν.

**6**85

## OEPAHAINA.

Έγνως γάρ ἄτην παιδός, ὧ δύστηνε σύ;

#### EKABH.

Άπιστ' ἄπιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι.

Έτερα δ' ἀφ' ἐτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ · οὐδέποτ' ἀστενάκτους ἀδακρύτους ά- μέρα ἐπισχήσει.

690

## ΧΟΡΟΣ.

Δείν', ὧ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν κακά.

NC 683. Nauck propose οὐδέν εἰμ' ἔτι. Mais la leçon se défend par Hipp. 357, et surtout par v. 668, auquel celui-ci se rapporte. — 684. Variante : ὧ τέχνον ὧ τέχνον. — 694-692. Les bons manuscrits ont ἀδάχρυτος ἀστέναχτος (d'autres ἀδάχρυτον ἀστέναχτον) ἀμέρα μ' ἐπισχήσει. Hermann rétablit le mètre dochmiaque en écrivant ἀστέναχτος ἀδάχρυτος et en retranchant le pronom personnel. Mais comment entend-il ἐπισχήσει? Il me semble impossible de rendre compte de ce verbe si les adjectifs s'accordent avec ἀμέρα, au lieu de se rapporter à Hécube. Je les ai mis au pluriel par respect pour les bons manuscrits : anciennement on écrivait o pour ου.

685. Νόμον βακχεΐον, le chant de la démence. Au v. 676 βακχεΐον marquait le délire prophétique.

687. Έξ ἀλάστορος. Ces mots ne se rapportent pas au songe d'Hécube, et dépendent de πακών. Hécube dit qu'elle n'apprend que maintenant les

maux que lui infligea un mauvais génie.
690-691. ᾿Αστενάκτους.... ἐπισχήσει.
L'adjectif marque par prolepse l'effet de l'action, comme dans γονέων ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας ὀξυτόνων γόων, Soph.
Ε/. 242. Hécube dit qu'aucun jour n'arrêtera ses larmes.

## EKABH.

<sup>3</sup>Ω τέχνον τέχνον ταλαίνας ματρός, τίνι μόρω θνήσχεις, τίνι πότμω χεῖσαι; πρὸς τίνος ἀνθρώπων;

695

#### **ӨЕРАПАІNA.**

Οὐχ οἶδ' · ἐπ' ἀχταῖς νιν χυρῶ θαλασσίαις.

Έκδολον, ἢ πέσημα φονίου δορός, ψαμάθω ἐν λευρᾶ;

700

#### **ӨЕРАПАІ**ХА.

Πόντου νιν έξήνεγκε πελάγιος κλύδων.

#### EKABH.

"Ωμοι, αἰαῖ, ἔμαθον ἔνυπνον ὀμμάτων ἐμῶν ὄψιν, οῦ με παρέβα φάσμα μελανόπτερον,
ᾶν ἐσεῖδον ἀμφί σ',
ὧ τέχνον, οὐχέτ' ὄντα Διὸς ἐν φάει.

705

#### ΧΟΡΟΣ.

Τίς γάρ νιν ἔχτειν'; οἶσθ' ὀνειρόρρων φράσαι;

NC. 699. Les manuscrits ont ἐκδιητον, et φονίου (leçon du Marcianus) ou φοινίου. La plupart des éditeurs ont préféré ce dernier, pour avoir un vers iambique. Il fallait, au contraire, rétablir la mesure dochmiaque, obscurcie par les copistes. Hartung écrit ἐκδλῆτ'. J'ai préféré ἔκδολον. — 700. Avant Hermann on donnait à tort ce vers à la servante, qui dans tout ce dialogue ne prononce, ainsi que le coryphée, que des monostiques iambiques. J'ai écrit ψαμάθω ἐν pour ἐν ψαμάθω, afin de rétablir la continuité de la période dochmiaque. — 702-707. Hermann a corrigé la leçon ἐνύπνιον. Plus bas, il écrit οὐδὲ παρέδα με φάσμα. Les vers sont d'autant plus difficiles à restituer que ce morceau n'est pas antistrophique. — 708. La plupart des manuscrits attribuent ce vers à la servante.

695-696. Τινι μόρφ, par quel genre de mort? Τίνι πότμφ, par quel accident? Μόρφ μέν, τῷ θανάτῳ: πότμῳ δὲ, τἢ προφάσει, disent les scholies.

700. Πέσημα δορός, qui est coordonné à ἐκδολον, peut se tourner par l'adjectif δορυπετή.

702-707. Εμαθον ne veut pas dire: je compris, mais: je comprends, je viens

de comprendre. Voy., sur cet hellénisme. Méd. 272, 791; Hipp. 614. Il en est de même de ου με παρέδα, non me fugit, mots qui font partie d'une phrase parenthétique: car le relatif αν se rapporte à όψιν.

708. 'Ονειρότρων, éclairé par un songe, est composé comme θυμόμαντις, devin par la raison, chez Eschyle, *Perses*, 224.

| • EKABH.                                     |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Έμος έμος ξένος, Θρήχιος ίππότας.            | 710 |
| ίν' ό γέρων πατήρ έθετό νιν χρύψας.          |     |
| ΧΟΡΟΣ.                                       |     |
| "Ωμοι, τί λέξεις; χρυσόν ώς έχοι κτανών;     |     |
| EKABH.                                       |     |
| Άρρητ' ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα,            |     |
| οὐχ ὅσι' οὐδ' ἀνεκτά. Ποῦ δίκα ξένων:        | 715 |
| το κατάρατ' ἀνδρῶν, ώς διεμοιράσω            |     |
| χρόα, σιδαρέω τεμών φασγάνω                  |     |
| μέλεα τοῦδε παιδός οὐδ' ῷχτίσω.              | 720 |
| χοροΣ.                                       |     |
| 📆 τλημον, ώς σε πολυπονωτάτην βροτῶν         |     |
| δαίμων έθηχεν όστις έστί σοι βαρύς.          |     |
| Άλλ' εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας         |     |
| Άγαμέμνονος, τοὐνθένδε σιγῶμεν, φίλαι.       | 725 |
| ΑΓΑΝΕΜΝΩΝ.                                   |     |
| Έχαθη, τί μέλλεις παΐδα σὴν χρύπτειν τάφω    |     |
| έλθοῦσ', ἐφ' οἶσπερ Ταλθύδιος ἤγγειλέ μοι    |     |
| μή θιγγάνειν σῆς μηδέν' Άργείων κόρης;       |     |
| Ήμεῖς μὲν οὖν ἐῶμεν οὐδὲ ψαύομεν.            |     |
| σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ.         | 730 |
| Ήχω δ' ἀποστελών σε τάχεῖθεν γάρ εὐ          |     |
| πεπραγμένὶ ἐστὶν, εἴ τι τῶνδὶ ἐστὶν καλῶς. — |     |
| Έα · τίν' ἄνδρα τόνδ' ἐπὶ σχηναῖς ὁρῶ        |     |
| θανόντα Τρώων ; οὐ γὰρ Άργεῖον πέπλοι        |     |
| δέμας περιπτύσσοντες άγγέλλουσί μοι.         | 735 |

NC. 746. Brunck a substitué & à lώ. — 720. Les meilleurs manuscrits ont οἰχτίσω οι φατίσω, les autres φατισας. — 729. Ούδε ψαύομεν est une fin de vers irrégulière. Nauck propose είωμεν οὐδ' έψαύομεν. — 734. La vulgate Άργείων est mal autorisée et mauvaise.

716. <sup>\*</sup>Ω κατάρατ' ἀνδρῶν. Cp. Hipp. 848 et la note.

723. "Oστις, quel que soit celui qui. 731-732. Taxeibev, ce qui pouvait venir

de là-bas, les préparatifs qui pouvaient être faits par ceux qui sont sur les lieux. - Et τι.... καλώς, si le mot « bien » peut s'appliquer à de si tristes choses.

#### EKABH.

Δύστην', ἐμαυτὴν γὰρ λέγω λέγουσα σὲ, Έχάδη, τί δράσω; πότερα προσπέσω γόνυ ᾿Αγαμέμνονος τοῦδ', ἢ φέρω σιγῆ κακά;

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί μοι προσώπω νῶτον ἐγκλίνασα σὸν δύρει, τὸ πραχθὲν δ' οὐ λέγεις; Τίς ἔσθ' ὅδε;

740

#### EKABH

Αλλ' εἴ με δούλην πολεμίαν θ' ήγούμενος γονάτων ἀπώσαιτ', ἄλγος ἄν προσθείμεθ' ἄν.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούτοι πέφυκα μάντις, ώστε μη κλύων έξιστορησαι σῶν όδὸν βουλευμάτων.

## EKABH.

Άρ' ἐχλογίζομαί γε πρός τὸ δυσμενὲς μᾶλλον φρένας τοῦδ', ὄντος οὐχὶ δυσμενοῦς;

745

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Εἴ τοί με βούλει τῶνδε μηδὲν εἰδέναι, εἰς ταὐτὸν ἤχεις καὶ γὰρ οὐδ' ἐγὼ κλύειν.

#### EKABH.

Ούχ αν δυναίμην τοῦδε τιμωρεῖν άτερ

736. Ἐμαυτὴν...σέ. Hécube dit qu'elle s'adresse la parole à elle-même, comme si elle parlait à un autre. D'après le scholiaste, Didyme soutenait que δύστηνε se rapporte à Polydore, et Didyme était un grammairien célèbre! En cor Zenodoti, en jecur Cratetis!

739 Τί μοι... σόν, pourquoi, tournant vers mon visage ton dos courbé en avant...? On voit que, jusqu'au vers 752, Hécube, penchée sur le cadavre de son fils, tourne le dos à Agamemnon et se parle à elle-même, au lieu de lui répondre.

742. La particule αν est répétée pour faire ressortir les idées exprimées par αλγο; et par προσθείμεθ(α). Cp. Med. 616.

715-746. Ac' .... δυσμενούς; est-ce dans

ma pensée seulement (γε) que je tourne les sentiments d'Agamemnon plus qu'il ne faudrait (υᾶ)λον) versl'inimitié, tandis qu'il n'est pas mon ennemi? Cette traduction appuie un peu trop sur les nuances marquées par γε et μᾶλλον. Je la donne pour expliquer pourquoi je n'adopte aucun des changements de texte qu'on a proposés.

748. El; ταὐτὸν ἢχεις, tu te rencontres avec moi, nous sommes d'accord. Agamemnon finit par se fâcher de n'obtenir aucune réponse. — La phrase εἰ; ταὐτὸν ἣχεις a le même sens au vers 1280 d'Oreste; elle a un sens différent au vers 273 d'Hippolyte. C'est qu'il faut sons-entendre tantôt èμοί, tantôt une autre idée, selon la circonstance.

τέχνοισι τοῖς ἐμοῖσι. Τί στρέρω τάδε; τολμᾶν ἀνάγχη, κᾶν τύχω κᾶν μὴ τύχω. — Αγάμεμνον, ίκετεύω σε τῶνδε γουνάτων καὶ σοῦ γενείου δεξιᾶς τ' εὐδαίμονος.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί χρημα μαστεύουσα; μῶν ἐλεύθερον αἰῶνα θέσθαι; ῥάδιον γάρ ἐστί σοι.

755

750

## EKABH.

Οὐ δῆτα · τοὺς χαχοὺς δὲ τιμωρουμένη αἰῶνα τὸν ξύμπαντα δουλεῦσαι θέλω.

#### AFAMEMNON.

EKABH.

Οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ δὴ τίν' ἡμᾶς εἰς ἐπάρχεσιν χαλεῖς ;

## EKABH.

Όρᾶς νεχρὸν τόνδ', οὖ καταστάζω δάχρυ:

760

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Όρῶ τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαθεῖν.

NC. 750. Je ne pense pas qu'il faille écrire, avec Nauck, ποῖ au lieu de τί. Voy. la note explicative. — 758-759. Variante : εἰς ἐπάρχειαν. Ces vers se suivaient dans l'ordre inverse. Je les ai transposés, et j'ai marqué une lacune avant le premier, d'après l'avis de Hirzel, l. c. p. 52. Le peu de suite que présente l'ordre traditionnel est évident, et il avait déjà choqué d'autres critiques. Le mot τούτων indique que le roi a fait plus d'une conjecture. Nauck n'aurait pas dû retrancher 756, 757 et 759. Il est vrai que ces vers manquent dans les deux meilleurs manuscrits; mais cette omission s'explique par la ressemblance des commencements οὐ δῆτα et οὐδέν τι, et le distique d'Hécube est aussi beau qu'il est nécessaire.

750. Τί στρέφω τάδε; pourquoi tourner et retourner ces pensées? que me sert de réfléchir? Cette question a pour réponse : τολμᾶν ἀνάγχη, il faut oser.

766. 'Pάδιον γάρ ἐστί σοι. Agamemnon dit qu'il est facile pour Hécube d'obtenir sa liberté. Je ne sais vraiment pas pourquoi on a trouvé cela singulier. D'un côté, le malheur d'Hécube l'entoure de respect, et de l'autre, elle est trop vieille pour rendre des services comme esclave. D'ailleurs, le

poête n'a prêté ce langage au roi que pour amener la belle réponse d'Hécube.

768. Dans le vers précédent Agamemnon pouvait demander à Hécube si l'un de ses Grecs l'avait outragée.

760. Voici la traduction d'Ennius : « Vide hunc, meæ in quem lacrimæ gutta- « tim cadunt. »

761. Το μέλλον ούχ ἔχω μαθείν, je ne puis savoir ce qui viendra après, c'est-adire: je ne puis savoir où tu veux en venir.

#### EKABH.

Τοῦτόν ποτ' ἔτεκον κάφερον ζώνης ὕπο.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έστιν δὲ τίς σῷν οὖτος, ὧ τλῆμον, τέχνων;

#### EKABH.

Οὐ τῶν θανόντων Πριαμιδῶν ὑπ' Ἰλίφ.

## AΓAMEMNON.

Ή γάρ τιν' ἄλλον ἔτεχες ἢ χείνους, γύναι;

765

#### EKABH.

Άνόνητά γ', ώς ἔοιχε, τόνδ' δν εἰσορᾶς.

#### AFAMEMNON.

Ποῦ δ' ὢν ἐτύγχαν', ἡνίχ' ὤλλυτο πτόλις; ΕΚΑΒΗ.

Πατήρ νιν έξέπεμψεν όρρωδῶν θανεῖν.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ποῖ τῶν τότ' ὄντων χωρίσας τέχνων μόνον; ΕΚΑΒΗ.

Είς τήνδε χώραν, οὐπερ εύρέθη θανών.

770

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πρός ἄνδρ' δς ἄρχει τῆσδε Πολυμήστωρ χθονός:

Ένταῦθ' ἐπέμφθη πικροτάτου χρυσοῦ φύλαξ.

Θνήσκει δὲ πρὸς τοῦ καὶ τίνος πότμου τυχών; ΕΚΑΒΗ.

Τίνος δ' ὑπ' ἄλλου; Θρήξ νιν ὤλεσε ξένος. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

τλήμον ή που χρυσόν ήράσθη λαβείν;

775

NC. 774. Variantes: τίνος γ' ὑπ' ἄλλου et τίνος ὑπ' ἄλλου.

766. L'affirmation est contenue dans la particule γε. Oui, dit-elle, j'ai eu un autre fils, et c'est pour ne pas en jouir, ce semble: c'est celui que tu vois. Cf. ἔτεκες ἄρ' ἀνόνατα, Πίρρ. 1145.

771. Comme le nom de Polymestor devait être réservé pour la fin, il était couforme au génie de la langue grecque de le faire entrer dans la phrase subordonnée et de le mettre au nominatif. Cp. v. 987. EKABH.

Τοιαῦτ', ἐπειδή ξυμφορὰν ἔγνω Φρυγῶν.

Εύρες δὲ ποῦ νιν, ἢ τίς ἤνεγχεν νεχρόν:

Ήδ', ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τοῦτον ματεύουσ' ἢ πονοῦσ' ἄλλον πόνον; ΕΚΑΒΗ.

Λούτρ' ὤχετ' οἴσουσ' ἐξ άλὸς Πολυξένη.

780

ATAMEMNON.

Κτανών νιν, ώς ἔοιχεν, ἐχθάλλει ξένος.

EKABH.

Θαλασσόπλαγκτόν γ', ώδε διατεμών χρόα.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

 $^{3}\Omega$  σχετλία σὸ τῶν ἀμετρήτων πόνων.

EKABH.

Ολωλα κούδὲν λοιπὸν, Άγάμεμνον, κακῶν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Φεῦ φεῦ τίς ούτω δυστυχής ἔφυ γυνή:

785

EKABII.

Ούχ ἔστιν, εί μή την τύγην αύτην λέγοις. —

NC. 786. Variante : λέγεις.

776. Τοιαυτ(α), il en est ainsi. Ce tour de la réponse assirmative se retrouve dans Électre, 645.

783. Σχετλία πόνων. Cp. 1179 : Δ σχέτλιος παθέων έγώ.

786. Την τύχην την δυστυχίαν δηλονότι. [Scholiaste.] — On a rapproché de ce vers ceux d'un poète comique chez Stobée, Anth., XXXVIII, 16: Οὐδεὶς ᾶν είποι χεῖνον ἀνθρώπων κακῶς, Οὐδ' εἰ φθόνου γένοιτο δυσμενέστερος, ainsi que ces vers latins: Trabea ap. Cicer. Tusc. IV, 34: «Fortunam ipsam anteibo fortunis meis»; Plaute, Asin., II, 11, 4: « Ubi ego nune «Libanum requiram aut familiarem filium, « Uti ego illos lubentiores faciam quam

« Lubentia 'st »; Térence, Adelphes, IV, vπ, 43 : α Ipsa si cupiat Salus, Servare α prorsus non potest hanc familiam. » — En remontant au vers 726 on trouve d'abord sept vers d'Agamemnon. A partir de 733, en ne peut pas dire qu'il y ait dialogue, puisque Hécube se parle à elle-même; mais enfin le roi et la reine prononcent alternativement deux tristiques et six distiques, le dernier distique étant suivi d'un troisieme vers, qui marque la fin de ce morceau. Le dialogue proprement dit débute par trois distiques, 752-57, et se continue dans trois dizaines de monostiques, chacune divisée par le sens en six et quatre ; **757-62**, **763-66**: **767-72**, **7**[3-76; **777-82**, Άλλ' ὧνπερ ούνεχ' ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ, άχουσον. Εί μεν όσιά σοι παθείν δοκώ, στέργοιμ' ἄν : εὶ δὲ τούμπαλιν, σύ μοι γενοῦ τιμωρός άνδρός, άνοσιωτάτου ξένου, **790** δς ούτε τους γης νέρθεν ούτε τους άνω δείσας δέδραχεν έργον ανοσιώτατον γιοινής τραπέζης πολλάκις τυχών έμοὶ, ξενίας τ' άριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων: τυχών δ' όσων δεί και λαβών προμηθίαν 795 έχτεινε, τύμβου δ', εί χτανείν εβούλετο, ούκ ήξίωσεν, άλλ' άφηκε πόντιον]. Ήμεις μέν ούν δούλοί τε κάσθενεις ίσως. άλλ' οί θεοί σθένουσι χώ κείνων κρατών νόμος · νόμω γάρ δαίμονάς θ' ήγούμεθα 800 καὶ ζῶμεν ἄδικα καὶ δίκαι ὑρισμένοι.

NC. 790. La répétition de ἀνοσιώτατος (cp. v. 792) ne saurait être attribuée au poëte. Il avait peut-être mis δυσσεβεστάτου ου δυσθεωτάτου. Heimsæth propose άξενωτάτου. · — 793-797. Nauck a condamné avec raison ces cinq vers, dont deux l'avaient déjà été par Matthiæ, quatre par Dindorf. Ils ne sont qu'un bavardage vague et mal écrit. Le premier ne dit pas ce qu'il devrait dire, à savoir que cette table hospitalière avait été celle d'Hécube. Le second choque par πρώτα pour τὰ πρώτα, et par la phrase ξενίας ἀριθμῷ. Dans le troisième, λαθών προμηθίαν semble devoir signifier : a s'étant chargé du soin de Polydore». Les deux derniers enfin ne valent pas beaucoup mieux : εἰ χτανεῖν εδούλετο est mal dit; il faudrait plutôt δς (ou δν) κτανείν έτλη, d'après la judicieuse observation de Nauck. Ces vers ont-ils pris la place d'autres, plus dignes du poête? Cela est possible; cependant, après le dialogue précédent, on ne demande plus rien. — 798. Nauck propose κάσθενείς φύσει. — 800. On lisait τοὺς θεοὺς ἡγούμεθα, phrase que l'article rend inintelligible. (On n'aurait pas dù alléguer, pour la défendre, la phrase : Τὰ θεῖ' ήγουμένη, Helène, 949.) J'ai substitué à la glose τους θεούς le mot dont Euripide se sert souvent pour éviter la répétition de θεός (Cp. Hipp. 98 sq., 475 sq., 1414 sqq.), et j'ai inséré la particule copulative. Mais j'ose affirmer, quoi qu'on en ait dit, que ce vers et le suivant ne sont ni interpolés ni foncièrement gâtés. V. la note explicative.

783-86. Ces observations sont de M. Hirzel.

798. Jows, comme &; ĕouxe, v. 766, semble ajouté par une espèce d'atticisme d'autant plus justifié que l'on verra qu'Hécube n'est pas trop faible pour punir.

799-801. Hécube dit : o Je suis faible, sans doute: mais les dieux sont forts, et forte est la loi qui domine les dieux : car, grâce à la loi, nous croyons qu'il est des dieux, grâce à la loi nous vivons en distin-

guant le juste et l'injuste. » Cette loi en vertu de laquelle nous croyons qu'il existe des êtres qui veillent sur nos actions, et nous prenons pour règle de notre conduite la distinction du juste et de l'injuste, n'est pas une loi écrite, faite par un législateur, mais l'antique loi traditionnelle du genre humain, celle que Sophocle proclame par la bouche d'Antigone (Ant. 453 sqq.) et qu'il déclare éternelle dans un chœur de l'OEdipe

δς είς σ' άνελθών εί διαρθαρήσεται, καί μη δίκην δώσουσιν οίτινες ξένους κτείνουσιν ή θεών ίερα τολμώσιν φέρειν, ούχ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. 805 Ταῦτ' οὖν ἐν αἰσχρῷ θέμενος αἰδέσθητί με· οίχτειρον ήμᾶς, ώς γραφεύς τ' ἀποσταθείς ίδοῦ με κανάθρησον οδ' έχω κακά. Τύραννος ήν ποτ', άλλὰ νῦν δούλη σέθεν, εύπαις ποτ' οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις θ' άμα, 810 άπολις ἔρημος, ἀθλιωτάτη βροτῶν. — Οίμοι τάλαινα, ποῖ μ' ὑπεξάγεις πόδα: ἔοιχα πράξειν οὐδέν · ὧ τάλαιν' ἐγώ. Τί δῆτα θνητοί τἄλλα μέν μαθήματα μοχθοῦμεν ώς χρή πάντα καὶ μαστεύομεν, 815

NC. 808-804. Nauck a tort de suspecter ces vers, sans lesquels le vers 805 ne serait pas assez motivé. V. ci-dessous.

Roi (v. 865 sqq.). Si Euripide dit que cette loi domine les dieux, il ne l'entend pas tout à fait comme Pindare, qui s'écrie, en parlant du droit du plus fort : Νόμος δ πάντων βασιλεύς θνατών τε καὶ ἀθανάτων (Platon, Gorg. p. 484 B). Voici, suivant nous, la pensée qui résulte de l'enchaîne. ment des idées marqué par la conjonction γάρ. La loi domine les dieux, parce qu'elle est le fondement sur lequel repose notre croyance aux dieux : sans elle, les dieux n'existeraient pas pour nous, ils n'existeraient pas pratiquement parlant. Euripide n'a pas assez distingué ici l'existence réelle des dieux et leur existence dans la pensée des hommes. — Δαίμονας θ' ήγούμεθα. Cp. Bacch, 4326 : Ἡγείσθω θεούς. Platon, Apol. p. 27 D : Είπερ δαίμονα; ήγουμαι.

802-805. Εἰς σ' ἀνελθών, remis entre tes mains. Thésée dit, dans les Suppliantes, 564: Οὐ γάρ ποτ' εἰς Ἑλληνας ἐξοισθήσεται, 'Ως εἰς ἔμ' ἐλθῶν καὶ πόλιν Πανδίονος Νόμος παλαιὸς δαιμόνων διερθάρη.

Τh θεῶν ἰερὰ τολμῶσιν φέρειν. Il est vrai que Polymestor n'a pas commis un sacrilége; mais on remarquera qu'Hécube généralise et qu'elle parle de ce qui arrivera si le crime de Polymestor reste im-

puni. — Oùx ĕστιν.... ἴσον, il n'y aura plus d'équité dans le monde.

806. Έν αλογοώ θέμενος, mettant parmi les choses honteuses, regardant comme honteux.

807. 'Ως γραφεύς τ' ἀποσταθείς. Les peintres se mettentà une distance convenable pour bien embrasser du regard l'objet qu'ils contemplent. C'est ainsi qu'Agamemnon doit examiner les malheurs d'Hécube. Notre phrase « embrasse d'un seul coup d'œil, » rend le grec, à la grâce de la comparaison près. Cp. Hipp. 4078.

811. Comme Agamemnon délibère avec lui-même et fait quelques pas, Hécube se prend à craindre qu'il ne veuille pas l'écouter. — Ποῖ μ' ὑπεξάγεις πόδα; «Οὰ ν ισται? Τα cherches à m'éviter? » La phrase ὑπεξάγειν πόδα est traitée comme un verbe transitif (φεύγειν, ἐκστῆναι, ἐκτρεπεσθαι) et gouverne le régime direct με. Pflugk a donné la véritable explication de ces mots, qui ne veulent pas dire: «Οὰ me forces-tu de te suivre? » comme Porson les avait entendus.

814-819. Le poète saisit l'occasion de recommander l'enseignement, alors tout nouveau, des Antiphon, des Gorgias et d'autres professeurs d'éloquence, les mêmes

πειθώ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην ούδέν τι μᾶλλον ες τέλος σπουδάζομεν μισθούς διδόντες μανθάνειν, ίν' ήν ποτε πείθειν α τις βούλοιτο τυγχάνειν θ' άμα; Πῶς οὖν ἔτ' ἄν τις ελπίσαι πράξειν καλῶς; 820 Οί μέν ποτ' όντες παιδες ούχετ' είσι μοι, αύτη δ' ἐπ' αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι · καπνόν δὲ πόλεως τόνδ' ὑπερθρώσκονθ' δρῶ. — Καὶ μὴν ἴσως μὲν τοῦ λόγου χενὸν τόδε, Κύπριν προδάλλειν άλλ' δμως ειρήσεται. 825 Πρός σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐμή χοιμίζεται ή φοιδάς, ήν χαλοῦσι Κασάνδραν Φρύγες. Ποῦ τὰς φίλας δῆτ' εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ: ἢ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων γάριν τίν' έξει παῖς έμη, κείνης δ' έγώ; 830

NC. 818. Hv, correction d'Elmsley pour ζ, semble avoir été la leçon primitive du meilleur manuscrit. — 820. Je crois qu'il faut écrire τί οῦν ἔτ' ἄν, d'après le Marcianus. — 821. Le Marcianus et d'autres manuscrits portent of μέν γὰρ ὄντες, leçon que les derniers éditeurs ont adoptée en rejetant la vulgate of μὲν τοσοῦτοι. Mais οί μὲν ὄντες veut dire « ceux que j'ai. » Il fallait écarter la glose γάρ et écrire ποτ' ὄντες. — 824. Nauck propose τοῦ λόγου ξένον, étranger à ce discours.

qu'Aristophane allait persifier dans ses Nuées sous le masque de Socrate. L'intention d'Euripide se marque clairement dans les mots μισθούς διδόντες. Voy. notre observation sur Hipp. 946 sqq.

816. Ce veis caractérise parfaitement le gouvernement des démocraties antiques. Porson en a rapproché cette imitation tirée de l'Hermione de Pacuvius: « O flexanima « atque omnium regina rerum oratio. » Cicéron cite ce vers latin, De Orat. II, 44; et Quintilien y fait allusion, Instit. I, 42, 48.

824. Οἱ ποτ' ὄντες, comme εὕπαις ποτ' οὖσα, v. 810. Voy., sur cet emploi du participe présent, v. 484 et la note.

822. Ἐπ' αἰσχροῖς, pour (subir) l'ignominie. Cp. 647, et *Iph. Aul*. 29 : Οὐκ ἐπὶ πὰσίν σ' ἐφύτευσ' ἀγαθοῖς, ᾿Αγάμεμνον, ᾿Ατρεύς.

824. Τοῦ λόγου κενὸν τόδε, cette partie de mon discours est vainc. Il devait en

coûter à Hécube de se faire un titre de la honte de sa fille, et le poëte l'a bien senti : il croit devoir s'excuser avant d'aborder cette matière; mais il la truite saus craindre le mot propre. Tecmesse, chez Sophocle (Ajax, 520 sqq.), s'exprime avec beaucoup plus de réserve, avec cette délicatesse de sentiment qu'on ne trouve guère chez Euripide: il est vrai que Tecmesse est une jeune semme. Le scholiaste, en signalant cette différence de langage, reproche à notre poëte de faire parler Hécube comme une entremetteuse, μαστροπινώ. τατα. Cette critique est excessive. Les scholies d'Euripide répondent, que la malheureuse mère doit oublier sa fierté, s'accommoder aux circonstances, dire tout ce qui peut lui faire obtenir vengeance.

820-830. L'Hécube d'Ennius disait avec une gravité toute matronale : « Quæ tibi « in concubio verecunde et modice morem « gerit. » Έχ τοῦ σχότου τε τῶν τε νυχτερησίων φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοίς χάρις. "Αχουε δή νυν· τὸν θανόντα τόνδ' ὁρᾶς; τοῦτον καλῶς δρῶν ὄντα κηδεστὴν σέθεν δράσεις. Ένὸς μοι μῦθος ἐνδεής ἔτι. 835 Εί μοι γένοιτο φθόγγος εν βραχίοσιν και χερσί και κόμαισι και ποδών βάσει η Δαιδάλου τέχναισιν η θεῶν τινος, ώς πάνθ' δμαρτή σῶν ἔχοιντο γουνάτων κλαίοντ' ἐπισκήπτοντα παντοίους λόγους: 840 δ δέσποτ', ω μέγιστον Ελλησιν φάος, πιθού, παράσχες χείρα τη πρεσθύτιδι τιμωρόν, εί και μηδέν έστιν, άλλ' όμως: έσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῆ δίχη θ' ὑπηρετεῖν καί τούς κακούς δράν πανταχοῦ κακῶς ἀεί. 845

NC. 834. Les meilleurs manuscrits portent τῶν τε νυχτέρων βροτοῖς. Dans les autres, diverses corrections ont été essayées. Tzetzès, Exeg. Il. p. 86, 44, omet le premier βροτοῖς. De là l'excellente conjecture de Nauck: νυχτερησίων, que je n'ai pas hésité à adopter. Ce critique juge cependant, avec Matthiæ et d'autres, que ces vers sont déplacés ici. On peut, il est vrai, s'en passer, comme de la plupart des considérations générales. Je ne vois cependant pas de motif suffisant pour les retrancher. — 839. Variante: ἔχοιτο. — 842. Vossius a corrigé la leçon viciouse πάρασχε.

834-835. Τοῦτον.... δράσεις, si tu agis bien envers lui, tu agiras bien envers un homme qui est le frère de ta femme. Καλῶς se rapporte aussi à δράσεις.

836-840. Signalons un mouvement analogue dans Électre, 832 sqq. : Άλλ' ω ξέν', ίκετεύω σ', ἀπάγγειλον τάδε. Πολλοί δ' ἐπιστέλλουσιν, ἐρμηνεὺς δ' ἐγὼ, Αἰ χεῖρες ἡ γλῶσσ' ἡ ταλαίπωρός τε φρὴν Κάρα τ' ἐμὸν ξυρῆκες ὁ τ' ἐκείνου τεκών—Εἰ équivaut à εἴθε. — Δαιδάλου τέχναισιν. Dédale, représentant mythique d'une école de sculpteurs qui fit faire un premier pas à l'art en ouvrant les yeux des images de bois, en écartant leurs jambes et en détachant leurs bras du corps, passa pour avoir créé des statues vivantes, capables de voir et de marcher. Τὰ Δαιδάλεια πάντα κινεῖρθαι δοκεῖ Βλέπειν τ' ἀγάλ-

ματα, disait Euripide dans son Eurysthée. Cp. les scholies; Diodore de Sicile, IV, 76; Müller, Archéologie, § 68. — Έχοιντο. Le pluriel semble mieux convenir que le singulier dans un passage où chaque membre du corps est censé avoir une vie à part.

845. Ce couplet d'Hécube se divise en deux parties. La première se compose de six, deux fois quatre, et six vers : 787-792, 798-805, 806-811. Ici Agamemnon s'éloigne d'Hécube. Cette circonstance, qu'elle fait remarquer en deux vers, 812 sq., lui suggère les réflexions des dix vers suivants, 814-823. Après une hésitation exprimée en deux vers, 824 sq., elle adresse un nouvel argument au roi en dix autres vers, 826-835. Enfin, la péroraison est de deux fois cinq vers : 836-840, 841-845.

#### ΧΟΡΟΣ.

Δεινόν γε, θνητοῖς ὡς ἄπαντα συμπίτνει, καὶ τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώρισαν, φίλους τιθέντες τούς γε πολεμιωτάτους, ἐχθρούς τε τοὺς πρὶν εὐμενεῖς ποιούμενοι.

#### Alamemnon.

Έγω σὲ καὶ σὸν παῖδα καὶ τύχας σέθεν, Έκαξη, δι' οἴκτου χεῖρα θ' ἱκεσίαν ἔχω. καὶ βούλομαι θεῶν θ' οῦνεκ' ἀνόσιον ξένον καὶ τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίκην, εἴ πως φανείη γ' ῶστε σοί τ' ἔχειν καλῶς, στρατῷ τε μὴ δόξαιμι Κασάνδρας χάριν Θρήκης ἄνακτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον. Έστιν γὰρ ἢ ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι τὸν ἄνορα τοῦτον φίλιον ἡγεῖται στρατὸς. τὸν κατθανόντα δ' ἐχθρόν · εἰ δ' ἐμοὶ φίλος

850

855

NC. 847. Faut-ilécrire οὐ νόμοις διώρισαν, en regardant θνητοί comme le sujet de cette phrase? — 850. Variante mal autorisée : ἔγωγε καί. — 859. Elmsley a corrigé la leçon εἰ δὲ σοί, qui ne peut se défendre raisonnablement. L'antithèse κού κοινὸν στρατῷ, au vers 860, exige εἰ δ' ἐμοί : car Hécube ne fait point partie de l'armée.

847. Ce vers a fort embarrassé les commentateurs acciens et les modernes. En effet il est très-obscur, si toutefois il n'est pas gáté. On comprendrait facilement αξάνάγκαι τους νόμου: διώρισαν, et c'est ce qui a fait imaginer a quelques scholiastes qu'il y avait ici la figure appelée antiptose. Voilà un tour de passe-passe assez plaisant. Hermann dit : « H.ec est chori sententia, a prouti nunc hoc nunc illud justum est, « aliam atque aliam hominibus necessitatem « afferri. Ita, quum modo justum fuisset iratam Agamemnoni esse Hecubam quod « filiam suam immolari passus esset, nune, « ubi justum est scelus Polymestoris vindi-« cari, hæc lex, que vindictam sumere « jubet, necessitatem affert in gratiam cum « inimico redcundi, » Voici l'explication que nous soumettons au lecteur. Διορίζειν ne signific pas seulement déterminer, mais aussi, marquer la différence. On peut dire

que le tempérament détermine le teint, le geste, etc. On peut aussi dire que ces signes marquent la dissérence des tempéraments, et le verbe grec diopiteux serait de mise dans ces deux phrases. De même Euripide dit ici que le changement de nos habitudes, de notre manière d'être, marque la dissérence des nécessités, des situations sorcées où nous pouvons nous trouver. C'est ainsi que chez les poètes ôpiteux veut quelquesois dire a traverser», c.-à-d. a passer entre deux objets et marquer ainsi leurs limites ». Voy. Med. 432. Eschyle, Suppl. 546.

οίντου έχω, hellénisme usuel pour οίκτείρω.

852-853. Θεών 6' οῦνεκα καὶ τοῦ δικαίου. Ces mots se rapportent à ce qu'Hécube avait dit dans les vers 800 sq.

854-55. "Ωστε σοί τ' ἔχειν καλῶς, de manière à te satisfaire. Cp. Hipp. 50. — La suite de la phrase n'est pas tout à fait

δδ' ἐστὶ, χωρὶς τοῦτο κοὐ κοινὸν στρατῷ.
Πρὸς ταῦτα φρόντιζ' ὡς θέλοντα μέν μ' ἔχεις
σοὶ ξυμπονῆσαι καὶ ταχὺν προσαρκέσαι,
βραδὺν δ', ᾿Αχαιοῖς εἰ διαδληθήσομαι.

860

#### EKABH.

## Φεῦ.

οὐχ ἔστι θνητῶν ὅστις ἔστ' ἐλεύθερος .

ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἐστιν ἢ τύχης, 865 ἢ πλῆθος αὐτὸν πόλεως ἢ νόμων γραφαὶ εἴργουσι χρῆσθαι μὴ χατὰ γνώμην τρόποις. Ἐπεὶ δὲ ταρδεῖς τῷ τ' ὅχλῳ πλέον νέμεις, ἐγώ σε θήσω τοῦδ' ἐλεύθερον φόδου. Εύνισθι μὲν γὰρ, ἢν τι βουλεύσω χαχὸν 870 τῷ τόνδ' ἀποχτείναντι, συνδράσης δὲ μή. Ἡν δ' ἐξ ᾿Αχαιῶν θόρυδος ἢ ᾽πιχουρία πάσχοντος ἀνδρὸς Θρηχὸς οἶα πείσεται φανῆ τις, εἶργε μὴ δοχῶν ἐμὴν χάριν. Τὰ δ' ἄλλα θάρσει · πάντ ᾽ ἐγὼ θήσω χαλῶς.

#### AFAMEMNON.

Πῶς οὖν; τί δράσεις; πότερα φάσγανον χερὶ λαβοῦσα γραία φῶτα βάρβαρον κτενεῖς, ἢ φαρμάκοισιν ἢ ἀπικουρία τίνι; τίς σοι ξυνέσται χείρ; πόθεν κτήσει φίλους;

## EKABH.

Στέγαι κεκεύθασ' αΐδε Τρωάδων όχλον. 880 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τὰς αἰχμαλώτους εἶπας, Ἑλλήνων ἄγραν; ΕΚΑΒΗ.

Σύν ταῖσδε τὸν ἐμὸν φονέα τιμωρήσομαι.

NC. 864. Oùx Eστιν ἀνδρῶν chez Aristote, Rhetorique, 11, 21.

régulière. La logique rigoureuse demanderait έμέ τε μή δόξαι στρατφ.

878. Πάσχοντος... οία πείσεται. Hecube ne veut pas s'expliquer sur le châtiment cruel qu'elle se propose d'infliger à Polymestor.

874. Μή δοχῶν ἐμὴν χάριν (εἴργειν), sans avoir l'air de le faire pour moi.

## Al'AMEMNΩN.

Καὶ πῶς γυναιξὶν ἀρσένων ἔσται κράτος; ΕΚΑΒΙΙ.

Δεινόν τὸ πληθος σύν δόλω τε δύσμαχον.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Δεινόν · τὸ μέντοι θῆλυ μέμφομαι γένος.
ΕΚΑΒΗ.

885

Τί δ'; οὐ γυναῖχες εἶλον Αἰγύπτου τέχνα καὶ Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξώχισαν; Αλλ' ὡς γενέσθω · τόνδε μὲν μέθες λόγον, πέμψον δέ μοι τήνδ' ἀσφαλῶς διὰ στρατοῦ γυναῖχα. Καὶ σὺ Θρηχὶ πλασθεῖσα ξένω λέξον · χαλεῖ σ' ἄνασσα δή ποτ' Ἰλίου Εχάβη, σὸν οὐχ ἔλασσον ἢ χείνης χρέος, χαὶ παῖδας · ὡς δεῖ χαὶ τέχν' εἰδέναι λόγους τοὺς ἐξ ἐχείνης. Τὸν δὲ τῆς νεοσφαγοῦς Πολυξένης ἐπίσχες, Αγάμεμνον, τάφον. ὡς τώδ' ἀδελφὼ πλησίον μιὰ φλογὶ,

890

895

#### Al'AMEMNON.

δισσή μέριμνα μητρί, χρυφθήτον χθονί.

Έσται τάδ' ούτω καὶ γὰρ εἰ μὲν ἦν στρατῷ πλοῦς, οὐχ ἄν εἶχον τήνδε σοι δοῦναι χάριν νῦν δ', οὐ γὰρ ἵησ' οὐρίους πνοὰς θεὸς, μένειν ἀνάγχη πλοῦν ὁρῶντας ήσυχον.

900

NC. 888. Vulgate: γενέσθαι. — 900. Οὐρίους, leçon du manuscrit de Paris. Vulgate: οὐρίας. — 904. Hartung écrit ἡσύχους.

883. Άρσένων χράτος α la victoire sur les hommes, » équivant à χρατείν άρσενων.

885. Μέμφομαι équivaut à φαῦλον ήγοῦμαι (schol.).

886-87. Tout le monde connaît la fable des Danaïdes, traitée par Eschyle dans une trilogie dont la première piece, les Suppliantes, a été conservée. — Le meurtre des Lemniens tués par leurs semmes était si célèbre, qu'il donna lieu au proverbe Λήμνια κακά, auquel Eschyle sait allusion, Choéph. 634 sqq. Ce crime sut attribué soit à la

colère de Vénus, soit à une antipathie de races.

890. Hécube charge de ce message la fidèle esclave qu'on a vue plus haut et qui n'a pas encore quitté la scène.

892. Σὸν χρέος, « dans ton intérêt ». Cette locution se rapproche, pour la construction, comme pour le sens, de σὴν χάριν.

901. Πλοῦν ὁρῶντας, en attendant, en épiant le moment où nous pourrons nous embarquer. Όρῶντας répond à exspectantes: lorsqu'on attend, on regarde attenti-

Γένοιτο δ' εὖ πως · πᾶσι γὰρ χοινὸν τόδε, ἰδία θ' ἐχάστω χαὶ πόλει, τὸν μὲν χαχὸν χαχόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν. ΧΟΡΟΣ.

Σὺ μὲν, ὧ πατρὶς Ἰλιὰς, [Strophe 1.] 905
τῶν ἀπορθήτων πόλις οὐκέτι λέξει ·
τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφί σε κρύπτει
δόρυ δὴ δόρυ πέρσαν.
᾿Απὸ δὲ στεφάναν κέκαρσαι
πύργων, κατὰ δ' αἰθάλου
κηλῖδ' οἰκτροτάταν κέχρωσαι,
τάλαιν', οὐκέτι σ' ἐμβατεύσω.

# Μεσονύχτιος ωλλύμαν,

[Antistrophe 1.]

NC. 908. On lisait δορὶ δὴ δορὶ πέρσαν. D'après cette leçon, Euripide dirait qu'une nuée de Grecs cache Ilion de tous les côtés, après l'avoir détruite par la lance. N'est-il pas évident que le nuage qui couvre Ilion n'est pas une nuée de Grecs, et que c'est la lance, et non pas un nuage qui a détruit la ville? J'ai rétabli la justesse de l'image par un changement léger. — 911. Après αίθάλου, les manuscrits ajoutent καπνοῦ, glose retranchée par Triclinius.

vement. — "Houxov (leçon suspecte) serait à sa place, si les Grecs étaient arrêtés par une tempête. Mais ce n'est pas là ce que vient de dire Agamemnon. Voy. NC.

902. Kouvov toos, il est de l'intérêt commun.

904. En remontant au vers 850, on trouve d'abord deux (ois sept vers d'Agamemnon (850-56, 857-63). Ensuite Hécube prononce deux couplets, de douze vers chacun (864-75, 886-97), lesquels sont séparés par une courte stichomythie précédée d'un quatrain. La scène se termine par sept vers d'Agamemnon (888-904). Elle avait commencé de même (726-32). Cette coïncidence est-elle fortuite?

908-900. Έλλάνων est gouverné par δόρυ, et το τον νέφος l'est par κρύπτει. Τπι-dui-ez: « Tel est le nuage dont te couvre, dont t'enveloppe, la lance des Grecs qui t'a détruite. » Quant aux deux accusatifs régis par ἀμφικρύπτει, comparez la phrase homérique: Έσσω μιν χλαϊνάν τε χιτῶνά τε. (Odyssee, χνιι, 550.)

910-912. Άπὸ στεφάναν κέκαρσαι est dit d'après l'analogie de ἀποκείρεσθαι κόμας: les femmes de Troie parlent de l'abaissement de leur chère ville, comme si c'était une personne, une femme. Nous disons bien aussi « raser des murs »; mais cette phrase toute courante ne dit plus rien à notre imagination. Στεφάνη πύργων, comme στεφάνωμα πύργων chez Sophocle, Antig. 121, ne désigne pas les créneaux, mais les murs mêmes, dont la ville est ceinte et en quelque sorte couronnée. Troie est maintenant découronnée de ses murs. — La seconde phrase ressemble à la première. Construisez: κατακέχρωσαι δέ χηλίδα οίχτροτάτην αίθά/ου.

914. Comparez avec cette strophe et les suivantes le chœur des Troyennes, 511 sqq., où le poëte s'est plu aussi à peindre la sécurité dont se berçaient ces malheureux au moment même où ils allaient périr. — Μεσονύκτιος. Dans la Petite Iliade, le moment où les Grecs se précipitèrent dans la ville était marqué par ces vers : Νύξ μεν

| ήμος έχ δείπνων ύπνος ήδύς έπ' όσσοις | 915 |
|---------------------------------------|-----|
| χίδναται, μολπαν δ' άπο καί χαροποιόν |     |
| θυσίαν χαταπαύσας                     |     |
| πόσις εν θαλάμοις έχειτο,             | •   |
| ξυστόν δ' ἐπὶ πασσάλω,                | 920 |
| ναύταν οὐχέθ' ὁρῶν ὅμιλον             |     |
| Τροίαν Ίλιάδ' ἐμδεδῶτα.               |     |

Ἐγὼ δὲ πλόχαμον ἀναδέτοις
μίτραισιν ἐρρυθμιζόμαν
χρυσέων ἐνόπτρων
925
λεύσσουσ' ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς,
ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ' ἐς εὐνάν.
᾿Ανὰ δὲ χέλαδος ἔμολε πόλιν
χέλευσμα δ' ἢν χατ' ἄστυ Τροίας τόὸ' · ὧ
παῖδες Ἑλλάνων, πότε δὴ πότε τὰν
930
Ἰλιάδα σχοπιὰν

NC. 916-917. Variante σχίδναται. Ensuite les manuscrits flottent entre μολπὰν et μολπᾶν, χοροποιὸν θυσίαν et χαροποιῶν θυσιᾶν. Généralement on met tous ces mots au génitif. Brunck a vu ce qu'il fallait. — 922. Ἐμβεβαῶτα, leçon de la plupart des manuscrits, a été corrigé par Triclinius.

ëην μέσση, λαμπρὰ δ' ἐπέτελλε σελήνη. Les historiens grecs ont été assez naïfs pour se servir de ce mot d'un poète dans leurs calculs sur la date de la prise de Troie.

915-917. Έχ δείπνων, à la suite du repas. Cp. v. 55. — Μολπᾶν ἄπο et χαροποιὸν θυσίαν καταπαύσας sont deux membres de phrase coordonnés, quoique revêtus de formes grammaticales toutes différentes. Voy. notre observation sur Hipp. 188.

920. Ξυστὸν δ' ἐπὶ πασσάλω est une phrase parenthetique. Dans une peinture des douceurs de la paix, conservée par Stobée, Anth. LV, 4, et tirée de la tragédie d'Érechthèe, on lit: Θρηίκιον πέλταν πρὸς Άβάνας περικίοσιν ἀγκρεμάσα; θαλάμοις.

928-926. Les semmes ne disent pas qu'elles se paraient, ce qui serait sort extrordinaire à cette heure, mais qu'elles saisaient leur toilette de nuit en relevant et fixant leurs cheveux. — Ἐνόπτρων ἀτέρμονας αὐγά;. Le, scholiastes et Eustathe (ad Il VII, 44%) prétendent que cette périphrase désigne des miroirs ronds, le cercle étant une figure qui n'a ni commencement ni fin. Suivant Boissonade, le poëte voulait dire qu'en regardant dans un miroir notre regard semble plonger dans des profondeurs infinies. Hartung objecte avec raison que cela n'arrive pas avec un miroir suspendu dans une chambre. Les mots ἀτέρμονας αὐγάς marqueraient-ils qu'un miroir que vous regardez vous regarde sans cesse?

927. Ἐπιδέμνιος ... ἐς εὐνάν. Dindorf compare avec ces mots le vers 1111 des Bacchantes: Ἱψοθεν χαμαιπετής πίπτει πρὸς οὖδας, οὰ l'on voit la même abondance d'expression.

931. Ίλιάδα σχοπιάν, l'acropole de Troie.

# πέρσαντες ήξετ' οίχους;

Λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος [Antistrophe 2.] λιποῦσα, Δωρὶς ὡς κόρα, σεμνὰν προσίζουσ' 935 οὐκ ἤνυσ' Ἄρτεμιν ἀ τλάμων άγομαι δὲ θανόντ' ἰδοῦσ' ἀκοίταν τὸν ἐμὸν ἄλιον ἐπὶ πέλαγος, πόλιν τ' ἀποσκοποῦσ', ἐπεὶ νόστιμον ναῦς ἐκίνησεν πόδα τ' ἠδ' ἀπὸ γᾶς 940 Ἰλιάδος μ' ὅρισεν τάλαιν', ἀπεῖπον ἄλγει ·

τὰν τοῖν Διοσκόροιν Ἑλέναν [Ερωίσ.] κάσιν Ἰδαιόν τε βούταν αἰνόπαριν κατάρα διδοῦσ', ἐπεί με γᾶς 945 ἐκ πατρίας ἀπώλεσεν ἐξ- ψχισεν τ' οἴχων γάμος, οὐ γάμος ἀλλ' ἀλάστορός τις οἴζύς.

932. Les manuscrits donnent ήξετ' ἐς οἶχους. King a retranché la glose ἐς. — 940-941. On lisait πόδα καί μ' ἀπὸ γᾶς ὥρισεν Ἰλιάδος. La symétrie antistrophique demande que le mot Ἰλιάδος ait ici la même place qu'Ιλιάδα occupe dans la strophe. C'est d'après ce principe que j'ai corrige le texte, légèrement altéré par une paraphrase. — 946. J'ai écrit πατρίας pour πατρώας, à cause de la mesure. — 948. Les manuscrits portent ὀιζύς.

934. Δωρίς ώς κόρα. Les jeunes filles de Sparte ne portaient qu'un vêtement flottant sans tunique intérieure, ce qui les saisait appeler φαινομηρίδες. Voy. le trait de satire lancé contre elles dans Andromaque, v. 595 sqq. Cp. C. O. Müller, Dorier, II, p. 263.

935-936. Προσίζουσ' οὐχ ἥνυσ(α) équivaut à προσίζον ἀνήνυτα, j'implorais (la décase) sans rien obtenir. Άρτεμιν est le régime de προσίζουσ(α).

940. Πόδα. Les interprètes discutent s'il faut entendre le cordage qui portait ce nom, ou bien le gouvernail. Je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre : κινεῖν πόδα α partir » est une phrase toute faite, qui se dit proprement d'un homme, et qui est ici appli-

quée à un vaisseau, comme elle pourrait l'être à tout autre objet.

942. Les mots τάλαιν', ἀπείπον ἄλγει forment encore une parenthèse. Car κατάρα διδοῦσ(α), v. 945, est coordonné à ἀποσχοποῦσα et se rattache à ἄγομαι.

945. Αξνόπαριν rappelle l'homérique δύσπαρις.

946. Γά: ἐκ πατρία: ἀπώ) εσεν, e patria me pessum dedit, concision énergique, qui fait sentir que c'est périr que d'être ainsi exilé.

948-950. Γάμος, οὐ γάμος... οἰζύς. Cp. Androm. 403: Ἰλίφ αἰπεινὰ Πάρις οὐ γάμον ὰλλά τιν' ἄταν Ἡγάγετ' εὐναίαν εἰς θαλάμους Ἑλέναν. Cc passage prouve, ce que les interprètes ont méconnu, que

αν μήτε πέλαγος άλιον ἀπαγάγοι πάλιν, μήτε πατρῷον ἵχοιτ' ἐς οἶχον.

950

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

<sup>3</sup>Ω φίλτατ' ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σὺ Εκάδη, δακρύω σ' εἰσορῶν πόλιν τε σὴν, τήν τ' ἀρτίως θανοῦσαν ἔκγονον σέθεν.

955

Φεῦ·

οὐχ ἔστιν πιστὸν οὐδὲν, οὕτ' εὐδοξία
οὕτ' αὖ χαλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν χαχῶς.
Φύρουσι δ' αὐτὰ θεοὶ πάλιν τε χαὶ πρόσω
ταραγμὸν ἐντιθέντες, ὡς ἀγνωσία
σέδωμεν αὐτούς. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ
θρηνεῖν προχόπτοντ' οὐδὲν εἰς πρόσθεν χαχῶν;
Σὰ δ' εἴ τι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας,
σχές: τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρήχης ὅροις
ἀπὼν, ὅτ' ἡλθες δεῦρ' ἐπεὶ δ' ἀριχόμην,
ἤδη πόδ' ἔξω δωμάτων αἴροντί μοι
εἰς ταὐτὸν ῆδε συμπίτνει δμωὶς σέθεν,
λέγουσα μύθους ὧν χλύων ἀφιχόμην.

960

965

NC. 956. Variante: οὐχ ἔστιν οὐδὲν πιστόν. — 958. Hermann a corrigé la leçon αὔθ' οἱ θεοί. — 967. Ce second ἀριχόμην (cf. v. 964) est sans doute une glose. Le poète pouvait écrire πάρειμί σοι.

c'est Hélène que désignent les expressions γάμος « épouse », et λλάστορός τις οἰζύς, « calamité envoyée par un mauvais génie » (ou bien « calamité fatale, » si ἀλάστορος est au nominatif et employé adjectivement). Ainsi s'explique le relatif ἄν, qui se rapporte à οἰζύς, sans qu'on ait besoin de remonter à Ἑλέναν, qui est si éloigné. Voy, aussi Eschyle, Agam. 1461, où Hélène est également appelée οἰζύς.

952. On a trouvé extraordinaire que Polymestor apostrophât Priam, qui n'est plus, en saluant Hécube, qui est devant lui. C'est que Polymestor est d'autant plus pathétique qu'il feint des sentiments qu'il n'a pas. Il ne fallait donc pas suspecter ce vers.

957. Construisez αὖ avec πράξειν κακῶς. 961. Προκόπτοντ(α).... κακῶν, puisqu'on n'avance point dans ses maux, puisqu'on n'arrive pas au terme de ses maux en se lamentant. Προχόπτειν εἰς πρόσθεν, ou simplement προχόπτειν, répond au latin proficere. Cp Hérodote, III, 56: Ἐς τὸ πρόσω οὐδὲν προεχόπτετο τῶν πρηγμάτων.

963. Τυγγάνω, au présent, quoique ηλθες (v. 964) soit à l'imparfait. Cf. v. 4434, οù διδωσι est amené après ην.

964-966. Άφικόμην, opposé à ἀπών, a ici, et ailleurs, le sens de rentrer. Polymestor dit, qu'il était au fond de la Thrace quand Hécube arriva dans la Chersonèse, qu'a prine revenu dans ce pays il s'empressa d'aller voir la reine, et que la messagère le rencontra au moment où il sortait dans cette intention de son palais.

#### EKABH.

Αἰσχύνομαί σε προσδλέπειν ἐναντίον,
Πολυμῆστορ, ἐν τοιοῖσδε κειμένη κακοῖς.
Ότω γὰρ ὤφθην εὐτυχοῦσ', αἰδώς μ' ἔχει ἐν τῷδε πότμω τυγχάνουσ' ἵν' εἰμὶ νῦν, κοὐκ ἄν δυναίμην προσδρακεῖν ὀρθαῖς κόραις. ἀλλὶ αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήση σέθεν,
Πολυμῆστορ ἄλλως δ' αἴτιόν τι καὶ νόμος, γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον.

975

970

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὶ θαῦμά γ' οὐδέν. Άλλὰ τίς χρεία σ' ἐμοῦ; τί χρῆμ' ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐχ δόμων πόδα;

#### EKABH.

\*Ιδιον ἐμαυτῆς δή τι πρὸς σὲ βούλομαι καὶ παῖδας εἰπεῖν σούς : ὀπάονας δέ μοι χωρὶς κέλευσον τῶνδ' ἀποστῆναι δόμων.

980

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Χωρεῖτ' ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἥδ' ἐρημία. Φίλη μὲν εἶ σὺ, προσφιλὲς δέ μοι τόδε στράτευμ' ἀχαιῶν. ἀλλὰ σημαίνειν χρεὼν

NC. 971-972. Reiske, Porson et d'autres critiques voulaient transposer ces vers. Nauck regarde les mots τυγχάνουσ'.... δυναίμην comme interpolés. Ces conjectures sont inutiles, et èν τῷδε πότμφ ne peut guère se passer de participe, ce me semble. Mais j'ai cru devoir écrire προσδρακεῖν ὀρθαῖς pour προσδλέπειν σ' ὀρθαῖς. La répétition de προσδλέπειν (voy. 968 et aussi 975) provient sans doute d'une glose. Le pronom personnel ne se trouve pas dans le meilleur manuscrit. — 982. La plupart des manuscrits insèrent ἡμῖν avant εῖ. Un seul omet τόδε, qu'on ne saurait considérer comme une glose et qui est irréprochable, quoi qu'on en ait dit, puisque Polymestor se trouve au milieu de l'armée grecque. — 983. J'ai écrit χοεῶν pour σε χρὴ, qu'Euripide n'aurait pas fait suivre de τί χρή. Le Marcianus a σε χρῆν, leçon que les derniers éditeurs n'auraient pas du admettre, mais qui conserve peut-être un indice de la leçon primitive. Brunck avait conjecturé σε δεῖ.

970-972. Sous-entendez τούτου avant αἰδώς μ' ἔχει, et τοῦτον avant προσδρα-κεῖν. Comme αἰδώς μ' ἔχει équivant à αἰδοῦμα:, le nominatif τυγχάνουσα est tout à fait conforme à l'usage des Grecs de cette époque, et l'on est étonné de voir de grands helléuistes essayer de corriger ce passage. Cp. Hipp. 23 et 1120; Médée

595 et 1109: un datif irrégulier, ib. 58; un accusatif irrégulier, ib. 744.

976. Τί: χρεία σ' έμοῦ; phrase imitée de l'homérique τί δέ σε χρεὼ έμεῖο, Il. XI, 606.

977. Τίχρημα, pourquoi. Cp. σὸν χρέος, ν. 892. -- Τὸν ἐμὸν πόδα. Voy. touchant cette périphrase la note sur Hipp. 661. τί χρή τὸν εὖ πράσσοντα μὴ πράσσουσιν εὖ φίλοις ἐπαρχεῖν : ὡς ἕτοιμός εἰμ' ἐγώ.

985

#### EKABH.

Πρῶτον μὲν εἰπὲ παῖδ' δν ἐξ ἐμῆς χερὸς Πολύδωρον ἔχ τε πατρὸς ἐν δόμοις ἔχεις εἰ ζῆ τὰ δ' ἄλλα δεύτερόν σ' ἐρήσομαι.

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Μάλιστα τούχείνου μέν εὐτυχεῖς μέρος. ΕΚΑΒΗ.

Ω φίλταθ', ώς εὖ κάξίως σέθεν λέγεις.

990

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Τί δῆτα βούλει δεύτερον μαθεῖν ἐμοῦ; ΕΚΑΒΗ.

Εὶ τῆς τεχούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὶ δεῦρό γ' ώς σὲ χρύριος ἐζήτει μολεῖν.
ΕΚΑΒΗ.

Χρυσός δὲ σῶς ὃν ἦλθεν ἐχ Τροίας ἔχων; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος.

995

#### EKABII.

Σῶσόν νυν αὐτὸν, μηδ' ἔρα τῶν πλησίον. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Πχιστ' · ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὧ γύναι. ΕΚΑΒΗ.

Οἶσθ' οὖν & λέξαι σοί τε καὶ παισὶν θέλω; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Οὐχ οἶδα τῷ σῷ τοῦτο σημανεῖς λόγῳ.

NC. 992. J'aimerais mieux μοι au lieu de μου. — 996. Var. τοῦ πλητίον. — 998-999. Il ne semble pas nécessaire d'écrire δ pour &, ou τοῦτο pour ταῦτα.

989. Τοὐκείνου μέρος « quant à lui », hellénisme usuel.

992. Εἰ τῆς τεχούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου. « Ecqua tamen puero est amissæ

a cura parentis? » Virg. Énéide, III, 341.

996. Τῶν πλησίον équivaut à τῶν τοῦ πλησίον (χεημάτων) ου à τῶν ἀλλοτρίων.

EKABH.

Έστ', ὧ φιληθεὶς ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ φιλεῖ, ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

1000

τί χρημ' δ κάμε και τέκν' ειδέναι χρεών;

EKABH.

χρυσοῦ παλαιαὶ Πριαμιδῶν κατώρυχες. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ταῦτ' ἔσθ' ὰ βούλει παιδὶ σημῆναι σέθεν; ΕΚΑΒΗ.

Μάλιστα, διὰ σοῦ γ΄ εἶ γὰρ εὐσεθης ἀνήρ. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Τί δήτα τέχνων τῶνδε δεῖ παρουσίας:

1005

EKABH.

Άμεινον, ἢν σὺ κατθάνης, τούσδ' εἰδέναι. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καλῶς ἔλεξας τῆδε καὶ σοφώτερον.

EKABH.

Οἶσθ' οὖν 'Αθάνας 'Ιλίας ἵνα στέγαι ;

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ένταῦθ' ὁ χρυσός ἐστι; Σημεῖον δὲ τί;

EKABH.

Μέλαινα πέτρα γῆς ὑπερτέλλουσ' ἄνω.

1010

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

`Ετ' οὖν τι βούλει τῶν ἐκεῖ φράζειν ἐμοί;

EKABII.

Σῶσαί σε χρήμαθ ολς ξυνεξηλθον θέλω.

NC. 1000. Έστ', ω, excellente correction de Hermann, pour ἔστω. — 1007. Boissonade a mis un point en haut après ἐλεξας, et tous les éditeurs auraient dù adopter cette ponctuation, soit parce que la liaison χαλώς καὶ σορώτερον a quelque chose de choquant, soit parce que χαλώς ἔλεξας s'emploie toujours sans complément : cf Oreste, 100, 110, 173; Troy. 1054.

4000. On remarquera la sinistre ambiguïté de ce vers, si heureusement rétabli par Hermann. — Le singulier έστ (ι), auquel se rapporte τί χρημ(α) dans la question de Polymestor, est suivi du pluriel κατώρυχες (v. 1002): figure appelée par les grammairiens σχήμα Πινδαρικόν, et qui se trouve aussi chez les prositeurs grees.

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ποῦ όῆτα: πέπλων ἐντὸς ἢ χρύψασ' ἔχεις; ΕΚΑΒΗ.

Σχύλων εν όχλω ταϊσδε σώζεται στέγαις.

#### ΠΟΛ ΥΜΗΣΤΩΡ.

Ποῦ δ': αίδ' Αχαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί.

1015

#### EKABH.

Ίδιαι γυναικών αίχμαλωτίδων στέγαι.

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Τάνδον δὲ πιστὰ κὰρσένων ἐρημία;

#### EKABH.

Οὐδεὶς Άχαιῶν ἔνδον, ἀλλ' ἡμεῖς μόναι. — 'Αλλ' ἔρπ' ἐς οἴχους ' καὶ γὰρ `Αργεῖοι νεῶν λῦσαι ποθοῦσιν οἴχαδ' ἐχ Τροίας πόδα ' ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ, στείχης πάλιν ξὺν παισὶν οὖπερ τὸν ἐμὸν ῷχισας γόνον.

1020

#### ΧΟΡΟΣ.

Ούπω δέδωκας, άλλ' ίσως δώσεις δίκην:

NC. 1013. Beaucoup d'éditeurs écrivent η, qui se trouve, il est vrui, dans le Marcianus, mais qui n'en vaut pas mieux pour cela. — 1016. Var. : ίδία. — 1023. Nauck retranche ίσως et propose οὔπω δέδοικας ου οὖπω δέδιας. J'aimerais mieux : ο ὖτοι δέδοικας ᾶν ἴσως δώσεις δίκην, ou bien, s'il faut un dimètre dochmiaque, οὖτι δέδοικας, άλλὰ δώσεις δίκην.

1013. Construisez: ἢ κρύψασ' ἔχεις ἐντὸς πέπλων. Quoique la seconde question ne soit pas opposée à la première, ἢ est conforme à l'usage grec (comme an à l'usage latin). On peut en rendre compte par cette périphrase : α ou bien cette question estelle inutile, puisqu'il faut supposer que tu tiens ces trésors cachés dans tes vêtements?» Voy. Krüger, Grammaire grecque, I, 69, 29, 2. Cp. Iph. Taur. 1042 et 1168.

1019-1020. Nεῶν λῦσα: πόδα, « délier le pied (entravé) des vaisseaux», comme on délierait le pied d'un cheval: trope sacile à saisir Le mot πους ne peut guère désigner le càble par lequel le vaisseau est attaché au rivage, τὰ ἀπόγεια σχοινία (schol.). Comme terme de marine πούς se dit toujours de l'un des deux cordages attachés aux deux bouts inférieurs de la voile. La phrase ναῦς ἐχίνησεν πόδα, ν. 040, ne se rapportait

pas non plus à aucune partie du vaisseau, ni des agrès.

1022. Ce vers cache un sens sinistre, comme celui qu'Eschyle plaça dans la bouche de Clytemnestre, Agum. 911: Ές δωμ' ἀελπτον ως ὰν ἡγῆται Δίκη. « afin que la Justice le conduise dans la maison inespérée», c'est-à-dire en apparence: «le palais des Atrides», au fond: « la maison de Pluton.»

1023. Si Polymestor semblait devoir jouir encore d'une longue impunité, on comprendrait que le chœur dit : « Tu n'as pas encore expié ton crime; mais tu l'expieras. » Ici, cette pensée semble tout à fait déplacée. D'après les conjectures proposées ci-dessus, le sens de ce vers est : « Tu ne te doutes point du châtiment qui t'attend »; et c'est là ce que demandent et la situation et les vers suivants.

άλίμενόν τις ώς είς άντλον πεσών λέχριος, ἐχπεσεῖ φίλας χαρδίας, άμέρσας βίον. Τὸ γὰρ ὑπέγγυον Δίκα καὶ θεοῖσιν οὖ ξυμπίτνει, δλέθριον δλέθριον χαχόν. Ψεύσει σ' όδοῦ τῆσδ' ἐλπὶς ή σ' ἐπήγαγεν. θανάσιμον πρός 'Αίδαν, ιὼ τάλας' απολέμω δε χειρί λείψεις βίον.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

"Ωμοι, τυφλοῦμαι φέγγος δμμάτων τάλας.

1035

1025

1030

ΧΟΡΟΣ.

'Ηκούσατ' ἀνδρὸς Θρηκὸς οἰμωγὴν, φίλαι ;· ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

"Ωμοι μάλ' αὖθις, τέχνα, δυστήνου σφαγῆς.

NC. 1025. Πεσών, correction de Porson pour έμπεσών, leçon introduite pour saire de ce vers quelque chose qui ressemblat à un trimètre. — 4028. Hermann a corrigé la leçon ἐκπέση. — 1027. Βίον, correction de Hermann pour βίοτον, faute que le Marcianus présente aussi au v. 1034, et qui s'explique dans les deux cas comme celle du v. 1025. — 4030. La leçon vicieuse ου ξυμπίτνει est ancienne, puisque Didymos s'efforça déjà de l'expliquer tant bien que mal. La correction est due à Hemsterhuys. — 1031. Dindorf retranche l'un des deux ολέθριον. Mais si ce vers était dochmiaque, je crois qu'il ne serait pas séparé du précédent par un hiatus. — 1032-33. Ces deux vers semblent encore altérés de manière à en faire des trimètres ou à les rapprocher de cette mesure. Faut-il écrire ψεύσει σ' όδου τῆσδ' ἐλπὶς ή σ' | ήγαγε σανάσιμον πρὸς "Αιδαν, τάλας? — 1036, ainsi que 1038, 1041 sqq. et 1047 sq., étaient autrefois attribués aux demi-chœurs, d'après des manuscrits d'une date récente.

1025-1027. Άλίμενον.... βίον, tel qu'un homme qui tombe au fond de la haute mer par le flanc (c'est-à-dire par une chute imprévue et sans espoir de revenir sur l'eau), tu seras précipité du haut de tes espérances en perdant la vie. Je prends έχπεσει φίλας χαρδίας dans le sens de άποσφαλήσει φρενών, έλπίδων. Tous les commentateurs expliquent cette phrase : « exa cides cara anima », sens qui ne diffère pas de celui de άμέρσας βίον. Pour échapper à cette tautologie, Brunck et d'autres veulent que cette dernière phrase, evidemment synonyme de odieau: Biov, signilie : « Ayant privé (un autre) de la vic », ellipse qui me semble inadmissible.

1027-1031. Τὸ γὰρ.... κακόν, là où

échoient à la fois la dette à payer à la justice et celle qui est due aux dieux, le malheur est mortel, inevitable. Cp. v. 799 sq. et 852 sq.

1033. Θανάσιμον ne se rapporte pas à 'Aίδαν, mais à σ(ε), c'est-à-dire à Polymestor.

1035. Ici l'on entend Polymestor crier derrière la scène.

4037. On croit généralement qu'ici Polymestor ne se plaint plus de son propre sort, mais qu'il s'apitoie sur celui de ses enfants, qui viennent d'être égorgés par les Troyennes. Cependant la phrase ouoi (ou oiuoi) μάλ' αὐθι:, dont le sens n'est pas douteux, s'oppose a cette explication. Agamemnon, chez Eschyle (.1gam. 1345), et Clytemnestre, chez Sophocle (Electre, 1416) se

#### ΧΟΡΟΣ.

Φίλαι, πέπραχται χαίν' ἔσω δόμων χαχά.

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Άλλ' οὐτι μὴ φύγητε λαιψηρῷ ποδί · βάλλων γὰρ οἴχων τῶνδ' ἀναρρήξω μυχούς.

1040

#### ΧΟΡΟΣ.

'Ιδού, βαρείας χειρός όρμᾶται βέλος. Βούλεσθ' ἐπεισπέσωμεν; ὡς ἀχμή χαλεῖ Έχάδη παρεῖναι Τρωάσιν τε συμμάχους.

#### EKABH.

Άρασσε, φείδου μηδέν, ἐχδάλλων πύλας '
οὐ γάρ ποτ' ὄμμα λαμπρὸν ἐνθήσεις χόραις,
οὐ παῖδας ὄψει ζῶντας οῦς ἔχτειν' ἐγώ.

1045

#### ΧΟΡΟΣ.

Ή γὰρ καθεῖλες Θρηκίου κράτος ξένου, δέσποινα, καὶ δέδρακας οἶάπερ λέγεις;

#### EKABH.

\*Οψει νιν αὐτίχ' ὄντα δωμάτων πάρος τυφλὸν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδὶ,

1050

NC. 4044. Certains commentateurs grecs et Hermann donnent ce vers à Polymestor. — 4047. Les manuscrits portent καθείλες θρήκα καὶ κρατείς ξένου. Hermann proposait de changer ξένου, qui est une cheville, en ξένου. Mais κρατείς, qui ne peut avoir ici que le sens de « tu le tiens en ton pouvoir », me semble encore plus inadmissible. Je crois avoir rétabli la justesse de l'expression et le style poétique en mettant Θρηκίου κράτος à la place de θρήκα καὶ κρατείς.

servent des mêmes mots en recevant un second coup; l'OEdipe et l'Hercule de Sophocle poussent ce cri (OEd. Roi 1317;
Trach. 1206) en ressentant une nouvelle
atteinte de leur mal. Polymestor aussi recoit un second coup en s'écriant δυοι μάλ
αὐθις: mais en même temps sa pensée revient sur ses enfants, et les mots δυστήνου
σφαγῆς, qu'il faut traduire : « qu'on nous
égorge misérablement! » se rapportent à
la fois au père aveuglé et aux fils massacrés.

4039-1041. Polymestor dit qu'il finira par atteindre les Troyennes à force de les poursuivre de projectiles lancés assez vigoureusement pour traverser les parois de la maison. En effet, l'un de ces projectiles vient tomber sur la scène, et donne lieu à l'exclamation du chœur.

1047. Θρηνίου κράτος ξένου. Cette périphrase, synonyme de celles qu'Homère forme avec βίη, ἰς, μένος, σθένος, fait ressortir ce qu'il y a de merveilleux dans cette victoire d'une faible femme sur un homme robuste. Les particules ἡ γάρ et les mots και δέδρακας οἰάπερ λέγεις, indiquent que le chœur a peine à y croire.

1050. Τυφίω ποδί, d'un pied aveugle. Sophoele dit ἀμαυρῶ κώιω, OEd. Col. 182. — Παραφόρω. Cet adjectif, qui se rapporte d'ordinaire à l'égarement de l'esprit, indique ici la marche incertaine de l'aveugle.

παίδων τε δισσῶν σώμαθ', οῦς ἔχτειν' ἐγὼ σὺν ταῖς ἀρίσταις Τρῳάσιν · δίχην δέ μοι δέδωχε · χωρεῖ δ', ὡς ὁρᾳς, ὅδ' ἐχ δόμων. Αλλ' ἐχποδὼν ἄπειμι χἀποστήσομαι θυμῷ ῥέοντα Θρῆχα δυσμαχωτάτῳ.

1055

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Όμοι ἐγὼ,
πᾶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾶ κέλσω;
Τετράποδος βάσιν θηρὸς ὀρεστέρου,
τιθέμενος ἐπὶ ποδὶ κατ' ἴχνος χέρα;
Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ τάνδ',
ἐξαλλάξω, τὰς ἀνδροφόνους
μάρψαι χρήζων
Ἰλιάδας, αἴ με διώλεσαν;

1060

NC. 4055. Les manuscrits portent θυμῷ ῥέοντι Θρηκί. La variante mal autorisée ζέοντι est une correction inutile. On a proposé plusieurs moyens d'éviter l'enchevêtrement des datifs : θυμὸν ζέοντι, πολλῷ ῥέοντι, etc. J'ai écrit ῥέοντα Θρῆκα. Les copistes auront méconnu la construction de ἀποστήσομαι avec l'accusatif. — 4056. S'il faut un dochmiaque, on peut suppléer τλάμων à la fin du vers, ou bien écrire, avec Hermann, ῷ μοί μοι ἐγώ. — 4059. J'ai corrigé la leçon τιθέμενος ἐπὶ χεῖρα κατ' ἴχνος, qui n'effre pas le sens que l'on demande : α marchant à la fois des pieds et des mains. » Expliquer ainsi les mots que nous venons de citer, c'est méconnaître la valeur des prépositions ἐπὶ et κατά, ainsi que la signification de ἴχνος, mot qui pourrait désigner aussi bien la trace des mains que celle des pieds, lorsqu'il s'agit d'un homme qui marche à quatre pattes. Il faut écrire ἐπὶ ποδὶ χεῖρα κατ' ἴχνος, ou plutôt, en rétablissant le dimètre dochmiaque, ἐπὶ ποδὶ κατ' ἴχνος χέρα. Ce dernier mot ayant été transposé afin de le rapprocher de ἐπὶ ποδί, un copiste pouvait facilement oublier ποδὶ après ἐπί.

1054-1055. ἀποστήσομαι Θρῆκα. Cp. Xénophon, Cynég. III, 3: ἀρίστανται τὸν ἡλιον. C'est ainsi que l'on trouve ἐκστῆναι, ὑποχωρεῖν et d'autres verbes encore, construits avec l'accusatif d'après l'analogie de φεύγειν.

4056-4057. Le fond de la scène s'ouvre. On voit l'intérieur de la tente, les enfants étendus sans vie, et l'aveugle qui s'apprête à poursuivre les meurtrières. — Πα κελσω; où dois-je aborder? c'est-à-dire, où dois-je m'arrêter? comment arriver au but de ma course?

1058-1059. Τετράποδο;... χέρα. L'aveugle ne marche avec ses pieds et ses mains sous les yeux du spectateur; il se demande seulement s'il ne fera pas ainsi.

Ceux qui entendent ce passage autrement font injure à Euripide et au public athénien. — Bάσιν n'est pas le régime de τιθέμενοι, mais une apposition qui se rapporte à toute la phrase τιθεμενο; ἐπὶ ποδί.... χέρα. (Cp. Oreste, 1105: Ἑλένην κτάνωμεν, Μενέλεω λύπην πικράν) Cette phrase peut se traduire : «en mettant avec le pied la main (et le pied et la main) dans les traces que je suis ». Κατ' ίχνο; est bien rendu par la glose d'Hésychius: κατακοίουθήσα τα ίχνη. On comprend maintenant l'épithète d'òρεστέρου ajoutée à θηρός: Polymestor voudrait courir comme une bête sauvage après ses ennemies.

1080-1081. Ποίαν.... εξαλλάξω; Cf. v. 162 : Ποίαν, η ταύταν η χείναν, στείχω;

Τάλαιναι χόραι τάλαιναι Φρυγῶν, ὧ χατάρατοι, 1065 ποι καί με φυγά πτώσσουσι μυχών; Είθε μοι δμμάτων αίματδεν βλέφαρον άχέσσαιο τυφλόν, άχέσσαι', Άλιε, φέγγος ἐπαλλάξας. Λã. - σίγα κρυπτάν βάσιν αἰσθάνομαι 1070 τάνδε γυναιχών. Πᾶ πόδ' ἐπάξας σαρχῶν ὀστέων τ' ἐμπλησθῶ, θοίναν άγρίων τιθέμενος θηρών, άρνύμενος λώβαν λύμας ἀντίποιν' ἐμᾶς; ὧ τάλας. 1075 Ποῖ πᾶ φέρομαι τέχν' ἔρημα λιπών Βάχχαις Άιδου διαμοιρᾶσαι,

NC. 1064. Hermann a transposé la leçon τάλαιναι τάλαιναι κόραι Φρυγῶν. — 1068. J'ai corrigé la leçon ἀκέσαι', ἀκέσαιο τυφλόν, "Αλιε. — 1069. On lisait ἀπαλλάξας, et on donnait à ce participe pour régime τυφλόν φέγγος, en attribuant à ces mots le sens de cécité. J'ai écrit ἐπαλλάξας. Reiske avait proposé νέφος ἀπαλλάξας. — 1071. On lisait autrefois τᾶνδε. Τάνδε, rétabli par Seidler, se trouve dans quelques bons manuscrits. — 1073. Seidler a transposé la leçon θηρῶν τιθέμενος. — 1074-1075. Peut-ètre λύμας λώβαν. Ensuite, ὧ τάλας, pour ἰὼ τάλας, est dù à Hermann. — 1078-1079. Σφακτὰ κυσίν τε, correction de Dindorf pour σφακτὰν κυσί τε. J'ai placé après ἀνήμερον le second τε, qui se trouvait après ὀρείαν ου οὐρείαν.

σφακτά κυσίν τε φονίαν δαῖτ' ἀνήμερόν τ'

1066. Le génitif μυχῶν dépend de ποῖ. C'est ainsi qu'on dit ποῦ γῆς, ubi terrarum? 1067-1069. Polymestor demande au Soleil, qui est le dieu du jour et la source de la lumière, de guérir ses yeux aveugles (ἀκέσσαιο βλέφαρον τυφλόν) en faisant succèder la clarté aux ténèbres (φέγγος ἐπελλάξας). Cette idée est conforme aux traditions grecques. C'est ainsi que, d'après la fable, Orion recouvra la vue en rallumant, comme dit Preller, la lumière de ses yeux aux rayons du soleil (ἀνέβλεψεν, ἐκκαείς ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος, Apollodore, I, IV, 3).

όρείαν έχδολάν:

1072-1073. En prêtant au roi Thrace ce langage féroce, ces appétits de bête sauvage, Euripide se souvenait, je crois, de ce qu'Homère raconte du cyclope Polyphème: "Ησθιε δ' ώστε λέων όρεσίτροφος, οὐδ' ἀπελειπεν, "Εγκατά τε σάρκα; τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.... Αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν 'Ανδρόμεα κρέ' ἔδων (Odyssée, IX, 292 sq.; 296 sq.).

1076-1079. Polymestor se ravise. Au lieu de continuer la poursuite des fugitives, il revient vers la tente, afin de préserver au moins les cadavres de ses enfants. — Βάχχαις Αιδου, à ces Ménades des enfers, à ces femmes saisies d'un délire meurtrier. Iole est appelée Αιδος Βάχχα dans Hippolyte v. 550; et dans Herc. fur. 1119, on lit Αιδου Βάχχος. — Σφαχτά.... ἐχδο-

Πᾶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾶ χάμψω, ναῦς ὅπως ποντίοις πείσμασι λινόχροχον φᾶρος στέλλων, ἐπὶ τάνδε συθεὶς τέχνων ἐμῶν φύλαξ ὀλέθριον χοίταν;

#### XOPO2.

<sup>3</sup>Ω τλημον, ώς σοι δύσφορ' εἴργασται κακά 1085 δράσαντι δ' αἰσχρὰ δεινὰ τὰπιτίμια [δαίμων ἔδωκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς].

1080

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Αἰαῖ, ἰὼ Θρήκης
λογχοφόρον ἔνοπλον εὔιππον Ἄρει κάτοχον γένος.
1090
Ἰὼ ἀχαιοὶ, ἰὼ ἀτρεῖδαι ·
βοὰν βοὰν ἀυτῶ, βοάν ·
ὧ ἴτε, μόλετε πρὸς θεῶν.
Κλύει τις, ἢ οὐδεὶς ἀρκέσει ; τί μέλλετε ;
Γυναῖκες ὥλεσάν με,
γυναῖκες ἀλεσάν με,
δεινὰ δεινὰ πεπόνθαμεν.

NC. 1080. Les mots πα βω, qui se lisaient à la fin du vers, ont été remis par Porson à leur place véritable. Cp. v. 1057. — Πα κάμψω doit-il changer de place avec πα κέλσω (v. 1057)? Ce dernier verbe s'accorderait parfaitement avec la comparaison qui va suivre. — 1081. En mettant ατε à la place de ὅπως, on aurait un dimètre dochmiaque. — 1087. Ce vers, identique, ou peu s'en faut, à 722, et évidemment interpolé, a été d'abord condamné par Hermann. — 1089-1090. Dindorf écrit Αρηῖ, en continuant le mètre péonique. — 1098. Le manuscrit de Paris omet ω. Porson écrit ἵτ' ἵτε. — 1097. Peut-être : δεινὰ, φεῦ, δεινὰ πεπόνθαμεν.

λάν, égorgés pour servir de repas sanglant aux chiens et pour être jetés sans pitié sur la montagne.

1080-1084. Πᾶ κάμψω. Sous-entendez γόνο ou κῶλα. Antigone invite son père à se reposer, en disant κῶλα κάμψον τοῦδ' ἐπ' ἀξέστου πάγου, Sophocle, OEd. Col. 19. — Πείσμασι.... φᾶρος στέλλων, en pliant la voile au moyen des cordages. On trouve déjà chez Homère ἰστία στέλλειν. Cela se fait quand le marin approche du rivage et peut y arriver par quelques coups de rame. C'est ainsi que Polymestor, re-

nonçant à la course lointaine qu'il allait entreprendre, veut revenir en quelques pas vers la tente qu'il vient de quitter, le gite de ses enfants morts, τέχνων ὁλέθριον χοίταν, qu'il protégera contre l'insulte, φύλαξ.

4086. Ce vers offre un sens complet. La sentence générale qu'il renferme serait gâtée par l'addition du vers que nous avons mis entre crochets. On remarquera d'ailleurs que les deux morceaux chantés par Polymestor sont suivis chacun d'un distique du chœur.

1090. Άρει κάτοχον, possede de Mars, equivant à άρειμανής.

"Ωμοι έμᾶς λώδας.

Ποῖ τράπωμαι, ποὶ πορευθῶ;
[αἰθέρ'] ἀμπτάμενος οὐράνιον
ὑψιπετὲς εἰς μέλαθρον, 'Ωρίων
ἢ Σείριος ἔνθα πυρὸς φλογέας
ἀφίησιν ὄσσων αὐγὰς, ἢ τὸν κιὸα
μελάγγρωτα πορθμὸν ἄξω τάλας;

1105

1100

χορος.

Συγγνώσθ', ὅταν τις κρείσσον' ἢ φέρειν κακὰ πάθη, ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης. —

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κραυγῆς ἀχούσας ἦλθον οὐ γὰρ ήσυχος πέτρας ὀρείας παῖς λέλαχ ἀνὰ στρατὸν Ἡχὼ, διδοῦσα θόρυβον εἰ δὲ μὴ Φρυγῶν πύργους πεσόντας ἦσμεν Ἑλλήνων δορὶ, ρόβον παρέσχεν οὐ μέσως ὅδε χτύπος.

1110

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

 $^{3}\Omega$  φίλτατ $^{3}$ , ήσθόμην γὰρ, Αγάμεμνον, σέθεν

NC. 4100. Le mot αἰθέρ(α) est regardé, par la plupart des critiques modernes, comme interpole. Une scholie porte: Έν τισι τὸ αἰθέρα περισσὸν καὶ οὐ φέρεται. On pourrait toutefois, sans alterer le mètre péonique, écrire αἰθέριος. Cp. Medée 440: Αἰθερία οἱ ἀνέπτα, et Androm. 830: Ερρ' αἰθέριον.... λεπτόμιτον φάρος. — 4105. Dindorf a corrigé les leçons ἢ τὸν ἐς ἀἰδαν, ου ἀίδαο, ου ἀίδα. — 4106. Variante: μελανόγρωτα. — 4113. Lu conjecture παρέσχ' ἄν a été réfutée par Elmsley. Les Attiques disaient παρέσχεν ἄν.

1099-1106. Chez les tragiques, les malheureux souhaitent souvent de descendre au fond de la terre ou d'être enlevés jusqu'au ciel. Cf. Hipp. 732 sqq. et 1290 sqq. Ici le poëte a su, par un trait heureux, approprier ce vœu banal à la situation particulière de Polymestor. En parlant du ciel, l'aveugle semble envier Orion et Sirius, dont les yeux lancent des flammes, πυρὸς φλογέας ἀφιησιν ὅσσων αὐγάς. — Ύψιπετες ne diffère guère de ὑψηλόν : il ne faut pas insister sur le sens p imitif du second élément de ce composé poétique.

1107-1108. Συγννώσθ' (συγγνώστά). Voyez sur ce pluriel Hipp. 269; Méd. 491 et 703. — Κρείσσον' η φέρειν κακά, des maux trop lourds pour les porter, pour être por-

 tés. Les Grecs mettent, dans les phrases de cette espèce, l'infinitif à l'actif plutôt qu'au passif. — Έξαπαλλάξαι se prend ici intransitivement.

1100-1110. Il est évident que la négation porte sur ήσυχος, et non sur λέλακε. Agamemnon dit que l'écho des montagnes n'est pas resté tranquille, mais qu'il a retenti bruyamment et a donné l'alarme.

1113. Παρέσχεν. La particule αν n'est pas absolument nécessaire. Les Latins aussi mettent quelquesois l'indicatif pour le subjonctif de l'imparfait dans les phrases hypothétiques. Cp. Cicéron, Verr. 11, v, 49: « Si per Metellum licitum esset, matres « illorum miserorum sororesque venie- « bant. »

φωνῆς ἀχούσας, εἰσορᾶς & πάσχομεν; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

1115

# "Ea

Πολυμῆστορ ὧ δύστηνε, τίς σ' ἀπώλεσεν; τίς ὅμμ' ἔθηκε τυφλὸν αίμάξας κόρας, παῖδάς τε τούσδ' ἔκτεινεν; ἢ μέγαν χόλον σοὶ καὶ τέκνοισιν εἶχεν ὅστις ἢν ἄρα.

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Έκάδη με σὺν γυναιξὶν αἰχμαλώτισιν ἀπώλεσ', οὐκ ἀπώλεσ' ἀλλὰ μειζόνως.

1120

#### ATAMEMNON.

Τί φής; σὺ τοὔργον εἴργασαι τόδ', ὡς λέγει; σὺ τόλμαν, Ἑχάδη, τήνδ' ἔτλης ἀμήχανον;

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

"Ωμοι, τί λέξεις; ἢ γὰρ ἐγγύς ἐστί που;
Σήμηνον, εἰπὲ ποῦ 'σθ', ἵν' ἀρπάσας χεροῖν
διασπάσωμαι καὶ καθαιμάξω χρόα.

1125

#### AFAMEMNON.

Ούτος, τί πάσχεις;

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Πρός θεῶν σε λίσσομαι, μέθες μ' ἐφεῖναι τῆδε μαργῶσαν χέρα.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

"Ισχ' · ἐκδαλὼν δὲ καρδίας τὸ βάρδαρον λέγ', ὡς ἀκούσας σοῦ τε τῆσδέ τ' ἐν μέρει κρίνω δικαίως ἀνθ' ὅτου πάσχεις τάδε.

1130

# ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Λέγοιμ' άν. Ήν τις Πριαμιδών νεώτατος

1121. 'Απώλεσ', οὐκ ἀπώλεσ' ἀλλὰ μειζόνως. Les mots usuels ne lui semblent pas assez forts pour exprimer l'horreur de ce supplice. On trouve une tournure analogue au v. 667.

1124. Τί λέξεις: que dis-tu? Voy., sur ce futur, v. 511 et Hipp. 353 avec la note.

1127. Τί πάσχεις, que deviens-tu? quelle idée te prend? de quelle fureur es-tu saisi?

4128. Μαργῶσαν χέρα. Cp. Soph. Ajax 50: Ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου.

1432. On dit à la première personne λέγοιμ' αν, je puis parler, c.-à-d. : je vais

Πολύδωρος, Έχαθης παῖς, ὃν ἐχ Τροίας ἐμοὶ πατήρ δίδωσι Πρίαμος εν δόμοις τρέφειν, ύποπτος ών δή Τρωικής άλώσεως. 1135 Τοῦτον κατέκτειν'. Άνθ' ὅτου δ' ἔκτεινά νιν. άχουσον, ώς εὖ καὶ σοφή προμηθία. Έδεισα μή σοὶ πολέμιος λειρθεὶς ὁ παῖς Τροίαν άθροίση καὶ ξυνοικίση πάλιν, γνόντες δ' Αγαιοί ζώντα Πριαμιδών τινα 1140 Φρυγῶν ἐς αἶαν αὖθις ἄρειαν στόλον κάπειτα Θρήκης πεδία τρίδοιεν τάδε λεηλατούντες, γείτοσιν δ' είη κακὸν Τρώων εν ῷπερ νῦν, ἄναξ, ἐχάμνομεν. Έχαθη δὲ παιδός γνοῦσα θανάσιμον μόρον 1145 λόγω με τοιῷδ' ἤγαγ', ώς κεκρυμμένας θήχας φράσουσα Πριαμιδών έν Ίλίω χρυσοῦ : μόνον δὲ σὺν τέχνοισί μ' εἰσάγει δόμους, ίν' άλλος μή τις είδείη τάδε. Ίζω δὲ κλίνης ἐν μέσω κάμψας γόνυ: 1150 πολλαί δὲ, γειρὸς αί μεν εξ άριστερᾶς, αί δ' ἔνθεν, ώς δή παρά φίλω, Τρώων κόραι

NC. 4137. Nauck retranche ce vers sans raison suffisante. Voy. la note explicative. — 4139. Nauck : ἀθροίσαι καὶ ξυνοικίσαι. — 4148-49. Nauck veut que le mot χρυσοῦ, ainsi que la phrase ἔν' ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε, soient interpolés : il oublie que θήκας Ποιαμιδῶν, sans χρυσοῦ, désignerait les tombeaux des Priamides. — 4154. Les manuscrits portent χεῖρες. La correction χειρός est due à Milton.

parler; comme on dit à la seconde personne : λέγοις ἄν, tu peux parler, c'est-à-dire parle.

1135. Υποπτος ων, pressentant. C'est ainsi que μεμπτός (Soph. Trach. 446), μενετός (Aristoph. Oiseaux 1620) et d'autres adjectifs verbaux ont quelquefois le sens actif. Cp. Hipp. 1347.

1436-1437. Εὖ (ἔχτεινά νιν) ne veut pas dire: « Je l'ai bien tué, » mais « j'ai bien fait de le tuer». Cp. Soph. Antig. 904: Καίτοι σ' ἐγὼ 'τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. — Les deux vers peuvent se rendre ainsi: « Je l'ai tué. Quant aux motifs pour lesquels je l'ai tué, apprends comme j'ai bien

agi et comme j'ai obéi à une sage prévoyance. »

1439. Τροίαν άθροίση. « Rassembler Troie » veut dire « rassembler les débris de Troie, rassembler les Troyens. »

1141. Άρειαν, à l'optatif, après les subjonctifs άθροίση καὶ ξυνοικίση n'est pas contraire à l'usage. V. Krüger, Gramm. gr. 54, 8, 2 et 9.

1143 - 1144. Γείτοσιν... ἐκάμνομεν. Construisez: (τοῖς) δὲ Τρώων γείτοσιν είη τὸ κακὸν ἐν ῷπερ νῦν ἐκάμνομεν.

1146. "Ηγαγ(ε) équivaut à ὑπήγαγε, elle m'attira dans le piége.

1152. 'Ω; δή, utpote scilicet.

θάκους ἔχουσαι, κερκίδ' 'Ηδωνῆς χερὸς ἤνουν, ὑπ' αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέπλους '
ἄλλαι δὲ κάμακα Θρηκίαν θεώμεναι 1155 γυμνόν μ' ἔθηκαν διπτύχου στολίσματος. Όσαι δὲ τοκάδες ἦσαν, ἐκπαγλούμεναι τέκν' ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς γένοιτο, διαδοχαῖς ἀμείδουσαι [διὰ χερός].
Κἄτ' ἐκ γαληνῶν — πῶς δοκεῖς: — προσφθεγμάτων

εὐθὺς λαδοῦσαι φάσγαν' ἐκ πέπλων ποθὲν κεντοῦσι παῖδας, αἱ δὲ πολεμίων δίκην ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας καὶ κῶλα ' παισὶ δ' ἀρκέσαι χρήζων ἐμοῖς, εἰ μὲν πρόσωπον ἐξανισταίην ἐμὸν,

1165

NC. 1153-54. Hermann a corrigé les leçons sautives θάχουν, ἔχουσαι et ἢνουν θ' ὑπ' αὐγάς. — 1156. Le scholiaste cite la variante διπτύχου στοχίσματος. — 1159. Var. γένοιντο. — Les mots διὰ χερός, écrits sur une rature dans les deux meilleurs manuscrits, sont évidemment une glose. Il saut en dire autant des variantes (ἀμείδουσαι) χερῶν εί χεροῖν, inadmissibles après ἐν χεροῖν, qui se trouve dans la même phrase.

4156. Διπτύχου στολίσματος. On croit généralement que, par ces mots, Polymestor désigne son vêtement et sa lance. Cette explication est inadmissible. D'abord, il ne s'agit plus ici des femmes qui examinaient le vêtement de Polymestor, mais d'autres : άλλαι. Ensuite, pourquoi les Troyennes Pauraient-elles dépouillé de son vêtement? Elles n'avaient aucun motif de le faire, et elles ne le sirent point, puisque Polymestor le porte encore : il vient de dire τούσδε πέπλους. Il faut donc entendre par δίπτυχον στόλισμα les deux lances que les guerriers avaient coutume de porter, διπαλτία, et on n'a pas besoin, pour obtenir ce sens, d'écrire avec le scholiaste στοχίσματος (ou plutôt στοχάσματος, mot qui se lit dans les Bacchantes, v. 1157). Στόλισμα peut désigner des armes : cp. Suppl. 659 : "Εστολισμένον δορί. Personne ne s'y serait trompé, si le poête avait écrit au vers

précédent κάμακε θρηκίω; mais le singulier κάμακα est un singulier général, qui laisse indéterminé le nombre des lances : c'est ainsi que nous pouvons dire que les femmes regardaient avec admiration une lance de Thrace.

1157. Έχπαγλούμεναι est plus fort que θαυμάζουσαι : elles se récriaient sur la beauté des enfants.

1158-1159. Ω. πρόσω... ἀμείδουσαι, en se les passant les uues aux autres, afin de les éloigner de leur père.

1160. Ho; ôoxeic; Nous avons déjà rencontré cette locution familière, Hipp. 446.

1162. Κεντούσι. Sous-ent. αξ μέν, qui se tire de αξ δέ, comme au vers 28 άλλοτε était sous-entendu dans le premier membre de phrase.

1165-1166. Εί.... ἐξανισταίην. Cet optatif marque la répétition du fait, de même que l'imparfait κατείχον dans la phrase principale. — Κόμης κατείχον. Suppléez με : car κόμης veut dire : « par les cheveux.» Comp. λαδών χερός et κώπης λασών, νν. 523 et 543.

χόμης χατείγον, εί δὲ χινοίην χέρας, πλήθει γυναιχών ούδεν ήνυον τάλας. Τὸ λοίσθιον οὲ, πῆμα πήματος πλέον, εξειργάσαντο δείν' εμών γαρ δμμάτων, πόρπας λαδούσαι, τὰς ταλαιπώρους χόρας 1170 χεντοῦσιν, αίμάσσουσιν εἶτ' ἀνὰ στέγας φυγάδες έβησαν εκ δε πηδήσας εγώ θήρ ως, διώχω τὰς μιαιφόνους χύνας, άπαντ' ἐρευνῶν τοῖχον ὡς χυνηγέτης, βάλλων, ἀράσσων. Τοιάδε σπεύδων χάριν 1175 πέπονθα την σην πολέμιον τε σον κτανών, Άγάμεμνον. Ώς δὲ μὴ μαχρούς τείνω λόγους, εί τις γυναίχας τῶν πρίν είρηχεν χαχῶς η νῦν λέγων τις ἔστιν η μέλλει λέγειν, άπαντα ταῦτα συντεμών ἐγώ φράσω: 1180 γένος γάρ ούτε πόντος ούτε γή τρέφει τοιόνδ', ό δ' αξί ξυντυχών επίσταται.

ΧΟΡΟΣ.

Μηδέν θρασύνου μηδέ τοῖς σαυτοῦ κακοῖς

NC. 1173. J'ai mis une virgule après θηρ ως. En effet cette comparaison porte sur ἐκπηδήσας, et non sur διώκω. Ce verbe se rattache à ἄπαντ' ἐρευνῶν τοῖχον ὡς κυνηγέτης, mots qui renferment une seconde comparaison. — 1176. Nauck propose πολέμιον τὸν σόν. — 1179. Stobée, Anthol. LXXIII, 9, cite: ἢ νῦν λέγει τις ἢ πάλιν μέλλει λέγειν. Peut-être faut-il écrire: ἢ νῦν λέγων ἔστ' ἢ πάλιν μέλλει λέγειν, conjecture proposée par Porson, mais non admise par lui.

1168. Πήμα πήματος πλέον, mal qui mit le comble à mes maux. Cf. Médec 234 : Καχοῦ γὰρ τοῦτό γ' ἄλγιον χαχόν.

1176-1176. Le mètre permettait d'écrire σπεύδων χάριν τὴν σὴν πέπονθα. En séparant τὴν σὴν du substantif χάριν et en isolant ainsi le pronom possessif, le poète a fait vivement ressortir l'idée que ce pronom exprime. Polymestor dit à Agamemnon: « C'est à toi que je voulais rendre service, c'est ton ennemi que j'ai tué, et voilà ce que j'ai souffert pour toi. »

4478. Liez εἴ τις τῶν πρίν.

4180. Απαντα ταῦτα est mis en tête de la seconde partie de la période, comme si la première partie avait commencé par ὅσα τις. — Συντεμών équivaut à συντόμως συλλαδών (scholiaste).

1182. 'Ο δ' ἀεὶ ξυντυχών équivaut à ὁ ἐκάστοτε ξυντυχών. α Toutes les fois qu'un homme a affaire à cette engeance (γένος), il connaît la vérité de ce que je dis. » Rien n'est plus fréquent que cette signification de ἀεί. Prométhée dit chez Eschyle (v. 937): Ἡῶπτε τὸν κρατοῦντ' ἀεί, ce qui ne veut pas dire: « Flatte celui qui règne toujours » (Prométhée prétend au contraire que Jupiter tombera); mais: α Flatte chaque fois le maître du jour. »

1183-1184. Τοίς σαυτού κακοίς, à cause

τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψη γένος πολλῶν γὰρ ἡμῶν, αἱ μὲν εἴσ' ἐπίφθονοι, αἱ δ' ἀντάριθμοι τῶν κακῶν πεφύκαμεν.

1185

#### EKABH.

Άγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον : ἀλλ' εἴτε χρήστ' ἔδρασε, χρήστ' ἔδει λέγειν, εἴτ' αὖ πονηρὰ, τοὺς λόγους εἶναι σαθροὺς καὶ μὴ δύνασθαι τἄδικ' εὖ λέγειν ποτέ. Σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ' οἱ τάδ' ἡκριδωκότες, ἀλλ' οὐ δύναιντ ἄν διὰ τέλους εἶναι σοφοὶ, κακῶς δ' ἀπώλοντ' : οὔτις ἐξήλυξέ πω.

1190

NC. 1185-86. Les manuscrits d'Euripide et ceux de Stobée (Anthol. LXIX, 16) portent πολλαὶ γὸρ ἡμῶν et αἱ δ' εἰς ἀριθμὸν τῶν κακῶν: non-sens complet, que certains commentateurs se sont vainement efforcés d'expliquer. Dindorf condamnait ces deux vers. Hermann a écrit ἀντάριθμοι (dont la glose ἐσάριθμοι peut expliquer l'origine de εἰς ἀριθμόν), et Hartung a complété cette heureuse correction en mettant πολλῶν à la place de πολλαί. Voy. le fragment d'Euripide cité ci-dessous. — 1193. Presque tous les manuscrits portent δύνανται. Mais la leçon du Vaticanus δύναινται confirme la variante δύναιντ' ἄν, introduite par Valckenaer, et à tort abandonnée par les derniers editeurs. — 1194-95. ᾿Απώλοντ' οῦτις et ὧδε φροιμίοις, pour ἀπώλοντο κοῦτις et ὧδ' ἐν φροιμίοις, ne se trouvent que dans un manuscrit corrigé, celui de King.

de tes propres malheurs. — Συνθείς, « réunissant », répond à notre expression familière : « en bloc ».

11.85-11.86. Πολλῶν γὰρ.... πεφύκαμεν. Dans le grand nombre des semmes, il y en a qui se rendent officuses; mais d'autres parmi nous (c'est-à-dire: mais les bonnes) sont saites pour balancer le nombre (ἀντάριθμοι πεφύκαμεν) des mauvaises. — On a rapproché de ces vers ce quatrain du Protésilas d'Euripide (chez Stobée LXIX, 9): "Όστις δὲ πάσας συντιθεὶς ψέγει λόγω Γυναϊκας ἐξῆς, σκαιός ἐστι κοὺ σοφός. Πολλῶν γὰρ οὐσῶν τὴν μὲν εὐρήσεις κακὴν, Τὴν δ', ὥσπερ αὕτη, λῆμ' ἔχουσαν εὐγενές.

1189-1191. Έδρασε au singulier, après le pluriel ἀνθρώποισιν. Ce passage d'un nombre à l'autre est tout à fait conforme aux libres allures du vieux grec. On sent d'ailleurs que le singulier « si quelqu'un a fait » vaut mieux ici que le pluriel « s'ils ont fait.» Par une liberté analogue, δύνα-

σθαι a pour sujet τὸν λέγοντα, celui qui parle, idée non exprimée et qu'il saut tirer de λόγους.

1192-1194. Voilà une sortie contre les mauvais rhéteurs, les hommes qui ont inventé des procédés subtils (ήχριβηχότες) pour faire triompher, comme on disait alors à Athènes, la cause faible sur la cause forte. Aristophane les flétrit du nom de λεπτολόγοι, et il a dù applaudir ces vers, qui pourraient servir d'épigraphe aux Nuces. En esset, le dénoûment de cette comédie met en action les mots χαχῶς δ' ἀπώλοντο. Il ne faut pas oublier toutesois qu'Aristophane en veut à la rhétorique et à la philosophie elles-mêmes, tandis qu'Euripide n'en condamne l'abus que pour en mieux recommander le bon usage (cf. v. 814 sqq.). —'Aλλ' ού.... σοφοί, leur sagesse ne peut se soutenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire : il se trouve à la fin qu'ils n'ont pas été aussi sages qu'on pensait, Cp. Médée 583: "Egri δ' οὐκ ἔγαν σοφός.

Καί μοι το μέν σον ώδε φροιμίοις έχει. 1195 πρός τόνδε δ' είμι και λόγοις άμείψομαι. δς φής Άχαιῶν πόνον ἀπαλλάσσων διπλοῦν Άγαμέμνονός θ' έχατι παῖδ' ἐμὸν χτανεῖν. Άλλ' ὧ κάκιστε, πρῶτον οὔποτ' ἄν φίλον τὸ βάρδαρον γένοιτ' ἄν Ελλησιν γένος, 1200 ούδ' ἄν δύναιτο. Τίνα δὲ καὶ σπεύδων χάριν πρόθυμος ήσθα; πότερα χηδεύσων τινά η ξυγγενής ών, η τίν' αιτίαν έχων; "Η σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα πλεύσαντες αὖθις; τίνα δοχεῖς πείσειν τάδε; 1205 Ο γρυσός, εί βούλοιο τάληθη λέγειν, ἔχτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα χαὶ χέρδη τὰ σά. Έπεὶ δίδαξον τοῦτο πῶς ὅτ՝ εὐτύχει Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ' ἔτι πτόλιν, έζη τε Πρίαμος Έκτορός τ' ήνθει δόρυ, 1210 τί δ' οὐ τότ', εἴπερ τῷδ' ἐβουλήθης χάριν θέσθαι, τρέφων τον παΐδα κάν δόμοις έχων έχτεινας ἢ ζῶντ' ἢλθες Αργείοις ἄγων; Άλλ' ήνίχ' ήμεῖς οὐκέτ' ἐσμὲν ἐν φάει,

NC. 4197. Variantes mal autorisées : πῶς φής et ὅς φησ'. Heimsæth veut qu'on lise οῖς φησ'. Nauck écrit ἀπαλλάξων. — 1201. Οὐδ' ἄν, correction de Dindorf pour οὕτ' ἄν. — 1214. Ἐσμέν, leçon des deux meilleurs manuscrits. Vulgate : ἡμεν.

1496-1497. Λόγοις est pour τοῖς τοῦδε λόγοις, ce qui se comprend assez après τόνδε. Il n'est pas besoin d'écrire οἱς φησ(ι). — "Ος φής. Ce passage subit de la troisième à la seconde personne donne au discours de la vivacité et de la vérité. Porson cite à propos Soph. OEd. Col. 1352: 'Αξιωθεὶς εἶσι κἀκούσας γ' ἐμοῦ Τοιαῦθ', ἃ τὸν τοῦδ' οὖποτ' εὐφρανεῖ βίον "Ος γ', ὧ κάκιστε.... — 'Απαλλάσσων équivaut à ἀπαλλάξων. Le présent marque souvent l'essai, l'intention d'accomplir une action. — Πόνον διπλοῦν, la peine d'assiéger Troie une seconde fois. Cp. 1138 sqq.

1201. Τίνα.... σπεύδων χάριν. Ces mots font allusion à ce que Polymestor avait dit au vers 1175.

1202. Πότερα χηδεύσων τινά, était-ce

dans l'intention de contracter une alliance de famille avec un prince grec?

1203. "Η τίν' αἰτίαν équivaut à ἢ τίν' άλλην αἰτίαν. Cette ellipse est familière aux Grecs. Cp. 1284.

1207. Κέρδη τὰ σά équivaut à αί σαὶ πλεονεξίαι (schol.).

1208. Ἐπεὶ δίδαξον. Ἐπεί « car, en effet, » est quelquesois suivi de l'impératif. Cp. Soph. OEd. Roi 390 : Ἐπεὶ φέρ' εἰπέ.

1211. Τί δ' οὐ τότ(ε). La question marquée par πῶς, v. 1208, est reprise ici, après plusieurs phrases incidentes, par τί, synonyme de πῶς, en ajoutant, conformément à l'usage grec, la particule δέ, qui répond à peu près au français « dis-je » (comment, dis-je....).

καπνῷ δ' ἐσήμην' ἄστυ πολεμίων δαμέν, 1215 ξένον χατέχτας σήν μολόντ' ἐφ' ἐστίαν. Πρός τοῖσδέ νυν ἄχουσον, ώς φανής χαχός. Χρην σ', είπερ ήσθα τοῖς Άχαιοῖσιν φίλος, τὸν χρυσὸν, δν φής οὐ σὸν άλλὰ τοῦδ' ἔχειν, δοῦναι φέροντα πενομένοις τε καὶ χρόνον 1220 πολύν πατρώας γης ἀπεξενωμένοις: σύ δ' ούδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι χερὸς τολμάς, έχων δε καρτερείς έτ' έν δόμοις. Καὶ μὴν τρέφων μὲν ώς σε παῖδ' ἐχρῆν τρέφειν σώσας τε τὸν ἐμὸν, εἶχες ἄν καλὸν κλέος: 1225 έν τοῖς κακοῖς γὰρ άγαθοί σαφέστατοι φίλοι τὰ γρηστὰ δ' αὐθ' ἕκαστ' ἔχει φίλους. Εί δ' ἐσπάνιζες χρημάτων, ὁ δ' εὐτύχει,

NC. 1215. J'ai écrit πολεμίων δαμέν pour πολεμίων ϋπο (par les ennemis), afin de compléter le sens de la phrase. La préposition ὑπὸ ou ϋπο, écrite au-dessus de la ligne pour indiquer la construction, aura pris la place de δαμέν. On avait proposé diverses corrections. Je ne citerai que celle de Heimsoeth, Kritische Studien, I, p. 69: Καπνὸς (conjecture inutile de Canter) δ' ἐσήμην' ἄστυ πυρπολούμενον. — 1217. Variante mal autorisée: φανἢ ου φανεῖ. — 1218. Hermann écrit εἶπερ ἢσθ' ὄντως ᾿Αχαιοῖσιν φίλος, afin d'écarter l'article τοῖς. — 1220. Le Marcianus porte πενομένοις τότε καὶ χρόνον.

4218. Eschyle dit de la ville de Troie, Agam. 818: Καπνῷ δ' άλοῦσα νῦν ἔτ' εὖσημος πόλι; et ce vers est le meilleur commentaire du nôtre. — Ἐσήμην(ε) « annonça » équivaut à φανερὸν ἐγένετο. Cp. Médèc 548: Δείξω σοφὸς γεγώς. Soph. Électre, 24: Σαφῆ σημεῖα φαίνεις ἐσθλὸς εἰς ἡμᾶς γεγώς. — Πολεμίων δαμέν, au lieu de ὑπὸ πολεμίων δαμέν. On retrouve cette construction poétique dans Électre, 123: Σᾶς ἀλόχου σφαγείς. Cf. Soph. Αj. 807: Φωτὸς ἡπατημένη. Quant à ἄστυ δαμέν, cp. Phēnic. 563: Όψει δαμασθὲν ἄστυ Θηβαῖον τόδε.

4249. Toude ne peut guère désigner Agamemnon, comme le vieux scholiaste, qui accuse Euripide de négligence, semble l'avoir pris. Ce pronom doit se rapporter à Polydore, qui vient d'être désigné, v. 1246. Hécube rappelle les vv. 994 sqq., où le roi Thrace convint d'avoir reçu un trésor en dépôt. C'est ainsi que ce passage est expli-

qué dans les scholies rédigées par Thomas Magister.

1223. Τολμάς, in animum inducis. — Καρτερείς, tu persévères.

4224. L'ordre des mots n'est pas aussi étrange que certains commentateurs l'ont prétendu. On le reconnaîtra en complétant la phrase ainsi : σώσας τε (ὥς σε παῖδ' ἐχρῆν σώζειν) τὸν ἐμόν. Si σώσας τε était placé après τὸν ἐμόν, ce complément ne se sous-entendrait plus, et l'unité de la phrase serait rompue.

1225. Κλέος ne se prend pas toujours en bonne part, et καλὸν κλέος s'explique par αἰσχρὸν κλέος, Hélène 135. Voy. notre observation sur καλόν γ' δνειδος. Médée, 514.

1226-1227. Cicéron, de Amic. XVII, 64, cite ce vers d'Ennius: « Amicus certus in re incerta cernitur. » Hartung le croit tiré de la Médée de ce poête, et le rapporte à cet endroit.

υν δ' ουτ' ἐκεῖνον ἀνορ' ἔχεις σαυτῷ φίλον, 1230 χρυσοῦ τ' ὄνητις οἴχεται παῖδές τέ σοι, αὐτός τε πράσσεις ὧδε. Σοὶ δ' ἐγὼ λέγω, Αγάμεμνον, εὶ τῷδ' ἀρκέσεις, κακὸς φανεῖ : οῦτ' εὐσεδῆ γὰρ οὕτε πιστὸν οἴς ἐχρῆν, οὐχ ὅσιον, οὐ δίκαιον εὖ δράσεις ξένον : 1235 αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς κακοῖς σὲ φήσομεν τοιοῦτον ὄντα : δεσπότας δ' οὐ λοιδορῶ.

## ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ · βροτοῖσιν ώς τὰ χρηστὰ πράγματα χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ' ἀεὶ λόγων.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Άχθεινὰ μέν μοι τὰλλότρια κρίνειν κακὰ,

ὅμως δ΄ ἀνάγκη · καὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει,
πρᾶγμ' ἐς χέρας λαβόντ' ἀπώσασθαι τόδε.

Ἐμοὶ δ΄, ἵν' εἰδῆς, οὕτ' ἐμὴν δοκεῖς χάριν
οὕτ' οὖν 'Αχαιῶν ἄνδρ' ἀποκτεῖναι ξένον,
ἀλλ' ὡς ἔχης τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς.

1245
Λέγεις δὲ σαυτῷ πρόσφορ' ἐν κακοῖσιν ὤν.
Τάχ' οὖν παρ' ὑμῖν ῥάδιον ξενοκτονεῖν ·

NC. 4236. Le Vaticanus porte κακοῖσι σε φήσους. Il faut peut-être écrire κακοῖσι φήσομεν, en retranchant le pronoin. Nauek veut εὖ δράσας ξένον, αὐτόν σε χαίρειν τοῖς κακοῖσι φήσους, et cela le conduit à suspecter le vers 1237, qui nous semble au contraire très-authentique

4236. Αὐτὸν.... τοιοῦτον ὅντα équivaut à ὅ•τα καὶ αὐτὸν κακόν. Pour adoucir ce qu'il y a de vif dans ces paroles, Hécube ajoute qu'elle n'entend pas dire une injure à celui qui est son maître (δεσπότας δ' οὐ λοιδοςῶ) : c'est-à-dire, qu'elle est bien sûre qu'Agamemnon n'agira pas ainsi. — Il est curieux que ce couplet d'Hécube, 4187-1237, ait exactement le même nombre de vers que le couplet de Polymestor, 1132-82, auquel il répond : ils en comptent l'un et l'autre cinquante et un. On a signalé la même particularité dans Medèc, 465 sqq., οù se répondent deux couplets de

4236. Αὐτὸν.... τοιοῦτον ὄντα équivaut à ὄψτα καὶ αὐτὸν κακόν. Pour adoucir
ce qu'il y a de vif dans ces paroles, Hécube ajoute qu'elle n'entend pas dire une
injure à celui qui est son maître (δεσπότας
δ' οὐ λοιδοςῶ) : c'est-à-dire, qu'elle est
bien sûre qu'Agamemnon n'agira pas ainsi.

cinquante cinq vers chacun, et dans l'Antigone de Sophocle, 639 sqq., où la différrence d'un vers qu'on remarque entre les
deux couplets qui se répondent (celui de
Créon est de quarante et un vers, celui
d'Hémon de quarante), ne semble pas devoir être attribuée au poète.

1245. 'Ως ἔχης, au subjonctif, et non à l'optatif, quoique le verbe de la phrase principale soit à l'aoriste. Cp. 27, vers semblable à celui-ci, et Medée 245.

1247. Pástov se dit ici d'une faute qui n'a pas de gravité, et que l'on commet facilement. ήμῖν δέ γ' αἰσχρὸν τοῖσιν Έλλησιν τόδε. Πῶς οὖν σε κρίνας μὴ ἀδικεῖν φύγω ψόγον; οὐκ ἄν δυναίμην. 'Αλλ' ἐπεὶ τὰ μὴ καλὰ πράσσειν ἐτόλμας, τλῆθι καὶ τὰ μὴ φίλα.

1250

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Οίμοι, γυναικός, ώς ἔοιχ', ήσσώμενος δούλης ὑφέξω τοῖς κακίοσιν δίκην.

#### EKABH.

Ούχουν διχαίως, εἴπερ εἰργάσω χαχά;

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Οἴμοι τέχνων τῶνδ' ὀμμάτων τ' ἐμῶν, τάλας. 1255 ΕΚΑΒΗ.

'Αλγεῖς · τί δ' ἡμᾶς; παιδός οὐχ ἀλγεῖν δοχεῖς; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Χαίρεις ύβρίζουσ' είς έμ', ὧ πανοῦργε σύ; ΕΚΑΒΗ.

Οὐ γάρ με χαίρειν χρή σε τιμωρουμένην; πολΥΜΗΣΤΩΡ.

'Αλλ' οὐ τάχ', ἡνίκ' ἄν σε ποντία νοτὶς

## EKABH.

μῶν ναυστολήση γῆς ὅρους Ἑλληνίδος;

1260

Κρύψη μέν οὖν πεσοῦσαν ἐκ καρχησίων.

NC. 1254. Tous ou presque tous les manuscrits donnent ce vers à Agamemnon. Οὐχουν Brunck; en conservant la leçon οὐχοῦν, il faudrait mettre un point à la fin du vers. Variante : εἰργάσω τάδε. — 1256. Les bons manuscrits portent τί δέ με ου τί δ' ἐμέ. On a essayé de τί δαί με; de τί δη 'μέ; de τί δ'; η 'μέ. J'ai adopté la correction de Scaliger et de Porson.

1250-1251. ἀλλ' ἐπεὶ... τὰ μὴ φίλα. Dans les Choéphores d'Eschyle, Oreste dit à Clytemnestre (v. 930): Κτανοῦσ' ὅν οῦ χρῆν καὶ τὸ μὴ χρεῶν πάθε.

4263. Τοῖς κακίοσιν, à de plus faibles et de moins considérés que moi. Ces mots reproduisent sous une autre forme l'idée exprimée par γυναικὸ; δούλη:.

1256. Cp. Alceste, 691 : Χαίρεις όρων φως πατέρα δ' οὐ χαίρειν δοκείς;

425**9.** Άλλ' οὐ τάχ (a) équivaut à ἀλλ' οὐ χαιρήσει: τάχα.

1261. Κρύψη μὲν οὖν, (lorsqu') au contraire (la mer) t'engloutira. Cp., pour le sens de μὲν οὖν dans une réponse, Oreste 1510: Οὖτι που κραυγὴν ἔθηκας Μενέλεφ βοηὸρομεῖν; — Σοὶ μὲν οὖν ἔγωγ' ἀρήγειν. Sophoele, Α΄΄, 1362: Ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῆδε θὴμερα φανεῖς. — Ανδρας μὲν οὖν Ἑλλησι πὰσιν ἐνδίχους.

#### EKABH.

Πρός τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν άλμάτων: ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Λύτη πρός ίστον ναός αμβήσει ποδί.

EKABH.

Ύποπτέροις νώτοισιν ἢ ποίῳ τρόπῳ; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Κύων γενήσει πύρσ' έχουσα δέργματα. ΕΚΑΒΗ.

1265

Πῶς δ' οἶσθα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν: πολΥΜΗΣΤΩΡ.

Ο Θρηξὶ μάντις εἶπε Διόνυσος τάδε.

EKABH.

Σοί δ' ούχ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις χαχῶν:

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ού γάρ ποτ' ἄν σύ μ' είλες ώδε σύν δόλω.

EKABII.

Θανοῦσα δ' ἢ ζῶσ' ἐνθάδ' ἐχοτήσω βίον;

1270

NC. 1263. Les meilleurs manuscrits ont ἐμβήση ποδί.— 1270. Les manuscrits portent ἐκπλήσω βίον, leçon dont Musgrave dit avec raison : « Hoc cum θανοῦσα conjunctum ridiculi aliquid habet; cum ζῶσα, tautologici. » Hermann a perdu sa peine à défendre une leçon insoutenable. Cependant la conjecture de Musgrave ἐκπλήσω πότμον n'est pas satisfaisante non plus. La métamorphose n'y est pas désignée, et le mot ἐνθάδ(ε) continue d'y être une cheville. Il fallait écrire ἐκστήσω pour ἐκπλήσω, et peut-être ἐς τάδ(ε) pour ἐνθάδ(ε) : mais ce dernier changement ne m'a pas semblé indispensable. Les scholies, remaniée's pour les faire concorder avec la leçon actuelle, semblent toutefois conserver un souvenir de la leçon primitive. Ne citons que celle-ci : Θανοῦσα γενήσομαι κύων, ἢ ζῶσα μεταβληθήσομαι εἰς τὴν κυνὸς μορφήν;

1265. Hésychius et les scholiastes expliquent δέργματα par δμματα. Il est plus naturel de conserver à ce mot sa signification usuelle. Ηυσσά δεργματα sont « des regards enflammés ». C'est ainsi qu'un poète lyrique (chez Dion Chrysostome XXXII, p. 29 R.) disait que les Furies avaient changé Hécube en χαροπαν κύνα. Le même poëte ajoutait : Χάλκεον δέ οι γνάθων έχ πολιάν φθεγγομένα; Υπάχουε μέν Ίδα Τένεδός τε περιρρύτα Ηρηίκιοί τε φιλήνεμοι πέτραι. — Voici, suivant Cicéron, Tuscul., III. 26, la raison de cette métaphore: « Hecubam autem putant propter « animi acerbitatem quamdam et rabiem « fingi in canem esse conversam. »

oracle de Bacchus situé au fond des montagnes de la Thrace, probablement le même que consulta Octave, le père de l'empereur Auguste (Suétone, Aug. 94). Dans les Bacchantes, v. 298, Euripide met la prophétie au nombre des attributs qui caractérisent le dieu Bacchus. Cp. aussi Rhésus, 972.

1269. Avant οὐ γάρ.... on supplée facilement ἔχοησεν οὐδὲν ἐμοί. Cette première partie, sous-entendue, de la réponse de Polymestor est indiquée par le tour de la question faite par Hécube.

1270. Ἐνθάδ' ἐκστήσω βίον équivaut à μεταβαλῶ τὸν βίον εἰς τάδε. Cp. Aristote,

#### ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ,

Θανοῦσα· τύμδῳ δ' ὄνομα σῷ χεχλησεται ΕΚΑΒΗ.

Μορφής ἐπωδὸν, ἡ τί, τῆς ἐμῆς ἐρεῖς; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

χυνός ταλαίνης σημα, ναυτίλοις τέχμαρ.

#### EKABH.

Ούδεν μέλει μοι, σοῦ γέ μοι δόντος δίχην. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὶ σήν γ' ἀνάγχη παῖδα Κασάνδραν θανεῖν.

1275

## EKABH.

Άπέπτυσ' αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ' ἔγειν.

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Κτενεῖ νιν ή τοῦδ' ἄλοχος, οἰκουρὸς πικρά. ΕΚΑΒΗ.

Μήπω μανείη Τυνδαρίς τοσόνδε παῖς.

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὐτὸν δὲ τοῦτον, πέλεχυν ἐξάρασ' ἄνω.

#### ATAMEMNON.

Οὖτος σὺ μαίνει καὶ κακῶν ἐρᾶς τυχεῖν;

1280

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Κτεῖν', ὡς ἐν Ἄργει φόνια λουτρά σ' ἀμμένει.

NC. 4275. Peut-être καὶ σὴν δ' ἀνάγκη, d'après la conjecture de Kirchhoff. — 4279. Καὐτὸν δὲ (var. καὐτόν γε ου τε) τοῦτον ne se trouve que dans les manuscrits d'une faible autorité. Les bons manuscrits portent καὐτὸν σὲ τοῦτον. Mais cette leçon ne peut être admise que si l'on donne le vers précédent à Agamemnon. Je partage à ce sujet l'opinion de Porson et non celle des derniers éditeurs. — 4281. ᾿Αμμένει, correction qui ne se trouve que dans un seul manuscrit. Les autres ont ἀναμένει.

Morale à Nicomaque, III, 45: Ἡ λύπη ἐξίστησι καὶ φθείρει τὴν τοῦ ἔχοντος φύσιν. Id., Physique, IV, 42: Ἡ κίνησις ἐξίστησι τὸ ὑπάρχον. Hécube demande: « Est-ce en mourant, ou en continuant de vivre, que je subirai cette métamorphose? »

1272. Μορφῆς ἐπωδόν, α faisant allusion à ma figure, » ne dissere guère de μορφῆ συνφδόν. — La phrase parenthétique ἢ τί έquivaut à ἢ τί ἄλλο. Cp. vv. 1203 et 1264.

4273. On montrait le tombeau d'Hécube près du promontoire appelé Κυνὸς σῆμα et situé sur la côte européenne de l'Hellespont. Voy. Strabon, VII, fragm. 56.

4278. Μήπω, « pas encore, » pour μήποτε, « jamais, » est, » nivant la remarque de Porson, une litote familière aux Attiques. Cp. Soph. Électre, 403 : Οὐ δῆτα · μήπω νοῦ τοσόνδ' εἴην χενή.

1281. Κτεῖν', ώς.... Voici le sens de cette phrase elliptique: «Tu peux me tuer;

#### ATAMEMNON.

Οὐχ ἔλξετ' αὐτὸν, δμῶες, ἐκποδών βία; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Άλγεῖς ἀχούων;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οὐχ ἐφέξετε στόμα; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

'Εγκλείετ' ε ε ε ε ε ε γαρ.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούχ δσον τάχος

νήσων ἐρήμων αὐτὸν ἐκδαλεῖτέ που, 
ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν θρασυστομεῖ; —
Έκαθη σὺ δ' ὧ τάλαινα, διπτύχους νεκροὺς 
στείχουσα θάπτε · δεσποτῶν δ' ὑμᾶς χρεὼν 
σκηναῖς πελάζειν, Τρωάδες · καὶ γὰρ πνοὰς 
πρὸς οἶκον ἤδη τάσδε πομπίμους ὁρῶ. 
Εὖ δ' ἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τὰν δόμοις 
ἔγοντ' ἴδοιμεν τῶνδ' ἀφειμένοι πόνων.

1290

1285

ΧΟΡΟΣ.

\*Ιτε πρὸς λιμένας σχηνάς τε, φίλαι, τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι μόχθων στερρὰ γὰρ ἀνάγχη.

1295

NC. 4285. Variante moins autorisée : ἐκβαλεῖτέ ποι.

mais cela n'empêchera pas que..., mais il n'en est pas moins sûr que....»

1284. Εἴρηται γάρ. J'ai dit ce que je voulais dire.

4285. Cette peine n'a pas été inventée par Euripide. Chez Homère (Od. 111, 270) Égisthe fait mourir dans une île déserte le chanteur qui veillait sur la vertu de Clytemnestre. 4286. Οῦτω καὶ λίαν, si excessivement. Dans cette phrase, la particule καὶ n'est pas copulative, mais renforce l'idée exprimée par λίαν. Cp. Médée 526, et les locutions καὶ μάλα, καὶ πολύ, qu'Elmsley rapproche de καὶ λίαν.

1294-1295. Τῶν δεσποσύνων μόχθων, des maux de la servitude. Cp. Eschyle, Perses, 587: Οὐκέτι δασμοφοροῦσιν δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις.

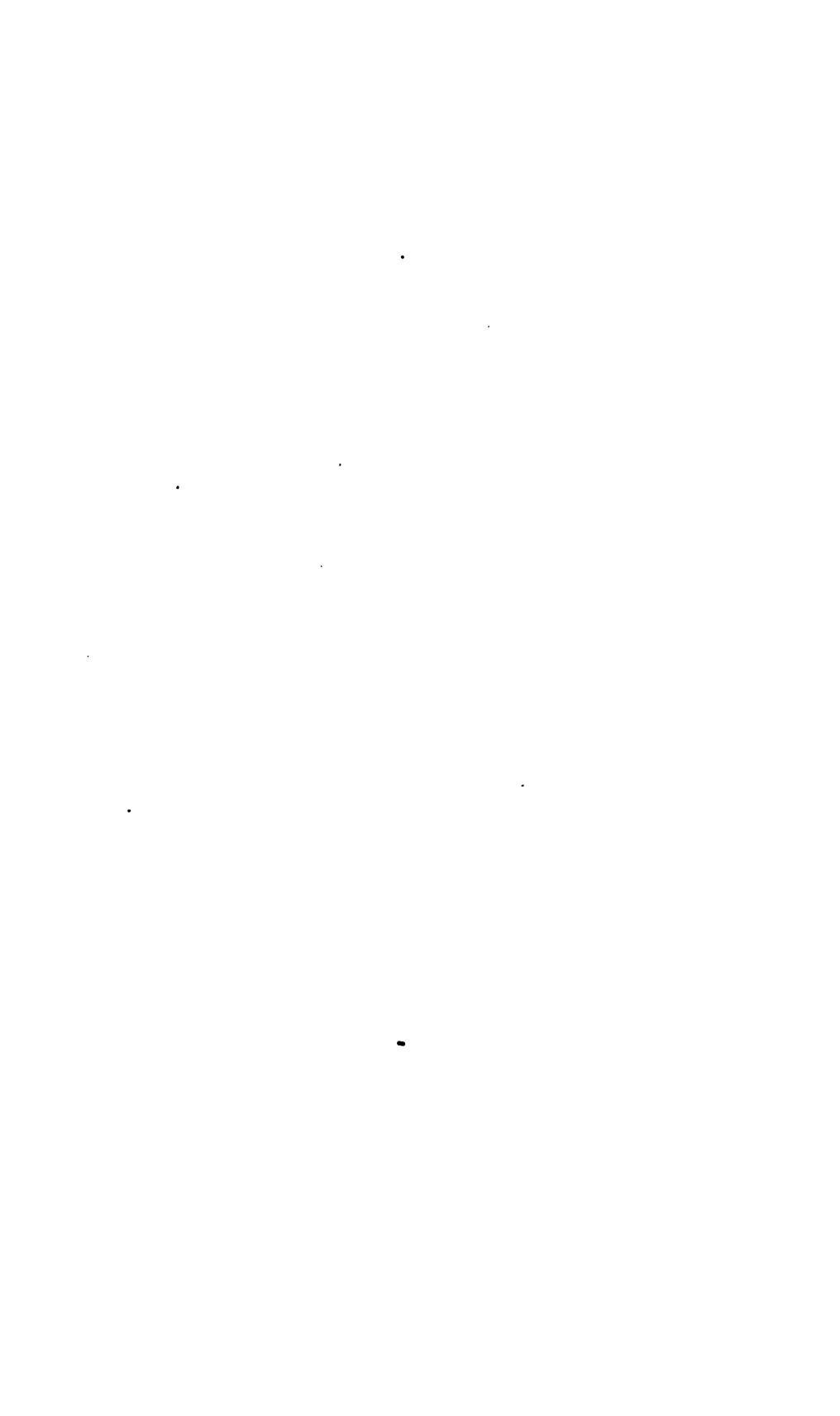

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ



# **NOTICE**

# SUR IPHIGÉNIE A AULIS.

La légende du sacrifice d'Iphigénie se rattache au culte de Diane. Dans plusieurs localités de la Grèce on avait anciennement offert à cette déesse des sacrifices humains. Ils furent abolis quand les mœurs de la nation s'adoucirent, mais le souvenir s'en conserva dans la mémoire des hommes et dans certaines cérémonies symboliques. Le nom d'Iphigénie, qui semble avoir été primitivement celui de la déesse elle-même, fut donné par la suite soit à la prêtresse, soit à la victime de ce culte 1. Mais ce nom et la légende sanglante qui en est inséparable n'entrèrent dans les récits sur la guerre de Troie qu'à une époque relativement tardive. Homère ne sait rien du sacrifice de la fille d'Agamemnon: les critiques d'Alexandrie ont déjà fait cette remarque 2, qui ne peut échapper à aucun lecteur attentif de l'Iliade et de l'Odyssée. La victime de Diane et la fille d'Agamemnon furent identifiées dans les Cypriaques, épopée destinée à compléter l'Iliade par le récit de l'origine de la guerre et de tous les faits antérieurs à la colère d'Achille. C'est dans ce poëme qu'on lisait comment Diane, irritée par une parole présomptueuse d'Agamemnon, envoya des vents contraires qui empéchèrent le départ de la flotte grecque; comment elle demanda, par la bouche de Calchas, que le roi expiât sa faute en immolant sa propre fille sur l'autel; comment enfin, lorsqu'elle eut obtenu ce sacrifice, elle substitua une biche à la fille d'Agamemnon et transporta

4. Nous nous abstenons d'approfondir ici une question, intéressante pour ceux qui étudient les antiquités religieuses de la Grèce, mais sans rapport direct avec la tragédie d'Euripide. Cf. C. O. Müller, Dorier, I, p. 381 sqq.; Welcker, Griechische Gætterlehre, I, p. 571 sqq., II, p. 400 sqq; Preller, Griechische Mythologie, I, p. 194 sqq.; Maury, Histoire des religions de la Grèce antique, I, p. 184. Voy. aussi les préfaces

des éditions d'Iphigénie en Tauride par Hermann, par Klotz et par Köchly. Ce dernier surtout donne une exposition complète et lumineuse de ce chapitre quelque peu obscur de la mythologie grecque.

2. Sch. Ven. ad Il. IX, 145: Ούχ οἶδε τὴν παρὰ τοῖς νεωτέροις σφαγὴν Ἰφιγενείας.

3. Voyez les extraits de la Chrestomathie de Proclus, à la suite de l'Homère de la Bibliothèque grecque de Didot, p. 582.

celle-ci dans la Tauride, où elle la rendit immortelle 1. Voilà quels étaient, dans le poëme de Stasinus, les traits généraux de la fable. Quant aux détails, nous n'en connaissons positivement qu'un seul. La ruse imaginée pour attirer Iphigénie au milieu du camp était dans l'épopée la même que dans la tragédie : cette ruse consistait à seindre l'hymen de la fille d'Agamemnon avec Achille. Mais nous n'hésitons pas à rapporter au poëme des Cypriaques d'autres détails mentionnés par Euripide à une époque où il n'avait pas encore traité lui-même le sacrifice d'Iphigénie. D'après deux passages d'Iphigénie en Tauride<sup>2</sup>, Ulysse était allé chercher la victime à Mycènes : trompée par ses discours, Clytemnestre avait laissé partir Iphigénie sans l'accompagner; et pendant que la mère, restée à Mycènes, chante l'hyménée avec les Argiennes, la fille est immolée à Aulis, et le sacrificateur, c'est Agamemnon, c'est le père lui-même. Ces incidents, si différents de ceux qu'Euripide mit plus tard sur la scène, n'ont certainement pas été inventés par lui; et si nous nous demandons d'où il a pu les tirer, la réponse ne saurait être douteuse, ce me semble. Nous voyons ici ce qu'était la fable dans toute son horreur primitive et avant qu'elle eût passé par la main des poètes dramatiques. Agamemnon, en sa qualité de père et de roi, offre de sa propre main 3 l'horrible sacrifice : ce trait accuse un siècle encore barbare. Clytemnestre n'est pas amenée sur les lieux où se passe l'action principale : c'est ainsi que la fable pouvait être arrangée dans une épopée, dont le récit court librement d'un pays à l'autre. Mais le théâtre a des exigences plus étroites; et les poëtes tragiques ont dû forcément transporter Clytemnestre à Aulis, ou bien renoncer à donner un rôle à la mère d'Iphigénie.

Faisons toutesois une réserve à l'égard d'Eschyle. Si ce poëte a consacré toute une trilogie à la fable d'Iphigénie, il pouvait se consormer à la tradition épique, en plaçant le lieu de la scène successivement à Mycènes et à Aulis. Mais que peut-on dire sur l'Iphigénie d'Eschyle, œuvre dont il ne reste que le titre et deux vers détachés? Le plus sage est de s'interdire toute conjecture sur ce que nous ignorons

<sup>4.</sup> Proclus, l. c.: Άρτεμις δὲ αὐτὴν ἐξαρπάσασα εἰς Ταύρους μεταχομίζει καὶ ἀθάνατον ποιεῖ. Suivant Hérodote, IV, 403, les Tauriens disaient enx-mêmes que leur déesse était Iphigénie, fille d'Agamemnon. Dans un poëme hésiodique, Iphigénie était confondue avec Hécate. En effet Pausanias rapporte, I, κιπι, I: Οίδα δὲ Ἡσίοδον ποιήσαντα ἐν Καιαλόγφ γυναικῶν Ἰφιγένειαν οὐκ ἀποθανεῖν, γνώμη δὲ ᾿Αρτέμιδος Ἑκάτην εἴναι. Furipide a fait

allusion à ces légendes dans les vers 1608 et 1622.

<sup>2.</sup> Iph. Taur., v. 24 sq., et v. 359-377.

complétement. Nous possédons, il est vrai, un beau morceau lyrique¹ dans lequel Eschyle a raconté le sacrifice d'Iphigénie. Les douloureuses incertitudes qui déchirent le cœur du père jusqu'au moment où il subit « le joug de la nécessité » et consent à être le bourreau de sa fille, les horribles apprêts du sacrifice, l'insensibilité des princes avides de combats, la touchante apparition de la belle victime, tout y est peint de main de maître. Cependant ce chœur de la tragédie d'Agamennon ne nous fournit aucun indice précis sur la manière dont la tragédie d'Iphigénie a pu être conduite par le même poète. Le sacrifice y était sans doute présenté sous un jour moins odieux qu'il ne l'est dans un morceau qui doit faire pressentir que la tête d'un père si cruel est dévouée à la mort.

Sophocle aussi avait écrit une *Iphigénie* avant Euripide. Il en reste quelques fragments <sup>2</sup>, grâce auxquels nous savons qu'Ulysse et Clytemnestre avaient des rôles importants dans cette pièce. Le chœur était composé de guerriers grecs. Un tel chœur convenait parfaitement au sujet, et il était plus intéressé à garder le secret d'Agamemnon que ne le sont les jeunes filles qu'on voit paraître chez Euripide. Ennius, tout en prenant d'ailleurs pour modèle l'*Iphigénie* de ce dernier poëte, a mis dans sa tragédie un chœur de guerriers, et on a supposé avec raison<sup>3</sup> que le poëte latin s'était conformé sur ce point à l'exemple donné par Sophocle.

Euripide lutta donc dans ce sujet, comme dans plusieurs autres, contre ses deux rivaux; et plus heureux cette fois qu'il ne le fut pour Électre, pour Antigone, pour OEdipe, pour Philoctète, il les éclipsa l'un et l'autre : son Iphigénie était déjà dans l'antiquité, et alors que les ouvrages d'Eschyle et de Sophocle existaient encore, l'Iphigénie par excellence 4. Qu'est-ce qui constituait la supériorité de la tragédie d'Euripide? Sans saire une comparaison dont les éléments nous manquent, nous pouvons indiquer les points principaux dans lesquels Euripide semble s'être écarté de ses devanciers, les combinaisons nouvelles qui lui servirent à rajeunir son sujet. Euripide renonça au personnage d'Ulysse, qui jusque-là avait été sur la scène, comme dans l'épopée, chargé de conduire l'intrigue en abusant Clytemnestre et Iphigénie. Notre poëte se priva ainsi d'un élément important de l'action; mais il compensa cette perte de deux façons. D'un côté, il introduisit dans sa pièce le personnage de Ménélas, de tous les Grecs le plus directement intéressé à la consommation du sacrifice. C'est pour cette raison même que Racine, par un sentiment de délicatesse, a de nouveau supprimé ce

<sup>1.</sup> Eschyle, Agam., 184-246.

<sup>2.</sup> Cp. surtout Suidas, art. πενθερά.

<sup>3.</sup> Voyez Bergk, cité par Ribbeck, Tragicorum latinorum reliquiæ, p. 257.

<sup>4.</sup> Voir les citations nombreuses que les anciens ont empruntées à cette tragédie, et particulièrement celle dont nous parlons à la page 309, note 1.

personnage. Euripide, au contraire, saisit volontiers l'occasion de montrer à nu l'égoïsme d'un héros qu'il avait déjà plus d'une fois flétri; et, par un coup de théâtre habilement ménagé, il fit succéder à cet égoïsme une sensibilité imprévue. D'un autre côté, Ulysse étant écarté de la scène, le rôle d'Agamemnon pouvait prendre plus de place et plus d'importance. Ce malheureux père qui, la mort dans l'âme, trompe et trahit malgré lui ce qu'il a de plus cher au monde, est un personnage bien plus intéressant que le froid politique qui obéit à la raison d'État, sans connaître ni pitié, ni scrupule. Au début de la tragédie, Agamemnon fait, sous les yeux mêmes du spectateur, un dernier effort pour sauver sa fille : il faut, sans doute, faire honneur à Euripide de cette innovation heureuse, à laquelle on doit la belle scène d'exposition et le coup de théâtre que nous venons de rappeler.

C'est encore Euripide qui, suivant toute apparence, créa le rôle d'Achille, rôle si noble, si généreux, et aujourd'hui si original par l'absence de toute galanterie moderne. Chez Eschyle et chez Sophocle Achille eût joué un rôle odieux; son intervention ne devint possible que grâce à la tournure nouvelle qu'Euripide donna au dénoûment de la fable. Ceci nous mène à la plus considérable et la plus belle des innovations qui distinguent la tragédie de notre poëte. Avant lui, Iphigénie avait été traînée à l'autel, baillonnée et retenue par de rudes mains pendant que la frappait le glaive du sacrificateur. Le sacrifice avait ressemble à un supplice. Euripide, le premier, en fait un dévouement : chez lui, la fille des rois marche librement à la mort, elle donne sa vie pour la gloire de la Grèce, et avec cette chaleur de l'héroïsme qui s'éveille la première sois dans une jeune ame, elle s'écrie que c'est elle qui renverse les murs d'Ilion. C'est ainsi qu'Iphigénie devint la sœur de Polyxène et de Macarie, et se plaça à côté des autres figures nobles et virginales qui saisaient les délices d'Euripide. Ce poëte, n'avait pas l'habitude de peindre les hommes en beau : il les représentait tels qu'ils sont. Mais il se consolait du spectacle de la réalité en contemplant l'idéal, tel qu'il le trouvait dans quelques Ames d'élite, âmes jeunes que l'expérience de la vie n'a pas encore flétries, que l'égoïsme n'a pas encore dégradées, et qui forment ce qu'on peut appeler le paradis d'Euripide.

On a prétendu que la substitution d'une biche à la victime humaine était aussi une des nouveautés de la tragédie d'Euripide, et que chez les poëtes dramatiques qui avaient traité le même sujet auparavant, Iphigénie n'était pas sauvée par la déesse. Mais pourquoi ces poëtes auraient-ils abandonné la tradition épique, et quelles preuves donne-

<sup>4.</sup> Kochly, dans son édition d'Iphigenie en Tauride, p. xxxvu sqq.

t-on à l'appui d'une assertion aussi extraordinaire? Dans l'Agamemnon d'Eschyle et dans l'Électre de Sophocle, Clytemnestre déclare qu'elle a immolé son époux pour venger la mort de sa sille. Sans doute. Mais Clytemnestre n'en sait-elle pas autant dans l'Électre d'Euripide? Je pourrais dire que les tragiques grecs n'avaient aucun scrupule de se contredire d'une tragédie à l'autre, variant les incidents des sables, suivant les besoins et les convenances de chaque pièce i; mais ici il n'y a point, à proprement dire, de contradiction. Cela est si vrai que dans Iphigénie en Tauride l'héroïne, sauvée et vivante, passe cependant pour morte aux yeux de sa samille et de toute la Grèce. Rien ne saurait être plus concluant que les vers qui suivent :

'Αγγελλ' 'Ορέστη παιδὶ τὰγαμέμνονος '
ἡ 'ν Αὐλίδι σφαγεῖσ' ἐπιστέλλει τάδε
ζῶσ' Ἰφιγένεια, τοῖς ἐχεῖ δ' οὐ ζῶσ' ἔτι.

Iphigénie avait été frappée du glaive, son corps avait disparu, une biche se trouvait à sa place : voilà ce qu'avaient vu les Grecs. Qu'était devenue la fille d'Agamemnon? Personne ne pouvait le dire positivement. Sans ce miracle, le sacrifice d'Iphigénie était un sujet impossible. Ni Eschyle, ni Sophocle n'ont pu se passer de cet adoucissement de la fable. Les Grecs rassemblés dans Aulis ont pu, dans les tragédies de ces poètes, faire des conjectures plus ou moins justes sur ce qui s'était passé : le spectateur savait qu'Iphigénie était sauvée.

Iphigénie à Aulis était l'un des derniers ouvrages de notre poëte. Cette tragédie, ainsi que les Bucchantes et Alcméon à Corinthe, ne sui jouée qu'après sa mort, par les soins de son fils ou de son neveu, Euripide le jeune 3.

Cette circonstance a fourni ample matière aux conjectures des critiques : ils s'en sont servis pour expliquer certaines singularités qu'ils remarquèrent ou qu'ils crurent remarquer dans le texte actuel de cette pièce. Les uns ont pensé que la représentation attestée par les grammairiens anciens n'était qu'une reprise, et que des deux rédactions de cette tragédie qui avaient existé dans l'antiquité, la seconde, la rédaction arrangée par Euripide le jeune, était seule venue jusqu'à nous 4.

- 4. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans notre édition d'Eschyle, à propos du vers 703 du *Prométhée*, p. 73.
  - 2. Iph. Taur., 769.
- 3. Voyez la notice que nous donnons à la place de l'Argument perdu, p. 349.
  - 4. Cette hypothèse a été d'abord émise

par Bæckh, De trag. græc. principibus, c. xvII, sqq. — Zirndorfer, De Euripidis Iphigenia Aulidensi, Marburg 4838, veut que notre texte soit un mélange de la rédaction primitive avec la rédaction très-différente d'Euripide le jeune. — Le lexique d'Hésychius porte: "Alpousta: onoonne.

D'autres ont soutenu que le poëte avait laissé son ouvrage inachevé, que son sils ou son neveu en avait publié le manuscrit incomplet, et que les lacunes avaient été comblées par diverses mains et à des époques différentes 1.

Avant d'examiner si l'état du texte autorise ces conjectures, disons que l'hypothèse de deux éditions répondant à deux représentations, l'une saite du vivant du poëte, l'autre après sa mort, n'est nullement justifiée. Les dates des ouvrages dramatiques ont été recueillies de bonne heure, à Athènes même, par Aristote 2 et d'autres amis des lettres, et toutes ces dates se rapportent, cela va sans dire, aux premières représentations Mais en écartant l'idée d'une première édition perdue, on est libre de croire que le jeune Euripide a mis la main à l'ouvrage qui lui sut légué. Il est aussi impossible de résuter cette opinion qu'il est difficile de la prouver. — Pour ce qui est de l'autre hypothèse, son principal désenseur, M. Guillaume Dindorf, a compris qu'elle n'était soutenable que si la pièce n'avait point été jouée du tout. Comment supposer en esfet qu'Euripide le jeune, après avoir complété la pièce pour le théâtre, l'eût publiée incomplète pour l'usage des lecteurs ? Un tel scrupule ne s'accorde guère avec ce que nous savons des mœurs littéraires de la haute antiquité. D'ailleurs nos textes des tragiques grecs proviennent en dernier lieu des copies officielles que l'orateur Lycurgue fit prendre à l'usage du théâtre d'Athènes. Pour soutenir sa thèse, M. Dindorf n'a donc pas hésité à contester l'exactitude de la notice relative à la date de notre tragédie. A l'entendre, c'est Iphigénie en Tauride, et non pas Iphigénie à Aulis, qui sut jouée après la mort d'Euripide. Que dire d'une hypothèse si gratuite et si contraire à toutes les probabilités? Il y a dans la comédie des Grenouilles une allusion à un passage d'Iphigénie en Tauride 4. M. Dindorf est obligé de supposer qu'Aristophane eut connaissance de cette œuvre d'Euripide par les répétitions qu'on pouvait en faire alors. D'un autre côté, Eubulus et Philétérus ,

Eὐριπίδης Ἰφιγενεία τῆ ἐν Αὐλίδι. Le mot ἄθραυστα ne se lit pas dans notre texte. Quelques éditeurs l'introduisent dans le vers 67. Peut-être se trouvait-il dans l'un des vers qui manquent aujourd'hui. Peut-être la citation est-elle erronée. (Le même Hésychius attribue à l'Iphigenie de Sophocle le mot ἀπαρθένευτα, qui est tiré du vers 993 de notre Iphigenie.) Quoi qu'il en soit, cette citation offre un bien faible appui à l'hypothèse d'une double édition. — Dans les Grenouilles, v. 4309 sq., Aristophane semble faire allusion aux vers 4089 sqq. d'Iphigenie en Tauride. L'erreur du scho-

liaste, qui écrit ἐξ Ἰφιγενείας τῆς ἐν Αὐλίδι, est évidente. — Nous parlerons plus bas des vers cités par Élien.

- 4. Cette seconde hypothèse a été soutenue par Matthiæ et par les deux Dindorf dans leurs éditions d'Euripide.
- ' 2. Dans l'ouvrage qui avait pour titre Διδασκαλίαι et dont les fragments ont été réunis par C. Müller, Fragmenta historicorum græcorum, II, p. 484 sq.
  - 3. Tel est le système de Matthiæ.
- 4. Cf. Aristophane, Grenouilles, 1232 sq., ct Euripide, Iph. Taur., 4 sq.
  - 5. Voyez aux vers 370 et 701.

poëtes de la comédie moyenne, ont parodié des vers d'Iphigénie à Aulis; Aristote cite cette tragédie sans ajouter le nom de l'auteur, comme l'Iphigénie la plus connue, l'Iphigénie par excellence <sup>1</sup>. Nous trouvons dans ces faits la preuve que cette tragédie ne fut pas jouée une fois, mais qu'elle fut souvent reprise dans le siècle qui suivit la mort d'Euripide; et nous en concluons que le système de M. Dindorf n'est pas plus plausible que les autres.

Mais qu'y a-t-il donc dans l'état actuel de notre tragédie d'assez extraordinaire pour éveiller les soupçons des savants et faire nattre tant d'hypothèses différentes? On a mis en question l'authenticité d'une foule de morceaux; mais les doutes ont porté principalement sur le commencement et sur la fin de la pièce.

Notre Iphigénie n'a pas de prologue proprement dit : elle s'ouvre par une scène entre Agamemnon et un esclave, et cette scène est écrite en anapestes : toutes choses contraires, dit-on, à la méthode des expositions d'Euripide. Mais nous ne possédons plus qu'une partie du théâtre de ce poëte, et l'une de ses tragédies perdues, l'Andromède, débutait également par un morceau anapestique 2. Ajoutez qu'il n'est pas exact de dire que notre tragédie n'a pas de prologue : la longue tirade d'Agamemnon au milieu de la première scène <sup>8</sup> est un prologue, qui ne se trouve pas à sa place habituelle, il est vrai, mais qui d'ailleurs ne diffère en rien des autres morceaux qui portent ce nom. Ce déplacement du prologue a quelques inconvénients 4, et j'accorde qu'on peut critiquer un tel arrangement, comme on peut critiquer tous les prologues d'Euripide. Mais on n'a pas le droit de soutenir que ce prologue est interpolé, ou que la scène au milieu de laquelle il se trouve n'est pas d'Euripide. Aristote cite un vers de ce prologue 5; et quant au reste de la scène, Ennius l'a imité, et des auteurs grecs, dont quelques-uns 6 sont antérieurs à Ennius, y ont fait allusion. Il ne restait donc plus qu'à dire (et l'un des derniers éditeurs, M. Hartung, le dit en effet) que cette scène avait été remaniée par une main inconnue, et

- 1. Aristote, Poetique, ch. xv.
- 2. Le scholiaste d'Aristophane dit que les vers anapestiques qu'oa lit dans les Thesmophories, 1074 sqq. (Ω νὸξ ξερὰ κτέ), formaient le début de l'Andromède d'Euripide: τοῦ προλογου 'Ανδρομεδας εἰσβολή. Il va sans dire que le mot προλογος désigne ici, d'après la terminologie antique, non un prologue proprement dit, mais tout ce qui précède la première entrée du chœur. Quant au sens du terme εἰσβολή, cp. le première Argument de Medee, vers
- la fin. Malgré ce témoignage, Hartung soutient qu'Andromède avait un prologue, et qu'il était prononcé par Écho en personne. L'idée est plaisante.
  - 3. Vers 49 et les suivants.
- 4. Voyez nos observations sur les vers 49, 124 et 153.
- 5. V. 80, cité dans la Rhétorique d'Aristote, III, 14. — Les vers 71-77 sont cités par Clément d'Alexandrie.
- 6. Machon et Chrysippe. Cf. les notes sur les vers 23 et 28.

que la tirade d'Agamemnon avait primitivement figuré au début de la pièce. Mais par quel motif et dans quelle intention aurait-on ainsi remanie un texte satisfaisant? Je n'en vois point. Que l'on attribue l'arrangement particulier de la scène d'exposition à Euripide le jeune, c'est là une hypothèse soutenable; mais qu'on n'essaye pas de nous faire croire à un dérangement postérieur, et surtout qu'on ne dise pas qu'Euripide n'eût jamais inséré un morceau iambique au milieu d'une scène anapestique. Une telle assertion méconnaît les principes qui présidaient au choix des mètres dans les tragédies grecques. Dans les Perses d'Eschyle, le chœur converse avec Atossa en trochées (v. 155-175), la reine raconte en iambes le songe qu'elle a fait (v. 176-214), et après la fin de ce récit le dialogue reprend de nouveau en trochées (v. 215-248). De même, Agamemnon a dû faire son récit en vers iambiques, et la reprise de son entretien avec l'esclave impliquait le retour au mètre anapestique.

Nous ne dirons ici qu'un mot des interpolations que l'on a cru découvrir dans le corps de la tragédie, ces questions ne pouvant être traitées utilement que dans des notes relatives à chaque passage. De tous les éditeurs, Dindorf est celui qui a le plus abusé du scalpel critique : il a coupé dans le vif. Plus discrets que lui, Kirchhoff et Nauck me paraissent cependant avoir condamné ou suspecté plus de morceaux qu'il ne fallait. Il y a des interpolations dans Iphigénie à Aulis, comme il y en a dans les autres tragédies d'Euripide : celle-ci n'offre à ce sujet rien de bien particulier. Le seul morceau d'une certaine étendue dont on puisse contester l'authenticité avec quelque apparence de raison, c'est la seconde partie du premier chœur d'. Mais ce morceau peut se retrancher sans laisser de lacune sensible, et, s'il n'est pas d'Euripide, il a dû cependant être écrit à une époque où l'on connaissait encore les procédés de la composition antistrophique.

Nous arrivons au problème le plus difficile, celui qui se rattache à la fin de la tragédie. Porson a le premier émis l'opinion que la scène du messager et les vers qui la suivent<sup>2</sup> étaient une interpolation d'une date assez récente, et que le dénoûment primitif avait été tout différent. Les hellénistes les plus distingués, Hermann, Kirchhoff, Nauck, d'autres encore, se sont rangés à cette opinion; Matthiæ et Dindorf l'ont adoptée avec quelques restrictions. Enfin la plupart des philologues assignent aujourd'hui, d'un commun accord, une origine tardive à ce morceau considérable. On nous permettra de réviser ce jugement. Soumettons donc le morceau suspect à un nouvel examen,

<sup>4.</sup> Vov. la note sur le vers 231.

sous le triple point de vue de l'économie de la pièce, de l'art de la narration, ensin du détail de l'expression et de la versitication.

Un messager se présente et fait le récit du sacrifice d'Iphigénie. Ceci est tellement conforme aux habitudes du théâtre grec que je ne comprends vraiment pas que l'on ait pu contester la convenance d'un tel arrangement et lui préférer un autre, suivant lequel Diane aurait paru après le départ d'Iphigénie pour annoncer d'avance qu'elle sauverait la fille de Clytemnestre. Quoi! le spectateur n'apprendrait pas comment l'héroïsme d'Iphigénie s'est soutenn jusqu'à la fin? on ne lui ferait pas connaître tous les détails du sacrifice, avant d'annoncer la disparition miraculeuse de la victime? Cela est inadmissible. Quant à cette disparition, valait-il mieux la faire expliquer par la déesse, ou en abandonner le mystère aux conjectures des hommes témoins d'une scène si extraordinaire? Dans notre texte aucune divinité ne déclare ce qu'est devenue Iphigénie; Calchas, l'interprète des dieux, ne se prononce pas non plus. Le messager envoyé par Agamemnon et le roi lui-même assurent qu'Iphigénie a été reçue parmi les immortels. Ils l'assurent parce qu'ils le croient, parce qu'ils l'espèrent; mais ils ne le savent pas. Aussi Clytemnestre n'est nullement convaincue par ces assurances: elle soupconne au contraire qu'on tient ce langage pour donner le change à sa douleur. Il me semble impossible d'imaginer un autre dénoûment qui, tout en satissaisant le spectateur, sût aussi bien d'accord avec la suite connue de cette fable : car enfin, tout le monde sait que Clytemnestre tuera son époux pour venger la mort de sa fille. Et que ce dénoûment, qui est le meilleur, ait aussi été le dénoûment préféré par Euripide, nous pouvons le prouver sacilement. Deux sois dans cette tragédie, Clytemnestre sait pressentir ses projets de vengeance : d'abord quand elle accable Agamemnon (v. 1182); ensuite, et plus clairement encore, quand elle repousse les généreux conseils d'Iphigénie (v. 1456). Ces deux passages n'auraient plus de portée ni de sens, si Diane annonçait à Clytemnestre que sa sille sera sauvée.

Quant au mérite de la narration, le récit du sacrifice d'Iphigénie ne le cède en rien aux plus beaux récits d'Euripide. Deux vers suffisent au poête pour peindre la douleur contenue d'Agamemnon, et ces vers ont inspiré le fameux tableau de Timanthe. La vierge offre sa vie pour la gloire de la Grèce, dans un langage d'une noble simplicité qui n'appartient qu'à la plus belle époque de l'antiquité. Remarquez ensuite comment le poête nous arrête longtemps sur les apprêts du sacrifice, avec quelle habileté il en multiplie les détails, afin de retarder le coup fatal et de faire durer ce moment plein d'anxiété qui précède les grandes catastrophes. Cette habileté révèle tout particuliè-

ment la main d'Euripide : elle est l'un des traits distinctifs de tous ses récits. Au contraire, l'accomplissement du sacrifice et la substitution de la biche sont rapportés en peu de vers ; et cette brièveté est encore conforme aux habitudes de notre poëte. Puis le devin annonce que la déesse n'entrave plus le départ de l'armée; et l'on pressent dans son discours l'ardeur avec laquelle les Grecs vont courir aux vaisseaux. Après avoir fini son récit, le messager ajoute, comme il le doit, quelques mots pour engager Clytemnestre à ne plus pleurer sa fille et à pardonner à son époux. Mais la mère craint qu'on ne l'abuse par de vaines consolations, et ce trait, nous l'avons dit, est excellent: Clytemnestre ne serait plus Clytemnestre, si elle tenait un autre langage. Ensin Agamemuon paraît, mais il ne prononce que peu de vers. La rapidité de cette dernière scène convient à la situation. Le drame est dénoué, il doit courir à la fin.

On a sait quelques objections, quelques chicanes que je résuterai dans les notes. Sans m'y arrêter à présent, je demande ce qu'il y a dans un tel récit et dans une pareille scène sinale, qui ne soit pas digne d'Euripide, ou qu'on puisse attribuer raisonnablement à un obscur interpolateur. Un connaisseur d'un goût sûr et délicat, M. Patin, a jugé excellemment que ce récit est, « malgré les sautes de détail qui le désigurent, plein de vérité et de poésie, de pathétique et d'élévation. »

Parlons maintenant de ces fautes de détail, dont les philologues se sont trop exclusivement préoccupés. Le texte que nous discutons se compose de deux parties qui n'ont pas été également bien conservées. Dans la première (v. 1532-1571), les taches ne sont pas plus nombreuses que dans la plupart des textes anciens : une critique judicieuse, n'hésitera pas un instant à les attribuer aux copistes et cherchera les moyens de les faire disparaître. La seconde partie (v. 1572-1629) a été ajoutée dans notre meilleur manuscrit, le Palatinus, par une main plus récente. Ici les incorrections, ainsi que les fautes de prosodie et de métrique, fourmillent à tel point, que les éditeurs sont excusables d'avoir rejeté ce morceau comme une interpolation, plutot que d'y reconnaître un vieux texte désiguré et d'en rétablir, autant que possible, l'ancienne pureté. Cependant cette seconde parcie se rattache si étroitement à la première qu'il est dissicile de l'en séparer; elle est bien composée, nous venous de le voir; et abstraction faite des taches qui la déparent, elle est bien écrite : certaines tournures, certains idiotismes dénotent le plus bel age de la langue grecque. Quelle idée se fait-on de l'auteur d'une telle interpolation? Il aurait été à la fois habile et maladroit, savant et ignorant. C'est là un être plein de disparates : l'énormité même des fautes qu'on remarque dans ces vers prouve qu'on ne peut les attribuer à l'homme qui avait assez de talent pour écrire ce morceau.

Nous avons essaye d'enlever ces taches; et si on veut examiner notre travail, on verra que les altérations du texte sont de la même nature, proviennent des mêmes causes, et se corrigent par les mêmes moyens que partout ailleurs. Il y a quelques erreurs de copistes; quelques gloses ont envahi le texte et en ont expulsé les expressions primitives; enfin et surtout, les mots ont été souvent transposés afin de les rapprocher de l'ordre de la prose ou de ce que nous appelons la construction. Les fautes sont nombreuses, mais elles ne sont ni extraordinaires, ni incurables. Nous y avons appliqué les remèdes usuels, et nous espérons que les hommes compétents qui examineront nos conjectures sans opinion préconçue nous approuveront d'avoir délivré ce morceau des crochets qui l'emprisonnent dans les textes publiés depuis trente à quarante ans, et d'avoir rendu à Euripide le dénoûment d'un chef-d'œuvre que la critique moderne s'était plu à mutiler.

Un seul point reste à considérer. Jusqu'ici, nous nous sommes bornés à discuter le texte des manuscrits d'Euripide, sans nous occuper d'un témoignage qui a beaucoup contribué à égarer la critique. Élien cite comme étant tirés de notre tragédie des vers qu'on y chercherait vainement de nos jours. Les voici :

Έλαφον δ' Άχαιῶν χερσὶν ἐνθήσω φίλαις κερούσσαν, ἢν σφάζοντες αὐχήσουσι σὴν σφάζειν θυγατέρα.

On a dit que ces vers avaient fait partie du dénoûment primitif d'Iphigénie, et que Diane les prononçait pour faire connaître d'avance à Clytennestre que le sacrifice ne serait consommé qu'en apparence. Nous ne répéterons pas les objections que nous avons opposées plus haut à une hypothèse aussi étrange: un tel dénoûment est tout à fait inadmissible. Mais d'où viennent les vers cités par Élien? Auraient-ils sait partie, comme d'autres critiques l'ont pense, du prologue de la tragédie d'Euripide! Dans ce système, Diane, avant

- 1. Élien, Histoire des animaux, VII, 39.
- 2. Cette opinion, d'abord indiquée par Porson dans la préface de son édition d'*Hecube*, p. 21, est aujourd'hui partagée par beaucoup de critiques.
- 3. Zindorfer, l. c., a essayé de motiver ce dénoûment, en supposant que dans la pièce primitive Achille persistait à vouloir
- désendre Iphigénie, malgré elle-même, contre l'armée grecque, et que l'indomptable sougue de ce héros ne pouvait être arrêtée que par l'intervention de la décsse C'est la un ingénieux jeu d'esprit.
- 4. En premier lieu, Musgrave, dans son édition d'Euripide; ensuite Bæckh, l. c., et plusieurs autres.

de quitter la scène et au moment où Agamemnon y entrait, aurait adressé ces paroles au père d'Iphigénie, par manière d'apostrophe et sans être entendue de lui. C'est ainsi que Vénus parle au fils de Thésée à la fin du prologue de l'Hippolyte. On a objecté que dans le cas présent l'apostrophe eût été moins naturelle, et qu'Euripide n'avait pas l'habitude de divulguer dès le début le dénoûment du drame d'une manière si claire et si précise. Ajoutons que le morceau débité par Agamemnon aux vers 49 sqq. est un prologue à peine déguisé, et ferait double emploi avec un autre prologue prononcé par Diane. Or, nous l'avons dit, la tirade d'Agamemnon est authentique, puisque Aristote en cite un vers. Que faut il donc penser de la citation d'Élien? Le texte de cet auteur n'est pas gâté en cet endroit; on peut s'en convaincre facilement en lisant tout le chapitre; mais l'auteur lui-même aurait-il attribué par distraction à Euripide des vers écrits par un autre poëte? Cela n'est pas impossible. Toutesois, une autre explication offre plus de vraisemblance. Le Rhésus, tragédie qui porte le nom d'Euripide, n'a pas de prologue. Mais les grammairiens grecs connaissaient un prologue apocryphe, qu'on avait de très-bonne heure accolé à cette pièce et dont les premiers vers sont rapportés dans l'Argument qui la précède<sup>4</sup>. On peut croire que les vers cités par Élien sont empruntés à un morceau semblable, destiné à servir d'introduction à une tragédie complète et qui n'en a que faire. Si l'ancien Argument d'Iphigénie nous était parvenu, nous y trouverions peut-être une mention de ce faux prologue.

Résumons, en sinissant, notre opinion sur l'état du texte d'Iphigénie à Aulis. Sans essayer de déterminer aujourd'hui la part qui peut revenir au jeune Euripide dans la rédaction de cette tragédie, et en saisant nos réserves pour les interpolations, les lacunes, les altérations de toute sorte, auxquelles aucun ouvrage d'Euripide n'a complétement échappé, je pense que nous lisons cette œuvre telle qu'Aristote, telle qu'Ennius, telle ensin que tous les anciens l'avaient lue.

quelques critiques, que Dicéarque, cité dans le même Argument, avait en vue le Rhésus d'Euripide plutôt que celui du saux Euripide.

<sup>4.</sup> Nous dirions qu'il existait dans l'antiquité deux prologues dissérents du Rhesus, si nous ne soupconnions pas, avec

### SOMMAIRE

### D'IPHIGÉNIE A . AULIS.

La scène est à Aulis, devant la tente ou baraque d'Agamemnon.

- Πρόλογος. Avant le jour Agamemnon sort de sa tente avec un vieil esclave. Dialogue anapestique entre le roi, qui est dans une grande agitation, et l'esclave, qui lui demande la cause de ce trouble (1-48).
- Agamemnon expose le sujet de ses peines et l'argument de la pièce. Trimètres iambiques (49-114).
- Agamemnon charge le vieillard de porter une lettre a Clytemnestre. Dialogue en anapestes lyriques (115-163).
- Πάροδος. Première partie. Le chœur, composé de jeunes semmes de Chalcis, dit pourquoi il est venu dans le camp des Grecs (strophe); il nomme les princes qu'il a vus (antistrophe), et distingue Achille entre tous les autres (épode). (164-230.)
- Seconde partie. Dénombrement des vaisseaux envoyés par les divers peuples de la Grèce. Trois couples de strophes (231-302).
- 'Eπεισόδιον α'. Le vieillard cherche à reprendre la lettre que Ménélas vient de lui arracher : stichomythie. Il appelle Agamemnon à son secours : tristique. Cette scène est écrite en trimètres iambiques (303-316).
- Dispute entre Agamemnon et Ménélas. Stichomythie de tétramètres trochaïques (317-334).
- Discussion. Couplet trochaïque de Ménélas et couplet trochaïque d'Agamemnon, suivis l'un et l'autre d'un distique iambique du chœur (335-403).
- Nouvelles récriminations: monostiques échangés entre les deux frères (404-412). Ménélas, la menace à la houche, se dispose à partir, quand un messager annouce l'arrivée d'Iphigénie et de Clytemnestre: couplet du messager; distique d'Agamemnon (413-441)!.
- La douleur d'Agamemnon ramène Ménélas à de meilleurs sentiments. Couplet d'Agamemnon suivi d'un distique du chœur. Deux monostiques échangés entre les frères. Couplet de Ménélas, suivi d'un distique du chœur (442-505).
- Agamemnon fait comprendre à Ménélas qu'il est désormais impossible de
- 4. Ces morceaux, ainsi que tous eeux pour lesquels on ne trouvera pas d'autre indication, sont en trimètres iambiques.

- sauver Iphigénie. Stichomythie, précédée et suivie d'un couplet d'Agameminon (506-542).
- Στάσιμον α'. Réflexions sur l'amour et sur la vertu : strophe et antistrophe. Les amours coupables de Pàris et d'Hélène sont la cause de la guerre : épode (543-589).
- 'Eπεισόδιον β'. Clytemnestre et Iphigénie arrivent sur un char. Leur entrée est accompagnée de plusieurs périodes anapestiques du chœur, qui salue les princesses et s'empresse autour d'elles (590-606).
- Pendant que le char est déchargé et que les princesses en descendent avec le petit Oreste, Clytemnestre, qui donne ses ordres et s'occupe de tout, prononce un couplet (607-630).
- Agamemnon paraît. Distiques de Clytemnestre et d'Iphigénie (631-639). Dialogue stichomythique entre Iphigénie et Agamemnon : la joie naïve de la jeune sille déchire le cœur du père (640-677). Couplet d'Agamemnon : incapable de maîtriser son émotion, il fait entrer Iphigénie dans la tente (678-684).
- Dialogue entre Agamemnon et Clytemnestre. Deux petits couplets (685-694). Grande stichomythie, ouverte et close par un distique : Clytemnestre s'informe de la famille d'Achille ainsi que des cérémonies du mariage, et elle refuse de partir pour Argos (695-741).
- Agamemnon, resté seul, déplore le mauvais succès de ses artifices (742-750).
- Στάσιμον β'. Les Grecs arriveront devant Troie. Du haut de leurs remparts, les Troyens verront débarquer l'ennemi. Les Troyennes pressentiront l'esclavage qui les attend. La fille de Léda est la cause de leur malheur. Strophe, antistrophe et épode (751-800).
- Eπεισόδιον γ'. Achille vient trouver Agamemnon, asin de se plaindre de la longue inaction de l'armée (801-818).
- Clytemnestre vient au-devant de celui qu'elle regarde comme son gendre. Étonnement d'Achille et de Clytemnestre. Ils échangent trois fois six distiques (819-854).
- Le vieux serviteur sort pour leur révéler les desseins secrets d'Agamennon. Dialogue stichomythique entre le vieillard et Achille d'abord, ensuite entre le vieillard et Clytennestre, enfin entre Clytennestre et Achille. Tétramètres trochaïques (855-899).
- Clytennestre se jette aux pieds d'Achille. Son couplet trochaïque est suivi d'un distique iambique du chœur (900-918).
- Achille ne permettra pas qu'on fasse un odieux abus de son nom : son propre honneur lui ordonne de prendre la désense de la fille de Clytennestre. Couplet d'Achille, suivi d'un distique du chœur. Retour aux trimètres iambiques (919-976).
- Couplet de Clytemnestre; elle loue la générosité d'Achille, et demande si Iphigénie doit venir embrasser les genoux de l'homme qui peut la sauver. Couplet d'Achille : il respecte trop la pudeur de la jenne fille pour demander à la voir (977-1007).

- Achille conseille que Clytemnestre essaye d'abord de fléchir son époux. Il n'interviendra que si le roi reste sourd aux prières. Stichomythie, suivie de quatre couplets, deux d'Achille et deux de Clytemnestre (1008-1035).
- Στάσιμον γ'. Le chœur chante les noces de Thétis et de Pélée, où se rendirent tous les dieux et où fut prédite la naissance d'un fils glorieux : strophe et antistrophe. Un hymen funèbre attend Iphigénie : l'iniquité règne dans le monde : épode (1036-1097).
- "Εξοδος. Entrée de Clytemnestre et, bientôt après, d'Agamemnon. Ce dernier vient chercher sa fille pour le sacrifice qui doit précéder le mariage. Sur l'ordre de Clytemnestre, Iphigénie paraît avec Oreste, qu'elle porte sur son bras (1098-1119).
- Dialogue rapide. Voyant que Clytemnestre sait tout, Agamemnon renonce à dissimuler (1120-1145).
- Clytemnestre accable Agamemnon de reproches. Après lui avoir rappelé d'anciens torts, elle lui montre l'iniquité et les funestes conséquences du sacrifice qu'il médite. La tirade de Clytemnestre est suivie d'un distique du chœur 1146-1210). Iphigénie fait appel à la tendresse de son père et demande grâce pour sa jeune vie. Nouveau distique du chœur (1211-1254).
- Agamemnon sort, en déclarant qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Iphigenie, et qu'il doit immoler sa fille à l'intérêt de la Grèce (1255-1275).
- Quelques vers anapestiques échangés entre la mère et la fille préludent à une monodie, dans laquelle Iphigénie déplore que Pàris, exposé sur le mont Ida, ait été préservé de la mort afin que la fille d'Agamemnon mourût dans Aulis. Un distique iambique du chœur suit ces plaintes lyriques (1276-1337).
- Achille paraît, accompagné de quelques hommes qui portent ses armes. Iphigénie veut fuir; sa mère la retient. Dialogue trochaïque (1338-1344).
- Toute l'armée demande le sacrifice, Achille est seul à défendre Iphigénie; mais il la défendra. Il le déclare à Clytemnestre dans un dialogue coupé par hémistiches, les deux interlocuteurs prononçant alternativement la moitié d'un tétramètre trochaïque (1345-1368).
- Iphigénie interrompt ce dialogue. Elle accepte sa destinée : elle donnera sa vie afin que les Hellènes soient vainqueurs des Barbares. Son discours trochaïque est suivi de deux iambes du chœur (1368-1404).
- Achille approuve ces nobles sentiments, mais il ne s'en tiendra pas moins prêt à répondre à l'appel d'Iphigénie, si elle réclame son secours. Couplet d'Achille, couplet d'Iphigénie, couplet d'Achille. Retour aux trimètres iambiques (1405-1433).
- Adieux d'Iphigénie et de Clytemnestre. Stichomythie (1434-1458). Dialogue d'une coupe plus variée : deux fois six vers, suivis d'un quatrain final (1459-1474).
- Iphigénie marche à la mort. Son chant iambico-trochaïque est coupé vers la fin par les réponses du chœur (1475-1509).
- Pendant la sortie d'Iphigénie et après son départ, le chœur chante des vers iambico-trochaïques (1510-1531).
- Un messager apporte d'heureuses nouvelles. Dialogue entre le messager et Cly-

temnestre (1532-1539). Le messager raconte le sacrifice, la disparition d'Iphigénie, la substitution d'une biche, et il assure que la fille de Clytemnestre vit désormais avec les dieux. Distique du chœur (1540-1614).

Clytemnestre craint de se laisser abuser par de vaines consolations. Le chœur annouce l'entrée d'Agamemnon. Anapestes lyriques (1615-1620).

Agamemnon assure à son tour qu'Iphigénie est reçue parmi les immortels, et il fait de rapides adieux à Clytemnestre. Trimètres iambiques (1621-1626). Conclusion. Vœux du chœur : courte période lyrique (1627-1629).



## ΥΠΟΘΕΣΙΣ '.

Ούτω δὲ καὶ αἱ Διδασκαλίαι φέρουσι, τελευτήσαντος Εὐριπίδου τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδαχέναι ὁμωνύμως ἐν ἄστει Ἰριγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι, ᾿Αλκμαίωνα β, Βάκγας Ἰ.

- 1. Les manuscrits n'offrent pas d'Argument. Cette notice nous a été transmise par le scholiaste d'Aristophane, Grenouilles, v. 67.
- 2. Διδασχαλίαι. C'est ainsi qu'on nommait les notices relatives aux représentations des ouvrages dramatiques. Ces notices étaient tirées en dernier lieu d'un ouvrage d'Aristote. Cf. p. 308, note 2.
- 3. L'auteur de la grande Fie d'Euripide dit aussi que le plus jeune des fils de ce poëte s'appelait Euripide, et il ajoute : δς ἐδίδαξε τοῦ πατρὸς ἔνια δράματα. Suidas assure qu'Euripide le jeune était le neveu (ἀδελφιδοῦς) du grand poëte.
- 4. Quelques-uns ont voulu écrire ὁμώνυμον: d'autres ont bâti des hypothèses
  hasardées sur le mot ὁμωνύμως. Le sens
  de la phrase est cependant très-clair. Le
  jeune Euripide avait demandé le chœur à
  l'archonte, et avait enseigne ou a monté » les
  trois tragédies. Le monument commémoratif de cette représentation portait donc :
  Εὐριπίδη: ἐδίδασχεν. Généralement cette
  formule indiquait l'auteur des tragédies
  représentées : car le poëte se chargeait habituellement de monter lui-même son ou-
- vrage. Voyez l'inscription rapportée par Plutarque, Themistocle, V: Θεμιστοκλής Φρεάριος έχορήγει, Φρύνιχος ἐδίδασκεν, Άδείμαντος ήρχεν. Or, dans le cas présent, le διδασκαλος n'était pas le même que le poête, mais il portait le même nom. L'auteur de cette notice pouvait donc trèsbien dire δεδιδαχέναι δμωνύμως.
- 5. Έν ἄστει, aux Dionysiaques urbaines (Διονυσίοις τοῖς ἐν ἄστει), ou grandes Dionysiaques. On ne jouait que des pièces nouvelles à cette fête, célébrée dans le mois d'Élaphéholion, à une saison où l'état de la mer permettait à un grand nombre d'étrangers d'affluer à Athènes. Il n'en était pas de même aux Dionysiaques rurales, ni aux Lénéennes. Cf. Aristophane, Acharn. 502-504.
- 6. Il faut entendre Alcméon à Corinthe, ᾿Αλκμαίων ὁ διὰ Κορίνθου. La tragédie d'Euripide qui portait le titre ᾿Αλκμαίων ὁ διὰ Ψωφίδος, avait été jouée longtemps auparavant. Voyez l'Argument d'Alceste.
- 7. Ces tragédies surent couronnées du premier prix. Voy. la Vie d'Euripide insérée dans le lexique de Suidas, et transcrite par Moschopulus.

### ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΙΙΑ.

Alamemnon. Kaylaimnhetpa.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.
ΧΟΡΟΣ.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.
ΑΓΓΕΛΟΣ.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ.

AFAMEMNON,

① πρέσθυ, δόμων τῶνδε πάροιθεν στεῖχε.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Στείχω. Τί δὲ καινουργεῖς,

Άγάμεμνον ἄναξ;

Al'AMEMNON.

Σπεύσεις;

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Σπεύδω.

Μάλα τοι γῆρας τούμον ἄϋπνον καὶ ἐπ' ὀφθαλμοῖς ὀξὺ πάρεστιν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τίς ποτ' ἄρ' ἀστηρ ὅδε πορθμεύει σείριος ἐγγὺς τῆς ἐπταπόρου Πλειάδος ἄσσων ἔτι μεσσήρης;

NC. Cette tragédie ne s'est conservée que dans le Palatinus, n° 287, dans le Florentinus, xxxII, 2, et dans quelques manuscrits copiés sur ce dernier. — 3. Σπεύσεις; excellente correction de Dobree pour πεύση. Σπεύδω répond à σπεύσεις, comme dans le vers précédent στείχω répond à στεῖχε. — 7-8. Ces deux vers sont généralement attribués au vieillard. Kirchhoff et Nauck les ont donnés à Agamemnon, d'après Théon de Smyrne, que nous citons dans la note explicative. — 8. Les manuscrits ont ἀίσσων.

4. Δόμων. Il faut entendre la tente ou baraque du roi. Cf. v. 40: Σχηνῆς ἐχτός.

4-5. Construisez: Γῆράς τοι τὸ ἐμὸν ἐπ' ὁρθαλμοῖς μάλ' ἄῦπνον καὶ ὁξὺ πάρεστιν.— 'Οξὺ est ici le contraire de βραδύ, et veut dire a prompt». Ceux qui l'entendent d'une vue perçante sont dire au vieillard ce qu'il ne doit pas dire ici, et négligent la préposition ἐπί. « Senectam « impigram insidere oculis suis et quasi in

« illis excubare dicit. » [Bothe.] — Ἐπ' ὀφθαλμοῖς se rapporte à ἄῦπνον aussi bien qu'à ὀξύ. Voy. la note sur le vers 1150 de Médée. — Πάρεστιν, adest, est prête, est à tes ordres.

6-7. 'Αστήρ σείριος, étoile (planète) brillante. Théon de Smyrne, Περὶ ἀστρονομίας, XVI (p. 202 de l'édition de H. Martin), dit que les poëtes appliquent le mot σείριος soit à toutes les étoiles, soit aux étoiles les

21

5

Ούχουν φθόγγος γ' ούτ' όρνίθων ούτε θαλάσσης σιγαί δ' άνέμων τόνδε χατ' Εύριπον έχουσιν.

10

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Τί δὲ σὺ σχηνῆς ἐχτὸς ἀΐσσεις, ᾿Αγάμεμνον ἄναξ; ἔτι δ' ἡσυχία τῆδε χατ' Αὖλιν, χαὶ ἀχίνητοι φυλαχαὶ τειχέων. Στείχωμεν ἔσω.

15

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ζηλῶ σὲ, γέρον, ζηλῶ δ' ἀνδρῶν ὃς ἀχίνδυνον βίον ἐξεπέρασ' ἀγνὼς ἀχλεής · τοὺς δ' ἐν τιμαῖς ἤσσον ζηλῶ.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Καὶ μὴν τὸ χαλόν γ' ἐνταῦθα βίου.

20

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-

Τοῦτο δέ γ' ἐστὶν τὸ χαλὸν σφαλερόν · καὶ τὸ πρότιμον

NC. 49. Il faut peut-être lire ήσσον ἐπαινῶ avec Stobée, Anthol., LVIII, 2. Cf. Hippolyte, v. 264. — 22. Les manuscrits portent καὶ τὸ φιλότιμον, en dépit du mètre. Nauck a substitué à la glose le mot primitif. Les conjectures καὶ φιλότιμον et τό τε φιλότιμον, ainsi que l'idée de retrancher ce vers, sont inadmissibles pour différentes raisons.

plus brillantes; et après avoir cité un passage d'Ibycus où se trouve la locution oefρια παμφανόωντα, et avoir rappelé que le verbe σειριάει se lit dans le poëme d'Aratus (au vers 331), il ajoute notre passage qu'il écrit ainsi : Τί ποτ' ἄρ' ἀστήρ δδε πορθμεύει σείριος; — Si les vers 7 et 8 étaient prononcés par le vieillard, Scietos serait un nom propre, et le poète commettrait l'erreur etrange de placer Sirius à côté des Pléiades. Cette division vicieuse des rôles semble s'être trouvée dans l'exemplaire dont s'est servi Ennius; mais le poëte latin se tira d'affaire en traduisant librement. Chez lui, le roi disait : « Quid « noctis videtur in altisono Cæli clipeo? » et le vieillard répondait : a Temo (le ti-

- « mon du Chariot) superat Cogens sublime « etiam atque etiam Noctis iter. » Voy. Varron, de lingua latina, V, 49 et VII, 73.
- 9. Ribbeck rapporte à cet endroit le fragment anapestique d'Ennius renfermé dans ce passage de Cicéron, De divin. II, xxvi, 57: « Qui (galli) quidem silentio a noctis, ut ait Ennius, favent faucibus « russis Cantu plausuque premunt alas. »
- 10-11. Σιγαί.... ἔχουσιν. Le silence des vents règne sur l'Euripe (κατέχουσιν Εὐ-ριπον). Le beau pluriel poétique σιγαί, silentia, n'a pas besoin d'être désendu par un autre exemple.

17-19. Les moralistes anciens n'ont pas manqué de citer ces vers. Cf. Plutarque, De tranqu. anim., p. 471. Cicéron, Tusc. γλυχύ μέν, λυπεῖ δὲ προσιστάμενον. Τοτὲ μὲν τὰ θεῶν οὐχ ὀρθωθέντ' ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ δ' ἀνθρώπων γνῶμαι πολλαὶ

25

χαὶ δυσάρεστοι διέχναισαν.

### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Οὐχ ἄγαμαι ταῦτ' ἀνδρὸς ἀριστέως ·
οὐχ ἐπὶ πᾶσίν σ' ἐφύτευσ' ἀγαθοῖς,
᾿Αγάμεμνον, ᾿Ατρεύς.
Δεῖ δέ σε χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι ·
θνητὸς γὰρ ἔφυς · κᾶν μὴ σὰ θέλης,
τὰ θεῶν οὕτω βουλόμεν ἔσται.
Σὰ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας
δέλτον τε γράφεις
τήνδι ἢν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάζεις

**3**0

35

NC. 28. Άριστάως, Stobée, Anthol., CV, 6, et Chrysippe dans un papyrus publié d'abord par Letronne, Journal des savants 1838, p. 313; ἀριστέος, manuscrits d'Euripide. — 83. Οῦτω βουλομένων ἔσται, Plutarque, Consol. ad Apoll., p. 103; οῦτω νενόμισται, Stobée, l. c.

III, xxv, 57: « Nec siletur (a philosophis) « illud potentissimi regis anapæstum, qui « laudat senem et fortunatum esse dicit, « quod inglorius sit et ignobilis ad supre- « mum diem perventurus. »

23. Προσιστάμενον n'équivaut pas à προσγιγνόμενον, comme on l'entend généralement; mais doit se traduire: « quand on s'en dégoûte ». Προσίσταται se dit d'un mets qui répugne, qui donne du dégoût, et en général de toutes les choses dont on se dégoûte. Cf. Démosthène, Ἐπίτάφιος, 14 : Άνευ δε ταύτης (τῆς τῶν άκουόντων εὐνοίας), κᾶν ὑπερβάλη τῷ λέγειν χαλώς, προσέστη τοῖς ἀχούουσιν. - Ce vers passa en proverbe, et le pocte comique Machon (chez Athénée VI, 244 A) y faisait allusion en jouant sur les sens divers de προσιστάγαι, qui signifie aussi appendere. Un homme refuse un morceau de viande où il y a trop d'os, et quand le boucher s'apprête à le peser pour lui (προσιστάναι) en l'assurant que la viande est agréable au goût, il lui répond : Γλυκύ μέν, προσιστάμενον δέ λυπεί πανταχή.

24. Τὰ θεῶν οὐκ ὀρθωθέντ(α), une faute commise dans les choses qu'on doit aux dieux : « Sacrificia parum rite peracta, α sacrificia non reddita. » [Brodæus.] C'est le cas d'Agamemnon. Οὐκ ὀρθωθέντα équivaut à πταισθέντα.

28. Οὐκ ἄγαμαι ταῦτ' ἀνδρὸς ἀριστέως. Construction, comme dans θαυμάζειν τί τινος.

20-30. Οὐχ.... ἀτρεύς. « Non ea lege « te genuit Atreus, ut omnia tibi prospere « cederent. » [Bothe.] Voy. la note sur le vers 822 d'Hecube.

33. Τὰ θεῶν βουλόμεν(α), la volonté des dieux. Cf. 1270, Hipp. 248, avec la note, Héc., 299.

34. Λαγπτῆρος φάος ἀμπετάσας, ayant déployé la lumière de la lampe, c'est-àdire ayant allumé la lampe. Voy. la note sur Hipp. 601: 'Ηλίου τ' ἀναπτυχαί. L'explication α ayant agrandi la flamme de la lampe » méconnaît la diction poétique.

35. l'oápets. Le présent pour le passé. On l'appelle le présent historique; mais il est plutôt descriptif.

καὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς, καὶ σφραγίζεις λύεις τ' όπίσω ρίπτεις τε πέδω πεύχην, θαλερόν κατά δάκου χέων, και τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς μή οὐ μαίνεσθαι. [Τί πονεῖς;] τί πονεῖς; τί νέον περί σοι, βασιλεῦ; φέρε χοίνωσον μῦθον ἐς ἡμᾶς. Πρός δ' ἄνδρ' άγαθὸν πιστόν τε φράσεις: 45 ση γάρ μ' ἀλόχω τότε Τυνδάρεως πέμπει φερνήν συννυμφοχόμον τε δίχαιον.

#### A $\Gamma$ AMEMN $\Omega$ N $\cdot$

'Εγένοντο Λήδα Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, Φοίδη, Κλυταιμνήστρα τ', εμή ξυνάορος,

**50** 

40

NC. 42-43. Blomfield a retranché le premier τί πονείς. La seconde main du *Palatinus* ajoute au contraire un second τί νέον, et cette leçon est devenue la vulgate. — 45. Δ' après πρὸς est ajouté par la seconde main du Palatinus. - 46. Barnes proposait ποτέ. - 47. Les manuscrits ont πέμπε, πέμπες ου πέμπει. Πέμπεν est la vulgate. Πέμπει a été introduit par Elmsley.

37-42. Racine le fils a rapproché de ces vers le passage d'Ovide, Metam. IX, 522 : « Dextra tenet ferrum » (le poinçon pour écrire), « vacuam tenet altera ceram. « Incipit et dubitat. Scribit, damnatque α tabellas: Et notat et delet (γράμματα « συγχείς). Mutat culpatque probatque : « Inque vicem sumptas ponit positasque « resumit. »

39-40. Πεύκην, les tablettes. Voy. la note sur Hipp. 1253. — Θαλερόν κατά δάχρυ χέων, locution homérique. Cf. Odyssee, XI, 466 et passim.

44-42. Cf. Troy. 797: Τίνος ἐνδέομεν μή ου πασσυδία Χωρείν ολέθρου διά ταντός. Cette construction est tout à fait usuelle. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il n'est pas dit simplement οὐδενὸς ένδείς μή ού (il ne s'en faut de rien que tu...), mais ούδενος των απόρων ένδεις (il ne s'en faut d'aucune marque de perplexité).

47. Πέμπει, au présent après τότε. Voy. Med. 955. — Φερνήν. Cf. v. 869.

49-50. Il est vrai qu'Agamemnon reprend les choses de plus haut que cela n'était nécessaire pour se faire comprendre par le vieillard. Mais il fallait instruire le spectateur, et ce morceau n'est qu'un prologue déguisé. Les critiques qui prétendent que les vers 49-109 se trouvaient originairement au début de la tragédie, ou qu'ils appartenaient à une autre recension que le reste de la première scène, font des hypothèses assez gratuites. Voy, la notice préliminaire, — Léda est appelée fille de Thestius par Apollodore I, v11, 40, ainsi que par Euripide lui-même, Helène, 133, et Meléagre, fr. I. Quant à Phœbé, fille de Leda, il n'en est question qu'ici et dans Ovide, Her. VIII, 72 (passage cité par Klotz). Le nom de Phœbé s'accorde avec la nature lumineuse de ses frères Castor et Pollux.

Έλένη τε · ταύτης οί τὰ πρῶτ' ὼλδισμένοι μνηστήρες ήλθον Ελλάδος νεανίαι. Δειναί δ' ἀπειλαί καί κατ' ἀλλήλων φόνος ξυνίσταθ', όστις μή λάβοι την παρθένον. Τὸ πρᾶγμα δ' ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεω πατρὶ, £5 δουναί τε μή δουναί τε, της τύγης θ' όπως άψαιτ' άριστα. Καί νιν εἰσῆλθεν τάδε, δρχους συνάψαι δεξιάς τε συμβαλείν μνηστήρας άλλήλοισι καί δι' έμπύρων σπονδάς καθεῖναι κάπαράσασθαι τάδε, 60 ότου γυνή γένοιτο Τυνδαρίς κόρη, τούτω συναμυνείν, εί τις έχ δόμων λαβών οίχοιτο τόν τ' έχοντ' ἀπωθοίη λέχους, χάπιστρατεύσειν και κατασχάψειν πόλιν Έλλην' όμοίως βάρθαρόν θ' ὅπλων μέτα. 65 'Επεὶ δ' ἐπιστώθησαν, εὖ δέ πως γέρων ύπηλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυχνή φρενί,

NC. 56. Markland a corrigé la leçon τῆς τύχης ὅπως, en insérant la conjonction τε après τύχης. — 57. Dindorf juge avec raison que la leçon ἄψαιτ' ἄριστα vaut mieux que ἄψαιτ' ἄθραυστα, proposé par Hemsterhuys d'après la glose d'Hésychius : Ἄθραυστα ἀπρόσκοπα. Εὐριπίδης Ἰφιγενεία τῆ ἐν Αὐλίδι. — 69. Heath a corrigé la leçon συναμύνειν. Heimsæth propose : τῷ συναμυνεῖν, εἴ τίς νιν ἐκ δόμων λα-δών. — 63. Variante ἀπώσασθαι. — 64. Markland a corrigé la leçon κἀπιστρατεύειν. — 66. Les conjectures ἐπιστώθησαν ἐμπέδως, γέρων (Nauck), ou ἐπιστώθησαν, ιδέ πως γέρων (Klotz) ne sont admissibles que si l'on pense que la ruse de Tyndare consistait à laisser à Hélène le choix d'un époux.

51-52. Οἱ τὰ πρῶτ' ὡλδισμένοι Ἑλλάδος νεανίαι est dit comme στρατοῦ τὰ πρῶτ' ἀριστεύσας, Soph. Aj. 1279.

53-54. Δειναί.... παρθένον, des menaces de mort se formaient, étaient faites (par tous ceux) qui n'obtiendraient pas la jeune fille.

55-57. Le meilleur commentaire de ces vers est ce passage d'Eschyle (Suppl. 379), cité par Markland : Άμηγανῶ δὲ καὶ φό- βος μ' ἔγει φρένας, Δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαι τε καὶ τύχην έλειν.

59-60. Δι' ἐμπύρων σπονδὰς καθεῖναι, verser les libations dans les sacrifices brûlants. Cette cérémonie donnait plus de so-

lennité au serment. On cite Virgile, Én., XII, 201: « Tango aras: medios ignes et « numina testor. »

65. Έλλην se trouve quelquesois chez les tragiques rapproché d'un substantif féminin, comme Ἑλλάς d'un substantif masculin.

67. Υπήλθεν αὐτούς, subierat eos. La ruse de Tyndare consistait dans le serment qu'il sit jurer aux prétendants de sa fille, et la phrase εὐ δέ πως... φρενί ne sait que développer ce qui avait déjà été indiqué par ἐπιστώθησαν. Les conjectures mentionnées dans NC. sont donc inutiles.

δίδωσ' έλέσθαι θυγατρί μνηστήρων ένα, όποι πνοαί φέροιεν Άφροδίτης φίλαι. 'Η δ' εΐλεθ', ός σφε μήποτ' ὤφελεν λαβεῖν, 70 Μενέλαον. 'Ελθών δ' έχ Φρυγών δ τάς θεάς χρίνων όδ', ώς ὁ μῦθος Άργείων ἔχει, Λαχεδαίμον, ανθηρός μέν είματων στολή χρυσῷ τε λαμπρὸς, βαρθάρω γλιδήματι, έρων έρωσαν ώγετ' έξαναρπάσας 75 Έλένην πρὸς Ἰδης βούσταθμ', ἔκδημον λαδών Μενέλαον · δ δὲ καθ' Έλλάδ' οἰστρήσας πόθω δρχους παλαιούς Τυνδάρεω μαρτύρεται, ώς χρή βοηθείν τοίσιν ήδιχημένοις. Τούντεῦθεν οὖν Ελληνες ἄξαντες δορί, 80 τεύγη λαβόντες στενόπορ' Λύλίδος βάθρα ήχουσι τησδε, ναυσίν ασπίσιν θ' όμοῦ ίπποις τε πολλοῖς ἄρμασίν τ' ήσχημένοι.

NC. 68. Markland a corrigé la leçon δίδωσιν. Il en est de la conjecture διδούς (Elmsley) comme de celles qu'on a faites sur le vers 66. — 69. "Οποι, correction de Lenting pour δτου. On avait proposé δπου et δτω. — 70. "Ος σφε, pour ως γε, a été proposé par l'auteur de l'édition de Cambridge, 4840, et approuvé par les derniers éditeurs. En effet, le sujet de λαδεῖν doit être Ménélas. — 72. Tel est le texte cité par Clément d'Alexandrie, Padag. III, 11, 43 et adopté par Kirchhoff et Nauck. Les manuscrits d'Euripide portent χρίνας et μῦθος ἀνθρώπων. — 77. Πόθω, correction de Toup. Les manuscrits ont μόρω ου μου ου μόνος. Plusieurs éditeurs écrivent δρόμω, d'après Markland. — 80. Manuscrits : ἀξαντες δορί. Aristote, qui cite ce vers, Rhet. III, 41, évidemment de mémoire, a mis par erreur ἄξαντες ποσίν. — 83. Reiske a corrigé la leçon : πολλοῖς θ' ἄρμασιν ἡσκημένοι.

69. Πνοαί Άφροδίτης. Cf. Eschyle, Agam. 1206, οù Cassandre dit de son amant divin : 'Αλλ' ἢν παλαιστὴς κάρτ' ἐμοὶ πνέων χάριν.

71-72. Ὁ τὰς θεὰς κρίνων ὅδ(ε), « ce juge des déesses », est plus ironique que ὁ τὰς θεὰς κρίνας ὅδε, « celui qui jugea les déesses. » — Ὁ μῦθος ᾿Αργείων. Le poête laisse entendre que cette fable n'a cours que dans un pays éloigné de la Phrygie, et que les compatriotes de Pâris n'y croyaient pas. — Ἦχει est intransitif. Cf. Eschyle, I erses, 343: Ἦχει λόγος.

73-74. 'Ανθηρός.... χλιδήματι. Dans les Troyennes, 991, Hécube dit à Hélène: "Ov

εἰσιδοῦσα βαρβάροις ἐσθήμασιν Χρυσῷ τε λαμπρὸν ἐξεμαργώθης φρένας. Dans l'Éncide, IX, 614, Turnus raille ainsi les Phrygiens: « Vobis picta croco et fulgenti α murice vestis; Desidiæ cordi; juvat in- « dulgere choreis; Et tunicæ manicas et ha- α bent redimicula mitræ. »

75. Ἐρῶν ἐρῶσαν. Homère avait dit d'Égisthe et de Clytemnestre : Τὴν δ' ἐθελων ἐθελουσαν ἀνήγαγον ὄνδε δόμονδε, Od. III, 272.

80. Άιξαντες δοςί. Cf. Aristophane, Lysistr. 1450: Λάχωνες ελθόντες δοςί, passage cité par Porson pour défendre la leçon des manuscrits d'Euripide.

Κάμὲ στρατηγεῖν κάρτα Μενέλεω χάριν είλοντο, σύγγονόν γε. Τάξίωμα δέ 85 άλλος τις ώφελ' άντ' έμοῦ λαβεῖν τόδε. 'Ηθροισμένου δὲ καὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ, ήμεσθ' ἀπλοία χρώμενοι κατ' Αὐλίδα. Κάλχας δ' ὁ μάντις ἀπορία χεχρημένοις ανείλεν Ίριγένειαν, ην ἔσπειρ' έγω, 90 Άρτέμιδι θύσαι τῆ τόδ' οἰχούση πέδον, καὶ πλοῦν τ' ἔσεσθαι καὶ κατασκαφάς Φρυγῶν θύσασι, μή θύσασι δ' οὐχ εἶναι τάδε. Κλύων δ' έγω ταῦτ', δρθίω κηρύγματι Ταλθύδιον εἶπον πάντ' ἀφιέναι στρατὸν, 95 Οὐ δή μ' ἀδελφός πάντα προσφέρων λόγον έπεισε τληναι δεινά. Κάν δέλτου πτυχαῖς γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν στέλλειν Αχιλλεῖ θυγατέρ' ώς γαμουμένην, 100 τό τ' άξίωμα τὰνδρὸς ἐχγαυρούμενος, συμπλείν τ' 'Αχαιοίς ούνεκ' οὐ θέλοι λέγων, εί μή παρ' ήμῶν εἶσιν εἰς Φθίαν λέχος: πειθώ γάρ είχον τήνδε πρός δάμαρτ' έμην, ψευδή συνάψας άμφὶ παρθένου γάμον. 105 Μόνοι δ' Άχαιῶν ἴσμεν ώς ἔχει τάδε Κάλχας 'Οδυσσεύς Μενέλεώς θ'. 'Α δ' οὐ καλῶς έγνων τότ', αὖθις μεταγράφω καλῶς πάλιν

NC. 84. Les manuscrits portent κάτα Μενέλεω χάριν. La conjecture de Heath, κάρτα, n'est pas tout à fait satisfaisante. Peut-être: στρατηγεῖν υπατα. — 89. Heath a corrigé la leçon κεχρημένος. — 93. Nauck retranche ce vers, que Klotz maintient avec raison. — 400. Στέλλειν, correction de Markland (cf. v. 449). Les manuscrits offrent la glose πέμπειν. — 402. Barnes a corrigé la leçon τούνεκ' οὐ. — 405. 'Αμφὶ, correction de Markland pour ἀντί.

84. Κάρτα doit être rattaché à Μενέλεω χάριν. La leçon est douteuse.

93. Ce vers, certainement authentique, indique très-nettement la nécessité d'un sacrifice sans lequel l'entreprise nationale

échouerait. Cp. le vers 1007, dont la tournure analogue n'est pas moins expressive.

95. Εἴπον, j'ordonnai, c'est-à-dire: je déclarai que j'allais ordonner.

97. Oὐ ởή, c'est là que, c'est alors que.

εἰς τήνδε δέλτον, ἣν κατ' εὐφρόνης σκιὰν λύοντα καὶ συνδοῦντά μ' εἰσεῖδες, γέρον. Άλλ' εἶα χώρει τάσδ' ἐπιστολὰς λαδὼν πρὸς Ἄργος. Ἡ δὲ κέκευθε δέλτος ἐν πτυχαῖς. λόγῳ φράσω σοι πάντα τὰγγεγραμμένα: πιστὸς γὰρ ἀλόχῳ τοῖς τ' ἐμοῖς δόμοισιν εἶ.

### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Λέγε καὶ σήμαιν', ἵνα καὶ γλώσση σύντονα τοῖς σοῖς γράμμασιν αὐδῶ.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πέμπω σοι πρός ταῖς πρόσθεν δέλτοις, ὧ Λήδας ἔρνος, μὴ στέλλειν τὰν σὰν ἰνιν πρός τὰν χολπώδη πτέρυγ' Εὐδοίας Αὐλιν ἀχλύσταν.

Είς ἄλλας ὥρας γὰρ δή παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους.

### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

## Καὶ πῶς ἀχιλεὺς λέχτρων ἀπλαχών

NC. 115-116. Ces deux vers, qui se lisaient après le vers 118, ont été remis à leur place par Reiske. — 122. Variante : εἰς τᾶς ἄλλας. — 123. L'anapeste (au troisième pied) à la suite d'un dactyle (au second pied), rend la leçon suspecte. — 124. Manuscrits : λέχτρ' ἀμπλαχών.

440. Voy. v. 38.

142. Cf. Iph. Taur. 760: Τάνόντα κάγγεγραμμέν' εν δέλτου πτυχαῖς Λόγφ φράσω σοι πάντ' άναγγεῖλαι φίλοις. Si ces vers ressemblent à ceux qu'on lit ici, ce n'est pas là une raison pour suspecter ces derniers.

116. Σύντονα équivaut à σύμφωνα, comme dans Hipp. 1361.

449-121. Après avoir désigné le pays d'une manière générale par πρὸς τὰν κολπώδη πτέρυγ' Εὐδοίας, phrase qui peint le site de l'île d'Eubée placée comme une aile devant le continent, le poëte ajoute la désignation plus précise de la ville, qui doit être le terme du voyage : Αὐλιν ἀκλύσταν. Cette explication, donnée par Hermann, vaut certainement mieux que

celle d'après laquelle la ville d'Aulis serait appelée elle-même « l'aile de l'Eubée, » à cause du pont construit seulement dans les dernières années de la guerre du Péloponnèse (Diodore, XIII, 47) pour relicr cette île au continent. Sans parler de l'étrangeté d'une telle métaphore, disons que le chœur traverse l'Euripe en bateau (v. 467). Quant à l'épithète ἀκλύσταν, cp. Strabon IX, p. 403: Ἡ Αὐλὶς πετρῶδες χωρίον.

122. Εἰς ἄλλας ὥρας, dans une autre année, en d'autres temps.

424-127. En disant, aux vers 106 sq., que Calchas, Ulysse et Ménélas étaient seuls dans le secret, Agamemnon entendait que tout le reste de l'armée ignorait non-seulement que le projet de mariage fût un vain prétexte, mais encore qu'il fût

115

110

120

ού μέγα φυσῶν θυμὸν ἐπαρεῖ σοὶ σῆ τ' ἀλόχῳ ; τόδε καὶ δεινόν. Σήμαιν' ὅ τι φής. 125

### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

"Ονομ', οὐχ ἔργον, παρέχων Αχιλεὺς οὐχ οἶδε γάμους, οὐδ' ὅ τι πράσσομεν, οὐδ' ὅτι χείνω παῖδ' ἐπεφήμισα νυμφείους εἰς ἀγχώνων εὐνὰς ἐχδώσειν λέχτροις.

130

### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Δεινά γε τολμᾶς, 'Αγάμεμνον ἄναξ, δς τῷ τῆς θεᾶς σὴν παῖδ' ἄλοχον φατίσας ἦγες σφάγιον Δαναοῖς.

135

### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οίμοι, γνώμας ἐξέσταν, αἰαῖ, πίπτω δ' εἰς ἄταν. ἀλλ' ἴθ' ἐρέσσων σὸν πόδα, γήρα μηδὲν ὑπείχων.

NC. 425. Manuscrits: φυσσῶν θυμὸν ἐπαίρει. Les corrections sont dues à Musgrave et à Reiske. — 428. Unger veut qu'on écrive ὄνομ' ἀντ' ἔργου, à cause du passage de Libanius, Lettre 4398, page 642: Τοῦτο δέ ἐστι δοκοῦντος φιλεῖν οὐ φιλοῦντος, καὶ κατὰ τὴν τραγωδίαν ὄνομ' ἀντ' ἔργου παρεχομένου. Nauck et Klotz ont adopté cette correction. — 430. Ἐπεφήμισα, correction de Markland pour ἐπέφησα. Cf. vers 4366. — 432. Ἐκδώσειν, correction du même critique pour ἐνδώσειν. — 434. Canter a corrigé la leçon οῦτω τῆς θεᾶς.

question d'un tel projet et que le roi eût mandé sa fille. Ceci est évident pour quiconque lit la narration d'Agamemnon avec une attention réfléchie. Cependant le vieillard parle ici comme s'il n'avait pas bien compris. Les critiques en ont été choqués au point de s'en faire un argument en faveur de la thèse que toute cette première scène est brouillée. J'avoue ne pas trouver ici de quoi tant s'étonner. Si le vieillard manque un peu d'attention ou d'intelligence, c'est que le poête craignait que le public n'en manquat, et qu'il entendait bien expliquer les choses, afin qu'il ne restât aucune obscurité dans l'esprit du spectateur. Citons, à ce sujet, une scène de la tragédie

d'Oreste. On y voit, au vers 731, que Pylade sait que les Argiens veulent faire mourir son ami; et cependant il s'informe au vers 757 de cette circonstance, comme s'il l'ignorait encore.

128. "Ονομ', ούχ έργον. Cf. vv. 910 et 962.

130-132. Κείνφ.... λέχτροις, professus sum me filiam in conjugales amplexus (ἀγχώνων εὐνάς) daturum esse illius lecto. Εὐνὰς équivaut ici à εὐνήματα, comme dans Eschyle, Perses 543: Λέχτρων εὐνας άδροχίτωνας.

435. Ἡγες, tu allais amener, tu voulais

138-139. Ἐρέσσων σὸν πόδα. Eschyle

### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Σπεύδω, βασιλεῦ.

140

### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Μή νυν μήτ' ἀλσιόδεις ίζου χρήνας, μήθ' ὕπνώ θελχθῆς.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Εύφημα θρόει.

### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πάντη δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείδων λεῦσσε, φυλάσσων μή τίς σε λάθη τροχαλοῖσιν ὅχοις παραμειψαμένη παῖδα χομίζουσ' ἐνθάδ' ἀπήνη Δαναῶν πρὸς ναῦς.

145

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

"Εσται.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κληθρων δ' ἐξόρμοις ἤν νιν πομπαῖς ἀντήσης, πάλιν ἐξόρμα, σεῖε χαλινοὺς, ἐπὶ Κυχλώπων ἱεὶς θυμέλας.

150

NC. 445. Μή τίς σε, correction de Markland pour μή τί σε. — 149-450. Variante : ἔσται τάδε. Ensuite, les manuscrits portent : κλήθρων δ' ἐξόρμα. ἤν γάρ νιν πομπαϊς ἀντήσης. Hermann transposait le vers 149 après 152. J'ai écrit ἐξόρμοις, et j'ai supprimé la particule γάρ. De cette manière la phrase ἤν νιν πομπαῖς ἀντήσης reçoit le complément dont elle avait besoin, et il s'établit une relation entre les termes ἐξόρμοις et πάλιν ἔξόρμα. — 151. Blomfield a très-bien corrigé la leçon ἐξορμάσης χαλινούς ου ἐξορμάσσεις τοὺς γαλινούς.

dit du mouvement cadencé des mains frappant le visage en signe de deuil: Ἐρέσσετ' ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροῖν πίτυλον (Sept Che/s, 855). — On a conservé les deux anapestes correspondants de l'Iphigénie d'Ennius (fr. II, Ribbeck): « Procede: « gradum proferre pedum Nitere: cessas, « o fide senex? »

442. Εὐφημα θρόει, bona verba, quæso.

144. Πάνιη.... ἀμείδων, toutes les sois que tu passeras un endroit où les chemins se croisent.

449-450. Κλήθρων.... ἀντήσης, si tu la

rencontres conduite en dehors de l'appartement des jeunes filles. Par κλήθρων, il faut entendre ce qui est désigné au vers 728 par δχυροίσε παρθενώσε. Callimaque, fragm. 118, appelle les jeunes filles κατάκλειστοι.

452. Θυμέλας, les murs sacrés. — Le voyageur admire encore aujourd'hui ce qui reste des murs du palais des Atrides. Ces ruines avaient déjà étonné les anciens. Ils les attribuaient aux Cyclopes, et les archéologues nomment encore aujourd'hui ouvrages cyclopéens les constructions formées de grands blocs polygones.

### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Πιστὸς δὲ φράσας τάδε πῶς ἔσομαι, λέγε, παιδὶ σέθεν τῆ σῆ τ' ἀλόχω;

### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Σφραγῖδα φύλασσ' ἢν ἐπὶ δέλτω

τήνδε χομίζεις. Ἰθι · λευχαίνει

τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ' ἠως
πῦρ τε τεθρίππων τῶν ᾿Αελίου ·

σύλλαβε μόχθων.

Θνητῶν δ᾽ ὅλβιος εἰς τέλος οὐδεἰς

οὐδ᾽ εὐδαίμων ·

οὕπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος.

#### ΧΟΡΟΣ.

Έμολον άμφὶ παρακτίαν

ψάμαθον Αὐλίδος ἐναλίας,

Εὐρίπου διὰ χευμάτων

κέλσασα στενοπόρθμων,

Χαλκίδα πόλιν ἐμὰν προλιποῦσ',

ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν

τᾶς κλεινᾶς ἀρεθούσας,

'Λχαιῶν στρατιὰν ὡς ἐσιδοίμαν

NC. 461-463. Ces vers sont cités par Clément d'Alexandrie, Stromat. III, 111, 23, et par Orion, Anthol. VIII, 8. — 467. J'ai corrigé la leçon στενόπορθμον. Une pareille épithète se rattache plus naturellement à χευμάτων qu'à Χαλκίδα; et la fin de la période glyconique doit coïncider avec la fin du sens, comme dans l'antistrophe. — 474. Les manuscrits ont ως ίδοιμ' αν. Elmsley a proposé ως ἐσιδοίμαν; Hermann, ως κατιδοίμαν.

453-454. Voilà encore une question à laquelle le vieillard aurait pu facilement répondre lui-même. Le poête a voulu venir en aide aux spectateurs distraits.

156-157. Λευκαίνει... ἡώς, voici déjà la blanche lumière que répand la brillante aurore. Cette blanche lumière du jour naissant est ce que nous appelons « l'aube » (alba). Λευκαίνει τόδε çῶς est dit comme μάχεσθαι μάχην. Ceux qui supposent fort gratuitement que la lampe dont il est question au vers 31, a été apportée sur la

scène, et qui entendent ces mots de la lumière artificielle pâlissant à l'approche du jour, se trompent étrangement. Cp. Troy. 848: Λευκοπτέρου ἀμέρας φέγγος. Eschyle, Perses, 886: Λευκόπωλος ήμέρα. Agam. 668: Λευκόν κατ' ήμαρ.

163. Οὖπω.... ἄλυπος équivaut à οὖπω ἐγεννήθη τις ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖσθαι.

170. Il y avait, dans les pays grecs, plusieurs sources qui portaient le nom d'Aréthuse. Celle de Syracuse est la plus connue.

άγαυῶν τε πλάτας ναυσιπόρους ήϊθέων, οῦς ἐπὶ Τροίαν ἐλάταις χιλιόναυσιν τὸν ξανθὸν Μενέλαόν θ' 
άμέτεροι πόσεις 
ἐνέπουσ' ᾿Αγαμέμνονά τ' εὐπατρίδαν 
στέλλειν ἐπὶ τὰν Ἑλέναν, 
ἀπ' Εὐρώτα δονακοτρόφου 
Πάρις ὁ βουκόλος ἀν ἔλαδε 
δῶρον τᾶς ᾿Αφροδίτας, 
ὅτ' ἐπὶ κρηναίαισι δρόσοις 
"Ηρὰ Παλλάδι τ' ἔριν ἔριν 
μορφᾶς ὁ Κύπρις ἔσχεν.

180

175

Πολύθυτον δὲ δι' ἄλσος Άρτέμιδος ἤλυθον ὀρομένα, φοινίσσουσα παρῆδ' ἐμὰν αἰσχύνα νεοθαλεῖ, ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας

Antistrophe. 185

NC· 172. Άγαυῶν, correction de Nauck pour ἀχαιῶν, mot répété par erreur dans les manuscrits. — 173. La leçon ἡμιθέων a été corrigée par Markland. Scaliger avait déja changé ὡς en οῦς. — 175. Averti par le vers correspondant de l'antistrophe, 196, j'ai ajouté θ' après Μενέλαον. Les vers 175 et 176 ne sont que les membres (κῶλα) d'une période (περίοδος) continue — 186. 'Ορομένα, correction de Canter pour δρωμέναν — 187. Manuscrits: παρηίδ' ἐμάν.

474. Έλάταις. Cf. Virg. En. VIII, 94: « Labitur uncta vadis abies. » — Χιλιόvaugev. On pourrait croire que cette épith**ète ne dés**igne qu'un grand nombre. Cependant Euripide s'en sert plusieurs sois en parlant de l'expédition de Troie. Il dit χιλιόναυν στρατόν, Oreste, 352; ὁ χιλιόναυς Έλλάδος ώχὺς Άρης, Androm. 106; **χώπα** χιλιοναύτα, Iph. Taur. 140. De même l'auteur du Rhésus, 261, dit, en parlant de la même expédition : χιλιόναυν στρατείαν; Eschyle, Agum. 45, στόλον Άργείων χιλιοναύταν; Virgile, En. II, 198, « mille carinæ. » Or Thucydide (I, 10) estime que, d'après Homère, les Grecs avaient douze cents vaisscaux. Il paraît

donc que les poëtes grecs et latins ont voulu désigner le même nombre par un chiffre rond. (Voyez la note de Stanley sur le vers d'Eschyle cité ci-dessus.)

475. Τὸν ξανθὸν Μενέλαον. L'époux d'Hélène est blond. Cf. Iliade, III, 284 et passim.

488. Νεοθαλεί. Cette belle épithète est employée au propre dans Ion, 142: Νεκ-θαλές προπό) ευμα δάφνας. Ici elle indique qu'en rougissant les joues, la pudeur fait briller de tout son éclat la fleur de la jeunesse.

189. ἀσπίδος ἔρυμα. Le mot ἀσπίς s'emploie aussi en prose, à la façon des noms collectifs, pour désigner un grand nombre d'hoplites. Cf. Xénophon, Anah. I, vii, 10: Μυρία ἀσπίς.

όπλοφόρους Δαναῶν θέλουσ' 190 ίππων τ' όχλον ιδέσθαι. Κατειδον δε δύ' Λίαντε συνέδρω, τὸν Οἰλέως Τελαμῶνός τε γόνον, τὸν Σαλαμῖνος στέφανον: Πρωτεσίλαόν τ' ἐπὶ θάχοις 195 πεσσῶν ήδομένους μορφαΐσι πολυπλόχοις, Παλαμήδεά θ', δν τέχε παῖς ὁ Ποσειδᾶνος · Διομήδεά θ' ήδοναῖς δίσχου χεχαρημένον, 200 παρά δὲ Μηριόνην, Αρεος όζον, θαῦμα βροτοῖσιν τὸν ἀπὸ νησαίων τ' ὀρέων

NC. 191. Heath a place après ἴππων la conjonction τ(ε) que les manuscrits omettent ou insèrent après ὄχλον. — 194. Les manuscrits portent, en dépit du mètre, τοῖς σαλαμινίοις (σαλαμῖνος, correction de la seconde main du *Palatinus*). Brodæus : τῆς Σαλαμῖνος. Hartung et Nauck : τὸν Σαλαμῖνος. — 196-197. Vers cités par le Scholiaste d'Aristophane, Gren. 1400.

492. Συνέδρω. Klotz sait observer que ce mot indique que les deux Ajax se sont assis l'un à côté de l'autre pour tenir conseil ensemble. Cf. Soph. Aj. 749: Έχ γάρ συνέδρου καὶ τυραννικοῦ κύκλου Κάλχας μεταστάς.

494. Τὸν Σαλαμῖνος στέφανον, la gloire de Salamine.

195-198. Construisez: Πρωτεσίλαόν τε Παλαμήδεα θ' ήδομένους. α Plurali nu-« mero inter duo nomina numeri singula-« ris posito dixit ήδομένους, schemate « usus quod Alemanicum vocant gramma-« tici. » [Dindorf.] Cette figure, familière au poët**e Alc**man (on la rencontre dans ses fragments), se trouve déjà dans Homère (observation du grammairien Hérodieu, περί σχημάτων, p.61, 5 Dindorf). Cf. Il. XX, 138 : El de x' Apr.; apywor μάχης η Φοϊδος Απόλλων. — Πεσσῶν μορφαίσι πολυπλόχοις, les diverses figures produites par la position des pièces du jeu. — Παλαμήδεα. On sait que Palamède passait pour avoir inventé le jeu des πεσσοί pendant l'inaction fercée du séjour d'Aulis. Ce héros avait pour père Nauplius, fils de Neptune.

200. On a rapproché de ce vers le passage de l'Iliade (II, 773), où les guerriers d'Achille, ne pouvant prendre part à la guerre, s'amusent au même exercice: Λαοὶ δὲ παρὰ ἡηγμῖνι θαλάσσης Δίσκοισιν τέρποντο.

201-202. Mérionès de Crète est, dans l'Iliade, le compagnon d'armes d'Idoménée. — "Αρεος όζον. Homère appelle ainsi, non pas, il est vrai, Mérionès, mais beaucoup d'autres héros. Cf. Il. II, 540 et passim. Il n'est pas sûr qu'Euripide fasse allusion à la généalogie que donne Apollodore, I, vn, 7, et suivant laquelle Mérionès aurait été petit-fils du dieu Mars. Cette filiation pourrait avoir été imaginée à cause des vers homériques, Il. II, 654: Μηριόνης τ' ἀτάλαντος Ένυαλίω ἀνδρειφόντη, et XIII, 328: Μηριόνης δὲ θόω ἀτάλαντος "Αρηϊ.

203. Νησαίων ορέων, des îles montagneuses. La nature de l'Ithaque et des autres iles, dont Ulysse commandait les

Λαέρτα τόχον, αμα δὲ Νιρέα, χάλλιστον 'Αχαιῶν '

205

τον ισάνεμον τε ποδοίν [Epode.] λαιψηροδρόμον 'Αγιληα, τὸν ά Θέτις τέχε χαὶ Χείρων έξεπόνασεν, είδον αιγιαλοίσι παρά τε χροχάλαις 210 δρόμον έχοντα σύν δπλοις. άμιλλαν δ' ἐπόνει ποδοῖν πρός άρμα τέτρωρον έλισσων περί νίχας. 215 Ο δε διφρηλάτας εδοᾶτ' Εύμηλος Φερητιάδας, φ χαλλίστους ιδόμαν χρυσοδαιδάλτους στομίοις πώλους κέντρω θεινομένους, 220 τούς μέν μέσους ζυγίους, λευχοστίχτω τριχί βαλιούς, τούς δ' έξω σειροφόρους,

NC. 214-215. On a proposé έλίσσων περὶ νύσσαν. Cf. Homère, Il. XXIII, 809; Théocrite, XXIV, 118. — 216. Έδοᾶτ', correction de Dindorf pour βοᾶτ'. — 218. Ἰδόμαν, correction de Dindorf pour εἰδόμαν. — 223. Σειροφόρους correction de Dindorf pour σειραφόρους

guerriers (Il. 11, 634 sqq.), est agréablement décrite dans l'Odyssée, IV, 605 sqq. 205. Cf. Il. 11, 673 : Νιρεὺς, δς κάλ-

λιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἰλιον ἡλθεν. On suit que Nirée n'est nommé que dans cet endroit du Dénombrement, et ne figure pas autrement dans l'Iliade.

209. Έξεπόνασεν, le forma et porta son ouvrage à perfection. Cf. Théocrite, XIII, 8 sqq.: Καί νιν πάντ' ἐδίδαξε πατήρ ώσεὶ φίλον υἱέα.... Ώς αὐτῷ κατὰ θυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἶη, passage cité par Jacobs.

211. Κροτάλοις. Ce sont les galets de la grève. Théocrite (XXII, 39) les appelle λάλλαι.

214-216. Έλίσσων, allant et revenant par la carrière. Arrivé à la borne, il fallait tourner et revenir vers le point de départ. Cf. v. 224. D'autres expliquent ελίσσων « s'élançant rapidement »; mais je doute fort que ce verbe ait jamais eu ce sens : les passages qu'on cite (Oreste, 172 et 1294) ne le prouvent pas.

217. Eumélus, fils d'Admète et petit-fils de Phérès, avait les meilleurs coursiers de l'armée, d'après l'*Iliade*, II, 763 sqq.; et cet éloge se vérifie dans les courses du XXIII livre, v. 376.

228-224. Σειροφόρους, les chevaux extérieurs du quadrige, attelés par des longes (σειραί) à côté des timonniers. Au mo-

αντήρεις καμπαϊσι δρόμων, πυρρότριχας, μονόχαλα δ' ύπό σφυρά ποικιλοδέρμονας οίς παρεπάλλετο Πηλεΐδας σύν δπλοισι παρ' ἄντυγα καὶ σύριγγας άρματείους.

225

230

Ναῶν δ' εἰς ἀριθμὸν ἤλυθον καὶ θέαν ἀθέσφατον, τὰν γυναιχεῖον ὄψιν ὀμμάτων ὡς πλήσαιμι, μείλινον άδονάν.

Strophe 1.1

NC. 226. Manuscrits: ποικιλλοδέρμονας. — 229. Heath a rectifié la leçon ὅπλοις. — 233. Bæckh a corrigé la leçon γυναικείων. — 234. Μείλινον veut généralement dire α de frêne. » La conjecture μείλιχον ne répond pas plus que cette leçon à la mesure du vers antithétique. Existait-il un adjectif μεῖλις, accusatif μεῖλιν?

ment où l'on tournait la borne (καμπαῖσι δρόμων), l'un de ces chevaux la serrait de près, pendant que l'autre faisait un grand tour : leurs mouvements étaient donc opposés (ἀντήρεις). Cf. Sophocle, Électre, 720 : Κεῖνος δ' ὑπ' αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων Έχριμπτ' ἀεὶ σύριγγα, δεξιόν τ' ἀνεὶς Σειραῖον ἵππον, εἰργε τὸν προσκείμενον.

226-230. Ceci est une illustration de l'épithète ποδάρχης, qu'Achille porte chez Homère. On peut comparer Pindare, Nem. III, 50 sqq., où Achille encore enfant force des cerss à la course. Τὸν ἐθάμθεον Άρτεμίς τε καὶ θρασεῖ ᾿Αθάνα, Κτείνοντ᾽ ἐλάρους ἄνευ κυνῶν δολίων θ' ἑρκέων Ποσσι γὰρ κράτεσκε.

231. L'épode qu'on vient de lire termine la première partie du chant d'entrée ou parodos. Les trois strophes et les trois antistrophes suivantes en forment la seconde partie, distincte dela première. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, la parodos se compose aussi de deux parties : la première formée, comme dans notre tragédic, d'une strophe, d'une antistrophe et d'une épode (v. 104-159), la seconde comprenant cinq couples de strophes (160-257). Cette disposition n'est donc pas sans exemple, et elle ne peut fournir d'argument contre l'authenticité du morceau qui suit. Mais on ne saurait nier que ce morceau assez monotone ne soit bien au-dessous des beaux vers qui le pré-

cèdent, et qu'il pourrait se retrancher sans inconvénient, et même avec avantage. Ces strophes, imitées du Dénombrement qui se lit dans le second livre de l'*Iliade*, n'ajoutent certes rien à la gloire d'Euripide, et les critiques qui ont pensé qu'elles n'étaient pas de lui ne lui ont fait aucun tort. D'un autre côté, les procédés de la composition antistrophique sont parfaitement observés dans ce morceau : la relation des vers correspondants y est marquée par des mots et des tours semblables ou identiques. Enfin ces strophes trochaïques se rapprochent par leur structure de celles qui se trouvent dans les Phéniciennes. Ces faits s'opposent, ce me semble, à l'opinion soutenue par Hermann dans la préface de son édition, que ce morceau aurait été interpolé longtemps après Euripide. Si on veut qu'il ne soit pas de notre poëte, il faut l'attribuer, avec Bæckh (Trag. græc. princ., p. 226) à Euripide le jeune, qui monta la tragédie d'Iphigénie pour le théâtre.

234. L'accusatif μείλινον (voy. NC.) άδονάν « doux plaisir » est une apposition qui se rapporte non pas à δψιν, mais à l'idée contenue dans la phrase précédente: α rassasier mes yeux de femme (ma curiosité féminine) d'un grand spectacle. » Exemples de la même construction, Oreste, 1405: Ελένην κτάνωμεν, Μενέλεω λύπην πικράν. Électre, 284: Εὐδαιμονοίης, μισθὸν ἡδίστων λόγων.

Καὶ κέρας μὲν ἦν

δεξιὸν πλάτας ἔχων
πεντήκοντα ναυσὶ θουρίαις
Φθιώτας ὁ Μυρμιδὼν Ἄρης
χρυσέαις δ' εἰκόσιν κατ' ἄκρα Νηρῆδες ἔστασαν θεαὶ,
πρύμναις σῆμ' Ἀχιλλείου στρατοῦ.

'Αργείων δὲ ταῖσδ' ἰσήρετμοι
νᾶες ἔστασαν πέλας ·
ὧν ὁ Μηκιστέως στρατηλάτας
παῖς ἦν, Ταλαὸς ὃν τρέφει πατὴρ , 245
Καπανέως τε παῖς
Σθένελος. 'Ατθίδος δ' ἄγων
ἑξήκοντα ναῦς ὁ Θησέως
παῖς ἑξῆς ἐναυλόχει θεὰν
Παλλάδ' ἐν μωνύχοις ἔχων πτερωτοῖσιν ἄρμασιν θετὸν

NC. 237. Ce vers se lisait après 238. Je l'ai transposé, afin que πεντήχοντα ναυσίν répondit à εξήχοντα ναυς ό, vers 248. La phrase aussi gagne à cette transposition, les mots Μυρμιδών Άρης se trouvant avantageusement rejetés à la fin. — 238. Μυρμιδών, correction de Hermann pour μυρμιδόνων. — 239. Pierson a corrigé la leçon χατ' ἄχραν. — 247. Dobree proposait ἀτθίδας. — 254. Θετόν est altéré. Cependant θετάν, conjecture de Nauck, n'est pas satisfaisant. J'aimerais mieux θοάν.

236. Πλάτας, de la flotte. Cf. ἀσπίδος, v. 489, et πεύκην, Hipp. 1254, avec les notes. Ajoutez Iph. Taur. 440: Σὺν κώπα χιλιοναύτα. — Ceux qui prennent πλάτας pour l'accusatif du plur., embrouillent tout.

237-238. Πεντήχοντα.... Άρης. Ceci s'accorde avec l'Iliude, II, 683: Οῖ τ' εἰ-χον Φθίην ἢδ' Ἑλάδα χαλλιγύναιχα. Μυρμιδόνες δὲ χαλεῦντο χαὶ Ἑλληνες χαὶ ἀχαιοί τῶν αὐ πεντήχοντα νεῶν ἢν ἀρχὸς ἀχιλλεύς. — 'Ο Μυρμιδών Άρης n'est pas une manière de désigner Achille, mais signifie « la bataille, l'armée des Myrmidons. » Cf. v. 283, et Androm., 406.

242-247. lonpermotindique évidenment que les vaisseaux Argiens étaient égaux en nombre aux vaisseaux Phthiotes. Cependant ceux-là sont plus nombreux dans l'Iliade,

II, 568, où ils sont portés au chissre de quatre-vingts. Pour les chess, notre poête s'accorde avec Homère. Cf. ib. 565 sq.: Εὐρύαλος.... Μηχιστέος υίὸς Ταλαῖονίδαο ἄναχτος, et 564: Σθένελος, Καπανῆος ἀγαχλειτοῦ φίλος υίός.

245. Τρέφει. Le présent pour le passé. Voy. v. 35 et v. 47.

247-249. Homère (l. c. 546 sqq.) fait partir pour Troie cinquante vaisseaux attiques sous le commandement de Ménesthée. Les noms de Démophon et d'Acamas, fils de Thésée, ne se trouvent pas dans l'Iliade. Mais ils figuraient dans les épopées plus récentes, telles que la Petite Iliade, et les poètes attiques ne manquent pas une occasion de les mettre en avant.

251. Appagiv désigne ici les chevaux :

εύσημόν τε φάσμα ναυδάταις.

Βοιωτῶν δ' ὅπλισμα, ποντίας πεντήχοντα νῆας εἰδόμαν σημείοισιν ἐστολισμένας τοῖς δὲ Κάδμος ἦν χρύσεον δράχοντ' ἔχων ἀμφὶ ναῶν χόρυμβα . Αήϊτος δ' ὁ γηγενὴς ἄρχε ναΐου στρατοῦ. Φωχίδος δ' ἀπὸ χθονὸς

Strophe 2.]

255

260

Λοχράς δὲ τοῖσο' ἴσας ἄγων ἦν ναῦς Οἰλέως τόχος χλυτάν Θρονιάδ' ἐχλιπών πόλιν.

U-U-U-U-

Μυχήνας δὲ τᾶς Κυχλωπίας παῖς ᾿Ατρέως ἔπεμπε ναυβάτας

[Antistrophe 2.] 265

NC. 252. Probablement εὖσημόν τι, d'après Markland. — 253. Variante : τῶν βοιωτῶν. — 255. La leçon εὐστολισμένας a été corrigée par Scaliger. — 261. Après ce vers, la place de deux autres vers est laissée en blanc dans le *Palatinus*. J'ai suivi cette indication, qui me semble d'une justesse évidente. Voyez la note explicative. — 262. Λοκράς, correction de Markland pour λοκροῖς. — 265. On lisait : Ἐκ Μυκήνας. Nauck a retranché la glose ἐκ.

l'épithète μωνύχοις le prouve. Cf. Herc. fur. 881: Αρμασι δ' ἐνδίδωσι κέντρον.
— Minerve sur son char de guerre, ici l'emblème des vaisseaux de Démophon, était aussi brodée sur le Péplos (voy. Hécube, 467 sqq.).

254. Πεντήκοντα. Le même nombre dans l'Iliade, II, 509.

250. Λήῖτος. Cf. ib., 494. Ce héros est appelé γηγενή:, comme descendant des σπαρτοί, ces premiers habitants de Thèbes qui sortirent de la terre quand Cadmus y eut semé les dents du fameux dragon.

264. Φωκίδος δ' ἀπὸ χθονός. Phrase acomplète. Le chef ou les chefs des Pho-

céens et le nombre de leurs vaisseaux ont dû être indiqués. Le mot ioa;, au vers 262, suppose un chiffre énoncé plus haut. — Dans l'Iliade, II, 517 sqq., les villes de la Phocide fournissent quarante vaisseaux commandés par Schédios et Epistrophos.

262. Τοῖσδ' ἴσας équivant à ταῖς τῶνδε ἴσας, ταῖς τῶν Φοχέων ναυσὶν ἴσας. Cette brachylogie, familière aux Grecs, se trouve déjà dans Homère. Cf. Il. I, 163: Οὐ μὲν σοί ποτε ἴσον ἔχω γέρας. Quant au fait, les Locriens ont, dans l'Iliade (II, 534), quarante vaisseaux, comme les Phocéens.

265. Κυκλωπίας. Voy. la note sur le vers 157.

ναῶν ἐκατὸν ἠθροϊσμένους.
Σὺν δ΄ ἀδελφὸς ἦν
ταγὸς, ὡς φίλος φίλω,
τᾶς φυγούσας μέλαθρα
βαρβάρων χάριν γάμων
πρᾶξιν Ἑλλὰς ὡς λάβοι.
Έχ Πύλου δὲ Νέστορος
Γερηνίου χατειδόμαν

270

∪ — ∪ — ∪ — ∪ —

πρύμνας σῆμα ταυρόπουν όρᾶν, τὸν πάροιχον ᾿Αλφεόν.

275

Αἰνιάνων δὲ δωδεκάστολοι νᾶες ἦσαν, ὧν ἄναξ Γουνεὺς ἄρχε. Τῶνδε δ' αὖ πέλας κλιδος δυνάστορες,

280

Strophe 3.

NC. 268. Les manuscrits portent σὺν δ' ἄδραστος ἢν. La correction de Markland, ἀδελφός, rétablit le sens. (Σὺν δ' ἀρ' αὐτὸς ἢν ταγός, proposé par Mehlhorn, donnerait un saux sens). Mais comment expliquer l'étrange erreur des copistes? La glose δάμαρτος, qui pouvait être ajoutée au vers 270, se serait-elle sourvoyée dans celui-ci? — 274. J'ai marqué après ce vers une lacune, en suivant les indices sournis d'une part par le sens incomplet de ce passage, d'autre part par l'étendue primitive de la strophe. — 277-302. Hermann a compris que ces vers, très maltraités dans les manuscrits, avaient sormé primitivement, non pas une epode d'une étendue excessive, mais une strophe et une antistrophe. L'accord est surtout sensible à la fin. Les vers 285 : Φυλέως λόγευμα, et 300 : Νάιον πόρευμα me semblent mettre hors de doute la structure antistrophique de ce morceau. Cependant, il n'est guère possible de rétablir cette structure avec les moyens dont nous disposons. — 277-278. La leçon δώδεκα στόλοι ναῶν ἢσαν a été corrigée par Hermann. — 279. Γουνεὺς, rétabli par Canter pour τουνεύς.

267. Ναῶν έλατόν. De même Homère, 11.11, 576: Τῶν ἐχατὸν νηῶν ἦρχε χρείων Άγαμέμνων.

272. Πρᾶξιν, la revendication. C'est ainsi qu'on dit πράττειν ου πράττεσθαι χρέος, faire rentrer une dette.

275. Dans la lacune qui précède ce vers, il a dû être question des vaisseaux de Nestor. Les mots πρύμνας σῆμα κτλ. forment la suite d'une phrase, qui pouvait

commencer par είχε δὲ ου αι δ' ἔχον. — Ταυρόπουν. Le taureau était chez les Grecs le symbole de la force féconde des fleuves. Cf. Ion, 1261: Ὁ ταυρόμορφον ὅμμα Κηφισοῦ πατρός. Soph. Trach. 11: Φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος (il s'agit de l'Achéloüs).

277-279. Quant aux Aiviανες ou Ένιηνες et à leur chef Gounos, voy. Iliade, 11, 748 sqq. οῦς Ἐπειοὺς ἀνόμαζε πᾶς λεώς ·
Εὔρυτος δ' ἄνασσε τῶνδε.
Λευχήρετμον δ' ᾿Αρη
Τάφιον ήγεμὼν Μέγης [ἄνασσε],
Φυλέως λόχευμα,
τὰς Ἐχίνας λιπὼν....
νήσους ναυβάταις ἀπροσφόρους.

285

Λίας δ' ό Σαλαμίνος ἔντροφος δεξιὸν κέρας πρὸς τὸ λαιὸν ξύναγε, τῶν ἄσσον ὥρμει, πλάταισιν ἐσχάταισι συμπλέκων,

[Autistrophe 3.]

290

NC. 282. Conjecture de Hermann: Εὐρύτου δ' ἄνασσε τῶνδ' < ἔχγονος κλυτός. > — 284. Hermann a écrit ἡγεμών pour ἦγεν ὧν, et a reconnu que ἄνασσε était une glose tirée du vers 282. Le verbe qui gouvernait Άρη pouvait se trouver dans la lacune indiquée par le même critique après λιπών, au vers 286. — 286. Brodæus a corrigé la leçon ἐχίδνας. — 293-295. ὑΩς ἄῖον.... λεών. Cette phrase fait double emploi avec les vers 299-301. Je la crois interpolée, toute ou en partie.

282. Homère, ib. 620 sq., nomme un fils d'Eurytus parmi les chefs des Épéens. Notre poëte semble s'écarter ici de la tradition homérique; mais, comme le texte de ce morceau est altéré et mutilé, on ne peut rien affirmer à ce sujet. Voir NC.

283-286. Άρη Τάφιον. Cp. la note sur le vers 238. Ici le texte est mutilé: il faut suppléer ἔτασσεν ou un autre verbe gouvernant l'accusatif. Les Taphiens habitaient Taphos et quelques autres îles voisines des Échinades (Strabon, X, p. 459). Voici ce qu'on lit dans l'Iliade (II, 625 sqq.) sur Mégès et les peuples que ce héros commandait: Ol δ' èx Δουλιχίοιο Έχινάων θ' ἰεράων Νήσων, αῖ ναίουσι πέρην άλὸς, Ἡλιδος ἄντα ΄ Τῶν αὐθ' ἡγεμόνευε Μέγη:, ἀτάλαντος Ἄρηῖ, Φυλείδης, δν τίχτε Διὶ φίλος ἱππότα Φυλεύς.

287. Ναυδάταις ἀπροσφόρους. Les Taphiens étaient connus comme pirates. Cf. Homère, Od. XV, 427 : ἀλλά μ' ἀνήρπαξαν Τάφιοι λητστορες ἄνδρες.

289-293. Alaç... vaugiv. Pour trouver le sens de ces lignes, il ne faut pas prendre

pour point de départ les mots, qui sont obscurs, mais il faut d'abord se demander ce que le poête a dû dire. La revue de la flotte grecque se fait dans l'ordre où se trouvaient placés les vaisseaux des différents peuples qui prenaient part à l'expédition. Le poête nous a conduits de l'aile droite occupée par Achille (v. 235 sqq.) à l'aile gauche, qui est la station d'Ajax. Ceci est conforme à la tradition, qui assignait à ces héros les deux extrémités du camp, les postes d'honneur. Cf. Homère, 11. VIII, 224 sqq., et Sophocle, Ajax, 4. Voici maintenant comment je traduis le passage qui nous occupe: « Ajax, nourri dans Salamine, rattachait son aile droite à l'aile gauche de ceux près desquels il était mouillé, πρὸς τὸ λαιὸν (χέρας έχείνων), των ασσον ώρμει, επ les joignant avec ses voiles (littéralement : rames, πλάταισιν) placées à l'extrémité de la flotte, ses douze vaisseaux très-agiles à la manœuvre. » Pour le chissre des vaisseaux, cf. Homère, Il. II, 557 : Ala; & ex Saλαμίνος άγεν δυοκαίδεκα νήας.

293-295. 'Ω; ἄῖον.... λεών. Voir NC,

ἄϊον καὶ ναυδάταν εἰδόμαν λεών· Τις εὶ προσαρμόσει

295

βαρδάρους βάριδας, νόστον οὐχ ἀποίσεται, ἐνθάδ' οἶον εἰδόμαν νάϊον πόρευμα,

300

τὰ δὲ κατ' οἴκους κλύουσα συγκλήτου μνήμην σώζομαι στρατεύματος.

# ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Μενέλαε, τολμᾶς δείν', ά σ' οὐ τολμᾶν χρεών.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άπελθε· λίαν δεσπόταισι πιστός εί.

# ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Καλόν γέ μοι τούνειδος έξωνείδισας.

305

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Κλαίοις αν, εὶ πράσσοις α μὴ πράσσειν σε δεῖ.

#### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Ού χρην σε λύσαι δέλτον, ην έγω "φερον.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐδέ γε φέρειν σε πᾶσιν Έλλησιν κακά.

NC. 299. Ένθάδ' οίον, excellente correction de Hermann pour ἔνθα δ' ἄῖον. — 301. Συγκλήτου, mot qui répugne au mètre, est peut-être la glose de συλλόγου (conjecture de Dindorf). — 308. La vulgate : οὐδέ σε φέρειν δεῖ a été introduite dans le Palatinus par une correction de la seconde main. La première main avait écrit οὐδέ γε φέρειν σε δεῖ, leçon excellente, à la glose δεῖ près, laquelle a été retranchée par Elmsley et les derniers éditeurs.

297. Βάριδας. Βᾶρις est un mot égyptien emprunté par les Grecs, qui s'en servaient pour désigner les barques des barbares. Voy. Hérodote II, 96; Eschyle, Suppl. 874 et passim.

298. Nóστον οὐκ ἀποίσεται, reditum non auferet, ne retournera pas chez les siens.

299-300. 'Ενθάδ' οξον.... πόρευμα, à en juger par l'appareil naval que j'ai vu ici. Pour le sens de οξον, νογεz la note sur Hipp. 845.

304. Les mots τὰ δὲ κατ' οίκους κλύουσα sont opposés à ἐνθάδ'.... εἰδό-

μαν, v. 209. Si ces jeunes femmes savent si bien rendre compte de ce qu'elles ont vu, c'est qu'elles avaient été instruites d'avance par leurs maris (v. 476) des noms des chefs et de certains détails que la simple inspection ne pouvait leur apprendre.

303. Ménélas, impatient de voir arriver Iphigénie, était allé sur la route d'Argos (v. 328). Là il a rencontré le vieillard, lui a arraché la lettre, et l'a ouverte. Le vieillard le suit pour reprendre la lettre.

306. Khaiou; áv. plorabis, vapulabis. La menace sera plus explicite au vers 311.

#### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Άλλοις άμιλλῶ ταῦτ' · ἄφες δὲ τήνδ' ἐμοί.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ούχ αν μεθείμην.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Οὐδ' ἔγωγ' ἀφήσομαι.

310

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Σχήπτρω τάγ' άρα σὸν χαθαιμάξω χάρα.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Άλλ' εὐκλεές τοι δεσποτῶν θνήσκειν ΰπερ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Μέθες μαχρούς δε δοῦλος ὢν λέγεις λόγους.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

<sup>\*</sup>Ω δέσποτ', άδιχούμεσθα σάς δ' ἐπιστολὰς
 ἐξαρπάσας ὅδ' ἐχ χερῶν ἐμῶν βία,
 ᾿Αγάμεμνον, οὐδὲν τῆ δίχη χρῆσθαι θέλει.

315

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έα.

τίς ποτ' εν πύλαισι θόρυβος καὶ λόγων άκοσμία;

NC. 309. Άλλοις, correction de Markland pour άλλως. — 317. Les manuscrits portent en dépit du mètre : τίς δῆτ' ἐν πύλαισι (ου πύλαις). Un grammairien dans les Anecdota de Bekker, I, p. 369, 8, cite : τίς ποτ' ἐν θύραισι.

309. "Αλλοις άμιλλῶ ταῦτ(α), discute ceci avec d'autres, c'est-à-dire avec Agamemnon. [Markland.]

340. Οὐχ ἀν μεθειμην, sous-ent. αὐτῆς. Suppléez le même cas après ἀφήσομαι. On voit d'ailleurs que l'optatif avec ἄν ne diffère guère ici du futur, avec lequel il alterne.

317. Fragment de scholie: Διὰ τὸ μετὰ δρόμον ἐξελθεῖν τὸν Άγαμέμνονα. Cette observation tend évidemment à expliquer pourquoi les trimètres iambiques font ici place aux tetramètres trochaïques. Cf. schol. ad Aristoph. Achara. 204: Ταῦτα (c'est-a-dire: τα τετράμετρα) δὲ ποιεῖν εἰώθασιν οἱ τῶν δραμάτων ποιηταὶ κωμικοὶ καὶ τραγικοὶ, ἐπειδαν δρομαίως εἰσάγωσι τοὺς χοροὺς, ἕνα ὁ λόγος συντρέχη, τῷ δράματι. Hermann a remarqué que ce mètre, familier à la tragédie primi-

tive (cf. Aristote, Poétique, IV), fut abandonné par les poëtes tragiques pendant un certain temps, et repris seulement à une époque qui correspond à la seconde partie de la guerre du Péloponnèse. En effet, les Perses d'Eschyle renferment plusieurs scènes (crites en trochées. Mais il n'y a pas de dialogue trochaïque dans les autres tragédies d'Eschyle (à l'exception de la scène finale d'Agamemnon), ni dans une partie considérable du théâtre de Sophocle et d'Euripide. Médee, Hippolyte, Hécube, pour ne parler que des pièces contenues dans ce volume-ci, n'en offrent aucun exemple. Parmi les tragédies dont la date est connue, les Troyennes, jouées en 415 avant notre ère, sont la première où les tétramètres reparaissent. C'est qu'à partir de cette époque, la tragédie grecque semble se relâcher quelque peu de sa sévérité, et

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ούμὸς, οὐχ ὁ τοῦδε μῦθος χυριώτερος λέγειν.

Σὺ δὲ τί τῷδ' ἐς ἔριν ἀφῖξαι, Μενέλεως, βία τ' ἄγεις:
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Βλέψον εἰς ἡμᾶς, ἵν' ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας λάδω.

#### ATAMEMNON.

Μῶν τρέσας οὐα ἀνακαλύψω βλέφαρον, λτρέως γεγώς; ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Τήνδ' δρᾶς δέλτον, κακίστων γραμμάτων ύπηρέτιν;

Εἰσορῶ, καὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οῦ, πρὶν ἄν δείξω γε Δαναοῖς πᾶσι τάγγεγραμμένα.

Ή γὰρ οἶσθ' ἃ μή σε χαιρὸς εἰδέναι, σήμαντρ' ἀνείς;
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Ωστε σ' άλγῦναί γ', ἀνοίξας, ἃ σὺ κάκ' εἰργάσω λάθρα.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ:

Ποῦ δὲ κάλαβές νιν; ὧ θεοί, σῆς ἀναισχύντου φρενός.

NC. 348. Les manuscrits donnent ce vers au vieillard. Hermann l'a rendu à Ménélas.

rechercher un mouvement plus vis et plus varié. (Voy. Rossbach et Westphal, Griechische Metrik, III, p. 447.)

318. Kuριώτερος λέγειν, est plus autorisé à parler. — Appe'é par le vieillard, Agamemnon s'était adressé à celui-ci, et sans l'engager expressément à parler, il avait assez montré, en se tournant de son côté, que c'était de lui qu'il attendait une réponse. C'est contre cette invitation tacite que proteste Ménélas. Hermann croyait qu'il manquait un vers d'Agamemnon après le vers 317. Klotza montré que cette conjecture était inutile.

320. Ίν' ἀρχὰς.... λάδω, pour me servir de ce commencement, c'est-à-dire: voilà par où je veux commencer. Quelques interprètes se sont mépris sur le sens de cette façon de parler, qui est cependant tout à fait analogue aux tournures françaises: « pour ainsi dire, pour tout dire en un mot.»

321. En se servant du mot τρέσας, pour l'opposer à Ατρέως γεγώς, le poète semble faire allusion à l'étymologie du nom Ατρεύς, que quelques uns expliquaient par άτρεστος. Voy. Platon, Cratyle, p. 395 B. [Vater.]

326. La particule γ(ε) indique une réponse affirmative, et remplace ainsi les mots « je le sais », que nous sommes obligés d'ajouter. — 'Avoíξας, ayant découvert en ouvrant la lettre....

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Προσδοχῶν σὴν παῖδ', ἀπ' Αργους εἰ στράτευμ.' ἀφί-ξεται.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί δέ σε τάμα δεῖ φυλάσσειν; οὐχ ἀναισχύντου τόδε; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ότι τὸ βούλεσθαί μ' ἔχνιζε · σὸς δὲ δοῦλος οὐχ ἔφυν. 330 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰχεῖν οἶχον οὐχ ἐάσομαι; ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Πλάγια γὰρ φρονεῖς, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, τὰ δ' αὐτίκα.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Εὐ κεκόμψευσαι πονηρών γλώσσ' ἐπίφθονον σοφή.

Νοῦς δέ γ' οὐ βέβαιος ἄδικον κτῆμα κοὐ σαρὲς φί-

Βούλομαι δέ σ' ἐξελέγξαι, καὶ σὺ μήτ' ὀργῆς ὕπο 335 ἀποτρέπου τάληθὲς, οὕτε κατατενῶ λίαν ἐγώ.

Οἶσθ' ὅτ' ἐσπούδαζες ἄρχειν Δαναίδαις πρὸς Ἰλιον, τῷ δοχεῖν μὲν οὐχὶ χρήζων, τῷ δὲ βούλεσθαι θέλων, ὡς ταπεινὸς ἦσθα, πάσης δεξιᾶς προσθιγγάνων,

NC. 334. Nauck écrit ἐἄς ἐμέ. Il ne semble pas admettre le sens passif de ἐάσομαι. On lit cependant dans Thucydide, I, 442, οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι. — 333. La leçon ἐκκεκόμψευσαι a été corrigée par Rulinken; la leçon πονηρόν, par Bothe. — 336. Οὖτε κατατενῶ λίαν ἐγώ, excellente correction de Bœckh et de Hermann pour οὕτοι καταινῶ λίαν σ' ἐγώ. — 339. Les manuscrits ont ῆς πάσης ου ῆς ἀπάσης. La correction de Markland ἦσθα, πάσης est très-bonne. Je ne sais pourquoi Nauck écrit ἦσθα πᾶσι.

329. Ennius (chez Cicéron, Tuscul. IV, xxxvi, 77) faisait dire à Agememnon : « Quis homo te exsuperavit umquam gen- tium impudentia? » et à Ménélas : « Quis tete autem malitia? » (Texte de Ribbeck, p. 34.)

330. Το βούλεσθαί μ' ἔχνιζε, voluntas me pungebat. Κνίζειν se dit du picotement d'une démangeaison.

331. Ennius: « Menelaus me objurgat? « Id meis rebus regimen restitat? »

- 332. Πλάγια φρονείς, « tu biaises », est le contraire de δρθά φρονείς. Τὰ μὲν.... αὐτίχα (φρονείς), tu changes sans cesse de sentiment.
- 334. Άδιχον χτημα équivaut à άδιχον tout court.
- 336. Οὖτε κατατενῶ λίαν ἐγώ, et de mon côté je n'insisterai pas trop vivement. Cf. Hécube, v. 130 : Σπουδαὶ δὲ λόγων κατατεινομένων.
  - 338. Τῷ δοχεῖν.... θέλων. La même

καὶ θύρας ἔχων ἀκλήστους τῷ θέλοντι δημοτῶν, 340 καὶ διδοὺς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι, κεὶ μή τις θέλοι, τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασθαι τὸ φιλότιμον ἐκ μέσου; Κἆτ ἐπεὶ κατέσχες ἀρχὰς, μεταθαλών ἄλλους τρόπους

τοῖς φίλοισιν οὐκέτ' ἦσθα τοῖς πρὶν ὡς πρόσθεν φίλος, δυσπρόσιτος ἔσω τε κλήθρων σπάνιος. ᾿Ανδρα δ' οὐ χρεὼν

τὸν ἀγαθὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς τρόπους μεθιστάναι, ἀλλὰ καὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς ςίλοις ἡνίκ' ἀφελεῖν μάλιστα δυνατός ἐστιν εὐτυχῶν.
Ταῦτα μέν σε πρῶτ' ἐπῆλθον, ἵνα σε πρῶθ' εὖρον κακόν. Ὠς δ' ἐς Αὖλιν ἡλθες αὖθις χώ Πανελλήνων στρατὸς 350 οὐρίας πομπῆς σπανίζων, Δαναΐδαι δ' ἀφιέναι ναῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι, ὡς ἄνολβον εἶχες ὅμμα σύγχυσίν τ', εἰ μὴ νεῶν χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον ἐμπλήσεις δορός.
Οὐδὲν ἦσθ', ἀλλ ' ἐξεπλήσσου τῆ τύχη τῆ τῶν θεῶν : 355

NC. 349. Εὐρον, correction de Reiske pour εὖρος ou εὖρω. — 350. Musurus a corrigé la leçon ἢλθεν. — 353-354. Variantes: ὡς δ' ἄνολδον (δ' est une addition de la seconde main dans le Palatinus) et εἶχες ὄνομα. Ensuite les manuscrits ont σύγχυσίν τε μὴ et τὸ Πριάμου τε πεδίον (ου Πριάμου τε πεδίον) ἐμπλήσας δορός. Nous avons adopté les corrections de Hartung. — 355. J'ai placé ici ce vers, qui se lisait entre les vers 350 et 354, où il interrompait la suite des idées. Dindorf avait proposé de l'insérer après le vers 352 et de retrancher 353 et 354. Nauck marque une lacune après 352, en écartant à la fois 355 et 353 sq., qui sont, suivant lui, des suppléments divers, ajoutés afin de compléter le texte mutilé.

idée est rendue par cette phrase de Tacite, Annales, 1, 3: «Specie recusantis fla« grantissime cupiverat. » — Τῷ δὲ βούλεσθαι θέλων, mais le désirant au fond du
cœur. Quelques critiques, choqués de voir
ici τῷ βούλεσθαι à côté de θέλων, ont
proposé de changer le texte: bien à tort,
suivant nous. La phrase τῷ βούλεσθαι
θέλων dit, il est vrai, la même chose que
τῷ ὄντι θέλων; mais elle le dit d'une manière moins abstraite. On le sentira, en
traduisant tout le vers ainsi: « En apparence, tu n'y aspirais point; mais, à sonder
ta volonté, tu le désirais. •

344. Διδούς πρόσρησιν έξης πασι, donnant à tous, sans exception, l'occasion de t'aborder, en les saluant le premier et en t'arrêtant près d'eux.

342. Τὸ φιλότιμον, l'objet de ton ambition. — Έχ μέσου, « id quod propositum « in medio fuerat omnibus. » [Brodæus.]

345. Δύσπροσιτος.... σπάνιος, d'un abord difficile, et le rendant rare en t'enfermant dans la maison.

349. Ταῦτα.... ἵνα...., par cet endroit.... οù....

353. Avoλδον είχες όμμα, tes yeux disaient combien tu étais malheureux.

χάμε παρεχάλεις τι δράσω; τιν' ἀπόρων εύρω πόρον, ώστε μή στερέντας άρχῆς ἀπολέσαι χαλὸν χλέος; Κάτ' έπει Κάλγας εν ιεροίς είπε σην θύσαι χόρην 'Αρτέμιδι καὶ πλοῦν ἔσεσθαι Δαναΐδαις, ήσθεὶς φρένας άσμενος θύσειν ύπέστης παίδα καὶ πέμπεις έχων, ού βία, μή τοῦτο λέξης, σῆ δάμαρτι, παιδα σήν δεῦρ' ἀποστέλλειν, 'Αχιλλεῖ πρόφασιν ώς γαμουμένην. Κάθ' ύποστρέψας λέληψαι μεταβαλών άλλας γραφάς, ώς φονεύς οὐχέτι θυγατρός σῆς ἔσει. Κάλλιστά γε. Οὐτος αύτός ἐστιν αἰθήρ ὃς τάδ' ἤχουσεν σέθεν. 365 Μυρίοι δέ τοι πεπόνθασ' αὐτὸ πρὸς τὰ πράγματα: έχπονοῦσ' έχόντες, εἶτα δ' έξεχώρησαν χαχῶς, τά μεν ύπο γνώμης πολιτῶν ἀσυνέτου, τὰ δ' ἐνδίχως άδύνατοι γεγώτες αὐτοὶ διαφυλάξασθαι πόλιν. Έλλάδος μάλιστ' έγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, **370** ή θέλουσα δρᾶν τι χεδνόν, βαρβάρους τοὺς οὐδένας

NC. 356. Les manuscrits ont τίνα δὲ πόρον εὕρω πόθεν; mais δὲ est ajouté par la seconde main du Palatinus. Nauck écrit: τίν ἀπορῶν εὕρω πόρον. J'ai légèrement modifié cette belle conjecture. — 357. Στερέντας, correction de Markland pour στερέντα σ'. — 364. Κάλλιστά γε, belle correction de L. Dindorf pour μάλιστά γε — 365. Markland a corrigé la leçon οὐτος αὐτός. — 367. Έχόντες, correction de Canter pour ἔχοντες. — 370. Ce vers a été répété, avec une légère modification, par le poëte comique Eubulus; chez Athénée, XIII, p. 569 A.

356. Τίν' ἀπόρων εύρω πόρον, quel remède puis-je trouver à ce qui est irremédiable? Cf. Eschyle, Promethee, 59: Δεινὸς γὰρ εὐρεῖν κάξ ἀμηχάνων πόρους. Euripide, chez Stobée, Anthol., LXIII, 23: Έν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον.

357. Στερέντας. Voy. sur le mélange du pluriel et du singulier de la première personne, *Hipp*. 244 et la note.

360-362. Πέμπεις.... ἀποστέλλειν, tu envoies l'ordre de saire partir. Cf. v. 417 sqq : Πέμπω σοι.... μἢ στέλλειν. — A entendre Agamemnon lui-même, v. 94 sqq., il s'était conduit tout autrement que le prétend ici son frère. Mais comme le malheureux père ne savait que résoudre, et changeait de dessein à chaque instant, ils peuvent être sincères l'un et l'autre en présentant les mêmes saits de deux manières dissérentes.

362. Πρόφασιν, sous prétexte. Cet accusatif adverbial se trouve en germe dans Homère. Cf. Iliade, XIX, 304: Ἐπὶ δὲ στενάχοντα γυναῖχες, Πάτροχλον πρόφασιν, σφῶν δ' αὐτῶν χήδε' ἐχάστη.

363. Υποστρέψας, étant revenu sur ta résolution.—Λέληψαι, tu as été pris sur le fait.

367. Ἐκπονοῦσ' ἐκόντες, sous-entendu τὰ πράγματα (v. 366), ils se donnent volontairement beaucoup de peine pour arriver aux affaires.

368-369. Ἐνδίκως ἀδύνατοι, incapables, à les juger impartialement, c'est-à-dire réellement incapables. [Hermann.]

370. Έλλάδος... στενω. Comparez, pour la construction, Homère, Il. VIII, 33: Άλλ' ἔμπης Δαναῶν ὁλοφυρόμεθ' αλγμητάων.

371. Τοὺς οὐδένας, homines nullius pretii. [Matthiæ.] Cf. Androm. 699 : Σεμ-

καταγελῶντας ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν κόρην. Μηδέν' ἄν χρέους ἔκατι προστάτην θείμην χθονὸς, μηδ' ὅπλων ἄρχοντα · νοῦν χρὴ τὸν στρατηλάτην ἔχειν πόλεος · ὡς ἀρκῶν ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἢν ἔχων τύχη. 375 ΧΟΡΟΣ.

Δεινόν χασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους μάχας θ', ὅταν ποτ' ἐμπέσωσιν εἰς ἔριν.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Βούλομαί σ' εἰπεῖν χαχῶς εὖ, βραχέα, μὴ λίαν ἄνω βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγὼν, ἀλλὰ σωφρονεστέρως, ὡς ἀδελφὸν ὄντ' ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖσθαι φιλεῖ. 380 Εἰπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾶς αίματηρὸν ὅμμ' ἔχων;

NC. 372. Nauck demande s'il ne faudrait pas lire τὴν σὴν κάκην pour τὴν σὴν κόρην.

— 373. Comme il y a μηδένα θείμην, et non οὐδένα θείμην, la particule ἄν est inadmissible. Χρέους (χρειους, Palatinus) ne donne pas de sens satisfaisant. La correction de ces mots est encore à trouver. — 375. Les manuscrits portent πόλεως τὸς ἄρχων ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἡν τυχὼν έχη. La correction de Grotius πόλεος rétablit le mètre. Mais les mots suivants n'offrent point de sens satisfaisant, à moins qu'on n'entende prêter à Ménélas le paradoxe des Stoïciens, que le sage seul est roi. J'ai écrit ἀρχῶν pour ἄρχων. — 376-377. Cités par Stobée, Anthol. LXXXIV, 3. — 378. La conjecture καχῶς αὖ est inutile. Ensuite les manuscrits de Stobée, Anthol. XXXI, 2, portent ἄνω; ceux d'Euripide: αν ω. — 379. Σωρρονεστέρως, leçon de Stobée. Les manuscrits d'Euripide ont, à ce qu'il paraît, σωφρονέστερος. — 380. On lit dans Stobée, l. c. : ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς χρηστὸν αἰδεῖσθαι φιλεῖ, et dans les manuscrits d'Euripide: ἀνὴρ γὰρ αἰσχρῶς) οὐχ αἰδεῖσθαι φιλεῖ, Grotius a rétabli le texte.

νοὶ δ' ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι κατὰ πτόλιν Φρονοῦσι δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες.

373. Les mots àv xpéous sont altérés. On demande ici l'idée de fortune ou de naissance. Ménélas doit dire qu'il ne voudrait pas confier le commandement à un homme à cause de l'un ou de l'autre de ces avantages.

375. 'Ως ἀρχῶν.... τύχη, car tout homme est suffisant (est capable de commander), dès qu'il a de l'intelligence.

376-377. Δεινὸν κασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους μάχας τε equivant ici à δεινόν εστιν, εἰ κασιγνήτοις γίγνονται λόγοι μάχαι τε, et le sens de ces deux vers, qui ne sont généralement pas bien expliqués, est : qu'entre frères, lorsqu'il leur arrive de se quereller, les altercations (λόγοι) et les luttes (μάχαι) sont plus terribles qu'entre étrangers. Cf. Phénic. 374 : Ως

δεινὸν ἔχθρα, μῆτερ, οἰχείων φίλων Καὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς. — On remarquera que le chœur, qui reste calme entre les deux adversaires passionnés, parle en trimètres iambiques, et non en tétramètres trochaïques. Voy. ce que nous avons dit du caractère de ce dernier mètre dans la note sur le vers 347.

378-379. Βούλομαι σ' εἰπεῖν κακῶς εὖ, je veux te dire des injures, mais les dire convenablement. Il y a dans le grec une de ces alliances de mots qui sont familières à Euripide et aux autres tragiques. Cp. Hipp. 694: Μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. Oreste, 894: Καλοὺς κακοὺς λόγους ἐλίσσων. Agamemnon explique ce qu'il entend par εὖ, en ajoutant βραχέα, μὴ λίαν κτέ. — Les mots ἄνω βλέφαραπρὸς τάναι ἐς ἀγάγων font penser à certains masques antiques.

τίς άδιχεῖ σε; τοῦ χέχρησαι; λέχτρα χρήστ' ἐρᾳς λαβεῖν;

οὐκ ἔγοιμ' ἄν σοι παρασχεῖν' ὧν γὰρ ἐκτήσω, κακῶς ήρχες. Εἶτ' ἐγὼ δίκην δῶ σῶν κακῶν, ὁ μὴ σφαλείς; Ἡ δάκνει σε τὸ φιλότιμον τοὐμόν; Ἀλλ' ἐν ἀγκάλαις 385 εὐπρεπῆ γυναῖκα χρήζεις, τὸ λελογισμένον παρεὶς καὶ τὸ καλὸν, ἔχειν; πονηροῦ φωτὸς ἡδοναὶ κακαί. Εἰ δ' ἐγὼ, γνοὺς πρόσθεν οὐκ εὖ, μετετέθην εὐδουλία, μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστις ἀπολέσας κακὸν λέγος ἀναλαβεῖν θέλεις, θεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 390 Ὠριοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρκον οἱ κακόφρονες κιλόγαμοι μνηστῆρες. Ἡ δέ γ' ἐλπὶς, οἶμαι μὲν, θεὸς, κάξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ καὶ τὸ σὸν σθένος. Οῦς λαδὼν στράτευ' : ἔτοιμοι δ' εἰσὶ μωρία φρενῶν : οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ θεῖον, ἀλλ' ἔχει συνιέναι τοὺς κακῶς παγέντας ὅρκους καὶ συνηναγκασμένους. 395 Τὰμὰ δ' οὐκ ἀποκτενῶ 'γὼ τέκνα κοὐ τὸ σὸν μὲν εὖ

NC. 382. La leçon λέκτρ' ἐρᾶς χρηστὰ λαβεῖν a été transposée par Heath.— 384. Δῶ σῶν est dù à Dawes. Les manuscrits portent, à ce qu'il paraît, δώσω. — 391. Nauck écrit ἢγε δ' ἐλπίς, conjecture de Matthiæ plus séduisante que nécessaire. — 392. Variante mal autorisée : ἐξέπραξεν. — 393. Les manuscrits portent στράτευέ γ' (ου στράτευε) οἶμαι δ' εἴση μωρία φρενῶν. J'ai adopté, avec Nauck, la correction de l'éditeur de Cambridge. — 394. Ce vers, qui manque dans les manuscrits d'Euripide, est fourni par Théophile, ad Autolycum, II, 54, et par Stobée, Anthol., XXVIII, 40. — 395. Chez les auteurs cités on lit κατηναγκασμένους, — 396. Κοῦ τὸ σόν, correction de Lenting, pour καὶ τὸ σόν.

384. Ennius, fr. VI Ribbeck: « Ego « projector, quod tu peccas: tu delin- « quis, ego arguor? »

386-387. Εὐπρεπῆ, de belle apparence, est opposé à τὸ καλόν, le beau, ou, comme nous dirions, l'honneur. Un philosophe n'aurait pas mieux dit. — Πονηροῦ.... κακαί, des plaisirs honteux sont la marque d'un homme sans valeur. La traduction α un homme sans valeur a des plaisirs honteux » serait contraire à la marche des idées.

391. Καχόφρονες veut dire ici : « mal avisés, imprudents. »

392-393. 'Η δέ γ' ἐλπίς.... σθένος, l'es-

pérance est une déesse, ce me semble; et c'est elle, bien plus que toi et ta puissance, qui obtint ce serment. En parlant ainsi, Agamemnon semble supposer que Ménélas était déjà sûr d'être le prétendant préféré, avant que fussent prêtés les serments. Cp. d'ailleurs v. 57 sqq.

394-395. Οὐ γὰρ.... συνηναγκασμένους. Cette phrase explique les mots μωρία φρενῶν, v. 393. Agamemnon dit que les prétendants, s'ils étaient sensés, ne se croiraient pas liés par des serments dont les dieux n'exigent pas l'observation.

396. Tò σόν, ce qui te regarde, ta situation. — Voici comment Ennius a rendu παρὰ δίχην ἔσται χαχίστης εὔνιδος τιμωρία, ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύχτες ἡμέραι τε δαχρύοις, ἄνομα δρῶντα χοὐ δίχαια παῖδας οὓς ἐγεινάμην. Ταῦτά σοι βραχέα λέλεχται χαὶ σαρῆ χαὶ ῥάδια: 400 εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν σὺ, τἄμ' ἐγὼ θήσω χαλῶς.

ΧΟΡΟΣ.

Οΐδ' αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων μύθων, χαλῶς δ' ἔχουσι, φείδεσθαι τέχνων.

Αἰαῖ, φίλους ἄρ' οὐχὶ κεκτήμην τάλας;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Εὶ τοὺς φίλους γε μὴ θέλεις ἀπολλύναι. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐχ ταὐτοῦ γεγώς; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Συνσωφρονείν σοι βούλομ', άλλ' οὐ συννοσείν.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ές χοινόν άλγεῖν τοὶς φίλοισι χρή φίλους.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Εὐ δρῶν παραχάλει μ', ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ.

NC. 397. La leçon πέρα δίκης a été corrigée par Porson; εὐνίδος par Nauck; τιμωρία par Musgrave. — 401. Les manuscrits ont φρονεῖν εὖ. J'ai adopté la conjecture de Markland φρονεῖν σύ, exigée, ce me semble, par l'antithèse. — 404. Heath écrit οὐκ ἐκεκτήμην. — J'ai rétabli le point d'interrogation à la fin de ce vers, pour que la réponse d'Agamemnon fût intelligible. — 407. Βούλομ', ἀλλ' οὐ. Comme la diphthongue de la désinence μαι ne s'élide pas chez les tragiques, on a proposé βουλόμεσθ', οὺ (Fix) et βούλομαι κοὐ (Nauck). — Plutarque, De discr. adul. et amic., p. 64 C., cite : συσσωφρονεῖν γὰρ, οὐχὶ συννοσεῖν ἔρυ. Il aura confondu le vers d'Euripide avec celui de Sophocle, Antig. 523 : Οὕτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔρυν. (Observation de Fix.)

ce passage: « Pro malefactis Helena re-« deat, virgo pereat innoceus? Tua recon-« cilietur uxor, mea necetur filia? » Ces vers latins suivaient celui que nous avons cité à propos du vers 384.

398. Ἐμὲ δὲ συντήξουσι. Cf. Medee, 25 et la note.

399. Παῖδας. Il ne s'agit que d'Iphigénie. Mais le pluriel généralise. Cp. la note sur *Medèe*, 823.

404. Φίλους ἄρ' οὐχὶ κεκτήμην; Nous disons: « N'ai-je done pas d'amis? » Les

Grecs disaient : « N'avais-je donc pas d'amis? » c'est-à-dire : « Me trompais-je quand je croyais avoir des amis? »

405. Sous-entendez: α Tu as des amis, » La particule γε indique une réponse affirmative (cf. 326); mais si on mettait (avec la plupart des éditeurs) un point à la fin du vers précèdent, Agamemuon affirmerait que son frère n'a pas d'amis.

406. Δείξεις γεγώς. Cf. Mêdee, 548. 407. Cp. NC. et le vers de Sophocle que nous y avons cité.

405

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ούχ ἄρα δοχεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν Ἑλλάδι;

410

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έλλας δε σύν σοι κατά θεόν νοσει τινα.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Σχήπτρω νυν αύχει, σὸν κασίγνητον προδούς. Έγω δ' ἐπ' ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας, φίλους τ' ἐπ' ἄλλους.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ω Πανελλήνων ἄναξ,

Άγάμεμνον, ήχω παϊδά σοι την σην ἄγων, ην Ίριγένειαν ἀνόμαζες ἐν δόμοις.

Μήτηρ δ' ὁμαρτεῖ, σης Κλυταιμνήστρας δέμας, καὶ παῖς Ὀρέστης, ῷ γε τερφθείης ἰδὼν, χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔχδημος ὤν. 'Αλλ' ὡς μαχρὰν ἔτεινον, εὕρυτον παρὰ

420

415

NC. 412. Aŭχει, correction de Tyrwhitt pour αὐχεῖς. — 413-414. L. Dindorf a essayċ de prouver que ces vers ne pouvaient être d'Euripide, mais qu'ils avaient été insérés par un versificateur maladroit, afin de combler une lacune du texte. G. Dindorf, Kirchhoff et Nauck partagent cette opinion. Hermann a défendu l'authenticité de ce morceau; et nous croyons, avec Fix, Hartung, Klotz et d'autres, que Hermann était dans le vrai. Le messager dit ce qu'il doit dire, et il le dit en fort bons termes. Il croit réjouir Agamemnon, et il ne prononce pas un mot qui ne perce le cœur du roi. Les objections qu'on a faites contre son discours sont mal fondées, ou portent sur des erreurs de copiste. — 416. La leçon ὧνόμαξας, a été corrigée par Markland. L'ancienne vulgate ὧνόμασάς ποτ' vient de l'édition Aldine. — 417. Elmsley a proposé: σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ. — 418. La leçon ὧστε τερφθείης est vicieuse : elle demanderait l'addition de la particule ἄν. On a conjecturé ὧς τι et ὡς σύ. J'ai écrit ὧ γε.

414. Il arrive rarement dans la tragédie grecque qu'un personnage qui entre en scène débute par la seconde partie d'un trimètre. Mais ce n'est pas là une raison pour suspecter ce morceau. Le poëte a fait mieux ressortir ainsi ce qu'il y a d'imprévu dans l'intervention du messager. Un coup de théâtre analogue donne lieu, dans le Philoctète de Sophocle, au même arrangement métrique: Hermann l'a rappelé à propos. Au vers 956, Néoptolème, qui ne sait que résoudre, demande τί δρῶμεν ἄνδρε;; Dans ce moment, Ulysse se montre tout à coup et achève le vers commencé, en disant:

'Ω κάκιστ' ἀνδρῶν, τί δρῆς; Voy. aussi la note sur le vers 1368 de notre tragédie.

418. <sup>7</sup>Ω γε τερφθείης ιδών, afin que tu te réjouisses de sa vue. C'est dans cette intention que Clytemnestre amène le fils unique d'Agamemnon. Le motif du poëte se verra aux vers 1241 sqq.

420-421. Εύρυτον παρά χρήνην.... βάστν. Ceci ne veut pas dire, comme on l'a pensé, que Clytemnestre et sa fille mettent les pieds dans l'eau d'un ruisseau pour se rafraichir. Il ne faut pas donner une chose déraisonnable pour « un détail naîf des mœurs antiques. » Les femmes prennent

χρήνην αναψύχουσι θηλύπουν βάσιν, αύται τε πῶλοι τ' εις δὲ λειμώνων χλόην χαθεῖμεν αὐτὰς, ώς βορᾶς γευσαίατο. Έγω δε πρόδρομος σης παρασχευης γάριν ήχω. Πέπυσται δὲ στρατός, ταγεῖα γὰρ 425 διήξε φήμη, παιδα σήν ἀφιγμένην. Πᾶς δ' εἰς θέαν ὅμιλος ἔρχεται δρόμω, σην παιδ' όπως ίδωσιν οί δ' εύδαίμονες έν πᾶσι κλεινοί και περίβλεπτοι βροτοῖς. Λέγουσι δ' ύμέναιός τις η τί πράσσεται; 430 η πόθον έχων θυγατρός Άγαμέμνων άναξ έχόμισε παΐδα; Τῶν δ' ἄν ήχουσας τάδε. 'Αρτέμιδι προτελίζουσι την νεάνιδα, Αὐλίδος ἀνάσση: τίς νιν ἄξεταί ποτε; 'Αλλ' εἶα, τἀπὶ τοισίδ' ἐξάρχου κανᾶ, 435 στεφανούσθε χρᾶτα, χαὶ σύ, Μενέλεως ἄναξ, ύμέναιον εὐτρέπιζε, καὶ κατὰ στέγας λωτός βοάσθω καὶ ποδῶν ἔστω κτύπος:

NC. 422. Πῶλοι τ', correction de Markland pour πῶλοί γ'. — 425. Les manuscrits portent : πέπυσται γὰρ στρατὸς, ταχεῖα γὰρ (Florentinus), ou ταχεῖα ἄν, changé en ταχεῖα δὲ par la seconde main (Palatinus). J'ai suivi Hartung.

le frais près d'une fontaine, παρὰ χρήνην (et non ἐν χρήνη); fatiguées d'avoir longtemps voyagé en voiture, elles se reposent, et comme cette fatigue se fait surtout sentir dans les jambes, le poëte dit : ἀναψύχουσι θηλύπουν βάσιν pour ἀναψύχουσιν ἐαυτάς. C'est ainsi qu'on lit dans Hipp., v. 661 : σὺν πατρὸς μολὼν ποδί pour σὺν πατρὶ μολών, et dans l'Électre de Sophocle, v. 1104, ἡμῶν χοινόπουν παρουσίαν pour ἡμῶν χοινὴν παρουσίαν.

424. Σῆς παρασχευῆς χάριν, afin que tu aies le temps de faire les préparatifs nécessaires à la réception des princesses.

425-426. Les mots παΐδα σὴν ἀφιγμένην dépendent de στρατὸς πέπυσται.

429. Έν πᾶσι κλεινοί.... βροτοίς, (sont) illustres entre tous les mortels, inter omnes mortales.

433. Προτελίζουσι την νεάνιδα. Avant de marier une fille, on avait l'habitude d'offrir un sacrifice à Junon ou à Diane; parmi d'autres cérémonies, la jeune fille offrait alors une boucle de ses cheveux à la déesse. Cette fête s'appelait προγάμια ou προτέλεια (on donnait le nom de τέλος au mariage même), et l'action de présenter la fiancée devant l'autel se disait προτελίζειν. Voy. Pollux, III, 38 et Hésychius, article Προτέλεια. Cp. aussi v. 748 et v. 4440 sqq.

435. Έξάρχου κανᾶ, prépare la cérémonie, en mettaut dans les corbeilles l'orge sacrée et les autres objets nécessaires au sacrifice. Cp. v. 1471 sq.

436-438. Ménélas, comme proche parent et comme paranymphe, doit prendre les mesures nécessaires pour que le chant nuptial (ὑμέναιο:) et les danses aient lieu suivant la coutume. [Klotz.]

438. Λωτό:. Le bois du lotus de Libye servait à faire des flûtes. Cf. v. 4036. φῶς γὰρ τόδ' ἥχει μαχάριον τῆ παρθένω.

'Επήνεσ', ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω· 440 τὰ δ' ἄλλ' ἰούσης τῆς τύχης ἔσται καλῶς. ' Οἴμοι, τί φῶ δύστηνος; ἄρξομαι πόθεν; Είς οί' ανάγκης ζεύγματ' έμπεπτώκαμεν. Ίπῆλθε δαίμων, ώστε τῶν σοφισμάτων πολλῷ γενέσθαι τῶν ἐμῶν σορώτερος. 445 Ή δυσγένεια δ'ώς έγει τι χρήσιμον. Καὶ γὰρ δαχρῦσαι ἡαδίως αὐτοῖς ἔχει, άπαντά τ' εἰπεῖν · τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν άνολδα ταῦτα προστάτην δὲ τοῦ βίου τὸν όγχον ἔχομεν τῷ τ' όχλω δουλεύομεν. 450 'Εγώ γαρ έκδαλεῖν μέν αιδοῦμαι δάκρυ, τὸ μὴ δαχρῦσαι δ' αὖθις αἰδοῦμαι τάλας, είς τὰς μεγίστας συμφοράς ἀφιγμένος. Είεν, τί φήσω πρός δάμαρτα την έμήν; πῶς δέξομαί νιν; ποῖον όμμα συμβαλῶ; 455

NC. 442. Il faut peut-être lire ἄρξωμαι, conjecture de Burges. — Πόθεν, correction de Grotius pour σέθεν. — 448-149. Dans les manuscrits, le premier de ces vers commence par ἄνολδά, le second par ἄπαντα. La transposition est due à Musgrave.—450. Τὸν ὅγκον ἔχομεν, leçon de Plutarque, Nicias, V. Les manuscrits d'Euripide portent τὸν δῆμον ἔχομεν. — 452. Le verbe αἰδοῦμαι est probablement répété par erreur. Dobrée a proposé αὖθις οὐ σθένω τάλας. — 455. Variante : συμβάλω.

440. Ἐπήνεσ(α), c'est bien. Quant à l'aoriste, cp. φχτισα, v. 462; ἀπέπτυσα, Hipp. 614; φμωξα, Med. 791, avec la note. — Ἰούσης τῆς τύχης, cursum suum persequente fortuna. [Hermann.]

443. Εἰς οἰ' ἀνάγκης ζεύγματ' ἐμπεπτώκαμεν. Eschyle avait dit, en parlant des mêmes faits: Ἐπεὶ δ' ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον (Agam. v. 278).

444. Υπηλθε δαίμων, un dieu m'a tendu un piége. Cp. v. 67.

447. Αὐτοῖς. Ce pronom se rapporte à δυσγενεῖς, mot dont l'idée est contenue dans δυσγένεια (v. 446). C'est ainsi que dans Hécube, v. 22 sqq., il faut tirer de l'adjectif πατρώα l'idée de πατήρ. — Passage correspondant d'Ennius (fr. VII Rib-

beck): «Plebes in hoc regi antistat loco: « licet Lacrumare plebi, regi honeste non « licet. »

449. Άνυλδα ταῦτα, ces choses ne conviennent pas à sa haute fortune.

450. Tòv ŏyxov, la grandeur, les bienséances attachées à une position élevée.

462. Tò μὴ δακρῦσαι... αἰδοῦμαι. D'après cette leçon, Agamemnon dirait qu'il rougit de ne pas pleurer, de paraître insensible à un si grand malheur. Muis ce serait là parler en homme sans cœur. Agamemnon doit dire que, si d'un côté il rougit de pleurer (v. 451), de l'autre côté, il n'a pas la force de retenir ses larmes. Voy. NC.

455. Hoτov όμμα συμβαλώ; comment

Καὶ γάρ μ' ἀπώλεσ' ἐπὶ κακοῖς ἄ μοι πάρα ἐλθοῦσ' ἄκλητος. Εἰκότως δ' ἄμ' ἔσπετο θυγατρὶ νυμφεύσουσα καὶ τὰ φίλτατα Δώσουσ', ἵν' ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει κακούς. Τὴν δ' αὖ τάλαιναν παρθένον, τί παρθένον; "Αιδης νιν ὡς ἔοικε νυμφεύσει τάγα, ὡς ῷκτισ' · οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσειν τάὸε · Ὁ πάτερ, ἀποκτενεῖς με; τοιούτους γάμους γήμειας αὐτὸς γιώστις ἐστί σοι φίλος. Παρὼν δ' 'Ορέστης ἐγγὺς ἀναβοήσεται εὐσύνετ' ἀσυνέτως · ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. Λὶαῖ, τὸν Ἑλένης ὡς μ' ἀπώλεσεν γάμον γήμας ὁ Πριάμου Πάρις, ὅ μ' εἴργασται τάδε. ΚΟΡΟΣ.

Κάγὼ κατώκτειρ', ώς γυναῖκα δεῖ ξένην ύπὲρ τυράννων συμφορᾶς καταστένειν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άδελφὲ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς θιγείν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Δίδωμι · σὸν γὰρ τὸ κράτος, ἄθλιος δ' ἐγώ.

Πέλοπα κατόμνυμ', δς πατήρ τούμοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ τ' ἐκλήθη, τὸν τεκόντα τ' ᾿Ατρέα,

NC. 456. Πάρα. Dans le Palatinus πάρος est changé par la première main en παρά. — 458. Markland a corrigé la leçon νυμφεύουσα. — 462. La leçon ἐκετεῦσαι a été corrigée par Markland. — 466. On lisait οὐ σύνετα συνετῶς, ce qui était étrange, parce que les mots ἔτι γάρ ἐστι νήπιος semblaient porter sur συνετῶς. Les éditeurs auraient dû adopter l'excellente conjecture de Musgrave : εὐσύνετ' ἀσυνέτως. — 468. Les manuscrits portent ὅς μ' εἴργασται. Markland a proposé ὅς εἰργασται ου ὅ μ' εἴργασται. Hartung retranche ce vers.

rencontrer son regard? "Ομμα συμδάλλειν est dit d'après l'analogie de συμδάλλειν δεξιάς, συμδάλλειν λόγους.

460-462. Τὴν.... παρθένον est le régime de φχτισ(α). Les mots τί παρθένον.... τάχα forment une parenthèse. — "Αιδης νιν.... νυμφεύσει. On compare Oreste, 1109: "Αιδην νυμφίον χεχτημένη, et Soph. Antig. 815: Οὕτ' ἐπινύμτειό;

πώ με τις ύμνος ύμνησεν, άλλ' Άχέροντι νυμπεύσω.

465-466. Άναδοήσεται εὐσύνετ' ἀσυνέτως.... νήπιος. Ils n'auront qu'un sens trop intelligible pour le cœur d'un père, les cris qu'Oreste poussera sans savoir ce qu'il fait (ἀσυνέτως): car il est encore un petit enfant. (Cp. v. 4245.)

468. "O, ce qui, c'est-à-dire: rapt, qui.

465

460

470

ή μήν έρειν σοι τάπο καρδίας σαφώς 475 καὶ μὴ 'πίτηδες μηδέν ἀλλ' όσον φρονῶ. Έγώ σ' ἀπ' ὄσσων ἐχδαλόντ' ἰδὼν δάχρυ ῷχτειρα χαὐτὸς ἀνταφῆχά σοι πάλιν καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων, ούχ είς σε δεινός είμι δ' ούπερ εί σύ νῦν. 480 καί σοι παραινῶ μήτ' ἀποκτείνειν τέκνον μήτ' ἀνθελέσθαι τούμόν. Ού γὰρ ἔνδιχον σε μεν στενάζειν, τάμα δ' ήδεως έχειν, θνήσχειν τε τούς σούς, τούς δ' έμούς όραν φάος. Τί βούλομαι γάρ; οὐ γάμους ἐξαιρέτους 485 άλλους λάδοιμ' αν, εί γάμων ίμείρομαι; Άλλ' ἀπολέσας ἀδελφὸν, ὅν μ' ήχιστ' ἐχρῆν, Έλένην έλωμαι, τὸ κακὸν ἀντὶ τάγαθοῦ; άφρων νέος τ' ήν, πρίν τὰ πράγματ' έγγύθεν σχοπῶν ἐσεῖδον οἶον ἢν χτείνειν τέχνα. 490 Άλλως τέ μ' έλεος τῆς ταλαιπώρου κόρης έσηλθε, συγγένειαν έννοουμένω, η των έμων έχατι θύεσθαι γάμων μέλλει. Τί δ' Έλένης παρθένω τη ση μέτα; "Ιτω στρατεία διαλυθεῖσ' ἐξ Λὐλίδος, 495 σύ δ' όμμα παῦσαι δαχρύοις τέγγων τὸ σὸν, άδελφέ, κάμε παρακαλών είς δάκρυα. Εί δέ τι χόρης μοι θεσφάτων μέτεστι σῆς,

NC. 480. Peut-être εἰμὶ δ' οὖπερ εἶ. [Kirchhoff.] — 489. Lenting a corrigé la leçon πρίν τὰ πράγματα δ' ἐγγύθεν.— 495. La leçon στρατιά a été rectifiée par Barnes.— 498. Les manuscrits portent εἰ δέ τι κόρης σῆς θεσφάτων μέτεστί σοι. Hermann et les derniers éditeurs sont revenus à cette leçon, en écrivant au vers suivant μὴ 'μοί, et en cherchant à éluder le sens du verbe μετεῖναι. Il me semble évident qu'il faut μέτεστί μοι, correction de Markland, ou, mieux encore : εἰ δέ τι κόρης μοι θεσφάτων μέστεστί σῆς. On avait, sans doute, écrit σῆς au-dessus de μοι, et μοι au-dessus de σῆς. De là l'erreur des copistes.

480. Εἴμι δ' οὖπερ εἴ σὺ νῦν, je me mets à ta place, j'entre dans tes sentiments.

482. Τοὐμόν, mon intérêt.

489. Νέος, jeune, c'est-à-dire sans expérience et sans réflexion. Cf. Παπαῖ, νέος καὶ σκαιὸς εἰός ἐστ' ἀνήρ. (Fragment de la Ménalippe d'Euripide, chez Stobée, Anthol. LII, 3.)

491-492. Le datif ἐννοουμένφ est amené après l'accusatif μ(ε), parce que ἔλεός μ' εἰσῆλθε équivaut à ἔλεός μοι ἐγένετο. Cp. Médée 57 sq., avec la note.

498-499. Εἰ δέ τι.... τουμόν μέρος. Si

μή μοι μετέστω · σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος.

Αλλ' εἰς μεταδολὰς ἦλθον ἀπὸ δεινῶν λόγων;
εἰκὸς πέπονθα · τὸν ὁμόθεν πεφυκότα
στέργων μετέπεσον. Ανδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι
τοιοίδε, χρῆσθαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί.

#### ΧΟΡΟΣ.

Γενναῖ' ἔλεξας Ταντάλῳ τε τῷ Διὸς πρέποντα προγόνους οὐ καταισχύνεις σέθεν.

505

**500** 

#### ATAMEMNON.

Αἰνῶ σε, Μενέλεως, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν ὑπέθηκας ὀρθῶς τοὺς λόγους σοῦ τ' ἀξίως. Ταραχὴ δ' ἀδελφῶν διά τ' ἔρωτα γίγνεται πλεονεξίαν τε δωμάτων ἀπέπτυσα τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν. Άλλ' ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, θυγατρὸς αίματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον.

510

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πῶς; τίς δ' ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανεῖν;

NC. 500. J'ai mis un point d'interrogation après λόγων. — 506. Barnes a corrigé la leçon Μενέλαος. — 508-540. Ces vers étaient autresois attribués à Ménélas. Hermann les a donnés à Agamemnon. Bœckh, Matthiæ, Dindorf et d'autres les considèrent comme interpolés, et cette opinion est sort plausible. — 508. La leçon ταραχή γ' ἀδελφῶν γε (ου ἀδελφῶν τις) δι' ἔρωτα γίνεται a été corrigée par Hermann et Dobree.

j'ai une part dans l'oracle relatif à ta fille, (c'est-à dire : si j'ai quelque droit d'en réclamer l'exécution), je renonce à cette part (à ce droit), et je te la cède.

500. Άλλ' εἰς μεταδολὰς ἢλθον, mais (dira-t-on), j'ai changė d'avis? Άλλά marquant ici une objection, il est conforme à l'usage que la phrase qui contient cette objection (ἀλλ' εἰς.... λόγων), et celle qui y répond (εἰκὸς πέπονθα) se suivent sans liaison. Cf. Hipp. 966 et 1013. C'est à tort que quelques critiques ont voulu corriger le texte (Hermann), ou retrancher les quatre vers 500-503 (Dindorf).

502-503. Τρόποι. Hartung pense qu'il y a ici un jeu de mots, et que le poëte fait allusion au sens étymologique de τρόπος, mot qui vient de τρέπιι, tourner.

Χρησθαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί, choisir toujours ce qu'il y a de meilleur dans la circonstance. 'Aεί veut dire « chaque fois. »

507. Υπέθηκας τοὺς λόγους. Ces mots semblent signifier ici : α Tu as substitué ce discours à celui que tu avais tenu auparavant. » Il est vrai que nous netrouvons pas d'autre exemple de ὑποτιθέναι équivalant au latin substituere. On peut comparer toutefois Platon, Philèbe, p. 49 A : Τοῦ λόγου διάδογον ὑποστάντα.

b08-540. Allusion à l'inimitié d'Atrée et de Thyeste, dont les querelles avaient en pour cause l'amour et l'ambition. Ces trois vers forment une espèce de parenthèse, dont, à la vérité, on se passerait volontiers. Les vers 514 sq. se rattachent aux vers 506 sq.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Άπας Άχαιῶν σύλλογος στρατεύματος.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οϋχ, ήν νιν εἰς Άργος γ' ἀποστείλης πάλιν.

515

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Λάθοιμι τοῦτ' ἄν ' ἀλλ' ἐχεῖν' οὐ λήσομεν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τὸ ποῖον; οὐτοι χρή λίαν ταρδεῖν όχλον.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ' Άργείων στρατῷ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οῦχ, ἢν θάνη γε πρόσθε τοῦτο δ' εὐμαρές.

Τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν.

520

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Κούδέν γε χρηστόν ούδὲ χρήσιμον παρόν.

Έχεῖνο δ' οὐ δέδοιχας οὕμ' εἰσέρχεται ; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Ο μή σὺ φράζεις, πῶς ἂν ὑπολάβοιμ' ἔπος; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τὸ Σισύρειον σπέρμα πάντ' οίδεν τάδε.

NC. 515. Les manuscrits portent : οὖκ, ἢν (εἰ par correction) ν:ν εἰς ἄργος (ou ἄργος γ') ἀποστελεῖς πάλιν. Markland a rétabli le subjonctif de l'aoriste. — 519. Hermann et d'autres critiques écrivent σανῆ pour θάνη, et cette conjecture ne laisse pas d'être plausible. Cependant, le mot παρόν au vers 521 semble venir à l'appui de la leçon θάνη. Les héros d'Euripide sont peu scrupuleux dans le choix des moyens : ils ne voient que le but à atteindre. — 521. Canter a corrigé la leçon κοὐδέν γ' ἄχρηστον. Ce dernier mot est probablement une glose explicative de κοὐδέν γε χρηστόν. — 522. La leçon δ μ' (ou ὅτι μ') εἰσέρχεται a été corrigée par Markland. — 523. Les manuscrits portent : ὅν μὴ σὺ φράζεις, πῶς ὑπολάδοιμεν λόγον. Markland et d'autres écrivent πῶς ὑπολάσοιμ² ἀν λόγον, ce qui donne un vers très-dur. J'ai adopté l'élégante correction de Heimsæth (Kritische Studien, I, p. 209).

515. Nev se rapporte à Iphigénie, designée par την σήν, au vers 513.

520. Φιλότιμον κακόν. Ici κακόν joue le rôle d'un substantif. — On a rapproché de ce vers le mot de Créon chez Sophocle, Antig. 1010 : Τὸ μαντικόν γάρ πᾶν φιλάργυρον γένος.

521. Κοὐδέν γε... παρόν, et sa presence n'est bonne, n'est utile à rien.

524. Το Σιούρειον σπέρμα, Ulysse. Cf.

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐχ ἔστ' 'Οδυσσεύς ὅ τι σὲ χάμὲ πημανεῖ.

525

# AΓAMEMNΩN.

Ποιχίλος ἀεὶ πέφυχε τοῦ τ' όχλου μέτα.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Φιλοτιμία μέν ένέχεται, δεινῷ κακῷ.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οὐχοῦν δόχει νιν στάντ' ἐν ᾿Αργείοις μέσοις λέξειν ἃ Κάλχας θέσφατ' ἐξηγήσατο, κάμ' ὡς ὑπέστην θῦμα, κặτα ψεύδομαι, ᾿Αρτέμιδι θύσειν · δς ξυναρπάσας στρατόν, σὲ κάμ' ἀποχτείναντας ᾿Αργείους χόρην σφάξαι χελεύσει. Κᾶν πρὸς Ἅργος ἐχφύγω, ἐλθόντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυχλωπίοις ἀνασπάσουσι χαὶ χατασχάψουσι γῆν. Τοιαῦτα τὰμὰ πήματ'. Ὠ τάλας ἐγὼ, ὡς ἢπόρημαι πρὸς θεῶν τὰ νῦν τάδε. Εν μοι φύλαξον, Μενέλεως, ἀνὰ στρατὸν ἐλθὼν, ὅπως ᾶν μὴ Κλυταιμνήστρα τάδε μάθη, πρὶν Ἅιδη παῖδ' ἐμὴν προσθῶ λαδὼν,

**5**30

535

540

NC. 526. La leçon τοῦ γ' ὅχλου μέτα a été corrigée par Reiske. — 528. Le Palatinus donne δόκει νῦν. Musgrave voulait οὕκουν δοκεῖς νιν.... Si οὐκοῦν ne peut être suivi d'un impératif, on peut écrire τοιγάρ δόκει νιν. — 531. Nauck demande s'il ne faudrait pas écrire ως pour ος. — 535. La leçon ξυναρπάσουσι provient du vers 531. J'ai adopté la conjecture de Markland ἀνασπάσουσι. — 537. On a proposé ἡπάτημαι (Hartung) et ἡμπόλημαι (Kirchhoff) pour ἡπόρημαι.

v. 4362, Soph. Ajax, 490, et passim. Homère ne fait aucune allusion au bruit injurieux suivant lequel Anticlée, la mère d'Ulysse, se serait livrée à Sisyphe avant d'épouser Laërte.

526. Τοῦ τ' ὅχλου μέτα. Les meilleurs commentaires de ces mots sont les vers dans les quels l'Hecube d'Euripide (v. 254 sq.) apostrophe les orateurs populaires : Οῖ τοὺς φίνους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε, Ἡν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι.

530. Les mots κάτα ψεύδομαι sont placés entre ὑπέστην θῦμα et Άρτέμιδι θύσειν, pour micux faire ressortir l'antithèse.

534. Αὐτοῖς τείχεσιν Κυκλωπίοις ἀνασπάσουσι, ils m'arracheront avec (cf. Méd. 161) les murs cyclopéens. 'Ανασπᾶν se dit des murs arrachés de terre avec leurs fondements (cf. Phenic. 1432), et se dit aussi des personnes arrachées des lieux qu'ils habitent (cf. Hérodote, IV, 204 et passim). — Quant aux murs cyclopéens, voy. la note sur le vers 157.

537. Ἡπόρημαι, j'ai été réduit à cette perplexité. Partout ailleurs ἀπορεῖσθαι veut dire : « être sujet à contestation. »

540. "Αιδη παϊδ' έμην προσθώ. Cf. He-cube, 368: "Αιδη προστιθείσ' έμον δέμας.

ώς ἐπ' ἐλαχίστοις δαχρύοις πράσσω χαχῶς. Υμεῖς τε σιγὴν, ὧ ξέναι, φυλάσσετε.

ΧΟΡΟΣ.

Μάχαρες οι μετρίας θεοῦ [Strophe.] μετά τε σωφροσύνας μετέσχον λέχτρων Άφροδίτας, 545 γαλανεία χρησάμενοι μαινολών οίστρων, έθι δή δίδυμ' Έρως ό χρυσοχόμας τόξ' έντείνεται χαρίτων, τὸ μὲν ἐπ' εὐαίωνι πότμω, **550** τό δ' έπὶ συγχύσει βιοτᾶς. Άπενέπω νιν άμετέρων, Κύπρι χαλλίστα, θαλάμων. Είη δέ μοι μετρία μέν χάρις, πόθοι δ' όσιοι, 555 καί μετέχοιμι τᾶς Άφροδίτας, πολλάν δ' ἀποθείμαν.

# Διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν,

[Antistrophe.]

545. Citons l'ingénieuse conjecture de Nauck : θέλκτρων Άφροδίτας. — 547. Les manuscrits portent μαινόμεν' σἴστρων. La plupart des éditeurs ont adopté la conjecture de Reiske : μαινομένων. J'ai suivi Nauck. — 550. Εὐαίωνι τύχα chez Athénée, κιπ, p. 562 E. — 557. Reiske a rectifié la leçon πολλάν τ' ἀποθείμαν.

b42. Voilà tout ce que dit Agamemnon pour engager le chœur à garder le silence. Le poëte n'insiste pas; il glisse rapidement sur un détail dont il n'y avait pas d'autre motif à donner que les conventions du théâtre grec. Si le chœur n'était pas discret, la pièce ne pourrait pas marcher. (Voy. la note sur Hipp. 743.) De là le précepte naif: « Ille tegat commissa ».

543. Le poëte avait exprimé des idées et des vœux analogues dans Medee, v. 627 sqq.

546-547. Γα) ανεία μαινολών οἴστρων, α le calme (l'absence) des passions furieuses, » est dit comme ἀνήνεμον πάντων χειμώνων, Sophocle, OEd. Col. 677.—"Οθι, là οù, dans les circonstances où. Je ne

pense pas que ö0, ou où ait jamais le sens de « puisque. »

548-549. Δίδυμ(α).... τόξ(α). Les deux flèches qu'Ovide prête à l'Amour (Metam. I, 468) se distinguent autrement : « Fugat « hoc, facit illud amorem. »

552. Nev doit se rapporter à l'arc funeste dont il a été question au vers précédent.

555. Χάρις est le don de plaire, l'amour qu'on inspire. Πόθοι désigne les désirs, l'amour qu'on ressent.

558-56?. Le sens général de ces vers, c'est que la nature et l'éducation peuvent contribuer à rendre l'homme vertueux. « Diverses sont les natures (φύσεις), diverses les manières d'être (τρόποι); mais

διάφοροι δε τρόποι το δ' ορθως εσθλόν σαφές άεί. 560 τροφαί θ' αί παιδευόμεναι μέγα φέρουσ' είς τὰν ἀρετάν . τό τε γάρ αίδεῖσθαι σοφία, τάν τ' έξαλλάσσουσαν έχει χάριν ύπο γνώμας έσορᾶν 565 τὸ δέον, ἔνθα δόζα φέρειν κλέος άγήρατον βιοτάν. Μέγα τι θηρεύειν άρεταν, γυναιξί μέν κατά Κύπριν χρυπτάν, έν άνδράσι δ' αὖ 570 χόσμος ένων ό μυριοπληθής μείζω πόλιν αύξει.

NC. 559-560. Les manuscrits portent: διάτροποι δὲ τρόποις ὁ δ' ὀρθὸς. Διάφοροι est dà à Hæpfner, τρόποι à Barnes, τὸ δ' ὀρθῶς à Musgrave. — 561. Nauck propose: τροφαί τ' εὖ παιδευόμεναι. — 562. Var. εἰς ἀρετὰν. — 563. Il paraît que les manuscrits portent σοφία. — 566-567. Manuscrits ἔνθα δόξαν φέρει κλέος ἀγήρατον βιοτάν. On lit ordinairement, d'après les conjectures de Barnes et de Markland, δόξα φέρει et βιοτᾶ. Mais δόξα φέρει κλέος ne me semble pas net. J'ai écrit δόξα φέρειν, en transposant la lettre ν, et j'ai conservé βιοτάν. — 569. Vulgate: γυναιξίν. — 570. Peut-être faut-il lire κριτάν pour κρυπτάν. En effet, κύπρις κριτὰ est l'amour qui reste dans les limites déterminées, qui ne tombe pas dans la confusion, enfin l'amour légitime. Cp. Médée, 642: Κρίνοι λέχη γυναικῶν. — 571. Κόσμος ἐνών, correction de Musgrave pour κόσμος ἔνδον, leçon qui pèche à la fois contre le sens et contre la mesure.

le naturel vraiment bon (τὸ δ' ὀρθῶς έσθλόν) se révèle toujours (σαφές ἀεί) par la conduite. La culture de l'éducation aussi (τροφαί θ' αι παιδευόμεναι) contribue beaucoup à nous rendre vertueux. » (Nous n'approuvons pas l'explication donnée par Hermann: « Quamvis et ingenia hominum « et mores differant, tamen quid vere « bonum et honestum sit, partim per se « spertum esse, partim bonæ institutionis « ope cognosci. ») Cp. Horace, Odes, IV, 1v, 33: « Doctrina sed vim promovet insia tam, Rectique cultus pectora roborant.» 563-567. L'effet de l'éducation est double : elle donne de bonnes habitudes, elle donne l'intelligence du bien. Le premier point est touché dans le vers 563 : « Avoir de la pudeur (aiszīobai), c'est déjà être

sage, » Le second point est développé dans

les vers suivants: « Ce qu'il y a de plus beau (τὴν ἐξαλλάσσουσαν ἔχει χάριν), c'est de discerner le devoir par l'intelligence (ὑπὸ γνώμας ἐσορᾶν τὸ δέον). C'est alors (c'est là, ἔνθα) que l'on peut croire (δόξα, sous-entendu ἐστί) que notre conduite (βιοτάν) obtiendra une gloire qui ne vieillira pas. » Ἐξαλλάσσουσαν, qui s'écarte (du commun), c'est-à-dire : extraordinaire. On donne de ce mot, ainsi que de l'ensemble de ce morceau, d'autres explications, qui nous semblent forcées, mais qu'il serait trop long de discuter ici.

569-570. Κατὰ Κύπριν χρυπτάν, par rapport à l'amour clandestin. Il faut sous-entendre: « En évitant cet amour. » Avouons que ce sous-entendu est fort étrange. Voy. NC.

571-572. «Singulari ratione dictum χόσ-

| Έμολες, ὧ Πάρις, ἦτε σύ γε             | [Épode.] |
|----------------------------------------|----------|
| βουχόλος ἀργενναῖς ἐτράφης             |          |
| 'Ιδαίαις παρά μόσχοις,                 | 575      |
| βάρδαρα συρίζων, Φρυγίων               |          |
| αὐλῶν Οὔλυμπου καλάμοις                |          |
| μιμήματα πνείων,                       |          |
| εύθηλοι δὲ τρέφοντο βόες,              |          |
| όθι σε χρίσις έμηνε θεᾶν,              |          |
| α σ' Έλλάδα πέμπει                     |          |
| τῶν ἐλεφαντοδέτων πάροι-               |          |
| θεν δόμων, δς τᾶς Ἑλένας               |          |
| έν άντωποῖς βλεφάροισιν                |          |
| <b>ἔρωτά τ᾽ ἔδωχας, ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς</b> | 585      |
| έπτοάθης. δθεν έρις έριν               |          |

NC. 573-588. Ces vers constituent l'épode de ce chœur. Je ne vois pas de motif sérieux pour croire, avec Hermann, que ce morceau ait formé primitivement une seconde strophe, une seconde antistrophe et une très-petite épode. — 573. La correction de ce vers altéré est encore à trouver. — 577. Οὐλύμπου, rectification de Heath pour ὁλύμπου. — 578. Πνείων, correction de Dindorf pour πνέων ου πλέων. (Aldine: πλέχων.) — 580. On lit ὅτι dans les manuscrits, ὅτε dans l'édition Aldine, ὅθι dans celle de Cambridge. — "Εμηνε, correction de Hermann pour ἔμενε. — 582-583. L'article τῶν a été ajouté par Hermann. Le même critique propose θρόνων pour δόμων. — 585. Blomfield a corrigé la leçon ἔρωτα δέδωχας. — 586. Beaucoup d'éditeurs écrivent ἔρις ἔρις.

« μος ὁ μυριοπληθής de modestia quæ
 « plurimis in rebus conspicua sit, ecque a
 « mulierum temperantia, quæ ad solas re « feratur res venereas, differat. » [Hermann.]

573. Hite σύ γε. Ces mots sont altérés. Le sens du texte primitif était probablement : «Tu es venu, ô Paris, des lieux où tu fus nourri.»

574-575. Άργενναῖς παρὰ μόσχοις. Les génisses blanches étaient particulièrement estimées, parce qu'on les préférait pour les sacrifices. Cf. Virgile, Géorg. II, 146: « Hinc albi, Clitumne, greges, » avec la note de Servius; Aristote, Hist. anim., III, 2; Pline, Hist. nat., II, 240. [Klotz.]

576-578. Φρυγίων αὐλῶν.... μιμήματα πνείων. Paris imitait sur le chalumeau les airs qu'Olympos avait composés pour la flûte phrygienne. Il y avait d'anciennes

mélodies sur le mode phrygien, très-célèbres dans la Grèce et attribuées à Olympos de Phrygie. Voy. C. O. Müller, Geschichte der griechischen Literatur, I, p. 43 et p. 279.

580. Έμηνε, rendit fou. Cf. Ion, 520: Εὐ φρονεῖς μὲν, ἤ σ' ἔμηνε θεοῦ τις, τ ξένε, βλάδη;

582. Ἐλεφαντοδέτων. Euripide s'est souvenu de la description qu'Homère fait du palais de Ménélas, Odyssee, IV, 71 sqq.: Φράζεο.... Χαλκοῦ τε στεροπὴν καὶ δώματα ἡχήεντα, Χρυσοῦ τ' ἡλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἡδ' ἐλέφαντος. [Brodæus.]

586. Έρις ἔριν Ἑλλάδα.... ἄγει, la querelle (des déesses) amène la querelle grecque, c'est-à-dire la guerre grecque. L'une des rares scholies qui accompagnent le texte de cette tragédie dans le manus rit de Florence porte: τὴν ἐριστικὴν Ἑλλάδα,

Έλλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ' ἄγει ἐς πέργαμα Τροίας.

Ἰώ ἰώ· μεγάλαι μεγάλων
εὐδαιμονίαι· τὴν τοῦ βασιλέως
τὴν Τυνδαρέου τε Κλυταιμνήστραν,
ὡς ἐχ μεγάλων ἐβλαστήκασ΄
ἐπί τ᾽ εὐμήκεις ῆκουσι τύχας.
Θεοί γ᾽ οἱ κρείσσους οῖ τ᾽ ὀλβοφόροι
τοῖς οὐχ εὐδαίμοσι θνατῶν.
Στῶμεν, Χαλχίδος ἔχγονα θρέμματα,
τὴν βασίλειαν δεξώμεθ᾽ ὄχων
ἄπο μὴ σφαλερῶς ἐπὶ γαῖαν.
[᾿Αγανῶς δὲ χεροῖν μαλαχῆ γνωμη,

NC. 588. La leçon ές τροίας πέργαμα η été transposée par Blomfield. — 592. Les manuscrits ajoutent èμήν après Ἰριγένειαν. Bothe a retranché le pronom possessif, qui n'est pas de mise ici, et a rétabli ainsi le vers parémiaque indiqué par l'absence de césure après le second anapeste. — 593. Manuscrits: τυνδαρέου γε. Aldine: Τυνδαρέου τε. — 596. Hermann écrit θεοί τοι κρείσσους. — 587. Vulgate τῶν θνατῶν. Mais dans le Palatinus τῶν n'est ajouté que par la seconde main. Ici, comme au vers 592, les copistes ont voulu faire un dimètre acatalectique. — 599. Όχων, correction de Canter pour δχλων. — 600. Ici encore la seconde main du Palatinus a ajouté τὴν avant γαῖαν. — 601-606. Ces vers ainsi que les trois vers précédents, sont regardés comme une interpolation par les deux Dindorf et par plusieurs autres critiques. Je n'ai pas cru devoir mettre les vers 598-600, qui me semblent bons, sur la même ligne que la mauvaise amplification qui les suit. Ici, en effet, les vers ne marchent pas; l'expression laisse beaucoup à désirer; l'idée que les princesses pourraient s'effrayer de voir ici des femmes inconnues, est étrange.

ω; που καὶ πόλεμον ἔριν ἔφη τὸν ἐριστικόν. Cependant ἔριν est substantif, et Ἑλλάδα joue ici, comme ailleurs, le rôle d'un adjectif. — Σὺν δορὶ ναυσὶ τ' ἄγει. Cf. Eschyle, Agam. 109 sqq.: 'Αχαιῶν δίθρονον κράτος... πέμπει ξὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι θούριος ὅρνις-Τευκρίδ' ἐπ' αἰαν.

592. Ce vers parémiaque marque la sin de la première période anapestique. Il en résulte un repos qui appelle l'attention sur Iphigénie, en séparant son nom de celui de Clytemnestre.

595. Εὐμήκεις τύχας. Cette expression n'est pas plus singulière que celle dont s'est servi Empédocle, chez Clément d'Alexandrie, Stiom. IV, 1V, 43: Έξ οῖης τιμῆς τε καὶ οῖου μήκεος ὅ، ϐου. [Porson.]

596. 'Ολβοτόροι, ceux qui ont reçu une haute fortune. Cp. άθλοσόρος, μισθοφόρος. — Quant aux idées exprimées ici, voy. Électre, 994: Χαῖρε, σεβίζω σ' ίσα καὶ μάχαρας Πλούτου μεγάλης τ' εὐδαιμονίας.

600. Mη σφαλερῶς, de manière à ce que son pied ne glisse pas.

μή ταρδήση νεωστί μοι μολόν κλεινόν τέκνον Άγαμέμνονος, μηδὲ θόρυδον μηδ' ἔκπληξιν ταῖς Άργείαις

605

ξείναι ξείναις παρέχωμεν.]

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

"Ορνιθα μέν τόνδ" αἴσιον ποιούμεθα, τό σόν τε χρηστόν και λόγων εύφημίαν: έλπίδα δ' έχω τιν' ώς έπ' έσθλοῖσιν γάμοις πάρειμι νυμφαγωγός. Άλλ' δχημάτων 610 έξω πορεύεθ' άς φέρω φερνάς χόρη, χαὶ πέμπετ' εἰς μέλαθρον εὐλαδούμενοι. Σύ δ', ὧ τέχνον, μοι λεῖπε πωλιχούς όχους, άδρὸν τιθεῖσα χῶλον ἀσθενές θ' ἄμα. Ύμεῖς δὲ, νεάνιδές, νιν ἀγχάλαις ἔπι 615 δέξασθε καὶ πορεύσατ' έξ όχημάτων. Κάμοι χερός τις ενδότω στηρίγματα, θάχους ἀπήνης ώς ἂν ἐχλίπω χαλῶς. Αί δ' εἰς τὸ πρόσθεν στῆτε πωλιχῶν ζυγῶν, φοδερόν γάρ ἀπαράμυθον όμμα πωλικόν. 620 καὶ παῖδα τόνδε, τὸν Άγαμέμνονος γόνον, λάζυσθ' 'Ορέστην' έτι γάρ έστι νήπιος.

NC. 644. La conjecture de Hermann: κῶλον ἀσφαλῶς χαμαί, est très-probable.
— 615. La leçon νεανίδαισιν ου νεανίδεσσιν ἀγκάλαις a été corrigée par Pierson. — 617. Hermann a rectifié la leçon καί μοι. — 619. Peut-être: ο δ δ' εἰς τὸ πρόσθεν, conjecture de Dobree.

regardons ceci (τόνδε) comme un bon présage pour nous. Τόνδ(ε), démonstratif qui doit s'accorder en grec avec le substantif δρνιθα, est expliqué par les mots τὸ σόν τε.... εὺςημίαν. — On compare Phenic. 862: Οἰωνὸν ἐθέωην καλλίνικα σὰ στέςη. 610-612. ἀλλ' ὀγημάτων.... εὐλαβού-

610-612. Άλλ' όχημάτων.... εὐλαδούμενοι. Clytemnestre donne cet ordre aux serviteurs qui l'accompagnent.

613-615. Ω τέχνον, μοι... νεάνιδές, νιν. L'accentuation de ces mots fait voir

qu'on ne devrait pas mettre les vocatifs entre deux virgules. Notre ponctuation moderne est contraire au génie de la langue grecque. « Nostra circa distinctiones nimia « cura locos id genus turbat. » [Boissonade]

620. Φοβερὸν.... πωλικόν, les yeux des chevaux (les chevaux) s'effarouchent facilement (φοβερόν), si on ne les rassure pas (ἀπαράμυθον, sous-ent. δν). On traduit généralement, à tort suivant nous, comme si ἀπαράμυθον était coordonné à φοβερὸν.

Τέχνον, χαθεύδεις πωλιχῷ δαμεὶς ὅχῷ;
ἔγειρ' ἀδελφῆς ἐφ' ὑμέναιον εὐτυχῶς:
ἀνδρὸς γὰρ ἀγαθοῦ χῆδος αὐτὸς ἐσθλὸς ὧν 625
λήψει, τὸ τῆς Νηρῆδος ἰσόθεον γένος.
Έξῆς χαθίστω δεῦρό μου ποδὸς, τέχνον
πρὸς μητέρ', Ἰριγένεια, μαχαρίαν δέ με
ξέναισι ταῖσδε πλησία σταθεῖσα θές.
Καὶ δεῦρο δὴ πατέρα προσείπωμεν φίλον. — 630
ΤΩ σέδας ἐμοὶ μέγιστον, Ἰγαμέμνων ἄναξ,
ἤχομεν, ἐρετμαῖς οὐχ ἀπιστοῦσαι σέθεν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

<sup>3</sup>Ω μῆτερ, ὑποδραμοῦσά σ', ὀργισθῆς δὲ μὴ, πρὸς στέρνα πατρὸς στέρνα τὰμὰ προσθαλῶ.
[ Ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν', ὧ πάτερ,

635

NC. 626. Manuscrits: τὸ νηρηίδος. — 627-630. Matthiæ pensait que ces vers ne sauraient être d'Euripide. Dindorf en dit autant de tout le couplet de Clytemnestre; Kirchhoff et Nauck des vers 645-634 ou 645-630. Ces critiques font beaucoup d'honneur à l'interpolateur. — 627. Καθίστω, correction de Markland pour καθήσω. J'ai effacé la virgule après τέχνον. Voy. la note explicative. — 629. Les manuscrits ont σταθεΐσα δός. Plusieurs critiques écrivent θές. — 630. J'ai écrit προσείπωμεν φίλον pour πρόσειπε σὸν φίλον, leçon qui est en contradiction avec les quatre vers suivants, dans lesquels Clytemnestre salue elle-même son époux et Iphigénie demande à sa mère la permission de courir au devant de son père. — 631-632. Ces deux vers, qui se lisaient après 634, ont été transposés par Porson. — 633. Υποδραμοῦσά σ', Palatinus avant correction. Υποδραμοῦσά γ', vulgate. — 634. Les manuscrits ont περιθαλώ. Porson a rétabli προσ- 6αλώ, leçon que l'interpolateur des trois vers suivants avait sous les yeux. — 635-637. Porson a écarté ces trois vers, qui sont évidemment fabriqués au moyen des deux vers précédents. L'interpolation une fois admise dans le texte, la transposition des vers 634-634 en était une conséquence naturelle.

623. Πωλικώ δαμεις όχω, assoupi par le mouvement de la voiture. Le sens de δαμείς est déterminé par le verbe καθεύδεις. Appeler cette phrase très-poétique une « locutio absurdissima », c'est singulièrement abuser de la critique.

627-628. Έξης μου ποδός, pour έξης έμου, est une périphrase appropriée à la circonstance. Cf. Hipp. 661: Σὺν πατρὸς μολὼν ποδί.—Τέχνον πρὸς μητέρ(α), la mère à côté de la fille. Il ne faut pas séparer ces mots, rapprochés à dessein par le poëte. Une ponctuation vicieuse avait fourni un motif aux critiques qui condamnent ce passage.

629. Ξέναισι ταῖσδε, aux yeux de ces étrangères.

vers des fragments poétiques cités sans nom d'auteur par Cicéron, ad Att. XIII, 47, et par Charisius, IV, p 248 P. Ribbeck (l. c., p. 202 et 256) combine ces fragments de manière à en faire deux tétramètres qui pourraient être tirés de l'Iphigénie d'Ennius: Posteaquam abs te, Agamemno, tetigit aures nuntius, Extemplo edolavi jussum: concitum tetuli gradum.

633. Υποδραμοῦσά σ(ε), te prévenant (courant de manière à te prévenir).

πορω λαρ ομπα εμ αρλι ορλιαθώς εξ πμ.] πορω λαρομα προαραγείν εια χρόνου.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

λλλ', ὧ τέχνον, χρή · φιλοπάτωρ δ' ἀεί ποτ' εἶ μάλιστα παίδων τῷδ' ὅσους ἐγὼ ΄ τεχον.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

 $\Omega$  πάτερ, ἐσεῖδόν σ' ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ.

640

645

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ γὰρ πατὴρ σέ · τόδ' ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις.

Χαῖρ' εὖ δέ μ' ἀγαγών πρὸς σ' ἐποίησας, πάτερ.

Οὐχ οἶδ' ὅπως φῶ τοῦτο χαὶ μὴ φῶ, τέχνον.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Eα.

ώς ου βλέπεις έχηλον, ἄσμενός μ' ίδών.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πόλλ' ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτη μέλει. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Παρ' ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μη 'πὶ φροντίδας τρέπου. •

Αλλ' είμι παρά σοι νῦν ἄπας κούκ ἄλλοθι.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μέθες νυν όφρυν όμμα τ' έχτεινον φίλον.

NC. 638-639. Ces deux vers étaient attribués à Agamemnon, par suite de l'interpolation des trois vers précédents. Porson les a rendus à Clytemnestre. — 638. Variante moins autorisée : χρῶ. — 639. Τῷδ', correction de l'édition de Cambridge et de Fix, pour τῶνδ', leçon qui ne pourrait se justifier que si tous les enfants de Clytemnestre étaient présents. — 644. Les manuscrits portent βλέπεις μ' εὔχηλον ου βλέπεις εὔχηλον. Nauck a rétabli la forme attique ἕχηλον. — 466. Μή, correction de Barnes, pour καὶ μή.

844. Οὐ βλέπεις ἔχηλον, tu as un regard soucieux. C'est ainsi qu'on dit ἡδύ βλέπειν, σεμνὸν βλέπειν, δεινὸν δέρκεσθαι, etc. — ᾿Ασμενός μ᾽ ἰδών, après

m'avoir assuré que tu me voyais avec plaisir. Ces mots font allusion au vers 641.

648. Όμμα τ' ἔχτεινον, frontemque exporge (Térence). Cf. Hippol. 291: Στυ-

Τέχνον, καθεύδεις πωλικῷ δαμεὶς ὅχῳ;
ἔγειρ' ἀδελφῆς ἐρ' ὑμέναιον εὐτυχῶς :
ἀνδρὸς γὰρ ἀγαθοῦ κῆδος αὐτὸς ἐσθλὸς ὢν 625
λήψει, τὸ τῆς Νηρῆδος ἰσόθεον γένος.
Έξῆς καθίστω δεῦρό μου ποδὸς, τέχνον
πρὸς μητέρ', Ἰριγένεια, μαχαρίαν δέ με
ξέναισι ταῖσδε πλησία σταθεῖσα θές.
Καὶ δεῦρο δὴ πατέρα προσείπωμεν φίλον. — 630
<sup>\*</sup>Ω σέβας ἐμοὶ μέγιστον, Ἰγαμέμνων ἄναξ,
ἤχομεν, ἐφετμαῖς οὐχ ἀπιστοῦσαι σέθεν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

<sup>3</sup>Ω μῆτερ, ὑποδραμοῦσά σ', ὀργισθῆς δὲ μἡ, πρὸς στέρνα πατρὸς στέρνα τἀμὰ προσθαλῶ.
[ Ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν, ὧ πάτερ,

635

NC. 626. Manuscrits: τὸ νηρηίδος. — 627-630. Matthiæ pensait que ces vers ne sauraient être d'Euripide. Dindorf en dit autant de tout le couplet de Clytemnestre; Kirchhoff et Nauck des vers 645-634 ou 645-630. Ces critiques font beaucoup d'honneur à l'interpolateur. — 627. Καθίστω, correction de Markland pour καθήσω. J'ai esfacé la virgule après τέκνον. Voy. la note explicative. — 629. Les manuscrits ont σταθείσα δός. Plusieurs critiques écrivent θές. — 630. J'ai écrit προσείπωμεν φίλον pour πρόσειπε σὸν φίλον, leçon qui est en contradiction avec les quatre vers suivants, dans lesquels Clytemnestre salue elle-même son époux et Iphigénie demande à sa mère la permission de courir au devant de son père. — 634-632. Ces deux vers, qui se lisaient après 634, ont été transposés par Porson. — 633. Υποδραμοῦσά σ', Palatinus avant correction. Υποδραμοῦσά γ', vulgate. — 634. Les manuscrits ont περιθαλώ. Porson a rétabli προσ-6αλώ, leçon que l'interpolateur des trois vers suivants avait sons les yeux. — 635-637. Porson a écarté ces trois vers, qui sont évidemment sabriqués au moyen des deux vers précédents. L'interpolation une sois admise dans le texte, la transposition des vers 634-634 en était une conséquence naturelle.

623. Πωλικώ δαμεις όχω, assoupi par le mouvement de la voiture. Le sens de δαμείς est déterminé par le verbe καθεύδεις. Appeler cette phrase très-poétique une « locutio absurdissima », c'est singulièrement abuser de la critique.

627-628. Έξης μου ποδός, pour έξης έμου, est une périphrase appropriée à la circonstance. Cf. Hipp. 661: Σὺν πατρὸς μολὼν ποδί.—Τέχνον πρὸς μητέρ(α), la mère à côté de la fille. Il ne faut pas séparer ces mots, rapprochés à dessein par le poëte. Une ponctuation vicieuse avait fourni un motif aux critiques qui condamnent ce passage.

629. Ξέναισ: ταῖσδε, aux yeux de ces étrangères.

vers des fragments poétiques cités sans nom d'auteur par Cicéron, ad Att. XIII, 47, et par Charisius, IV, p. 248 P. Ribbeck (l. c., p. 202 et 256) combine ces fragments de manière à en saire deux tétramètres qui pourraient être tirés de l'Iphigénie d'Ennius: Posteaquam abs te, Agamenno, tetigit aures nuntius, Extemplo edolavi jussum: concitum tetuli gradum.

633. 'ε ποδραμοῦσά σ(ε), te prévenant (courant de manière à te prévenir).

ποθω γαρ όμμα δη σον . δρλιαθώς δε μη.] ποθω γαρ όμμα δη σον . δια χρόνου .

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

λλλ', ὧ τέχνον, χρή· φιλοπάτωρ δ' ἀεί ποτ' εἶ μάλιστα παίδων τῷδ' ὅσους ἐγὼ κεχον.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

 $\Omega$  πάτερ, ἐσεῖδόν σ' ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ.

640

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ γὰρ πατήρ σέ · τόδ' ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις.

Χαῖρ' εὖ δέ μ' ἀγαγών πρὸς σ' ἐποίησας, πάτερ.

Οὐχ οἶδ' ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ, τέχνον.

#### ІФІГЕНЕІА.

Ea.

ώς οὐ βλέπεις ἕχηλον, ἄσμενός μ' ίδών.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πόλλ' ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτη μέλει.

645

# Παρ' έμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ 'πὶ φροντίδας τρέπου. •

Αλλ' είμι παρά σοι νῦν ἄπας χούχ ἄλλοθι.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μέθες νυν δφρύν όμμα τ' έχτεινον φίλον.

NC. 638-639. Ces deux vers étaient attribués à Agamemnon, par suite de l'interpolation des trois vers précédents. Porson les a rendus à Clytemnestre. — 638. Variante moins autorisée: χρῶ. — 639. Τῷδ', correction de l'édition de Cambridge et de Fix, pour τῶνδ', leçon qui ne pourrait se justifier que si tous les enfants de Clytemnestre étaient présents. — 644. Les manuscrits portent βλέπεις μ' εὔχηλον ου βλέπεις εὔχηλον. Nauck a rétabli la forme attique ἕχηλον. — 466. Μή, correction de Barnes, pour καὶ μή.

844. Οὐ βλέπεις ἕχηλον, tu as un regard soucieux. C'est ainsi qu'on dit ἡδύ βλέπειν, σεμνόν βλέπειν, δεινόν δέρκεσθαι, etc. — ᾿Ασμενός μ᾽ ἰδών, après

m'avoir assuré que tu me voyais avec plaisir. Ces mots font allusion au vers 641.

648. Όμμα τ' ἔχτεινον, frontemque exporge (Térence). Cf. Hippol. 291: Στυ-

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

'1δού γέγηθά σ' ώς γέγηθ' δρῶν, τέχνον.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Κάπειτα λείβεις δάχρυ' ἀπ' δμμάτων σέθεν;

650

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Μαχρά γάρ ήμιν ή 'πιοῦσ' ἀπουσία.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐχ οἶδά θ' δ τι φής, χοἶδα, φίλτατ' ὧ πάτερ.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Συνετά λέγουσα μᾶλλον εἰς οἶχτόν μ' ἄγεις.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άσύνετα νῦν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ' εὐφρανῶ.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Παπαῖ, τὸ σιγᾶν οὐ σθένω σὲ δ' ἤνεσα.

655

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μέν', ὧ πάτερ, κατ' οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέθεν.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Θέλω γε τὸ θέλειν δ' οὐχ ἔχων άλγύνομαι.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Ολοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά.

NC. 649. Musgrave a corrigé la leçon γέγηθ' ἔως γέγηθά σ' ὁρῶν. — 652. Les manuscrits portent: οὐχ οἰδ' ὅ τι φὴς οὐχ οἰδα φίλτατ' ἐμοὶ πατήρ. Les conjectures οὐχ οἰδ' ὅ φὴς, οὐχ οἰδα, φίλτατ' ὧ πάτερ (Markland) et οὐχ οἰδά σ' ὅτι φὴς, φίλτατ', οὐχ οἰδ', ὧ πάτερ (Hermann) remettent le vers sur ses pieds; mais elles ne donnent pas un sens qui soit en rapport avec la réponse d'Agamemnon. J'ai écrit οὐχ οἰδά θ' ὅ τι φὴς χοῖδα (ου χῷδα). Nauck propose de mettre les vers 662-655 à la place des vers 660-663. Notre correction rend ce changement superflu.

γνην δφρύν λύσασα, ainsi que les locutions συνάγειν, συστέλλειν, συσπᾶν τὰς ὀπρῦς.

649. Γέγηθά σ' ὡς γεγηθ' ὁρῶν. Cf. la note sur Médée, 4044: Ἡγγειλας οί' ἡγγειλας. Les tragiques affectionnent ces tournures, pour marquer une réticence.

652-653. Ωὐχ οἰδά 6' ὅ τι φης, xοἰδα. Iphigénie doit ignorer qu'on veut la marier (cf. v. 671); cependant, elle sait-trèsbien de quoi il s'agit (cf. v. 624). Elle dit donc : « Je ne sais pas ce que tu veux dire, et je le sais. » Mais ces paroles prennent un sens plus profond pour le malheureux père qui les entend. En par-

lant d'une longue séparation (v. 654), Agamemnon semblait avoir en vue le mariage d'iphigénie, mais il entendait la mort de sa fille. Celle-ci n'a donc pas compris ce que disait son père, tout en le comprenant jusqu'à un certain point (οὐκ είδα κοίδα). Maintenant on a la clef de la réponse d'Agamemnon : α En disant des paroles sensées, des paroles qui n'ont que trop de sens (συνετα λέγουσα : cf. v. 466), tu m'attendris encore davantage.»

657. Θέλω γε... ἀλγύνομαι, je le veux bien; mais je ne puis le vouloir : et c'est là ce qui m'afflige.

# Al'AMEMNΩN.

Άλλους όλεῖ πρόσθ' άμε διολέσαντ' έχει.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

΄Ως πολύν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς.

660

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ νῦν γέ μ' ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ῷχίσθαι, πάτερ;

Οὖ μήποτ' οἰχεῖν ὤφελ' ὁ Πριάμου Πάρις. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μαχράν γ' ἀπαίρεις, ὧ πάτερ, λιπών ἐμέ;

Εἰς ταὐτὸν ἥχεις, θύγατερ, ἢ καὶ σὸς πατήρ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

665

Φεῦ.

είθ' ἢν χαλόν μοι σοί τ' ἄγειν σύμπλουν ἐμέ.

Έπεστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσει πατρός.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Σύν μητρί πλεύσασ' ή μόνη πορεύσομαι;

NC. 659. La leçon πρόσθεν α με a été rectifiée par Porson. — 662. La leçon ψχήσθαι a été rectifiée par le même. — 665. Le Palatinus porte : εἰς ταὐτὸν ὧ θύγατερ ήχεις σῷ πατρί, et au-dessus de la ligne σύ θ', mauvais supplément qui a été inséré avant ήχεις dans les manuscrits de Paris. J'ai essayé de refaire, par une conjecture plausible, un vers d'une focture plus correcte que ceux qu'on avait proposés. — 667. Ἐπεστι, excellente correction de Nauck pour αἰτεῖς τί; Porson avait proposé ἐτ' ἔστι.

659. Άλλους.... ἔχει, ils (les maux causés par Ménélas, τὰ Μενέλεω κακά) tueront d'abord d'autres, et c'est là ce qui me tue. — 'Αμὲ διολέσαντ' ἔχει. Si on voulait rendre tout ce qu'il y a dans cette périphrase, il faudrait traduire : « Ce qui m'a tué et ce qui fait que je suis mort. » Voyez Hipp. 932 et la note.

665. Εἰς ταὐτὸν ἡχεις.... πατήρ. « Il en est de toi, ma fille, comme de ton père: toi aussi, tu pars pour un long voyage. » Cf. Troy. 684: Εἰς ταὐτὸν ἡχεις συμφοφάς. — "Ηχεις veut dire: « tu es venue,»

et les commentateurs qui veulent que ce verbe ait ici le sens d'un futur se trompent certainement.

667. Πλοῦς. On peut entendre la traversée du Styx. Cependant les Grecs prenaient le mot πλοῦς aussi dans le sens général d'entreprise ou d'aventure. Cp. la locution proverbiale δεύτερος πλοῦς, et Sophocle, OEdipe à Colone, 663: Φανήσεται Μαχρὸν τὸ δεῦρο πέλαγος, οὐδὲ πλώσιμον. Dans ce dernier passage il ne s'agit point d'un voyage de mer.

#### ATAMEMNON.

Μόνη, μονωθεῖσ' ἀπὸ πατρὸς καὶ μητέρος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ού που μ' ἐς ἄλλα δώματ' οἰχίζεις, πάτερ;

670

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

"Εα σύ γ' ου χρή τοιάδ' είδέναι κόρας.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σπεῦδ' ἐχ Φρυγῶν μοι, θέμενος εὖ τἀχεῖ, πάτερ.

Θῦσαί με θυσίαν πρῶτα δεῖ τιν' ἐνθάδε.

#### ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

λλλά ξυνούσας χρή το γ' εὐσεθές σχοπεῖν.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Είσει σύ · χερνίδων γὰρ έστήξει πέλας.

675

# ІФІГЕНЕІА.

Στήσομεν ἄρ' ἀμφὶ βωμὸν, ὧ πάτερ, χορούς; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ζηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ 'μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν. Χώρει δὲ μελάθρων ἐντός. . . . .

NC. 670. Variante moins autorisée: "Η που. — 674. Les manuscrits portent ἔα γε ου ἔα γέ τ'. Blomfield a proposé ἔασον. J'ai adopté la conjecture de Klotz: ἔα σύ γ'. Ensuite τοιάδ', pour τοι τάδ', est dù à Markland. — 674. On lisait: 'Αλλὰ ξὺν ἱεροῖς χρὴ τό γ' εὐσεδὲς σχοπεῖν, et on traduisait: « At cum sacerdotibus oportet sacram rem « deliberare. » Il serait étrange qu'Iphigénie fit ici cette observation, et la réponse d'Agamemnon montre clairement qu'elle disait autre chose. J'ai rétabli le sens indiqué par cette réponse, en écrivant ξυνούσας. On aura mis au-dessus des deux dernières syllabes de ce mot la glose explicative ἱεροῖς, sacris. De là sera venue la leçon vicieuse de nos manuscrits. — 678. Il est difficile de rattacher ὀφθῆναι χόραις aux mots précédents. Comment supposer qu'Iphigénie ait amené ses compagnes dans le camp des Grecs? Elles ne sont pas mentionnées dans les vers prononcés par Clytemnestre au commencement de cette scène (607 sqq.). Je crois donc, avec Hermann, qu'il y a ici une lacune. Ce savant la comblait ainsi: Χώρει δὲ μελάθρων ἐντὸς, ὡς μετ' ἀνδράσιν | μωμητὸν οἶχων ἐχτὸς ὀφθῆναι χόραις.

674. Άλὰ ξυνούσας... σχοπεῖν, mais il faut que, près de toi, nous voyions (je voie) ce qu'il est permis de voir. Τό γ' εὐσεβές, quod quidem fas est, quod quidem per religionem licet. Cf. Eschyle, Chocph. 122: Καὶ ταῦτά μοὐστὶν εὐσεβή θεῶν πάρα;

675. Χερνίδων πέλας équivant à ἀμφὶ βωμόν, τ. 676. On compare Électre, 790: Ως ἀμφὶ βωμόν στῶσι γερνίδων πέλας. 677. Cf. Soph., Ajax, 552: Καίτοι σε καὶ νὺν τοὺτο γε ζηλοῦν ἔχω. 'Οθούνεκ' οὐδὲν τῶνδ' ἐπα.σθάνει κακών.

678. Le texte est mutilé. Agamemnon

695

δφθήναι χόραις, πιχρόν φίλημα δοῦσα δεξιάν τ' έμοὶ, μέλλουσα δαρόν πατρός άποιχήσειν χρόνον. 680 🗘 στέρνα καὶ παρῆδες, ὧ ξανθαὶ κόμαι, ώς άγθος ύμιν έγένεθ' ή Φρυγων πόλις Έλένη τε. Παύω τοὺς λόγους ταχεῖα γὰρ νοτίς διώχει μ' δμμάτων ψαύσαντά σου. \*Ιθ' εἰς μέλαθρα. Σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, 685 Λήδας γένεθλον, εί κατωκτίσθην άγαν, μέλλων Αχιλλεῖ θυγατέρ' ἐχδώσειν ἐμήν. Άποστολαί γάρ μαχάριαι μέν, άλλ' δμως δάχνουσι τούς τεχόντας, όταν άλλοις δόμοις παΐδας παραδιδῷ πολλὰ μοχθήσας πατήρ. 690 KAYTAIMNHETPA.

Ούχ ὧδ' ἀσύνετός είμι, πείσεσθαι δέ με καὐτὴν δόκει τάδ', ώστε μή σε νουθετεῖν, όταν σύν ύμεναίοισιν έξάγω χόρην: άλλ' δ νόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχνανεῖ. — Τούνομα μεν οὖν παῖδ' οἶδ' ὅτιρ κατήνεσας, γένους δὲ ποίου χώπόθεν μαθεῖν θέλω.

NC. 681. Manuscrits: παρηίδες. — 682. La leçon ήμῖν a été corrigée par Musgrave. - 694. Dans le Palatinus συνισχάνει se trouve écrit au-dessus de συνανίσχει. La correction συνισχναγεί est due à un critique anglais. Nauck a préféré συνισχαγεί.

disait sans doute qu'il ne convenait pas aux jeunes filles de s'exposer aux regards des hommes. Voy. NC.

681-685. Comparez avec ce morceau les **vers** 1071-1076 de *Medee*.

684. Διώχει μ(ε), urget me, instat mihi. Agamemnou dit qu'il n'a pu caresser sa fille (ψαύσαντά σου) sans fondre aussitôt en larmes.

685-686. Le démonstratif τάδε indique l'idée développée par la phrasc εί κατφατίσθην άγαν. Il répond au mot en dans cette traduction : « Si je me suis trop attendri, je t'en demande pardon.»

694-693. La phrase subordonnée όταν ... ἐξάγω.... χόρην, se rattache à πείσεοθαι δέ με χαὐτήν. Les mots intercalés ώστε μή σε νουθετείν ne veulent pas dire: « Sans avoir besoin de tes avis », mais: « loin de te reprocher ta faiblesse ». Σε est le régime de νουθετείν.

694. Άλλ' δ νόμος.... συνισχνανεί. L'usage, ainsi que le temps (σὺν τῷ χρόνφ), adoucira (lσχναγεῖ, réduira) ta douleur.

695. Τούνομα.... χατήνεσας, quant au nom (s'il suffit de connaître le nom), je sais à qui tu as promis ta fille. Ne construisez pas : οίδα τούνομα (ἐχείνου) δτω. Cette construction ne pourrait se justifier que s'il y avait & et non ὅτω.

696. Clytemnestre demande à savoir quels sont les ancêtres d'Achille; elle n'ignore pas qu'il est le fils de Thétis. Voy. v. 626.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

. Αἴγινα θυγάτηρ ἐγένετ' Ἀσωποῦ πατρός.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ταύτην δὲ θνητῶν ἢ θεῶν ἔζευξε τίς;

Ζεύς Αλακόν δ' ἔφυσεν, Ολνώνης πρόμον. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοῦ δ' Αἰαχοῦ παῖς τίς χατέσχε δώματα;

700

ATAMEMNON.

Πηλεύς · δ Πηλεύς δ' ἔσχε Νηρέως κόρην.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Θεοῦ διδόντος, ἢ βία θεῶν λαδών;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ζεύς ήγγύησε, καὶ δίδωσ' ὁ κύριος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; ἢ κατ' οἶδμα πόντιον;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Χείρων ΐν' οἰχεῖ σεμνὰ Πηλίου βάθρα.

705

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ού φασι Κενταύρειον ψχίσθαι γένος;

ATAMEMNON.

'Ενταῦθ' ἔδαισαν Πηλέως γάμους θεοί.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Θέτις δ' ἔθρεψεν ἢ πατὴρ Αχιλλέα;

NC. 701. Cp. le vers du poëte comique Philétæros, chez Athénée, xiv, p. 474 D: Πηλεύς ὁ Πηλεὺς δ' ἐστὶν ὄνομα κεραμέως. Cette parodie réfute la conjecture de Hermann: Πηλεύς ὁ δ' ἔσχε Πηλέως κόρην Θέτιν. — 704. C'est à tort que beaucoup d'éditeurs écrivent η. La leçon des manuscrits η est conforme à l'usage grec. Cf. Hécube, 4013. — 705. Les manuscrits ont πηλείου ου πελείου. — 706. Porson a rectifié la leçon οἰκεῖσθαι.

699. Οἰνώνης. OEnoue était l'ancien nom de l'île, appelée plus tard Égine. Ce dernier nom était, suivant la fable grecque, celui de la mère d'Éaque, le premier roi de cette île.

702. Osov, le dieu, c'est-à-dire Nérée.

Θεοῦ διδόντος est mis ici pour πατρὸς διδόντος, parce qu'il est difficile de croire qu'un dieu donne sa fille à un homme.

708. Ο χύριος, celui qui avait le droit de disposer de Thétis, c'est-à-dire : son père.

# ATAMEMNON.

Χείρων, ΐν' ἤθη μὴ μάθοι κακῶν βροτῶν. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Φεῦ·

σορός θ' δ θρέψας χώ διδούς σοφωτέροις.

710

AFAMEMNON.

Τοιόσδε παιδός σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐ μεμπτός. Οἰχεῖ δ' ἄστυ ποῖον Ἑλλάδος;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Άπιδανον άμφὶ ποταμόν έν Φθίας όροις.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έχεισ' ἀπάξει σην έμην τε παρθένον;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κείνω μελήσει ταῦτα τῷ κεκτημένω.

715

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άλλ' εὐτυχοίτην. Τίνι δ' ἐν ἡμέρα γαμεῖ;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Όταν σελήνης εὐτυχής ἔλθη κύκλος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Προτέλεια δ' ήδη παιδός ἔσφαξας θεᾶ;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Μέλλω· 'πὶ ταύτη καὶ καθέσταμεν τύχη.

NC. 709. La leçon μή μάθη a été corrigée par Muegrave. — 710. Les manuscrits portent σοφός γ' ὁ θρέψας χώ δ:δοὺς σορωτέρος. Musgrave a écrit σοφωτέροις, l'éditeur de Cambridge a changé γ' en θ'. — 714. Je ne pense pas que la réponse d'Agamemnon exige ici ἀπάξει:, conjecture de Dobree, que plusieurs éditeurs ont adoptée. — 716. La leçon εὐτυχείτην a été rectifiée par Portus.

718. Κείνω... τῷ κεκτηυένφ. Ces paroles sont a double entente. Agamemnon semble parler d'Achille; mais il entend Pluton. Cf. Iph. Taur. 369: "Αιδης Άχιλλεὺς ἢν ἄρ', οὐχ ὁ Ηηλέως, "Ον μοι προτείνας πόσιν.... [Hartung.]

717. La pleine lune passait, on le voit, pour une époque favorable à la conclusion

d'un mariage. Musgrave rappelle que chez Pindare, Isthm. VII, 44, Thétis est unic à Pélée en διχομηνίδεσσιν έσπέραις.

718. Πρυτέλεια. Voyez la note sur le vers 438.

719. ('E)πὶ ταύτη.... τύχη. En se servant de telles expressions, Agamemuon est bien près de trahir son secret.

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κάπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ἐς ὕστερον;

720

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Θύσας γε θύμαθ' άμε χρή θῦσαι θεοῖς.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ήμεῖς δὲ θοίνην ποῦ γυναιξὶ θήσομεν;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ένθάδε παρ' εὐπρύμνοισιν Άργείων πλάταις.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καλῶς ἀναγχαίως τε · συνενέγχαι δ' δμως.

# ATAMEMNON.

Οἶσθ' οὖν δ δρᾶσον, ὧ γύναι; πιθοῦ δέ μοι.

725

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί χρημα; πείθεσθαι γάρ είθισμαι σέθεν.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ήμεῖς μὲν ἐνθάδ', οὖπέρ ἐσθ' ὁ νυμφίος,

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

μητρός τί χωρίς δράσεθ', άμε δρᾶν χρεών;

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

έχδώσομεν σην παίδα Δαναϊδών μέτα.

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ήμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν;

730

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Χώρει πρός Άργος παρθένους τε τημέλει.

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λιποῦσα παῖδα; τίς δ' ἀνασχήσει φλόγα;

NC. 721. Porson a corrigé les leçons αμ' έχρην et απερ μ' έχρην. — 725. Le Palatinus porte καλώς δ'. Heath voulait κακώς άναγκαίως δέ. Je propose φαύλως (ου χαινώς) τ' άναγχαίως τε. Voy. la note explicative. — 728. Markland a rectifié la leçon & µε.

720. Δαίσεις τοὺς γάμους, tu donneras lo repas nuptial. Cf. vers 123.

724. Καλῶς ne donne pas de sens satisfaisant. Il faudrait un mot se rapprochant de la signification de αναγκαίως. Voy. NC. — Άναγκαίως ne veut pas dire ici « nécessairement, » mais « pauvrement, insuffisamment, par nécessité. » Cf. Thucydide, V, 8: Την οπλισ ν άναγκαίαν ούσαν.

726. Οίσθ' οὐν ὁ δρᾶσον. Cf. Hécube, 225 et la note.

Πείθεσθαι... σέθεν. Le verbe πείθεσθαι gouverne quelquefois le génitif, d'après l'analogie du verbe ἀχούειν. Cf. Hérodote, Ι, 126 : Ἐμέο πειθόμενοι. Thucydide, VII, 83 : Πάντα μᾶλλον έλπίζειν αν σφών πείθεσθαι αὐτούς.

728. Suppléez Ezeivov avant & Epé.

#### AFAMEMNON.

Έγω παρέξω φως δ νυμφίοις πρέπει.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούχ ὁ νόμος οὖτος το δ' ἄρα φαῦλ' ήγεῖ τάδε.

# AFAMEMNON.

Οὐ καλὸν ἐν ὄχλω σ' ἐξομιλεῖσθαι στρατοῦ.

735

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καλὸν τεχοῦσαν τάμά μ' ἐχδοῦναι τέχνα.

# ATAMEMNON.

Καὶ τάς γ' ἐν οἴχῳ μὴ μόνας εἶναι χόρας. ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Οχυροῖσι παρθενῶσι φρουροῦνται καλῶς.

# AFAMEMNUN.

Πιθοῦ.

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Μὰ τὴν ἄνασσαν Αργείαν θεάν.

Έλθων συ τάξω πρᾶσσε, τάν δόμοις δ' έγώ [ά χρή παρείναι νυμφίοισι παρθένοις]. —

740

#### ATAMEMNON.

Οίμοι μάτην ήξ', ελπίδος δ' ἀπεσφάλην, εξ όμμάτων δάμαρτ' ἀποστείλαι θέλων. Σοφίζομαι δε κάπὶ τοῖσι φιλτάτοις τέχνας πορίζω, πανταχή νικώμενος.

745

NC. 734. J'ai écrit, avec Dindorf, σὺ δ' ἄρα pour σὺ δὲ. On a proposé σὺ δὲ τί (Elmsley), μὴ σὺ φαῦλ' ἡγοῦ τάδε (Kirchhoff), etc. — 736. Τάμά μ', correction de Markland pour τάμά γ'. — 740. Markland a écrit ἐλθών σύ pour ἐλθών δὲ ου ἐλθών γε. — 741. Νυμφίοισι παρθένοις est une expression étrange, et ce vers tout entier n'est qu'un mauvais supplément, qui affaiblit le discours de Clytemnestre. L'éditeur de Cambridge a reconnu l'interpolation.

734. Οὐχ ὁ νόμος οὐτος. Voyez, sur l'usage que Clytemnestre veut maintenir, Médée, 1027 et la note. — Aρα. Si on voulait longuement développer ce qui est rapidement indiqué par cette particule, il faudrait la traduire: « A ce que je vois par ce que tu dis. » — Φαῦλ(α) veut dire ici: « Insignifiant, sans importance. »

785. Ἐξομιλεϊσθαι équivaut à όμιλεισθαι έξω του οίκου. [Albresch.]

- 738. 'Οχυροίσι παρθενώσι. Voy. la note sur le vers 149.
- 739. Mà thy.... beáy. Junon était à la fois la déesse d'Argos et la déesse qui présidait à l'union conjugale, la matrone divine. Aucune divinité n'avait plus de titres à être invoquée ici par Clytemnestre.

742. Μάτην ἢξ(α). On compare Ion, 572: "Ο δ' ἢξας ὀρθῶς, τοῦτο κἄμ' ἔχει πόθος.

Όμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ θυηπόλῳ κοινἢ τὸ τῆς θεοῦ φίλον, ἐμοὶ δ' οὐκ εὐτυχὲς, ἐξιστορήσων εἴμι, μόχθον Ἑλλάδος. Χρὴ δ' ἐν δόμοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν γυναῖκα χρηστὴν κάγαθὴν, ἢ μὴ γαμεῖν.

750

Strophe.

ΧΟΡΟΣ.

"Ηξει δη Σιμόεντα καὶ δίνας ἀργυροειδεῖς ἄγυρις Έλλάνων στρατιᾶς ἀνά τε ναυσὶν καὶ σὺν ὅπλοις Ἰλιον εἰς τὸ Τροίας Φοιδήϊον δάπεδον, τὰν Κασάνδραν ἵν' ἀκού— ω ρίπτειν ξανθοὺς πλοκάμους χλωροκόμω στεφάνω δάρνας κοσμηθεῖσαν, ὅταν θεοῦ

755

**76**0

Στάσονται δ' ἐπὶ περγάμων Τροίας ἀμφί τε τείχη Φρύγες, ὅταν χάλκασπις Ἄρης

μαντόσυνοι πνεύσωσ' ανάγχαι.

[Antistrophe.]

NC. 747. Kirchhoff a rétabli la leçon du Palatinus. Dans ce manuscrit, la seconde main a ajouté γ' après φίλον: de là est venue la vulgate, d'après laquelle on lisait τὸ τῆς θεοῦ φίλον γ', en supprimant le mot κοινῆ. — 750. Γαμεῖν, correction de Hermann pour τρέφειν, mot répété par erreur dans les manuscrits. Ce second τρέφειν ne pourrait avoir d'autre régime que γυναῖκα χρηστὴν κἀγαθήν, ce qui serait absurde. — 764. Variante: ναυσί. — 764. Παντόσυνοι, leçon vicieuse du Palatinus. — 764-765. J'ai écrit, avec Hermann, Φρύγες pour Τρῶες, et ἄλιος pour πόντιος, afin de rétablir l'accord antistrophique.

749-750. Le refus de Clytemnestre jette Agamemnon dans un grand embarras, et c'est là ce qui explique cette réflexion, qui d'ailleurs n'est pas équitable : car Clytemnestre n'a fait que maintenir ses droits de mère. Ajoutez que le spectateur et le lecteur savent ce que Clytemnestre deviendra par la suite, et qu'elle ne méritera certes pas le nom de γυνή χρηστή κάγαθή.

755-756. Ίλιον.... Φοιδήτον δάπεδον. Cf. Helène, 1510: Ἰλίου Φοιδείους ἐπὶ πύργους. Toutefois dans notre passage le poëte appelle la Troade un pays consacré à Apollon, protégé par Apollon, sans faire allusion à la fable suivant laquelle ce dieu avait aidé à construire les murs de Troie.

757. Tàv Κασάνδραν. La mention de Cassandre, amenée par celle d'Apollon au vers précédent, fait prévoir l'événement sans cesse annoncé dans les prophéties de cette Sibylle, à savoir la chute de Troie.

761. Πνεύσωσ(ι). On compare Virgile,

άλιος εὐπριώροισι πλάταις 765 εἰρεσία πελάζη Σιμουντίοις ὀχετοῖς, τὰν τῶν ἐν αἰθέρι δισ—σῶν Διοσκούρων Ἑλέναν ἐκ Πριάμου κομίσαι θέλων 770 εἰς γᾶν Ἑλλάδα δοριπόνοις ἀσπίσι καὶ λόγχαις Ἁχαιῶν.

Πέργαμον δὲ Φρυγῶν πόλιν

λαίνους περὶ πύργους

χυχλώσας δόρει φονίῳ,

λαιμοτόμους σπάσας χεφαλὰς,

πέρσας πόλισμα χατάχρας,

θήσει χόρας πολυχλαύτους

δάμαρτά τε Πριάμου.

780

`Λ δὲ Διὸς Ἑλένα χόρα

NC. 773-800. Dindorf regarde tout ce morceau comme interpolé; Hartung écarte les vers 773-782, Kirchhoff les vers 776-782. La plupart des objections qu'on a faites contre ces vers se lèvent, ce me semble, par les corrections que j'y ai introduites. Cependant l'épode est d'une longueur excessive; et comme les vers 773-782 contiennent le récit de l'accomplissement des craintes prêtées aux semmes de Troie dans les vers 783-792, je suis disposé à croire que le premier de ces morceaux était destiné à remplacer le second. Dans la rédaction primitive, celle d'Euripide, l'épode aura commencé au vers 783. Les tristes prévisions des Troyennes se rattachent très-bien au débarquement des Grecs, sur lequel roule l'antistrophe; mais l'annonce directe de la destruction de Troie est quelque peu déplacée ici. — 775. La leçon άρει φονίφ (Aldine: φοινίφ) est tout à fait inadmissible, puisque Άρης (v. 764) est le sujet de la phrase. J'ai adopté, à peu de chose près, la correction de Hermann : δορί φοινίφ. — 776. Variante : λαιμητόμους. Ensuite on lisait κεφαλάς | σπάσας. J'ai transposé ces mots. — 777. Les manuscrits portent πόλισμα τροίας | πέρσας κατάκρας πόλιν. J'ai rétabli la mesure, en retranchant πόλιν, qui est la glose de πόλισμα, ainsi que Τροίας, qui est une addition explicative. — 778. La leçon πολυκλαύστους est rectifiée dans l'édition Aldine.

En. VI, 50: a Adflata est numine quando « Jam propiore dei. »— Μαντόσυνοι ἀνάγκαι. Cf. ib. 80: «Fera corda domans.»

767. Ὁ ετοῖς, ruisse iu. Cf. Oreste, 810: Παρὰ Σιμουντίοις ὸχετοῖς.

768-769. Τὰν. .. Διοσκούρων, sousent. ἀδελφήν.

770-771. Έχ Πριάμου, sous-enteu-

dez α, est opposé à εἰς γάν Ελλαόα. — Δοριπόνοις, occupés des travaux de la guerre, belliqueux. Cette épithète, qui convient aux Grecs, est ici donnée à leurs armes. Cf. Électre, 479: Δοριπόνων ἀν-δρῶν.

778. Θήσει. Le sujet de ce verbe est toujours Άρης, v. 764.

[πολύχλαυτος] εἴσεται πόσιν προλιποῦσα. Μήτ' έμοι μήτ' έμοῖσι τέχνων τέχνοις έλπὶς άδε ποτ' έλθοι, 785 οΐαν αί πολύχρυσοι Λυδαί και Φρυγῶν ἄλοχοι στήσουσι παρ' ίστοῖς μυθεῦσαι τάδ' ἐς ἀλλήλας. τίς ἄρα μ' εὐπλοχάμου χόμας 790 δύμα δαχρυόεν τανύσας πατρίδος δλλυμένας απολωτιεί; διά σὲ, τὰν χύχνου δολιχαύχενος γόνον, εί δή φάτις έτυμος, ώς έτεχεν 795 Λήδα σ' δρνιθι πταμένω Διός ὅτ' ἀλλάχθη δέμας, εἴτ' έν δέλτοις Πιερίσιν μύθοι τάδ' ές ανθρώπους ήνεγκαν παρά καιρόν άλλως. 800

# ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

# Ποῦ τῶν Ἀχαιῶν ἐνθάδ' ὁ στρατηλάτης;

NC. 782. Les manuscrits portent πολύχλαυτος ἐσεῖται. Hermann écrivait πολύχλαυτος l'εἴσεται, en marquant une lacune avant ces mots. Je regarde πολύχλαυτος comme une interpolation tirée du vers 778. — 783. Conjecture de Hermann: Ἐμοὶ μήτ' ἐμοῖσι τέχνοις. — 790. La leçon εὐπλοχάμους a été corrigée par Dobree. — 791. Ῥῦμα, correction de Hermann pour ἔρυμα. — 792. Erfurdt a corrigé la leçon οὐλομένας. — 795. Ἐτεχεν, correction de Musgrave pour ἔτυχεν. — 796. Nauck a inséré σ' après Λήδα. Ensuite les manuscrits portent ὄρνιθ' ἱπταμένω.

782. Είσεται πόσιν προλιποῦσα, elle saura qu'elle a abandonné son époux, c'està-dire : elle apprendra à ses dépens qu'elle commit un crime en abandonnant son époux.

785. Έλπίς, la prévision, la crainte. Cf. Salluste, Catil. XX: «Nobis est spes α multo asperior. »

786-788. Οξαν (ἐλπίδα).... στήσουσι. ΚΙατε compare Sophocle, OEd. Roi, 671: Ότου ποτε Μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας έχεις.

789. Μυθεύσαι pour μυθούσαι, comme ύμνεύσαι (Médée, 422) pour ύμνούσαι. Le verbe μυθείν est attesté par la glose de Photius et de Suidas: Μυθήσας: εἰπών. 791. 'Ρῦματανύσας équivautà ἕλξιν ἕλξας. 793. Διὰ σὲ, τὰν κύκνου.... Le chœur, qui avait sait parler les semmes de Troie dans les vers 790-792, dit ici en son propre nom que tous ces malheurs arriveront à cause d'Hélène. Quant à la naissance de cette sille de Léda et à la métamorphose de Jupiter en cygne, voy. Helène, v. 17-21. — Τὰν.... γόνον équivaut à τὰν οὖσαν γόνον. Cs. Pindare, Pyth. IV, 250: Μήδειαν, τὰν Πελίαο φόνον.

798. Έν δέλτοις Πιερίσιν, dans les pages des poëtes. Ce vers et les suivants rappellent un doute que Pindare exprime à propos d'une autre fable, Olymp. 1, 28: Καί πού τι καὶ βροτῶν φάτιν ὑπὲρ τὸν ἀναὐῆ λόγον δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπατῶντι μῦθοι.

NC. 804. Les manuscrits portent Εὐρίπου πύλας (erreur provenant du mot πύλαις au vers précédent). Depuis Barnes la vulgate est πέλας. Hermann a écrit πνοάς, en mettant un point d'interrogation après ce mot; et cette correction est nécessaire, parce qu'Achille veut dire évidemment que toute l'armée est également impatiente de partir. — 807. Markland a corrigé la leçon ἐπ' ἀκτάς. — 808. Καὶ παῖδας, correction de Musgrave pour ἄπαιδες. — 809. La leçon ἐλλάδι γ' a été corrigée par Scaliger. Il faut peut-être écarter ces mots, et écrire, d'après la conjecture d'Elmsley, οὐκ ἄνευ θεῶν τινός. — 812. Après ce vers nous avons marqué, avec Kirchhoff, une lacune de trois vers, laquelle est indiquée dans le Palatinus. Au vers 261 ce manuscrit nous a déjà fourni une excellente indication de ce genre. — 813. La leçon ταῖσδε γ' εὐρίπου a été corrigée par Blomfield. Hermann écrit πύλαις pour πνοχίς: cf. v. 804, NC.

804. Οὐκ ἐξ ἴσου.... πνοάς; N'attendons-nous pas tous dans la même situation d'esprit (avec la même impatience) les vents de l'Euripe?

806. Οἰχους ἐρήμους ἐχλιπόντες. Ces mots expliquent pourquoi les hommes non mariés, tel qu'Achille, désirent autant que les hommes mariés de partir promptement et de revenir au plus tôt. Leur maison est vide, sans enfants : il leur tarde de perpétuer leur race.

808-809. Ἐμπέπτωκ ἔρως... Ἑλλάδ(α). La finale du datif Ἑλλάδι ne pourrait pas s'élider chez un poëte attique. On trouve d'autres exemples du verbe èμπίπτειν construit avec l'accusatif (cf. Médée, v. 93, et la note); mais ils sont contestables. Voyez la conjecture proposée dans la note critique.

812. Dans la lacune marquée après ce vers, Achille développait les motifs particuliers (τοὐμὸν δίχαιον) qui lui faisaient presser le départ. Il pouvait dire que son père était vieux et sans desenseur (cf. Iliade, XXIV, 486 sqq.), et ajouter d'autres considérations personnelles.

843. ('E)πὶ λεπταῖς.... πνοαῖς, près des vents saibles de l'Euripe, c'est-à-dire : près de l'Euripe à peine agité par le vent. Cf. v. 10 sq.

Μυρμιδόνας ἴσχων · οἱ δ' ἀεὶ προσχείμενοι λέγουσ' · ἀχιλλεῦ, τί μένομεν; ποῖον χρόνον ἔτ' ἐχμετρῆσαι χρὴ πρὸς Ἰλίου στόλον; δρᾶ γ', εἴ τι δράσεις, ἢ ἄπαγ' οἴχαδε στρατὸν, τὰ τῶν ἀτρειδῶν μὴ μένων μελλήματα.

815

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

<sup>3</sup>Ω παῖ θεᾶς Νηρῆδος, ἔνδοθεν λόγων τῶν σῶν ἀκούσασ' ἐξέδην πρὸ δωμάτων.

820

# ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

<sup>3</sup>Ω πότνι' αἰδὼς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ γυναῖχα, μορφήν εὐπρεπῆ χεχτημένην; ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐ θαῦμά σ' ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οὺς μὴ πάρος κατεῖδες αἰνῶ δ' ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν.

## ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Τίς δ' εἶ: τί δ' ἦλθες Δαναϊδῶν εἰς σύλλογον, 825 γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πεφραγμένους;
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λήδας μέν εἰμι παῖς, Κλυταιμνήστρα δέ μοι ὄνομα, πόσις δέ μοὐστὶν ᾿Αγαμέμνων ἄναξ.

# ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Καλῶς ἔλεξας ἐν βραχεῖ τὰ καίρια:

NC. 814. L'éditeur de Cambridge a corrigé la leçon οίμ' ἀεί (οῖ μ' ἀεί). — 815. Peutêtre: πόσον χρόνον, d'après le même éditeur. — 816. Variante: Ἰλιον. — 817. La particule γ' est ajoutée par la seconde main du Palatinus. Fix et Nauck écrivent δρᾶ δ'. — 824. Κατείδες: αἰνῶ est dû à la seconde main du Palatinus. La leçon πιοσέδης αν αἰνῶ vient peut-être des mots ὅτι σέδεις. Fix en a tiré προσείδες. Nauck propose οίς μὴ πάρος | προσῆχες.

814. Προσκείμενοι, instantes.

815-816. Ποῖον χρόνον.... στόλον; combien de temps faut-il encore attendre jusqu'au départ pour Ilion? Construisez: πρὸς στόλον Ἰλίου, et non στόλον πρὸς Ἰλιου, ce qui voudrait dire: l'expédition venaut d'Ilion. — Χρόνον ἐκαετρῆσαι, tempus emetiri. Cette expression peint bien la longueur de l'attente

817. Δρᾶ γ', εἴ τι δράσεις, si tu veux faire quelque chose (entreprendre une action mémorable), fais le tout de suite.

818. Τὰ τῶν Ϫτοειδῶν μή μένων μελ-

λήματα. Cf. Eschine, contre Ctésiphon, 72. Οὐδὲ τὰ τῶν Ελλήνων ἀναμένειν μελλήματα, ἀλλ' ἢ πολεμεῖν αὐτοὺς ἢ τὴν εἰρήνην ἰδία ποιεῖσθαι. [Markland.]

824. 'Ω πότνι' Αλδώς. Il était contraire aux mœurs, encore un peu orientales, de la Grèce, qu'une honnête femme vint au devant d'un étranger.

823. Mή serait de rigueur dans la phrase générale : οὐ θαῦμά σ' ἀγνοεῖν οῦς μὴ πάρος κατεῖδε:. Cette négation est conservée ici malgré le régime déterminé ἡμᾶς.

αίσχρον δέ μοι γυναιξί συμβάλλειν λόγους.

830

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Μεῖνον τί φεύγεις; δεξιάν τ' ἐμἢ χερὶ σύναψον, ἀρχὴν μαχαρίων νυμφευμάτων.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Τί φής; ἐγώ σοι δεξιάν; αἰδοίμεθ' ἄν Άγαμέμνον', εὶ ψαύοιμεν ὧν μή μοι θέμις.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Θέμις μάλιστα, τὴν ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς παῖδ', ὧ θεᾶς παῖ ποντίας Νηρηίδος.

835

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ποίους γάμους φής; ἀφασία μ' ἔχει, γύναι · εἰ μή τι παρανοοῦσα χαινουργεῖς λόγον.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Πᾶσιν τόδ' ἐμπέφυχεν, αἰδεῖσθαι φίλους καινοὺς ὁρῶσι καὶ γάμου μεμνημένοις.

840

## ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Οὐπώποτ' ἐμνήστευσα παῖδα σὴν, γύναι, οὐδ' ἐξ ᾿Ατρειδῶν ἦλθέ μοι λόγος γάμων.

### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δῆτ' ἄν εἴη; σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς θαύμαζ' ἐμοὶ γὰρ θαύματ' ἐστὶ τὰ παρὰ σοῦ.

# ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Είχαζε · χοινόν έστιν είχάζειν τάδε ·

845

NC. 831. Μεΐνον, correction de Valckenaer pour δεινόν. — Δεξιάν τ', correction de Markland pour δεξιάν γ'. — 832. Markland a rectifié la leçon μαχαρίαν. — 835. La leçon γαμοῖς est corrigée dans l'édition Aldine. — 837. Φής, correction de Barnes pour ξφησθ'. — 840. Plusieurs éditeurs écrivent μεμνημένους.

831-832. Δεξιάν τ(ε).... σύναψον. Ces mots se rattachent à μεΐνον. Il faut regarder τί φεύγεις; comme une parenthèse. — Άρχήν, commencement, prélude, auspices.

833-834. Achille regarde Clytemnestre comme la propriété d'un autre : ce qu'il respecte en elle, c'est moins son sexe et sa personne que les droits d'un époux. Ces vers le prouvent, et telles étaient les mœurs grecques. — Quant au mélange du pluriel

et du singulier de la première personne, cf. Hipp. 244.

838. Παρανοούσα ne peut guère signifier: a par méprise. » Παρανοείν, ainsi que παράνοια, désigne toujours l'égarement de l'esprit. Par respect pour Clytemnestre, Achille aime mieux supposer chez elle un accès de folie qu'un dessein répréhensible.

845-846. Κοινόν έστιν.... λόγοις ίσως, nous pouvons faire là-dessus des conjec-

άμφω γάρ έψευδόμεθα τοῖς λόγοις ἴσως.

KATTAIMNHETPA.

Άλλ' ή πέπονθα δεινά; μνηστεύω γάμους ούχ όντας, ώς είξασιν αίδουμαι τάδε.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ισως ἐχερτόμησε χάμὲ χαὶ σέ τις. Άλλ' άμελία δὸς αὐτά καὶ φαύλως φέρε.

850

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Χαῖρ' οὐ γὰρ ὀρθοῖς ὄμμασίν σ' ἔτ' εἰσορῶ, ψευδής γενομένη καὶ παθοῦσ' ἀνάξια.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Καὶ σοὶ τόδ' ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ· πόσιν δὲ σὸν στείχω ματεύσων τωνδε δωμάτων έσω.

### ΠΡΕΣΒΊΤΗΣ.

📆 ξέν', Αἰακοῦ γένεθλον, μεῖνον, ὧ σέ τοι λέγω, 855 τὸν θεᾶς γεγῶτα παῖδα, καὶ σὲ, τὴν Λήδας κόρην.

# ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Τίς δ χαλών πύλας παροίξας; ώς τεταρδηχώς χαλεί. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Δοῦλος, οὐχ ἀβρύνομαι τῷδ' τή τύχη γὰρ οὐκ ἐᾳ. ΑΧΙΛΛΕ) Σ.

Τίνος; έμος μέν ούχί χωρίς τάμα κάγαμέμνονος.

NC. 846. Fix a rétabli εψευδόμεθα, variante (conjecture?) d'un manuscrit secondaire. La leçon ού ψευδόμεθα pourrait se comprendre à la rigueur; mais elle ne s'accorde pas avec la réponse de Clytemnestre. Matthiæ voulait οὖν ψευδόμεθα. - 854. La plupart des manuscrits donnent le nom de Θεράπων au personnage qui entre ici en scène, tout en appelant Πρεσδύτης celui qui a paru au début de la pièce. Il est évident que ces deux personnages n'en font qu'un. — 855. Markland a corrigé la leçon ως σέ τοι. — 858. Les manuscrits portent γάρ μ' οὐκ ἐḡ. Elmsley a compris qu'il fallait retrancher le pronom personnel.

tures l'un et l'autre; car l'un et l'autre, nous nous sommes trompés également (ἴσως) dans nos discours.

847. H πέπονθα δεινά, m'a-t-on indignement trompée?

848. Eifaow, forme attique pour éoi-XQGIV.

850. Φαύλως φέρε, n'y attache pas d'importance. Cp. v. 734.

855. Le mêtre trochaïque succède de nouveau aux iambes. Voyez la note sur le vers 347.

857. Πύλας παροίξας, ayant entr'ouvert la porte.

869. Χωρίς τάμα κάγαμέμνονος. Οπ voit la préoccupation d'Achille : l'étrange discours de Clytemnestre l'a mis en défiance.

# ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Τῆσδε τῆς πάροιθεν οἴχων, Τυνδάρεω δόντος πατρός. 860 ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Έσταμεν· φράζ', εἴ τι χρήζεις, ὧν μ' ἐπέσχες οὕνεκα.

Ή μόνω παρόντε δῆτα ταῖσδ' ἐφέστατον πύλαις;
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Ως μόνοις λέγοις ἄν, ἔξω δ' ἐλθὲ βασιλείων δόμων. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

<sup>\*</sup>Ω τύχη πρόνοιά θ' ἡμὴ, σώσαθ' οὓς ἐγὼ θέλω. ΚΛΙΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

# ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Ο λόγος εἰς μέλλοντ' ὀνήσει χρόνον· ἔχει δ' ὄχνον τινά.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δεξιᾶς ἔχατι μὴ μέλλ', εἴ τί μοι χρήζεις λέγειν. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Οἶσθα δῆτά μ' ὅστις ὢν σοὶ καὶ τέκνοις εὔνους ἐφυν.

NC. 860. Palatinus: τῶνδε τῶν πάροιθεν. — 862. Παρόντε, correction de Porson et d'autres critiques, pour πάροιθε, mot qui se trouve au vers 860 et que les copistes ont répété par erreur. — 864. Les manuscrits postent σώσας, qui vient évidemment de σώσαθ', et non de σῶσον, correction irréfléchie de la seconde main du Palatinus. — 865. Ce vers, généralement attribué à Achille, ne convient pas à ce personnage, qui, d'ailleurs, s'est déjà retiré de la conversation. Je l'ai donné au vieillard, en indiquant qu'il a dû être séparé du vers 864 par un vers de Clytemnestre. — "Ονήσει, correction de Bæckh pour ᾶν ῶση. "Ανοίσει, proposé par Markland, se rapproche davantage de la leçen des manuscrits, mais ne donne pas un sens satisfaisant. — "Οννον, correction de Hermann pour ὄγκον. — 867. Vulgate : εῆτά γ' ὅστις. Mais le Palatinus porte, de première main, δῆθ' ὅστις. La correction est de Porson.

866. Voyant que le vieillard a peur (ὅχνον) de parler, Clytemnestre lui tend la main droite afin de le rassurer sur les conséquences fâcheuses que cette révélation pourrait avoir pour lui. Δεξιᾶς ἔχατι έquivaut à δεξιᾶς ἕνεχα. « S'il ne s'agit, dit Clytemnestre, que de toucher ma main, parle sans hésitation. » Cf. Platon, Rép. I, p. 337 D: ἀλλ' ἔνεχα ἀργυρίου, ῷ Θρασύμαχε, λέγε · πάντες γὰρ ἡμεῖς Σωχρά-

τει εἰσοίσομεν. Cp. aussi, outre le vers 1367, Helène, 1182: 'Ως αν πόνου γ' ἔκατι μὴ λάθη με γῆς Τῆσδ' ἐκκομισθεῖσ' ἀλοχος.

— Nous adoptons l'interprétation donnée par Markland. Dindorf et d'autres pensent que la reine prend la main du vieillard pour le supplier de parler, et ils expliquent δεξιᾶς ἕκατι, per dextram. Mais il me semble fort douteux que ces mots puissent avoir ce sens.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

- Οἶδά σ' ὄντ' ἐγὼ παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτριν. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
- Χώτι μ' ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ἔλαβεν Αγαμέμνων ἄναξ.
  ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- Ήλθ εἰς Αργος μεθ' ἡμῶν, κάμὸς ἦσθ' ἀεί ποτε. 870 ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
- <sup>7</sup>Ωδ' ἔχ:ι · καὶ σοὶ μὲν εὔνους εἰμὶ, σῷ δ' ἦσσον πόσει.
  ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- Έχχαλυπτε νῦν ποθ' ἡμῖν οὕστινας λέγεις λόγους. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
- Παΐδα σὴν πατὴρ ὁ φύσας αὐτόχειρ μέλλει κτανεῖν.
  ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- Πῶς; ἀπέπτυσ', ὧ γεραιέ, μῦθον οὐ γὰρ εὖ φρονεῖς.
  ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
- Φασγάνω λευχήν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. 875
  ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- <sup>3</sup>Ω τάλαιν' ἐγώ. Μεμηνώς ἄρα τυγχάνει πόσις;
- Αρτίφρων, πλήν εἰς σὲ καὶ σήν παῖδα τοῦτο δ' οὐ φρονεῖ.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

- 'Εκ τίνος λόγου; τίς αὐτὸν οὑπάγων ἀλαστόρων; ΠΡΕΣΒΙΤΗΣ.
- Θέσφαθ', ώς γέ φησι Κάλχας, ΐνα πορεύηται στρατός ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- Ποῖ; τάλαιν' ἐγὼ, τάλαινα δ' ἣν πατὴρ μέλλει κτανεῖν.

# ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Δαρδάνου πρὸς δώμαθ', Έλένην Μενέλεως ὅπως λάβη.

NC. 873. Elmsley demande μέλλει κτενείν ici et au vers 880. — 875. Manuscrits: ταλαιπώρου. Aldine: τῆς ταλαιπώρου.

877. Τοῦτο, par rapport à cela, en cela. tif? — Construisez: τίς ἀλαστόρων (ἐστὶν) 878. Έχ τίνος λόγου; pour quel mo- ὁ ἐπάγων αὐτὸν (χτείνειν τὴν θυγατέρα);

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Εἰς ἄρ' Ἰριγένειαν Ἑλένης νόστος ἢν πεπρωμένος; πρεσβητής.

Πάντ' ἔχεις. Αρτέμιδι θύσειν παΐδα σὴν μέλλει πατήρ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ο δὲ γάμος τίν' εἶχε πρόφασιν, ὅς μ' ἐχόμισεν ἐχ δόμων; ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Ίν' ἀγάγοις χαίρουσ' Άχιλλεῖ παῖδα νυμφεύσουσα σήν. 885 ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

<sup>3</sup>Ω θύγατερ, ήχεις ἐπ' ὀλέθρω καὶ σὺ καὶ μήτηρ σέθεν. ΠΡΕΣΒΙΤΗΣ

Οἰχτρὰ πάσχετον δύ' οὖσαι· δεινά δ' Άγαμέμνων ἔτλη.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οἴχομαι τάλαινα, δάχρυον τ' ὄμματ' οὐχέτι στέγει.

Ού παρά λόγον ἢν τὸ τέχνων στερομένην δαχρυρροεῖν.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Σὺ δὲ τάδ', ὧ γέρον, πόθεν φης εἰδέναι πεπυσμένος; 890 ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Δέλτον ῷχόμην φέρων σοι πρὸς τὰ πρὶν γεγραμμένα.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐχ ἐῶν ἢ ξυγχελεύων παῖδ' ἄγειν θανουμένην; ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Μή μεν οὖν ἄγειν · φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις τότ' εὖ.

NC. 884. Manuscrits: ἡ μ' ἐκόμισ'. Markland: ἡ μ' ἐκόμισεν. Pour rétablir le sens, il ne suffit pas de la conjecture ἡ (Bothe); il faut écrire ῷ (Musgrave), ou, mieux encore, δ: (édition de Cambridge). — 885. Les leçons ἀγάτης et νυμφεύουσα ont été rectifiées par Elmsley et par Barnes. — 886. Manuscrits: καὶ σή. Aldine: καὶ σύ. — 888. Nauck adopte δακρύων τ' δμματ' οὐκέτι στέγω, leçon de la première main du Palatinus. — 889 J'ai écrit οὐ παρὰ λόγον ἦν pour εἴπερ ἀλγεινόν, leçon qui n'offrait pas de sens. Παρὰ λόγον se lit au vers 394 d'Oreste. Hartung avait proposé: οὐ γὰρ ἄλογόν ἐστι τέκνων.

882. Εἰς Ἰφιγένειαν, contre Iphigénic, pour le malheur d'Iphigénic.

884. Ό δὲ γάμος ... δόμων; et le mariage qui m'a fait partir de la maison, quel motif avait-il? Le mot πρόρασις ne veut pas tonjours dire: « prétexte. » Thucydide, I, 23, oppose την άληθεστάτην πρόφασιν à αὶ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτία:.

892. Οὐκ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων, en m'empèchant ou en m'engageant...? Nous dirions: « pour m'empêcher ou pour m'engager. » Car au fond le vieillard n'avait qu'à transmettre des ordres, et non pas à en donner. Mais la vivacité du langage grec ne tenait pas compte de cette distinction.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κάτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐχ ἐμοὶ δίδως λαβεῖν; ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Μενέλεως ἀφείλεθ' ήμᾶς, δς κακῶν τῶνδ' αἴτιος. 895 ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

<sup>3</sup>Ω τέχνον Νηρῆδος, ὧ παῖ Πηλέως, κλύεις τάδε; ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Έχλυον οὖσαν ἀθλίαν σε, τὸ δ' ἐμὸν οὐ φαύλως φέρω.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Παῖδά μου κατακτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γάμοις.

Μέμφομαι κάγὼ πόσει σῷ, κοὐχ ἁπλῶς οὕτω φέρω.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐχ ἐπαιδεσθησόμεσθα προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ, 900 θνητὸς ἐχ θεᾶς γεγῶτα τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; ἤ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέχνου πέρι; ἤλλ ἄμυνον, ὧ θεᾶς παῖ, τἢ τ' ἐμἢ δυσπραξία τἢ τε λεχθείση δάμαρτι σἢ, μάτην μὲν, ἀλλ ὅμως. Σοὶ χαταστέψασ' ἐγώ νιν ἢγον ὡς γαμουμένην, 905 νῦν δ' ἐπὶ σφαγὰς χομίζω σοὶ δ' ὄνειδος ἵξεται, ὅστις οὐχ ἤμυνας εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐζύγης, ἀλλ ἐχλήθης γοῦν ταλαίνης παρθένου φίλος πόσις. Πρὸς γενειάδος σε, πρὸς σῆς δεξιᾶς, πρὸς μητέρος ·

NC. 900. Ἐπαιδεσθησόμεσθα, correction de Hermann pour ἐπαιδεσθήσομαί γε. — 901. La variante γεγῶτος est la correction d'un grammairien. — 902. Manuscrits : ἐπὶ τίνος. Porson : ἢ τίνος. Schæfer : περὶ τίνος. Hermann : ἐπὶ τίνι. — 909. Markland a inséré σε après γενειάδος, et a retranché τε avant μητέρος. Le même critique demandait πρός σε δεξιᾶς.

894. Φέρων γε δέλτον, puisque tu portais la lettre.

897. Τὸ δ' ἐμόν, ce qui me regarde, l'injure qui m'est faite. — Οὺ φαύλως φέρω. Voyez la note sur le vers 850.

901. Γεγώτα s'accorde avec le pronom personnel σέ, qui est renfermé dans τὸ σὸν γόνυ. On compare Soph. Antig. 1001: Άγνῶτ' ἀχούω φθόγγον ὀρνίθων, χαχῷ Κλάζοντας οἴστρω. Voy. aussi des tour-

nures analogues en principe, ci-dessus v. 447, et Hecube, 23.

904. 'Αλλ' ὅμως, sous-ent. λεχθείση δάμαρτι σῆ. La même idée est développée au vers 908.

906. Nov ôé, mais maintenant il se trouve que..., mais en réalité. Nov s'emploie encore plus souvent pour marquer qu'après avoir fait une hypothèse, on revient au cas présent et réel.

χεῖρ' ὑπερτεῖναι, σεσώσμεθ' εἰ δὲ μὴ, οὐ σεσώσμεθα.

ΧΟΡΟΣ.

Δεινόν τὸ τίχτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα, πᾶσίν τε κοινόν ώσθ' ὑπερκάμνειν τέχνων.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ύψηλόρρων μοι θυμός αἴρεται πρόσω · ἐπίσταται δὲ τοῖς κακοῖσί τ' ἀσχαλᾶν μετρίως τε χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοις. Λελογισμένοι γὰρ οἱ τοιοίδ' εἰσὶν βροτῶν, ὀρθῶς διαζῆν τὸν βίον γνώμης μέτα. ἔστιν μὲν οὖν ἵν' ἡδὺ μὴ λίαν φρονεῖν, ἔστιν δὲ χῶπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν.

925

920

NC. 912. Les manuscrits portent γελά μοι, expression déplacée dans cet endroit. Markland y a substitué πέλας μοι. Klotz écrit : πέλει μοι. — 916. Πρόσω est suspect. Προσών, conjecture de Hermann, ne serait qu'une cheville. Hartung croit qu'il manque un vers après celui-ci. — 922-923. Ces vers, autrefois attribués au chœur, ont été rendus à Achille, sur l'observation de Burges.

915. Χρήσιμον δ' ὅταν θέλωσιν. Clytemnestre dit que les marins indisciplinés qui forment l'armée grecque sont aussi, lorsqu'ils le veulent, capables de bien, et elle engage Achille à faire en sorte qu'ils le veuillent Cette explication, qui est de Prévost, me semble bonne, quoi qu'en ait dit Schiller dans les notes ajoutées à sa traduction allemande de cette tragédie.

917. Δεινὸν τὸ τίκτειν, c'est quelque chose de bien fort que d'être mère. Cf. Soph. Électre, 770: Δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστί. Une sœur dit chez Eschyle, Sept Chefs, 1031: Δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον οὖ πεφύκαμεν.

919. Πρόσω, en avant. Ce mot ne peut guère s'expliquer ici d'une manière satisfaisante. Voy. NC.

920-921. Μετρίως se rapporte à άσχα-

λᾶν aussi bien qu'à χαίρειν. Voy. sur cet arrangement des mots, Médée, 1330 et la note. — Τοῖσιν ἐξωγκωμένοις, de ce que les hommes exaltent. — Euripide s'est évidemment souvenu des vers dans lesquels Archiloque (cité par Stobée, Anthol., XX, 28) disait à son cœur (θυμός): Χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα, Μὴ λίην γίνωσκε δ' οἰος ρυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει.

922-923. Λελογισμένοι, réfléchis. — 'Ορθῶς διαζῆν équivant à ῶστε ὀρθῶς διαζῆν. — La traduction de Matthiæ: « cal-« culis quasi subductis constituerunt vi-« vere, » insiste mal à propos sur le sens étymologique de λογίζεσθαι. En se servant de ce mot, les Grecs ne pensaient pas plus au calcul que nous n'y pensons en disant: « Je compte faire cela. »

921. Eστιν  $(v(\alpha), il est des cas où.$ 

Έγω δ' εν ανδρός εύσεδεστάτου τραφείς, Χείρωνος, έμαθον τούς τρόπους άπλοῦς έχειν. Καὶ τοῖς Ατρείδαις, ἢν μὲν ἡγῶνται καλῶς, πεισόμεθ' · όταν δε μή καλῶς, οὐ πείσομαι · άλλ' ένθάδ' έν Τροία τ' έλευθέραν φύσιν 930 παρέχων, Άρη το κατ' έμε κοσμήσω δορί. Σὲ δ', ὧ παθοῦσα σχέτλια πρὸς τῶν φιλτάτων, ά δή κατ' ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, τοσοῦτον οἶχτον περιδαλών χαταστελῶ, χούποτε χόρη σή πρός πατρός σφαγήσεται, 935 έμή φατισθεῖσ' οὐ γάρ έμπλέχειν πλοχάς έγω παρέξω σῷ πόσει τουμόν δέμας. Τούνομα γάρ, εί χαὶ μὴ σίδηρον ἤρατο, τούμον φονεύσει παίδα σήν. Το δ' αίτιον πόσις σός : άγνὸν δ' οὐκέτ' ἐστὶ σῶμ' ἐμὸν, 940 εί δι' ξμ' δλείται διά τε τούς έμους γάμους ή δεινά τλᾶσα χούχ άνεχτά παρθένος, θαυμαστά δ' ώς ἀνάξι' ήτιμασμένη.

NC. 931. Brodæns a corrigé la leçon ἄςει (ου ἄρη) τῷ κατ' ἐμέ. — 932. La leçon des manuscrits ῷ σχέτλια παθοῦσα donne, non pas un vers faux, comme le croyait Barnes, mais un vers moins élégant que ῷ παθοῦσα σχέτλια, transposition adoptée par Kirchhoff et Nauck. — 934. J'aimerais mieux τοσαῦτά σ', οἶκτον περιβαλὼν, καταστελῶ. — 938. La leçon εἶ μὴ καί a été rectifiée par Musurus. — 943. Ce vers est suspect à Nauck.

926-927. Jason, autre élève de Chiron, dit aussi (chez Pindare, Pyth. IV, 404) qu'il a été habitué par le Centaure à être toujours franc et loyal : Είχοσι δ' ἐχτελέσαις ἐνιαυτοὺς οῦτε ἔργον οῦτ' ἔπος εὐτράπελον εἰπών. — Euripide semble faire de Chiron un philosophe moraliste, une espèce d'Anaxagore ou de Socrate. Ainsi s'explique la dissertation par laquelle le jeune Achille, encore tout plein de l'enseignement de son maître, ouvre ce discours. [Observation de Hartung.]

933-934. A δη.... καταστελώ. « Autant que cela appartient à ma jeunesse, autant je prendrai soin de toi, en t'entourant de pitié. » Le mot τοσοῦτον, tout en s'accordant avec οἰκτον, ne doit pas porter sur ce mot,

mais sur la phrase tout entière. La jeunesse d'Achille fait qu'il a moins d'autorité pour protéger Clytemnestre; mais son âge ne le rend pas moins accessible à la pitié.

936-937. Οὐ γὰρ ἐμπλέκειν.... δέμας.

« Non enim ad fraudes innectendas con« cedam ego tuo marito personam meam. »

— Τοὺμὸν δέμας, comme σῶμ' ἐμόν, au

ν. 940, répond à notre périphrase « ma
personne. » La locution grecque est plus
matérielle : elle vient de l'idée que c'est le
corps de l'homme qui constitue sa personnalité, qui est l'homme lui-même. Cf. Homère, Il. I, 3: Πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς
'Αίδι προίαψεν Ἡρώων, αὐτοὺς δ' ἐλώρια τεῦχε χύνεσσιν.

943. Θαυμαστά... ἢτιμασμένη. Οπ

Έγὼ κάκιστος ἦν ἄρ' ἀργείων ἀνὴρ,
ἐγὼ τὸ μηδὲν, Μενέλεως δ' ἐν ἀνδράσιν,

ως οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ' ἀλάστορος γεγὼς,
εἴπερ φονεύσει τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει.

Μὰ τὸν δι' ὑγρῶν κυμάτων τεθραμμένον
Νηρέα, φυτουργὸν Θέτιδος ἢ μ' ἐγείνατο,
οὐχ ἄψεται σῆς θυγατρὸς ἀγαμέμνων ἄναξ,

ὅῦς ἄκραν χεῖρ' ὥστε προσδαλεῖν πέπλοις '
ἢ Σίπυλος ἔσται πόλις ὅρισμα βαρδάρων,
ὅθεν πεφύκασ' οἱ στρατηλάται γένος,
Φθίας δὲ τοὔνομ' οὐδαμοῦ κεκλήσεται.
Πικροὺς δὲ προχύτας χέρνιδάς τ' ἐνάρξεται

NC. 946. Elmsley demandait: ἐγὼ οὐχὶ Πηλέως. Nauck tient ce vers pour suspect. — 947. Εἴπερ, correction de Musurus pour ὄσπερ ου ὥσπερ. — Φονεύσει, pour φονεύει, est une rectification de Schæfer. — On a proposé de substituer σὴν πόριν ου παίδα σὴν à σῷ πόσει. Mais ces derniers mots sont absolument nécessaires: car Achille se plaint ici de servir d'instrument aux Atrides. Si la locution φονεύσει σῷ πόσει, sans régime direct, a quelque chose de choquant, on peut conjecturer: εἴπερ φονεὺς ἦν, ou bien, εἰ φόνον ἔπρασσε τοὺμὸν κτέ. Car la leçon ὥσπερ pourrait être une glose de ὡς au vers précédent. — 953. Ce vers est suspect à Nauck. — 954. Φθίας δὲ τοὕνομ', correction de Jacobs pour φθία δὲ τοὐμὸν (ου τοὺμόν τ'). On ne peut plus douter de la justesse de cette excellente conjecture, depuis que l'on sait que τ' est une addition qui ne se trouve pas encore dans le Palatinus. — 955. Musgrave a corrigé la leçon ἀνάξεται.

pourrait aussi dire en latin : «Mirum quam « indigne habita. »

945. Μενέλεως δ' ἐν ἀνδράσιν, mais Ménélas compte parmi les hommes. On a la locution complète dans Andromaque, v. 591: Σοὶ ποῦ μέτεστιν ὡ: ἐν ἀνδράσιν λόγου; Cf. Tyrtée, chez Stobée, Anthol. LI, 4: Οὕτ' ᾶν μνησαίμην, οὕτ' ἐν λόγω ἄνδρα τιθείμην.

946. 'Ως.... γεγώς. Ces mots se rapportent à έγώ, la phrase Μενέλεως δ' ἐν ἀνδράσιν formant une manière de parenthèse. La particule ως indique qu'Achille se plaint d'être traité comme s'il était né non de Pélée, mais d'un génie malfaisant.

947. Είπερ φονεύσει... σῷ πόσει, si mon nom sert de bourreau à ton époux.

951. Οὐδ' εἰς.... πέπλοις, non pas même du bout du doigt, de manière à le porter sur ses vêtements. — Εἰς ἄκραν χεῖρ(α) n'équivant pas à ἄκρα χειρί. La préposi-

tion εξς garde son sens propre, ainsi qu'on peut le voir par cette périphrase : « Il n'en viendra pas même à l'effleurer du doigt. » La phrase : « On n'en vint pas même à une escarmouche » peut se traduire en grec : Τὸ πρᾶγμα οὐο εἰς ἀκροβολισμὸν προ-ῆλθεν.

952. Σίπυλος. Cette ville lydienne, placée au pied de la montagne du même nom, passait pour la résidence de Tantale, aïeul d'Atrée. Voy. Pindare, Olymp. I, 38. — Έσται πόλις, sera une cité, un État, c'està-dire une cité, un État considérable. Cf. Sophocle, OEd. Col., 879: Τάνδ' ἄρ' οὐχέτι νέμω πόλιν. — "Ορισμα, sines, territoire d'une cité. Ce mot ne veut pas dire « bourgade », et ce n'est pas un terme de mépris. C'est en ajoutant βαρβάρων qu'Achille dénigre l'origine des Tantalides.

955. Ένάρξεται. Voyez la note sur le vers 435.

Κάλχας ὁ μάντις. Τίς δὲ μάντις ἔστ' ἀνὴρ, δς όλίγ' άληθη, πολλά δὲ ψευδη λέγει τυχών • όταν δὲ μὴ τύχη, διοίχεται; Οὐ τῶν γάμων ἕχατι, μυρίαι χόραι θηρῶσι λέχτρον τούμὸν, εἴρηται τόδε : 960 άλλ' ύβριν ές ήμᾶς ύβρισ' Άγαμέμνων ἄναξ. Χρῆν δ' αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ἔνομ' ἐμοῦ πάρα, θήραμα παιδός. Εί Κλυταιμνήστρα δ' έμοί μάλιστ' ἐπείσθη θυγατέρ' ἐχδοῦναι πόσει, έδωκά τἄν Έλλησιν, εἰ πρὸς Ίλιον 965 έν τῷδ' ἔχαμνε νόστος · οὐχ ἢρνούμεθ' ἄν τὸ χοινὸν αὔξειν ὧν μέτ' ἐστρατευόμην. Νῦν δ' οὐδέν εἰμι παρά γε τοῖς στρατηλάταις, έν εύμαρει τε δράν τε καί μή δράν καλώς. Τάγ' εἴσεται σίδηρος ' δν πρίν ές Φρύγας 970

NC. 950. Οὐ, correction de Leating pour ἢ. — Γάμων, correction de Scaliger pour γαμούντων. — 963. Hermann a corrigé la leçon ἡ Κλυταιμνήστρα δέ μοι. — 965. Les manuscrits portent ἐδωκέ τ' ἄν. — 969. Kirchhoff propose κακῶς pour καλῶς. — 970. On mettait une virgule avant ὄν.

957-958. "Ος δλίγ' άληθῆ.... τυχών, qui dit peu de choses vraies parmi beaucoup de mensonges, s'il rencontre juste, si la chance lui est favorable. En prenant les mots πολλά δε ψευδή pour une parenthèse, Matthiæ a méconnu l'ironie de ce passage. Διοίχεται, res sic abit, nec curatur. [Matthiæ.] — Ennius a amplifié ce passage dans les vers cités par Cicéron, de Republ. I, xvIII, 30 et de Divin. II, xIII, 30 : a Astrologorum signa in cælo quæsit; ob-« servat, Jovis Cum capra aut nepa aut « exoritur lumen aliquod beluæ. Quod est a aute pedes nemo spectat; cæli scrutantur « plagas. » Si Euripide était jaloux d'éclairer son public, on voit que le poëte latin, le traducteur d'Evhémère, renchérissait encore, à cet égard, sur son original.

959-960. Μυρίαι χόραι... τούμόν. Euripide se souvenait de ce qu'Achille dit chez Homère, Il. IX, 395: Πολλαὶ Άχαιτο ες εἰσὶν ἀν' Ἑλλάδα τε Φθίην τε, Κοῦραι ἀριστήων, οἵτε πτολίεθρα ρύονται Τάων ήν κ' ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ' ἀχοιτιν.

963. Κλυταιμνήστρα. Achille parle à la troisième personne de Clytemnestre, qui est présente. Fix fait remarquer avec raison qu'Achille adresse cette partie de son discours aux spectateurs.

965-966. Έδωκα τὰν Έλλησιν, j'aurais permis aux Grecs de se servir de mon nom.

— Τὰν est pour τοι ἄν. — Εί.... ἔκαμνε νόστος, si le départ pour llion était arrêté par cela (c'est-à-dire, faute d'accorder cette permission), in hoc laborabat.

969. Έν εύμαρεῖ τε, suppléez : εἰμὶ παρά γε τοὶς στρατηλάταις. « Aux yeux des chess de l'armée, il importe peu de me traiter bien ou mal. »

970. Τάχ' είσεται σίδηρος. « Bientôt mon épée le saura, c'est-à-dire : saura si l'on peut m'outrager impunément. » De cette façon le discours d'Achille me semble plus vif et plus naturel qu'en prenant, d'après la ponctuation usuelle (voy. N. C.), la phrase εί... ἐξαιρήσεται, v. 972, pour le complément de είσεται. Quant à είσεται pour είσεται αὐτό, cp. v. 675 : Είσει σύ. Helène, 844 : Είσει.

εἴ τίς με τὴν σὴν θυγατέρ' έξαιρήσεται. ᾿λλὶ ἡσύχαζε θεὸς ἐγὼ πέφηνά σοι μέγιστος, οὐχ ὧν άλλὰ σοὶ γενήσομαι.

ΧΟΡΟΣ.

Έλεξας, ὧ παῖ Πηλέως, σοῦ τ' ἄξια καὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος, σεμνῆς θεοῦ.

975

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Φεῦ.

πῶς ἄν σ' ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις,
μήτ' ἐνδεῶς που διολέσαιμι τὴν χάριν;
Λἰνούμενοι γὰρ άγαθοὶ τρόπον τινὰ
μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ' ἄγαν.
Αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ' οἰχτροὺς λόγους,
ἰδία νοσοῦσα' σὸ δ' ἄνοσος χαχῶν γ' ἐμῶν.
'λλλ' οὖν ἔχει τοι σχῆμα, χᾶν ἄπωθεν ἢ

980

NC. 971. Plusieurs éditeurs écrivent, avec Porson : έλθεῖν φόνον, κηλῖσιν αΐματος χρανώ. Mais le sujet de ελθεῖν doit être ov, c'est-à-dire : l'épée d'Achille. J'ai mis entre crochets le mot αξματι, glose explicative de φόνου κηλίσιν, laquelle aura pris la place d'autres mots, par exemple de έν μάχη. — 973. Heimsoeth (Kritische Studien, I, p. 44) propose de lire φίλος pour θεός. J'ai mieux aimé corriger le vers suivant. — 974. On lisait άλλ' ὅμως γενήσομαι, ce qui donnait l'antithèse étrange : « Je ne suis pas un dieu ; cependant je le deviendrai. » On demande : « Je ne suis pas un dieu; mais je le serai pour toi. » C'est pourquoi j'ai écrit άλλά σοι γενήσομαι. — Nauck met ce vers entre crochets, et il tient pour suspecte toute la fin de ce couplet depuis le vers 962. Dindorf regarde les vers 942-974 comme l'œuvre d'un interpolateur. Retrancher un morceau qui curactérise si bien l'Achille grec et les mœurs de l'antiquité c'est pousser la critique trop loin. — 978. Les manuscrits portent μήτ' έγδεῶς (var. ένδεής) μή τοῦδ' ἀπολέσαιμι. Aldine: μήτ' ἀπολέσαιμι. Depuis Markland on lit généralement μήτ' (ou μηδ') ἐνδεής (ου ἐνδεῶς) τοῦδ' ἀπολέσαιμι. Mais ἐνδεὴς τοῦδε (c'est-à-dire τοῦ ἐπαινεῖν) donne le faux sens : « sans faire ton éloge, » et ne veut pas dire : « insuffisante dans l'éloge. » J'ai donc écrit μήτ' ἐνδεῶς που διολέσαιμι. Ce dernier mot s'est mêlé dans nos textes avec sa glose ἀπολέσαιμι. — 979. Les manuscrits portent ἀγαθοί (ou ol ἀγαθοί) pour άγαθοί. — 983. Pour Eχει τοι, beaucoup d'éditeurs écrivent à tort Eχει τι, qui est une conjecture de Musurus.

972. Εί τις με.... έξαιρήσεται, si on essaye de m'arracher ta sille.

978. Ἐνδεῶς που, sous-entendu ἐπαινέσασα. — Quant à la pensée exprimée ici, cp. Eschyle, Agam. 785 : Πῶς σε προσείπω; πῶς σε σεδίζω Μήθ' ὑπεράρας ψήθ' ὑποχάμψα; Καιρὸν χάριτος; 979-980. Alvoύμενοι... αἰνοῦντας.... αἰνῶσ(ι). On trouverarement chez les Grecs un tel cliquetis de mots. Les vieux poëtes latins affectionnaient ces tournures, et on peut croire qu'Ennius aura traduit ces vers avec honheur.

983. Έχει τοι σχήμα, il est beau, assu-

άνηρ ό χρηστός, δυστυχοῦντας ώφελεῖν. Οίχτειρε δ' ήμᾶς · οίχτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν. 985 "Η πρῶτα μέν σε γαμβρόν οἰηθεῖσ' ἔχειν, χενήν χατέσχον έλπίδ' είτά σοι τάχα όρνις γένοιτ' αν τοῖσι μέλλουσιν γάμοις θανοῦσ' ἐμὴ παῖς, ὅ σε φυλάξασθαι χρεών. Άλλ' εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλη: 990 σοῦ γὰρ θέλοντος παῖς ἐμὴ σωθήσεται. βούλει νιν ίχετιν σον περιπτύξαι γόνυ; άπαρθένευτα μέν τάδ' εί δέ σοι δοχεῖ, ήξει, δι' αίδοῦς όμμ' έχουσ' έλεύθερον. Εί δ' ού παρούσης ταύτα τεύξομαι σέθεν. 995 μενέτω κατ' οίκους σεμνά γάρ σεμνύνεται. Όμως δ' δσον γε δυνατόν αἰδεῖσθαι γρεών.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Σύ μήτε σὴν παῖδ' ἔξαγ' ὄψιν εἰς ἐμὴν, μήτ' εἰς ὄνειδος ἀμαθὲς ἔλθωμεν, γύναι ·

NC. 990. Kirchhoff propose τέλει pour τέλη. — 993. Hésychius cite le mot ἀπαρθένευτα comme étant tiré de l'Iphigénie en Aulide de Sophocle. L'erreur est évidente. — 996. Ei δ' οὐ, correction de Hartung, adoptée par Nauck et Kirchhoff. Les manuscrits portent ἰδού. La vulgate εἰ μὴ vient de Musurus. — Ensuite Heath a rectifié la leçon ταῦτα. — 996. Ce vers est généralement attribué à Achille. Elmsley a vu qu'il faisait partie du couplet de Clytemnestre.

rément. On compare Troy. 469: "Ω θεοί κακοὺς μὲν ἀνακαλῶ τοὺς συμμάχους, "Ομως δ' ἔχει τι σχημα κικλήσκειν θεοὺς, "Όταν τις ἡμῶν δυστυχη λάθη τύχην. Mais c'est méconnaître la différence de ces deux passages que d'introduire dans le nôtre le mot τι, qui affaiblirait l'idée de la beauté morale, à la place de τοι, qui fait ressortir cette idée. — Κάν ἄπωθεν ἢ, même s'il est étranger; sous-entendez : nux maux qu'il peut secourir (non : à la famille des malheureux). Ces mots reproduisent sous une forme générale l'idée exprimée, au vers précédent, par ἄνοσος κακῶν γ' ἔμῶν.

987-988. Σοι.... τοῖσι μέλλουσιν γάμοις équivaut à σοῖς μέλλουσι γάμοις. Cf. Med. 993 et Hec. 202 sqq. — "Ορνις, omen. 993. Ἀπαρθένευτα équivaut à οὐ πρέ-

ποντα παρθένοις. [Hesychius]

904. Δι' αἰδοῦς.... ἐλεύθερον, la pudeur voilant son noble regard, oculos ingenuos. Δι' αἰδοῦς dépend de ἔχουσ(α): cf. Hecube, 851: Έγὼ σὲ δι' οἴκτου.... ἔχω.

995. Οὐ παρούσης, maintenant qu'elle n'est pas présente. Mn παρούσης voudrait dire : dans le cas où elle ne viendrait pas.

996. Σεμνά γάρ σεμνύνεται, car sa réserve (le respect qu'elle a pour elle-même) est digne de respect.

997. "Ομως.... χρεών, cependant on ne doit être réservé qu'autant que les circonstances le permettent. [Explication de Hermann.] "Οσον γε δυνατόν équivaut ici à μόνον δσον δυνατόν. Cp. Homère, Il. IX, 354: 'Αλλ' δσον ές Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγόν ξκανεν.

999. 'Oνειδος άμαθές, un reproche ignorant, c'est-à-dire un reproche provenant de l'ignorance des faits, de la connaissance

1000

στρατός γὰρ ἀθρόος ἀργὸς ὢν τῶν οἴκοθεν λέσχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ. Πάντως δέ μ' ἰκετεύοντες ἤξετ' εἰς ἰσον, ἐπ' ἀνικετεύτῳ θ' εἰς ἐμοὶ γάρ ἐστ' ἀγὼν μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν. Ώς ἕν γ' ἀκούσασ' ἴσθι, μὴ ψευδῶς μ' ἐρεῖν

ως εν γ' ἀχούσασ' ἴσθι, μή ψευδῶς μ' ἐρεῖν '
ψευδῆ λέγων δὲ χαὶ μάτην ἐγχερτομῶν
θάνοιμι ' μή θάνοιμι δ' ἢν σώσω χόρην.

1005

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

"Οναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ἀφελῶν.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Αχουε δή νυν, ΐνα τὸ πρᾶγμ' ἔχη χαλῶς.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Τί τοῦτ' ἔλεξας; ώς ἀχουστέον γέ σου.

1010

## ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Πείθωμεν αύθις πατέρα βέλτιον φρονείν.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κακός τίς έστι καὶ λίαν ταρδεῖ στρατόν.

Άλλ' οὖν λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ψυχρά μεν έλπίς δ τι δε χρή με δραν φράσον.

NC. 1003. Les manuscrits portent : εἴ τ' ἀνικέτευτος ηζ. On a proposé ησθ' et ην. Nauck écrit εἴτ' ἀνικετεύτως · εἶς. J'ai adopté εἰς; mais les premiers mots du texte sont, ce me semble, une légère altération de ἐπ' ἀνικετεύτω θ' ou ἐπ' ἀνικετεύτοις θ'.— 1013. La leçon ἀλλ' οἱ λόγοι est corrigée dans l'édition de Cambridge. — 1014. "Ο τι, correction de Reiske pour τί.

inexacte de ce qui se sera passé entre nous.

— D'autres expliquent : un reproche grossier. D'autres encore : un reproche imprévu.

1000. Άργὸς ὢν τῶν οἴκοθες, n'ayant pas à s'occuper de ses affaires domestiques.

— Il ne faut pas trop insister sur la désinence de οἴκοθεν, ni traduire : « Quum careat nuntiis domesticis», explication que le bon sens réfute assez.

4003. 'Επ' ἀνικετεύτω, s'il n'y a pas de prières, si vous ne me faites pas de prières. Cf. Ion, 223: 'Επὶ δ' ἀσφάκτοις

μήλοισι δόμων μη πάριτ' εἰς μυχόν. Sophocle, Antigone, 556 : 'Αλλ' οὐκ ἐπ' ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις.

1005. Ev, régime de τσθι ἀχούσασα, est développé par les mots μή ψευδώς μ' ἐρεῖν. Achille dit : « Entends et sache une chose : ma parole ne te trompera pas. »

1007. Θάνοιμι μη θάνοιμι δ(έ). On a vu la même tournure au vers 93 : Θύσασι μη θύσασι δ(έ).

1014. Ψυγρά ελπίς. Cf. Ovide, Ex Ponto, IV, 11, 45: Solatia frigida.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ίκέτευ' ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα · 1015 ἢν δ' ἀντιβαίνη, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον.

Ἡι γὰρ τὸ χρῆζον ἐπίθετ', οὐ τοὐμὸν χρεὼν χωρεῖν · ἔχει γὰρ τοῦτο τὴν σωτηρίαν.

Κάγώ τ' ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι, στρατός τ' ἀν οὐ μέμψαιτό μ', εὶ τὰ πράγματα 1020 λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σθένει.

Καλῶς δὲ κρανθέντων, πρὸς ἡδονὴν φίλοις σοί τ' ἀν γένοιτο κὰν ἐμοῦ χωρὶς τάδε.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Ως σώφρον' εἶπας. Δραστέον δ' ἄ σοι δοχεῖ.
"Ην δ' αὖ τι μὴ πράσσωμεν ὧν ἐγὼ θέλω,
ποῦ σ' αὖθις ὀψόμεσθα; ποῦ χρή μ' ἀθλίαν
ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ' ἐπίχουρον χαχῶν;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ήμεῖς σε φύλαχες οδ χρεών φυλάξομεν,

NC. 4016. Hy, correction de Markland pour αν. — 1017. Les manuscrits portent είη γάρ. Il est fort douteux que le Palatinus ait εἰ γάρ. En adoptant cette dernière leçon, qui est la vulgate, il faudrait écrire, avec Hermann, πείσετ' au lieu de ἐπίθετ'. Il me semble que είη provient de la glose εἰ et de la leçon primitive τ΄, que j'ai rétablie. — 1022-1023. Je suis disposé à regarder ces deux vers comme une interpolation. Dindorf et Nauck condamnent les vers 1017-1023. — 1025. La leçon ἢν δ' αὐτὰ μἢ πράσσωμεν αν ἐγὼ θέλω ne peut se défendre. Hermann écrit ὡς ἐγὼ θέλω. Nous avons adopté la belle correction de l'éditeur de Cambridge. — 1028. Φυλάξομεν, correction de Markland pour φυλάσσομεν.

1016-17. Ht γάρ.... χωρείν, car là où vous aurez obtenu par la persuasion ce que vous demandez, il n'est pas besoin de mon intervention. Ht., adverbe de lieu, s'accorde parfaitement avec le trope χωρείν. — 'Επίθετ' est pour ἐπίθετε, et non, comme on croit généralement, pour ἐπίθετο. Τὸ χρῆζον ἐπίθετο donnerait le faux sens: « il s'est laisser persuader ce qu'il demandait. »

1019-1020. Κἀγώ τ(ε).... στρατό; τ(ε). Ces deux τε sont corrélatifs. Achille dit que d'un côté il se conduira mieux envers un ami, πρὸ; φίλον (c'est-à-dire eavers Agamemnon), et qu'en même temps il évi-

tera les reproches de l'armée. Rigoureusement, il faudrait: πρὸς φίλον τε.... στρατός τε.... Mais on transpose souvent la conjonction τε, pour la rapprocher du commencement de la phrase.

1025

4022. Κρανθέντων, sous-entendu τῶν πραγμάτων. — Φίλοις. Entendez Agamemnon, comme au vers 1019.

1025. "Ην δ' αὐ τι μὴ πράσσωμεν ὧν ἐγὼ θέλω, tournure attique pour ἢν δ' αὖ μὴ πράσσωμεν ಔ ἐγὼ θέλω. Cf. Iph. Tour. 513: ᾿Αρ' ἄν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ θέλω; Eschyle, Agam. 1059: Σὐ δ' εἴ τι δράσεις τῶνδε, μὴ σχολὴν τίθει; Eumen. 142: Ἰδώμεθ', εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾶ.

κακῶς ἀκούειν · ἐν γὰρ Ἑλλησιν μέγας.

1030

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

"Εσται τάδ'. "Αρχε οσί με δουλεύειν χρεών. Εὶ δ' εἰσὶ θεοὶ, δίχαιος ὢν ἀνὴρ σύ γε ἐσθλῶν χυρήσεις εὶ δὲ μὴ, τί δεῖ πονεῖν;

1035

[Strophe.]

# ΧΟΡΟΣ.

Τίς ἄρ' ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίδυος μετά τε φιλοχόρου κιθάρας συρίγγων θ' ὑπὸ καλαμοεσσαν ἔστασεν ἰαχὰν, ὅτ' ἀνὰ Πήλιον αἱ καλλιπλόκαμοι Πιερίδες παρὰ δαιτὶ θεῶν

1040

Πιερίδες παρά δαιτί θεῶν χρυσεοσάνδαλον ἴχνος ἐν γᾳ κρούουσαι Πηλέως εἰς γάμον ἦλθον, μελωδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ' Λὶακίδαν

1045

Κενταύρων αν' δρος κλέουσαι

NC. 1033. Ἐσται τάδ', correction de Markland pour ἔστιν τάδ'. — 1034. Les mots σύ γε, qui manquent dans le Palatinus, sont sujets à caution. — 1038-1039. Markland et Portus ont rectifié les leçons καλαμόεσσαν et ἔστασαν. — 1039. Il n'est pas nécessaire d'écrire ἰακχάν. Nauck (Euripideische Studien, I, p. 111 sq.) a prouvé que la pénultième du mot ἰαχά était toujours longue chez les tragiques. — 1041. Παρὰ δαιτί, correction de Kirchhoff pour ἐν δαιτί. Voy. le vers correspondant de l'antistrophe (1063) — 1045. Les leçons μελφδοί et ἰαχήμασι ont été coirigées par Elmsley et par Markland. — 1046. Les manuscrits portent ἐν ὅρεσι κλύουσαι. ἀν' ὅρος est dû à Hermann, κλέουσαι à Monk.

1035. Εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ πονεῖν. Cp. Sophocle, OEd. Roi, 895 : Εἰ γὰρ αἰτοιαίδε πράξεις τίμιαι, τί δεῖ με χορεύειν;

1036. Διὰ λωτοῦ Λίθυος. Voy. la note sur le vers 438.

1038. Συρίγγων θ' ὑπὸ καλαμοεσσᾶν. Ces mots désignent des flûtes de Pan, composées de plusieurs tuyaux (καλάμοι), et différentes de la flûte proprement dite (αὐλός, ici λωτός).

1044. Παρά δαιτί θεῶν. Tous les dieux assistaient à ce banquet, souvent chanté par les poëtes grecs et latins, depuis Hésiode (dont on cite des Ἐπιθαλάμια εἰς Πηλέα καὶ Θέτιν) jusqu'à Catulle (LXIV).

1045. Aiaxioav. Pélée, fils d'Éaque. Cf. v. 700 sq.

1046. Κενταύρων ἀν' ὅρος, sur la montagne des Centaures, c'est-à-dire : sur le fameux Pélion.

Πηλιάδα χαθ' ύλαν. Ο δὲ Δαρδανίδας, Διὸς λέχτρων τρύφημα φίλον, χρυσέοισιν ἄφυσσε λοιδάν έν χρατήρων γυάλοις, δ Φρύγιος Γανυμήδης. Παρά δὲ λευχοφαή ψάμαθον είλισσόμεναι [χύχλια] πεντήχοντα χόραι γάμους Νηρέως έχορευσαν.

1055

1060

1050

Άνὰ δ' ἐλάταισι στερανώδει τε χλόα θίασος ἔμολεν ἱπποβάτας. Κενταύρων έπὶ δαῖτα τὰν θεῶν χρατῆρά τε Βάχχου: μέγα δ', ἀνέκλαγον, ὧ Νηρηὶ κόρα, παιδά σε Θεσσαλία μέγα φῶς

| Antistrophe. |

NC. 1055. Nous regardons χύχλια comme une interpolation. — 1056-57. Les manuscrits portent νης έως (première main du Palatinus) ου νης ήος γάμους. La transposition que j'ai faite pour rétablir le mètre glyconien sera confirmée par l'antistroplie. -1059. Th. Gomperz (Rhein. Museum, XI, 470) a corrigé la leçon Ιπποβότας. — 4063. Les manuscrits portent παίδες αἱ θεσσαλαί. Or la prédiction du centaure Chiron doit être annoncée, non par les jeunes filles de la Thessalie, mais par les centaures. L'enchaînement des vers 1058-61 ne laisse aucun doute à ce sujet. La conjecture de Kirchhoff: παίδα σύ Θεσσαλία, est donc justifiée par le sens, comme par la mesure du vers correspondant de la strophe (1041). Elle l'est aussi par le vers 449 d'Électre, où le poëte dit du père d'Achille: τρέφεν Ελλάδι φωζ. J'ai écrit toutesois παιδά σε, en serrant de plus près encore la leçon des manuscrits.

sapins. Il est fort douteux que la préposition ἀνά ait jamais le sens de σύν, comme quelques grammairiens l'ont prétendu. Les sapins du mont Pélion sont les lances gigantesques des Centaures : cf. Hésiode, Bouclier d'Hercule, 188 sqq. — S:Equνώδει τε χλόα. Ces mots ne sont plus gouvernés par àvá. Au vers 754, le poète dit plus clairement ἀνά τε ναυσίν καὶ σύν δπλοις.

1062-1063. Le mot μέγα, placé en tête de la prédiction des Centaures, est répété

1058. Άνα δ' ελάταισι, appuyé sur des dans Θεσσαλία μέγα φως, et ces derniers mots se rapportent par apposition à παίδα. Ανέκλαγον, crièrent-ils (les Centaures). La conjonction  $\delta(\epsilon)$  doit être rattachée à ce verbe, et non à μέγα : car elle ne sait point partie du chant des Centaures. Cependant il serait trop étrange de mettre la virgule entre  $\mu \dot{\epsilon} \gamma \alpha$  et  $\delta(\dot{\epsilon})$ . On voit ici que la nature synthétique du grec répugne à notre ponctuation moderne, laquelle est essentiellement analytique. Voyez la note sur les vers 612 et 615. — Se est le sujet, παίδα est le régime de γεννάσειν (v. 1065).

μάντις δ φοιβάδα μοῦσαν είδως γεννάσειν 1065 Χείρων έξονόμαζεν: δς ήξει χθόνα λογχήρεσι σύν Μυρμιδόνων άσπισταῖς Πριάμοιο κλεινάν γαῖαν ἐχπυρώσων, 1070 περὶ σώματι χρυσέων δπλων Ήφαιστοπόνων κεκορυθμένος ἔνδυτ', ἐκ θεᾶς ματρός δωρήματ' έγων, Θέτιδος ά νιν ἔτιχτεν. 1075 Μαχάριον τότε δαίμονες τᾶς εὐπάτριδος Νηρῆδός τ' ἔθεσαν γάμον Πηλέως θ' ύμεναίους.

Σὲ δ' ἐπὶ κάρα στέψουσι καλλικόμαν [Épode.] 1080 πλόκαμον Άργεῖοι, βαλιὰν

NC. 1064. Μάντις ὁ φοιδάδα μοῦσαν est une excellente correction de Hermann, tirée de la leçon du Palatinus (première main) μάντις δ' ὁ φοῖδα μοῦσαν, leçon changée plus tard en μάντις δ' ὁ φοῖδος μουσᾶν τ' ου ὁ μουσᾶν τ'. — 1065. J'ai écrit γεννάσειν pour γεννάσεις. Cette correction, corollaire de celle du vers 1063, rétablit la construction de cette phrase, qui a donné tant de mal aux éditeurs. — 1066. La leçon ἐξωνόμασεν a été corrigée par Firnhaber. — 1068. Le Palatinus porte λογχήρεσσι. — 1069. Hermann a rectifié la leçon ἀσπισταῖσι. — 1076. Avant Kirchhoff on ponctuait après μαχάριον. — Faut-il écrire τότε δὴ μάχαρες? Cp. le vers correspondant 1064. — 1078. Les manuscrits portent γάμον νηρῆδος (ου νηρηίδος) ἔθεσαν | πρώτας (ου πρώτης). Hermann a inséré τ' après Νηρῆδος. J'ai rétabli la mesure en supprimant la glose πρώτας, et en transposant les mots de manière à ce que γάμον répondit à γάμους (ν. 1056), comme Πηλέως répond à Νηρέως (ν. 1057). — 1081. Άργεῖοι, βαλιάν, excellente correction de Scaliger pour ἀργεῖοί γ' άλιᾶν.

. 1064. Φοιδάδα μοῦσαν, l'art prophétique.

1066. Έξονόμαζεν, profatus est. [Mus-grave.]

4072-1073. "Οπλων.... ἔνδυτ(α). On compare Bacch. 437 : Νεβρίδος ἔχων ἰερὸν ἔνδυτον.

1076. Maxápiov. En terminant les stro-

phes consacrées aux noces de Thétis et de Pélée, le poëte fait ressortir le bonheur de cette fête, afin d'y opposer dans l'épode la triste fête qui se prépare pour Iphigénie sous le prétexte de l'unir au fils de Thétis.

4080-4081. Σέ... πλόκαμον. « Junge « ἐπιστέψουσί σε κάρα et per appositionem « καλλικόμαν πλόκαμον. » [Matthiæ.] ώστε πετραίων απ' άντρων έλθοῦσαν ὀρείαν μόσχον άχηρατον, βρότειον αίμάσσοντες λαιμόν. ού σύριγγι τραφείσαν, ούδ 1085 έν ροιβδήσεσι βουχόλων, παρά δὲ ματέρι νυμφόχομον 'Ιναχίδαις γάμον. Ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἔτι, ποῦ τας άρετας σθένει τι πρόσωπον; 1090 δπότε τὸ μὲν ἄσεπτον ἔγει δύνασιν, ά δ' άρετα κατόπισθεν θνατοῖς ἀμελεῖται, άνομία δε νόμων χρατεί, 1095

NC. 1083. Manuscrits: ὀρέων. Hermann: ὀρείων. Édition de Cambridge: ὀρείαν. — 1086. 'Ροιβοήσεσι, correction de Dobree pour βοιβοήσει. — 1087. Manuscrits: μητέρι. Ensuite j'ai accentué νυμφόχομον au lieu de νυμφοχόμον. — 1089-1090. On lisait: Ποῦ τὸ τᾶ; αἰδοῦς [ ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς δύνασιν ἔχει [ σθένειν τι πρόσωπον. Pour ἢ τὸ, j'ai écrit ἔτι, ποῦ (cf. Hipp. 670, NC.), afin d'avoir des vers possibles et une diction plus poétique; et j'ai changé σθένειν en σθένει, en retranchant δύνασιν ἔχει, glose tirée évidemment des vers 1091 sq. Nauck avait déjà supprimé le mot δύνασιν. — 1093. Les manuscrits portent δύναμιν. Mais la glose des vers précédents a conservé le mot poétique δύνασιν, que Nauck a rétabli ici.

1082-1083. "Ωστε.... ἀχήραπον. Iphigénie dit elle-même dans Iph. Taur., ν. 359: Οὐ μ' ὥστε μόσχον Δαναΐδαι χειρούμενοι "Εσραζον. Polyxène dit. dans Hecube, 205: Σχύμνον γάρ μ' ὥστ' οὐριθρέπταν.... εἰσόψει χειρὸς ἀναρπαστὸν σᾶς ἄπο λαιμότομόν τε.... Cp. aussi Eschyle, Agam. 1415: "Ος οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον, Μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν, "Εθυσεν αὐτοῦ παῖδα. Horace, Sat. II, 111, 199: «Τυ quum pro vitula α statuis dulcem Aulide natam Ante aras α spargisque mola caput. improbe, salsa, « Rectum animi servas? »

1087-1088. (Τραφείσαν) νυμφόκομον Ίναχίδαις γάμον, élevée pour être un jour parée en fiancée et unie à l'un des enfants d'Inachus. — Νυμφόκομος, « parée pour le mariage, » diffère de νυμφοκόμος « parant la jeune épouse. » Le verbe νυμφοκο-

μεῖν réunit les deux significations; on l'a vu dans le sens neutre ou réfléchi au vers 985 de Médéc. — Γάμον, épouse. Cf. Androm. 103: Ἰλίω αἰπεινᾶ Πάρις οὐ γάμον ἀλλά τιν' ἄταν Ἰγάγετ' εὐναίαν εἰς θαλάμους Ἑλέναν. C'est par une métonymie analogue que Thucydide dit, II, 41: Λέγω τὴν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίτευσιν εἰναι.

1091. Τὸ ἄσεπτον a le sens actif, et est ici pour τὸ ἀσεδες ου pour ἡ ἀσέδεια. Cp. Bacch. 890 : τὸν ἄσεπτον, équivalant à τὸν ἀσεδῆ.

4092-1093. 'A δ' ἀρετὰ κατόπισθεν θνατοῖς ἀμελεῖται. Les hommes tournent le dos à la vertu et la négligent. — En écrivant ces vers, Euripide pensait sans donte à l'effrayante démoralisation où la Grèce était tombée pendant la guerre du Péloponnèse. Cf. Thucydide, HI, 82 sq. καὶ μὴ κοινὸς ἀγὼν βροτοῖς. μή τις θεῶν φθόνος ἔλθη.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ἐξῆλθον οἴχων προσχοπουμένη πόσιν, χρόνιον ἀπόντα κἀκλελοιπότα στέγας. Έν δαχρύοισι δ' ή τάλαινα παῖς ἐμή, πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς όδυρμάτων, θάνατον ἀχούσασ', δν πατήρ βουλεύεται. Μνήμην δ' ἄρ' εἶχον πλησίον βεβηχότος 'Αγαμέμνονος τοῦδ', δς ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ τέχνοις ἀνόσια πράσσων αὐτίχ' εὑρεθήσεται.

1105

1100

#### ATAMEMNON.

Λήδας γένεθλον, ἐν καλῷ σ' ἔξω δόμων εὕρηγ', ἵν' εἴπω παρθένου χωρὶς λόγους οῦς οὐκ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δ' ἔστιν, οδ σοι καιρός ἀντιλάζυται;

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έχπεμπε παΐδα δωμάτων πατρός μέτα · ώς χέρνιδες πάρεισιν ηὐτρεπισμέναι,

1110

NC. 4096. Hermann a inséré μή après καί, en rétablissant à la fois la mesure et le sens. — 1400. Έν δακρύοισι δ', correction de Markland pour ἐν δακρύοισι δ'. — 1402. La tournure de la phrase me paraît indiquer que θάνατον est une glose, et que le poête avait écrit τὸν γάμον ἀκούσασ' ὃν πατήρ βουλεύεται. — 1410. Nauck demande δωμάτων πάρος, en ajoutant : α de ceteris non liquet. » Voy. la note explicative.

1101. Πολλάς Ιείσα κτέ. Cf. Hécube, 337: Πολλάς φθογγάς Ιείσα.

4103-1104. Μνήμην.... τοῦδ(ε), à ce que je vois (ἄρα), j'ai parlé d'Agamemnon au moment où il était là (τοῦδε), près de moi.

4105. Πράσσων ne veut pas dire : « faisant » (πο:ων), mais : « préparant, tramant, »

4406. Έν καλφ, à propos.

1109. Άντιλάζυται, équivalent poétique de ἀντιλαμβάνεται. On dit ordinairement καιροῦ ἀντιλαβέσθαι, saisir le mo-

ment savorable. Euripide a modisié cette locution, en disant : « Quelle est la chose que saisit l'occasion qui se présente à toi? οῦ σοι καιρὸς ἀντιλάζυται; »

4410. Comme Agamemnon n'entre pas dans la tente, il devrait dire ἔχπεμπε παϊδα δωυ άτων πάρος καὶ πέμπε αὐτήν πατρὸ; μέτα. Cependant je ne vois rien de choquant dans la brièveté du texte. Elle me semble conforme au génie de la langue grecque.

1111-1112. Χέρνιβε;, les libations. — Προχύται ... χεροίν, les grains d'orge προχύται τε βάλλειν πῦρ καθάρσιον χεροῖν, μόσχοι τε, πρὸ γάμων ᾶς θεᾳ πεσεῖν χρεὼν Αρτέμιδι, μέλανος αἵματος φυσήματα.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ δ' ἔργα σου οὐχ οἶδ' ὅπως χρή μ' ὀνομάσασαν εὖ λέγειν.
Χώρει δὲ, θύγατερ, ἐχτός · οἶσθα γὰρ πατρὸς πάντως ἃ μέλλει · χὑπὸ τοῖς πέπλοις ἄγε λαβοῦσ' Ὀρέστην σὸν χασίγνητον, τέχνον. — 'Ιδοὺ πάρεστιν ῆδε πειθαρχοῦσά σοι. 1120 Τὰ δ' ἄλλ' ἐγὼ πρὸ τῆσδε χάμαυτῆς φράσω.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τέχνον, τί κλαίεις, οὐδ' ἔθ' ἡδέως δρᾶς, εἰς γῆν δ' ἐρείσασ' ὄμμα πρόσθ' ἔχεις πέπλους;

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Φεῦ.

[Τίν' ἄν λάδοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν; ἄπασι γὰρ πρώτοισι χρήσασθαι πάρα κὰν ὑστάτοισι κὰν μέσοισι πανταχοῦ].

1125

NC. 4112. Les manuscrits portent πῦρ καθάρειον χερῶν (ου ἐκ χερῶν). Καθάρσιον est dù à Reiske, χεροῖν à Musgrave. — 1118. Matthiæ: σοῖ; πέπλοις. — 1122. Markland: ἡδέως μ' ὁρᾶς. — 1124-1126. Ces vers, attribués à Clytemnestre dans les manuscrits, à Iphigénie dans l'édition Aldine, sont, à l'exception de l'interjection çεῦ, inconciliables avec les vers 1127 sq., dans lesquels Agamemnon demande pourquoi on lui montre des regards effarés. Si Clytemnestre (ou Iphigénie) avait dit ce que les manuscrits lui font dire, Agamemnon demanderait ce que signifient des paroles aussi inquiétantes. Bremi et Matthiæ ont compris que les vers 1124-1126 étaient le début d'un discours plus étendu (cp. le passage analogue d'Électre, v. 907 sq.). En somme, ces vers sont certainement d'Euripide, mais ils doivent être tirés d'une autre tragédie.

à jeter dans le seu lustral. — Ces usages sont déjà décrits par Homère. Voy. Iliade, I, 449-458: Χερνίψαντο δ' ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνελοντο.... Αὐτὰρ ἐπεί ρ' εὕξαντο, κοὶ οὐλοχύτας προβάλοντο.

4113. Πρὸ γάμων. Ce n'est donc pas le mariage, mais la sête préparatoire, προτέλεια (v. 718), qui sert de prétexte au sacrifice d'Iphigénie.

1114. Φυσήματα est une apposition

poétique qui se rapporte à toute la phrase ας πεσείν χρεών.

4415-1416. Εὐ λέγεις, tu dis bien. — Εὐ λέγειν, dire du bien de..., louer. Clytemnestre joue amèrement sur les deux sens de εὐ λέγω.

1117. Οξοθα πατρός équivant à οξοθα περί πατοός.

1122. Οὐδ' ἔθ' ἡδέως ὁρᾶς, et (pourquoi) ton regard n'est-il plus joyeux?

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί δ' ἔστιν; ὥς μοι πάντες εἰς εἰν ἤχετε, σύγχυσιν ἔχοντες καὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Είρ' αν έρωτήσω σε γενναίως, πόσι.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούδεν χελευσμοῦ δεῖ σ' ερωτᾶσθαι θέλω.

1130

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ' ἐμὴν μέλλεις κτανεῖν;

Ea.

τλήμονά γ' ἔλεξας, ὑπονοεῖς θ' â μή σε χρή. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έχ' ήσυχος,

χάχεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόχριναι πάλιν.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Σὺ δ' ἤν γ' ἐρωτᾶς εἰκότ', εἰκότ' ἄν κλύοις.

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Θύκ ἄλλ' ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ' ἄλλα μοι.

1135

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

3Ω πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ' ἐμός.

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κάμός γε καὶ τῆσδ', εῖς τριῶν δυσδαιμόνων.

NC. 1130. Canter et Dobree ont corrigé la leçon οὐδὰν κέλευσμος δεῖ γ' ou οὐδὰν κέλευσμ' οὐ δεῖ γ'. — 1133. Le dimètre lù ξένοι est placé en dehors du vers, chez Sophocle, Philoct. v. 219, comme ἔχ' ἤσυχος l'est ici. Cependant la conjecture de Hartung, lequel croit que ces mots formaient primitivement la fin d'un trimètre dont le commencement était prononcé par Agamemnon, ne laisse pas d'être plausible. A voir la réponse de Clytemnestre, Agamemnon semble en avoir dit davantage. — 1134. La leçon εἰκότα κλύεις a été corrigée par Markland. — 1136. Les manuscrits portent ὧ πότνια τύχη καὶ μοῖρα. Musgrave a transposé les mots. — 1137. Matthiæ a rectifié la leçon κάμός τε.

1127. Είς εν ήχετε, vous vous accordez. Cf. v. 665.

1129. Γενναίως, «bravement, franchement,» dépend de εἰφ' (εἰπέ).

4130. Οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ σ(ε). Le datif σοι ne pourrait s'élider. Cf. Hipp. 490 : Οὐ λόγων εὐσχημόνων δεῖ σ(ε); Eschyle, Prométhée, 86 : Αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως.

d'abord une autre réponse (une réponse moins évasive) à ce que je t'ai demandé (ἐκεῖνο).

1137. Κάμός γε καὶ τῆσδ(ε).... Cp., pour le tour de la phrase, Sophocle, OEd. Col. 331. \*\*Ω δυσάθλιοι τροφαί. — \*\* Ἡ Τῆσδε κάμοῦ; — Δυσμόρου τ' ἐμοῦ τρίτης.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τίς σ' ηδίχησε;

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοῦτ' ἐμοῦ πεύθει πάρα; δ νοῦς ὅδ' αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Άπωλόμεσθα · προδέδοται τὰ κρυπτά μου.

1140

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Πάντ' οίδα καὶ πεπύσμεθ' ἃ σὺ μέλλεις με δρᾶν αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου καὶ τὸ στενάζειν πολλά. Μὴ κάμης λέγων.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

'Ιδού σιωπῶ · τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ ψευδῆ λέγοντα προσλαβεῖν τῆ συμφορᾶ;

1145

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άχουε δή νυν · ἀναχαλύψω γὰρ λόγους, κοὐχέτι παρωδοῖς χρησόμεσθ' αἰνίγμασιν. Πρῶτον μὲν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτ' ὀνειδίσω, ἔγημας ἄχουσάν με χάλαδες βία, τὸν πρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον χαταχτανών,

1150

NC. 1138. Le Palatinus porte τί μ' ἡδίκησα;, mots changés par la seconde main en τίν' ἡδίκησα; le Florentinus a τί μ' ἡδίκησε. On pourrait conserver τί μ' ἡδίκησα;, en donnant ces mots à Clytemnestre, et en supposant qu'il manque un vers d'Agamemnon. Toutefois j'ai cru devoir adopter la correction de Markland τίς σ' ἡδίκησε; — 1141. L'ancienne vulgate πέπυσμ' ἃ σύ γε μέλλεις vient de la leçon πέπεισμ' ἃ σύ γε μέλλεις. Mais γε est un mauvais remplissage, inséré par la seconde main du Palatinus. Elmsley a trouvé la correction véritable. — 1143. Porson a rectifié la leçon μὴ κάμνης. — 1144. Τί δεῖ, excellente correction d'Elsmley pour με δεῖ, leçon dans laquelle la glose με avait expulsé un mot aussi essentiel que τί. — 1146. Comme la particule γὰρ est ajoutée par la seconde main du Palatinus, Kirchhoff propose de lire ἀνακαλύψομεν λόγους. — 1149. En citant ce vers, le scholiaste d'Homère, ad Odyss. XI, 430, écrit κάμβαλες pour κάλαβες.

1139. 'Ο νοῦς.... οὐ τυγχάνει. C'est pousser la finesse à un point où elle cesse d'être finesse et n'a plus de sens. — Bothe cite à propos ce vers de Térence (Andrienne, prologue, 17): « Faciuntne intel-« legendo ut nil intellegant? »

4148. Πρῶτον μὲν ατέ. Clytemnestre remonte bien haut. Mais dans les querelles

entre personnes qui vivent ensemble, les femmes, et même les hommes, ont assez l'habitude de revenir sur d'anciens griefs et de se décharger de tout ce qu'ils avaient sur le cœur depuis longtemps, avant d'arriver au fait. Euripide était excellent observateur.

1150. Τὸν πρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον.

βρέφος τε τούμον ζῶν προσούδισας πέδω, μαστῶν βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας. Καὶ τὼ Διός σε παῖδ' ἐμὼ δὲ συγγόνω ϊπποισι μαρμαίροντ' ἐπεστρατευσάτην: πατήρ δὲ πρέσδυς Τυνδάρεώς σ' ἐρρύσατο 1155 ίχετην γενόμενον, τάμα δ' έσχες αῦ λέχη. Οῦ σοι καταλλαχθεῖσα περί σὲ καὶ δόμους συμμαρτυρήσεις ώς ἄμεμπτος ἦν γυνή, είς τ' Αφροδίτην σωφρονοῦσα καὶ τὸ σὸν μέλαθρον αύξουσ', ώστε σ' εἰσιόντα τε 1160 χαίρειν θύραζέ τ' έξιόντ' εὐδαιμονεῖν. Σπάνιον δὲ θήρευμ' ἀνδρὶ τοιαύτην λαβεῖν δάμαρτα · φλαύραν δ' οὐ σπάνις γυναῖχ' ἔχειν. Τίχτω δ' ἐπὶ τρισὶ παρθένοισι παιδά σοι τόνδ', ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως μ' ἀποστερεῖς. 1165 Κάν τις σ' έρηται τίνος εκατί νιν κτενείς,

NC. 1151. Les manuscrits portent σῷ προσουρίσας (προσούδεσας, seconde main du Palatinus) πάλω, ce que Hermann et les derniers éditeurs expliquent : « Tuæ sorti in captivis dividendis adjiciendum curavisti. » Mais cette leçon est obscure par l'expression, et peu satisfaisante pour le sens. Je suis donc revenu à la correction admise par les anciens éditeurs : ζῶν (Musgrave) προσούδισας πέδω (Scaliger). Voy. la note explicative. — 1153. Διός σε, conjecture de Markland pour διός γε. — Ἐμὼ δὲ, conjecture de Matthiæ pour ἐμώ τε. Voy. Médée, 970, NC. — 1160. Canter a complété la leçon ῶστ' εἰσιόντα τε.

Il faut entendre Tantale, fils de Thyeste, ou, suivant d'autres, de Protéas, fils de Tantale. Voy. Pausanias, II, xvIII, 2; II, xxII, 2, et III, xx, 4. Les scholiastes d'Homère font observer qu'Euripide contredit le vers de l'Odyssée (XI, 430), où les mots κουρίδιος πόσις indiquent que Clytemnestre n'avait pas eu d'autre époux avant Agamemnon. Toutefois Euripide n'a certainement pas inventé des faits qu'il mentionne si sommairement: on sent, au contraire, qu'il rappelle une tradition connue de son temps.

1151. Προσούδισας. Cf. Hérodote, V, xcII, 13: Τὸ παιδίον προσουδίσαι. — On a prétendu, pour réfuter la leçon admise par nous, qu'une telle cruauté aurait été gratuite de la part d'Agamemnon. Mais Agamemnon haïssait toute la race de Thy-

este, et, après qu'il avait tué le père, sa propre sûreté lui commandait de ne pas épargner le fils et le vengeur futur de cette première victime. Un vieux proverbe grec disait : Νήπιος, ὅ; πατέρα κτείνας υἰοὺς καταλείπει.

1154. "Ιπποισι μαρμαίροντ(ε). Rien n'est plus connu que les coursiers blancs des Dioscures. Cf. Ovide, Metam. VIII, 372: α At gemini, nondum cælestia si-α dera, fratres, Ambo conspicui, nive can-α didioribus ambo Vectabantur equis.»

4457. Οὖ, là, alors. Ce mot n'équivant pas à ἐξ εὖ.

1160. Μελαθρον, comme oixov, maison, biens.

1165. Τόνδ(ε). Clytemnestre montre Oreste qui est porté par Iphigénie. Voy. v. 1119. Κέζου, τί φήσεις; ἢ 'μὲ χρὴ λέγειν τὰ σά; Ελένην Μενέλεως ἵνα λάδη. Καλόν γέ τοι κακῆς γυναικὸς μισθὸν ἀποτῖσαι τέκνα. τἄχθιστα τοῖσι φιλτάτοις ὼνούμεθα. Ἄγ', ἢν στρατεύση καταλιπών μ' ἐν δώμασιν, κἀκεῖ γενήσει διὰ μακρᾶς ἀπουσίας, τίν' ἐν δόμοις με καρδίαν ἔξειν δοκεῖς, ὅταν θρόνους τῆσδ' εἰσίδω πάντας κενοὺς, κενοὺς δὲ παρθενῶνας, ἐπὶ δὲ δακρύοις μόνη κάθωμαι, τήνδε θρηνωδοῦσ' ἀεί 'Απώλεσέν σ', ὧ τέκνον, ὁ φυτεύσας πατήρ, αὐτὸς κτανὼν, οὐκ ἄλλος οὐδ' ἄλλη χερὶ, τοιόνδε μισθὸν καταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους.

1175

1170

· NC. 4168. Dobree a rectifié la leçon Μενέλαος. Ensuite καλόν γε τοι est dû à Fix: les manuscrits ont καλόν γένος. Elmsley avait proposé καλόν γ' ἔθος. — 4170. Τάχθιστα, correction de Brodæus pour ταχθεῖσα. — Markland voulait ἀνουμένφ. Nauck aimerait mieux ἀνώμεθα; — 4171. Elmsley demandait εἰ στρατεύσει, à cause du futur γενήσει au vers suivant. — 4174. Apsinès (Rhetores græci, IV, p. 592, Walz) cite ὅταν δόμους μὲν τούσδε προσίδω κενούς; et Nauck fait observer que πάντας est une cheville. Je propose: ὅταν θρόνους μὲν τῆσδε προσδλέπω κενούς. — 4476. Elmsley a corrigé la leçon κάθημαι. — 4479. Ce vers est gravement altéré. Que veut dire μισθόν? la récompense de la bonne conduite de Clytemnestre? Mais depuis le vers 1165, il a été question de tout autre chose que de cette bonne conduite. La suite des idées semble demander τοιόνδ' ὁδυρμόν ου une expression synonyme. Καταλιπών πρὸς τοὺς δόμους n'est pas d'une bonne grécité. Kirchhoff propose πρόσει δόμοις;

1170. Τάχθιστα... ἀνούμεθα, nous achèterons ce qu'il y a de plus odieux au prix de ce que nous avons de plus cher! — Il n'y a rien à reprendre dans ces mots, qui sont comme un cri d'indignation, et qui n'ont pas besoin d'être liés par la syntaxe à la phrase précédente. — Cp. Troy. 370: 'Ο δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχθίστων ὕπερ Τὰ φίλτατ' ὧλεσ(ε).

4172. Γενήσει est à l'indicatif du futur, quoique ην στρατεύση soit au subjonctif de l'aoriste. C'est que la longue absence d'Agamemnon n'est qu'un corollaire de son départ pour la guerre. Hermann cite cette phrase d'Hérodote (III, 69): "Ην γὰρ δὴ μὴ τυγχάνη τὰ ὧτα έχων, ἐπίλαμπτος δὲ ἀράσσουσα ἔσται, κτέ.

1173-1175. Il y a un mouvement semblable dans ces vers de Sophocle (Électre, 266 sqq.): Ἐπειτα ποίας ἡμέρας δοχεῖ; μ' άγειν, "Όταν θρόνοις Αίγισθον ένθαχοῦντ' ίδω Τοῖσιν πατρώοις, εἰσίδω δ' ἐσθήματα κτέ. Démosthène s'est peutêtre souvenu d'Euripide, quand il décrivait, dans son second discours contre Aphobus, § 21, les sentiments qu'éprouverait sa mère s'il n'obtenait justice contre le tuteur infidèle: Τίνα οἴεσθε αὐτὴν ψυχὴν ἔξειν (χαρδίαν ἕξειν aurait été trop poétique), δταν έμε μεν ίδη μή μόνον τῶν πατρώων ἐστερημένον ἀλλὰ καὶ προσητιμωμένον, περί δε της άδελφης κτέ. - Quant aux vers 1174 sq., on en a rapproché ce passage d'Alceste, v. 945 sq. : Γυναικός εύνας εύτ' αν είσίδω κενάς Θρόνους τ' έν οίσιν ίζε.

1179. Le texte est gâté Clytemnestre disait peut-être : « Oscias tu rentrer dans ta maison, après y avoir laissé un tel deuil? » Voy. NC.

Έπεὶ βραχείας προφάσεως ἐνδεῖ μόνον,

ἐρ' ἢ σ' ἐγὼ καὶ παῖδες αἱ λελειμμέναι

δεξόμεθα δέξιν ἢν σε δέξασθαι χρεών.

Μὴ δῆτα πρὸς θεῶν μήτ' ἀναγκάσης ἐμὲ

κακὴν γενέσθαι περὶ σὲ, μήτ' αὐτὸς γένη.

Εἶεν ·

θύσεις δὲ τὴν παῖδ' · ἔνθα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς ;

1185

τί σοι κατεύξει τἀγαθὸν, σφάζων τέκνον ;

νόστον πονηρὸν, οἴκοθέν γ' αἰσχρῶς ἰών;

᾿Αλλ' ἐμὲ δίκαιον ἀγαθὸν εὕχεσθαί τι σοί ;

οὕ τἄρ' ἀσυνέτους τοὺς θεοὺς ἡγοίμεθ' ἄν,

εἰ τοῖσιν αὐθένταισιν εὕφρον' ἤσομεν ;

εὶ τοῖσιν αὐθένταισιν εὕφρον' ήσομεν;

Ήχων δ' ἐς Άργος προσπεσεῖ τέχνοισι σοῖς;
ἀλλ' οὐ θέμις σοι. Τίς δὲ χαὶ προσδλέψεται
παίδων σ'; ἵν' αὐτῶν προσέμενος χτάνης τινά;
Ταῦτ' ἦλθες ἤδη διὰ λόγων; ἢ σχῆπτρα σὰ

NC. 1189. 'Evδεί, correction de Reiske pour ἔδει. — 1185. L'article τὴν manque dans le Palatinus. — 1189. Musgrave: ἢ τἄρ'. — 1190. J'ai écrit εὖφρον' ἤσομεν pour εὖφρονήσομεν, leçon qui ne répond pas assez à l'idée qu'on demande ici. — 1191. Les manuscrits portent εἰς ἄργος et προσπέσης. Musgrave a écrit προσπεσεί. — 1193. Les manuscrits portent ἐἀν αὐτῶν προθέμενος. Elmsley a proposé ἴν' αὐτῶν προθέμενος. J'ai écrit ἵν' αὐτῶν προσέμενος. Quant à προθέμενος, on en a donné trois ou quatre explications diverses, faute d'en trouver une seule qui fût admissible. — 1194. Ἡλθες a été rétabli par Hermann. Les manuscrits ont ἢλθ ou ἢλθεν. L'ancienne vulgate ἢλθον vient de l'édition Aldine. — J'ai écrit σκῆπτρα σά pour σκῆπτρά σοι : correction plus facile que celle de Musgrave, qui change au vers suivant σε δεῖ en μέλει.

1480-1182. Ἐπεὶ.... δέξασθαι χρεών. Clytemnestre dit que la première occasion venue lui sussira, à elle et aux silles qu'A-gamemnon aura laissées vivre (αὶ λελειμμέναι, mot amer), pour lui saire, à son retour, l'accueil qu'il mérite. Les mots δεξόμεθα δέξιν ην σε δέξασθαι χρεών ont quelque chose de sinistre, comme ceux qu'on lit dans les Bucchantes, au vers 943: Κρύψει σὺ χρύψιν, ην σε χρυφθηναι χρεών. C'est ainsi que doit parler une Clytemnestre, et il est étrange que plusieurs éditeurs aient méconnu le sens évident de ces vers.

1189-1190. Ου τάρ' ἀσυνέτους.... ευφρον' ήσομεν; « Ne seruit-ce pas croire que les dieux sont insensés que d'énoncer des vœux en faveur de parricides?» Εὔφρον' ἤπομεν équivant à εὔφρονα ἔπη ῆσομεν. On ne trouve pas seulement ίέναι φωνήν, ἱέναι αὐδήν, mais aussi ἔπος ἱέναι (Sophocle, Antig., v. 1210 sq.).

1193. Προσέμενος, ayant admis près de toi, ayant admis à tes embrassements. Cf. Platon, Phèdre, p. 255 A: Προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν.

4194-1195. Ταῦτ' ἡλθες ἡδη διὰ λόγων; 
έquivaut à ταῦτ' ἡδη διελογίσω; Comparez Médée, 827: Έγὼ δ' ἐμαυτῆ διὰ λόγων 
ἀφικόμην. — Σκήπτρα σὰ διαφέρειν, porter ton sceptre de tous les côtés, to promener avec ton sceptre et en faire parade.

μόνον διαφέρειν καὶ στρατηλατεῖν σε δεῖ; 1195 "Ον χρην δίκαιον λόγον έν Άργείοις λέγειν" βούλεσθ', Άχαιοί, πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ χθόνα; χληρον τίθεσθε παῖδ' ότου θανεῖν χρεών. Έν ἴσω γὰρ ἦν τόδ' : ἀλλὰ μὴ σ' ἐξαίρετον σφάγιον παρασχεῖν Δαναίδαισι παῖδα σήν : 1200 η Μενέλεων πρό μητρός Έρμιόνην χτανείν, ούπερ τὸ πρᾶγμ' ἦν. Νῦν δ' ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν σώζουσα λέχτρον παιδός ἐστερήσομαι, ή δ' έξαμαρτοῦσ', ύπόροφον νεάνιδα Σπάρτη χομίζουσ', εὐτυχής γενήσεται. 1205 Τούτων ἄμειψαί μ' εἴ τι μή καλῶς λέγω: εί δ' εὖ λέλεχται, μετανόει δή μή χτανεῖν την σην τε χάμην παίδα, χαι σώφρων έσει. ΧΟΡΟΣ.

Πιθοῦ. Τὸ γάρ τοι τέχνα συνσώζειν χαλὸν, Αγάμεμνον ούδεὶς τοῖσδ' ἄν ἀντείποι βροτῶν. ·1210 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εί μὲν τὸν 'Ορφέως εἶχον, ὧ πάτερ, λόγον, πείθειν ἐπάδουσ', ὥοθ' όμαρτεῖν μοι πέτρας,

NC. 1196. Reiske a corrigé la leçon χρή. — 1203. Ἐστερήσομαι, cerrection de Reiske pour ύστερήσομαι. — 1204. Υπόροφον, correction de Scaliger pour ύπόστροφον ου ὑπότροφον. La conjecture de Heath, ὑπότροπος, est moins satisfaisante. — 1207. Les manuscrits portent εἰ δ' εὖ λέλεκται νῷ (ου νῶι) μὴ δή γε κτάνης. Nous avons adopté la belle conjecture de Heimsoeth (Kritische Studien, I, p. 271) μετανόει δή μή κτανείν. - 4210. Τοϊσδ' αν άντείποι, correction de l'éditeur de Cambridge pour πρός τάδ' άντείποι. Elmsley avait proposé πρός ταδ' άντερεί.

- Pindare, Pyth. XI, 60, emploie le verbe διαφέρειν dans le sens de c porter partout, répandre, le nom d'un homme célèbre. »

1199. Έν ίσω γαρ ήν τόδ(ε), hoc enim æquum erat. — Έξαίρετον σφάγιον, une victime choisie, une victime particulièrement désignée. Cette idée est opposée à celle de l'égalité équitable du sort, exprimée par èv ίσφ. — Les infinitifs παρασχείν et ατανείν dépendent de χρήν (v. 1196).

1205. Κομίζουσ(α), conservant — Il est

vrai qu'Hélène se trouve à Troie; mais elle n'en conscrve pas moins sa fille dans son palais de Sparte.

1209. Τὸ γάρ τοι τέχνα συνσώζειν καλόν. Il est beau que le père et la mère fassent des efforts communs pour sauver leurs enfants.

1211. Εὶ μὲν τὸν 'Ορφέως κτέ. Admète dit avec plus d'a-propos dans Alceste, ν. 357 : Εί δ' 'Όρφεως μοι γλώσσα καὶ μέλος παρην, "Ωστ' η χόρην Δήμητρος η κείνης πόσιν "Γμνοισι κηλήσαντά σ' έξ Αΐδου λαβείν, Κατήλθον άν.

χηλείν τε τοίς λόγοισιν ούς έβουλόμην, ένταῦθ' ἄν ἦλθον. Νῦν δὲ τἀπ' ἐμοῦ σοφὰ, δάχρυα παρέξω· ταῦτα γὰρ δυναίμεθ' ἄν. 1215 Ίχετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέθεν τὸ σῶμα τοὐμὸν, ὅπερ ἔτιχτεν ήδε σοι, μή μ' ἀπολέσης ἄωρον ήδυ γάρ τὸ φῶς λεύσσειν τὰ δ' ὑπὸ Υῆς μή μ' ίδεῖν ἀναγκάσης. Πρώτη σ' εκάλεσα πατέρα καὶ σὺ παῖδ' εμέ : 1220πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ' ἐμὸν φίλας χάριτας έδωκα κάντεδεξάμην. Λόγος δ' ό μεν σὸς ἢν ὅδ' · ἄρά σ', ὧ τέκνον, εύδαίμον' ανδρός έν δόμοισιν όψομαι, ζῶσάν τε καὶ θάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ; 1225 Ούμος δ' δδ' ἦν αὖ περί σον έξαρτωμένης γένειον, οδ νῦν ἀντιλάζυμαι γερί: τί δ' ἄρ' ἐγὼ σέ; πρέσδυν ἄρ' εἰσδέξομαι έμῶν φίλαισιν ύποδοχαῖς δόμων, πάτερ, πόνων τιθηνούς ἀποδιδοῦσά σοι τροφάς; 1230 Τούτων έγω μέν τῶν λόγων μνήμην ἔχω,

NC, 1215. Markland a rectifié la leçon δυνα.μεθα. — 1219. Les manuscrits d'Euripide portent βλέπειν τα δ' ὑπὸ γῆς. On lit dans Plutarque, de audienais poetis, p. 17 D, εύσσειν τα δ' ὑπὸ γῆν. Il est évident que βλέπειν est la glose de λεύσσειν. — 1221. Barnes a rectifié la leçon γούνασι. — 1224. Pierson a corrigé la leçon εὐδαίμονος. — 1227. La leçon ἀντιλάζομαι a été rectifiée par Markland. — 1230. Nauck propose τιθηνῶν. Voy. la note explicative.

1214. Τάπ' ἐμοῦ σοφά, ma science, mon art.

4216. Ίχετηρίαν, sous-ent. ράβδον ou έλαίαν, rameau d'olivier que les suppliants portaient entre leurs mains ou déposaient sur l'autel.

1220. Πρώτη σ' ἐκάλεσα πατέρα. Cf. Lucrèce, I, 93: « Nec miseræ prodesse « in tali tempore quibat, Quod patrio « princeps donarat nomine regem. » Eschine s'est servi des souvenirs que lui avait laissés son ancienne profession d'acteur, pour rendre plus pathétiques ses invectives contre Démosthène. Voy. in Ctesiph., 77, p. 64: Ἑδδόμην δ' ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτῷ τετελευτηχυίας...,

στεφανωσάμενος καὶ λευκήν ἐσθῆτα λαδων ἐδουθύτει καὶ παρενόμει, τὴν μόνην ὁ δείλαιος καὶ πρώτην αὐτὸν πατέρα προσειποῦσαν ἀπολέσας.

1221.  $\Delta o \tilde{v} \sigma(\alpha)$ , abandonnant.

1230. Πόνων.... τροφάς, en te payant les soins pénibles de l'éducation. Je ne pense pas que πόνων soit mis ici pour ἀντὶ πόνων. Le génitif πόνων tient lieu d'un adjectif, comme dans ce passage d'Eschyle, Prom. 900: Δυσπλάνοις ἀλατείαις πόνων. Quant au verbe ἀποδιδόναί, ayant pour régime, non le prix d'un bienfait reçu, mais le bienfait qu'on doit reconnaître, comparez Troy. 1040: Πόνους τ' Άχαιῶν ἀπόδος.

σύ δ' ἐπιλέλησαι, καί μ' ἀποκτεῖναι θέλεις. Μή, πρός σε Πέλοπος καὶ πρός Άτρέως πατρός καί τησδε μητρός, η πρίν ώδινουσ' έμέ νῦν δευτέραν ωδῖνα τήνδε λαμβάνει. 1235 Τί μοι μέτεστι τῶν Άλεξάνδρου γάμων Έλένης τε; πόθεν ἦλθ' ἐπ' ὀλέθρω τὼμῷ, πάτερ; Βλέψον πρός ήμᾶς, όμμα δὸς φίλημά τε, ϊν' άλλά τοῦτο χατθανοῦσ' ἔχω σέθεν μνημείον, εί μή τοίς έμοις πείσει λόγοις. 1240 Άδελφε, μιχρός μεν σύ γ' επίχουρος φίλοις, δμως δε συνδάχρυσον, ίχετευσον πατρός την σην άδελφην μη θανείν αίσθημά τοι κάν νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται. 'Ιδού σιωπῶν λίσσεταί σ' δδ', ὧ πάτερ. 1245 Άλλ' αἴδεσαί με καὶ κατοίκτειρον βίον. Ναί πρός γενείου σ' αντόμεσθα δύο φίλω: ό μεν νεοσσός έστιν, ή δ' ηύξημένη. "Εν συντεμοῦσα πάντα νιχήσω λόγον· τὸ φῶς τόδ' ἀνθρώποισιν ήδιστον βλέπειν, 1250 τὰ νέρθε δ' οὐδέν : μαίνεται δ' δς εὔχεται

NC. 4233. Μὴ πρός σε, correction de Markland pour μὴ πρός γε. — 1240. Les manuscrits portent εί.... πεισόῆς. Matthiæ voulait ἢν.... πεισόῆς, Porson εί.... πείθει. J'ai écrit πείσει, en supposant que πεισόῆς vient de πεισθήσει. — Il est difficile d'approuver le jugement de Nauck, qui met ce vers entre crochets. — 1241. Peut-être : ἐπιχουρεῖν. — 1244. L'éditeur de Cambridge écrit κἀν νηπίσισι. — 1246-47. Markland demandait κατοίκτειρον βίου. Οn pourrait écrire κατοίκτειρον βίον | νέον. Γενείου σ' ἀντόμεσθα. — 1247. Il paraît que les manuscrits portent δύω pour δύο. — 1248. Dindorf et Nauck jugent avec raison qu'Euripide n'a pas écrit ἐστιν. — 1251. Les manuscrits d'Euripide portent τὰ νέρθε δ' οὐδείς. Ceux de Stobée, qui cite les vers 1250-52 (Anthologie, CXIX, 5), donnent τὸ νέρθε δ' οὐδείν.

1233. Πρός σε Πέλοπος, sous-ent. ixετεύω. Cp. Hipp. 503.

4235. 'Ωδίνα τήνδε. La douleur d'une mère qui tremble pour les jours de sa sille.

1237. Πόθεν; comment sepeut-il que....
— Ἡλθ(ε). Le sujet de ce verbe est évidemment Pâris.

4289. Άλλὰ τοῦτο (au moins ceci), locution elliptique pour εἰ μὴ ἄλλο τι, ἀλλὰ τοῦτό γε. 1242. Ἱχέτευσον πατρός. Le verbe ixeτεύω est ici construit avec le génitif d'après l'analogie de δεομαι. [Hermann.]

4246. Κατοίχτειρον βίον. On demande: α Aie pitié de ma jeune vie, de mu jeuα nesse. » Voy. NC.

1249. Εν συντεμούσα équivant à εν συντόμως εἰποῦσα. Le sens de ce vers est : « Un seul mot l'emportera sur tout ce que l'on peut dire. »

θανείν. Καχῶς ζῆν χρεῖσσον ἢ χαλῶς θανείν. χορος.

Ω τλημον Έλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους ἀγὼν Ἀτρείδαις καὶ τέκνοις ήκει μέγας.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έγὼ τά τ' οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μὴ, 1255 φιλῶν ἐμαυτοῦ τέκνα ' μαινοίμην γὰρ ἄν. Δεινῶς δ' ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, δεινῶς δὲ καὶ μή. Τί ποτε γὰρ πρᾶξαί με δεῖ; Όρᾶθ' ὅσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε, χαλκέων θ' ὅπλων ἄνακτες Ἑλλήνων ὅσοι, 1260 οἶς νόστος οὐκ ἔστ' Ἰλίου πύργους ἔπι, εἰ μή σε θύσω, μάντις ὡς Κάλχας λέγει, οὐδ' ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάθρον. Μέμηνε δ' λφροδίτη τις Ἑλλήνων στρατῷ πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χθόνα, 1265 παῦσαί τε λέκτρων άρπαγὰς Ἑλληνικάς.

NC. 1252. Je crois que le premier θανείν a pris la place de δρακείν. — !256. Markland a proposé φιλῶ τ' pour φιλῶν. — 1257. Έχει μοι, correction de Reiske pour ἔχει με. — 1258. J'ai écrit τί ποτε γάρ pour τοῦτο γάρ, leçon évidemment altérée. — 1263. Reiske a corrigé la leçon vicieuse καινὸν βάθρον. Cependant ce vers laisse encore à desirer. Je propose : θύσατι δ' ἔστι κλεινὸν ἐξελεῖν βάθρον. L'omission des quatre dernières lettres de θύσασι aura entraîné l'insertion de Τροίας. Cp. d'ailleurs v. 92 sq. — 1266. Elmsley: Ἑλληνικῶν.

1255. Τά τ' οἰκτρὰ συνετός εἰμι équivant à τά τ' οἰκτρὰ συνίημι, je sais ce qui est digne de pitié. Quant au régime direct gouverné par l'adjectif συνετός, cp. Médée, 682 : Τρίβων (ἐστὶ) τοιάδε.

4256. Μαινοίμην γαρ ἄν, car (autrement, c'est-à-dire : si je n'aimais pas mes enfanta), je serais insensé. Cette ellipse, conforme à l'usage de la langue grecque, serait encore plus facile, si, au lieu de φ:-λῶν, Agamemnon avait dit οὐ μισῶν.

1257-1258. Δεινῶς δ' ἔχει μοι.... καὶ μή. On compare Eschyle, Agam. 193 : Βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιθέσθαι, βαρεῖα δ' εἰ τέκνον δαίξω.

1260. "Οπλων ἄναχτες. Ces mots ne désignent pas les chefs de l'armée, mais les hoplites, opposés aux marins, dont il a été

question dans le vers précédent. C'est ainsi qu'aux vers 1387 sq., μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι est opposé à μυρίοι δ' ἐρέτμ' ἔχοντες. Pour ce qui est de la périphrase poétique ὅπλων ἄναξ, cp. Eschyle, Perses, 371: Πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ Ἐς ναῦν ἐχώρει πᾶς θ' ὅπλων ἐπιστάτης.

1264. Μέμηνε δ' Άφροδίτη τις Έλλήνων στρατῷ έquivaut à ἔστι δ' ἔρως μαινόμενος (ἐπιθυμία μαινομένη) τις Ἑλλήνων στρατῷ. La phrase est très-poétique, d'une tournure irréprochable; et les corrections proposées sont plus qu'inutiles. Cp. v. 808: Οὕτω δεινὸς ἐμπέπτωχ' ἔρως τῆσδε στρατείας.

1266. Λέχτρων άρπαγας Έλληνικάς, pour άρπαγας λέχτρων Ελληνικών, est

οϊ τάς τ' ἐν Ἄργει παρθένους ατενοῦσί μου ὑμᾶς τε αἀμὲ, θέσφατ' εἰ λύσω θεᾶς.
Οὐ Μενέλεώς με ααταδεδούλωται, τέανον, οὐδ' ἐπὶ τὸ αείνου βουλόμενον ἐλήλυθα, ἀλλ' Ἑλλάς, ἤ δεῖ, αὰν θέλω αὰν μὴ θέλω, θῦσαί σε ' τούτου δ' ἤσσονες ααθέσταμεν.
'Ελευθέραν γὰρ δεῖ νιν ὅσον ἐν σοὶ, τέανον, αἀμοὶ γενέσθαι, μηδὲ βαρβάρων ὕπο Ελληνας ὄντας λέατρα συλᾶσθαι βία.

1270

1275

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ω τέχνον, ὧ ξέναι,
οῖ γὼ θανάτου τοῦ σοῦ μελέα.
Φεύγει σε πατὴρ Ἅιδη παραδούς.

## ІФІГЕНЕІА.

Οῖ 'γω, μᾶτερ' ταὐτὸν γὰρ δή μέλος εἰς ἄμφω πέπτωχε τύχης, κοὐχέτι μοι φῶς οὐδ' ἀελίου τόδε φέγγος.

1280

NC. 4267-4268. La particule τ' a été insérée par Hermann. — Il paraît que les manuscrits portent πτείνουσί μου et θέσφατον εί. — 4274. Musgrave a corrigé la leçon βαρδάροις ϋπο, due, sans doute, à un copiste qui ne voyait pas que βαρδάρων ϋπο dépend de συλᾶσθαι, et non de ὄντας. — 1277. Τοῦ a été inséré par Heath. — 4279. Vulgate: οῖ 'γὼ μῆτερ μῆτερ ταὐτὸ γάρ. Mais la première main du Palatinus avait écrit: οῖ ἐγὼ μῆτερ ταὐτὸν γάρ, leçon qui confirme la correction de Dobree: οῖ 'γὼ, μᾶτερ ταὐτὸν γάρ δή.

une enallage samilière aux poëtes grecs. Cp. Eschyle, Eumen. 292: Χώρας ἐν τόποις Λιδυστιχοῖς. Cependant cet exemple, ainsi que beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, dissère du nôtre en ce qu'il ne prête pas à une équivoque. Λέχτρων άρπαγάς Έλληνιχάς semble désigner des enlèvements faits par les Grecs. Il saut dire que άρπαγή a ici un sens passif, et signisse l'état de celui qui a été dépouillé.

4267-4268. Agamemnon a exprimé les mêmes craintes aux vers 532 sqq.

1270. Τὸ κείνου βουλόμενον, sa volonté. C'est aiusi que Thucydide, I, 36, dit τὸ δεδιὸς αὐτοῦ, sa crainte. Cette locution parfaitement analogue doit désendre notre passage contre les doutes de certains critiques.

4272. Τούτου. Ce mot ne se rapporte pas à θῦσαι, mais à l'idée contenue dans la phrase précédente, l'intérêt de la patrie.

1279-80. Ταὐτὸν γὰρ δη μέλος.... τύχης, car les mêmes plaintes nous conviennent à l'une et à l'autre. Iphigénie veut dire qu'elle peut, elle aussi, crier οι 'γώ, aussi bien que sa mère. — Cp. Hippolyte, 1177: Ταὐτὸ δηκρύων ἔχων μέλος, et la note. 'ယ် ယ်' νιφόδολον Φρυγῶν νάπος Ίδας τ' όρεα, Πρίαμος όθι ποτέ βρέφος άπαλον έδαλε 1285 ματρός ἀποπρό νοσφίσας έπὶ μόρω θανατόεντι Πάριν, δς Ίδαῖος, Ίδαῖος ἐλέγετ' ἐλέγετ' ἐν Φρυγῶν πόλει. 1290 Μή ποτ' ὤφελεν τὸν ἀμφὶ βουσί βουχόλον τραφέντ' [ Άλέξανδρον] οικίσαι άμφι το λευκον ύδωρ, δθι χρηναι Νυμφαν 1295 χεῖνται λειμών τ' ἄνθεσι θάλλων χλωροῖς, οὖ ροδόεντα άνθε' ύαχίνθινά τε θεαῖσι δρέπειν: ένθα ποτέ Παλλάς έμολε καὶ 1300 δολιόφρων Κύπρις

NC. 4291. Hermann a rectifié la leçon ώφειλεν. — 4293. 'Αλέξανδρον est une interpolation d'abord signalée par Monk. — 4297-98. Le Palatinus porte : οὐ ροδόεντ' ἄνθεα. Vulgate : καὶ ροδόεντ'. Kirchhoff : οὖ ροδόεντα. Je crois qu'il faut écrire : οὖ ροδόενθ' ὑακίνθινα || πέταλά τε θεαῖς δρέπειν, en substituant πέταλα à la glose ἄνθεα tirée du vers 4296. Cf. Ion, 889 : Κρόκεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον 'Ανθίζειν χρυσανταυγή.

1283 sqq. Quand Hécube eut donné le jour à Pâris, Priam sit exposer l'ensant sur le mont Ida, asin de détourner un oracle menaçant. Élevé parmi les bergers, Pâris revint plus tard à Troie et sut admis dans la samille royale, malgré les avertissements de Cassandre. Euripide avait traité cette sable dans sa tragédie d'Alexandre. Voyez, sur le songe d'Hécube et sur l'oracle qui s'y rattachait, les vers latins que cite Cicéron, de Divin. I, xxi, 42, et qui semblent tirés du prologue de l'Alexandre d'Ennius.

4289-1290. "Ος Ἰδαῖος.... ἐν Φρυγῶν πόλει. Iphigénie veut dire, ce me semble, que cet homme, destiné à jouer dans le monde un rôle si considérable et si funeste à elle-même, était alors si obscur, que les habitants de la ville de Troie ignoraient jusqu'à son nom, et qu'ils l'appelaient le berger de l'Ida, Ἰδαῖος.

1291. "Ωφελεν. Le sujet de ce verbe est Πρίαμος.

1298. Θεαίς. Il ne faut pas entendre les déesses qui seront nommées dans les vers suivants, mais les déesses en général, lesquelles viennent dans ces lieux solitaires, et particulièrement les nymphes qui les habitent (v. 1295). — Il n'était pas nécessaire de parler ici des roses et des jacinthes du mont Ida. Ces détails, ainsi que plusieurs autres qu'on rencontre dans ce morceau, peuvent sembler inutiles et même peu en rapport avec la situation d'esprit où Iphigénie se trouve. Mais tel est le style des monodies d'Euripide. Aristophane s'est déjà moqué de ces redondances, en parodiant la manière de notre poête dans les vers 1331-1363 des Grenouilles. La critique qui essaye d'élaguer ce luxe n'y parvient pas complétement, et elle excède sa

"Ηρα 0' ὁ Διός τ' ἄγγελος Έρμᾶς, ά μεν επί πόθω τρυφωσα Κύπρις, ά δὲ δουρί Παλλάς, 1305 Ήρα τε Διὸς ἄναχτος εύναῖσι βασιλίσιν, χρίσιν έπὶ στυγνάν έριν τε χαλλονᾶς, ἐμοὶ δὲ θάνατον, άνομα Δαναίδαισιν άν, ὧ χόραι, 1310 προθύματ' έλαβεν Άρτεμις πρός Ίλιον. ΄Ο δὲ τεχών με τὰν τάλαιναν, ὧ μᾶτερ ὧ μᾶτερ, οίχεται προδούς έρημον. 😘 δυστάλαιν' ἐγὼ, πικρὰν 1315 πιχράν ίδοῦσα δυσελέναν, φονεύομαι διόλλυμαι σφαγαίσιν ανοσίοισιν ανοσίου πατρός. Μή μοι ναῶν χαλχεμβολάδων πρύμνας άδ' Αὐλὶς δέξασθαι 1320

NC. 4302. On lisait "Ηρα θ' Ἑρμᾶς θ' [ ὁ Διὸς ἄγγελος. Le Palatinus omet θ' après Ἑρμᾶς. J'ai inséré la particule copulative après Διός, et j'ai transposé les mots, de manière à donner un mètre possible. — 4305. L'éditeur de Cambridge a rectifié la leçon δορί. — 4309. Matthiæ a retranché τᾶς avant καλλονᾶς. — 4340. On lisait ὄνομα μὲν φέροντα Δαναίδαισιν, mots qui interrompent la suite des idées, et qui sont tout à fait déplacés ici. Il y a d'ailleurs un indice précis de l'altération du texte : c'est que Δαναίδαισιν doit être construit nécessairement avec προθύματ(α) πρὸς Ίλιον: Diane ne partira pas pour Troie. J'ai écrit ἄνομα (Hartung : ἄνομον), et j'ai retranché les mots μὲν φέροντα, lesquels sont une glose amenée par la leçon vicieuse ὄνομα. — Ensuite Nauck a inséré ἄν après Δαναίδαισιν (Hermann avait écrit Δαναίδαισιν δν). — 1311. Ce vers était attribué au chœur. Elmsley a vu qu'il faisait partie du chant d'Iphigénie. Le même critique a indiqué l'excellente correction προθύματ' ξλαδεν pour πρόθυμα δ' ξλαδεν.

mission en entreprenant de corriger le poëte lui-même.

4304-1305. Ά μέν, l'une; ά δὲ, l'autre. Κύπρις et Παλλάς sont des appositions explicatives. — Ἐπὶ πόθω τρυφῶσα, sière de l'amour qu'elle inspire.

4309. Έμοὶ δὲ θάνατον. La préposition ἐπί (v. 4308) se rapporte à θάνατον aussi bien qu'à κρίσιν et à ἔριν.

4310-11. Construisez : ('Εμοὶ,) ᾶν Άρτεμις ἔλαβεν ἄνομα προθύματ(α) Δαναίδαισιν εἰς Ἰλιον, (pour moi,) que Diane reçut (c'est-à-dire : vouée à Diane) comme un sacrifice inouï qui doit inaugurer le départ des Grecs pour llion. — Ἑλαδεν. Le sacrifice n'est pas encore consommé, mais il est décidé. — Προθύματα. C'est ainsi qu'Eschyle (Agam. 227) appelle le sacrifice d'Iphigénie προτέλεια ναῶν.

4316. Δυσελέναν Homère avait dit Δύσπαρις, Iliade, III, 39; XIII, 769. (A. Hecube, 945: Βούταν αλνόπαριν.

1325

τούσδ' εἰς ὅρμους εἰς Τροίαν

ὤφελεν ἐλάταν πομπαίαν,

μηδ' ἀνταίαν Εὐρίπῳ

πνεῦσαι πομπὰν Ζεὺς, μειλίσσων

αὔραν ἄλλοις ἄλλαν θνατῶν

λαίρεσι, χαίρειν,

τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ' ἀνάγχαν,

τοῖς δ' ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν,

τοῖσι δὲ μέλλειν.

Ἡ πολύμοχθον ἄρ' ἦν γένος, ἢ πολύμοχθον

άμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον

•1330

Η πολύμοχθον ἄρ΄ ἢν γένος, ἢ πολύμοχθον άμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον ἀνευρεῖν.
Ἰὼ ἰὼ,

μεγάλα πάθεα, μεγάλα δ' ἄχεα Δαναίδαις τιθεῖσα Τυνδαρὶς κόρα.

1335

NC. 4322. Nauck propose ὤφειλ' ἐλάταν. — 4323. Hermann a rectifié la leçon μήτ'. — 4324-26. Nauck propose: Ζεὺς μειλίχιος, ¶ τάσσων αὕραν ἄλλοις ἄλλαν ¶ θνατῶν λαίφεσι ¶ τοῖς μὲν χαίρειν. — 4327. Heath a rectifié la leçon τοῖς δὲ.... τοῖς δὲ. — 4334. L'article τὸ avant χρεών a été ajouté par Hermann. — 4332. 'Ανευρεῖν ne donne pas de sens satisfaisant. Dindorf propose εὑρεῖν, conjecture qui ne rectifie que la mesure du vers. On pourrait écrire ἀντλεῖν. — 4333-36. Ces vers, attribués autrefois au chœur, ont été donnés à Iphigénie par Blomfield.

4321-1322. Construisez (avec Heath): ἐ) άταν πομπαίαν εἰς Τροίαν, «flotte qui doit conduire (les Grecs) à Troic, » et regardez ces mots comme une apposition amplificative de πρύμνας ναῶν χαλκεμβολάδων. — Ἐλάταν, abietem, prend ici le sens collectif de « flotte. » Au vers 174, le poëte s'est servi du pluriel ἐλάταις χιλιόναυσιν. Voy. la note sur le vers 1264 d'Hippolyte.

1323-1324. 'Ανταίαν πομπάν est une alliance de mots. Le vent peut être appelé πομπή, parce qu'il conduit ou pousse les vaisseaux (cf. Héc. 1290 : Ηνοὰς πομπίμους); mais ici il s'agit d'un vent contraire (ἀνταίαν), qui retient les vaisseaux.

— Μειλίσσων, tempérant. Ce mot ne convient pas à tous les cas divers énumérés plus loin par le poête, mais seulement au premier (χαίρειν).

4326. Avant χαίρειν il faut sous-entendre

τοῖς μέν. Voy. sur cette ellipse, familière aux poëtes grecs, Hécube, v. 4164 et la note.

4328. Στέλλειν, sous-entendez λαίτεα (v. 4326) ou ίστία, plier les voiles, c'està-dire: s'arrêter. On a donné de ce mot les explications les plus diverses; je crois que celle-ci est la véritable. Στέλλειν répond à ἀνάγκαν, « l'enchaînement, l'immobilité forcée, » comme μέλλειν, mot qui dit moins que στέλλειν et qui ne désigne qu'un retard, répond à λύπαν, et comme ἐξορμᾶν répond à χαίρειν. On voit qu'il y a ici deux séries correspondantes, de trois termes chacune.

1831-1332. To ypewv.... aveueiv. Le sens de ces mots doit être : « la nécessité est pour les hommes une chose cruelle à endurer. » Mais le verbe aveueiv ne se prête guère à cette traduction. Voy. NC.

## ΧΟΡΟΣ

Έγω μεν οίκτείρω σε συμφοράς κακής τυχοῦσαν, οίας μήποτ' ώφελες τυχεῖν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

 $\Omega$  τεχοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας.

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τόν γε τῆς θεᾶς, τέχνον, ἄλοχος ῷ σὺ δεῦρ' ἐλή-

#### IDITENEIA.

Διαχαλᾶτέ μοι μέλαθρα, δμῶες, ώς χρύψω δέμας. 1340 ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δὲ σὺ φεύγεις, τέχνον;

# ІФІГЕНЕІА.

Άνδρα τόνδ' ιδεῖν αἰσχύνομαι

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ώς τί δή;

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐχ ἐν ἀδρότητι χεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωχότα. ἀλλὰ μίμν' οὖ σεμνότητος ἔργον, ἀδυνώμεθα.

NC. 1336. Variante: συμφορᾶς κακῶν. — 1339. La vulgate ne s'éloigne guère de leçon du Florentinus: τόν τε τῆς θεᾶς παιδ', ὧ τέκνον γ', ὧ δεῦρ' ἐλήλυθας. Mais le Palutinus porte: τόν τε τῆς θεᾶς ἀχιλλέα, τέκνον. (γ', de la seconde main) ῷ δεῦρ' ἐλήλυθας. Ces der niers mots ont besoin d'une détermination. J'ai donc ajouté ἄλοχος, mot qui a pu êtr omis à cause de sa ressemblance avec la glose ἀχιλλέα. — 1341. Les manuscrits portent ΚΛ. τί δὲ φεύγει:, τέκνον; 1φ. ἀχιλλέα τὸν ἰδεῖν. La plupart des éditeurs ont adopt la conjecture de Lenting: ΚΛ. Τί δὲ, τέκνον, φεύγεις; 1φ. ἀχιλλέα τόνδ' ἰδεῖν. J's préféré la correction de Hartung. — 1344. On lisait οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν δυνώμεθα La conjecture de Hermann ἵν' ὁδυνώμεθα est inadmissible. Remarquons que Clytemnestr ne doit pas répéter ici ce qu'elle a déjà dit au vers précédent. Il faut douc écrire οῦ ai lieu de οὐ. Ce premier point reconnu, il s'ensuit que ἢν δυνώμεθα est une corruption de ἀνδυώμεθα.

4343. Οὐχ ἐν ἀδρότητι κεῖσαι, tu ne te trouves pas dans un état à montrer tant de délicatesse. Barnes a déjà cité *Phénic*. 1276, où Antigone ayant dit : Αἰδούμεθ' ὅχλον, sa mère lui répond : Οὐχ ἐν αἰ-

σχύνη τὰ σά. — Ποὸς τὰ νῦν πεπτω κότα. Cp. *Hippol*. 718 et la note.

4344. Οὖ σεμνότητος ἔργον, ἀνδυώ μεθα (pour ἀναδυώμεθα), là οù (lorsque la fierté sera de mise, retirons-nous pudi

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ω γύναι τάλαινα, Λήδας θύγατερ,

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐ ψευδη θροείς. 1345

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

δείν' έν Άργείοις βοᾶται

ΚΑΥΤΛΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τίνα βοήν: σήμαινέ μοι.

ΛΧΙΛΛΕΥΣ.

άμφὶ σῆς παιδός,

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Πονηρόν είπας οιωνόν λόγων.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

ώς χρεών σφάξαι νεᾶνιν.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Κούδεις άντίον λέγει;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Είς θόρυδον έγώ τι καὐτὸς ήλυθον,

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τίν', ὧ ξένε;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

σῶμα λευσθῆναι πέτροισι.

NC. 4345-48. Le Palatinus donne au chœur tout ce qui appartient à Achille dans ces trois vers. — 4347. Variante : λόγον. — 4348. Les manuscrits portent : σφάξαι νιν. κ ι. κοὐδεὶς ἐναντία (κοὐδεὶς τοῖσδ' ἐναντίον, seconde main du Palatinus) λέγει. Nous avons adopté la correction de Fix. — 4349. La leçon ἐγώ τοι a été corrigée par Musgrave. Ensuite les manuscrits ont ἤλυθον et ἐς τιν'. Nauck a retranché ἐς. Vulgate : ἦλθον et ἐς τίν'.

quement, c'est-à-dire réservons la pudeur pour les cas où la retenue sera à sa place. — Σεμνότητος. Cf. vers 901 et 996. — Έργον répond au latin opus est. Cf. Platon, Rép., VII, p. 537 D: Ἐνταῦθα δὴ πολλῆς φυλακῆς ἔργον. — ᾿Ανδυώμεθα est opposé à μίμν(ε). Cf. Démosthène, Fausse-ambassade, 210: Οῦκουν προσήει πρὸς ταῦθ' ἡ διάνοια, ἀλλ' ἀνεδύετο 'ἐπελαμ-βάνετο γὰρ αὐτῆς τὸ συνειδέναι. L'orateur dit qu'Eschine avait honte d'accuser

son adversaire de ce que sa conscience lui reprochait à lui-même.

1846. Au lieu de dire τίνα βοὴν λέγεις; Clytemnestre dit : τίνα βοήν; σήμναινέ μοι, ce qui équivant à σήμαινέ μοι βοὴν, ἥντινα λέγεις. Ainsi se justifie l'accusatif, que d'autres expliquent d'une manière moins satisfaisante.

1347. Πονηρόν εἶπας οἰωνὸν λόγων, tu commences ton discours par un mot de mauvais augure.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Μῶν κόρην σώζων ἐμὴν; 135

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Αὐτὸ τοῦτο.

ΚΑΥΓΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τίς δ' ἄν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Πάντες Έλληνες.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Στρατός δὲ Μυρμιδών οὔ σοι παρῆν ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Πρῶτος ἢν ἐχεῖνος ἐχθρός.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δι' ἄρ' δλώλαμεν, τέχνον

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Οί με τὸν γάμων ἀπεκάλουν ήσσον'.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έπεχρίνω δε τί

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Την εμήν μελλουσαν εύνην μη χτανείν,

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δίχαια γάρ. 135

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

ην εφημισεν πατήρ μοι.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κάργόθεν γ' ἐπέμψατο.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλ' ἐνιχώμην 'κεκραγμοῦ.

NC. 1350. Canter a corrigé la leçon σώζειν. — 1351. Palatinus: τοῦ σώματος. – 1362. Elmsley a corrigé la vulgate Μυρμιδόνων. — 1354. Matthiæ a corrigé la vulgate τῶν γάμων. — Variante: ἀπεκρίνω. — 1355. Hermann écrit εὖνιν ρους εὐνήν.

4350. Σώζων, cherchant à sauver. Voy. la note sur le vers 340 d'Hécube.

4354. Τὸν γάμων ἀπεκάλουν ήσσον(α). L'article ajoute à l'injure. Cp. Oreste, 4140: Ὁ μητροφόντης οὐ καλεῖ, on ne t'appellera pas le parricide (par excellence)

4355. Εὐνήν. Métonymie pour ἄλοχον 4357. Ἐνιχώμην χεκραγμοῦ. Cp. Me dee, 315: Κρεισσόνων νιχώμενοι.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τό πολύ γάρ δεινόν χαχόν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλ' όμως αρήξομέν σοι.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καὶ μαχεῖ πολλοῖσιν εἶς;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εἰσορᾶς τευχη φέροντας τούσδ';

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Όναιο τῶν φρενῶν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλ' ονησόμεσθα.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Παῖς ἄρ' οὐκέτι σφαγήσεται; 1360 ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Οδα, έμοῦ γ' έκόντος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

. "Ηξει δ' δστις άψεται χόρης;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Μυρίοι γ' · άξει δ' Όδυσσεύς.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Αρ' δ Σισύφου γόνος;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Αὐτὸς οὖτος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

<sup>\*</sup>Ιδια πράσσων, ἢ στρατοῦ ταχθεὶς ὕπο; ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Αίρεθείς έχών.

NC. 1358. Matthiæ a rectifié la leçon μάχη. — 1360. Nauck propose έμου γε ζώντος. — 1863. Heath a corrigé la vulgate εδία.

1357. Τὸ πολύ équivaut à οἱ πολλοί, ὁ ὅχλος.

4359. Τεύχη φέροντας. Il ne faut pas entendre des hommes armés, mais des serviteurs qui portent les armes d'Achille. Le héros marque qu'il est prêt à combattre. 1362. Ὁ Σισύφου γόνος. Cf. vers 524. 1364. Αἰρεθεὶς ἐχών. « ll viendra chargé de cette mission, (mais cependant) de son plein gré. » La traduction : « s'étant laissé choisir de son plein gré, » détruit l'ironie de l'antithèse.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Πονηράν γ' αΐρεσιν, μιαιφονείν. ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλ' έγω σχήσω νιν.

KAYTAIMNHΣTPA.

'Αξει δ' οὺχ έχοῦσαν άρπάσας; 1365 ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Δηλαδή ξανθής έθείρης.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έμε δε δραν τί χρή τότε;

ΛΧΙΛΛΕΥΣ.

Άντέχου θυγατρός.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Ως τοῦδ' οὕνεκ' οὐ σφαγήσεται.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλὰ μὴν εἰς τοῦτό γ' ήξει.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μῆτερ, εἰσαχούσατε τῶν ἐμῶν λόγων · μάτην γάρ σ' εἰσορῶ θυμουμένην

σῷ πόσει · τὰ δ' ἀδύναθ' ἡμῖν χαρτερεῖν οὐ ῥάδιον. 1370 Τὸν μὲν οὖν ξένον δίχαιον αἰνέσαι προθυμίας ·

NC. 1366. La leçon τί χρή δρᾶν est transposée d'après Kirchhoff. — 1367. Manuscrits: ἔνεκ'. Aldine: οὕνεκ'. — 1369. Les mots λόγων et σ' sont ajoutés par la seconde main dans le *Palatinus*. Une note de la première main (λείπει) signale une lacune. Avant μάτην, l'omission de μύθων me semble plus probable que celle de λόγων.

4367. Τοῦδ' οὕνεκ(α), s'il ne tient qu'à cela. Voy. la note sur le vers 866.

1368. Εἰς τοῦτό γ' ἡξει. « Les choses en viendront à cette extrémité, » c'est-àdire: tu seras obligée de couvrir ta fille de ton corps, pendant que je la défendrai par les armes. Τοῦτο se rapporte à τοῦδ(ε) du vers précédent. Ces mots ont été expliqués diversement, et même changés par quelques éditeurs. — Μῆτερ, εἰσαχούσατε. Iphigénie se tourne vers sa mère, mais son discours s'adresse aussi, du moins indirectement, à Achille. Ce rapprochement du pluriel de l'impératif avec un vocatif singulier n'est pas rare chez les tragiques.

Cp. Sophocle OEd. Roi, 1104: Προσέλθετ', ω παϊ, πατρί. — D'après la disposition du dialogue qui précède, c'était à Clytemnestre de prononcer le second hémistiche de ce vers. Iphigénie coupe la parole à sa mère de façon à ce que son couplet commence au milieu d'un vers. C'est ainsi que le poëte a marqué par la versification même ce qu'il y a d'imprévu dans ce coup de théâtre. Cf. la note sur le vers 414.

1370. Τὰ ἀδύνατα καρτερεῖν, persévérer dans l'impossible, s'obstiner à faire l'impossible. Cette locution ne diffère que par une nuance de τολμᾶν ἀδύνατα (Hélène, 811).

λομαι δε τοῦθ' ὁρᾶν χρη, μη διαδληθῆς στρατῷ, καὶ πλέον πράξωμεν οὐδὲν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχη. Οἶα δ' εἰσῆλθέν μ' ἄχουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην κατθανεῖν μέν μου δέδοχται τοῦτο δ' αὐτὸ βούλομαι

εὐκλέως πρᾶξαι παρεῖσά γ' ἐκποδὼν τὸ δυσγενές.
Δεῦρο δὴ σκέψαι μεθ' ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω :
εἰς ἔμ' Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποδλέπει,
κἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶ,
τάς τε μελλούσας γυναῖκας μή τι δρῶσι βάρδαροι, 1380
μηδ' ἔθ' ἀρπάζωσιν εὐνὰς ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδος,
τὸν Ἑλένης τίσαντες ὅλεθρον, ἤντιν' ἤρπασεν Πάρις.
Ταῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος,
Ἑλλάδ' ὡς ἡλευθέρωσα, μακάριον γενήσεται.
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ ριλοψυχεῖν χρεών : 1385
πᾶσι γάρ μ' Ἑλλησι κοινὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ μόνη.

NC. 1372. Hartung et l'éditeur de Cambridge écrivent μή διαδληθή. — 1373. Markland a rectifié la leçon ὁ δὲ. — 1375. La leçon κατθανεῖν μέν μοι δεδοκται (j'ai résolu de mourir) anticipe la pensée exprimée par la phrase suivante. J'ai écrit μου pour μοι. Voy. la note explicative. — 1376. Le Palatinus porte δυσμενές. — 1380. J'ai écrit μή τι pour ήν τι. Faute d'avoir fait cette correction nécessaire, les éditeurs ont vainement essayé de rectifier les deux vers suivants. — 1381. Les manuscrits portent μηκέθ άρπάζειν ἐᾶν τὰς ὁ) δίας. Ma correction se défendra assez d'elle-même. — 1382. J'ai écrit τίσαντες pour τίσαντας. Ensuite la leçon primitive du Palatinus ήν ήρπασεν n'a été changée en ἥντιν' ῆρπασεν que par la seconde main. De toute ſaçon ਜਿνπερ serait ici plus correct que ἥντιν'. Je propose ἡν διώλεσεν Πάρις. — 1385. Elmsley a inséré τι après τοί.

1376-1376. Κατθανείν μέν μου δεδοκται, je suis condamnée à mourir. Δέδοκταί μου, poétique pour δέδοκται κατ' ἐμοῦ. Iphigénie dit que, puisque sa mort est arrêtée et qu'elle ne peut échapper au trépas, elle veut mourir glorieusement et sans lâcheté (παρεῖσα το δυσγενές).

1379. Κάν ἐμοὶ (sous-entendez ἐστίν), et il dépend de moi.

4381. 'Ολδίας. Cet adjectif se rapporte à Ελλάδος.

4382. Τὸν Ἑλένας ὅλεθρον, l'enlèvement d'Hélène. C'est ainsi que dans Iph. Taur. v. 541, ἀπωλόμην veut dire: «j'ai été arrachée à ma patrie. » — L'idée exprimée dans les

vers 1380-1382 avait été indiquée par Agamemnon, lorsqu'il démontrait à sa fille la nécessité du sacrifice (v. 1266). Il en est de même de la plupart des autres arguments dont Iphigénie se sert ici. La noble jeune fille a trouvé dans son œur la résolution de se dévouer; mais les raisons qui justifient ce dévouement, elle les emprunte à son père. J'ajoute cette observation à d'autres qu'on a présentées pour réfuter la critique d'Aristote, Poetique, XV: Toù δὲ ἀνωμάλου (παράδειγμα) ἡ ἐν Αὐλιδι Ἰριγένεια· οἰοῦςν γὰρ ἔοιχεν ἡ ἐχετεύουσα τῷ ὑστέρα.

pas mis pour xouáv. Les poètes n'ont re-

Άλλα μυρίοι μέν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι, μυρίοι δ' ερέτμ' έχοντες, πατρίδος ηδικημένης, δρᾶν τι τολμήσουσιν έχθρούς χύπερ Ελλάδος θανείν. ή δ' έμή ψυχή μί' οὖσα πάντα χωλύσει τάδε; 1390 τί τὸ δίχαιον ἄρα τούτοις ἔχομεν ἀντειπεῖν ἔπος; Κάπ' ἐχεῖν' ἔλθωμεν. Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖν πᾶσιν 'Αργείοις γυναικός ούνεκ' οὐδὲ κατθανείν. Είς γ' άνηρ χρείσσων γυναιχών μυρίων όρων φάος. Εὶ δ' ἐβουλήθη τὸ σῶμα τούμὸν Αρτεμις λαβεῖν, 1395 έμποδών γενήσομαι γώ θνητός οὖσα τῆ θεῷ; Άλλ' άμήχανον· δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Έλλάδι. Θύετ', ἐχπορθεῖτε Τροίαν. Ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου διά μαχροῦ, χαὶ παῖδες οὖτοι χαὶ γάμοι χαὶ δόξ' ἐμή. Βαρβάρων δ' Έλληνας ἄρχειν είκὸς, άλλ' οὐ βαρβά-1400 pous, μῆτερ, Έλλήνων το μέν γαρ δοῦλον, οί δ' έλεύθεροι. ΧΟΡΟΣ.

Τὸ μὲν σὸν, ὧ νεᾶνι, γενναίως ἔχει τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς θεοῦ νοσεῖ.

NC. 1391. Vulgate: τί τὸ δίχαιον τοῦτό γ'; ἄρ' ἔχοιμεν. Mais le Palatinus porte de première main: τί τὸ δίχαιον τοῦτ' ἄρ' ἔχοιμεν. J'ai tiré de cette leçon la correction qu'on voit dans le texte. On en avait essayé d'autres. — 1394. Όρῶν, correction de Dobree pour ὁρᾶν. — 1395. Τὸ, avant σῶμα, n'est ajouté que par la seconde main du Palatinus, et ne se trouve pas dans le Florentinus. Nauck propose τόδ' αίμα τοὺμὸν. Peut-être: τόδ' αίμα σφάγιον. Les mots (τὸ) σῶμα τοῦτο sont une glose tirée du vers 1397. — 1396. Reiske a rectifié la leçon γενήσομ' ἐγώ. — 1400. Manuscrits: εἰκὸς ἄρχειν. Aristote, Politique, I, 2: ἄρχειν εἰκὸς.

cours aux licences de ce genre que lorsque le vers les y force. Or ici le mètre permettait d'écrire κοινήν. Si Euripide s'est servi du neutre, c'est que κοινήν Ἑλλάδι aurait prêté à une équivoque fâcheuse. — Quant à la pensée elle-même, cf. Démosthène, Pro corona, 205 : Ἡγεῖτο γὰρ αὐτῶν ἔκαστος οὐχὶ τῶ πατρὶ καὶ τῆ μητρὶ μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τῆ πατρίδι.

4392. Κάπ' ἐκεῖν' ἔλθωμεν, venons aussi à ceci, c'est-à-dire : passons à une autre considération.

1394. Άνηρ χρείσσων όρων φάος équivaut à χρείσσον έστι, άνδρα όραν φάος. Le mélange des deux constructions: xpeioouv ôpav, ne serait guère admissible. Voy. NC.

4398-4399. Ταῦτα γὰρ.... δεξ' ἐμή. Dans les Heraclides (v.594) Macarie dit en se dévouant pour ses frères : Ταῦτ' ἀντὶ παιδων ἐστί μοι χειμήλια Καὶ παρθενείας.

1401. Τὸ μὲν γὰρ (c'est-à-dire: τὸ μὲν γὰρ βάρβαρον) δοῦλον. Aristote a formulé en axiome ce dogme de l'orgueil hellénique: en citant ce passage d'Euripide (Politique, I, 2), il ajoute: ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν.

## ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

'Αγαμέμνονος παῖ, μαχάριόν μέ τις θεῶν

ἔμελλε θήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων.

Ζηλῶ δὲ σοῦ μὲν 'Ελλάδ', 'Ελλάδος δὲ σέ.

Εὖ γὰρ τόδ' εἶπας ἀξίως τε πατρίδος '

[τὸ θεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ', ὅ σου χρατεῖ,

ἐξελογίσω τὰ χρηστὰ τὰναγχαῖά τε.]

Μᾶλλον δὲ λέχτρων σῶν πόθος μ' εἰσέρχεται

εἰς τὴν φύσιν βλέψαντα · γενναία γὰρ εἶ.

"Ορα δ' · ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ' εὐεργετεῖν,

δαβεῖν τ' ἐς οἴχους · ἄχθομαί τ', ἴστω Θέτις,

εἰ μή σε σώσω Δαναίδαισι διὰ μάχης

1415

ἐλθών · ἄθρησον, ὁ θάνατος δεινὸν χαχόν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Λέγω τάδ' [οὐδὲν οὐδέν' εὐλαβουμένη].

Ή Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ' ἀρχεῖ μάχας ἀνδρῶν τιθεῖσα καὶ φόνους τοὺ δ', ὧ ξένε, μὴ θνῆσχε δι' ἐμὲ μηδ' ἀποχτείνης τινά.

Έα δὲ σῶσαί μ' Ἑλλάδ', ἢν δυνώμεθα.

1420

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ο λημ' άριστον, ούχ έχω πρός τοῦτ' έτι

NC. 1407. Les manuscrits portent τοῦ μέν pour σοῦ μέν. — 1409-1410. Ces deux vers ont été condamnés par l'éditeur de Cambridge et par Nauck. En effet, Achille ne peut déclarer que le sacrifice d'Iphigénie soit nécessaire, puisqu'il offre de la sauver. Hartung retranche les vers 1411-1416. Mais la réponse d'Iphigénie, ainsi que la réplique d'Achille, montre clairement que ce dernier avait renouvelé sa généreuse proposition. — 1410. Reiske a corrigé la leçon τά τ' (ου τάδ') ἀναγκαῖά γε. — 1417. Le Palatinus porte de première main : λέγω τάδ', avec la note λείπει (lacune). Les mots οὐδὲν οὐδέν' εὐλαδουμένη, qui n'ont pas trop de sens, n'ont été ajoutés que par la seconde main. — 1418. Hardion a corrigé la leçon ἄρχει.

1406. En disant εἰ τύχοιμι σῶν γάμων, et non εἰ ἔτυχον σῶν γάμων, Achille marque qu'il ne renonce pas tout à fait à l'espérance de sauver et de posséder Iphigénie.

1409. "Ο σου πρατεί. Le relatif 8 se rapporte à τὸ θείον, idée renfermée dans θεομαχείν.

1413-1414. L'idée de εὐεργετεῖν n'est pas développée par λαβεῖν ἐς οἰχους : ces

deux infinitifs expriment des idées différentes. Achille dit qu'il désire sauver Iphigénie (c'est là le bienfait dont il parle) et l'épouser ensuite.

1418-1419. Άρχεῖ τιθεῖσα. Cp., pour la construction, Sophocle, Antig. 543: Άρχεσω θνήσχων έγώ, il suffira de ma mort.

— Ξένε. Ce mot est intraduisible en français. « Aml » dit trop; « étranger » dit trop peu.

λέγειν, ἐπεί σοι τάδε δοχεῖ γενναῖα γὰρ φρονεῖς τί γὰρ τὰληθὲς οὐκ εἴποι τις ἄν; "Όμως δ' ἴσως γε κὰν μεταγνοίης τάδε. 1425 ὑς οὖν ἀν εἰδῆς τὰπ' ἐμοῦ, λελέξεται ' ἐλθὼν τάδ' ὅπλα θήσομαι βωμοῦ πέλας, ὡς οὐκ ἐάσων σ' ἀλλὰ κωλύσων θανεῖν. Χρήσει δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς λόγοις τάχα, ὅταν πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδης. 1430 Οὔκουν ἐάσω σ' ἀφροσύνη τῆ σῆ θανεῖν ' ἐλθὼν δὲ σὺν ὅπλοις τοῖσδε πρὸς ναὸν θεᾶς καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μῆτερ, τί σιγῆ δαχρύοις τέγγεις χόρας; ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έχω τάλαινα πρόφασιν ώστ' άλγεῖν φρένα.

1435

#### ІФІГЕНЕІА.

Παῦσαί με μη κάκιζε τάδε δ' ἐμοὶ πιθοῦ.

NC. 1425. Markland: ἰσως σὰ κάν. Fix: ἰσως γ' ἔτ' ἄν. — 1426. On lisait τἀπ' ἐμοῦ λελεγμένα. Dindorf fait remarquer avec raison que la locution correcte serait τὰ ὑπ' ἐμοῦ λελεγμένα. Mais il a tort de se faire de cette observation une arme contre les vers 1409-1438, qu'il attribue, je ne sais trop pourquoi, à un interpolateur. L'interpolateur qui aurait prêté à Iphigénie le langage qu'elle tient aux vers 1418-1421 eût été un grand poëte. Pour revenir au passage qui nous occupe, j'ai changé λελεγμένα en λελέξεται, correction que la suite de la phrase semble exiger absolument. — 1428-1432. Fix veut écarter ces quatre vers, en écrivant au vers 1433 καραδοκήσων pour καραδοκήσω. Cette conjecture est plausible, sans être toutefois nécessaire. Voyez la note explicative. — 1436. Porson demandait παῦσαι, 'μὲ μὴ κάκιζε. Mais la forme pleine (ἐ)μέ ne semble pas de mise ici. Voyez la note explicative.

1426. Τἀπ' ἐμοῦ, ce qui viendra de moi, ce que tu peux attendre de moi. Cf. Troy. 74: "Ετοιμ' ὰ βούλει τὰπ' ἐμοῦ. — Λελέξεται ne dissère de λεχθήσεται que par une légère nuance. Εἰρήσεται, κεκλήσεται et plusieurs autres futurs antérieurs sont samiliers aux poētes attiques.

4431. Άφροσύνη τῆ σῆ, par irréflexion, faute de t'être assez représenté d'avance toute l'horreur de la mort.

1432-1433. Achille sort après avoir prononcé ces vers, qui sont, il est vrai, une répétition de ce qu'il a déjà dit au vers 1427. Mais la suite de son discours l'y

ramène assez naturellement, et il peut trouver convenable d'insister sur une promesse qui doit rassurer Iphigénie.

1436. Παῦσαί με μὴ κάκιζε. « Confusa in unum παῦσαί με κακίζων, et μή με κάκιζε. » Nous reproduisons cette note de Hermann, sans l'approuver. Il faut se mettre en garde contre le tour de passepasse qu'on appelle le mélange de deux constructions différentes. Παῦσαί με μὴ κάκιζε est analogue à σχὲς μή με προλίπτς (v. 1467), à cette différence près que dans le premier de ces deux exemples l'enclitique με est placée après le premier

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λέγ', ώς παρ' ήμῶν γ' οὐδὲν ἀδιχήσει, τέχνον. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μήτ' οὖν γε τὸν σὸν πλόχαμον ἐχτέμης τριχὸς [μήτ' ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχη πέπλους.]
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δὴ τόδ' εἶπας, τέχνον; ἀπολέσασά σε ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1440

Οὐ σύ γε · σέσωσμαι, και ' ἐμὲ δ' εὐκλεὴς ἔσει.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Πῶς εἶπας; οὐ πενθεῖν με σὴν ψυχὴν χρεών; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

"Ηχιστ', ἐπεί μοι τύμβος οὐ χωσθήσεται.

Τί δ'; δς τέθνηκεν, οὐ τάφος νομίζεται;

Βωμός θεᾶς μοι μνημα της Διός χόρης.

1445

NC. 1437. J'ai inséré γ' après ἡμῶν. Voy. la note explicative. — 1438. Elmsley: μήτ' οῦν σύ. — 1439. La plupart des critiques condamnent ce vers, qui rompt la loi de la stichomythie. — 1440. La leçon τί δῆτα τόδ' a été corrigée par Barnes, la leçon ῶ τέχνον par Markland. — 1444. On lisait: τί δαί; ου τί δή; (le Palatinus porte τί δέ, littera è in rasura scripta) τὸ θνήσχειν οὐ τάρος νομίζεται; Ceci est un non-sens, quoi qu'en disent les interprètes que rien n'effraye. On voit assez ce que Clytemnestre doit dire. Je me suis efforcé de le lui faire dire, en me tenant aussi près que possible de la lettre des manuscrits.

impératif, quoiqu'elle dépende grammaticalement du second impératif. C'est que pour les Grecs les deux impératifs ne faisaient qu'une seule phrase. Ici encore on voit combien notre ponctuation moderne est antipathique au génie de la vieille langue grecque (cf. v. 643-615, v. 4062 et les notes).

1437. Παρ' ἡμῶν γ'. Clytemnestre insiste sur le mot ἡμῶν. Il y a ici une antithèse sous-entendue : Iphigénie a un père cruel, mais elle n'a rien à craindre de sa mère.

1438. En se servant du mot μήτ(ε), Iphigénie a déjà en vue ce que, par suite des interruptions de Clytemnestre, elle ne pourra dire qu'au vers 1449. C'est ce que l'interpolateur du vers 1439 ne semble pas avoir compris.

1442. Σην ψυχήν, ta vie.

1444. <sup>\*</sup>Ος τέθνηκεν, (sous-entendez : τού:φ), οὐ τάφος νομίζεται; A celui qui est mort, un tombeau n'est-il pas dù suivant l'usage? Νομίζεται est le mot propre : les honneurs dus aux morts étaient appelés τὰ νομιζόμενα. — Quant à l'omission du démonstratif, qui reste sous-entendu quoique le relatif soit à un autre cas, on sait que les Grecs et même les Latins s'expriment ainsi. Cf. Cornélius Népos, Dio, IX : « Miseranda vita, qui se metui « quam amari malunt. »

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

λλλ', ὧ τέχνον, σοὶ πείσομαι λέγεις γὰρ εὖ.

'Ως εὐτυχοῦσά γ' Ἑλλάδος τ' εὐεργέτις.

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δή χασιγνήταισιν άγγείλω σέθεν;

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙ Α.

Μηδ' ἀμφὶ χείναις μέλανας ἐξάψης πέπλους.

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Είπω δὲ παρὰ σοῦ φίλον ἔπος τι παρθένοις;

1450

IФІГЕNEIA.

Χαίρειν γ'. Ορέστην τ' έχτρεφ' άνδρα τόνδε μοι.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Προσέλχυσαί νιν ύστατον θεωμένη.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ο φίλτατ', ἐπεχούρησας δσον εἶχες φίλοις.

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έσθ' δ τι κατ' Άργος δρῶσά σοι χάριν φέρω ; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πατέρα τὸν ἀμὸν μὴ στύγει, πόσιν γε σόν.

1455

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δεινούς άγῶνας διὰ σὲ δεῖ χεῖνον δραμεῖν.

#### ІФІГЕНЕІА.

Άχων μ' ύπερ γης Ελλάδος διώλεσεν.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δόλω δ', ἀγεννῶς ἀτρέως τ' οὐκ ἀξίως.

NC. 1448. J'ai écrit ἀγγείλω pour ἀγγελῶ. Kirchhoff: ἀγγέλλω. — 1449. Reiske a corrigé la leçon ἐξάψη. — 1450. Ancienne vulgate: ἔπος τί. — 1455. La leçon τὸν ἐμόν a été corrigée par Scaliger, la leçon πόσιν τε par Elmsley. — 1456. Δεῖ κεῖνον, transposition de Porson pour κεῖνον δεῖ.

 1451. Χαίρειν γ', d'être heureuses. Ici encore il y a une antithèse sous-entendue, comme au vers 1437. Iphigénie oppose son sort à l'heureux destin qu'elle souhaite à ses sœurs.

1453. Allusion aux vers 1211 et 1245.

#### ІФІГЕНЕІА.

Τίς μ' εἶσιν ἄξων πρὶν σπαράσσεσθαι χόμης; κλιτλιΜΝΗΣΤΡΑ.

Έγωγε μετά σοῦ

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Μή σύ γ' οὐ καλῶς λέγεις. 1460 ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

πέπλων έχομένη σῶν

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έμοὶ, μῆτερ, πιθοῦ,

μέν' . ώς ἐμοί τε σοί τε κάλλιον τόδε. Πατρὸς δ' ὀπαδῶν τῶνδέ τίς με πεμπέτω Ἀρτέμιδος εἰς λειμῶν', ὅπου σφαγήσομαι.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

 $^{\intercal}\Omega$  τέχνον, οἴχει;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ πάλιν γ' οὐ μή μόλω.

1465

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λιποῦσα μητέρ';

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

'Ως δρᾶς γ', οὐχ ἀξίως.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Σχές, μή με προλίπης.

**ГФІГЕПЕІА.** 

Οὐχ ἐῷ στάζειν δάχρυ.

'Γμεῖς δ' ἐπευφημήσατ', ὧ νεάνιδες, παιᾶνα τἠμῆ συμφορᾶ Διὸς κόρην

NC. 4459. Elmsley a rectifié la leçon σπαράξεσθαι. — 4460. Markland a corrigé la leçon ἐγὼ μετά γε σοῦ.

1459. Σπαράττεσθαι κύμης. On a vu le même génitif au vers 1366 : (Ἡρπάσας) ξανθης ἐθείρης.

1466. Οὐχ ἀξίως. Si l'on rapporte ces mots à οἴχει, Iphigénie dit qu'elle n'a pas mérité de mourir. Si, au contraire, on sous-entend λιποῦσα, Iphigénie dit que Clytemnestre n'a pas mérité de perdre sa fille. Cette dernière explication me semble plus conforme aux sentiments qu'Iphigénie exprime d'ailleurs dans ce dialogue et particulièrement au vers suivant.

1468-1470. Ἐπευφημήσατ(ε)... συμσορά.... παιᾶνα.... Διὸς κόρην Αρτεμιν. La locution complexe ἐπευφημήσατε Αρτεμιν gouverne l'accusatif παιᾶνα, comme Άρτεμιν · ἴτω δὲ Δαναίδαις εὐφημία.
Κανᾶ δ' ἐναρχέσθω τις, αἰθέσθω δὲ πῦρ προχύταις καθαρσίοισι, καὶ πατὴρ ἐμὸς ἐνδεξιούσθω βωμόν · ὡς σωτηρίαν ¨Ελλησι δώσουσ' ἔρχομαι νικηφόρον.

1470

Άγετέ με τὰν Ἰλίου
χαὶ Φρυγῶν ἐλέπτολιν.
Στέφεα περίδολα δίδοτε, φέρε—
τε· πλόχαμος ὅδε χαταστέφειν·
χερνίδων τε παγάς.
Ἑλίσσετ' ἀμφὶ ναὸν ἀμφὶ βωμὸν
Ἰ480
᾿Αρτεμιν ἄνασσαν, ᾿Αρτεμιν
τὰν μάχαιραν· ὡς ἐμοῖσιν, εὶ χρεὼν,
αἴμασι θύμασί τε
1485
θέσφατ' ἐξαλείψω.

NC. 1479. Reiske a corrigé la leçon παγαΐσιν. D'autres écrivent χερνίδων γε παγαῖς. Cf. v. 1513, NC. — 1481. Les manuscrits portent ἄρτεμιν τὰν ἄνασσαν ἄρτεμιν. Nauck retranche le premier ἄρτεμιν. Je me suis borné à supprimer l'article. — 1482. Nauck écrit θεὰν μάχαιραν. — 1485. « Τε delendum esse probabiliter conjecit Bothius. » [Dindorf.]

ferait l'expression simple παιωνίζετε. Cf. Sophocle, Électre, 123: Τάχεις οἰμωγὰν τὸν ματρὸς ἀλόντ' ἀπάταις Άγαμέμνονα. 1471-1472. Κανᾶ.... χαθαρσίοισι. Cf. v. 436 et v. 1112, avec les notes.

1473. Ἐνδεξιούσθω βωμόν équivaut à ἐνδέξια τὸν βωμὸν περιίτω, que mon père fasse le tour de l'autel en se dirigeant vers la droite et en portant le panier sacré. Cette direction était de bon augure. Cf. Aristophane, Paix, 956: Ἁγε δὴ τὸ κανοῦν λαδών σὺ καὶ τὴν χέρνιδα Περίιθι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπιδέξια (passage cité par Hartung).

4477-4479. Les mots στέφεα περίβολα.... sont séparés de χερνίβων τε παγάς par la parenthèse : πλόχαμος δδε χαταστέφειν, « voici ma chevelure prête à s'en laisser couronner. » "Οδε a force verbale et équivaut à δδε πάρεστι. Cf. Hipp. 294 et la note. — Quant au fond des choses, on

compare Héraclides, 529: 'Ηγεῖσθ' ὅπου δεῖ σῶμα κατθανεῖν τόὃε Καὶ στεμματοῦτε καὶ κατάρχεσθ', εἰ δοκεῖ, Νικᾶτε δ' ἐχθρούς.

1480-1481. Έλίσσετ(ε).... Άρτεμιν, honorez Diane en dansant autour du temple, autour de l'autel. Cf. Herc. fur. 689 : Τὸν Λατοῦ; εὖπαιδα γόνον εἰλίσσουσαι καλλίχορον.

1486. Θέσφατ' ἐξαλείψω. Il est difficile de croire que le poëte ait dit : α essacer des oracles » pour « accomplir des oracles ». Si la leçon est bonne, il saut entendre θέσφατ(α) de l'oracle qui enchaîne la slotte des Grees à moins qu'Iphigénie ne soit sacrisiée. — Cicéron a sait allusion au passage correspondant de l'Iphigénie d'Ennius, en écrivant dans ses Tusculanes (I, xeviii, 146); « Iphigenia Aulide duci « se immolandam jubet, ut hostium san- « guis eliciatur suo. »

<sup>3</sup>Ω πότνια πότνια μᾶτερ, ὡς δάκρυά γέ σοι δώσομεν άμέτερα.

παρ' ιεροίς γάρ ου πρέπει.

1490

ο νεάνιδες,

συνεπαείδετ' "Αρτεμιν Χαλκίδος άντίπορον, ΐνα τε δόρατα μέμονε δάϊα δι' έμὸν ὄνομα τᾶσδ' Αὐλίδος

1495

στενοπόροισιν δρμοις.

'Ιὼ γᾶ μᾶτερ ὧ Πελασγία, Μυχηναῖαί τ' ἐμαὶ θεράπναι.

ΧΟΡΟΣ.

Καλεῖς πόλισμα Περσέως, Κυχλωπίων πόνον χερῶν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1500

Έθρεψας Έλλάδι με φάος:

NC. 1488-1490. Seidler a vu qu'il sallait donner à Iphigénie ces trois vers, autresois attribués au chœur. — 1488. Les manuscrits portent μῆτερ. — 1491. Hermann et Nauck écrivent ἰω ἰω νεάνιδες. Je propose ω ξέναι νεάνιδες. — 1495. Hermann : δἄα. Hartung : νάῖα. Voir la note explicative. — 1498. Manuscrits : μῆτερ. — 1499. Scaliger a corrigé la leçon θεράπαιναι. — 1502. Με φάος, correction d'Elmsley pour μέγα φάος. Le même critique proposait : ἐθρέψαθ'. On pourrait écrire φάος μ ἔθρεψαθ' Ελλάδι.

1487-1490. 'Ω; δάκρυά γέ σοι... οὐ πρέπει. « Car je te donnerai maintenant mes larmes : près de l'autel il n'est pas permis de pleurer. » [Fix.] Remarquez qu'Iphigénie ne pleure pas sur elle-même, mais qu'elle est touchée de la douleur de sa mère. C'est à tort qu'on a dit que ces vers ne s'accordaient pas avec l'héroïsme de la jeune fille.

1494. Χαλχίδος ἀντίπορον. Les jeunes femmes qui composent le chœur sont de Chalcis (168), ville située de l'autre côté de l'Euripe, en face d'Aulis. Iphigénie les engage à chanter la déesse d'une cité voisine de la leur.

1495-1497. Ίνα τε.... ὅρμοις. Voici le sens qu'on donne généralement à cette phrase: « Et où les vaisseaux de guerre se trouvent arrêtés à cause de mon nom (asin d'illustrer mon nom) dans le port étroit de cette Aulis. » Mais le parfait μέμονα ne

siguifie nulle part « je reste »; il est toujours l'équivalent de ὁρμῶ, je tends à...,
je me propose de.... Cp. Iph. Taur. 655;
Sophocle, Phil. 515; Eschyle, Sept Chefs,
686; Hérodote VI, 84; Homère, Il. V,
482, et passim. Ajoutez que δόρατα δάῖα ne
peut guère désigner que des lances hostiles,
que la conjonction τε ne s'explique pas, et
que le mètre laisse à désirer. On peut donc
croire que le texte de ces vers est gâté.

1498. On croyait que les premiers habitants d'Argos avaient été Pélasges. Voy. Oreste, 692, et passim. Dans les Suppliantes d'Eschyle, le roi d'Argos porte le nom de Pelasgus, fils de Palæchthon.

4499. Θεράπναι, demeure. Cf. Hécube, 482 et la note.

1500-1501. Πόλισμα Περσέως. Persée passait pour le fondateur de Mycène. Cf. Pausanias, II, 16, 3. — Quant aux murs Cyclopéens, voy. la note sur le vers 152.

θανοῦσα δ' οὐχ ἀναίνομαι.

ΧΟΡΟΣ.

Κλέος γάρ ού σε μή λίπη.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1505

λαμπαδοῦχος άμέρα Διός τε φέγγος, ἕτερον ἕτερον αἰῶνα καὶ μοῖραν οἰκήσομεν. Χαῖρέ μοι, φίλον φάος.

ΧΟΡΟΣ.

**'**ໝິ ຜິໂ'

ίδεσθε τὰν Ίλίου

1510

καί Φρυγῶν έλέπτολιν

στείχουσαν, επί κάρα στέφεα βαλουμέναν

χερνίδων τε παγάς, βωμόν διαίμονος θεᾶς

ραμον οιαιμονος νεας ρανίσιν αίματορρύτοις

1515

ρανοῦσαν εὐρυῆ τε σιύματος δέρην [σφαγεῖσαν].

Εύδροσοι παγαί πατρῷαι

μένουσι χέρνιβές τέ σε

στρατός τ' 'Αχαιῶν θέλων

NC. 1509'. Nauck donne là iá à Iphigénie. Si on adoptait cette manière de voir, on pourrait placer ces interjections au commencement du vers précédent.— 1510-1520. Hermann et Nauck considèrent ces vers comme l'antistrophe des vers 1475-1490. S'ils ont raison, ce morceau doit être altéré et mutilé en plusieurs endroits. Les débuts des deux chants ont entre eux une ressemblance frappante. — 1512. La leçon στέρη a été corrigée par Seidler, la leçon βαλλομέναν par Hartung. — 1513. Παγάς, variante, indiquée dans le Florentinus, de la leçon παγαῖς. — 1514. Διαίμονος, correction de Markland pour γε δαίμονος. L. Dindorf propose φιλαίμονος. — 1516. 'Ρανοῦσαν, correction de Markland pour θανοῦσαν. Ensuite, σφαγεῖσαν, participe de l'aoriste, n'est pas de mise ici. W. Dindorf y voit avec raison une glose interpolée dans le texte. — 1517. Hermann: εῦδροσοι πατρῷαι | παγαί. — 1518. La leçon μένουσί σε χέρνιβές τε a été transposée par Seidler.

1503. Θανοῦσα δ' οὐκ ἀναίνομαι, et je ne refuse pas de mourir (pour la Grèce). Θχνοῦσα est pour θανεῖν. Cp. Eschyle, Agam. 583: Νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι.

1506. Λαμπαδούχος άμέρα. Cf. Medée, 353: Ἡ ἀιούσα λαμπάς θεού. Virgile, En. VII, 148: Postera quom prima lustrabat lampade terras Orta dies.

1509 sqq. Ce chant du chœur accompagne et suit la sortie d'Iphigénie.

4642. Ἐπὶ κάρα βαλουμέναν, qui laissera poser sur sa tête.

1520

'Ιλίου πόλιν μολεῖν.
'Αλλὰ τὰν Διὸς κόραν
κλήσωμεν 'Αρτεμιν, θεῶν ἄνασσαν,
ὡς ἐπ' εὐτυχεῖ πότμῳ.
'Ω πότνια πότνια, θύμασιν βροτησίοις
γαρεῖσα, πέμψον εἰς Φρυγῶν
γαῖαν 'Ελλάνων στρατὸν
καὶ δολόεντα Τροίας ἔδη,
'Αγαμέμνονά τε λόγχαις
'Ελλάσι κλεινότατον στέφανον
δὸς ἀμφὶ κάρα θ' ἑὸν
κλέος ἀείμνηστον ἀμφιθεῖναι.

1525

1530

ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>3</sup>Ω Τυνδαρεία παῖ, Κλυταιμνήστρα, δόμων έξω πέρασον, ὡς κλύης ἐμῶν λόγων.

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Φθογγής κλύουσα δεῦρο σής ἀφικόμην,

NC. 1522. Je propose: θεῶν μάχαιραν. Cf. δῖα θεάων, Homère, Il., XIV, 184. La leçon θεῶν ἄνασσαν est peut-être un souvenir du vers 1481. — 1524. La répétition du mot πότνια est due à Hermann. — 1529. Έλλάσι, correction de Markland pour ἐλλάδι. — 1530. Scaliger a inséré θ' avant ἐόν. Seidler : χρᾶθ' ἐόν. — 1532. A entendre Porson et plusieurs autres critiques, nous nous trouverions, à partir de ce vers et jusqu'à la fin de la pièce, en présence d'une interpolation (quelques-uns disent « d'une misérable interpolation ») de date récente. Matthiæ a jugé qu'il n'y avait pas beaucoup à redire aux vers 1532-1558, et Dindorf approuve ce jugement. Nous pensons que les vers 1532-1571 sont de toute beauté, que l'art de la narration, les détails si habilement multipliés pour retarder le dénoûment, la noble simplicité du style, tout enfin y révèle la main du maître (voy. la Notice préliminaire, p. 311 sq.). Les taches qui déparent ici le texte traditionnel ne sont ni plus nombreuses ni plus difficiles à enlever qu'elles le sont ailleurs.

1522. Θεῶν ἄνασσαν. Ce titre ne convient pas à Diane. Voir NC.

4524. Θύμασιν βροτησίοις χαρείσα, ayant accueilli favorablement ce sacrifice humain. Ne traduisez pas : « qui te plais aux sacrifices humains », ce qui serait en grec θύμασιν βροτησίοις χαίρουσα. L. Dindorf cite à l'appui de cette observation Aristophane, Nuées, v. 774 : 'Υπανούσατε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς ξεροῖσι χαρεῖσαι.

4528-1531. Άγαμέμνονά τε.... άμφι-

filivat. « Precatur chorus, ut Agamemno « hastis Græcis clarissimam coronam, suo « autem capiti æternum decus reportet. » [Hermann.]

4532. Le messager qui entre ici est l'un des serviteurs d'Agamemnon (v. 1463) qui ont conduit Iphigénie à l'autel de Diane (v. 1543-1546). Aussi Clytemnestre semble-t-elle connaître sa voix (v. 1534); il appelle la reine φίλη δέσποινα; et il témoigne un tendre intérêt pour Iphigénie (v. 1580).

ταρδοῦσα τλήμων κάκπεπληγμένη φόδω, μή μοί τιν' ἄλλην ξυμφορὰν ήκης φέρων πρὸς τῆ παρούση.

1535

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι θαυμαστά σοι καὶ κεδνὰ σημῆναι θέλω.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Μή μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ' ὅσον τάχος.
ΑΓΓΕΛΟΣ.

'Αλλ', ὧ φίλη δέσποινα, πᾶν πεύσει σαςῶς.
Λέξω δ' ἀπ' ἀρχῆς, ἤν τι μὴ σφαλεῖσά μου γνώμη ταράξη γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν.
'Επεὶ γὰρ ἱκόμεσθα τῆς Διὸς κόρης
'Αρτέμιδος ἄλσος λείμακάς τ' ἀνθεσφόρους, ἵν' ἦν 'Αχαιῶν σύλλογος στρατεύματος, σὴν παῖδ' ἄγοντες, εὐθὺς 'Αργείων ὅχλος ἡθροίζεθ'. 'Ως δ' ἐσεῖδεν 'Αγαμέμνων ἄναξ ἐπὶ σφαγὰς στείχουσαν εἰς ἄλσος κόρην, ἀνεστέναζε, κἄμπαλιν στρέψας κάρα δάκρυα παρῆγεν, ὀμμάτων πέπλον προθείς.

1545

1540

1550

NC. 1536. Portus a rectifié la leçon ήχεις. — 1538. J'ai écrit καὶ κεδνά pour καὶ δεινά, leçon démentie par le dénoûment, et contraire à l'intention du messager, lequel doit tout d'abord rassurer Clytemnestre. La réponse de la reine confirme aussi ma correction. La syllabe κε pouvait être facilement omise après καί, par suite de la ressemblance ou plutôt de l'identité des sons. — 1541. Peut-être σφαλεῖσά που, conjecture de Markland. — 1550. La leçon δάκρυα προῆγεν, « il tira des larmes (sous-entendu : à lui-même) », est inadmissible : personne ne s'est jamais exprimé ainsi. Dindorf pensait à προῆκεν. J'ai écrit παρῆγεν : correction qui me semble mieux convenir à la tournure de cette phrase.

4536. Κεδνά se dit d'une bonne nouvelle. Cf. Ion. 1485 : Λέγ' ώς ἐρεῖς τι κεὂνὸν εὐτυχές τέ μοι. Eschyle, Agam. 648 : Πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω, λέγων Χειμῶνα.

1550. Δάχρυα παρῆγεν, il dérobait ses larmes. On trouve souvent παράγειν τινά, tromper quelqu'un; mais παράγειν τι, équivalant à κλέπτειν τι, peut aussi se dire. Cp. Démosthène, Contre Onetor, I, 26: Παραγωγή τοῦ πράγματος, moyen de dissimuler la chose. — On

sait que dans son tableau du sacrifice d'Iphigénie, après avoir montré les autres
témoins de cette scène, Calchas, Ulysse,
Ménélas, les uns plus affligés que les autres, et avoir en quelque sorte épuisé tous
les moyens d'exprimer la tristesse « quum
« tristitiæ omnem imaginem consumpsis« set » (Pline), le peintre Timanthe ne
trouva rien de mieux à faire que de voiler
la tête de son Agamemnon. Cf. Cicéron,
Orator, XXI, 74; Pline, Hist. Nat. XXXV,
X, 73. Voyez la peinture murale de Pompéi,

Η δὲ σταθεῖσα τῷ τεχόντι πλησίον έλεξε τοιάδ' · ὧ πάτερ, πάρειμί σοι, τούμον δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας καὶ τῆς ἀπάσης Ἑλλάδος γαίας ὕπερ θῦσαι δίδωμ' έχοῦσα πρὸς βωμὸν θεᾶς 1555 άγοντας, είπερ έστι θέσφατον τόδε. Καὶ τοὐπ' ἔμ' εὐτυχοῖτε, καὶ νικηφόρου δορός τύχοιτε πατρίδα τ' έξίχοισθε γην. Πρός ταῦτα μὴ ψαύση τις 'Αργείων ἐμοῦ' σιγή παρέξω γάρ δέρην εύχαρδίως. 1560 Τοσαῦτ' ἔλεξε · πᾶς δ' ἐθάμδησεν κλύων εύψυχίαν τε κάρετην της παρθένου. Στάς δ' ἐν μέσω Ταλθύδιος, ῷ τόδ' ἦν μέλον, εύφημίαν άνειπε καί σιγήν στρατώ. Κάλχας δ' δ μάντις είς χανοῦν χρυσήλατον 1565 ἔθηχεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας δλῶν ἔσωθεν, χρᾶτά τ' ἔστεψεν χόρης.

NC. 4557. Man: εὐτυχεῖτε. Ald. εὐτυχοῖτε. — 1558. Δορός, correction de Pierson pour δώρου. — 4567. On lisait κολεῶν ἔσωθεν, « (ayant tiré le glaive) de dedans le fourreau, » locution encore plus bizarre en grec qu'en français. J'ai écrit ὀλῶν ἔσωθεν. Voyez la note explicative.

Raoul-Rochette, Monum. inéd. I, pl. 27; et d'autres représentations du sacrifice d'Iphigénie sur les planches précédentes.

1556. Άγοντας. On s'attendrait plutôt au datif ἄγουσιν; mais l'accusatif ἄγοντα; s'accorde avec ὑμᾶς, sujet sous-entendu de θῦσαι. Cf. Médee, 845; 888; 4237 sq.; Hécube, 544. — Je considère cette construction comme un indice de l'authenticité de ce morceau. Elle est particulière aux vieux poëtes grecs; un versificateur de l'époque romaine ne l'aurait pas trouvée.

4559. Πρὸς ταῦτα, ainsi donc, c'est-àdire: comme je m'ossre volontairement. Je n'aurais pas sait cette observation, si on n'avait pas chicané le poëte à propos de ces mots.

4560. Σιγη. Ce mot n'est pas une cheville. D'après la tradition, Iphigénie fut bàillonnée, pour qu'il lui fût impossible de proférer des cris de mauvais augure (cp.

Eschyle, Agam. 235 sqq.). Elle déclare ici qu'elle recevra le coup en silence. — Les vers 1559-1560 ressemblent aux vers 548 sq. d'Hecube: Έχοῦσα θνήσχω · μή τις άψηται χροός Τούμοῦ παρέξω γάρ δέρην εὐχαρδίως. Mais les poëtes féconds qui écrivaient pour le théâtre d'Athènes ne craignaient pas de se répéter : sans sortir de cette tragédie, on en a trouvé plus haut plus d'un exemple. Ils se répétaient toutefois avec un discernement qui n'appartient pas aux interpolateurs. Ici le mot σιγή ajoute un trait approprié à la circonstance. D'un autre côté un trait qui convenait à Polyxène est judicieusement omis ici. La princesse dont la famille était réduite en esclavage déclare qu'elle est libre et que libre elle veut mourir. La fille d'Agamemnon n'a pas besoin de faire une telle déclaration.

1567. 'O) ων έσωθεν. Ces mots se rat-

Ό παῖς δ' ὁ Πηλέως ἐν κύκλῳ βωμὸν θεᾶς λαδὼν κανοῦν ἔδρεξε χέρνιδάς θ' ὁμοῦ, ἔλεξε δ' · ὧ παῖ Ζηνὸς, ὧ θηροκτόνε, τὸ λαμπρὸν εἰλίσσουσ' ἐν εὐφρόνη φάος, δέξαι τὸ θῦμα τοῦθ' δ σοι δωρούμεθα στρατός τ' ᾿Αχαιῶν ἀθρόος ᾿Αγαμέμνων τ' ἄναξ,

1570

NC. 4569. Les manuscrits portent ἔθρεξε, et plusieurs critiques ont tiré de cette leçon un argument contre l'authenticité de ce morceau. Ils ont dit qu'il eût été inconvenant de courir en accomplissant un acte aussi solennel; que le verbe τρέχειν ne peut gouverner l'accusatif βωμόν; enfin que l'aoriste ἔθρεξε n'est pas d'un bon atticisme. Cette dernière assertion est contestable, les deux autres objections sont fondées. Je les ai évartées par une correction facile, en écrivant ἐδρεξε. Voy. la note explicative. — 1570. La vulgate ω Διὸς Άρτεμις θηροκτόνε contient un anapeste vicieux. Mais le Palatinus porte de première main : ω παζ ζηνός άρτεμις θηροκτόνε, leçon dont Nauck a tiré l'excellente correction qu'on voit dans le texte. Ce premier exemple nous porte à croire que les autres fautes de ce genre, que nous trouverons plus loin, doivent aussi être mises à la charge des copistes. — 1572. Dans le Palatinus, tout ce qui suit le vers 1571 est écrit par une main récente sur une seuille insérée plus tard. lci le texte des manuscrits est criblé de fautes si graves et si nombreuses qu'il semble difficile au premier abord de les attribuer toutes aux copistes, et que l'hypothèse d'une interpolation peut paraître légitime. Cependant ce morceau est la suite naturelle de celui qui le précède, et des raisons générales, que nous avons indiquées dans la Notice préliminaire, nous empêchent de l'attribuer à une autre main qu'à celle d'Euripide. Quant aux fautes, on jugera si nous avons réussi à les corriger d'une manière plausible. Elles n'ont rien de bien extraordinaire. Ce sont des erreurs de copistes semblables à celles qu'on rencontre partout, ou des gloses introduites dans le texte. La plupart des vers faux proviennent de ces transpositions de mots que les scholiastes grammairiens avaient l'habitude de faire dans leurs paraphrases des textes poétiques. — 1572. Porson a corrigé la leçon τόδ' ő γέ σοι. — 4573. La leçon στρατός τ' Άχαιων Άγαμέμνων τ' άναξ όμου donnait un trimètre incorrect. Je l'ai rectifiée d'après le vers 1547. L'erreur des copistes vient de ce que όμοῦ, glose habituelle de ἀθρόος, se trouvait écrit en marge.

tachent à ξθηκεν.... φάσγανον. Calchas tire le glaive du fourreau et le met au milieu des grains sacrés qui se trouvaient déjà dans la corbeille. Tel était l'usage, attesté par le scholiaste d'Aristophane, Paix, 948: Ἐκέκρυπτο ἐν τῷ κανῷ ἡ μάχαιρα ταῖς ὀλαῖς καὶ τοῖς στέμμασι. — Ἐσωθεν équivaut souvent à ἔσω. Cf. Iph. Taur. 41 et 1389.

1568-1569. Achille a promis de désendre Iphigénie, si elle demandait à vivre. La voyant bien décidée à mourir, il peut s'associer au sacrifice qui ouvre le chemin de la victoire. Ce rôle lui convient parfaitement, quoi qu'on en ait dit. Comme Agamemnon est absorbé par sa douleur, c'est Achille qui

doit représenter l'armée. — Έν χύχλφ βωμόν θεᾶ; ἔβρεξε, il aspergea l'autel de la déesse tout autour. Avant d'offrir un sacrifice, on portait autour de l'autel la corbeille où se trouvait l'orge sacrée et un vase qui contenait l'eau lustrale, et on jetait de cette eau, ainsi que de l'orge, contre l'autel. Cf. Électre, 803: Λαβών δὲ προχύτα:... ἔβαλλε βωμούς. Aristophane, Lysistrate, 1130: Χέρνιβος βωμούς περιροαίνοντες.

1571. C'est à tort qu'on a prétendu que les poétes du siècle de Périclès ne confondaient jamais Artemis avec la Lune. Euripide dit, en parlant du même sacrifice, φωσφόρω θύσειν θεᾶ, Iph. Taur. 21. Dans les Phéniciennes, Antigone s'écrie, au

άχραντον αίμα καλλιπαρθένου δέρης,
καὶ δὸς γενέσθαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα
1575
Τροίας τε πέργαμ' ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί.
Εἰς γῆν δ' ᾿Ατρεῖδαι πᾶς στρατός τ' ἔστη βλέπων.
Ἱρεὺς δὲ φάσγανον λαδὼν ἐπεύξατο,
λαιμόν τ' ἐπεσκοπεῖθ' ῖν' εὖ πλήξειεν ἄν ·
ἐμοὶ δ' ἐσήει τ' ἄλγος οὐ μικρὸν φρενὶ,
1580
κάστην νενευκώς · θαῦμα δ' ἦν ὁρᾶν ἄρνω ·
πληγῆς σαφῶς γὰρ πᾶς τις ἤσθετο κτύπον,
τὴν παρθένον δ' οὐκ εἶδεν οῦ γῆς εἰσέδυ.

NC. 1578. Aldine: leρεύς. — 1579. Manuscrits: ΐνα πλήξειεν ἄν. En écrivant ἵν' εὖ, Hermann a rectifié le vers et complété le sens. — 1580. On lisait ἐμοὶ δέ τ' ἄλγος (Palatinus: ἄργος, avant correction) οὖ μικρὸν εἰσήρει φρενί. Ici encore, Hermann a rétabli la mesure et séparé les deux conjonctions de la manière la plus simple. — 1584. J'ai écrit ὁρᾶν ἄρνω pour αἴφνης ὁρᾶν. Le mot αἴφνης ne se trouve que chez les auteurs d'une époque tardive. La conclusion à en tirer, ce n'est pas que ce morcean soit interpolé, mais que αἴφνης est la glose de ἄφνω. — 1582. Les manuscrits portent πληγής κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤσθετ' ἀν σαφῶς. La particule ἄν fait un faux sens. Je l'ai écartée, en transposant les mots dérangés par un grammairien. — 1583. Εἰδεν, correction de Matthiæ pour οἶδεν.

vers 109: 'Ιὼ πότνια παῖ Λατοῦς Εκάτα, et au vers 175: 'Ω λιπαροζώνου θύγατερ ά Λατοῦς Σελαναία (leçon de Badham et de Nauck). Cp. Eschyle, Xantries, fr. IV, Wagner: 'Αστερωπὸν ὅμμα Λητώας κόρης.

1574. Cp. Hécube, 537: Κόρης ἀχραιφνές αίμα. De ces mots un poëte vulgaire n'aurait pas su tirer un vers aussi beau que celui-ci.

4577. Ici les critiques triomphent. Les païens, disent-ils, tournaient les yeux vers le ciel, quand ils prinient : donc ceci est écrit par un chrétien. La réponse n'est pas difficile. Si les Grecs regardent ici la terre, ce n'est pas à cause de la prière qui va être prononcée, c'est pour ne pas voir l'affreux sacrifice qui se consomme.

4578. Ἱρεύς. Ce sacrificateur n'est pas Calchas, lequel n'exerce que les fonctions de devin.

1679. Λαιμόν dépend de πλήξειεν. Ίνα a ici son premier sens, celui de ubi. — Est-il nécessaire de dire que le sacrificateur doit bien choisir l'endroit où il frappera, afin de ne pas faire souffrir la victime et de n'être pas obligé de porter un second coup? Cependant Matthiæ dit, et les autres

répètent : « Ineptus sacerdos fauces inspi-« ciens, ut, quam faucium partem feriret, « constitueret; sed voluit interpolator di-« cere aliquid simile ei, quod in Hec. « 563 sqq. legitur. » Voilà comment en chicane le poëte au sujet d'un détail si naturel et dont le but n'échappe à personne. Il fallait tenir le spectateur sous le couteau et faire attendre le dénoûment.

1580. Autre chicane. On prétend que le messager est stupide (homo stupidus) de parler de ses propres sentiments et de se donner ainsi de l'importance. Mais partout dans la tragédie grecque les messagers disent naïvement ce qu'ils ont éprouvé. Ce ne sont pas de pures machines à narration, ce sont des hommes qui ont une existence à eux, et dont la condition, les sentiments, la personnalité sont nettement marquées. Celui-ci est de la maison d'Agamemnon (voy. la note sur le vers 1532), et il a de l'affection pour sa jeune maîtresse.

1583. Οὐκ εἶδεν οὖ γῆς εἰσέου. En parlant ainsi, le messager n'assirme pas qu'Iphigénie ait été engloutie par la terre; il dit seulement, en se servant d'une tournure samilière, qu'elle a disparu.

Βοᾶ δ' ἄρ' ἱερεὺς, πᾶς δ' ἐπήχησε στρατὸς, άελπτον είσιδόντες έχ θεῶν τινος 1585 φάσμ', οδ γε μηδ' δρωμένου πίστις παρην. έλαφος γάρ άσπαίρουσ' έχειτ' έπὶ χθονί ίδεῖν μεγίστη διαπρεπής τε την θέαν, θεοῦ βωμός ἄρδην Τζ ἐραίνεθ' αίματι. Κάν τῷδε Κάλχας, πῶς δοχεῖς; χαίρων ἔφη: 1590 🗘 τοῦδ' Αχαιῶν κοίρανοι κοινοῦ στρατοῦ < had  $\theta'>$ , spate  $\beta\omega\mu$ lar  $\eta$ r  $\eta$   $\theta$ eds προύθηκε θυσίαν, τήνδ' έλαφον δρειδρόμον. Ταύτην μάλιστα τῆς χόρης ἀσπάζεται, ώς μή μιάνη βωμόν εύγενει φόνω. 1595 Ίλεως τ' ἄποιν' ἐδέξατ', οὔριόν τε πλοῦν

NC. 4584. J'ai inséré ἄρ' avant ἐερεύς (Hermann avait écrit δ θ' ἐερεύ;), et j'ai mis πᾶς pour ἄπας, afin d'éviter l'anapeste vicleux au second pied et de rétablir la césure du vers. — 4588. « Διαπρεπής τὴν θέαν vix alius quisquam dixerit. » [Matthiæ.] Je propose διαπρεπής τε την φύσιν (la taille). L'erreur proviendra du voisinage de θεοῦ. — 1589. Palatinus: ής αξματι βωμός έρραίνετ' (έραίνετ', seconde main et les autres manuscrits) άρδην τής θεοῦ. J'ai corrigé ce vers assreux en rétablissant l'ordre des mots poétique. — 1592 1593. On lisait : όρᾶτε τήνδε θυσίαν ήν ή θεὸς | προύθηκε βωμίαν, Ελαφον όρειδρόμον; Le premier de ces vers est faux, le second est mal coupé. Musgrave a fort bien vu que les mots θυσίαν et βωμίαν avaient changé de place; mais sa conjecture έλαφον οὐρεσιδρόμον répugne au dialecte usité dans les trimètres. Le mot τήνδε doit aussi passer dans le second vers. La lacune qui se produit ainsi dans le premier vers est facile à remplir. Pourquoi Calchas inviterait-il les princes seuls à contempler le miracle? Toute l'armée a des yeux pour le voir. Je n'ai donc pas hésité à ajouter λαοί θ' au commencement du vers 1592. — 1595. La leçon μιάνοι est corrigée dans un manuscrit secondaire. — 4596. Ce vers est l'un des plus maltraités. Les manuscrits portent : ἡδέως τε τοῦτ' ἐδέξατο, και πλοῦν ούριον. Ce serait une faute que de contracter le mot ήδέως en deux syllabes; mais cette faute n'a pas été commise par l'auteur de ce morceau. Comment se fait-il qu'une correction aussi facile que ἵλεως ne se soit présentée à l'esprit de personne? Ensuite τοῦτ(ο) ne dit rien. J'ai écrit τ' ἄποιν' pour τε τοῦτ'. Enfin j'ai rectifié la fin du vers, qu'une paraphrase avait altérée.

1590. Πῶς δοκεῖς; Voy. Hipp. 446, avec la note, ainsi que Héc. 4160.

1694. Si la leçon est bonne, il faut dire que μάλιστα τῆς κόρης équivaut à μᾶλλον τῆς κόρης καὶ μάλιστα. On trouve la même brachylogie dans l'Odyssee, XI, 482: Σεῖο δ', 'Αχιλλεῦ, Οὖτις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτατος οὖτ' ἄρ' ὀπίσσω. Cp. Apollonius de Rhode, III, 91: Πίθοιτό κεν ὕμμι μάλιστα "Η ἐμοί. Nous n'osons citer

d'autres exemples dont la leçon est dou-

4595. L'epithète εὐγενεῖ ne se rapporte pas au rang d'Iphigénie. Ce mot désigne la noblesse de l'espèce humaine.

4596. Γίλεως est ici de deux syllabes, parsuite d'une synérèse conforme à la prononciation usuelle, ainsi que l'accentuation de ce mot le prouve. — Αποιν(α), la rançon du sang humain, la compensation.

οίδωσιν ήμῖν Ἰλίου τ' ἐπιδρομάς.
Πρὸς ταῦτα πᾶς τις θάρσος αἶρε ναυβάτης,
χώρει τε πρὸς ναῦν· ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ
λιπόντας ἡμᾶς Αὐλίδος χοίλους μυχοὺς
1600
Αἴγαιον οίδμα διαπερᾶν. Ἐπεὶ δ' ἄπαν
χατηνθραχώθη θῦμ' ἐν Ἡφαίστου φλογὶ,
τὰ πρόσφορ' ηὕξαθ', ὡς τύχοι νόστου στρατός.
Πέμπει δὲ βασιλεύς μ' ὥστε σοι φράσαι τάδε·
χόρη θ' ὁποίας ἐχ θεῶν μοίρας χυρεῖ
1605
χαὶ δόξαν ἔσχεν ἄφθιτον χαθ' Ἑλλάδα.
Κάγὼ παρών τε χαὶ τὸ πρᾶγμ' ὁρῶν λέγω·
ἡ παῖς σαρῶς σοι πρὸς θεοὺς ἀφέπτατο.
Λύπης δ' ἀφίει χαὶ πόσει πάρες χόλον.

NC. 1599. Les manuscrits portent : ὡς ἡμέρα τῆδε δεῖ. On a proposé diverses corrections. Celle de Matthiæ, ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ, nous a paru la plus vraisemblable. — 1604. J'ai substitué βασιλεὺς à 'Αγαμέμνων, glose qui détruit le vers. Ensuite Bothe écrit ὧδε (ici) pour ὥστε. — 1605. On lisait λέγειν θ' ὁποίας. Il me semble évident que λέγειν, après φράσαι, n'est qu'une béquille de grammairien. D'un autre côté, le sujet des verbes κυρεῖ et ἔσχεν, qui n'est plus le même que celui de πέμπει, doit être énoncé expressément. La glose λέγειν a donc pris la place de κόρη. — Les manuscrits portent : ἐγὼ παρὼν δέ. Le rapport de cette phrase avec la phrase précédente exige : κάγὼ παρών τε. Le narrateur ajoute son témoignage personnel au message dont il est chargé. — 1608. La leçon ἀφίπτατο est contraire à l'usage attique. Voy. la note de Porson sur le vers 4 de Médée. — 1609. Manuscrits : λύπης δ' ἀφαίρει. On a écrit λύπας. Mais si telle avait été la leçon primitive, il est peu probable qu'elle eût été changée en λύπης. La faute est dans ἀφαίρει, verbe qui n'est guère de mise ici. J'ai écrit ἀφίει.

Cf. Iph. Taur. 1459: Τῆς σῆς σφαγῆς ἄποιν' ἐπισγέτω ξίφος.

1598-1599. Πᾶς τις suivi des impératifs αἴρε et χώρει, est une de ces belles et vives tournures qui font le charme de la vieille langue grecque, de celle qu'on parlait quand les grammairiens n'avaient pas encore régenté le langage. Un interpolateur ne se serait pas exprimé ainsi. Cp. Aristophane, Oiseaux, 1186 : Χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης.

1604. Oστε σοι φράσαι ne peut guère se dire pour (va σοι φράσω. Le texte doit être altéré.

1605. Θ' (c'est-à-dire τε) ne sert pas à rattacher cette phrase à la phrase précédente : c'est le corrélatif de xxí au vers

suivant. Κόρη θ' ὁποίας est mis ici pour κόρη ὁποίας τε. Nous avons parlé des transpositions de τε à propos du vers 1019.

1608. 'Η παῖς.... ἀφέπτατο. D'après une autre tragédie d'Euripide, Iphigénie fut transportée dans la Tauride. Mais c'est ce que ne pouvaient deviner ni Agamemnon ni le messager. Ils ne savent point ce qu'Iphigénie est devenue; ils supposent qu'elle a été sauvée, qu'elle est désormais parmi les dieux, et cette supposition est conforme à de vieilles légendes que nous avons rapportées dans la Notice préliminaire, p. 304, note 1.

1609. Λύπης δ' ἀφίει. Les verbes ἀφιέναι et μεθιέναι prennent quelquefois le sens neutre à l'actif.

Άπροσδόχητα δή βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν, σώζουσί θ' οῦς φιλοῦσιν ήμαρ ὡς τόδε θανοῦσαν εἶδε καὶ βλέπουσαν παῖδα σήν.

1610

#### ΧΟΡΟΣ.

'Ως ήδομαί τοιαῦτ' ἀχούσας' ἀγγέλου · ζῶν δ' ἐν θεοῖσι σὸν μένειν φράζει τέχος.

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

<sup>3</sup>Ω παῖ, γέγονάς του κλέμμα θεῶν; πῶς σε προσείπω; πῶς δ' οὐ φῶ παραμυθεῖσθαι τούσδ' ἄλλως μύθους, ῶς σου πένθους λυγροῦ παυσαίμαν;

1615

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν ὅδ' ἄναξ τούσδ' αὐτὸς ἔχων στείχει σοι φράζειν μύθους.

1620

#### AFAMEMNON.

Γύναι, θυγατρός οΰνεκ' δλειζοίμεθ' ἄν.

NC. 1610. Bothe a corrigé la leçon ἀπροσδόχητα δὲ βροτοῖσι. — 1611. J'ai écrit ήμαρ ως pour ήμαρ γάρ, leçon qui péchait contre les règles de versification observées par les poëtes attiques. — 1613. Τοιαῦτ', correction de Fix pour τοι ταῦτ'. Cf. v. 671, NC. — 1615. La leçon θεῶν τοῦ κλέμμα γέγονας; n'a aucune mesure. J'ai transposé les mots, et j'ai écrit tou. Clytemnestre ne se demande point par quel dieu sa fille a été enlevée; ses doutes portent plus loin. — 1616. Πῶς δ' οὐ φῶ, autrefois proposé par Musgrave, se trouve être la leçon du Palatinus. Vulgate : πῶς δὲ φῶ. — 1617. J'ai ecrit τούσδ' άλλως pour τούσδε μάτην. Ce changement suffit pour rétablir la mesure, pourvu qu'on divise ee vers et les suivants comme nous avons fait. — 1616'-1620. On lisait : καὶ μὴν Άγαμέμνων άναξ στείχει, I τούσδ' αὐτοὺς έχων σοι φράζειν μύθους. On ne peut se passer du démonstratif δδ(ε). En revanche, Άγαμέμνων est une glose introduite dans le texte. Quant au reste, j'ai rétabli la mesure en rétablissant l'ordre des mots poétique, et en adoptant la correction évidente de Heath : αὐτός pour αὐτούς. — 4624. Palatinus: γύναι, θυγατρός οΰνεχ' (seconde main: ἔνεχ') δλειοι γενοίμεθ' ἀν. On proposé de retrancher soit γύναι, soit οῦνεχ'. La conjecture de Hermann ὀλδιζοίμεθ' av est plus satisfaisante à tout égard.

1610-1612. Personne ne niera que cette conclusion ne porte le cachet d'Euripide.
1616-1619. Πῶς σε προσείπω; quel nom te donner? T'appellerai-je morte ou vivante? — Πῶς δ' οὐ φῶ.... παυσαίμαν; comment ne pas croire que ces discours

m'abusent par de vaines consolations (πα-

ραμυθείσθαι μάταν), afin de me faire

renoncer (ὡς παυσαίμαν) au deuil amer que me cause ta perte (σου πένθους λυγροῦ)? — On voit que Clytemnestre n'est nullement convaincue qu'Iphigénie ait été admise parmi les dieux; et, en effet, on ne lui en donne aucune preuve positive. Clytemnestre ne renonce donc ni à sa douleur, ni à son ressentiment. Elle ne serait plus

έχει γὰρ ὄντως ἐν θεοῖς ὁμιλίαν. Χρὴ δέ σε λαβοῦσαν τόνδε νεοσσόν εὐγενῆ στείχειν πρὸς οἴχους ὁς στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾳ. Καὶ χαῖρε. Χρόνια τἀμά σοι προσφθέγματα 1625 Τροίηθεν ἔσται καὶ γένοιτό τοι χαλῶς.

ΧΟΡΟΣ.

Χαίρων, Ατρείδη, γῆν ίχοῦ Φρυγίαν, χαίρων δ' ἐπάνηχε, χάλλιστά μοι σχῦλ' ἑλὼν Τροίας ἄπο.

NC. 1623. Les manuscrits portent τόνδε μόσχον νε εγενή. Porson a proposé εθγενή pour rectifier le mètre. Cette correction est bonne, mais elle ne sussit pas. Les deux premières lettres de la leçon νεαγενή indiquent, si je ne m'abuse, la variante νεοσσόν, laquelle vaut infiniment mieux que μόσχον. — 1625. Barnes a rectifié la leçon χρόνιά γε τάμά. — 1626. J'ai écrit γένοιτό τοι pour γένοιτό σοι. Voy. la note explicative. — 1629. J'ai transposé la leçon σχῦλ' ἀπὸ Τροία; ἐλών en vue du mètre.

Clytemnestre si elle y renonçait. Voy. ce que nous avons dit à ce sujet dans la Notice préliminaire.

1623. Τόνδε νεοσσόν εὖγενη. Le petit Oreste. Cf. v. 1248; Alceste, 103; Hérael. 239; Herc. fur. 224. — Νεοσσόν est disyllabe par synérèse, comme θεοῦ était monosyllabe au vers 1589.

1624. Στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾳ, l'armée tourne ses regards vers le départ, c'est-à-dire: l'armée se dispose à partir. Cf. Sylée,

fragment II, Wagner : Ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολήν.

1625. Xpóvia, tardis, post longum temporis intervallum.

1626. Καὶ γέτοιτό τοι καλῶς. Le sujet de γένοιτο est προσφθέγματα. Tout le moude suit comment Agamemnon sera reçu par Clytemnestre au retour de la guerre. Voilà ce qui donne de l'intérêt à un vœc, en apparence si simple. Cette allusion s'accorde avec celles des vers 1482 et 1466.







| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# NOTICE

# SUR IPHIGÉNIE EN TAURIDE.

Si l'on veut savoir comment s'est formée la fable qui fait le sujet d'Iphigénie en Tauride, on n'a qu'à lire la fin de cette tragédie. Le point auquel aboutit l'action dramatique a été le point de départ de l'invention de la fable. Il existait à Brauron, dans l'Attique, un vieux temple dont Iphigénie passait pour avoir été la première prêtresse; et, près de Brauron, le bourg d'Hales se vantait de posséder une précieuse image de Diane Tauropole. Cette image, disait-on, était tombée du ciel dans le pays des Tauriens, et de là venue dans l'Attique 1. Qui donc pouvait avoir apporté l'idole et amené la prêtresse, si ce n'est Oreste? Mais pourquoi Oreste était-il allé chez les Barbares du Pont-Euxin? Apollon lui avait imposé cette tâche dont l'accomplissement devait le délivrer de la poursuite des Furies. Cependant Oreste avait été acquitté par l'Aréopage. Cette légende, illustrée par un chefd'œuvre d'Eschyle, était chère aux Athéniens. Comment la concilier avec la fable nouvelle? Il est avec la mythologie des accommodements. Toutes les Furics ne se sont pas laissé apaiser par Minerve : quelquesunes, rebelles à la décision du tribunal, ont continué de poursuivre Oreste <sup>2</sup>.

Les traits principaux de cette fable peuvent avoir été imaginés par Euripide lui-même; l'invention et l'économie de la tragédie lui appartiennent certainement en propre. Iphigénie est sur le point d'immoler Oreste, lorsqu'une lettre qu'elle charge Pylade de porter dans la Grèce amène la reconnaissance entre le frère et la sœur. Cette inven-

<sup>1.</sup> Voyez ce que Minerve dit dans notre tragédie, aux vers 1449-1467. Ajoutez v. 87 sq. — Les Lacédémoniens prétendaient aussi que leur Αρτεμις 'Ορθία était la fameuse idole des Tauriens, et cette prétention est sans doute aussi ancienne que la légende attique. Mais s'ils racontèrent

au voyageur Pausanias (III, xvi, 7) qu'Oreste et Iphigénie leur avaient apporté cette image, on ne sait s'ils suivirent sur ce point une vieille tradition, ou si leur légende locale avait subi l'influence de la tragédie d'Euripide.

<sup>2.</sup> Cf. v. 961-978.

tion est louée par Aristote , et elle n'est pas indigne de cet éloge. Cependant le grand mérite du poëte n'est pas tant d'avoir trouvé cette combinaison, que de l'avoir si bien mise en œuvre. Il fallait, ou qu'Oreste se nommat, ou bien qu'Iphigénie se désignat, en présence des étrangers, comme la sœur d'Oreste. C'est là ce qui arrive : car Iphigé · nie ne pense qu'à Oreste, dans ses songes même elle s'occupe de ce frère chéri<sup>2</sup>. Dès que les captifs sont amenés devant elle, on pressent la reconnaissance. Plusieurs fois la lumière est sur le point d'éclater, mais le poëte a eu l'art de la montrer et de l'éluder sans cesse. Instruite que l'un des étrangers s'appelle Pylade, Iphigénie insiste pour savoir aussi le nom de l'autre : le fier et mélancolique Oreste dit qu'il s'appelle « l'infortuné », et qu'il veut mourir inconnu 3. Ensuite, quand la fille d'Agamemnon s'informe des héros de la Grèce et de sa propre famille, chaque question qu'elle sait semble devoir précipiter la reconnaissance, qui cependant est toujours retardée. Le message enfin dont la prêtresse charge l'un des deux amis 8 ne laisse en quelque sorte plus de doute sur l'éclaircissement du mystère. Il faudra bien qu'Iphigénie déclare à qui sa lettre doit être remise. Elle finira, en effet, par le faire ; mais auparavant Oreste 7 et Pylade 8 resusent tour à tour de se sauver seuls en portant le message dans la Grèce : chacun veut vivre et mourir avec son ami. Cette noble lutte n'est pas une des moindres beautés qu'Euripide ait su tirer de l'invention louée par Aristote. Mais voici, suivant nous, ce qu'il y a de plus remarquable dans la conduite de l'action. Elle se terminera heureusement. Les acteurs sont trèséloignés de prévoir ce dénoûment : ils passent par des situations très-pathétiques, par des émotions rendues avec tant de vérité, que le spectateur s'y laisse prendre et tremble pour enx. Toutesois il prévoit au fond que tout s'éclaircira, il sait que le poëte se joue à la fois de ses personnages et de son public, il prend plaisir à voir le dénoûment inévitable tant de fois imminent, et tant de fois éludé, il jouit enfin délicieusement d'une émotion qui n'a rien de violent, rien de sérieux, et qui n'en est pas moins réelle.

Tel est le caractère général de ce drame attachant, et tous les détails sont en harmonie avec ce caractère. Le plus tragique des poëtes n'y a pas fait usage de toute sa force : il a usé discrètement des effets

<sup>1.</sup> Aristote, Poétique, XVI, 8: Πασῶν οὲ βελτίστη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τῆς ἐκπλήξεως γιγνομένης δι' εἰκότων, οἰον ἐν τῷ Σοφοκλέου; Οἰδίποδι (l'OEdipe Roi) καὶ τἢ Ἰριγενεία εἰκὸς γὰρ βούλεοθαι ἐπιθεῖναι γράμματα.

<sup>2.</sup> Cf. v. 44-58.

<sup>3.</sup> Cf. v. 499-504.

<sup>4.</sup> Cf v. 515-575.

<sup>5.</sup> Cf. v 578 sqq.

<sup>6.</sup> Au vers 769.

<sup>7.</sup> Aux vers 597 sqq.

<sup>8.</sup> Cf. v. 672 sqq.

dramatiques dont il disposait. On peut craindre que le srère ne soit tué par la sœur; cependant le glaive n'est pas encore levé sur la victime : le sacrisice est annoncé, mais il n'est pas encore commencé, quand arrive la reconnaissance. Pylade déclare qu'il n'abandonnera pas son ami; cependant il se rend aux arguments sensés par lesquels Oreste le détourne d'un dévouement inutile. Tout est tempéré dans ce beau poëme, tout concourt à produire cette impression, qui en sait le plus grand charme, mais qu'il est dissicile de désinir. On est ému, et toutesois on se sent au-dessus de l'émotion que l'on éprouve.

Il est à croire que Polyidus, poëte grec qui osa traiter le même sujet après Euripide, ne s'imposa pas la même discrétion. Son Oreste se trouvait probablement déjà près de l'autel, quand il s'écriait qu'il lui était donc réservé d'être immolé à Diane comme sa sœur l'avait été jadis <sup>1</sup>. Ce mot, relevé par la prêtresse, amenait la péripétie. Aristote juge que ce moyen de faire reconnaître Oreste par Iphigénic vaut micux que les souvenirs de famille qu'invoque l'Oreste d'Euripide <sup>2</sup>. Mais il ne faut pas oublier que dans la tragédie de ce dernier poëte la reconnaissance d'Iphigénie par Oreste, reconnaissance admirée par le même Aristote, est celle qui se fait en premier lieu et qui décide de la marche de l'action. La reconnaissance d'Oreste par Iphigénie ne vient qu'après, en est le corollaire obligé. Chez Polyidus, au contraire, c'était Iphigénie qui reconnaissait d'abord Oreste, et cette reconnaissance était le grand événement de la tragédie.

Si Polyidus 'modifia la reconnaissance du frère et de la sœur de manière à en tirer un plus grand coup de théâtre, Pacuvius, dans son Duloreste, rendit plus saisissant le combat de générosité entre les deux amis. D'après le poëte latin, le roi Thoas est instruit de la présence d'Oreste et veut le mettre à mort; mais il ignore lequel des deux étrangers est le fils d'Agamemnon. Alors chacun des deux amis veut passer pour Oreste, et quand le roi ne sait que décider, ils demandent tous les deux à mourir ensemble. Tout le monde connaît cette scène par les allusions qu'y fait Cicéron<sup>3</sup>; mais c'est là tout

<sup>4.</sup> Aristote, Poetique, c xvII: Ἐλθών δὲ (ὁ ἀδελρὸς τῆς ἱερείας) καὶ θύεσθαὶ μέλλων ἀνεγνώρισεν..., ὡς Πολύειδος ἐποίησεν, κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπὼν, ὅτι οὐκ ἀρα μόνον τὴν ἀδελρὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἔὸει τυθῆναι καὶ ἐντεῦθεν ἡ σωτηρία.

<sup>2.</sup> Dans le chapitre xvi de sa Poctique, Aristote énumère cinq espèces de reconnissances, ἀναγνωρίσεις. Il met au premier rang celles qui naissent du sujet même, comme la reconnaissance d'Iphigénie par Oreste chez Euripide (cf. p. 438,

note 1). Celles qui se font par un raisonnement, ἐκ συλλογισμοῦ, comme la reconnaissance d'Oreste par Iphigénie chez Polyidus, sont placées au second rang. Celles qui n'ont lieu que parce que le poëte le veut, αὶ πεποιημέναι ὑπὸ τοὺ ποιητοῦ, occupent un rang inférieur; et la reconnaissance d'Oreste par Iphigénie chez Euripide est citée comme un exemple de ces dernières.

<sup>3.</sup> Ciceron, De sinibus, V, xxII, 63 : « Qui clamores vulgi atque imperitorum

ce que, en dépit de fragments assez nombreux, on sait aujourd'hui de positif sur le *Duloreste* de Pacuvius, tragédie dont le titre même est assez énigmatique<sup>1</sup>.

Pour ce qui est de la date d'Iphigénie en Tauride, il est facile de se convaincre qu'elle a dû être écrite avant Iphigénie à Aulis. Euripide, en rappelant dans la première de ces tragédies le sacrifice d'Iphigénie, ne se serait pas conformé, comme il l'a fait, à la vieille tradition épique<sup>2</sup>, s'il eût déjà traité lui-même ce sujet d'une manière toute différente. D'ailleurs le début d'Iphigénie en Tauride a été cité par Aristophane, dans ses Grenouilles (v. 1232 sq.), à une époque ou Iphigénie à Aulis n'avait pas encore été jonée<sup>3</sup>. D'un autre côté, la facture des vers et l'emploi, dans une scène<sup>4</sup>, de tétramètres trochaïques font supposer que la tragédie qu'on va lire appartient à la seconde partie de la guerre du Péloponèse et aux dernières années du poëte.

- e excitantur in theatris, cum illa dicuntur :
- « Ego sum Orestes, contraque ab altero :
- « Immo enimvero ego sum, inquam Ores-
- « tes. Cum autem etiam exitus ab utroque
- a datur conturbato errantique regi: Ambo
- a ergo una enicarier precamur, quotiens
- w boc agitur, ecquandone nisi admirationi-
- bus maximis? » Cf. ib. II, xxiv, 79,
   et De amicitia, VII, 24: « Qui clamores
- a tota cavea nuper in hospitis et amici
- mei M. Pacuvii nova fabula, cum igno-
- rante rege, uter esset Orestes.... »
- 1. Le Chrysès de Pacuvius, tragédie imitée de Sophocle, se rattachait à la fable traitée par Euripide et en donnait en quelque sorte une suite. Les deux sujets sont racontés par Hygin, Fables CXX et CXXI. Un troisième sujet, le retour d'Oreste et

d'Iphigénie dans la Grèce, sojet résumé dans la Fable CXXII d'Hygin, semble avoir fourni matière à l'Alétès de Sophocle, ainsi qu'à l'Érigone d'Attius, tragédie qui, suivant Ribbeck, portait aussi le titre d'Agamemnonides. Voy. Welcker, Griech. Tragædien, p. 210 sqq.; Ribbeck, Tragicorum latinorum reliquiæ, p. 284 sq. et p. 322 sq.; Patin, Études sur les tragiques grecs, 8° éd., TV, p. 415 sq.

- 2. Voyez la Notice sur Iphigenie à Aulis, p 301.
  - 3. Voy. ib. p. 307.
- 4. Cp. vers 1203-1233. Quant à l'indice chronologique qu'on peut tirer de l'emploi de ce mètre, voyez notre observation à propos du vers 317 d'Iphigenie à Aulis.

# SOMMAIRE

# D'IPHIGÉNIE EN TAURIDE.

Le lieu de la scène est dans la Tauride, devant le temple de Diane. On apercoit l'autel rougi du sang des sacrisires humains (v. 72 sq.).

Πρόλογος. Prologue proprement dit. Iphigénic fait connaître sa naissance et ses aventures, le miracle par lequel elle est arrivée dans ce pays et les fonctions qu'elle y exerce (1-41). Ensuite elle raconte le songe qu'elle a fait dans la dernière nuit. Elle croit y trouver une preuve de la mort de son frère Oreste, et elle se retire pour préparer des libations funèbres (42-66). Trimètres iambiques.

Oreste et Pylade explorent les lieux : stichomythie iambique (67-76). Oreste reproche à Apollon de l'avoir jeté dans une aventure sans issue. Sur l'avis de Pylade il consent à se cacher pendant le jour, asin d'essayer, dans la nuit, de s'emparer de l'idole de Diane. Couplet d'Oreste, couplet de Pylade, couplet d'Oreste! (77-122).

κομμός, tenant lieu de Πάροδος. Le chœur, composé de jeunes esclaves grecques, s'associe aux plaintes d'Iphigénie, laquelle pleure sur la mort d'Oreste et offre des libations à ses mânes. Quatre morceaux d'anapestes lyriques nièlés de quelques tétrapodies trochaïques (197, 220, 232) sont chantés alternativement par le chœur et par Iphigénie (123-235).

'Eπεισόδιον α'. Un bouvier, annoncé par un distique du chœur, informe la prêtresse de la capture de deux étrangers. Récit, précédé d'un dialogue rapide entre le berger et Iphigénie, et suivi de deux distiques, l'un du chœur, l'autre de la prêtresse (236-343).

Monologue d'Iphigénie. Des sentiments farouches traversent son âme aigrie par le malheur que semble lui annoncer un songe, et par les souvenirs d'Aulis. Mais ces mêmes souvenirs ramènent sa pensée aux adieux qu'elle sit jadis au petit Oreste. Elle s'attendrit, et sa sensibilité se révolte contre le culte barbare dont elle est le ministre (344-391).

Στάσιμον α'. Le chœur se demande, qui peuvent être les Grecs venus dans la Tauride, ce qui les a conduits dans un pays si inhospitalier, comment ils ont pu traverser les roches Symplégades. Il forme enfin le vœu d'être ramené par eux dans la douce patrie. Deux couples de strophes (392-455).

1. Ces morceaux, ainsi que tous ceux pour lesquels on ne trouvera pas d'au re indication, sont en trimètres iambiques.

- 'Eπεισόδιον β'. Les captifs sont amenés. Deux périodes anapestiques du chœur accompagnent leur entrée (456-466).
- Après avoir renvoyé les gardes (467-471, Ipligénie plaint le sort des deux jeunes hommes qui sont devant elle (472-481). Oreste repousse cette pitié (482-491).
- La prêtresse s'informe de la condition des deux étrangers, de la guerre de Troie, des héros grecs, et enfin de la famille d'Agamemuon. Stichomy-thic, divisée en plusieurs groupes de monostiques, ouverts par un distique d'Iphigénie, et suivis d'un petit couplet d'Oreste et d'un distique du chœur (492-577).
- La prêtresse offre de sauver l'étranger s'il veut porter un message dans la Grèce (578-596). Oreste veut que son ami jouisse de cette faveur (597-608). Admiration de la prêtresse; détails sur le rite du sacrifice; promesse affectueuse de la prêtresse : deux couplets d'Iphigénie séparés par un dialogue stichomythique entre elle et Oreste (609-635). La prêtresse sort pour chercher la lettre (636-642).
- Chant dochmiaque. Le chœur plaint Oreste: strophe, suivie d'un trimètre d'Oreste. Le chœur félicite Pylade: antistrophe, suivie d'un trimètre de Pylade. Mieux éclairé, le chœur se demande lequel des deux amis est le plus à plaindre: épode (643-656).
- Oreste parle à Pylade de la jeune prêtresse : dialogue ouvert par deux monostiques (657-671). Pylade déclare qu'il mourra avec Oreste. Cédant aux arguments d'Oreste, il consent à vivre, sans désespérer toutefois de sauver aussi les jours de son ami. Dialogue ouvert également par deux monostiques (672-724).
- La prêtresse apporte la lettre, et jure de sauver Pylade, lequel jure à son tour de s'acquitter sidèlement de sa mission. Couplet de la prêtresse; dialogue stichomythique, d'abord entre Oreste et Iphigénie, ensuite entre Iphigénie et Pylade (725-752).
- Pylade ayant fait une réserve pour le cas où la lettre viendrait à se perdre, Iphigénie en récite le contenu, avec autant de suite que le lui permettent les exclamations d'Oreste qui l'interrompt à plusieurs reprises (753-787).
- Pylade se dégage de son serment en remettant la lettre à Oreste. Oreste court embrasser sa sœur, et se fait connaître à son tour dans un dialogue stichomythique, divisé en deux groupes (788-826).
- Transports d'Iphigénie : joie, souvenirs douloureux, terreurs et craintes. Oreste mêle quelques trimètres au chant de sa sœur (827-898).
- Distique du chœur. Conseils sensés de Pylade et d'Oreste (900-911). Iphigénie fait de nouvelles questions sur sa famille : dialogue stichomythique entre elle et Oreste (912-939). Oreste raconte ce qui lui arriva depuis la mort de Clytemnestre et ce qui l'amène dans ce pays : couplet, suivi d'un distique du chœur (940-988).
- Couplet d'Iphigénie: elle offre sa vie pour sauver son frère et relever la maison d'Agamemnon. Couplet d'Oreste: il n'accepte pas ce sacrifice, et il espère une issue heureuse pour tous (989-1016).
- Délibération entre la sœur et le frère. Iphigénie imagine une ruse qui leur permette de fuir en emportant l'idole de Diane : stichomythie, précédée et suivie d'un tristique (1017-1055).
- Iphigénie demande et obtient le silence du chœur. Elle fait rentrer les captifs

dans le temple, et elle y rentre elle-même après avoir adressé une prière à la déesse (1056-1088).

- Στάσιμον β'. Plaintes du chœur : il est loin de la patrie (strophe 1), il est réduit en esclavage (antistrophe 1). Les jeunes Grecques envient le bonheur d'Iphigénie, dont le retour sera favorisé par les dieux (strophe 2); elles voudraient avoir des ailes pour revoir la maison paternelle et pour prendre part aux danses de leurs compagnes (antistrophe 2). (1089-1151.)
- 'Επεισόδιον γ'. Thoas demande où en est le sacrifice. Iphigénie paraît, portant dans ses bras l'image de Diane, et suivie des deux captifs. Dans un dialogue stichomythique, la prêtresse fait connaître au roi pourquoi et comment elle veut purifier dans les flots de la mer les victimes et l'idole (1152-1202).
- Tétramètres trochaïques. Dans un dialogue rapide, dont chaque vers est partagé entre les deux interlocuteurs, Iphigénie indique à Thoas quelles précautions il doit prendre avant et pendant la cérémonie expiatoire. Trois quatrains d'Iphigénie terminent ce morceau (1203-1233).
- Στάσιμον γ'. Le chœur chante l'éloge d'Apollon. Encore tout ensant, ce dieu prit possession de l'oracle de Delphes en tuant le serpent Python (strophe), et il obtint de Jupiter la cessation des oracles onicomantiques de la Terre (antistrophe). (1234-1283.)
- <sup>\*</sup>Εξοδος. Un messager vient avertir Thoas de la fuite des prisonniers et de la prêtresse. Il s'avance vers le temple, malgré les faux renseignements que lui donne le chœur pour l'induire en erreur (1284-1303).
- Le messager frappe à la porte du temple. Le roi paraît. Dialogue rapide entre les deux personnages. Récit du messager. Distique du chœur. Thoas s'apprête à poursuivre les fugitifs (1304-1434).
- Minerve intervient. Elle ordonne à Oreste d'emporter l'idole de Diane dans l'Attique, à Thoas de laisser partir les enfants d'Agamemnon et de renvoyer dans la Grèce les jeunes femmes qui forment le chœur. Thoas se soumet à la volonté de la décsse. Minerve le loue, et promet un heureux trajet au vaisseau qui porte la sainte image (1435-1489).

Le chœur sort en prononçant deux ou trois périodes anapestiques (1490-1499).

# ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Ή μεν σκηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ταύροις τῆς Σκυθίας ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ἑλληνίδων γυναικῶν, θεραπαινίδων τῆς Ἰφιγενείας. Προλογίζει δὲ ἡ Ἰριγένεια.

# HYGINI ARGUMENTUM<sup>3</sup>.

Orestem Furiæ quum exagitarent, Delphos sciscitatum est profectus quis tandem modus esset ærumnarum. Responsum est, ut in terram Tauricam ad regem Thoantem, patrem Hypsipylæ, iret indeque de templo Dianæ signum Argos adferret: tunc finem fore malorum. Sorte audita cum Pylade, Strophii filio, sodale suo, navem conscendit, celeriterque ad Tauricos fines pervenerunt. Quorum fuit institutum, ut qui intra fines eorum hospes venisset, templo Dianæ immolaretur. Ubi

- 4. Παρακινηθείς est la leçon évidemment vicieuse du Palatinus. Le Florentinus porte παραγενόμενος, en omettant ελθών avant είς Ταύρους. Kirchhoff: παραγενηθείς. Peut-être: παρακομισθείς.
  - 2. Nauck : θεσμόν.
- 3. Nous avons placé ici la Fable CXX d'Hygin, laquelle n'est autre chose qu'une analyse de la tragédie d'Euripide.
- 4. Euripide appelle le roi des Tauriens un Barbare (v. 31); il distingue donc ce

Thoas de Thoas de Lemnos, le père d'Hypsipyle. Hygin les identifie ici et dans la
Fable XV. C. O. Muller (Orchomenos,
p. 310, et Dorier, I, 384) s'est servi de
ces deux passages à l'appui d'une hypothèse
quelque peu hasardée. Ce savant soutient
que le nom de Tauride appartenait d'abord
à l'île de Lemnos, siège d'un culte de la
déesse Tauropole, et ne fut attribué que
plus tard à une partie de la Scythie.
Maury (Histoire des religions de la Grèce

Orestes et Pylades, quum in spelunca se tutarentur et occasionem captarent, a pastoribus deprehensi ad regem Thoantem sunt deducti. Quos Thoas suo more vinctos¹ in templum Dianæ, ut immolarentur, duci jussit. Ubi Iphigenia, Orestis soror, fuit sacerdos, eosque ex signis atque argumentis, qui essent, quid venissent, postquam resciit, abjectis² ministeriis ipsa cœpit signum Dianæ avellere. Quo rex quum intervenisset et rogitaret, cur id faceret, illa ementita est [dicitque] eos sceleratos signum contaminasse; quod impii et scelerati homines in templum essent adducti, signum expiandum in mare ferre oportere et [jubere] eum interdicere civibus, ne quis eorum extra urbem exiret. Rex sacerdoti dicto audiens fuit. Occasionem Iphigenia nacta, signo sublato, cum fratre Oreste et Pylade in navem ascendit.

antique, I, p. 151 sq.) adopte cette opinion.

1. On lisait iunctos (junctos), faute évidente pour uinctos (vinctos).

2. Peut-être : abactis, ou bien ablegatis. Le mot ministeriis est employé ici dans le sens de ministris.

## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ. ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

ΟΡΕΣΤΗΣ. ΘΟΑΣ.

ΠΥΛΑΔΗΣ. ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΧΟΡΟΣ. ΑΘΗΝΑ.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ.

#### ІФІГЕНЕІА.

Πέλοψ ὁ Ταντάλειος εἰς Πῖσαν μολών θοαῖσιν ἵπποις Οἰνομάου γαμεῖ κόρην, ἐξ ἦς Ἰτρεὺς ἔβλαστεν· ἀτρέως δ' ἄπο Μενέλαος ἀγαμέμνων τε τοῦ δ' ἔφυν ἐγὼ, τῆς Τυνδαρείας θυγατρὸς Ἰφιγένεια παῖς, ἣν ἀμφὶ δίναις ᾶς θάμ' Εὕριπος πυχναῖς αὕραις ἑλίσσων χυανέαν ἅλα στρέφει,

5

NC. Cette tragédie a été conservée dans les mêmes manuscrits que l'Iphigénie à Aulis.

— 1. Les manuscrits portent πίσσαν. — 3. ἀτρέως δ' ἄπο, correction de Badham pour ἀτρέως δὲ παῖς. L'erreur des copistes vient du vers 5.

4-5. Iphigénie donne la suite complète de ses ancêtres, en commençant par le premier. Le scholiaste d'Aristophane cite ces vers à propos de la plaisante généalogie que débite un bourgeois d'Athènes dans les Acharniens, vers 47 sqq.: 'O yàp Άμφίθεος Δήμητρος ήν Καὶ Τριπτολέμου τούτου δε Κελεός γίγνεται Γαμεί δὲ Κελεὸς Φαιναρέτην τήθην ἐμὴν, Έξ ής Λυχίνος εγένετ' εχ τούτου δ' εγώ Άθάνατός είμι. Mais le scholiaste se borne judicieusement à signaler la ressemblance des deux morceaux. En esset, il est difsicile de croire qu'Iphigénie en Tauride ait été écrite avant les Acharniens, comédie jouée en 425 avant J. C. Aristophane s'y moque sans doute en général de la manière d'Euripide, dont les prologues semblent, à peu près tous, jetés dans le même moule. Le poëte comique a fuit ressortir cette monotonie dans un morceau célèbre des Grenouilles: le débat de notre prologue y figure (vers 1232) au nombre

de ceux auxquels se trouve accolé le fameux ληχύθιον ἀπώλεσεν.

2. Θοαϊσιν ἵπποις. Ces mots se rattachent évidemment à μολών, et non à γαμεῖ, bien qu'il soit vrai que Pélops gagna par la rapidité de ses coursiers la belle Hippodamie, fille d'OEnomaüs. La fable est racontée dans la première Olympique de Pindare, et elle faisait le sujet de tragédies perdues de Sophocle et d'Euripide.

6-7. Πυχναῖς αὕραις ἐλίσσων. Musgrave a déjà rapproché de ces mots la belle description que Tite-Live fait des courants de l'Euripe, XXVIII, vi, 40: « Haud facile alia infestior classi statio ert. « Nam et venti ab utriusque terræ præaltis « montibus subiti ac procellosi se dejiciunt, α et fretum ipsum Euripi non septiens die, α sicut fama fert, temporibus statis reci- « procat, sed temere in modum venti numc « huc, nunc illuc verso mari velut monte « præcipiti devolutus torrens rapitur. Ita « nec nocte nec die quies navibus datur. »

ἔσραξεν Έλένης ούνεχ', ὡς δοχεῖ, πατήρ Αρτέμιδι χλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος Ἐνταῦθα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον 10 Ἑλληνικὸν συνήγαγ' Αγαμέμνων ἄναξ, τὸν χαλλίνικον στέρανον Ἰλίου θέλων λαβεῖν Άγαιοῖς, τούς θ' ὑβρισθέντας γάμους Ἑλένης μετελθεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων.
Δεινῆς δ' ἀπλοίας πνευμάτων που τυγγάνων, 15 εἰς ἔμπυρ' ἦλθε, καὶ λέγει Κάλχας τάδε ·
Τῶ τῆσδ' ἀνάσσων Ἑλλάδος στρατηγίας, Αγάμεμνον, οὐ μὴ ναῦς ἀφορμίσης χθονὸς, πρὶν ἄν χόρην σὴν Ἰριγένειαν Ἄρτεμις

- NC. 8. Les manuscrits portent ἔσφαξ΄ 'Ελένης. 9. Comme on lit Αὐλίδος κλεινοὺς μυχούς au vers 1600 d'Iphigenie à Aulis, Elmsley et Cobet demandaient ici κοιλαῖς ἐν πτυχαῖσιν. Mais l'épithète κλειναῖς se justifie par ce qui est dit, dans la phrase suivante, du rassemblement des mille vaisseaux : ἐνταῦθα γὰρ δὴ κτέ. 11. Les manuscrits primaires portent ἐλληνικὴν, erreur qu'on peut expliquer en supposant que στόλον se trouvait anciennement accompagné de la glose παρασκευήν. Nauck propose στολὴν μ΄ Έλληνικήν. J'aimerais πλάτην mieux que στολήν, mot qu'Euripide n'emploie jamais dans le sens de « flotte ». 13. 'Αχαιοῖς, correction de Lenting pour ἀχαιούς. 14. Palatinus ἐλένη. 15. La leçon : δεινῆς τ' ἀπλοίας πνευμάτων τ' οὐ τυγχάνων est plus qu'obscure et ne peut guère se défendre, même en écrivant δεινῆς δ', avec Barnes. Parmi les diverses conjectures proposées par les critiques, citons celle de Nauck : δεθεὶς δ' ἀπλοίας. Il m'a semblé que le changement facile de τ' οὐ en που pouvait rétablir le sens de la phrase. 18. Manuscrits : ἀτορμίση (ου ἀφορμήση). Nous avons adopté ἀτορμίσης, conjecture de Kirchhoff, admise par Klotz.
- 8. 'Ως δοχεῖ, comme il croit. Ces mots portent sur ἔσφαξεν. Agamemnon croyait avoir reellement immolé sa fille. Cf. vers 774 et 785. Quand Euripide écrivit son Iphigénie à Aulis, il modifia la légende sur ce point, comme sur d'autres, afin de donner à cette tragédie un dénoûment plus satisfaisant.
- 10, Χ:λίων ναῶν. Voy. la note sur *Iph. Aul.* 174.
- 12-14. Τὸν καλλίνικον.... λαδεῖν Άχαιοῖς. Cf. Suppl. 316: Πόλει παρόν σοι
  στέφανον εὐκλείας λαβεῖν. [Lenting.] —
  Τούς θ' ὑβρισθέντας γάμους Ἑλένης
  μετελθεῖν, venger l'outrage fait à l'union
  d'Hélène (avec Ménélas), c'est-à-dire: fait
  à l'époux d'Hélène. Μενέλεω χάριν φέρων. Enripide se souvenait peut-être des
  vers de l'Odyssée, V, 306 sq.: Δαναοί...,

- οι τότ' όλοντο Τροίη εν εύρείη, χάριν Ατρείδησι φέροντες.
- 45. Construisez: Τυγγάνων δέ που πνευμάτων ἀπλοίας δεινῆς. Πνεύματα ἀπλοίας sont des vents qui empêchent la navigation. Eschyle les appelle πνοαί κα-κόσχολοι, Agam. 192. Τυγχάνειν τινός se dit aussi par rapport à des événements fâcheux. Cp. Eschyle, Agam. 866: Καὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγγανεν.
- 46. Εἰς ἔμπυρ' ἤλθε équivaut à εἰς ἐμπυροσκοπίαν ἢλθε. Pendant que l'holocauste se consumait sur l'autel, le devin observait la flamme (φλογωπὰ σήματα, Eschyle, Promethee, 496) pour en tirer des augures. Cp. les descriptions détaillées, Phénic. 1255 sqq., Sophocle, Antig. 1005 sqq., Sénèque, OEd. 300 sqq.

λάδη σφαγεῖσαν ' ὅ τι γὰρ ἐνιαυτὸς τέχοι 20 κάλλιστον, εύξω φωσφόρω θύσειν θεά. Παῖδ' οὖν ἐν οἴχοις σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ τίχτει (τὸ χαλλιστεῖον εἰς ἔμ' ἀναφέρων), ην χρή σε θύσαι. Καί μ' 'Οδυσσέως τέγναις μητρός παρείλοντ' ἐπὶ γάμοις λγιλλέως. 25 'Ελθοῦσα δ' Αὐλίδ' ἡ τάλαιν' ὑπὲρ πυρᾶς μεταρσία ληςθεῖσ' ἐχαινόμην ξίφει. άλλ' έξέχλεψεν έλαφον άντιδοῦσά μου Άρτεμις Άγαιούς, διά δὲ λαμπρόν αἰθέρα πέμψασά μ' εἰς τήνδ' ὤχισεν Ταύρων χθόνα, 30 ού γης ανάσσει βαρδάροισι βάρδαρος Θόας, δς ώχὺν πόδα τιθείς ἴσον πτεροῖς είς τούνομ' ήλθε τόδε ποδωχείας χάριν. Ναοῖσι δ' ἐν τοῖσδ' ἱερίαν τίθησί με,

NC. 20. G. H. Schæser a corrigé la leçon λάδοι. — 24. L'édition de Cambridge et Nauck : τέχναι. — 29. 'Αχαιού:, correction de Nauck pour ἀχαιοῖς. En esset, la déesse ne donna pas aux Grecs la biche, puisque cette biche sut sacrisée sur l'autel; mais elle leur déroba Iphigénie. — 34. Peut-être : οῦ λεῷς ἀνάσσει βαρβάροισι.

20-21. "Ο τι γάρ ένιαυτός τέχοι.... D'après l'épopée des Cypriaques, suivie par Sophocle aux vers 566 sqq. d'Electre, Agamemnon s'était attiré la colère de Diane en se vantant d'être meilleur archer que la déesse. Cicéron, De offic. III, xxv, 95, raconte d'après Euripide : « Agamema non quum devovisset Dianæ quod in « suo regno pulcherrimum natum esset « illo anno, immolavit Iphigeniam, qua « nihil erat eo quidem anno natum pul-« chrius. » — Φωσφόρω θεᾶ, à Diane, déesse de la lune. Cf. Iph. Aul. 1571, avec la note, et Cicéron, De nat. deorum, II, xxvII, 68 : « Apud Græcos Dianam.... « Luciferam invocant. »

23. Τίχτει, au présent historique. On compare Bacch. 2: Διόνυσος, δν τίχτει ποθ' ή Κάδμου χόρη; Phenic. 55: Τίχτω δὶ παϊδας παιδί. Voy. aussi Méd. 955 et 1322. — Τὸ χαλλιστεῖον εἰς ἔμ' ἀναφέρων. Cette phrase, qui ne fait point partie du discours de Calchas, a pour sujet Κάλγας et pour verbe ) έγει, ν. 16.

24-25. 'Οδυσσέως τέχναις. Euripide

suit ici la tradition épique, qu'il modifiera plus tard dans son Iphigénie à Aulis. Voy. la notice préliminaire de cette derniere tragédie. — Ἐπὶ γάμοις ἀχιλλέως, pour un mariage (simulé) avec Achille.

27. Μεταρσία ληφθεϊσ(α). Eschyle, Agam. 235, dit, en parlant du même sacrifice, λαβεῖν ἀέρδην. Cf. Lucrèce, I, 95: α Sublata virum manibus. » — Ἐκαινόμην ξίφει. Les Grecs tuèrent Iphigénie, autant que cela dépendait d'eux. Cf. vers 784 sq. Les verbes grecs expriment souvent le commencement d'une action, ou l'intention de faire une chose. Voy. la note sur Héc. 340.

28-29. Έξεκλεψεν Άχαιούς, elle (mo) déroba aux Grecs. C'est ainsi qu'on du κρύπτειν τινά τι.

31. Ου γης, ubi terrarum. Toutefuls cette locution ne convient guère ici, et la leçon est suspecte. Voy. NC.

34. Τίθησι. Le sujet de ce verbe est le même que celui de la dernière phrase principale, Άρτεμι;, vers 29. On se tromperait en rapportant τίθησι à Thoas.

όθεν νόμοισι, τοῖσιν ήδεται θεά, 35 χρώμεσθ' έορτῆς, τούνομ' ής καλὸν μόνον, τὰ δ' ἄλλα σιζῶ, τὴν θεὸν φοδουμένη. Θύειν γάρ ὄντος τοῦ νόμου καὶ πρίν πόλει δς αν κατέλθη τήνδε γῆν Ελλην ανήρ, χατάρχομαι μέν, σφάγια δ' ἄλλοισιν μέλει 40 άρρητ' έσωθεν τῶνδ' ἀνακτόρων θεᾶς. — Α καινά δ' ήκει νὺξ φέρουσα φάσματα, λέξω πρός αίθέρ', εἴ τι δή τόδ' ἔστ' ἄχος. "Εδοξ' ἐν ὕπνῳ τῆσδ' ἀπαλλαχθεῖσα γῆς οίχειν έν Άργει, παρθενώσι δ' έν μέσοις 45 εύδειν, χθονός δὲ νῶτα σεισθῆναι σάλω, φεύγειν δε κάξω στασα θριγκόν είσιδείν

NC. 35. Le Palatinus porte de première main τοῖσιο' pour τοῖσιν. — 36. On lisait Aρτεμις ἐορτῆς. J'ai rétabli le sens et la suite de la phrase, en remplaçant la glose Aρτεμις par χρώμεσθ'. Quelques éditeurs se tiraient tant bien que mal de la construction du texte gâté; d'autres avaient proposé des conjectures inadmissibles. — 38. Vulgate: θύω. Le Palatinus porte θύ, υ étant changé en ει, et 8 ajouté au-dessus de la ligne par la première main. Kirchhoff écrit θείου. Κνίδαλα et Klotz ont vu qu'il fallait θύειν. — 45. Markland a corrigé la leçon παρθένοισι δ' ἐν μέσαις, défendue à tort par Seidler, Hermann et d'autres. Il est vrai que des filles suivantes couchaient quelquesois dans la chambre d'une jeune princesse; sed nunc non erat his locus.

35-36. "Όθεν νόμοισι.... καλόν μόνον, de là vient que je pratique les usages, chers à la déesse, d'une fête dont le nom seul est beau. Le mot ξορτή « sète » réveille des idées riantes; mais les fêtes célébrées dans ce temple n'ont de beau que le nom. (Il ne faut pas rapporter le relatif ής à θεά, sous prétexte que l'un des surnoms de Diane était Καλή ou Καλλίστη : la prétresse ne doit pas dire des injures à la déesse qu'elle sert et qui l'a sauvée.) — Iphigénie s'exprime ainsi, parce qu'il lui répugne de dire qu'elle offre des sacrifices humains. Il faudra cependant qu'elle en convienne. Mais elle aura soin de faire remarquer que cet usage existait déjà avant son arrivée (v. 38), et qu'elle se borne à consacrer la victime, laissant à d'autres mains le soir de l'immoler (v. 40 sq.).

40. Κατάρχομαι. Le rite de la consécration est décrit au vers 622. — Αλλοισ:ν. Cf. v. 624.

- 43. "Axoς. Il faut donner à ce mot la signification précise de « remède », et ne pas le prendre dans le sens vague de « soulagement. » Les anciens racontaient au soleil les songes inquiétants qu'ils avaient pu faire pendant la nuit, afin de détourner les malheurs dont ils se eroyaient menacés. Cp. Sophoele, Électre, 424: Τοιαῦτα τοῦ παρόντος, ἡνίχ' ἡλίω Δείχνυσι τοῦναρ, ἔχλυον ἔξηγουμένου, vers à propos desquels le scholiaste fait observer: Τοῖς παλαιοῖς ἔθος ἡν ἀποτροπιαζομένους τῷ ἡλίω διηγεῖσθαι τὰ ὀνείρατα. C'est que la lumière du jour dissipe les terreurs de la nuit sombre.
- 45. Παρθενώσι δ' έν μέσοις, au fond de l'appartement des jeunes filles.
- 46. Νῶτα στισθῆναι, sous-ent. ἔδοξε, rensermé dans ἔδοξ(α), v. 44. Au vers 47 nous revenons à la première personne. Σάλφ. Dans les tremblements de terre, le sol s'agite comme les flots de la mer.

δόμων πίτνοντα, πᾶν δ' ἐρείψιμον στέγος βεβλημένον πρός οὖδας έξ ἄχρων σταθμῶν. Μόνος δε λειφθείς στῦλος είς έδοξε μοι 50 δόμων πατρώων έχ τ' έπιχράνων χόμας ξανθάς χαθείναι, φθέγμα δ' άνθρώπου λαβείν, κάγω τέχνην τήνδ' ήν έχω ξενοκτόνον τιμῶσ' ύδραίνειν αὐτὸν ὡς θανούμενον, κλαίουσα. Τούναρ δ' ώδε συμβάλλω τόδε ' 55 τέθνηχ' 'Ορέστης, οδ χατηρξάμην έγώ. Στῦλοι γάρ οἴκων παῖδές εἰσιν ἄρσενες: θνήσχουσι δ' οῦς ἄν χέρνιδες βάλωσ' ἐμαί. [Οὐδ' αὖ συνάψαι τοὔναρ εἰς φίλους ἔχω. Στροφίω γάρ οὐχ ἦν παῖς, ὅτ' ὠλλύμην ἐγώ.] **60** Νῦν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι χοὰς άποῦσ' ἀπόντι, ταῦτα γὰρ δυναίμεθ' ἄν,

NC. 50-51. Les manuscrits portent μόνος δ' έλείφθη (έλήφθη, Palatinus) στύλος ώς έδοξέ μοι, et έχ δ' ἐπιχράνων. L'indicatif ἐλείφθη ne s'accorde point avec les infinitifs . qui suivent. Porson voulait μόνος λελεϊφθαι στῦλος εξς. J'ai adopté la correction très-facile de Kirchhoff dans le premier de ces vers, et j'ai écrit dans le second ἐχ τ' ἐπιχράνων. — 52. Καθείναι, correction de Brodæus pour καθείμαι. — 54. Υδραίνειν, correction de Musgrave pour υδραιον ου υδραινον. Les altérations de ce vers et du vers 52 sont la conséquence de la leçon fautive du vers 50. — 57. Παϊδές είσιν, leçon d'Artémidore, II, 10, de Stobée, Anthol. LXXVII, 3, et d'autres auteurs qui rapportent ce passage. Les manuscrits d'Euripide portent είσὶ παῖδες. — 58. Palatinus: ώς άν. — La leçon βάλωσί με a été corrigée par Scaliger. — 59-60. Nauck et Köchly jugent avec raison que ces deux vers ne sont pas d'Euripide. Iphigénie y fait une réflexion étrange. Quand même elle aurait eu plusieurs cousins, la seule colonne subsistante de la maison des Atrides ne pouvait s'appliquer qu'à Oreste, à moins de supposer qu'Oreste fût déjà mort depuis longtemps. De plus φίλου; est pris dans un sens extraordinaire. Ce mot doit s'entendre ici de parents éloignés, par opposition au frère d'Iphigénie; tandis que chez les Tragiques il désigne très-souvent les plus proches parents, et particulièrement des frères. Ce sont, sans doute, les vers 920 sq. qui donnèrent l'idée de cette interpolation. - 62. La leçon παρούσα παντί, d'où Canter avait tiré παρούσ' ἀπόντι, a été définitivement corrigée par Badham.

52. Φθέγμα δ' ἀνθρώπου. Ici ĉέ se trouve à la place d'un second τε, parce que le second membre de phrase est considéré comme plus important que le premier. Cf. Méd. 4250 : Φίλοι τ' ἔφυσαν, δυστυχής δ' ἐγὼ γυνή.

54. Τιμῶσ(α), colens, cultivant, exercant religieusement. Eschyle, Agam. 705, dit τὸ νυμφότιμον μέλος τίοντας de ceux qui chantent l'hyménée. — 'Γὸραίνειν, consacrer la victime (cp. κατηρξάμην, v. 56) en répandant sur elle de l'eau lustrale (χέρνιδας, v. 58). Cf. v. 622.

62. 'Αποῦσ' ἀπόντι. Cette tournure, familière aux Grecs, marque que la sœur et le frère sont éloignés l'un de l'autre. Cf. σύν προσπόλοισιν, ᾶς ἔδωχ' ήμῖν ἄναξ Ελληνίδας γυναῖκας. Άλλ' ἐξ αἰτίας οὔπω τίνος πάρεισιν; Εἶμ' εἴσω δόμων ἐν οἶσι ναίω τῶνδ' ἀνακτόρων πέλας.

65

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ορα, φυλάσσου μή τις ἐν στίδῳ βροτῶν. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Όρῶ, σχοποῦμαι δ' ὄμμα πανταχοῦ στρέρων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, δοχεῖ σοι μέλαθρα ταῦτ' εἶναι θεᾶς, ἔνθ' Άργόθεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν;

70

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έμοιγ', 'Ορέστα' σοὶ δὲ συνδοχεῖν χρειών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ βωμός, Έλλην οῦ καταστάζει φόνος; ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έξ αίμάτων γοῦν ξάνθ' ἔχει θριγχώματα.

NC. 65. Τίνος, rectification de Markland pour τινός. — Εἰμ' εἰσω, correction de Hermann pour εἰς μ' εἰσω, leçon primitive du Palatinus. Vulgate: ἐς ἔμ' ἔσω. — 66. Bergk (Rheinisches Museum, XVII, p. 588 sqq) a substitué ἀνακτόρων πέλας ἀνακτόρων θεᾶς, faute évidente, laquelle vient du vers 41. Voy. une faute semblable dans les Suppliantes d'Eschyle, v. 355 (342 de notre édition). — 67. Nauck écrit, sans nécessité, φύλασσε, d'après une conjecture d'Elmsley. — 70. Badham et Nauck ont tort d'écarter ce vers, duquel on ne peut se passer. Quant à la stichomythie, voy. la note explicative. — 73. Θριγκώματα, correction de Ruhnken pour θριχώματα (Palatinus) ου τριχώματα.

Androm. 738: Παρών δὲ πρὸ; παρόντα; ἐμφανῶς Γαμδροὺς διδάξω καὶ διδάξομαι λόγους. — Ταῦτα γὰρ δυναίμεθ' αν. Tout ce que peut faire Iphigénie, c'est de répandre des libations à l'intention d'Oreste. Elle ne peut lui rendre les derniers honneurs, ni déposer une boncle de cheveux sur le tombeau de son frère.

04-65. 'Αλλ' έξ αἰτίας.... πάρεισιν; On verra, par le vers 138, qu'lphigénie a mandé ces jeunes femmes grecques, lesquelles forment le chœur.

67. La forme moyenne φυλάσσου « sois sur tes gardes » differe par une nuance de la forme active φύλασσε « fais attention. »

70. Ένθ' ἐστείλαμεν. « Non ubi a lvenimus, sed quo teten limus, ubi appellere
consilium fuit. » [Seidler.] — Les deux
amis étaient à une certaine distance l'un de
l'autre, en prononçant les vers 67 et 68,
qui forment l'introduction de leur dialogue.
Maintenant Oreste, s'étant rapproché de
Pylade et du temple, adresse un distique
(69-70) à son ami; la conversation continue en monostiques (71-74), et se termine par un distique (75-76). La symétrie
du dialogue est donc parfaite, et il n'y
avait pas lieu de suspecter le vers 70.
[Observations de Kvičala et de Köchly.]

71. Σοί δε συνδοκείν χρεών. Le sujet de

75

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θριγχοῖς δ' ὑπ' αὐτοῖς σχῦλ' ὁρᾳς ἠρτημένα; ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τῶν κατθανόντων γ' ἀκροθίνια ξένων. ἀλλ' ἐγκυκλοῦντ' ὀρθαλμὸν εὖ σκοπεῖν χρεών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ω Φοῖβε, ποῖ μ' αὖ τήνδ' ἐς ἄρχυν ἤγαγες χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἴμ' ἐτισάμην μητέρα χαταχτάς; Διαδοχαῖς δ' Ἐρινύων ἠλαυνόμεσθα φυγάδες, ἔξεδροι χθονὸς, δρόμους τε πολλοὺς ἐξέπλησα χαμπίμους ' ἐλθὼν δὲ σ' ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου μανίας ἄν ἔλθοιμ' εἰς τέλος πόνων τ' ἐμῶν [οῦς ἐξεμόχθουν περιπολῶν χαθ' Ἑλλάδα].

NC. 75. L. Dindorf a substitué γ' à τ'. — 76. Reiske a vu le premier que ce vers n'appartenait pas à Oreste, mais à Pylade. — 78. C'est à tort que certains critiques approuvent la conjecture de Markland ἐπεὶ γὰρ πατρός. La leçon ἐπειδή πατρός vaut beaucoup mieux. Voy. la note explicative. — 84. Ce vers, inutile ici, et presque identique au vers 1455, a été jugé interpolé par Markland et par d'autres critiques.

συνδοκείν est ταύτα, et non έμέ. Pylade dit que la chose est si évidente, qu'Oreste ne saurait être d'un autre avis.

74. Θριγκοῖς δ΄ ὑπ' αὐτοῖς. Le mot θριγκοῖς doit désigner ici la même chose que θριγκώματα au vers précédent, c'est-à-dire : les bords de l'autel. Cependant les dépouilles se suspendaient généralement à l'entrée des temples, au mantelet (θριγκός) du mur. Il est vrai que ces dépouilles (σκῦια) sont ici d'une nature particulière. Schœne a cité un passage d'Ammien Marcellin, qui dit des habitants de la Tauride, II, viii, 34 : « Dis enim hostiis litantes hua manis et immolantes advenas Dianæ, quæ « apud eos dicitur Oreiloche, cæsorum ca- » pita fani parietibus præfigebant, velut for tium perpetua monumenta facinorum. »

75. Axpobivia Eévou ne peut guère désigner que les têtes des étrangers. Au pobivia tout court pourraits entendre de vêtements ou d'armes; mais joint à un génitif, ce mot indique toujours une part e prélevée sur un tout.

77-79. 'Ω Φοίδε.... κατακτάς; Oreste se plaint qu'en lui imposant le voyage de la Tauride, l'oracle d'Apollon l'ait de nouveau entraîné dans un piége, comme il l'avait fait une autre fois en lui ordonnant de tuer sa mère. Que le parricide ait été consommé sur l'ordre du dieu, Oreste ne le dit pas en propres termes, mais il l'indique assez en plaçant ἐπειδή.... ἐτισάμην après αύ.... χρήσας. Il faut donc bien se garder de rien changer à la forme de cette période (voy. NC.). - Διαδογαίς δ' Έρινύων équivaut à μεταδρομαζς Έρινύων (v. 941) διαδεχομένων άλλήλας, par les Furies qui me poursuivaient alternativement.

82-83. Τροχηλάτου μανίας, d'un égarement sans repos ni trève, faisant tourner comme une roue celui qui en est possédé. On compare Oreste, 36: Τὸ μητρὸς αἰμά νιν τροχηλατεῖ Μανίαισιν, et Électre, 1252: Δειναὶ δὲ Κῆρές σ' αὶ πυνώπιδες θεαὶ Τροχηλατήσους' ἐμμανῆ πλανώμενον.

. 80

Σύ δ' εἶπας ἐλθεῖν Ταυρικῆς μ' ὅρους χθονὸς, 85 ένθ' Άρτεμίς σοι σύγγονος βωμούς έχει, λαβεῖν τ' ἄγαλμα θεᾶς, δ φασιν ούνθάδε είς τούσδε ναούς ούρανοῦ πεσεῖν ἄπο: λαβόντα δ' η τέχναισιν η τύχη τινί, χίνδυνον έχπλήσαντ', Άθηναίων χθονί 90 δούναι το δ' ένθένδ' ούδεν ερρήθη πέρα: καὶ ταῦτα δράσαντ' ἀμπνοὰς έξειν πόνων. "Ηχω δὲ πεισθεὶς σοῖς λόγοισιν ἐνθάδε άγνωστον είς γῆν, άξενον. Σὲ δ' ἱστορῶ, Πυλάδη, σύ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου, 95 τί δρώμεν; Αμφίβληστρα γάρ τοίχων όρᾶς ύψηλά πότερα κλιμάκων προσαμβάσεις έχδησόμεσθα; πῶς ἄν οὖν λάθοιμεν ἄν; Ή χαλχότευχτα χλήθρα λύσαντες μοχλοῖς,

NC. 86. Kirchhoff a rectifié la leçon σὺ σύγγονος. La vulgate σὴ σύγγονος vient d'une correction introduite dans le Palatinus. — 87. Οὐνθάδε, correction de Markland et de Hermann, pour ἐνθάδε. — 91. Brodæus a corrigé la leçon πέρας. — 94. Manuscrits : ἄξεινον. — 97. D'après la leçon des manuscrits : δωμάτων προσαμδάσεις, α les marches par lesquelles on monte au temple », Oreste n'indiquerait qu'un seul moyen d'entrer dans le temple, et la conjonction ἡ au commencement du vers 99 ne s'expliquerait pas. Les critiques ont vainement essayé de transposer, ou d'écarter, ou de corriger le vers 99. Il fallait écrire ici κλιμάκων προσαμδάσεις, locution familière aux Tragiques grecs. — 98. Palatinus : πῶς (ἀν ajouté de seconde main) οὖν et, peut-ètre, λάθοιμεν ἄν; Vulgate : πῶς ἄρ' οὖν μάθοιμεν ἄν;

85. Εἶπας ἐλθεῖν. Voy, la note sur le vers 305 d'Hécube.

87. Ούνθάδε pour of ενθάδε.

91. Τὸ ἐνθένδ(ε), «à partir de là, après cela, » est une locution adverbiale, comme τὸ ἐχ τούτων, τὸ πρῶτον, τὸ μέγιστον et beaucoup d'autres. — Ἐρρήθη, a été ordonné. Cf. εἴπας, ν. 85.

96. Άμφίδληστρα τοίχων, les murs qui entourent le temple.

97-98. Κλιμάκων προσαμδάσεις έκδησόμεσθα; monterons-nous par des échelles sur le haut du mur? » Le verbe έκδαίνειν désigne l'ascension accomplie. Eschyle se sert de στείχειν pour peindre un guerrier au moment même de l'ascension, Sept Che/s, 466: ἀνὴρ ὁπλίτης κλίμακος προσαμδάσει; Στείχει, πρὸς ἐχθρῶν πύργον,

έκπέρσαι θέλων. Cp. aussi Phéniciennes, v. 100: Κλίμακ' ἐκπέρα ποδί. La locution κλιμάκων προσαμβάσεις se retrouve aux vers 489 et 4173 des Pheniciennes, et au vers 4213 des Bacchantes. Cf. « Tum præ « seportant ascendibilem semitam » (c'est àdire : une échelle), vers de Pacuvius, et non de Pomponius, à qui ce fragment est faussement attribué (voy. Lactance, in Statii Theb. X, 841, et L. Müller, De remetrica poëtarum latinorum).

99. Le second projet aussitôt abandonné que conçu par Oreste, c'est d'ensoncer la porte du temple au moyen d'un levier. Il est vrai que le mot μόχλοι désigne aussi les barres de bois qui servaient de verrou; mais il ne peut être question ici de ces verrous, qui se trouvaient intérieurement.

ωδ' οὐδὸν ἔσιμεν; ἢν δ' ἀνοίγοντες πύλας ληφθῶμεν εἰσδάσεις τε μηχανώμενοι, θανούμεθ'. ἀλλ' ἢ πρὶν θανεῖν, νεὼς ἔπι φεύγωμεν, ἢπερ δεῦρ' ἐναυστολήσαμεν;

100

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Φεύγειν μὲν οὐχ ἀνεχτὸν, οὐδ' εἰώθαμεν τον τοῦ θεοῦ δὲ χρησμὸν οὐ κακιστέον. Ναοῦ δ' ἀπαλλαχθέντε κρύψωμεν δέμας κατ' ἄντρ' ὰ πόντος νοτίδι διακλύζει μέλας, νεὼς ἄπωθεν, μή τις εἰσιδών σκάφος βασιλεῦσιν εἴπη κἔτα ληφθῶμεν βία. Όταν δὲ νυχτὸς ὅμμα λυγαίας μόλη, τολμητέον τοι ξεστὸν ἐχ ναοῦ λαβεῖν ἄγαλμα πάσας προσφέροντε μηχανάς ·

105

110

NC. 100. Les manuscrits portent ὧν οὐδὲν ἴσμεν. L'excellente correction de Badham ὧὸ οὐδὸν ἔσιμεν ne laisse rien à désirer pour le sens. Il est vrai que les Attiques semblent avoir dit ὁδός (forme qui se lit dans l'OEdipe à Colone de Sophocle, aux vers 57 et 1590) plutôt que οὐδός. Cependant Lucien, auteur qui se piquait d'écrire le plus pur attique, s'est servi de la forme οὐδός (De merc. cond. 4), et la correction de Badham est en quelque sorte autorisée par les manuscrits; tandis que la conjecture de Köchly ὧδ εἰσίωμεν ε cloigne beaucoup de la leçon traditionnelle. — 102-103. La leçon ἀλλὰ ποὶν θανεῖν.... ἐναυστολήσαμεν est indigne du caractère héroïque d'Oreste. Markland a mis un point d'interrogation à la fin de cette phrase; Hartung a mieux marqué la question en écrivant ἀλλ ἢ. — 105. Kirchhoff propose οὐκ ἀτιστέον, Rauchenstein οὐ φλαυριστέον. — 111. Les manuscrits portent τολμητέον τοι ου τολμητέον τὸ. Dindorf écrit τολμητέον νώ.

100-101. ΤΩδ(ε), de cette façon, c'est-àdire après avoir brisé la serrure. ΤΩδε et 
οῦτω servent souvent à résumer une plirase 
incidente ou principale. — Les mots ἀνοίγοντες πύλας et εἰσδάσεις τε μηχανώμενοι se rapportent aux deux moyens d'entrer dans le temple, et confirment notre 
correction du vers 97. La conjonction τε 
peut se tradnire par « ou » ici et ailleurs. 
On trouve même τε.... η.... se répondant 
comme des corrélatifs.

102-103. Oreste ne propose pas de fuir; il laisse cette question à décider par Pylade, qui a volon'airement partagé les travaux de son ami, et qui a plus de raisons que celui-ci de tenir à la vic.

105. Tòv τοδ ... κακιστέον, il ne faut pas abandonner par lâcheté (κακία) l'oracle du Dieu. [Matthiæ.] D'autres donnent à οὐ κακιστέον le sens de οὐ φλαυριστέον, « il ne faut pas mépriser. »

108. Nεως ἀπωθεν. Le bateau, plus facile à découvrir que deux individus, pourrait trahir leur présence, s'ils se tenaient dans le voisinage : ils se cacheront donc dans un autre endroit.

410. Νυκτὸς ὅμμα λυγαίας. Cette périphrase ne désigne pas, comme on pourrait le croire, la lune, mais la nuit elle-nième. C'est ainsi qu'Eschyle dit κελαινῆς νυκτὸς ὅμμα, Perses, 426. On remarquera que, dans les deux passages, l'étrangeté de l'expression est corrigée par une épithète qui veut dire « obscure » ou « noire », et qui rappelle que cette locution est en quelque sorte le pendant de ἡμερας λαμπρᾶ; ὅμμα. On sentira encore mieux l'alliance de mots dans le vers 543 des Phéni-

δρα δ' ένεστι, τριγλύφων δπου χενόν, δέμας χαθεῖναι. Τοὺς πόνους γὰρ άγαθοὶ τολμῶσι, δειλοὶ δ' εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. Οὕτοι μαχρὸν μὲν ἤλθομεν χώπη πόρον, ἐχ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν.

115

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον ' χωρεῖν χρεὼν ὅποι χθονὸς χρύψαντε λήσομεν δέμας.
Οὐ γάρ τι τοὐμόν γ' αἴτιον γενήσεται πεσεῖν ἄγρηστον θέσφατον ' τολμητέον '

120

NC 413. Le Palatinus porte : ὅρα δέ γ' εἴσω τριγλύρων ὅποι κενόν. Variante : ώρα δέ γ' είσω. Blomfield : δρα δὲ γεῖσα. Küchly : έᾳστον δέ γ' είσω. Elmsley : δπου. En adoptant cette dernière correction, nous avons substitué δ' ενεστι à δέ γ' είτω. Pylade ne doit pas engager Oreste à découvrir un endroit où l'on pourrait s'introduire dans le temple; il est dans son rôle, de chercher lui-même cet endroit et de le montrer à son ami. - 114. Porson a rectifié la leçon άγαθοί (ou of άγαθοί). - 116-117. C'est avec raison que Hardion (*Hist. de l'Acad. des Inser.* V, p. 117) et Markland ont donné à Pylade ces deux vers, qui sont attribués à Oreste dans les manuscrits et dans beaucoup d'éditions. Bergk veut placer ces vers à la fin du dernier couplet d'Oreste,, après le vers 103. — 117. Variante : ἄρωμεν. — 118. Χωρείν χρεών, excellente correction de Scaliger pour χωρείν νεχρών. --- 120. On lisait οὐ γάρ τὸ τοῦ θεοῦ γ' αἴτιον γενήσεται, ce ne sera pas le dieu qui voudra être cause que son oracle tombe (se perde) sans utilité. Pour rendre cette idée, il faudrait plutôt dire : « Le dieu sera en sorte que son oracle s'accomplisse ». Mais cette idée est déplacée. La particule ye et la tournure de cette phrase, ainsi que la suite des idées demandent ce que j'ai mis dans le texte. La leçon beoù est suns doute une glose écrite au-dessus de la première syllabe du mot θέσφατον et substituée à la seconde syllabe de τουμόν. — 121. Nauck écrit ἀχραντον θέσφατον, conjecture de Blonsfield. Ce changement est rendu inutile par la correction que nous avons introduite dans le vers précédent.

ciennes: Νυκτός τ' άφεγγες βλέραρου ήλίου τε φώς.

113. Τριγλύφων ὅπου κενόν, là où les triglyphes laissent des intervalles vides. Il faut se figurer ici des triglyphes primitifs, c'est-à-dire des têtes de solives placées sur l'architrave et séparées par des ouvertures. Plus tard, quand la pierre eut remplacé le bois dans la construction des temples, ces ouvertures furent fermées par les métopes. Dans Oreste, v. 1371, l'esclave phrygien s'échappe du palais des Atrides κεδρωτά παστάδων ὑπερ τέρεμνα Δωρικά: τε τριγλύφους. Cf. C. O. Müller, Archwologie, § 52, 3.

416. On peut traduire outor par a il ne faut pas que », ou « il est inadmissible que, »

Cette négation ne porte pas sur ἤλθομεν, mais sur l'ensemble des deux phrases liées par μὲν... δέ... Cf. Démosthène, Pour la couronne, 179: Οὐκ εἶπον μὲν ταῦτα, οὐκ ἔγραψα δὲ, οὐδ' ἔγραψα μὲν, οὐδ' ἔπρέσθευσα μὲν, οὐλ ἔπεισα δὲ Θηβαίους, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀρχῆς διὰ πάντων ἄχρι τῆς τελευτῆς διεξήλθον.

119. Όποι ne se rattache pas à λήσομεν (verbe qui demanderait ὅπου), mais à κρύμαντε. On peut dire κρύπτειν τι είς τινα τόπον. Cf. Cyclope, 615: Δαλὸς ἡνθρακωμένος κούπτεται είς σποδιάν. [Seidler.]

420. Οὺ γὰρ ... θέσφατον, « Ce n'est pas moi qui serai cause que l'oracle tombe sans utilité, ait été rendu inutilement. » μόχθος γάρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σχῆψιν φέρει. ΧΟΡΟΣ.

Εὐφαμεῖτ', ὧ πόντου δισσὰς συγχωρούσας πέτρας Εὐξείνου ναίοντες. Ὁ παῖ τᾶς Λατοῦς, Δίχτυνν' οὐρεία, πρὸς σὰν αὐλὰν, εὐστύλων ναῶν χρυσήρεις θριγχοὺς, ὁσίας ὅσιον πόδα παρθένιον χληδούχου δούλα πέμπω, Ἑλλάδος εὐίππου πύργους χαὶ τείχη χόρτων τ' εὐδένδρων

125

130

NC. 123-235. Seidler et Hermann ont vainemement essayé de réduire ces chants anapestiques en strophes et antistrophes. — 123-136. Ces vers, autrefois attribués à Iphigénie, out été rendus au chœur par Tyrwhitt et Musgrave. — 126-127. La leçon de ces vers est douteuse. Si c'étaient des anapestes, il faudrait les considérer comme des tripodies catalectiques, mesure qui ne semble pas pouvoir être mêlée à des tétrapodies et à des dipodies. Veut-on que ce soient des dochmiaques? Ce dernier mètre ne convient qu'à des endroits plus pathétiques. Peut-être : "Ω παῖ Λατοῦς, | άγνὰ Δίατυνν' ούρεία. — 130. La leçon πόδα παρθέντον ὅστον ὁσία; donne un vers inadmissible : dans le parémiaque la longue qui précède la dernière syllabe, et qui avait, dans la récitation, la valeur de deux longues, ne peut jamais être remplacée par deux brèves. Nous avons adopté la transposition indiquée par Seidler : transposition excellente, même abstraction faite du mètre. Heimsœth, Kritische Studien, I, p. 176, propose πόδα παρθέντον καθαρὸν καθαρᾶς.

122. Σχήψιν, un prétexte pour se soustraire au travail imposé.

123. Εὐφαμεῖτ (ε), favete linguis. Rien n'est plus connu que cette formule, par laquelle on réclamait le silence pour un acte religieux. On lit déjà dans l'Iliade, IX, 171: Φέρτε δὲ γερσίν ὕδωρ εὐφημῆσαί τε κέλεσθε, "Οφρα Διὶ Κρονίωνι ἀρησόμεθ', ἤν κ' ἐλεήση.

124-125. Δισσὰς συγχωρούσας πέτρας. Il faut entendre les Symplégades. Cp. la note sur le vers 2 de Médée. — Ναίοντες. Les Tauriens n'habitaient pus les Symplégades; mais comme ces rochers étaient ce qu'il y avait de plus célèbre dans le Pont-Euxin, le poëte les nomme pour désigner cette mer en général : pars pro toto.

127. Δίχτυνν(α). Ce nom, qui était pri-

mitivement celui d'une espèce de Diane adorée dans l'île de Crète (voy. Hipp. 446), est ici généralisé et pris comme synonyme de "Αρτεμις.

130. Πόδα παρθένιον. Cp. Phénic. 838, οù Tirésius dit à sa fille : Κλήρου; τέ μοι φύλασσε παρθένω χερί. [Köchly.]

132-136. Les villes fortifiées et les pâturages (χόρτοι) boisés de la Grèce son opposés à l'état barbare et aux tristes steppes de la Scythie : « Nam procul a « Geticis finibus arbor abest », s'écrie Ovide, Tristes, III, xu, 16. — Χόρτων εὐδένδρων dépend de Εὐρώπαν, le génitif tenant poétiquement lieu d'un adjectif. — 'Εξαλλαξασ(α), « ayant quitté, » littéralement : « ayant changé contre un autre séjour ».

έξαλλάξασ' Εὐρώπαν, πατρώων οἴχων έδρας.

135

"Εμολον' τι νέον; Τίνα φροντίδ' ἔχεις; τι με πρός ναοὺς ἄγαγες ἄγαγες, ὧ παῖ τοῦ τᾶς Τροίας πύργους ἐλθόντος κλεινᾶ σὺν κώπα χιλιοναύτα μυριοτευχεῖ . . 'Ατρειδᾶν τῶν κλεινῶν;

140

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ίω δμωαί, δυσθρηνήτοις ώς θρήνοις ἔγχειμαι, τᾶς οὐχ εὐμούσου μολπᾶς βοὰν ἀλύροις ἐλέγοις, αἰαῖ, χηδείοις οἴχτοις, αἴ μοι συμβαίνουσ' ἄται,

145

NC. 135. Beaucoup d'éditeurs ont admis à tort la conjecture de Barnes: Εὐρώταν. Bergk propose εὐρωπὰ νάπη, équivalant à σχοτεινὰ νάπη: cf. v. 626. — 138. Première main du Palatinus: ἄγεις ἄγεις. — 140. Bothe: κείνα. L'adjectif κλεινός revient au vers 142. — 141. Μυριοτευχεῖ, correction de Barnes pour μυριοτεύχοις. — 142. La seconde main du Palatinus ajoute τῶν avant ἀτρειδᾶν. Au lieu de ce mauvais supplément Dindorf a proposé γένος. Schoene σπέρμ'. Cette dernière conjecture offre l'avantage de rendre compte du ç final de la leçon μυριοτεύχοις. Köchly pense que la lacune est plus considérable. — 143. Ἰώ, correction de Hermann pour ὧ. — 146. Palatinus: βοάν. Vulgate: βοᾶν. L'un et l'autre n'ont ni sens, ni mesure. Köchly écrit: μουσᾶς μολπαῖς, ἀλύροις ἐλέγοις. — 147. Nauck et Hermann ont corrigé la leçon ε ε, εν κηδείοις οἴκτοισιν.

437. Après avoir salué la déesse, le chœur (on, pour parler plus exactement, le coryphée) s'adresse à Iphigénie, qui sort dans ce moment de la demeure attenante au temple, où elle s'était rendue après avoir prononcé le prologue.

438. Άγαγε; vent dire ici : tu m'as sait venir.

440. Κώπα, avec la rame, c'est-à-dire avec les vaisseaux, avec la flotte. Voyez, touchant cette syncodoque, la note sur Iph. Aul. 235: Κέρας δεξιὸν πλάτας. Cp. aussi ci-dessus, v. 40, où la même idée est rendue d'une manière moins lyrique.

145. Exxetuat, incumbo. On compare

Androm. 91 : Οίσπερ έγχείμεσθ' ἀεὶ θρήνοισι καὶ γόοισι καὶ δακρύμασιν.

146. Βοάν Ce mot est gâté.— 'Αλύροις ἐλέγοις. Les thrènes étaient accompagnés des sons lugubres de la flûte phrygienne. La lyre et la flûte sont nettement opposées dans ce passage d'Alceste, v. 446 : Καθ' ἐπτάτονόν τ' ὀρείαν χέλυν ἔν τ' ἀλύροις κλέοντε; ὅμνοις. Mais dans les Phéniciennes, v. 1028, οù il est question du Sphinx, ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν équivaut à ἄμουσον ἀμφὶ μοῦσαν.

147-148. Οίκτοις, αι μοι συμβαίνους' ἀται équivant à οίκτοις των ἀτων αι μοι συμβαίνουσιν. [Elsmley.]

σύγγονον άμον κατακλαιομένα ζωᾶς. . οίαν ιδόμαν όψιν όνείρων 150 νυχτός, τᾶς ἐξῆλθ' ὄρφνα. 'Ολόμαν δλόμαν. ούχ εἴσ' οἶχοι πατρῷοι · οίμοι μοι φροῦδος γέννα. Φεῦ φεῦ τῶν Ἄργει μόχθων. 155 Ιω ιω δαίμων, ες τὸν μοῦνόν με κασίγνητον συλᾶς Άιδα πέμψας, ῷ τάσδε χοὰς μέλλω χρατηρά τε τὸν φθιμένων 160 ύδραίνειν γαίας έν νώτοις, πηγάς. τ' οὐρείων έχ μόσχων Βάχχου τ' οίνηράς λοιβάς ξουθᾶν τε πόνημα μελισσᾶν, 165

NC. 449. D'autres écrivent κατακλαιομένα. — 149'. Après ζωῖς Kochly insère ἀπλακόνθ', supplément probable. Elmsley voulait retrancher le mot ζωᾶς. — 152. Heath a corrigé la leçon ώλόμαν ώλόμαν. — 154. Hermann a inséré μοι après οίμοι. — 156-157. Les manuscrits ont ἰὼ δαῖμον et μόνον. Les rectifications sont dues à Heath. — 158. Manuscrits: ἀΐδα. — 161. Bergk propose ραίνειν pour ὑδραίνειν. — 162-163. La lacune que nous avons marquée a été signalée par Köchly. Voici le supplément proposé par ce critique: πηγάς θ' ὑδάτων κρηναίων [] γάλα τ' οὐρείων κτλ.

149-150. Ζωᾶς (ἀπλακόνθ', voy. NC.) οξαν δόμαν όψιν όνειρων, privé de la vie, à en juger par la vision que j'ai eue en rêve. Quant au sens du relatif οξαν, cp. la note sur Hipp. 845: Μέλεος, οξον εξδον άλγος δόμων. Ajoutez ib. 879; Iph. Aul. 299.

460. Κρατῆρα τὸν φθιμένων, le cratère des morts, le mélange que boivent les morts. Il saut donner au génitif son sens habituel, et ne pas traduire : le cratère dû aux morts.

162-166. Les libations funèbres sont composées d'eau, de lait, de vin et de miel, comme dans l'Odyssée, X, 518 sqq., et dans les Perses d'Eschyle, v. 609 sqq. Voici ce dernier passage, dont Euripide s'est évidemment souvenu: Παιδός πατρί πρευμενεῖς χοὰς Φέρουσ', ἄπερ νεκροῖσι μειλικτήρια (cp. ci-dessus v. 166). Βοός
τ' ἀφ' ἀγνῆς λευκὸν εὖποτον γάλα, Τῆς
τ' ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι,
Λιδάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα,
'Ακήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο Ποτὸν,
παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε.

163. Οὐρείων ἐχ μόσχων. Cp. Hérube, 205: Σχύμνον.... οὐριθρέπταν, et Iph. Aul. 1082: 'Ορείαν μόσχον ἀχήρατον. Cette dernière épithète, qui répond à l'expression βοός τ' ἀρ' ἀγνῆ; dans le passage d'Eschyle, montre qu'il s'agit d'une génisse encore nourrie dans les pâturages de la montagne, où elle vit en liberté et ne porte point le joug.

ά νεκροῖς θελκτήρια κεῖται.

Αλλ' ἔνδος μοι πάγχρυσον
τεῦχος καὶ λοιβὰν Ἅιδα.

Ω κατὰ γαίας Ἁγαμεμνόνιον
θάλος, ὡς φθιμένῳ τάδε σοι πέμπω 
δέξαι δ' οὐ γὰρ πρὸς τύμβον σοι
ξανθὰν χαίταν, οὐ δάκρυ' οἴσω.
Τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσθην
175
πατρίδος καὶ ἐμᾶς, ἔνθα δοκήμασι
κεῖμαι σφαχθεῖσ' ἀ τλάμων.
ΧΟΡΟΣ.

Αντιψάλμους ιδόλς ύμνον τ'
Ασιήταν σοι βάρδαρον άχλν
δεσποίνα γ' έξαυδάσω,
τὰν ἐν θρήνοισιν μοῦσαν
νέχυσι μελομέναν, τὰν ἐν μολπαῖς
"Αιδας ὑμνεῖ δίχα παιάνων.

185

180

NC. 166. Seidler a rectifié la leçon κεῖτ'. Nauck: χεῖται. — 168. Manuscrits: ἀἰδα. — 170. Manuscrits: ἀγαμεμνόνειον. — 172. Heath a corrigé la leçon πάρος [ τύμβου. — 176. La leçon κέμᾶς, ἔνθα δοχίμα a été corrigée par Porson. — 177. Markland a rectifié la leçon σφαχθεῖσα τλάμων. — 180. 'Αχάν, correction de Nauck pour ἰαχάν. Voy. la note critique sur Iph. Aul., v. 1039. — 181. Telle est la leçon du Florentinus. Le Palatinus porte de première main δεσποίνα τ' ἐξαυδάσω, et de seconde main δέσποιν' ἐξαυδάσω. On pourrait écrire: ἀέσποιν', ἀντεξαυδάσω. — 182. Les manuscrits portent θρήνοισι (ου θρήνοις). — 183. Νέχυσι μελομέναν, correction de Markland pour νέχυσι μέλεον. Schæne et Nauck écrivent νέχυσιν μελέων. — 185. Peut-être: 'Αιδας αίνεῖ, conjecture de Musgrave.

466. Κεῖτα:, sont consacrés par l'usage. 468-469. Iphigénie se tourne vers une suivante qui l'accompagne. Après avoir reçu d'elle le vase qui contient les libations, elle les répand, en prononçant les vers suivants.

476. Δοχήμασι, d'après la croyance générale. Voy. la note sur le vers 8. Porson cite le vers 413 des Troyennes: Ατὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοχήμασιν σοφὰ Οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἦν ἄρα.

179. Άντιψάλμους équivant à ἀντωδούς on, suivant Hésychius, à ἀντιστρόρους. Il ne faut pas insister sur le sens précis du second élément d'un composé lyrique.

180. Βάρβαρον ἀχάν. Le chœur est composé de jeunes grecques; mais il se trouve dans un pays barbare. D'ailleurs, les chants plaintifs des peuples de l'Asie étaient célèbres dans la Grèce, comme on peut le voir dans les Perses d'Eschyle, vv. 937 et 1054, ainsi que dans les Choéphores, v. 423.

181. Νέχυσι μελομέναν. Markland defend cette correction en citant les ver 1301 sqq. des Pheniciennes: Βοᾶ βαρβάςω λαγάν στενακτάν μελομεναν νεκροῖς δάκους βρηνήσω.

185. Δίχα παιάνων. Le joyeux Péan et la plainte sunèbre sont contraste et s'ex-

Οίμοι, τῶν ἀτρειδᾶν οίκων ἔρρει φῶς σκήπτρων, οίμοι, . . πατρώων οίκων οὐκέτι τῶν εὐόλδων ἀργει βασιλέων ἀργά. Μόχθος δ' ἐκ μόχθων ἄσσει

190

ίερον . . . όμμ' αὐγᾶς

NC. 486-202. Ces vers étaient attribués à Iphigénie. Hermann les a rendus au chœur, en invoquant les vers précédents, dans lesquels le chœur annonce un hymne funèbre. — 487. Manuscrits: φόως. — 488. On supplée οἴμοι (Elmsley), ου τῶν σῶν (Köchly) avant πατρώων. — 489. Les manuscrits portent τίν ἐχ τῶν. Badbam: τίνος ἐχ τῶν. Köchly: οὐχέτι τῶν. — 493. Manuscrits: ἀἰσσει. — 197. La lacune avant ce vers a été signalée par Dindorf et Kirchhoff. — Köchly veut qu'Iphigénie reprenne la parole ici. Il lui semble que le chœur ne doit pas être si bien instruit des malheurs de la maison des Atrides. Mais les Tragiques font leur chœur aussi savant ou aussi ignorant que cela leur plaît; et c'est au vers 203 que le passage d'un rôle à l'autre est sensiblement marqué. — 193. Hermann a rectifié la leçon πτανοῖς. — La vulgate ἐξέδρασ' a été corrigée par Seidler. — 491. Après ἰερόν on peut suppléer χαθαρᾶς. Hermann insérait μετέδαλεν. Κῦchly écrit ἰερᾶν ἄρμ' αὐγᾶν, en invoquant le vers 1001 d'Oreste: "Ερι; τό τε πτερωτὸν 'Α)ίου μετέδα) εν ἄρμα. Mais dans dans le passage présent la leçon ὅμμα s'accorde parfaitement avec le génitif αὐγᾶς.

cluent mutuellement. Callimaque a bien exprimé cette pensée dans l'Hymne à Apollon, v. 20 sq. : Οὐδὲ Θέτις Αχιλῆα χινύρεται αίλινα μήτηρ, 'Οππότ' ἶὴ παιῆον, ἶὴ παιῆον ἀχούση.

487. Φῶς σχήπτρων, « l'éclat du sceptre, » périphrase pour σχήπτρα. Le mot çῶς désigne tout ce qui contribue à conserver la vie, ou à la rendre brillante et joyeuse. Cf. Danaé, fr. X, 7 : Παίδων νεογνῶν ἐν δόμοις ὁρᾶν φάος.

192. Δινευούσαις ໂπποις πταναζς. Ces mots, qu'il faut entendre des coursiers ailés de Pélops (cf. v. 2), formaient la fin d'une phrase aujourd'hui mutilée, et dans laquelle le meurtre de Myrtile était sans doute indiqué comme le premier anneau de cette longue chaîne de malheurs (μόχθος δ' ἐχ μόχθων ἄσσει, v. 191), dont la maison des Pélopides fut affligée. Cp. Sophocle, El, 504 sqq., et sur-

tout Euripide, Or. 988: Ποτανὸν μὲν δίωγμα πώνων τεθριπποδάμονι στόλω Πελοψ ὅτε πελάγεσι διεδίφρευσε, Μυρτίλου φόνον δικών ἐς οἰδμα πόντου. — Ceux qui rattachent les mots δινεύουσαις... πταναῖς aux mots suivants et qui les rapportent aux coursiers du Soleil prêtent à Euripide une fante de style. Un détail accessoire ne devait pas être développé si longuement, ni surtout être mis en tête de la phrase.

193-196. Άλλάξα;... όδύνα. «Le soleil quitta sa station céleste et détourna ailleurs son regard pur et lumineux, quand les mallieurs attachés à l'agneau d'or envahirent la maison de Pélops. » — Άλλάξας ἐξ ἔδρας. Cf. El. 739 : Στρέψαι θερμὰν ἀέλιον χρυσωπὸν ἔδραν ἀμείψαντα. Quant au bélier merveilleux et aux querelles d'Atrée et de Thyeste, voy. Or. 812 sqq. et 995 sqq.

άλιος άλλα προσέξαλεν, ὅτ' ἔξα χρυσέας ἀρνὸς μελάθροις ὀδύνα, φόνος ἐπὶ φόνω, ἄχεά τ' ἄχεσιν ' ἔνθεν τῶν πρόσθεν δμαθέντων Τανταλιδᾶν ἐχδαίνει ποινά τ' εἰς οἴχους, σπεύδει τ' ἀσπούδαστ' ἐπὶ σοὶ δαίμων.

200

195

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων δαίμων τᾶς ματρός ζώνας καὶ νυκτός κείνας εξ ἀρχᾶς λόχιαι στερρὰν παιδείαν Μοῖραι συντείνουσιν θεαὶ, άν πρωτόγονον θάλος ἐν θαλάμοις

205

NC. 495. Les manuscrits portent: άλιος ἀλλοις δ' άλλα προσέβα. La conjecture de Seidler άλλαις n'éclaireit pas ce passage. Nous avons adopté l'ingénieuse correction de Köchly. Άλλοις provient sans doute de la répétition de άλιος, et l'on comprend facilement que, pour προσέβαλεν ὅτ' ἔβα, un copiste ait pu mettre προσέβα. — 497. Barnes a inséré τ' avant ἄχεσιν. — 200-202. Les manuscrits portent ποινά γ' et σπεύδει δ'. Nous avons adopté la correction d'Elmsley. Hartung écrit ποίναμ'. Peut-être: Τανταλιδαν οἴκοις ἐκβαίνει | ποινά σπεύδει | δ' ἀσπούδαστ' ἐπὶ σοὶ δαίμων. — 206. Manuscrits: λοχείαν. Elmsley: λοχίαν. Hermann: λόχιαι. — 207. Après ce vers on lit dans les manuscrits le vers 223 de cette édition.

197. Φόνος ἐπὶ φόνω, ἀχεά τ' ἀχεσιν. Ces mots, qui forment une apposition poétique à δδύνα, ne peuvent recevoir de meilleur commentaire que les vers 816 sqq. d'Oresta: "Όθεν δώματος ου προλείπει φόνω φόνος ἐξαμείδων δισσοϊσιν Άτρείδαις. — Quant à la tournure de la phrase, cp. Helène, 364: "Αχεά τ' ἄχεσι, δάχρυα δάχρυσιν.

201. Σπεύδει δ' ἀσπούδαστ(α), et il inflige des malheurs. Le mot ἀσπούδαστα, « ce qu'on ne recherche pas avec empressesement », est choisi à cause du verbe σπεύδειν. L'antithèse est plus réelle au vers 913 des Bacchantes, où Bacchus dit qu'il recherche ce qu'on ne doit pas rechercher, σπεύδοντά τ' ἀσπούδαστα.

203-207. Reprenant et consirmant les dernières paroles du chœur, Iphigénie dit: Le Depuis le commencement il a été satal pour moi, le Génie qui présidait à l'hymen

de ma mère et à la nuit où s'accomplit cet hymen; depuis le commencement les Parques, qui présidaient à ma naissance (λόγιαι), m'astreignirent à une dure éducation, c'est-à-dire : me destinèrent à grandir au milieu de durcs souffrances. > Iphigénie va indiquer dans les vers suivants, pourquoi elle date ses malheurs de si loin : l'imprudent vœu de son père (cf. v. 20 sq.) l'avait vouée à la mort des avant sa naissance. — Il en est de l'être désigné par δαίμων τᾶς ματρὸς ζώνας καὶ νυκτὸς κείνας comme des λόχιαι Μοϊραι. Toute heure décisive, dans laquelle se préparait une destinée, avait son démon ou génic; l'heure de la naissance d'un homme appartenait plus particulièrement aux Parques, Mospas. — Ζώνας, « nuptiarum, quibus vesperi spon-« sus virgini zonam solvit. » [Brodæus.] - Sunteinougi. Ce verbe, que quelques critiques ont voulu changer, est amené par Λήδας ά τλάμων χούρα 210σφάγιον πατρώα λώδα καί θῦμ' οὐκ εὐγάθητον ἔτεχεν, ἔτρεφεν, εὐχταίαν ᾶν ίππείοις έν δίφροισιν ψαμάθων Αὐλίδος ἐπέβασαν 215 νύμφαν, οίμοι, δύσνυμφον τῷ τᾶς Νηρέως χούρας, αἰαῖ. Νῦν δ' Άξείνου πόντου ξείνα συγχόρτους οίχους ναίω άγαμος άτεχνος, άπολις άφιλος, 220 ά μναστευθεῖσ' έξ Έλλάνων, ού τὰν Άργει μέλπουσ' "Ηραν ούδ' ίστοῖς ἐν χαλλιφθόγγοις κερχίδι Παλλάδος Άτθίδος είχω καὶ Τιτάνων ποικίλλουσ', ἀλλ'

NC. 213. Afin de rétablir à la sois le sens et la mesure, j'ai inséré, de l'avis de Kirchhoff, αν après εὐκταίαν. Ceux qui écrivent, au vers 215, ἐπιδασαν, conjecture de Canter, laissent le mètre en souffrance, en admettant ici une tripodie anapestique. — 214. Manuscrits : lππείοισιν. — 216. Νύμραν, correction de Scaliger pour νύμφαιον. Peut-être νύμφευμ'. — 219. Συγχόρτους, mot dont Euripide s'est servi dans Andromaque, ν. 17, et ailleurs, a été substitué par Bergk et Köchly à la leçon imintelligible δυσχόρτου;. — 221. Ce vers, que les manuscrits placent après le vers 207, a été transposé ici, de l'avis de Scaliger. — 223. Badham : ἱστοῖσιν καλλιφθόγγω. — 224. Καὶ a été inséré par Tyrwhitt.

l'adjectif στερράν. Les Parques ont en quelque sorte resserré la trame, afin de la rendre dure. On pourrait dire, pour marquer l'idée opposée, χαλᾶν μαλακὸν βίον.

214. Πατρώα λώβα. Par l'aveuglement qui fit prononcer à Agamemnon le vœu rappelé dans la note précédente.

212. Θυμ' ουκ ευγάθητον, un sacrifice non réjouissant, c'est-à-dire : triste, horrible.

243. Εὐχταίαν, votivam, vouée à la mort.

215. Ψαμάθων Αυλίδος ἐπέδασαν. On compare Homère Od. VII, 223: "Ως χ' ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπεδήσετε πάτρης.

218. Άξείνου πόντου. On sait que tel était l'ancien nom de cette mer inhospitalière, quand les premiers marins grecs s'y aventurèrent. Cf. Pindare, Pyth. IV, 203: Σὺν Νότου δ' αὕραις ἐπ' Άξείνου στόμα πεμπόμενοι.

222-224'. Après avoir dit un mot de Junon, la déesse d'Argos, ce qui convient au
personnage d'Iphigénie, le poëte s'arrête
plus longtemps sur le Péplos de Minerve,
ce qui plaît à son public athénien. Quant à
ce voile, tissé par les semmes d'Athènes et
orné de la représentation des combats de
Minerve et des autres dieux de l'Olympe
contre les Titans, voy. Hécube, 466 sqq.
avec la note.

223. Ίστοῖς ἐν καλλιφθόγγοις. En parcourant la trame, la navette fait retentir le métier, et cette musique ne déplait pas aux jeunes ouvrières. Cf. Virgile, Géorg. I, 294: « Arguto conjunx percurrit pectine « télas. » αίμόρραντον δυσφόρμιγγα
ξείνων αίμάσσουσ' άταν [βωμοὺς],
οἰκτράν τ' αἰαζόντων αὐδὰν,
οἰκτρόν τ' ἐκδαλλόντων δάκρυον. —
Καὶ νῦν κείνων μέν μοι λάθα,
τὸν δ' Ἄργει δμαθέντα κλαίω
σύγγονον, δν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον
ἔτι βρέφος, ἔτι νέον, ἔτι θάλος
ἐν χερσὶν ματρὸς πρὸς στέρνοις τ'
Ἄργει σκηπτοῦχον Ὀρέσταν.
235

χορος.

Καὶ μὴν ὅδ' ἀχτὰς ἐχλιπὼν θαλασσίους βουφορδὸς ήχει, σημανῶν τί σοι νέον.

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Άγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμνήστρας τέκνον, ἄκουε καινῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων. • ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δ' ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; 240 ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Ήχουσιν εἰς γῆν, χυανέαν Συμπληγάδα πλάτη φυγόντες, δίπτυχοι νεανίαι, θεἄ φίλον πρόσφαγια καὶ θυτήριον

NC. 225. Canter a rectifié la leçon αξμορράντων. — 226. Nons croyons avec Matthiæ, que le mot βωμούς, qui excède la mesure du vers, est une glose. Dindorf écrit αξμοῦσ' ἄταν βωμούς. Κöchly: τέγγουσ' ἄταν βωμοῖς. — 227-228. Αὐδὰν, οἰχτρόν τ', excellente correction de Tywhitt pour οὐδ' ἄνοιχτρόν τ'. — 230. Peut-être: δμαθέντ' ἀγκλαίω. On pourrait aussi écrire: δμαθέντ' ἀμὸν || κλαίω σύγγονον ||, en mesurant δν Ελιπον.... ἔτι θάλος comme un tétramètre trochaïque. — 234. Hermann a rectifié la leçon στέρνοισί τ'. — 239. La leçon ἀγαμέμνονος παῖ καὶ, qu'on défend en vain par des passages dissemblables, a été corrigée par Reiske. Cf. Androm. 884: ᾿Αγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμνήστρας τόχος. — 240. Markland voulait μόγου pour λόγου. Κüchly écrit γόου.

225. Δυσφόρμιγγα équivaut à άλυρον, affreux et accompagné de cris (v. 227), qui ne s'allient point aux joyeux sons de la lyre.

226. Αἰμάσσουσ' ἄταν. Markland rappelle le vers 961 d'Oreste: Τιθείσα λευκον ὄνυχαδιὰ παρηίδων, αίματηρὸν ἄταν.

235. Σχηπτούχον, prince destiné à porter le sceptre.

240. Τί δ' ἔστι.... ἐχπλῆσσον équivaut à τί δ' ἐξίστησι καὶ ἐκβάλλει; — Τοῦ παρόντος λόγου, de ce que je dis, de ce qui occupe ma pensée dans ce moment. On sait que le mot λόγος a un sens très-général.

243-244. Θεᾶ.... Άρτέμιδι. Construisez: Πρόσφαγμα καὶ θυτήριον φίλον θεᾶ Άρτέμιδι. — Θυτήριον νουι évidenment dire

Άρτέμιδι. Χέρνιβας δὲ χαὶ χατάργματα ούχ αν φθάνοις αν εύτρεπη ποιουμένη.

245

#### ІФІГЕНЕІА.

Ποδαποί; τίνες; τί δ' ὄνομ' ἔχουσιν οί ξένοι; ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Έλληνες : εν τοῦτ' οἶδα κού περαιτέρω.

ІФІГЕНЕІА.

Οὐδ' ὄνομ' ἀχούσας οἶσθα τῶν ξένων φράσαι,

Πυλάδης εκλήζεθ' άτερος πρός θατέρου.

ІФІГЕНЕІА.

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ ξένου τί τούνομ' ἦν;

250

#### ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Ούδεις τόδ' οίδεν. οι γάρ εισηχούσαμεν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πῶς δ' εἴδετ' αὐτούς καὶ τυχόντες εἵλετε;

NC. 246. Les manuscrits portent: ποδαποί; τίνος γης ὄνομ'. Les conjectures τίνος γης νόμον (Nauck) et τίνος γής σχήνι (Köchly) sont insussisantes. La réponse du berger prouve qu'Iphigénie avait demandé plusieurs choses à la fois. J'ai donc écrit : τίνε: ; τί δ' ὄνομ'. Maintenant ce vers s'accorde avec le vers suivant, et la répétition du mot δνομα au vers 248 se justifie. La leçon τίνος γης provient sans doute d'une glose explicative de ποδαποί; — 252. Plusieurs critiques (Musgrave, Elmsley, Badham, Köchly) proposent, on écrivent, που pour πως. Au premier abord cette conjecture peut sembler évidente à cause de la réponse du berger. Cependant elle est erronée, Au vers 286 Iphigénie ramènera le berger à la première question qu'elle avait faite ici, et à 1aquelle il n'a pas encore répondu. — Reiske et d'autres demandent κάντυχόντες.

ici « sacrifice. » Le sens d' « autel » que ce plus conforme à la signification habituelle de la terminaison -τήριον.

245. Ούκ ἄν φθάνοις.... ποιουμένη, prépare les promptement. La négation semble inutile : elle s'explique par la tournure interrogative que ces phrases affectaient primitivement. C'est ainsi que oùxouv a fini par prendre le sens de « donc ». Quant à la répétition de la particule dv, Noy. les notes sur Med. +66 et sur Hec. 742.

248. Iphigénie fait beaucoup de questions à la fois. C'est qu'il lui tarde de sa-

voir qui sont ces étrangers, par lesquels mot a dans le poëme d'Aratus, v. 440, est elle espère avoir des nouvelles de sa patrie et de sa famille.

> 251. Le spectateur s'attend à entendre prononcer le nom d'Oreste. Mais le poête trompe agréablement cette attente : la reconnaissance du frère et de la sœur eût été prematurée.

252. Τυχόντες, sous-entendu αὐτών, « ayant eu la bonne chance de les trouver, » diffère par une legère nuance de evruyou, τες (αὐτοζί), « les ayant rencontrés. » Cl. Sophocle, OEd. Roi, 1039: "H yap nupάλλου μ. "έλαβες ούδ' αὐτὸς τυχών <u>:</u>

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Αχραις έπὶ ρηγμίσιν άξένου πόρου ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ τίς θαλάσσης βουχόλοις χοινωνία; ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

βοῦς ήλθομεν νίψοντες ἐναλία δρόσω.

255

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έχεῖσε δη 'πάνελθε, πῶς νιν είλετε τρόπφ θ' ὁποίφ' τοῦτο γὰρ μαθεῖν θέλω. Χρόνιοι γὰρ ήχουσ' οίδ' ἐπεὶ βωμὸς θεᾶς Έλληνιχαῖσιν ἐξεφοινίχθη ῥοαῖς.

#### ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Έπεὶ τὸν εἰσρέοντα διὰ Συμπληγάδων βοῦς ὑλοφορδοὺς πόντον εἰσεδάλλομεν, ἢν τις διαρρὼξ χυμάτων πολλῷ σάλῳ

260

NC. 253. Manuscrits d'Euripide: ἀχταῖσιν ἐπὶ ἡηγμῖσιν ἀξενου. Plutarque, De exilio, p. 602: ἀχραις ἐπὶ ἡηγμῖσιν εὐξείνου. — J'ai effacé le point qu'on mettait après πόρου. — 256. Ici encore Badham et Köchly écrivent ποῦ pour πῶς. Mais comment Iphigénie demanderait-elle ce qu'on lui a déjà dit? — 258. Seidler a corrigé la leçon ἡχουσιν, οὐδέπω. — 259. Nauck propose ἐξεφοινίχθη φοναῖς. — 261. L'ancienne vulgate ὑλοφορδοί vient de l'édition Aldine.

253. Iphigénic a demandé au berger comment ils ont trouvé et saisi les étrangers. Le berger va faire le récit de cette capture. Mais, au premier mot qu'il dit, Iphigénie l'interrompt par une autre question: ce qui la sorcera de répéter sa première question au vers 256. On voit qu'il ne saut pas mettre de ponctuation à la fin du vers 253, et qu'il saut bien se garder de changer πῶ; en ποῦ au vers précédent. — Άξένου. Voy. la note sur le vers 248. — Πόρου. La mer est ainsi appelée, parce qu'elle sert de chemin aux vaisseaux. Cp. la locution homérique ὑγρὰ κέλευθα, Il. 1, 342 et passim.

256-257. Πῶς.... τρόπω θ' ὁποίω. Cette abondance d'expression est d'autant plus naturelle, qu'Iphigénie insiste sur une question qu'elle a déjà saite au vers 252. Seidler cite El. v. 772 : Ποίω τρόπω δὲ καὶ τίνι δυθμῶ φόνου.

258. Χρόνιοι ... ἐπεὶ, car ils viennent longtemps après que..., c'est-à-dire : car ils viennent après un long intervalle, et il y

a longtemps depuis que.... Quant à ἐπεὶ dans le sens de « depuis que », cp. Méd. 26; Eschyle, Agam. 40: Δέκατον μὲν ἔτος τόδ' ἐπεὶ Πριάμφ.... Sophocle, Antig. 45: Ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατός..., οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον.

261. Υλοφορδούς, qui ont l'habitude de paître dans la forêt, sur les montagnes. Cette épithète fait antithèse à πόντον. L'idée de cette antithèse est déjà indiquée au vers 254. Voici d'ailleurs quelques passages cités par Markland et par Musgrave. Homère, Il. V, 162: Πορτιος ἡὲ βοὸς ξύλογον κάτα βοσκομενάων. Hésiode, OEuvres et Jours, 589: Βοὸς ὑλοφάγου κρέας. Varron, De re rust. II, v, 11: Pascuntur armenta commodissime in nemoribus, ubi virgulta et frons multa. — Πόντον εἰσε-βάλλομεν, nous avions sait entrer dans la mer. Cs. Électre, 79: Βοῦς εἰς ἄρουραν ἐμβαλών.

262. Ήν τις. Cette manière de continuer un récit commence par ἐπεί et repris

χοιλωπός άγμός, πορφυρευτιχαί στέγαι. 'Ενταῦθα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας βουφορδός ήμῶν, κάνεχώρησεν πάλιν 265 άχροισι δαχτύλοισι πορθμεύων ίχνος. \*Ελεξε δ'. Οὐχ δρᾶτε; δαίμονές τινες θάσσουσιν οίδε. Θεοσεβής δ' ήμῶν τις ῶν άνέσχε χειρε και προσεύζατ' εισιδών: 270 δέσποτα Παλαΐμον, ίλεως ήμιν γενού, είτ' οὖν ἐπ' ἀχταῖς θάσσετον Διοσχόρω, η Νηρέως ἀγάλμαθ', δς τὸν εὐγενη έτιχτε πεντήχοντα Νηρήδων χορόν. Άλλος δέ τις μάταιος, ἀνομία θρασὺς, 275 έγέλασεν εύγαῖς, ναυτίλους δ' έφθαρμένους

NC. 263. Palatinus: ἀρμός. Aldine: ἀρμός. — 265. La leçon κάπεχώρησεν a été corrigée par Blomfield. — 269. Χεῖρε, correction de Markland pour χεῖρα.

plus has au moyen de ἐνταῦθα, nous paraît négligée. Je ne pense cependant pas, quoi qu'on en ait dit, que le poête ait voulu reproduire ici le langage familier d'un homme du peuple; le style des écrivains anciens est plein de ces agréables négligences de la langue parlée. Cf. Hipp. 4198 sqq.: Ἐπεὶ δ' ἐρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν, Ἐκτή τίς ἐστ:..., ἔνθεν τις ἡχώ....

263. Πορφυρευτικαί στέγαι, lieux où se tiennent les pécheurs de coquillages à pourpre (οἱ πορφυρείς ou οἱ πορφυρευταί), en attendant que leurs filets se remplissent

266. Πορθμεύων ίχνος. Rien n'est plus familier aux poëtes grecs que ce trope emprunté à la marine. Cf. 936: Ἐπόρθαευσας πόδα. 4436: Ιίοι διωγμόν τόνδε πορθμεύεις; Iph. Aul. 6: ἀστὴρ ὅδε πορθμεύει.

271. Παλαϊμον. Mélicerte-Palémon, fils d'Ino-Leucothéa. Voy. Ovide, Metam. IV, 416 sqq. Dans la première supposition qu'il fait, le berger ne trouve de nom propre que pour l'un des deux inconnus.

272. Après Διοσχόρω, suppléez ίλεω γένεσθον.

274. Νηρέως ἀγάλμα τα), Nerei delieiæ. Enfants d'une Néreïde, et petits-fils qui font la joie et l'orgueil de Nérée. On compare Suppl. 371: Ματέρος ἄγαλμα, et Sophocle, Antig. 185: Καδμείας νύμφας ἄγαλμα (Bacchus). — Dans la quatrième Pythique de Pindare, v. 87 sqq., quand Jason paraît sur la place publique d'Iolcos, les gens du peuple le prennent aussi pour un dieu, et font à ce sujet plusieurs hypothèses, absolument comme les bergers d'Euripide.

275. 'Ανομία θρασύς, homme que le mépris des traditions religieuses avait rendu audacieux. Ces mots sont opposés à θεοσεσής, v. 268, et άνομος est souvent synonyme de άθεος. Le chœur des Bacchantes, v. 995, appelle Penthée τὸν άθεον άνομον άδιχον Έχίονος τόχον γηγενή, et en parlant des entreprises de ce prince incrédule, il se sert des expressions παρανόμω τ' όργα (v. 997) et ἀνόμου τ' ἀφροσύνας (v. 387). C'est que les croyances traditionnelles (πάτριοι παραδοχαί, Bacch. 201) étaient une partie considérable des νόμοι. Ici l'esprit fort qui ne veut pas croire à une théophanie, finit par avoir raison.

276. Ἐγέλασεν εὐχαῖς équivaut à ἐγέλασεν ἐπ' εὐχαῖς. Cf. Aristophane Nuces, 560: "Οστις οὐν τούτοισι γελῷ, τοὶς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω.

θάσσειν φάραγγ' έφασκε τοῦ νόμου φόδω, χλύοντας ώς θύοιμεν ένθάδε ξένους. Έδοξε δ' ήμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσιν, θηρᾶν τε τῆ θεῷ σφάγια τὰπιγώρια. 280 Κάν τῷδε πέτραν ἄτερος λιπών ξένοιν έστη χάρα τε διετίναζ' άνω χάτω κάπεστέναξεν ώλένας τρέμων ἄχρας, μανίαις αλαίνων, καὶ βοᾶ κυναγὸς ώς. Πυλάδη, δέδορχας τήνδε; Τήνδε δ' ούχ δρᾶς 285 Άιδου δράχαιναν, ώς με βούλεται χτανεῖν δειναίς έχίδναις είς έμ' έστομωμένη; Ή δ' ἐχ χιτώνων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον πτεροῖς ἐρέσσει, μητέρ' ἀγχάλαις ἐμὴν έχουσα, περί τον όχθον, ώς ἐπεμβάλη. 290

NC. 281. Palatinus: πέτροις. Ensuite Brodæus a corrigé la leçon ξένην. — 284. Hermann: βοᾶ' χυναγὸν ὡς. — 285. De toutes les conjectures mises en avant, celle de Kirchhoff, ἡ δ' ἐχ τρίτων αὖ, est seule digne d'être citée. La vraie correction reste à trouver. — 289. Les mots μητέρ' ἀγκάλαις έμὴν έχουσα sont cités par Plutarque, adversus Colotem, p. 4123. — 290. Περὶ τὸν ὁχθον, conjecture de Hirzel, adoptée par Köchly. Les manuscrits portent πέτρινον ὄχθον.

277. Θάσσειν φάραγγ(α). Les poëtes emploient transitivement les verbes θάσσειν, καθίζειν, ήσθαι et d'autres. Cp. Or., 874: "Οχλον θάσσοντ' ἄκραν, et 956: "Ο Πύθιος τρίποδα καθίζων Φοϊδος. Eschyle, Agam. 483: Δαιμόνων σέλμα σεμνόν ήμένων.

280. Orpāv. a Intellige kõokev ex versu antecedente, in quo significat visus est, a hic visum est. » [Seidler]

284. Κυναγὸς ὡς. Comme un chasseur, à l'aspect d'une bête séroce, crie pour avertir ses compagnons de chasse. Il est vrai que les Furies sont souvent représentées comme des chasseresses qui poursuivent leur proie. Cependant la comparaison que présente ici le texte peut se justifier. Après avoir poussé ces cris, Oreste s'élance à la poursuite des prétendues Furies et essayera de les blesser.

287. Δειναίζ.... ἐστομωμένη, tournant contre moi les terribles vipères dont elle est armée. Στόμα désigne le tranchant (acies) d'une épée et le front d'un bataillon. Kœchly cite fort à propos ce passage

d'Élien, Tactique, XIII, 2: Τοῦτο γὰο τὸ ζυγὸν (le premier rang) ζυνέχει τὴν πᾶσαν φάλαγγα καὶ τὸ ἴσον παρέχει αὐτἢ ἐν ταῖς μάχαις, ὅ τι περ τὸ στομωμα τῷ σιδής ῷ ὁποῖον γὰρ ἀν ἢ τοῦτο, ἐν ῷ ἡ τομὴ τοῦ σιδήρου, οὕτω καὶ ὁ πᾶς σίδηρος τὸ αὐτὸ (lisez: τὸ αὐτοῦ) ἐργάζεται. En se retirant du pays des Parthes, Marc-Antoine disposa son armée en carré, de manière à ce qu'elle offrit de tous les côtés un front capable de faire face à l'ennemi: c'est ce que Plutarque appelle πολλοῖς ἀκοντισταῖς καὶ σφενδονήταις οὐ μόνον τὴν οὐραγίαν ἀλλὰ καὶ τὰς πλευρὰς ἐκατέρας στομώσας (Vie d' Intoine, XLII).

288. Ἐκχιτώνων. Ces mots sont altérés.
289-290. Πτεροῖς.... ἐπεμβάλη, elle (la troisième Furie) dirige son vol autour de la falaise, portant ma mère dans ses bras, afin de la jeter sur moi. — Πτεροῖς ἐρέσσει. Cf. Virgile, Én. I, 300: « Volat « ille per aera magnum Remigio alarum. » Si Eschyle ne donne pas d'ailes à ses Euménides (voy. Eum. 51), c'est que le

Οίμοι, ατενεί με ποί φύγω; — Παρήν δ' όραν ού ταῦτα μορφής σχήματ', ἀλλ' ήλλάσσετο φθογγάς τε μόσχων καὶ κυνῶν ὑλάγματα, χά φασ' Έρινῦς ίέναι μυχήματα. Ήμεῖς δὲ συσταλέντες, ὡς θανούμενοι, 295 σιγή καθήμεθ' δ δε χερί σπάσας ξίφος, μόσχους δρούσας είς μέσας λέων ὅπως, παίει σιδήρω, λαγόνας είς πλευράς θ' ίείς, δοχῶν Ἐρινῦς θεὰς ἀμύνεσθαι τάδε, ώσθ' αίματηρὸν πέλαγος έξανθεῖν άλός. **3**60 Κάν τῷδε πᾶς τις, ώς ὁρᾳ βουρόρδια πίπτοντα καὶ πορθούμεν', έξωπλίζετο, χόχλους τε φυσών συλλέγων τ' έγχωρίους. πρός εὐτραφεῖς γὰρ καὶ νεανίας ξένους φαύλους μάγεσθαι βουχόλους ήγούμεθα. 305

NC. 291. On lit dans le Traité du Sublime, XV, 2 : Οἴμοι, κτανεῖ με · ποῖ φύγω; — 292. Ταῦτα, correction de Markland et de Seidler pour ταὐτά. Heimsæth, l. c., propose ταῦτ' ἄμορρα σχήματ'. — 294. Palatinus : ᾶς φᾶσ'. Florentinus : ᾶς φάσ'. Vulgate : ᾶ φάσ'. Badham : ᾶ 'φάσα'. Heimsoeth : χᾶ φασ'. Ensuite Nauck a corrigé la leçon μιμήματα. — 295. La variante indiquée dans le Florentinus : ὡς θαμβούμενοι, a plu a beaucoup d'éditeurs. Mais θανούμενοι peut s'expliquer, et le moyen θαμβεῖσθαι ne se trouve pas chez les Attiques. — 296. Χερί σπάσας, correction de Pierson pour περισπάσας. — 298. Nous avons inséré θ' après πλευράς, de l'avis de Reiske et d'autres critiques. — 300. Markland a rectifié la leçon ὡς. Ici, comme au vers 298, θ a été omis après C. — Seconde main du Palatinus : αίματηρον πέλανον.

chœur d'une tragédie ne peut guère être composé de personnages ailés.

291-294. Παρῆν δ' ὁρᾶν.... μυχήματα. Le sens général de ce passage a été d'abord compris par Seidler. Le berger dit qu'on ne pouvait voir aucune des figures décrites par l'étranger; mais que celui-ci confondait les mugissements des génisses et les aboiements des chiens avec les cris qu'on prête aux Furies. On remarquera que pour Euripide l'apparition des Furies n'a pas de réalité, mais qu'elle n'est qu'une hallucination d'Oreste. Voyez nos observations sur la tragédie d'Oreste.

295. Συστανέντες, ως θανούμενος. A la vue d'un homme surieux qui s'élauce de leur côté, l'épée nue à la main, les bergers s'accroupissent d'abord et s'attendent à

mourir, sans oser se désendre. Mais lorsqu'ils verront l'étranger massacrer leurs troupeaux, ils essayeront de résister. Tout cela est naturel et n'implique aucune contradiction, quoi qu'on en ait dit.

298. Suppléez είς avant λαγόνας

300. Construisez: ώστε πελαγο: άλὸ: ἐξανθεῖν αἰματηρόν, au point que les flots salés se couronnèrent d'une écume sanglante. Ἑξανθεῖν, efflorescere, se dit de tout ce qui se produit à la surface des objets.

303. Κόχλους. Les habitants barbares des côtes se servent de conques en guise de cors ou de trompettes. Hesychius : Κόχλοις τοῖς θαλαττίοις ἐχρῶντο προ τῆς τῶν σαλπίγγων εὐρέσεως. Cp. la description de la conque embouchée par Triton chez Ovide, Metam. I, 323 sqq.

Πολλοί δ' ἐπληρώθημεν ἐν μιχρῷ χρόνω. Πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὁ ξένος μεθείς, στάζων άφρῷ γένειον. ώς δ' ἐσείδομεν προύργου πεσόντα, πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον βάλλων ἀράσσων · άτερος δε τοῖν ξένοιν 310 άφρόν τ' ἀπέψα σώματός τ' ἐτημέλει πέπλων τε προυχάλυπτεν εὐπήνους ὑφάς, καραδοχῶν μεν τἀπιόντα τραύματα, φίλον δὲ θεραπείαισιν ἄνδρ' εὐεργετῶν. \*Εμφρων δ' ἀνάξας δ ξένος πεσήματος 315 έγνω κλύδωνα πολεμίων προσκείμενον καὶ τὴν παροῦσαν συμφορὰν αὐτοῖν πέλας, ώμωξέ θ'. ήμεῖς δ' οὐχ ἀνίεμεν πέτρους βάλλοντες, άλλος άλλοθεν προσκείμενοι. Ού δή τὸ δεινὸν παραχέλευσμ' ήχούσαμεν. 320 Πυλάδη, θανούμεθ' άλλ' ὅπως θανούμεθα κάλλισθ' έπου μοι, φάσγανον σπάσας χερί.

NC. 306. Manuscrits: ἐν μαχρῷ. Aldine: ἐν μιχρῷ. Nauck propose οὐ μαχρῷ. — 311. La leçon ἀπέψα se trouve aussi chez Lucien, Amores, 47, et chez Hesychius (Ἀπέψα ἀπέμασσεν). Elmsley: ἀπέψη. — 312. Manuscrits de Lucien: Πέπλου et εὐπήκτους ὑφὰς ου εὐπήκτοις ὑφαῖς. Hermann: εὐπτύκτους. — 316. Manuscrits: ἀναίξας. — 316. Scaliger a rectifié la leçon ἔγνωκε κλύδωνα. — 318. Palatinus: πέτρους. Variante: πέτροις.

306. Πολλοί δ' ἐπληςώθημεν, un grand nombre des nôtres se compléta, c'est-àdire: nous nous trouvâmes réunis en grand nombre. Cf. Hécube, 524: Παρῆν μὲν δχλος πᾶς Άχαιῖχοῦ στρατοῦ Πλήρης πρὸ τύμδου.

307. Μανία; πίτυλον, l'accès de la rage. Πίτυλος se dit au propre du mouvement des rames, et en général de tous les mouvements qui se suivent précipitamment et sans relâche. Cf. Herc. fur. 1489 : Μαινομένω πιτύλω πλαγχθείς.

309. Προύργου, à propos (pour nous), d'une manière favorable à notre entreprise, πρὸ ἔργου.

342. Πέπλων.... ὑφάς. Comme Pylade n'a pas de bouclier, il se sert de son mantesu pour couvrir son ami. Homère, II.

V, 315, raconte presque dans les mêmes termes comment Vénus protége Énée contre la fureur de Diomède: Πρόσθε δε οξ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ' ἐχάλυψεν.

820. Οὐ ôή, c'est là, c'est alors.

324-322. "Οπω; θανούμεθα κάλλισια, mourons noblement! On peut sous-entendre σκόπει ου σκοπῶμεν avant ὅπως. Rien n'est plus usuel que cette tournure elliptique. Cf. Xénophon, Anab. I, 7, 3: "Οπω; οῦν ἔσεσθε ἀνὸρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερία; ἡ; κέκτησθε. — Ceux qui font dépendre ὅπω; θανούμεθα de ἔπου, en mettant une virgule avant ce dernier mot, affaiblissent singulièrement l'énergie de cette exhortation, το δεινὸν παρακέλευσμα (vers 320), dont le souvenir seul inspire encore de l'effroi au berger.

Ώς δ' εἴδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη, φυγη λεπαίας έξεπίμπλαμεν νάπας. Άλλ' εὶ φύγοι τις, ἄτεροι προσχείμενοι 325 ἔβαλλον αὐτούς: εἰ δὲ τούσδ' ὼσαίατο, αὖθις τὸ νῦν ὑπεῖχον ἤρασσον πέτροις. Άλλ' ήν άπιστον: μυρίων γάρ έχ χερῶν ούδεὶς τὰ τῆς θεοῦ θύματ' εὐτύχει βαλών. Μόλις δέ νιν τόλμη μέν οὐ χειρούμεθα, 330 χύχλιο δε περιδαλόντες έξεχόψαμεν πέτροισι χειρῶν φάσγαν' εἰς δὲ γῆν γόνυ καμάτω καθείσαν. Πρός δ' ἄνακτα τῆσδε γῆς χομίζομέν νιν. Ο δ' έσιδών όσον τάχος είς γέρνιβάς τε χαὶ σφαγεῖ' ἔπεμπέ σοι. 335 Εύχου δε τοιάδ', ὧ νεᾶνί, σοι ξένων

NC. 327. Manuscrits: αὖτις ou οὖ τις. — Aldine: ἤρασσεν. — 329. Il faut probablement écrire ηὖστόχει βαλών, conjecture de Badham. — 331. Reiske a rectifié la leçon περιδάλλοντες. — Ensuite nous avons substitué à la leçon ἐξεκλέψαμεν la conjecture de Bothe ἐξεκόψαμεν, correction d'une justesse évidente et s'accordant très-bien avec τόλμη μὲν οὐ χειρούμεθα, quoi qu'en dise Köchly, lequel écrit assez bizarrement ἐξεκλέψαμεν [ πέπλοισι. — 335. Les manuscrits portent τε χέρνιδάς τε καὶ σφάγι ἔπεμπέ σοι. On peut écrire ἐς χέρνιδάς τε (Valkenaër) ou ἐπὶ χέρνιδάς τε (Hartung). Une glose, dans laquelle τε était placé au second rang, s'étant mêlée au texte, la préposition a été omise. Ensuite Musgrave a rétabli le mètre en écrivant σφαγεί.

323. Δίπαλτα ξίρη veut dire ici : « les deux épées, » et non : « les épées à deux tranchants, » ni : α les épées brandies avec les deux mains. »

325. Ei φύγοι τις. Comme τις est ici opposé à ἄτεροι, on peut le traduire par « les uns. » Le pronom indéfini τις renferme l'idée de la pluralité.

326-327. Εἰ δὲ τούσδ' ὡσαίατο ... ἤρασσον πέτροις. Toutes les fois que les étrangers repoussaient les assaillants, ceux qui avaient tantôt fui les accablèrent à leur tour de coups de pierre. — Τὸ νῦν ὑπεῖ-κον, la partie de la bande qui s'était tantôt (νῦν, modo) retirée. Cette locution, qui équivaut à un nom collectif, est suivie du verbe au pluriel, ἤρασσον.

329. Οὐδεὶς.... βαλών, personne n'atteignit les victimes réservées à la déesse : elles ne devaient tomber qu'a l'autel, et y arriver intactes, sans blessure ni mutilation, conformément à l'usage observé pour tout ce qu'on offrait aux dieux. Le berger laisse entendre que Diane elle-même préserva les étrangers et les désigna ainsi pour le sacrifice.

335. Ές χέρνιδάς τε καὶ σραγεῖ(σ), pour être consacrés au moyen de l'eau lustrale et être ensuite immolés. Σραγεῖα équivaut ici à σραγάς, et exprime l'action d'égorger. Au vers 40 σφάγια a été employé dans le même sens.

336-337. Τοιάδ(ε) σφάγια est mis pour τοιάδ' άλλα σφάγια, et ce dernier mot a ici son sens habituel de « victimes. » Si les dieux continuent d'envoyer à Iphigénie de si belles et de si nobles victimes, la Grèce expiera le sacrifice offert à Aulis. — ΤΩ νεᾶνί, σοι. La virgule est contraire au génie de la langue grecque. Voy. Iph. Aul. 615: Υμεῖς δὲ, νέανιδέ:, νιν... et la note.

σφάγια παρεῖναι· κᾶν ἀναλίσκης ξένους τοιούσδε, τὸν σὸν Ἑλλὰς ἀποτίσει φόνον δίκας τίνουσα τῆς ἐν Αὐλίδι σφαγῆς.

#### ΧΟΡΟΣ.

Θαυμάστ' ἔλεξας τὸν φανένθ', ὅστις ποτὲ Ελληνος ἐχ γῆς πόντον ἦλθεν ἄξενον.

## 340

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εἶεν. Σὺ μὲν κόμιζε τοὺς ξένους μολών τὰ δ' ἐνθάδ' ἡμεῖς οἶα φροντιούμεθα. — Ὁ καρδία τάλαινα, πρὶν μὲν εἰς ξένους γαληνὸς ἦσθα καὶ φιλοικτίρμων ἀεὶ, εἰς θοὐμόφυλον ἀναμετρουμένη δάκρυ, Ελληνας ἄνδρας ἡνίκ' εἰς γέρας λάβοις. Νῦν δ' ἐξ ὀνείρων, οἶσιν ἠγριώμεθα δοκοῦσ' Ὀρέστην μηκέθ' ἤλιον βλέπειν, δύσνουν με λήψεσθ' οἵτινές ποθ' ἤκετε. Καὶ τοῦτ ἄρ' ἦν ἀληθὲς, ἠσθόμην, φίλαι '

345

350

NC. 339. Nauck veut que ce vers soit interpolé. Köchly propose δίκας διδοῦσα.

— 343. Reiske: ὅσια φροντιούμεθα. Badham: ἡμεῖς φροντιοῦμεν οἰα χρή. — 346. Manuscrits: εἰς τὸ ὁμόφυλον. — 349. Variante vicieuse: δοκοῦταν ὀρέττην. Nauck veut que ce vers soit interpolé. — 351. La leçon ἡχθομην a été corrigée par L. Dindorf.

340. Θαυμάστ' ἔλεξας τὸν φανένθ', tu dis des choses merveilleuses de celui qui a paru. Cp. les locutions ἀγαθὰ, κακα λέγειν τινά, et *Phen.* 200: Ἡδονὴ δέ τις Γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλα: λέγειν. Le chœur a été surtout frappé du délire de l'un des deux étrangers.

341. Έλληνος ἐκ γῆς. Le mot Ἑλλήν employé adjectivement et joint à des substantifs féminins se retrouve au vers 495. Cf. Hérael. 430: Στολήν Ἑλληνα, et d'autres passages cités par Elmsley.

343 Τὰ δ' ἐντάδ' τμεῖς οἰα προντιούμεθα. La lecon est suspecte, soit à cause de l'ellipse ἔσται après οἰα, soit à cause du moyen φροντιούμετα mis pour l'actif φροντιούμεν. (Voy. NC.)

346. Εἰς θοὐμότυλον équivaut à εἰς τοὺς ὁμοτύλους comme τὸ ὑπεῖχον, vers 327, était l'équivalent de οι ὑπείχοντες.

347. Είς χέρας. « Est quidem καρδία

« (v. 344) pro ipsa quæ loquitur persona, « et sunt personæ manus : non debuit ta« men a metaphora recedere manusque « animæ dare. » [Boissonade.] Je crains que cette critique n'applique à la poésie grecque des sévérités toutes françaises. D'ailleurs Boissonade lui même cite ce passage du Télémaque, I : « La gloire n'est due qu'à un cœur qui sait souffrir la peine et fouler aux pieds les plaisirs. »

349. Δοχοῦσ(α), au singulier, se construit avec le pluriel ἡγριώμεθα, lequel équivant à ἡγρίωμαι, de même que, au vers 579, σπεύδουσα se rattache à ἥχομεν. On cite Herc. fur. 858: "Ηλιον μαρτυρόμεσθα δρῶσ' ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι, et d'autres passages. Quant à la simple juxtaposition du pluriel et du singulier de la première personne, voy. la note sur Hipp. 244.

351 Καὶ τοῦτ' ἄρ' ἡν άληθές, il est done

οί δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις αὐτοὶ κακῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ. Αλλ' οὕτε πνεῦμα Διόθεν ἤλθε πώποτε, οὐ πορθμὶς, ἥτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας Ἑλένην ἀπήγαγ' ἐνθάδ', ἥ μ' ἀπώλεσεν, Μενέλεν θ', ἵν' αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην, τὴν ἐνθάδ' Αὖλιν ἀντιθεῖσα τῆς ἐκεῖ, οὖ μ' ὥστε μόσχον Δαναίδαι χειρούμενοι ἔσφαζον, ἱερεὺς δ' ἦν ὁ γεννήσας πατήρ. Οἴμοι (κακῶν γὰρ τῶν τότ' οὐκ ἀμνημονῶ), ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα γονάτων τε τοῦ τεκόντος ἐξαρτωμένη, λέγουσα τοιάδ'. Ἦ πάτερ, νυμφεύομαι

NC. 352-353. On a fait sur le second de ces deux vers toute sorte de conjectures αὐτοὶ καλῶς πράξαντες, αὐτοὶ ποτ' εὖ πράξαντες, αὐτοῖς κακῶς πράξασιν, etc. Aucune n'éclaireit ce passage. Je le comprendrais, si le vers 352 portait : τοῖς δυσπότμοις γὰρ οῖ ποτ' εὐτυχέστεροι. — 354-355. Kirchhoff propose ἀλλ' είθε et ἢ πορθμίς. Cf. vers 439. — 356. Badham : κατήγαγ'. — 357. La leçon Μενέλαον a été rectifiée par Barnes. — 359. Pierson a corrigé la leçon οῖ μ'. — 361. La leçon τῶν τοῦδ' est corrigée dans l'édition Aldine.

vrai. Dans cette phrase et dans les phrases analogues les Grecs se servent de l'imparfait pour indiquer que la chose a été vraie avant le moment où l'on en a reconnu la vérité. Voy. la note sur Iph. Aul. 404.

352-353. On ne comprend pas ce que veulent dire les mots αὐτοὶ καιῶς πρά-ξαντες après ol δυστυχεῖς. On s'explique encore moins quel rapport il peut y avoir entre τοῖσιν εὐτυχεστέροις et les malheureux captifs dévoués au supplice. Il fandrait ici une réflexion qui fût d'accord avec la situation où se trouve Iphigénie, par exemple a Les malheureux trouvent moins de bienveillance chez les heureux, quand ceux-ci sont à leur tour frappés d'un malheur. » Voy. NC.

357. Ίν' αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην. Cp. Hipp. 647: Ίν' εἰχον, et 930: Ὠς ἐξηλέγχετο. L'imparfait de ces phrases finales répond à l'imparfait avec ἀν des phrases hypothétiques: il indique qu'un but eht été atteint, si un événement, qui ne s'est pas réalisé, avait eu lieu.

358. Trìv ivôáo' Aŭ), v, cette autre Aulis. Dans l'amertume de son âme, elle appelle Aulis tout lieu où l'on offre des sacrifices humains.

360. Ἱερεὺς δ' ἢν ὁ γεννήσας πατήρ. Ce trait barbare est, sans doute, tiré du poëme des Cypriaques: cf. p. 304. Quant au tour énergique de l'expression, cp. Iph. Aul. 1177: ᾿Απώλεσέν σ', ὧ τέχνον, ὁ φυτεύσας πατήρ.

362. Όσας γείρας équivant à δσάκις χείρας. Cet hellénisme remonte au premier âge de la littérature. Πολύς pour πολλάκις se lit déjà dans Homère, Od. II, 151: Τιναξάσθην πτερὰ πολλά. Cf. Hipp. 818 et la note. — Γενείου έξηκόντισα, α j'ai lancé vers ton menton, » en prose πρὸς γένειον έξέτεινα. Ce trope peint vivement l'insistance de la prière. Pressé par tout le monde de révoquer son ordre rigoureux, Créon s'écrie dans l'Antigone de Sophocle, vers 1033: Πάντες, ώστε τοξόται σχοποῦ, Τοξεύετ' ἀνδρὸς τοῦδε

355

360

νυμφεύματ' αἰσχρά πρὸς σέθεν: μήτηρ δ' ἐμὲ 365 σέθεν κατακτείνοντος Άργεῖαί τε νῦν ύμνοῦσιν ύμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν μέλαθρον ήμεῖς δ' δλλύμεσθα πρός σέθεν. Ίιδης Αχιλλεύς ήν ἄρ', ούχ ὁ Πηλέως, δν μοι προτείνας πόσιν έν άρμάτων όχοις **370** είς αίματηρόν γάμον έπόρθμευσας δόλω. Έγω δε λεπτων όμμα δια καλυμμάτων έχουσ', άδελφόν τ' οὐχ ἀνειλόμην χεροῖν, δς νῦν ὄλωλεν, οὐ κασιγνήτη στόμα συνηψ' ύπ' αίδους, ώς ίουσ' είς Πηλέως **3**75 μέλαθρα · πολλά δ' ἀπεθέμην ἀσπάσματα είσαῦθις, ώς ήξουσ' ές Άργος αὖ πάλιν. 🗘 τλημον, εὶ τέθνηχας, ἐξ οΐων χαλῶν έρρεις, 'Ορέστα, καὶ πατρὸς ζηλωμάτων. —

NC. 365. Reiske a rectifié la leçon μήτηρ δ' ἐμή. — 366. 'Αργεῖαί τε νῦν, correction de Heath pour ἀργεῖαί τέ νιν. — 370. προτείνας, correction de Badham pour προσείπας. Ensuite la vulgate ἐν ἀρμάτων δ' ὁχοις vient de l'édition Aldine; les manuscrits n'ont pas la particule δ'. — 373. Tyrwhitt et Hermann ont corrigé la leçon ἀδελφὸν τοῦτον εξ'όμην. — 374. Variante moins autorisée: κασιγνήτω — 377. Manuscrits: εἰσαῦτις. — 378. Καλῶν, correction de Reiske pour κακῶν. Le texte a sans doute été altéré par un copiste qui se souvenait des malheurs d'Oreste sans considérer qu'Iphigénie ignore ce qui s'est passé dans la Grèce.

365-368. Mήτηρ δ' ἐμέ.... Clytemnestre n'est donc pas venue à Aulis; c'est dans le palais d'Argos qu'elle fait chauter i'hyménée. Voila encore un détail dont on ne peut guère méconnaître l'origine épique. Voy. notre Notice sur Iphigenie à Aulis.

367-368 Αύλειται δε πᾶν μέλαθρον, tournure poétique pour καταυλείται δὲ πᾶν μέλαθρον. On cite Héraclides, 401: Θυηπολείται δ' ἄστυ μάντεων ῦπο.

369. "Αιδης.... Πηλέως, c'était donc Pluton, et non le fils de Pélée, cet Achille que.... Cp. Iph. Aul. 464: "Αιδης νιν ώς ξοικε νυμφεύσει τάχα.

370. Έν ἄρμάτων όχοις. Allusion au char sur lequel la jeune mariée était conduite à la maison de l'époux.

372-377. Ces vers ne sont plus partie du discours qu'Iphigénie tint à son père. — Iphigénie était déjà couverte du vê-ement nuptial qui voilait le regard de

l'épouse et ménageait sa pudeur : λεπτῶν ὅμμα διὰ καλυμμάτων ἔχουσ(α). Dans une comparaison célèbre Eschyle a peiut la jeune mariée presque dans les mêmes termes. Cassandre dit dans Agamemnon, vers 1178 : Καὶ μὴν ὁ χρησμὸς οὐκέτ ἐκ καλυμμάτων Ἐσται δεδορκὼ; νεογάμου νυμφης δίκην. En quittant l'appartement des vierges (παρθενών), la fille d'Agamemnon a eu honte d'ôter son voile pour embrasser le petit Oreste et sa jeune sœur Électre. Elle se promettait de leur témoigner sa tendresse, quand elle viendrait faire une visite dans la maison paternelle.

378-379. Le génitif πατρός se rattache aussi bien à καλῶν (sort brillant) qu'à ζηὶωμάτων (fortune digne d'envie), quoiqu'il soit rapproché de ce dernier mot. Voy, la note sur le vers 1330 de Medce. — Iphigénie suppose que son père vit encore.

Τὰ τῆς θεοῦ δὲ μέμφομαι σορίσματα,

ῆτις βροτῶν μὲν ἤν τις ἄψηται φόνου,

ἢ καὶ λοχείας ἢ νεκροῦ θίγῃ χεροῖν,

βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμένη,

αὐτὴ δὲ θυσίαις ἥδεται βροτοκτόνοις.

Οὐκ ἔσθ΄ ὅπως ποτ' ἔτεκεν ἡ Διὸς δάμαρ

τὰ Ταντάλου τε θεοῖσιν ἔστιάματα

ἄπιστα κρίνω, παιδὸς ἡσθῆναι βορᾳ,

τοὺς δ' ἐνθάδ', αὐτοὺς ὄντας ἀνθρωποκτόνους,

εἰς τὸν θεὸν τὸ φαῦλον ἀναρέρειν δοκῶ΄

390

οὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακόν.

NC. 380. L'éditeur de Cambridge et Nauck marquent une lacune avant ce vers. Il faut au moins admettre un moment de réflexion et de silence. — 382. Badham et Nauck condamnent ce vers sans motif suffisant. — 384. Portus a rectifié la leçon αῦτη. — 385. Ὅπως ποτ' ἔτεχεν, correction de Hermann pour ὅπως ἔτεχεν ἄν, leçon qu'on a vainement désendue. Porson avait proposé ὅπως ἔτιχτεν. — 387. Hermann a inséré τ' après Ταντάλου. — 390. Markland et plusieurs autres éditeurs écrivent τὴν θεόν.

380. Iphigénie s'est attendrie aux souvenirs qu'elle vient d'évoquer. Aussi l'humeur farouche qui s'était un instant emparee d'elle (v. 348 sqq.) fait-elle place à des sentiments plus doux. Au moment d'entrer dans le temple afin de préparer le sacrifice des étrangers, elle se révolte contre cet usage barbare avec plus d'énergie qu'elle n'avait fait au début de la tragédie, vers 34 sqq. — Σορίσματα, des distinctions subtiles et désavouées par le bon sens.

382. H xaí, ou même. Il y a gradation. Non seulement le meurtre, mais tout ce qui est ou sanglant ou atteiut de la mort, un accouchement (λοχεία), un cadavre (κεκρό.), était réputé impur, et quiconque y avait touché se trouvait exclu des lieux sacrés.

386. Τοσαύτην άμαθίαν, une si grande déraison, c'est-à-dire : un être si déraison-nable. Abstractum pro concreto. Cf. Catulle, XVII, 21 : « Talis iste meus stupor α nil videt, nihil audit. »

387-391. Voici ce que dit Iphigénie : « De même que je ne crois pas que les dieux se soient repus chez Tantale de la chair du jeune Pélops, de même je pense que es sacrifices humains de la Tauride ont pour cause la férocité des hommes, et non celle

des dieux. — Te après Tavrá) ou (v. 387) indique que le premier membre de phrase sera suivi d'un autre; et comme ce second membre de phrase contient l'idée principale, celle qui se rapporte au fait en question, il prend la conjonction  $\delta(\hat{\epsilon})$  (v. 389), au lieu de  $\tau\epsilon$ . Voy. la note sur le vers 52.

387. Τὰ Ταντάλου... θεοίσιν ἐστιάματα, le repas offert par Tantale aux
dieux. Le substantif ἐστ άματα gouverne
à la fois un génitif, qui est le régime ordinuire des substantifs, et un datif, parce
qu'il conserve quelque chose de la nature
du verbe dont il dérive. Ces constructions
ne sont pas particulières à la poésie grecque. Platon dit dans l'Apologie de Socrate,
p. 30 A: Τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν.

388. Παιδός ήσθηναι βορά, que (les dieux) aient pris plaisir à manger de la chair d'un enfant. Apposition libre.

390. Ei; tòv θεόν. Le masculin généralise. Peu importe que Diane soit un dieu ou une déesse : elle est un être divin.

391. Cette belle pensée est rendue ainsi dans un fragment du Bellérophon d'Euripide (Stobée, Anthol. C, 4): El θεοί τι δρώσιν αἰσχοὸν, οὐχ εἰσὶν θεοί. Pindare (Olymp. I, 35) dit plus modestement:

#### ΧΟΡΟΣ.

| Κυάνεαι χυάνεαι σύνοδοι θαλάσσας,      | Strophe 1. |
|----------------------------------------|------------|
| ίν' οίστρος ό ποτώμενος Άργόθεν        |            |
| άξενον ἐπ' οίδμα διεπέρασε πόρτιν      | 395        |
| Ασιήτιδα γαΐαν                         | 400        |
| Εὐρώπας διαμείψας.                     |            |
| Τίνες ποτ' ἄρα τὸν εὔυδρον δονακόχλοα  |            |
| λιπόντες Εὐρώταν                       |            |
| ἢ ῥεύματα σεμνὰ Δίρχας                 |            |
| έβασαν έβασαν άμικτον αἶαν, ἔνθα κούρα |            |
| Δία τέγγει                             |            |
| βωμούς καὶ περικίονας                  | 405        |
| ναούς αξμα βρότειον;                   |            |

Ή ροθίοις είλατίναις δικρότοισι κώπαις [Antistrophe 1.]

NC. 394. "Iv', correction de Hermann pour ήν. — Palatinus: ὁ πετόμενος — 395. L'éditeur de Cambridge a corrigé la leçon εὔξεινον ou εὔξεινον. Dans le Palatinus ce vers se termine par διεπέρασεν, dans le Florentinus par διεπέρασεν ποτε. Erfurdt voulait διεπερασεν Ἰοῦς. D'autres suppléent Ἰώ. La conjecture la plus probable est celle de Bergk (Rheinisches Museum, XVIII, p. 201 sqq.): διεπέρασε πόρτιν. — 402-403. Elmsley a corrigé la vulgate κούρα διατέγγει. Dindorf écrit κούρα Δία, au nominatif. — 406. La leçon ναοῦ (ου ναῶν) a été rectifiée par Elmsley. — 407. L'ancienne vulgate ἡ a été rectifiée par Barnes, la leçon εἰλατίνοις par Seidler. Kirchhoff propose: ἡ ῥοθίοις εἰλατίνοις δικρότοιο κώπας.

\*Εστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐσικὸς ἀμφὶ δαισόνων καλά, en rejetant, comme Euripide fait ici, la fable qui présentait les dieux de l'Olympe comme des anthropophages. Mais, chose curicuse, quel est le récit que Pindare met à la place de cette fable qui le révolte? Sans songer à mal, Pindare fait de Pélops le mignon de Neptune : il prête ainsi au frère de Jupiter des ardeurs dans lesquelles il ne voit rien de repréhensible. On ne pouvait épurer la mythologie d'une manière plus grecque.

394-395. Οἰστρος.... ὅιεπέρασε πόρτιν, le taon fit traverser la mer à la génisse. Les lecteurs d'Eschyle connaissent Io, la fille d'Inachus, changée en génisse et aiguillonnée par un taon, οἰστροπλήξ (Prom. 681), οἴστρφ ἐρεσσομένα (Suppl. 641). On croyait qu'elle avait passé le détroit de Byzance à la nage, et les mots διεπέ-

ρσσε πόρτιν sont une périphrase poétique de Βόσπορος.

396-397. Άστήτιδα....διαμείψας, ayant échangé la terre d'Asie contre l'Europe. Cf. Helène, 1186 : Πεπλους μέλανας εξήψω χροὸς Λευχών ἀμείψασ(2).

398-401. Τίνες.... Δίρχας. Le chœur se demande qui sont les Grecs jetés sur cette côte inhospitalière: s'ils viennent de Sparte et de la vallée de l'Eurotas, ou du ruissenu Dircé près de Thèbes. — Τὸν ευυδρον δοναχόχισα. Les jones de l'Eurotas sont souvent rappelés par les poètes. Il suffit de citer Helène, 349: Τὸν ὑδροεντα δόνακι χλωρόν Εὐρώταν Quant a l'accusatif irrégulier δονακόχλοα, il est formé d'après l'analogie de λευκόχροα, κυανόχροα etc. On lit ξηχλοα chez Nicaudre, Ther. 676 et 885.

407. Διαρότοισι κώπαις répond à la locution homérique ναῦς ἀμφιέλισσα. 11

έπλευσαν ἐπὶ πόντια κύματα
νάϊον ὄχημα λινοπόροισί τ᾽ αὕραις,
μιλόπλουτον ἄμιλλαν
αὕξοντες μελάθροισιν;
Φίλα γὰρ ἐλπὶς ἐγένετ᾽ ἐπὶ πήμασι βροτῶν
ἄπληστος ἀνθρώποις,
ὅλβου βάρος οῦ φέρονται
πλάνητες ἐπ᾽ οἶδμα πόλεις τε βαρβάρους περῶντες
κεινᾶ δόξα.
Γνώμα δ᾽ οἰς μὲν ἄκαιρος ὅλβου, τοῖς δ᾽ εἰς μέσον ήκει.

Πῶς πέτρας τὰς συνδρομάδας, [Strople 3.] πῶς Φινείδας ἀύπνους ἀχτὰς ἐπέρασαν

NC. 408. Rauchenstein et Köchly substituent ἔπεμψαν à ἔπλευσαν, qui pourrait être une glose. La conjecture de Dindorf πόρευσαν est moins probable, à cause de λινοπόροισι au vers suivant. — 410. La leçon λινοπόροις αὔραις a été corrigée par l'éditeur de Cambridge. Rauchenstein et Köchly écrivent λινοτόνοις ἐν αὔραις. — 443. Manuscrits : γένετ'. Le mot βροτῶν fait double emploi avec ἀνθρώποις, et le vers ne répond pas au vers correspondant de la strophe. Bergk propose ἐπί γε πήμασιν, en retranchant βροτῶν. Peut-être : φίλα γὰρ ἐγένετ' ἐλπὶς ἀπ' (pour ἀ ἐπὶ) ἄχεσι βοτά. — 448. Κεινᾶ δόξα, correction d'Elmsley pour χοιναὶ δόξαι ου χεναὶ δόξαι. — 421. Manuscrits : πῶς τὰς συνδρομάδας πέτρας. Musgrave a déjà indiqué la transposition qu'exige l'accord antistrophique. — 422. Peut-être : Φινεῖδᾶν (Rauchenstein).

ne faut pas entendre deux rangs de rames, mais des rames manœuvrant également sur les deux bords.

408-410. Ἐπλευσαν.... νάιον όχημα, ils firent voguer leur vaisseau. C'est ainsi que les poëtes grecs disent βαίνειν πόδα. Voy. la note sur le vers 649. — Λινοπόροισί τ' αῦραις, et par les vents qui font marcher le vaisseau (νάιον όχημα) au moyen des voiles. Il ne faut pas méconnaître que les poëtes usent très-librement des épithètes composés.

411-412. Φιλόπλουτον.... μελάθροισιν, afin d'augmenter pour leur maison les moyens de soutenir la rivalité d'opulence. La rivalité des hommes est attribuée aux maisons, et le sens de αμιλλαν est modifié par la même métonymie qui fait que βίος

désigne souvent les moyens de vivre. C'est ainsi qu'il faut, suivant nous, expliquer ce passage qui a fort embarrassé les interprètes.

416. Φέρονται, sibi quærunt. [Klotz.] 417. Πλάνητε: Cf. Horace, Art poët. 117: Mercatorne vagus.

419 420. Γνώμα... ήνει. « Sententia « aliis est non tenens modum in divitiis, « aliis autem moderata. » [Hermann.] El; μέσον équivant à εlς τὸ μέτριον. On s'est vainement mis en frais de subtilités pour tirer un autre sens de ces mots.

424-423. Ιίως.... ἐπέρασαν. Le chœur s'étonne que les étrangers aient heureusement accompli une navigation si dangereuse. — Φινείδας ἀύπνους ἀκτάς, la côte de Phinée, c'est-à-dire de Salmydes-

παρ' άλιον αίγιαλὸν ἐπ' Άμφιτρίτας 425 ροθίω δραμόντες, όπου πεντήχοντα χορᾶν Νηρήδων ποσί χοροί μέλπουσιν έγχυχλίοις, πλησιστίοισι πνοαίς, 430 συριζόντων χατά πρύμναν εύναίων πηδαλίων αύραισιν νοτίαις ή πνεύμασι Ζεφύρου, ταν πολυόρνιθον ἐπ' αί-435 αν, λευχάν άχτάν, Άχιληος δρόμους χαλλισταδίους,

NC. 425. La leçon παράλιον a été rectifiée par Seidler. — 426. Peut-être : ροθίων, d'après Bergk. — 428. Palatinus : νηρητόων χοροί. Hermann a inséré ποσί, supplément heureux qui rétablit l'accord antistrophique, et qui détermine le sens de μέλπουσιν. La leçon du Florentinus : τῶν νηρητόων n'est qu'une mauvaise correction. — 429. Heath et d'autres : ἐγκύκλιοι. — 430. Le Florentinus interpole καὶ avant πλησιστίοισι. — 432. Faut-il lire εὐαγῶν (mobiles) πηδαλίων? — 433. La leçon αὕραις (ου αὔραις ἐν) νοτίαις a été rectifiée par Kirchhoff. — 434. La vulgate ἡ πνοιαῖσι vient de l'édition Aldine. — 436. Manuscrits : ἀχιλλῆος.

sos, parages où la mer agitée α ne s'endort jamais. • En rappelant l'histoire des Phinėides, Sophocle dit : 'Ακταὶ Βοσπό-ριαι lò' ὁ Θρηκῶν ἄξενος Σαλμυδησσός (Antig. 969).

427-429. "Οπου.... έγχυχλίοις, οù le chœur des cinquante Néréides danse en rond. La locution ποσί μέλπουσιν veut dire ludunt pedibus. On sait que la danse des Néreides figure les ondulations qui rident la sursace de la mer, quand elle est tranquille. C'est ainsi que Sophocle (OEd. Col. 718) dit d'un vaisseau : Θρώσχει τῶν έκατομπόδων Νηρήδων ακόλουθος. Je suis toutesois disposé à croire, avec Bergk, qu'il s'agit ici d'une localité particulière où les Neréides avaient un sanctuaire et aimaient à se rendre. A la fin de cette strophe il est question de l'île d'Achille: or le culte des Néréides était souvent associé à celui du fils de Thétis.

430-434. Les mots πλησιστίοισι πνοαϊς dépendent de ἐπέρασαν, vers 424. L'idée

indiquée par ces mots est développée dans la phrase incidente : συριζόντων.... Zε-σύρου, « quand à la poupe le gouvernail sifflait au vent du Sud ou à la brise du Zéphyre. » Pour ce qui est de l'épithète εὐναίων, les interprètes se sont vainement efforcés de l'expliquer : il faut croire que ce mot a été altéré par les copistes.

Ces mots et les suivants sont encore gouvernés par ἐπέρασαν (ν. 421), et toute la strophe ne forme qu'une seule période grammaticale d'une construction un peu làche. — La localité désignée dans ces vers est une île déserte, habitée seulement par des oiseaux de mer et appelée Leucé à cause de la blancheur de ses côtes. Une légende, qui remonte au poête épique Arctinus, en avait fait le séjour de l'ombre d'Achille. De là le nom de Δρόμος Άχιλλέως, que quelques-uns donnaient à une presqu'île voisine. Voy. Arrien, Périple, 21 sqq., et Euripide, Androm. 1259 sqq.:

άξεινον κατά πόντον;

Είθ' εύχαῖσιν δεσποσύνοις Antistrophe 2. Λήδας Έλένα φίλα 440 παῖς ἐλθοῦσα τύχοι τὰν Τρωάδα λιποῦσα πόλιν, ἵν' ἀμφὶ χαίτα δρόσον αίματηράν είλιχθεῖσα λαιμοτόμω 445 δεσποίνας χερί θάνη ποινάς δοῦσ' ἀντιπάλους. "Ηδιστ' αν δ' αγγελίαν δεξαίμεσθ', Έλλάδος έχ γᾶς πλωτήρων εί τις έβα, δουλείας έμέθεν 450 δειλαίας παυσίπονος:

NC. 438. Aldine: εὔξεινον. — 439. Markland a corrigé la leçon δεσποσύνας. — 442. Variante: ἀμφὶ χαίταν. — 444. Nauck et d'autres regardent είλιχθεῖσα comme gâté. Köchly écrit ἀγνισθεῖσα. Bergk propose χερνιρθεῖσα. Voir la note explicative. — 445. Plusieurs critiques écrivent θάνοι. — 447. Manuscrits: ἤδιστ' ἄν τήνδ' ἀγγελίαν. Nous avons adopté la correction de Hermann. Cependant la leçon primitive peut avoir été: ἤδιστα δ' ἄν τόδ' ἐπος. — 448. Manuscrits: δεξαίμες'.

Ένθεν χομίζων ξηρὸν ἐχ πόντου πόδα Τὸν φίλτατόν σοι παϊδ' ἐμοί τ' ᾿Αχιλλέα ϶Οψει δόμους ναίοντα νησιωτιχούς Λευκήν κατ' ἀχτήν ἐντὸς Εὐξείνου πόρου. Cette île, située près des embouchures du Danuhe, est, dit-on, l'île des Serpents, assez connue en France depuis la guerre de Crimée.

439. Εύχαισι δεσποσύνοις, suivant le vœu de ma maîtresse. Cf. vers 354 sqq.

442-444. 'Aμφὶ χαίτα... είλιχθεῖσα, ayant la chevelure ceinte d'une rosée sanglante, c'est-à-dire : des eaux lustrales, qui consacrent la victime et la dévouent à la mort. Cf. vers 622 : Χαίτην άμφὶ σὴν χερ-νίψομαι. — Είλιχθεῖσα équivant à στε-φθεῖσα. Les eaux lustrales, répandues autour de la tête, sont comme une autre couronne à côté de la couronne de fleurs que portait la victime. Cf. Iph. Aul. 1477 : Στέρεα περίβολα δίδοτε, φέρετε πλόχα-

μος όδε καταστέφειν χερνίδων τε παγάς.

444-445. Λαιμοτόμφ χερί est dit comme δρόσον αίματηράν au vers 443. En consacrant la victime, la main de la prêtresse la condamne à mort et l'égorge en quelque sorte. — Θάνη. « Grammatica vi-« detur requirere θάνοι. Sed desendi po-« test θάνη, si fingas cupido chori animo « rem ita præsentem obversari, tanquam « si vere fiat. » [Seidler.] On cite Oreste, 982 sqq.: Μόλοιμι... πέτραν..., ίν' ἐν θρήνοισιν ἀναδοάσω.

447. Après avoir épousé un instant les ressentiments d'Iphigénie, le chœur termine en formant des vœux plus doux. Aussi ces vœux se réaliseront-ils à la fin de la tragédie.

450-451. Δουλείας... δειλαίας. On trouve la même assonance dans *Hécube*, vers 156: Δειλαία δειλαίου γήρως, δουλείας τᾶς οὐ τλατᾶς.

σὺν γὰρ ὀνείροις ἀποδαίη δόμοις πόλει τε πατρώα τερπνῶν ὕμνων ἀπόλαυειν, χοινὰν χάριν ὅλδω.

455

Άλλ' οίδε χέρας δεσμοῖς δίδυμοι συνερεισθέντες χωροῦσι, νέον πρόσφαγμα θεᾶς σιγᾶτε, φίλαι. Τὰ γὰρ Ἑλλήνων ἀχροθίνια δὴ ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει οὐδ' ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλαχεν βουφορδὸς ἀνήρ.

Ώ πότνι, εἴ σοι τάδ' ἀρεσχόντως πόλις ήδε τελεῖ, δέξαι θυσίας, ᾶς ὁ παρ' ἡμῖν νόμος οὐχ ὁσίας ἀναφαίνει.

460

465

NC. 452. I a leçon καὶ (ce mot manque dans le Palatinus) γὰρ δνείρασι συμβαίτν n'offre pas de sens et répugne au mètre. Hermann écrivait κοὶ γὰρ δνείροι; ἐπιβαίην δόμοις (en substituant ὕπνων à ὕμνων, au vers 454); Kirchhoff propose εἰ γὰρ ὀνείροισι συνείην | δόμοις. Mais le souhait de revoir la patrie en songe, quelque touchant qu'il puisse être, ne convient pas ici. Les νœυκ du chœur sont plus positifs : les vers précèdents le prouvent assez. J'ai donc écrit σὺν γὰρ ὀνείροις ἀποβαίη. L'altération provient sans doute de la glose explicative συμβαίη. — 453. Aldine : οίκοις, pour δόμοις. — 455. La leçon ἀπόλασσιν est corrigée dans l'édition Aldine. — Palatinus : δλβα. — 456-466. Ces vers étaient attribués à Iphigénie dans les éditions antérieures à celle de Seidler. — 456. Markland a rectifié la leçon διδύμοις. — 460. L'ancienne vulgate ἐν ναοῖσι vient de l'édition Aldine. — 466. On lisait ας ὁ παρ' ἡμῖν νόμος οὐχ ὁσίας | "Ελλησι διδοὺς ἀναφαίνει, et l'on se donnait beaucoup de mal pour expliquer ce non-sens. Nous avons retranché, de l'avis de Bergk, les mots "Ελλησι διδούς, dont le premier est une glose explicative de ἡμῖν, et le second une interpolation faite pour compléter le mètre quand "Ελλησι δ'était introduit dans le texte.

452-453. Le chœur souhaite de voir s'accomplir ce qu'il a si souvent rêvé, de prendre part dans la maison et dans la cité de ses pères à ces chants et à ces danses, qui étaient le plaisir le plus vif dont pût jouir une jeune Grecque. Les mêmes vœux seront répétés avec plus de développement aux vers 4143 sqq. — Σὺν γὰρ ὀνείροις ἀποδαίη, puisse t-il arriver, conformément à mes rêves. Cf. Xénoph.

ἰερὰ ἀπέδη (s'accomplirent); Cyrop: I, III, 47: Σὺν τῷ νόμῳ τὴν ψῆφον τίθεσθαι.

— Κοινὰν χάριν δλόω, plaisir dont les heureux jouissent en commun, en se réunissant. L'accusatif χάριν forme une apposition libre à la locution τερπνῶν ὑμνων ἀπολαύειν. Cf. Iph. Aul. 1114, et la note.

458. Ποόσσανμα θεᾶς, sacrifice qui

458. Πρόσφαγμα θεᾶς, sacrifice qui est dù à la déesse Cf. v. 329 : Τὰ τῆς θεοῦ θύματ(α).

465-466. A. ... avaçaivet, que l'usage

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Elev.

τὰ τῆς θεοῦ μὲν πρῶτον ὡς καλῶς ἔχη φροντιστέον μοι. Μέθετε τῶν ξένων χέρας, ὡς ὄντες ἱεροὶ μηκέτ' ὧσι δέσμιοι. Ναοῦ δ' ἔσω στείχοντες εὐτρεπίζετε ἄχρὴ 'πὶ τοῖς παροῦσι καὶ νομίζεται. Φεῦ'

470

τίς ἄρα μήτηρ ή τεχοῦσ' ὑμᾶς ποτε πατήρ τ' ἀδελφή τ', εἰ γερῶσα τυγχάνει; οἵων στερεῖσα διπτύχων νεανιῶν ἀνάδελφος ἔσται. Τὰς τύχας τίς οἰδ' ὅτῳ τοιαίδ' ἔσονται; πάντα γὰρ τὰ τῶν θεῶν εἰς ἀφανὲς ἕρπει, κοὐδὲν οἰδ' οὐδεὶς κακόν ἡ γὰρ τύχη παρήγαγ' εἰς τὸ δυσμαθές. Πόθεν ποθ' ἤχετ', ὧ ταλαίπωροι ξένοι; Ως διὰ μαχροῦ μὲν τήνδ' ἐπλεύσατε χθόνα, μαχρὸν δ' ἀπ' οἴχων χρόνον ἔσεσθε δὴ χάτω.

475

480

NC. 470. La leçon ναούς a été corrigée par Valckenaer. — 474. Scaliger a corrigé la leçon στερηθείσα. — 475. Palatinus: οὐκ οἰδ' ὅτι. — 477. Κακόν semble être un mauvais supplément, ajouté pour combler une lacune. Le vers pouvait se terminer primitivement par τέλος. Cf. Oreste, 1545: Τέλος ἔχει δαίμων βροτοῖς, τέλος ὅπα θέλει. Kirchhoff propose: βροτῶν. La conjecture ἀπόν (Badham) a déjà été rejetée avec raison par Musgrave. — 484 Nous avons adopté la correction de Dobree ἔσεσθε δὴ κά:ω pour ἔσεσθ' ἀεὶ κάτω, leçon que Schœne et Köchly ont vainement essayé de défendre. ΔΗ pouvait se confondre facilement avec ΔΙ ου ΔΕΙ.

établi chez nous déclare illicites, impies. Les mots παρ' ήμιν sont évidemment opposés à πόλις ήδε, v. 464.

467. Τὰ τῆς θεοῦ μὲν πρῶτον. Les deux derniers mots indiquent qu'Iphigénie songe dès à présent à interroger les étrangers, mais qu'elle se contient, afin de s'occuper d'abord des choses du culte.

473. Iphigénie ne dit qu'un mot des parents de ces étrangers; mais elle se met à la place de la sœur qu'ils peuvent avoir. Jeune fille, elle ne connaît encore que l'affection fraternelle, et l'on a vu que son frère occupe toute sa pensée.

475. Τὰς τύχας τίς οἰδ' ὅτφ.... équivaut à τίς οἶδεν ῷτινι αι τύχαι.... Cſ. Hipp. 1251: Τὸν σὸν πιθέσθαι παϊδ' ὅπως ἐστὶν κακός. — « Qui sait qui aura « un sort pareil? » signifie: « Personne ne peut savoir à qui un malheur pareil est réservé. » Si nous donnons cette explication, qui peut sembler inutile, c'est que cestains interprètes ont cherché midi à quatorze heures.

477-478. Κακόν ne donne pas de sense satisfaisant. Il faut un mot plus général. Si le poëte a écrit τέλος (voy. NC), les mots suivants: ἡ γὰο τύχη παρήγαγ' εἰς τὸ δυσμαθές, signifient, que la fortune a dérobé à nos yeux l'issue des choses en la cachant dans une obscurité impénétrable.

480-181. Iphigénie dit : « vous avez fait un

Τί ταῦτ' ὁδύρει, κἀπὶ τοῖς μέλλουσι νῷν καχοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ', ὧ γύναι; Οὔτοι νομίζω σοφὸν, ὃς ἄν μέλλων θανεῖν οἴχτω τὸ δεῖμα τοὐλέθρου νικᾶν θέλη, [οὐχ ὅστις Ἅιδην ἐγγὺς ὄντ' οἰχτίζεται,] σωτηρίας ἄνελπις : ὡς δύ' ἐξ ἐνὸς κακὼ συνάπτει, μωρίαν τ' ὀρλισκάνει θνήσχει θ' ὁμοίως : τὴν τύχην δ' ἐᾶν χρεών. Ἡμᾶς δὲ μὴ θρήνει σύ : τὰς γὰρ ἐνθάδε θυσίας ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσχομεν.

490

485

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πότερος ἄρ' ὑμῶν, εἴπατ', ἀνομασμένος Πυλάδης κέκληται; Τόδε μαθεῖν πρῶτον θέλω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Οδ', εἴ τι δή σοι τοῦτ' ἐν ἡδονῆ μαθεῖν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ποίας πολίτης πατρίδος Έλληνος γεγώς;

495

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ' ἄν μαθοῦσα τόδε πλέον λάβοις, γύναι;

NC. 482-483. Porson et d'autres écrivent νω κακοῖσι λυπεῖς. Cobet veut : νῷν λυπεῖ κακοῖσιν. — 486. Ce vers, déja suspect à Markland, est avec raison considéré par Hartung et par Köchly comme une citation marginale, tirée d'une autre tragédie. Pour le conserver, plusieurs éditeurs écrivent au vers 484, d'après Seidler, κτανεῖν pour θανεῖν (leçon confirmée par Stobée, Anth. VIII, 6), et au vers 486 οὐδ' pour οὖχ. Ils prètent ainsi à Oreste un langage fort déplaisant. — 487. Ἄνελπις, rétabli par Brodée pour ἀν ἐλπίς. — 492. Nous avons écrit εἴπατ' pour ἐνθάδ', mot plus facile à négliger ¡qu'à expliquer. Le mot ἐνθάδε, au vers 490, aura causé l'erreur.

ong voyage pour venir dans ce pays, et vous serez longtemps absents de votre maison, dans le séjour des morts. » La particule δή marque que la chose n'est que trop évidente.

482-483. Τίταῦτ' ὁδύρει... λυπεῖς:
 Quid hæc lamentaris et ad impendentia
 nobis mala insuper molesta es?» Le verbe λυπεῖν s'emploie parfois sans complément dans le sens d'importuner. Cf. Άγαν γε λυπεῖς, Sophocle, Ajax, 589, et Antig. 573. [Klotz et Köchly.]

488. Μωρίαν οφλισκάνει. Voy. Méd.

1227, et la note sur le vers 403 de Médée.

489. Τὴν τύχην δ' ἐᾶν χρεών, il ne faut point parler du sort. Dans une circonstance analogue Oreste dit à Électre: Τὰ δὲ παρόντ' ἔα κακά (Or. 4028).

490. Ἡμᾶς δέ. Ce commencement de phrase indique, qu'après les considérations générales qu'il avait faites dans les vers précédents, Oreste revient à son propre sort.

493. ΙΙυλάδης. Ce nom a été rapporté par le berger, vv. 249 et 285.

495. Πατρίδος Ελληνος. Cf. v. 344 avec la note.

ІФІГЕNEIA.

Πότερον άδελφω μητρός έστον έχ μιᾶς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φιλότητί γ' ἐσμὲν, οὐ χασιγνήτω γένει. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σοὶ δ' ὄνομα ποῖον ἔθεθ' ὁ γεννήσας πατήρ; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τὸ μὲν δίχαιον δυστυχεῖς χαλοίμεθ' ἄν.

500

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐ τοῦτ' ἐρωτῶ· τοῦτο μὲν δὸς τῆ τύχη.

Ανώνυμοι θανόντες οὐ γελώμεθ' ἄν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δὲ φθονεῖς τοῦτ'; Ἡ φρονεῖς οὕτω μέγα; ορεςτης.

Τὸ σῶμα θύσεις τοὐμὸν, οὐχὶ τοὕνομα.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐδ' ἄν πόλιν φράσειας ήτις ἐστί σοι;

505

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ζητεῖς γὰρ οὐδὲν χέρδος, ὡς θανουμένω.

JФIГENEIA.

Χάριν δε δοῦναι τήνδε χωλύει τί σε;

NC. 498. Köchly a corrigé la leçon ἐσμὲν δ' (δ' ne se trouve peut-être pas dans le Palatinus) οὐ κασιγνήτω, γύναι. — 505. Peut-être : ἥτις ἐστὶ σή. [Nauck.]

498. Φιλότητί γ(ε).... γενει. L'attribut κατιγνήτω n'est énoncé que dans le second membre de phrase; mais il se rapporte aussi au premier.

499. Ici δ γεννήσας est ajouté à πατήρ par un autre motif qu'au vers 360. Ayant donné le jour à l'enfant, le père a aussi le droit de lui donner un nom.

500. De même qu'au vers 251, le poëte nous sait croire ici que le nom d'Oreste va être prononcé, et il évite avec csprit cette révélation prématurée. — Τὸ μέν δίκαιον, « si justam seu veram rei « rationem spectes. » [Seidler.] — La réponse d'Oreste a semblé très-ingénieuse aux anciens. Plaute, ou plutôt le modèle

grec de Plaute, l'a imitée dans le Persan, IV, 4, 94 : « Quis fuit? dic nomen. « — Quid illum miserum memorem qui « fuit? Nunc et illum Miserum et me Mi-« seram æquomst nominarier. » Horace aussi s'en est souvenu dans ses Épitres, I, VII, 92 : « Pol me miserum, patrone, va-« cares, Si velles, inquit, verum mihi po-« nere nomen ». (Passages cités par Markland et Porson.)

504. Τὸ σῶμα.... τοὕνομα. Cf. Iph. Aul. 938: Τοὕνομα γὰρ.... τοὐμὸν φονεύσει παῖδα σήν.... άγνὸν δ΄ οὐ εέτ' ἐστὶ σῶμ' ἐμόν.

506. Construisez : Ζητεῖ; γαρ (δ) οὐδεν πέρδος (ἐστὶν ἐμοὶ), ὡς θανουμενφ.

Τὸ κλεινὸν Άργος πατρίδ' ἐμήν ἐπεύχομαι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πρός θεῶν ἀληθῶς, ὧ ξέν', εἶ κεῖθεν γεγώς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ τῶν Μυχηνῶν γ', αι ποτ' ἦσαν δλδιαι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

510

Φυγάς δ' ἀπῆρας πατρίδος, ἢ ποία τύχῃ; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεύγω τρόπον γε δή τιν' οὐχ έχών έχών. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ μὴν ποθεινός γ' ἢλθες ἐζ Ἄργους μολών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχουν ἐμαυτῷ γ' εἰ δὲ σοὶ, σύ τοῦθ' ὅρα.

Άρ' ἄν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ θέλω; ΟΡΕΣΤΗΣ.

515

"Ως γ' ἐν παρέργω τῆς ἐμῆς δυσπραξίας.

Τροίαν ἴσως οἶσθ', ἢς ἀπανταχοῦ λόγος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ως μήποτ' ὤφελόν γε μηδ' ίδων ὄναρ.

Φασίν νιν οὐκέτ' οὖσαν οἴχεσθαι δορί.

NC. 510. Après Μυχηνῶν nous avons inséré γ', suivant l'édition de Cambridge. — 511. La conjonction δ' après φυγάς est due à Scaliger. — 513-514. Ces deux vers, qui se hisaient après le vers 516, ont été transposés par Kirchhoff. — 514. Σὺ τοῦθ δρα, correction de Seidler pour σὺ τοῦτ' ἔρα. Barnes avait proposé : σὺ τοῦδ' ἔρα. — 516. Hermann a inséré γ' après ὡς.

540. Έχ τῶν Μυχηνῶν γ'. En affirmant, par la particule γε, qu'il est du pays d'Argos, Oreste ajoute qu'il est de la ville de Mycène.

512. Οὐχ ἐκὼν ἐκών. Dans l'Iliade, 1V, 43, Jupiter dit qu'il a consenti à la destruction de Troie ἐκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ.

514. El δε σοὶ, σὺ τοῦθ' δρα. « Si tibi « (gratus est adventus meus), hoc tu vi- « deris, i. e. hujus rei rationem tu tibi « reddideris. » [Seidler.] Oreste ne peut

comprendre ce qu'Iphigénie veut dire : il doit croire que la prêtresse se réjouit d'avoir une victime à offrir à sa déesse.

516. "Ως γ' έν.... δυσπραξίας. « Oui (γε), je considérerai cet interrogatoire comme un léger surcroît de mon malheur. » Oreste sait cette réponse du même ton que la précédente, en homme blessé, qui se contient à peine, et qui luisse percer son aigreur

Έστιν γὰρ οὕτως, οὐδ' ἄχραντ' ήχούσατε.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

520

Έλένη δ' ἀρῖχται δῶμα Μενέλεω πάλιν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ήχει, χαχῶς γ' ἐλθοῦσα τῶν ἐμῶν τινι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ ποῦ 'στι; Κάμοὶ γάρ τι προυφείλει χαχόν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σπάρτη ξυνοιχεῖ τῷ πάρος ξυνευνέτη. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

<sup>3</sup>Ω μῖσος εἰς "Ελληνας, οὐχ ἐμοὶ μόνη. ΟΡΕΣΤΗΣ.

525

Απέλαυσα κάγὼ δή·τι τῶν κείνης γάμων. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Νόστος δ' Αχαιῶν ἐγένεθ', ὡς κηρύσσεται; ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ως πάνθ' ἄπαξ με συλλαβοῦσ' ἀνιστορεῖς. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πρὶν γὰρ θανεῖν σε, τοῦδ' ἐπαυρέσθαι θέλω. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έλεγχ', ἐπειδή τοῦδ' ἐρᾶς · λέξω δ' ἐγώ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

530

Κάλχας τις ήλθε μάντις ἐκ Τροίας πάλιν;

521-522. Ελένη.... πάλιν; Ces mots veulent dire : « Hélène est-elle revenue chez Ménélas? » Par δώμα Μενέλεω il ne faut pa**s ente**ndre ici le palais de Sparte : les vers 523 sq. le prouvent assez. Ainsi se résout aussi la difficulté que semblait offrir le vers 522. — A qui Oreste fait-il allusion en disant των έμων τινι? Sans doute, à Agamemnon. Il est vrai qu'Hélène ne reviut dans la Grèce que plusieurs années après la mort de ce roi ; mais Oreste parle du moment où le retour d'Hélène chez son époux marqua la fin de la guerre de Troie, fin qui fut fatale à Agamemnon. — Quelques uns cherchent à éviter cette dissiculté en entendant par tivi Oreste lui-même.

Mais comment peut-on dire que le retour définitif d'Hélène ait contribué aux mal-heurs d'Oreste?

523. Au lieu de dire : « Hélène a aussi « contribué à mon malheur », Iphigénie dit : « elle a eucore à me payer un mal « qu'elle me sit autresois », κάμὸν γάρ τι προυφείλει κακόν.

526. ᾿Απέλαυσα. Le verbe ἀπολαύειν, comme ἀπαυρᾶν, se prend souvent en mauvaise part. Cf. Phenic. 1204: Κρέων δ' ἔσιχε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων Τῶν τ' Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαύειν κακῶν, Παιδὸς στερηθείς.

528. Πάντα dépend de συλλαβούσ(α), et με est régi par àνιστορείς.

'Ολωλεν, ώς ήν έν Μυχηναίοις λόγος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

 ${}^{\circ}\Omega$  πότνι ${}^{\circ}$ , ώς ε ${}^{\circ}$ . Τί γὰρ ὁ Λαέρτου γόνος; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούπω νενόστηχ' οίχον, ἔστι δ', ώς λόγος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

\*Ολοιτο, νόστου μήποτ' εἰς πάτραν τυχών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

535

Μηδέν κατεύχου πάντα τάκείνου νοσεῖ.

Θέτιδος δ' δ τῆς Νηρῆδος ἔστι παῖς ἔτι; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ἔστιν· ἄλλως λέχτρ' ἔγημ' ἐν Αὐλίδι. IMITENEIA.

Δόλια γάρ, ώς ἴσασιν οί πεπονθότες.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

IMITENEIA.

Τίς εἶ ποθ'; ὡς εὖ πυνθάνει τἀφ' Ἑλλάδος.

540

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εχειθέν είμι παίς έτ' οὖσ' ἀπωλόμην.

C. 532. Peut-être: ὡς γ' ἡν. [Lenting.] — 533. Ώ; εὐ. Τί γάρ, excellente correction de Musgrave pour ώς ἔστι γάρ. — 538. Manuscrits : ἔγημεν. Markland a divisé les mots. — 539. Palatinus: ως φασιν. Vulgate: ως γέ φασιν. Nous avons adopté la conjecture de Nauck : ὡς ἴσασιν. — 541. Nauck n'aurait pas dû écrire ἀπωχόμην, conjecture de Badham.

532. Calchas mourut, dit-on, en revenant près de Colophon. Strabon, XIV, p. 642, raconte cette légende d'après Hésiode.

533. 'Ως εὐ, que cela est bien fait!

534. 'Ως λόγος. Cette nouvelle avait été donnée par Protée à Ménélas et rapportée par ce dernier dans la Grèce. Cf. Homère, Od. IV, 555 sqq.

536. Η άντα τάχείνου νοσεί. Oreste songe à l'anarchie qui régnait dans l'Ithaque et au triste état où se trouvait la maison et la famille d'Ulysse.

538. Ούχ έστιν άλλως λέχτρ' έγημ' έν Aύλίδι. Je vois bien, pourquoi le poëte a

prêté ces paroles à Oreste : elles doivent de Troie, dans le bois d'Apollon Clarien amener la réponse d'Iphigénie : mais j'avoue que je ne les comprends pas. Si Achille avait vécu, l'hymen préparé dans Aulis n'en cût pas été moins vain. Ce que dit Oreste, n'aurait de sens, ce me semble, que s'il y avait eu un mariage réel, et si Iphigénie av. it attendu dans la Grèce le retour de son époux. Aucun commentateur ne paraît avoir remarqué cette difficulté. J'y vois une distraction du pocte.

541. Άπωλόμην est plus fort que ἀπωχόμην: Iphigénie ne dit pas simplement qu'elle a quitté la patrie, mais qu'elle a été perdue, que c'est pour son malheur

'Ορθώς ποθεῖς ἄρ' εἰδέναι τάχεῖ, γύναι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δ' ὁ στρατηγὸς, εν λέγουσ' εὐδαιμονεῖν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίς; οὐ γὰρ ὅν γ' ἐγῷδα τῶν εὐδαιμόνων. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ατρέως ελέγετο δή τις Αγαμέμνων ἄναξ. 545 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ οἶδ' ἄπελθε τοῦ λόγου τούτου, γύναι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μή πρός θεῶν, ἀλλ' εἴφ', ἵν' εὐφρανθῶ, ξένε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τέθνηχ' ὁ τλήμων, πρὸς δ' ἀπώλεσέν τινα. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τέθνηκε; ποία συμφορά; τάλαιν' ἐγώ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ' ἐστέναξας τοῦτο ; μῶν προσῆχέ σοι ; 550 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸν ὅλδον αὐτοῦ τὸν πάροιθ' ἀναστένω. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δεινῶς γὰρ ἐκ γυναικὸς οἴχεται σφαγείς. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

📆 πανδάκρυτος ή κτανοῦσα χώ θανών.

NC. 552. Köchly propose: ἐχ δάμαρτος. — 553. Palatinus: χτανών pour θανών.

qu'elle a été arrachée à sa famille. Le rapt d Hélène est appelé Ελένης δλεθρος dans Iphigenie à Aulis, vers 1382. Ερρειν et φθείρεσθαι ont aussi les deux significations de « périr », et de « partir pour son malheur ». Cf. Androm. 708 : Εὶ μὴ φθερεῖ τῆσδ' ὡς τάχιστ' ἀπὸ στέγης. Il en est de même du latin perire. On cite Plaute, Pæn., prologue, 86 : « (Filiæ) « cum nutrice una periere; a Megaribus Eas « qui surripuit, in Anactorium develit. » 543. Τί δ' ὁ στρατηγός; sous-eutenda πράσσει, comme au vers 633.

544. Construisez : οὐ γάρ (έστι) τῶν εὐδαιμόνων (ἐκεῖνός) γε ὃν ἐγὼ οἰδα.

548. Πρὸς δ' ἀπώλεσέν τινα. Celui dont Oreste parle ainsi à mots couverts, n'est autre que lui-même. On cite à propos Sophocle, Antig. 754: "Ηδ' οὖν θανεῖται, καὶ θανοῦσ' ὁλεῖ τινα. Hémon, qui prononce ce vers, se désigne lui-même en disant τινα.

550. Τί δ' ἐστέναξας τοῦτο; sous-entendu τὸ στέναγμα, et non τὸ πρᾶγμα. Nous dirions: a Pourquoi gémis-tu ainsi? a ou a Pourquoi ce gémissement? »

Παῦσαί νυν ήδη μηδ' ἐρωτήσης πέρα.

Τοσόνδε γ', εὶ ζῆ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ.

555

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἔστι παῖς νιν, ὃν ἔτεχ', οὖτος ὤλεσεν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

<sup>3</sup>Ω συνταραχθείς οἶχος. <sup>3</sup>Ως τί δὴ θέλων;

Πατρός θανόντος τήνδε τιμωρῶν δίκην.

Φεῦ.

ώς εὖ χαχὸν δίχαιον εἰσεπράξατο.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

λλλ' οὐ τὰ πρὸς θεῶν εὐτυχεῖ δίχαιος ὤν.

560

ІФІГЕНЕІА.

Λείπει δ' ἐν οἴχοις ἄλλον Άγαμέμνων γόνον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέλοιπεν 'Ηλέχτραν γε παρθένον μίαν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δέ; Σφαγείσης θυγατρός ἔστι τις λόγος; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδείς γε πλήν θανοῦσαν οὐχ δρᾶν φάος.

NC. 556. Palatinus: πῶς νιν. — 558. Manuscrits: τήνδε τιμωρούμενος. Cette leçon est vicieuse: elle implique antithèse entre τήνδε et πατρός, et Oreste aurait l'air de dire qu'à défaut de son père, qui était mort, il a puni sa mère. La conjecture d'Elmsley αξμα τιμωρούμενος est arbitraire; celles de Köchly, σφ' ἀντιτιμωρούμενος, et de F.-W. Schmidt (Jahrbücher für Philologie, 1861, p. 231), πῆμα τιμωρούμενος, ne satisfont pas non pius. Le mot τήνδε, qu'il faut conserver, indique, ce me semble, que τιμωρούμενος est une glose substituée à τιμωρών δίκην. — 559. Au lieu de φεῦ ' ὡς εὖ, Nauck écrit ὡς φεῦ, combinaison de mots assez singulière.

b38. Τήνόε τιμωρών δίνην (cherchant à venger ainsi) est dit comme τήνδε τιμωρών τιμωρίαν. Cp Oreste, 323 : Αΐμα ος τινύμεναι δίκαν.

559. Δίκαιον est ici employé substantivement et δίκαιον είσεπράξατο équivaut à δίκην είσεπράξατο, jus repetiit. L'alliance de mots εὖ κακόν (cf. Iph. Aul. 378) indique qu'Oreste est, comme dit Ovide, α facto pius et sceleratus eodem. » 560. Δίκαιο: ὤν, tout juste qu'il est, quelque juste que soit sa cause.

504. Οὐδείς γε πλήν équivaut à οὐδείς γε ἄλλος πλήν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τάλαιν' ἐχείνη χώ χτανών αὐτὴν πατήρ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

565

Καχῆς γυναικός χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ο τοῦ θανόντος δ' ἔστι παῖς Ἄργει πατρός; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έστ', ἄθλιός γε, χοὐδαμοῦ χαὶ πανταχοῦ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ' οὐδὲν ἦτ' ἄρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδ' οἱ σοφοί γε δαίμονες χεχλημένοι πτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. Πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς θείοις ἔνι χάν τοῖς βροτείοις εν δὲ λυπεῖται μόνον,

£70

NC. 570-571. Heath a rendu à Oreste ces deux vers qu'on avait donnés à Iphigénie. Hermann a corrigé la vulgate οὐθ' οἱ σοφοί. — 572. Θείοις, rétabli par Barnes pour θεοῖς. — 573. Variante mal autorisée : λείπεται μόνον. Le texte est altéré. Peut-être : οὐδὲ παῦλ' ἔσται πόνων.

pour une semme perside (Hélène), cause indigne d'un tel sacrisice. Seidler traduit χάριν άχαριν: « ob causam, quæ causa esse « non debebat, quæ prava erat causa ». Il saut se souvenir que, tout en jouant le rôle d'une préposition, l'accusatif χάριν conserve toujours quelque chose de son promier sens, et peut se trouver accompagné d'un adjectif. Cp. Sophocle, Aj. 176: "Η πού τινος νίκας ἀκάρπωτον χάριν. Chez nous la locution « pour l'amour de », qui répond au grec χάριν mieux que « à cause de », pourrait se construire d'une manière analogue. Ex. Aidez-moi pour le saint amour de Dieu.

568. Έστ(ι)... πανταχού, il est, le malheureux, à la fois partout et nulle part, c'est-à-dire: il erre d'un lieu à l'autre sans s'arrêter dans aucun.

vise en groupes dont la plupart sont de six vers: trois d'Iphigénie et trois d'Oreste. Au début, Iphigénie prononce un distique, ce qui fait que le premier groupe (v. 492-498), dans lequel il s'agit de Pylade, compte sept vers. — Ensuite Oreste resuse de dire son nom (499-504), mais il fait

connaître sa patrie (505-540) : morceau de deux fois six vers, auxquels se rattachent quatre autres vers (511-514). — Suivent deux autres groupes de six vers, auxquels se rattache également un groupe de quatre vers : la ville de Troie a-t-elle été prise (515-520)? quel a été le sort d'Hélène (521-526)? Oreste est étonné de tant de questions qui fondent sur lui (527-530). On trouve ensuite six vers (531-536) qui se rapportent à Calchas et à Ulysse, et six autres (537-542) relatifs à Achille. — En-In Iphigénie ose demander des nouvelles de sa propre famille. Agamemnon est mort (543-548); il a été tué par sa propre femme (549-554). — Après ces deux groupes, qui sont encore de six vers chacun, deux autres de la même étendue (555-560 et 561-566) roulent sur le sort de Clytemnestre et de ses filles. Enfin Iphigénie apprend que son frère vit encore, dans les trois derniers monostiques de ce dialogue, auxquels se rattache le couplet d'Oreste, vers 567-575. (Cp. Hirzel, De Euripidis in componendis diverbiis arte, p. 18.)

573. Έν δὲ λυπεῖται μόνον. Ces mots n'offrent pas de sens satisfaisant.

στ' οὐκ ἄφρων ὢν μάντεων πεισθείς λόγοις δλωλεν ὡς ὅλωλε τοῖσιν εἰδόσιν.

575

## ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ τί δ' ἡμεῖς; οῖ γ' ἐμοὶ γεννήτορες ἄρ' εἰσίν; ἄρ' οὐχ εἰσί; τίς φράσειεν ἄν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άκούσατ' εἰς γὰρ δή τιν' ἤκομεν λόγον, ὑμῖν τ' ὄνησιν, ὧ ξένοι, σπεύδουσ' ἄμα κάμοι. Τὸ δ' εὖ μάλιστά γ' ὧδε γίγνεται, εἰ πᾶσι ταὐτὸν πρᾶγμ' ἀρεσκόντως ἔχει. Θέλοις ἄν, εἰ σώσαιμί σ' ἀγγεῖλαί τί μοι πρὸς Ἄργος ἐλθὼν τοῖς ἐμοῖς ἐκεῖ φίλοις, δέλτον τ' ἐνεγκεῖν ἤν τις οἰκτείρας ἐμὲ ἔγραψεν αἰχμάλωτος, οὐχὶ τὴν ἐμὴν ρονέα νομίζων χεῖρα, τοῦ νόμου δ' ῦπο θνήσκειν σρε, τῆς θεοῦ τάδε δίκαι' ἡγουμένης; Οὐδένα γὰρ εἶγον δς, Πελασγίαν μολὼν

585

580

NC. 576. On lisait : τί δ' ἡμεῖς οἱ τ' ἐμοὶ γεννήτορες; J'ai écrit οἱ γ' ἐμοί, en transposant le point d'interrogation. Comme τ' ἐμοὶ est ajouté dans le Palatinus par la seconde main, Köchly écrit τί δ' ἡμῖν οἱ φίλοι γεννήτορες. — 579. Musgrave a corrigé la leçon σπουδῆς (ου σπουδαῖς) ἄμα. — 580. La leçon τόδ' εὖ a été rectifiée par Markland. — Μάλιστά γ' ώδε, pour μάλιστά γ' οὕτω, est une conjecture faite par Porson en vue de la cadence du vers. Nauck écrit μάλιστα τοῦτο. — 584. Aldine : ἔχοι. — 582. Manuscrits : θέλεις. Portus : θέλοις. — 587. Σφε, pour γε, est dù à Markland; τάδε, pour ταῦτα, à Pierson. — 588-589. Manuscrits : ὅστις ἀγγεῖλαι μολὼν [ εἰς ἄργος αὐθις. On lit dans plusieurs éditions ὅστις ἀγγεῖλαι (Portus) et, plus bas, τάς τ' ἐμὰς ἐπιστολάς (Elmsley) : ce qui n'est qu'un mauvais expédient. Je ne doute pas qu'Euripide ait écrit δς Πελασγίαν μολὼν εἰς γαῖαν αὐθις, leçon bouleversée, sous l'influence des mots ἀγγεῖλαί τι μοι [ πρὸς Ἦργος (ν. 567 sq.), par une erreur de copiste et par la glose Ἅργος. Obligé de revenir sur les mêmes choses, le poête en a varie l'expression. C'est ainsi que dans Hercule furieux, après avoir dit, au vers 462, σοὶ μὲν γὰρ Ἅργος ἐνεμ' ὁ κατθανὼν πατήρ, il tourne le vers 4π4 de cette façon : τῆς καλλικάρπου κράτος ἔχων ΙΙελασγίας.

574-575. "Οτ' οὐχ ἄφρων.... εἰδοσιν, puisque, pour avoir écouté les paroles des devins (qui lui ordonnaient de tuer sa mère), un homme qui ne manquait pas de sens a péri comme il a péri aux yeux de ceux qui le savent, c'est-à-dire : est tombé dans un ablme dont peuvent témoigner ceux qui en sont instruits. — "Οτ' est pour ὅτε. "Ότι ne s'élide jamais chez les poètes attiques. — "Ο)ωλεν ώς ὅλωλεν. Cf. Méd. 4014 : "Ηγγειλας οἰ' ἤγγειλας, et la note.

576. Tí ô' ήμεῖς; et nous, qu'avonsnous à apprendre?

579. Σπεύδουσ(α) après ήχομεν. Voy. la note sur le vers 349.

584-585. Si Iphigénie s'est fait ecrire cette lettre par un prisonnier grec, c'est qu'elle ne sait pas écrire. Euripide a craint de faire la fille d'Agamemnon plus savante que ne l'étaient la plupart des jeunes Athéniennes au siècle de Périclès.

588-589. Iphigénie dit qu'elle n'a en-

**590** 

εἰς γαῖαν αὖθις, τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς πέμψειε σωθεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί. Σὺ δ' εἶ γὰρ, ὡς ἔοικας, οὔτε δυσγενης καὶ τὰς Μυκήνας οἶσθά γ', ὡς κάγὼ θέλω, σώθητι καὶ σὺ, μισθὸν οὺκ αἰσχρὸν λαδὼν κούφων ἕκατι γραμμάτων σωτηρίαν. Οὖτος δ', ἐπείπερ πόλις ἀναγκάζει τάδε, θεᾳ γενέσθω θῦμα χωρισθεὶς σέθεν.

595

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καλῶς ἔλεξας τάλλα πλὴν ἕν, ὧ ξένη·
τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδ' ἐμοὶ βάρος μέγα.
Ό ναυστολῶν γάρ εἰμ' ἐγὼ τὰς συμφοράς·
οὖτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχθων χάριν.
Οὔχουν δίχαιον ἐπ' ὀλέθρῳ τῷ τοῦδ' ἐμὲ
χάριν τίθεσθαι χαὐτὸν ἐχδῦναι χαχῶν.
᾿Αλλ' ὡς γενέσθω· τῷδε μὲν δέλτον δίδου,
πέμψει γὰρ Ἄργος, ώστε σοι χαλῶς ἔχειν·
ἡμᾶς δ' ὁ χρήζων χτεινέτω. Τὰ τῶν φίλων

600

605

NC. 591. Palatinus: δυσμενής. — 592. Afin de rétablir le sens de ce vers et du suivant, j'ai écrit οἰσθά γ', ὡς pour οἰσθα χούς. Bergk avait proposé οἰσθας, ὡς. Il est inutile de citer les autres conjectures qu'on a faites sur ce passage. — 593. Pour οὐχ αἰσχρόν on a proposé οὐχ ἰσχνόν, οὐ γλίσχρον, οὐ σμιχρόν. — 603. Γενέσθω, leçon des manuscrits et de Lucien, Amours, XLVII, οù se trouvent cités les vers 603-605, ainsi que 598 et 5 9. Ancienne vulgate: γενέσθαι.

core eu personne qui, étant du pays d'Argos, pût, en retournant chez lui, s'acquitter de la mission qu'elle lui eût confiée — Πελασγίαν.... εἰς γαῖαν équivaut à εἰς Αργος. Cf. Iph. Aul. 1498: Ἰὼ γὰ μᾶτερ ὧ Πελασγία, et la note. Ajoutez Herc. Fur. 464; Or. 960, et passim.

591-593. Οὔτι.... καί.... Ces conjonctions se suivent moins souvent que οὔ-τε.... τε.... Cf. Cicéron, De orat. I, 39: α Homo nec meo judicio stultus et suo α valde prudeus. » — Οἰσθά γ(ε). La particule γε marque l'évidence. L'étranger doit connaître Mycène, puisqu'il y est né. — 'Ως κὰγὼ θελω (sous-entendu σωθῆ-ναι), σώθητι και σύ, sauve-toi, comme je désire, moi-aussi, de me sauver (au moyen de la lettre que tu porteras). La répétition

de la particule καί dans les deux membres de phrase est un idiotisme grec, qui fait ressortir le rapport réciproque des deux situations. — Οὐκ αἰσχρόν équivaut à καλόν.

599-600. 'Ο ναυστολών.... συμπλεῖ, c'est moi qui suis le maître du vaisseau chargé de malheurs, il n'est que passager. Les tropes tirés de la marine sont familiers aux Grecs. Cp. vers 675. Pindare, Nein. IV, 33, dit d'une noble famille Éginète: ίδια ναυστολέοντες ἐπιχώμια.

602. Χάριν τίθεσθαι (τιν:), mériter la reconnaissance (de quelqu'un), rendre service à quelqu'un.

605-607. Construisez: Αίσχιστον έστιν, ὅστις (pour εἰ τις), καταθαλών τὰ τῶν φίλων (res amicorum, amicos) εἰς αἴσχιστον ὅστις καταβαλών εἰς ξυμφοράς αὐτὸς σέσωσται. Τυγχάνει δ' ὅδ' ὧν φίλος, δν οὐδὲν ἦσσον ἢ μὲ φῶς ὁρᾶν θέλω.

## ІФІГЕНЕІА.

'Ω λημ' σριστον, ως ἀπ' εὐγενοῦς τινος ρίζης πέφυχας τοῖς φίλοις τ' ὀρθῶς φίλος. Τοιοῦτος εἴη τῶν ἐμῶν ὁμοσπόρων ὅσπερ λέλειπται. Καὶ γὰρ οὐδ' ἐγὼ, ξένοι, ἀνάδελφός εἰμι, πλην ὅσ' οὐχ ὁρῶσά νιν. Ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν δέλτον φέροντα, σὺ δὲ θανεῖ πολλη δέ τις προθυμία σε τοῦδ' ἔχουσα τυγχάνει.

615

610

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θύσει δὲ τίς με καὶ τὰ δεινὰ τλήσεται; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έγω· θεᾶς γὰρ τήνδε προστροπὴν ἔχω. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άζηλά γ', ὧ νεᾶνι, κοὐκ εὐδαίμονα.

### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άλλ' εἰς ἀνάγχην χείμεθ' ἢν φυλαχτέον.

620

NC. 607. Palatinus: σεσώσεται. — 608. Manuscrits: ή με. — 610. Palatinus: δρθός φίλος. — 618. Τήνδε, correction de Bothe pour τῆσδε.

ξυμφοράς, σέσωσται αὐτός. — "O; ou δστις pour εί τις est un bellénisme qu'on trouve déjà dans Homère. Cf. Il. XIV, 81: Βέλτερον, δς φεύγων προφύγη κακόν, ἡὲ άλώη.

610. 'Όρθῶς φίλος, vraiment ami. On cite Androm. 376 : Φίλων γὰρ οὐδὲν Ιδιον, οἴτινες φίλο: 'Όρθῶ: πέφυκαπ', ἀλλὰ κοινὰ πράγματα. Sophocle, Ant. 99 : 'Ανους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ' ὀρθῶς φίλη.

613. Πλη  $\delta \sigma(\alpha)$ , si ce n'est en tant que.

616. Τοῦδ(ε), c'est-à-dire τοῦ θανεῖν.
618. Θεὰ; γὰρτήνδε προστροπήν ἔχω,
j'ai la fonction d'apaiser ainsi la déesse.
Le substantif προστροπή, dérivé du
verbe προστρέπεσθαι « s'adresser à quel« qu'un », peut s'appliquer aussi bien à

un sacrifice qu'à une prière. Cf. Ale. 1156 : Βωμούς τε χνισᾶν βουθύτοισι προστροπαῖς.

819. Άζηλα, fonction peu digne d'envie. En grec, le pluriel d'un substantif, ou d'un adjectif neutre tenant lieu de substantif, peut se rattacher comme apposition à un substantif au s'ngulier. Cp. Sophocle, Philoct. 35: Έκπωμα, φλαυρουργοῦ τινος Τεχνήματ' ἀνδρός.

620. Εἰς ἀνάγκην κείμεθ(α), in necessitatem incidi. Κεῖμαι équivaut souvent à
τέθειμα: (ex.: κεῖται ἄεθλον), et ici à πέπτω ια. On comprend donc que ce verbe
se construise avec la préposition εἰς: tout
en exprimant le repos, il fait naître l'idée
du mouvement qui précéda ce repos. C'est
ainsi que « je me plaçais à côté de lui »
se dirait en grec « ἔστην παρ' αὐτόν. »

Αὐτὴ ξίφει θύουσα θῆλυς ἄρσενας; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ούχ. ἀλλὰ χαίτην ἀμρὶ σὴν χερνίψομαι.

Ο δὲ σφαγεύς τίς; εὶ τάδ' ἰστορεῖν με χρή.

Είσω δόμων τῶνδ' εἰσὶν οἶς μέλει τάδε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ' δταν θάνω;

625

IФІГЕNЕIA.

Πῦρ ἱερὸν ἔνδον χάσμα τ' εὐρωπὸν πέτρας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

πῶς ἄν μ' ἀδελφῆς χείρ περιστείλειεν ἄν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μάταιον εὐχὴν, ὧ τάλας, ὅστις ποτ' εἶ, ηὕξω' μαχρὰν γὰρ βαρδάρου ναίει χθονός. Οὐ μὴν, ἐπειδὴ τυγχάνεις ᾿Αργεῖος ὧν,

630

NC. 626. Εὐρωπὸν χθονός (voir la note explicative) est une erreur de Diodore, qui citait apparemment de mémoire.

626. Εθρωπόν. Les grammairiens grees expliquent ce mot par σχοτεινόν ου par πλατύ, et ils attribuent aussi ces deux sens à l'adjectif εὐρώεις. D'après l'étymologie, εὐρωπός veut dire « vaste », et εὐρώεις « moisi, sombre. » — Les corps des victimes sont consumés par le seu sacré qui brûle dans un gouffre, une caverne souterraine. Diodore, XX, 14, a fait sur ce vers une observation déjà citée par Brodæus. La voici. Ἡν δὲ παρ' αὐτοῖς (τοῖς Καρχηδονίοις) άνδριὰς Κρόνου χαλχοῦς, ἐχτεταχώς τὰς γεῖρας ὑπτίας ἐγχεχλιμένας έπὶ τὴν Υῆν, ῶστε τὸν ἐπιτεθέντα τῶν παίδων ἀποχυλίεσθαι χαι πίπτειν εξς τι χασμα πλήρες πυρός. Είχος δε χαι τον Εύριπίδην έντεῦθεν είληφέναι τὰ μυθολογούμενα παρ' αὐτῷ περὶ τὴν ἐν Ταύροις θυσίαν, έν οξς εξσάγει την Ίφιγένειαν ύπὸ 'Ορέστου διερωτωμένην. « Τάφος οὲ ποῖος δέξεταί μ' ὅταν θάνω, ϶ ....

« Πῦρ ἐερὸν ἔνδον χάσμα τ' εὐρωπὸν χθονός. » Il y a cependant cette dissérence, que les victimes dont parle Euripide avaient été mises à mort avant d'être jetées dans le goussre ardent.

627. Hos av ne dissère guère de ests. Voy. la note sur le vers 208 d'Hippolyte, et passim.

629. Βαρβάρου χθονός dépend de μακράν. Quelques commentateurs, trop subtils suivant nous, ont assuré que ces mots étaient à double entente. Hermann dit : « Observanda consulto quæsita ambiguitas, « quum hæc verba etiam sic accipi pos-« sint, ut longe a Græcia remota inter α barbaros vivere dicatur. »

630. Où μὴν.... ἀλλά. Ces particules sont ici séparées par une phrase incidente. Elles conservent cependant le sens de « néanmoins », qu'elles ont généralement.

άλλ' ὧν γε δυνατόν οὐδ' ἐγὼ 'λλείψω χάριν.
Πολύν τε γάρ σοι κόσμον ἐνθήσω τάρῳ,
ξανθῷ τ' ἐλαίῳ σῷμα σὸν κατασθέσω,
καὶ τῆς ὀρείας ἀνθεμόρρυτον γάνος
ξουθῆς μελίσσης εἰς πυρὰν βαλῷ σέθεν. — 635
'Αλλ' εἰμι δέλτον τ' ἐκ θεᾶς ἀνακτόρων
οἴσω· τὸ μέντοι δυσμενές μὴ 'μοῦ λάβης.
Φυλάσσετ' αὐτοὺς, πρόσπολοι, δεσμῷν ἄτερ.
'Ισως ἄελπτα τῷν ἐμῷν φίλων τινὶ
πέμψω πρὸς 'Αργος, ὃν μάλιστ' ἐγὼ φιλῷ, 640
καὶ δέλτος αὐτῷ ζῷντας, οῦς δοκεῖ θανεῖν,
λέγουσ' ἀπίστους ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ.

#### χοιοΣ.

# Κατολοφυρόμεθα σε τον χερνίδων

[Strophe.

NC. 634. Ἐγὼ ἀλείψω, correction de Markland pour ἐγὼ λείψω. — 633. Pour κατασδέσω, on a propose καταστελῶ (Musgrave), κατασκεδῶ (Geel), καταψεκῶ (Kōchly). Cette dernière conjecture est la plus probable. Nous pensons cependant qu'avant de l'admettre dans le texte, il faudrait savoir positivement si les Attiques ont formé le futur ψεκῶ. — 635. Canter a corrigé la leçon εἰς πῦρ ἐμβαλών, née sans doute de l'orthographe πυραμβαλω. — 636. Palatinus: τε θεᾶς. — 637. Palatinus: εἰσω et μή μου βάλης. Florentinus: μή μου λάβης. Kirchhoff propose μή μοι ἀγκαλῆς. — 642. On lisait λέγουσα πιστάς. J'ai écrit λέγουσ' ἀπίστους, correction déjà proposée au xvi° siècle par Æmilius Portus, et qui me semble évidente, quoique les éditeurs ne l'aient pas admise. Les mots ζῶντας, οῦς δοκεῖ θανεῖν, λέγουσ(α) amènent nécessairement l'idée de ἄπιστος. — 643. J'ai écrit κατολοφυρόμεθα pour κατολοφύρομαι, afin que la strophe répondit exactement à l'antistrophe.

634. ΤΩν γε δυνατόν. Comme les corps étaient jetés dans un gousse, il n'était pas possible d'accomplir toutes les cérémonies, par exemple de recueillir les cendres.

632. Ἐνθήσω τάτω, je jetterai dans la flamme. Cf. Homère, Od. XXIV, 67: Καίεο δ' ἔν τ' ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ Καὶ μέλιτι γὶ υκερῷ. Ce passage est développé dans les vers 632-635 d'Euripide.

633. Κατασδέσω est un non-sens: l'huile augmente la flamme et ne l'éteint pas. L'explication « Oleo assus estinguatur « ut citius consumpto corpore extinguatur « ignis » est plaisante. Voy. NC.

637. Τὸ μέντοι δυσμενές μη 'μοῦ λά-6ης, mais ce qu'il y a d'hostile (de cruel) dans le sort qu'on te prépare, ne le prends pas (ne le regarde pas) comme venant de moi. Il faut donner à λαμβάντιν le sens du latin accipere. Cf. Plutarque, Cic. XIII: Τοῦτο πρὸς ἀτιμίαν ὁ δημος ἔλαβεν.

638. Iphigénie a prononcé ce vers en ouvrant la poste du temple. C'est là que se trouvent les gardes qu'elle a renvoyés, vers 470, afin de s'entretenir plus librement avec les étrangers.

642. ἀπίστους ἡδονάς « Une bonne nouvelle incroyable; » expression hyperbolique pour « inespérée. » La même idée a été rendue par ἄελπτα au vers 639. A la vue du cadavre de Polymestor, Hécube s'écrie: ἀπιστα απιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι (Hèc. 689).

643-645. Τὸν χερνίδων ρανίσι μελόμενον, toi qui es cher (c'est-à-dire : qui es ρανίσι. . . . μελόμενον αίμαχταῖς.

645

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οἶχτος γὰρ οὐ ταῦτ', ἀλλὰ χαίρετ' ὧ ξέναι. ΧΟΡΟΣ.

Σὲ δὲ τύχας, μακάριος ὧ νεανία, σεβόμεθ', εἰς πάτραν ὅτι πόδ' ἐπεμβάσει.

[Antistrophe.]

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Αζηλά τοι φίλοισι, θνησκόντων φίλων.

650

ΧΟΡΟΣ.

<sup>τ</sup>Ω σχέτλιοι πομπαὶ, φεῦ φεῦ, διολλῦσαι,

[Épode.]

NC. 644. L'accord antistrophique, d'abord signalé par Hermann, prouve qu'il manque ici trois syllabes formant un crétique. Je propose : ρανίστν, ω μέλεος. Prononcez ce dernier mot comme un disyllabe. — 647. Manuscrits : τύχας μάκαρος. Schœne et Kochly: τύχας, μακάριος. Seidler : μάκαρος, ίω. Le mot νεανία est ici de trois syllabes. — 649. Elmsley a corrigé la leçon πότ' ἐπεμβάσει. — 650. La leçon ἄζηλα τοῖς φίλοισι α été rectiliée par Hermann. — 651-652. On lisait : Ὁ σχέτλιοι πομπαί. Φεῦ φεῦ, διόλλυσαι, en rapportant la première phrase à Pylade, et la seconde à Oreste. Cela ne serait intelligible qu'en y introduisant la conjecture de Dindorf : Σὺ δὲ διόλλυσαι. On comprendrait ainsi qu'il s'agit de deux personnes différentes : encore l'antithèse de πομπαί et de σύ laisserait-elle à désirer. Nous nous sommes borné à substituer διολλῦσαι. à διόλλυσαι. Cette correction facile rétablit à la fois la continuité de la phrase, et le sens général du passage : car l'idée de διολλύναι doit porter sur les deux amis. Enfin, le mètre y gagne, puisque le second vers devient ainsi exactement pareil au premier.

dévoué) aux aspersions de l'eau lustrale. Cp. vers 184, et Hélène, 197 : Ἰλίου κατασκαφὰν πυρὶ μέλουσαν δαίφ. Pindare, Ol. I, 89, dit : ᾿Αρεταῖσι μεμαλότας υἰούς. — Αἰμακταῖς. Cp. la note sur δρόσον αἰματηράν, vers 443.

645. La tournure usuelle de cette phrase serait: 'Αλλ' οὐ γὰρ οἶχτος ταῦτα, χαίρετ', ῶ ξέναι. Voy. la note sur le vers 54 d'Hippolyte.

647-648. Σε δε τύχας σεβόμεθα équivant à σε δε τύχης μακαρίζομεν.

649. Πόδ' ἐπεμβάσει. Cf. Hėracl. 168: Εἰς ἄντλον ἐμβήσει πόδα, et 802: Ἐχδὰς τεθρίππων Τλλος ἄρμάτων πόδα. Les poëtes grecs disent de même βαίνειν πόδα, προβαίνειν πόδα. Ces tournures s'expliquent par la phrase assez analogue

βαίνειν βάσιν, laquelle n'offre aucune difficulté.

650. Les mots ἄζηλά τοι φίλοισι se rattachent, comme une apposition, à la phrase εἰς πάτραν πόδ' ἐπεμβάσει. Triste bouheur pour un ami, dit Pylade, s'il faut l'acheter de la mort de son ami!

651. En voyant la sérénité d'Oreste et la douleur de Pylade, le chœur change de langage. Il comprend que la mission qui sauve la vie de l'un des deux amis n'est pas moins funeste pour celui qui part que pour celui qui meurt, et il se demande lequel est le plus à plaindre. ΤΩ σχέτλιοι... μᾶλλον, o improba missio (hei hei) pessumdans (eheu eheu), utrumne magis? Διολλῦσαι semble demander pour régime ἀμφότερον. Mais, comme la langue grec-

αἰαῖ αἰαῖ, πότερον οὖν μᾶλλον; ἔτι γὰρ ἀμφίλογα δίδυμα μέμονε φρὴν, σὲ πάρος ἢ σ' ἀναστενάξω γόοις.

655

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, πέπονθας ταύτὰ, πρὸς θεῶν, ἐμοί;

Οὐχ οἶδ΄ ἐρωτᾶς οὐ λέγειν ἔχοντά με. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίς ἐστὶν ἡ νεᾶνις; ὡς Ἑλληνιχῶς 660 ἀνήρεθ' ἡμᾶς τούς τ' ἐν Ἰλίῳ πόνους νόστον τ' ἀχαιῶν, τόν τ' ἐν οἰωνοῖς σοφὸν Κάλχαντ' ἀχιλλέως τ' ὄνομα, καὶ τὸν ἄθλιον ἀγαμέμνον' ὡς ῷκτειρεν ἡρώτα τέ με γυναῖκα παῖδάς τ'. Ἐστιν ἡ ξένη γένος 665 ἐκεῖθεν ἀργειῶτις οὐ γὰρ ἄν ποτε δέλτον τ' ἔπεμπε καὶ τάδ' ἐξεμάνθανεν, ὡς κοινὰ πράσσουσ', Ἄργος εἰ πράσσει καλῶς.

NC. 654. Les manuscrits portent πότερος ὁ μέλλων, leçon qui ne satisfait ni au sens, ni à la mesure. La conjecture de Musgrave : πότερος ὁ μᾶλλον est extrêmement obscure. En considérant l'ensemble de la phrase, on verra qu'il faut : πότερον οὖν μᾶλλον. Comme ου était primitivement identique à o, et que ν s'omet facilement, οὖν pouvait être pris pour ὁ, première erreur qui entraîna le changement de πότερον en πότερος. — 655. La leçon ἀμρίφλογα (ου ἀμρίδολα) a été corrigée dans la vieille édition de Brubach. — Manuscrits μέμηνε, avec indication de la variante μέμονε. — 657. Ταὐτά, correction d'Elmsley pour ταὐτό. — 664. Manuscrits : ὄχτειρεν ἀνηρώτα. En comparant le vers 661, on comprendra pourquoi nous avons préféré, avec Markland et Kochly, ὅχτειρεν ἡρώτα à ῷχτειρ' ἀνηρώτα. — 666. ᾿Αργειῶτις, correction de Nauck pour ἀργεία τις. — 668. Hermann et d'autres : εἰ πράσσοι. Nous pensons avec Klotz que ce changement n'est pas nécessaire.

que permet d'introduire la tournure interrogative au milieu ou à la fin d'une phrase, le poëte ajoute une idée nouvelle, en remplaçant ἀμφότερον par πότερον οὖν μᾶλλον; Quant à l'expression hyperbolique de cette idée, cp. Hippol. 839, où Thésée, ayant appris la mort subite de Phèdre, s'écrie : Ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέφθισο.

655. Έτι γάρ.... φρήν, mon cœur agite encore deux idées qui se combattent,

c'est-à-dire: mon cœur flotte incertain entre deux partis. Hésychius explique μέμονε par θέλει, όρμα. Cí. Homère, Il. XVI, 435: Διχθά δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσίν όρμαίνοντι.

660. Έλληνικῶς. D'une manière qui indique qu'elle ne prétend pas sculement être Grecque, mais qu'elle l'est en esset.

668. Ως κοινά.... καλῶς, en personne qui prend sa part de bonheur, si Argos est prospère.

## ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έρθης με μιχρόν ταὐτὰ δὲ φθάσας λέγεις, πλὴν ἔν τὰ γάρ τοι βασιλέων παθήματα ἴσασι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἦν. — ᾿Ατὰρ διῆλθον χἄτερον λόγον τινά.

670

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίν'; Εἰς τὸ χοινὸν δοὺς ἄμεινον ἄν μάθοις.

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Αἰσχρὸν θανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος κοινἢ τ' ἔπλευσα, δεῖ με καὶ κοινἢ θανεῖν. Καὶ δειλίαν γὰρ καὶ κάκην κεκτήσομαι Άργει τε Φωκέων τ' ἐν πολυπτύχῳ χθονὶ, δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι, πολλοὶ γὰρ κακοὶ,

675

NC. 669. Palatinus: ταῦτα et φράσας. Bergk propose: ταὐτὰ δ' ἐκφράσας ἔχεις. — 670. Hermann a corrigé la leçon τὰ γὰρ τῶν βασιλέων. — 672. Manuscrits: διῆλθε. La correction de Seidler: διῆλθον, est nécessaire, quoi qu'on en ait dit. La réponse d'Oreste se rapporte évidemment à un raisonnement que Pylade a fait à part soi. La réplique de Pylade (v. 674) s'accorde aussi mieux avec διῆλθον. — 675. Les conjectures κοινῆ δὲ πλεύσας (Elmsley) et κοινῆ 'ξέπλευσα (Badham) sont inutiles.

670. Πλην εν. Il est évident que εν désigne le point qui sera expliqué dans la phrase immédiatement suivante (τὰ γάρ.... ην) et liée à celle-ci au moyen de la particule γάρ « en esset ». On ne doit pas entendre par εν le nouveau sujet auquel Pylade passera au vers 672.

674. Πάντε;, ών ἐπιστροφή τις ήν, tous ceux qui ont eu quelque commerce avec les hommes, qui sont visités pur des étrangers. Cp. Homère, Od. I, 477: Έπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἢν ἀνθρώπων, επτ il avait beaucoup de commerce avec les hommes. Euripide, Hel. 440 : Κατθανεί Ελλην πεφυχώς, οίσιν ούχ έπιστροφαί, à qui l'accès de ce pays est interdit. 1b. 89 : Τί Νείλου τούσδ' ἐπιστρέφει γύας; — Grotius traduisait : « Sciunt, « sciendi cura quos aliqua occupat. » D'autres rapportent ών à βασιλέων ou à παθήματα, et pensent que la phrase incidente signifie : « dont les hommes se sont quelque peu occupés. »

673. Pylade ayant dit qu'il a encore sait un autre raisonnement (ἀιάρ διηλθον χά-

τερον λόγον τινά), Oreste répond: Τίν'; είς τὸ κοινὸν δοὺς ἄμεινον ᾶν μάθοις, lequel? en le communiquant, tu le comprendras, sans doute, mieux. Hermann cite à propos Platon, Phèdre, p. 238 B: Λεχθὲν δὲ ἡ μὴ λεχθὲν πάντως σαφέστερον, et Lysis, p. 248 E: Εἰκότως γε, ἢν δ' ἐγώ ἀλλ' ὧδε ἴσως ἀκολουἡσεις, οἰμαι δὲ καὶ ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι ὅ τι λέγω. — Ce vers et le précédent ouvrent la seconde partie de ce dialogue, comme les deux monostiques 657 sq. en avaient ouvert la première partie.

675. Καὶ est le corrélatif de τε. S'il y avait κοινή τ' ἐπλευσα, καί με δεῖ κοινή θανείν, personne n'aurait songé à modifier le texte. Euripide a rapproché καί du second κοινή pour mieux faire ressortir l'antithèse. [Kæchly.] Cp. d'ailleurs les vers 599 sq., auxquels Pylade répond ici en se servant de la même image.

676. Δειλίαν πεκτήσομαι équivaut à δειλίας δόξαν πεκτήσομαι. Voy. la note sur δύσκλειαν έκτήσαντο καὶ ραθυμίαν. Méd. 218.

προδούς σεσῶσθαί σ' αὐτὸς εἰς οἴκους μόνος, ἢ κἀρεδρεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασιν ράψαι μόρον σοι σῆς τυραννίδος χάριν, ἔγκληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν. Ταῦτ' οὖν φοδοῦμαι καὶ δι' αἰσχύνης ἔχω, κοὐκ ἔσθ' ὅπως οὐ χρὴ συνεκπνεῦσαί μέ σοι καὶ συσφαγῆναι καὶ πυρωθῆναι δέμας, φίλον γεγῶτα καὶ φοδούμενον ψόγον.

680

685

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὐφημα φώνει τὰμὰ δεῖ φέρειν κακά ταῦτ' ἔστιν ἡμῖν, εἴ σε συμμοχθοῦντ' ἐμοὶ κτενῶ τὸ μὲν γὰρ εἰς ἔμ' οὐ κακῶς ἔχει,

690

NC. 679. Προδούς σεσῶσθαί σ' αὐτός, correction d'Elmsley pour προδούς σε σώζεσθ' αὐτός. L'élision de la diphthongue de σώζεσθαι ne semble pas admissible dans la tragédie. Cf. d'ailleurs vers 607. -- 680. "Η κάφεδρεύσας, excellente correction de Lobeck pour η καὶ φονεύσας. Bergk propose φονεῦσαί σ' et, au vers suivant, ράψας. — 682. Ce vers est condamné sans motif suffisant par Dindorf, Nauck et Bergk. — 687. Porson a proposé φέρειν ἐμέ. Bergk: τἄμ' ἄ)ις φέρειν κακά. — 690. Ταῦτ', conjecture de L. Dindorf, dénature le sens de ce passage (voir la note explicative).

679. Προδούς σεσῶσθαί σ(ε). La place donnée au pronom σε met en relief l'idée de σεσῶσθαι, opposée à celle de προδούς. Cp. Hécube, 503, et Ion, 293: Καὶ πῶς ξένος σ' ὧν ἔσχεν οὖσαν ἐγγενῆ.

680-682. Voici le sens de ces trois vers: « Ou bien même, η κ(αὶ), dirat-on qu'à l'affût d'une maison bouleversée, νοσούσι (par la mort d'Agamemnon et la démence d'Oreste), j'ai tramé ta mort afin de m'emparcr de ton sceptre, en ma qualité d'époux de ta sœur, devenue héritière. » — '(Ε)φεδρεύσας έπὶ νοσούσι δώμασιν. Aristote, Polit. II, 1x, dit que les Ilotes sont un danger permanent pour Sparte : ὧσπερ γὰρ ἐφεδρεύοντες τοῖς ἀτυχήμασι διατελοῦσιν. — Έγκληρον équivaut à ἐπίκληρον. — Γαμῶν, ayant épousé, étant l'époux. Le présent est mis pour le passé : cp. le vers 23, et Eschyle, Prom. 407: Θνητοϊς γὰρ γέρα Πορών ἀνάγκαις ταϊσδ' ὑπέζευγμαι τάλας Ναρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι πυρὸς Πηγὴν κλοπαίαν,-ἢ διδάσκαλος τέχνης Πάσης βροτοῖς πέφηνε. On pourrait facilement multiplier les exemples.

687. Τάμὰ δεῖ φέρειν κακά. Oreste dit qu'il ne peut faire autrement que de porter ses malheurs; mais qu'il ne veut pas y ajouter les malheurs de l'ami. Cette dernière idée est rendue, sous une autre forme, dans le vers suivant.

689-694. "Ο γὰρ σύ.... κτενῶ, la douleur et la honte dont tu parles, elles tomberont sur moi, si je te fais mourir, toi, le compagnon volontaire de mes infortunes. Oreste ne dit pas qu'il a les mêmes raisons (ταῦτ' ἐστὶν ἡμῖν) que Pylade de refuser le sacrifice de l'ami; il dit que c'est lui qui a ces raisons (ταῦτ' ἐστὶν ἡμῖν), et que Pylade ne les a pas....

πράσσονθ' & πράσσω πρός θεῶν, λύειν βίον. Σύ δ' δλδιός τ' εἶ χαθαρά τ', οὐ νοσοῦντ', ἔχεις μέλαθρ', εγώ δε δυσσεδή και δυστυχή. Σωθείς δε παιδας εξ εμής όμοσπόρου 695 χτησάμενος, ην έδωχά σοι δάμαρτ' έχειν, όνομά τ' έμοῦ γένοιτ' αν, οὐδ' ἄπαις δόμος πατρῷος ούμὸς ἐξαλειφθείη ποτ' ἄν. Άλλ' έρπε καὶ ζῆ καὶ δόμους οἴκει πατρός. Όταν δ' ἐς Ἑλλάδ' ἵππιόν τ' Άργος μόλης, 700 πρός δεξιας σε τησδ' ἐπισχήπτω τάδε. τύμδον τε χῶσον κἀπίθες μνημεῖά μοι, και δάκρυ' άδελφή και κόμας δότω τάφω. Άγγελλε δ' ώς δλωλ' ύπ' Άργείας τινός γυναικός, άμφὶ βωμόν άγνισθεὶς φόνω. 705 Καὶ μὴ προδῷς μου τὴν χασιγνήτην ποτὲ, έρημα χήδη χαὶ δόμους όρῶν πατρός.

NC. 692. Manuscrits: λήσειν, avec la variante λήγειν; peut-être aussi λύσειν. Is. Vossius: λύειν. Badham: λιπεῖν. — 707. L'ancienne vulgate: δόμους προδούς, ainsi que ὡς πόλλ' pour ὧ πόλλ' au vers 710, vient de l'édition Aldine.

692. Πράσσονδ' ἃ πράσσω πρὸς θεῶν, me trouvant dans la situation (infortunée) où les dieux m'ont jeté. — Λύειν βίον, vitam solvere, vita defungi, indique mieux que λιπεῖν βίον que c'est une délivrance pour Oreste que de mourir.

695-696. Σωθείς.... χτησάμενος, ayant eu des enfants après avoir échappé à la mort. Les Grecs subordonnent ainsi deux ou même plusieurs participes l'un à l'autre.

697-698. Όνομα τ' ἐμοῦ γένοιτ' ἄν est irrégulier, à la suite de κτησάμενος. Nous dirions : « Tu pourras perpétuer mon nom ». Mais les Grecs ne craignaient pas ces licences d'un langage qui se laisse aller naturellement. Cf. Hipp. 33 et la note. L'ombre de Clytemnestre dit chez Eschyle, Eum. 400: Παθοῦσα δ' οῦτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, Οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται. — Pour ce qui est des idées exprimées dans ces deux vers, Oreste entend qu'en épousant Électre, le seul enfant survivant et l'héritière d'Agamemnon, Pylade perpétue, non la maison de Strophius, son propre père, mais la maison d'Agamem-

non. Les enfants qui naîtront de ce mariage seront des Atrides, et Oreste sera l'objet de leur culte domestique. Voir, sur les principes qui réglaient chez les Grecs la succession des filles, ou plutôt la transmission des biens et du culte par les filles, Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 90.

699. Δόμους οίχει πατρός. D'après ce qu'on a vu dans la note précédente, il faut entendre la maison du père d'Oreste.

700. Ἰππιόν τ' Ἄργος. On cite Ἄργος ἐς Ἰππόδοτον, Homère, Il. III, 75 et passim. Ces épithètes rappellent les guerriers nobles, qui combattent à cheval.

702. Τύμδον τε χῶσον. Ce tombeau ne peut être qu'un cénotaphe. Voilà, d'ailleurs, les commencements de ce culte domestique que nous avons rappelé aux vers 697 sq.

704-705. Construisez: ἀγνισθεὶς φόνφ ὑπὸ ᾿Αργείας τινὸς γυναικός, purifié pour la mort (c'est-à-dire: dévoué au sacrifice au moyen de l'eau lustrale) par une femme d'Argos. Cf. v. 40 et v. 622.

707. Ερημα κήδη.... πατρός, voyant

Καὶ χαῖρ' ἐμῶν γὰρ ςίλτατόν σ' εὐρον φίλων, ὧ συγχυναγὲ καὶ συνεχτραφεὶς ἐμοὶ, Ἡμᾶς δ' ὁ Φοῖβος μ.άντις ῶν ἐψεύσατο τέχνην δὲ θέμενος ὡς προσώταθ' Ἑλλάδος ἀπήλασ' αἰδοῖ τῶν πάρος μαντευμάτων. Ὠι πάντ' ἐγὼ δοὺς τὰμὰ καὶ πεισθεὶς λόγοις, μητέρα καταχτὰς αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι.

715

710

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έσται τάφος σοι, καὶ κασιγνήτης λέχος οὐκ ἂν προδοίην, ὧ τάλας, ἐπεὶ οὕ σ' ἐγὼ βλέποντα μᾶλλον ἢ θανόνθ' ἔξω φίλον. Ατὰρ τὸ τοῦ θεοῦ σ' οὐ διέφθορέν γέ πω μάντευμα, καίτοι γ' ἐγγὺς ἔστηκας φόνου. Άλλ' ἔστιν ἔστιν ἡ λίαν δυσπραξία λίαν διδοῦσα μεταβολὰς, ὅταν τύχη.

720

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σίγα· τὰ Φοίδου δ' οὐδὲν ὡφελεῖ μ' ἔπη·

NC. 713. Manuscrits: ἀπήλασεν. — 717-718. On lisait: ἐπεί σ' ἐγὼ [ θανόντα μᾶλλον ἢ βλέπονθ' ἔξω φίλον, car tu me seras plus cher mort que vivant. Pourquoi cela? La tragédie grecque aime les sentiments naturels. Euripide a dû écrire: ἐπεὶ οῦ σ' ἐγὼ βλέποντα μᾶλλον ἢ θανόνθ'. L'omission de οὐ après ἐπεί a entraîné la transposition des deux participes. — 719. Manuscrits: τὸ τοῦ θεοῦ γ' οὺ διέφθειρέν μέ πω, ου διέφθορέν μέ πω. Vulgate: σέ πω. Nauck a transposé les enclitiques γε et σε. — 720. « Καίτοι γ' vix sanum. » [Nauck.] Peut-être: καίπερ ἐγγὺς ἐστῶτος φόνου.

dans quel abandon se trouvent la famille à laquelle tu t'es allié (en épousant Électre) et la maison de mon père.

709. ΤΩ συγκυναγὲ καὶ συνεκτρασεὶς ἐμοί. La chasse faisait partie de l'éducation d'un jeune Grec. En parlant des anciennes institutions d'Athènes, Isocrate dit, Aréop. 45: Τοὺς δὲ βίον Ικανὸν κεκτημένους περὶ τὴν Ιππικὴν καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τὰ κυνηγέσια.... ἡνάγκασαν διατρίδειν.

742. Τέχνην θέμενος équivant à τεχνησάμενος, δόλφ χρησάμενος. La traduction « m'ayant dressé un piége » n'est pas tout à fait exacte. Ne négligeons pas la dissérence entre θέμενος et θείς. 713. Τῶν πάρος μαντευμάτων. Il faut entendre l'oracle qui ordonnait à Oreste de tuer sa mère.

717-718. Ἐπεὶ οὖ σ' ἐγὼ ... φίλον, quandoquidem te non vivum magis quam mortuum carum habebo, car, mort, tu ne me seras pas moins cher que vivant. — La synérèse ἐπεὶ οὖ se trouve chez les poëtes attiques, comme chez Homère.

721-722. Ἐστιν... διδοῦσα μεταδολάς, elle permet des changements, elle se prête aux révolutions. — "Όταν τύχχ, α quim ita fors tulerit. »

724. Γυνή γάρ... L'arrivée de la prê-

725

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άπέλθεθ' ύμεῖς καὶ παρευτρεπίζετε τάνδον μολόντες τοῖς ἐφεστῶσι σφαγῆ. — Δέλτου μὲν αίδε πολύθυροι διαπτυχαὶ, ἔένοι, πάρεισιν & δ' ἐπὶ τοῖσδε βούλομαι, ἀκούσατ' οὐδεὶς αὐτὸς ἐν πόνοις ἀνὴρ ὅταν τε πρὸς τὸ θάρσος ἐκ φόδου πέση. Ἐγὼ δὲ ταρδῶ μὴ ἀπονοστήσας χθονὸς θῆται παρ' οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς ὁ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς Άργος φέρειν.

730

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχανεῖς πέρι;

"Ορχον δότω μοι τάσδε πορθμεύσειν γραφάς [πρὸς "Αργος, οἶσι βούλομαι πέμψαι φίλων].

735

NC. 727. Πολυθυροι, chez Aristote, Rhét. III, 6. Les manuscrits d'Euripide portent πολύθρηνοι. — 728. Pierson a corrigé la leçon ξένοις. — 729. Manuscrits: αὐτός. — 731. Kirchhoff veut χθόνα. Köchly écrit δόμον. — 733. Palatinus: ὅταν δέ, changé par la seconde main en: ὁ τόνδε. — 736. Ce vers, suspect à Badham, a été mis entre crochets par Nauck.

tresse est la raison pour laquelle Pylade doit se taire, et aussi celle qui fait qu'Oreste se considère comme perdu, malgré l'oracle d'Apollon.

725. Yusi: Iphigénie s'adresse aux hommes qui ont gardé les prisonniers pendant l'absence de la prêtresse : voy. v. 638. Elle les avait déjà renvoyés sous le même prétexte au vers 470.

727. Δέλτου πολύθυροι διαπτυχαί. Cette périphrase poétique, pour désigner une lettre plusieurs sois pliée, a pour point de départ un trope usuel. Les Attiques appelaient les plis d'une lettre θύρας ou θυρίδας, et ils disaient en particulier γραμματείον δίθυρον (voy. Pollux, Onom. IV, 18; X, 57, et Hésychius, art. Oupiδος). Aristote, Rhet. III, 6, cite notre passage en faisant observer que l'emploi du pluriel pour le singulier est un moyen de donner de la dignité au discours : (Είς δγχον της λέξεως συμβάλλεται) χαλ τὸ ἐν πολλά ποιεῖν, ὅπερ οἱ ποιηταὶ ποιούσιν ένδς δντος λιμένος δμως λέγουσι « λιμένας είς Άχαϊκούς, » καὶ « δέλτου μέν αίδε πολύτυροι διαπτυχαί.»

729-730. Οὐδεὶς... πέση. Les hommes ne sont pas les mêmes sous le coup d'un danger et lorsque, la crainte passée (έχ φόδου), ils reviennent à la confiance. Πίπτειν έχ τινος είς τι, être jeté, passer, d'une situation à une autre.

731. 'Απονοστήσας χθονός, revenu de ce pays. Il est vrai que le verbe ἀπονοστεῖν se construit plutôt avec l'accusatif du lieu où l'on retourne qu'avec le génitif du lieu que l'on quitte. Voy. NC.

735. Comme tout ce dialogue est en monostiques, la symétrie semble demander qu'Iphigénie ne réponde pas ici par un distique. Faisons d'ailleurs remarquer que, grâce à la suppression du vers 736, le morceau relatif au serment se compose de deux groupes de neuf vers : le premier (734-743) échangé entre Oreste et Iphigénie, le second (744-752) échangé entre Iphigénie et Pylade. Avec le vers 753 on passe à un autre sujet.

Ή κάντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί χρημα δράσειν η τί μη δράσειν; λέγε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ γῆς ἀφήσειν μὴ θανόντα βαρβάρου. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Δίχαιον εἶπας πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἄν;

740

ΟΡΕΣΤΗΣ:

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πείσω σφε, καὐτή ναὸς εἰσδήσω σκάφος.

"Ομνυ σύ δ' έξαρχ' δρχον δστις εὐσεβής.

Δώσω, λέγειν χρή, τήνδε τοῖσι σοῖς φίλοις.
ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τοῖς σοῖς φίλοισι γράμματ' ἀποδώσω τάδε.

745

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Κάγω σε σώσω χυανέας έξω πέτρας.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τίν' οὖν ἐπόμνυς τοισίδ' ὅρχιον θεῶν;

Άρτεμιν, εν ήσπερ δώμασιν τιμάς έχω.

NC. 737. Nauck propose τῶνδε pour τῷδε. — 742. Palatinus et Florentinus: ναί. πείσω σφε. La glose ναί est supprimée dans quelques manuscrits secondaires. — 744. Τοῖσι σοῖς φίλοις, correction de Bothe pour τοῖς ἐμοῖς φίλοις, qui est une mauvaise leçon dont l'origine s'explique facilement. D'autres écrivent δώσειν ου δώσεις pour δώσω. Les anciennes éditions attribuent δώσω à Pylade. — 746. Markland a corrigé la leçon ἐπόμνυς τοῖσιν.

737. Ή... τοὺς αὐτοὺς λόγους; Lui rendras-tu serment pour serment?

740. Πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἀν; sous-entendu ἄλλως. Cf. la note sur le vers 4239 d'Iph. Aul.

742. Καὐτὴ ναὸς εἰσδήσω σκάφος, et moi-même je ferai monter (Pylade) à bord d'un vaisseau.

743. Όμνυ.... εὐσεδή:. « Tu, Pylades, « jura; tu vero, Iphigenia, præi verba « jusjurandi cujuslibet quod pium sit. » [Heath.]

746. Κυανέας.... πέτρας. Cf. v. 241.

747. Τίν' οὖν ἐπόμνυς τοισίδ' δρχιον θεῶν; en invoquant quel dieu comme témoin et garant de ce serment?

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

'Εγὼ δ' ἄναχτά γ' οὐρανοῦ, σεμνὸν Δία.

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εὶ δ' ἐχλιπών τὸν ὅρχον ἀδιχοίης ἐμέ;

750

## ΠΥΛΑΔΗΣ.

Άνοστος εἴην. Τί δὲ σὺ, μὴ σώσασά με; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μήποτε κατ' Άργος ζῶσ' ἴχνος θείην ποδός. — ΠΥΛΑΔΗΣ.

Άχουε δή νυν ον παρήλθομεν λόγον.

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άλλ' οὔτις ἔστ' ἄχαιρος, ἢν χαλῶς ἔχη.

## ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έξαίρετον μοι δὸς τόδ', ἤν τι ναῦς πάθη, χὴ δέλτος ἐν κλύδωνι χρημάτων μέτα ἀφανὴς γένηται, σῶμα δ' ἐκσώσω μόνον, τὸν ὅρκον εἶναι τόνδε μηκέτ' ἔμπεδον.

755

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άλλ' οἶσθ' δ δράσω; πολλὰ γὰρ πολλῶν χυρεῖ. Τἀνόντα κὰγγεγραμμέν' ἐν δέλτου πτυχαῖς λόγῳ φράσω σοι πάντ' ἀναγγεῖλαι φίλοις. Έν ἀσφαλεῖ γάρ' ἢν μὲν ἐχσώσης γραφὴν,

760

NC. 749. Nauck propose: ἀνάκτορ' οὐρανοῦ. — 754. Bothe a corrigé d'une manière évidente la leçon inintelligible, quoi que certains éditeurs en aient dit, ἀλλ' αὖτι; ἔσται καινός. La conjecture de Pierson: ἀλλ' αὖθι; ἔσται καιρός n'est pas satisfaisante. — 756. Köchly propose σελμάτων μέτα. — 761. Elmsley voulait ἀπαγγεῖλαι. Voir la note explicative.

754. 'Αλλ' οὕτις....ἔχη. Comme Pylade demande à ajouter une chose dont on a oublié de parler, Iphigénie répond qu'il y a toujours de l'à-propos à parler d'une chose qui est bonne à dire.

765. Έξαίρετόν μοι δός τόδ(ε), «excep-« tionem mihi hanc da. »

756. Χρημάτων μέτα. Ces mots, qui sont opposés à σῶμα μόνον (vers 757), indiquent que Pylade fera tous ses efforts pour conserver la lettre, et qu'il ne se croirait délié de son serment que dans le cas

où le vaisseau périrait avec tous les biens.

759. Πολλά γάο πολλών πυρεί, « multa « enimmulta obtinent, aut: per plurima plu-« rimis prospicitur. » [Heath.] Beaucoup de précautions font beaucoup réussir, c'està dire : on arrive d'autant plus sûrement au but, qu'on prend plus de précautions.

761. 'Αναγγείλαι, rapporter, redire ce que je vais te dire. Ailleurs ἀναγγέλλειν se dit du rapport fait au retour d'une mission; mais ce sens ne convient pas à ce passage.

αύτη φράσει σιγῶσα τὰγγεγραμμένα. ἢν δ' ἐν θαλάσση γράμματ' ἀφανισθῆ τάδε, τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί.

765

## ΠΥΛΑΔΗΣ.

Καλῶς ἔλεξας τῶν τε σῶν ἐμοῦ θ' ὕπερ. Σήμαινε δ' ῷ χρὴ τάσδ' ἐπιστολὰς φέρειν πρὸς "Αργος ὅ τι τε χρὴ κλύοντά σου λέγειν.

## ІФІГЕНЕІА.

"Αγγελλ' 'Ορέστη, παιδί τὰγαμέμνονος' ή 'ν Λύλίδι σφαγεῖσ' ἐπιστέλλει τάδε ζῶσ' 'Ιφιγένεια, τοῖς ἐχεῖ δ' οὐ ζῶσ' ἔτι.

770

#### ΟΡΕΣΤΗΣ

Ποῦ δ' ἔστ' ἐχείνη; χατθανοῦσ' ήχει πάλιν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Ηδ" ἢν ὁρᾶς σύ μὴ λόγοις ἔχπλησσέ με. Κόμισαί μ' ἐς ᾿Αργος, ὧ σύναιμε, πρὶν θανεῖν, ἐχ βαρβάρου γῆς χαὶ μετάστησον θεᾶς σραγίων, ἐρ' οἶσι ξενοφόνους τιμὰς ἔχω.

775

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ' ὄνθ' εύρήμεθα; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Η σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι,

NC. 765. Peut-être : σώσεις ἄμα. [Heimsoeth, Kritische Studien, I, p. 68.] — 766. M. Haupt a corrigé la leçon τῶν θεῶν ἐμοῦ θ' ὕπερ. — 769. Manuscrits : τῷ ἀχαμέμνονος. — 773. Probablement : μὴ λόγων. [Seidler.] — 776. Palatinus : ξενο-κτόνους.

763. Φράσει σιγῶσα. Il ya ici le germe de l'énigme que Sapho proposait dans une comédie d'Antiphane (Athénée, X, p. 450 E): Έστι φύσις θήλεια βρέφη σώζουσ' ὑπὸ κόλποις Αὐτῆς. "Οντα δ' ἀφωνα βοὴν ἴστησι γεγωνὸν Καὶ διὰ πόντιον οἰδμα και ἡπείρου διὰ πάσης Οἰς ἐθελει θνητών κτέ.

765. Τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις. C'est sans doute à dessein, et non par inadvertance, que la lettre sigma est si souvent répétée dans ces mots. Voy. la note sur le vers 476 de Médee.

767-768. Σήμαινε δ' ῷ χρή, indica eum cui debeo.... La tournure de la question indirecte serait σήμαινε δτφ χρή (indica cui debeam); et c'est cette tournure qu'on voit dans le second membre de phrase : ὅ τι τε χρή.

773. Μὴ λόγοις (sous-entendu τοῖς σοῖς) ἔχπλησσέ με (sous-entendu τῶν ἔμῶν λόγων), ne me fais pas, en parlant, perdre la suite de ce que je récite de mémoire. Voy. NC.

778. 'Acαία, une cause de malédiction. Voy. Hipp. 1415 et Med. 604, avec les notes. Ορέσθ', ἵν' αὖθις ὄνομα δὶς κλύων μάθης. ΟΡΕΣΤΗΣ.

ο θεοί.

## ІФІГЕНЕІА.

Τί τοὺς θεοὺς ἀναχαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδέν πέραινε δ' εξέβην γάρ άλλοσε.

781

ІФІГЕНЕІА.

Τάχ' οὖν ἐρωτῶν σ' εἰς ἄπιστ' ἀφίξεται λέγ' οῦνεκ' ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου θεὰ Αρτεμικ ἔσωσέ μ', ἢν ἔθυσ' ἐμὸς πατὴρ, δοκῶν ἐκ ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, εἰς τείνοε δ' ῷκισ' αἶαν. Αἴδ' ἐπιστολαὶ, τίο' ἐστὶ τὰν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα.

**785** 

## ΠΥΛΑΔΗΣ.

'Ω ράδιοις δρασισι περιβαλούσά με, κάλλιστα δ' όμόσασ', οὐ πολύν σχήσω χρόνον, τὸν δ' δρασν δν αατώμοσ' ἐμπεδώσομεν. 'Ιδού, ξέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμί τε,

790

NC. 780-784. C'est avec raison que Hermann a rendu à Oreste l'exclamation ω θεοί et le vers 784, qu'on attribuait à Pylade. Dans ce qui précède, Oreste a déjà deux fois interrompu Iphigénie; Pylade sait se contenir jusqu'à la fin. — 782. Les manuscrits portent ἀφίξομαι, et ils donnent ce vers à Pylade. Dindorf et Nauck s'en délarrassent en le déclarant interpolé. Hermann et Hartung l'insèrent après 844 ou avant 840, non sans le modifier considérablement. Mais ce vers n'est ni interpolé, ni transposé. Il faut le laisser à sa place, en le donnant à Iphigénie. C'est ce qu'a déjà compris Markland, qui voulait écrire: τάχ' οὖν σ' ἐρωτῶσ'. En dernier lieu, Heimsoeth a proposé: τάχ' οὖν σ' ἔροιτ' ἀν πῶς ἀπυστος ψχόμην. Il sussit de changer ἀφίξομαι en ἀφίξεται. — 787. Ταῦτ' ἐστὶ τὰν δέλτοισιν chez Plutarque, Αρορλικ. p. 482 E. Les manuscrits d'Euripide portent: τάδ' ἐστὶν ἐν δέλτοισιν. — 789. Variante: ὁμόσας.

779. <sup>°</sup>I ' αὐθις... μάθης. Il est évident que ces mots s'adressent à Pylade, et ne font point partie du contenu de la lettre.

780. Έν τοῖ: ἐμοῖς, « in meis rebus. « quarum tua nihil interest. » [Brodæus.]

782. Τάχ' οὖν.... ἀφίξεται, en t'interrogeant i! (Oreste) rencontrera sans doute un point qu'il ne pourra croire. Dans les vers suivants Iphigénie indique comment il faudra expliquer cette circonstance incroyable. Ces vers, qui contiennent des instructions verbales (λέγ' οῦνεχ' ἔλαφον....)

destinées à compléter et à éclairer la lettre, sont annoncés et amenés par le vers 782.

783-784. En récitant ces deux vers, il faut appuyer sur έλαφον, qui est le mot le plus important de toute la phrase. De cette manière l'auditeur comprendra que le relatif ην, bien que placé immédiatement après μ(ε) et séparé de έλαφον, se rapporte cependant à ce dernier mot.

791. Ἀποδίδωμί τε. Le verbe ἀποδιδόvai ne veut pas simplement dire « donner, » mais « donner à qui de droit ». αύτη φράσει σιγῶσα τὰγγεγραμμένα. 

ἢν δ' ἐν θαλάσση γράμματ' ἀφανισθῆ τάδε, 
τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί.

765

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Καλῶς ἔλεξας τῶν τε σῶν ἐμοῦ θ' ὅπερ. Σήμαινε δ' ῷ χρὴ τάσδ' ἐπιστολὰς φέρειν πρὸς "Αργος ὅ τι τε χρὴ κλύοντά σου λέγειν.

#### ІФІГЕНЕІА.

'Αγγελλ' 'Ορέστη, παιδί τάγαμέμνονος '
ή 'ν Αὐλίδι σραγεῖσ' ἐπιστέλλει τάδε
ζῶσ' 'Ιφιγένεια, τοῖς ἐχεῖ δ' οὐ ζῶσ' ἔτι.

770

#### ΟΡΕΣΤΗΣ

Ποῦ δ' ἔστ' ἐχείνη; χατθανοῦσ' ήχει πάλιν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Πδ' ἢν ὁρᾶς σύ μὴ λόγοις ἔκπλησσέ με. Κόμισαί μ' ἐς Αργος, ὧ σύναιμε, πρὶν θανεῖν, ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ μετάστησον θεᾶς σραγίων, ἐρ' οἶσι ξενοφόνους τιμὰς ἔχω.

775

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ' ὄνθ' εύρήμεθα; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Η σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι,

NC. 765. Peut-étre : σώσεις ἄμα. [Heimsoeth, Kritische Studien, I, p. 68.] — 766. M. Haupt a corrigé la leçon τῶν θεῶν ἐμοῦ θ' ὕπερ. — 769. Manuscrits : τῷ γαμέμνονος. — 773. Probablement : μὴ λόγων. [Seidler.] — 776. Palatinus : ξενο- πτόνους.

763. Φράσει σιγῶσα. Il ya ici le germe de l'énigme que Sapho proposait dans une comédie d'Antiphane (Athénée, X, p. 450 E): "Εστι φύσις θήλεια βρέφη σώζουσ' ὑπὸ κόλποις Αὐτῆς. "Οντα δ' ἀρωνα βοὴν ἴστησι γεγωνὸν Καὶ διὰ πόντιον οἶδμα και ἡπείρου διὰ πάσης Οἰς ἐθέλει θνητών κτέ.

765. Τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις. C'est sans doute à dessein, et non par inadvertance, que la lettre sigma est si souvent répétée dans ces mots. Voy. la note sur le vers 476 de Médée.

767-768. Σήμαινε δ' ῷ χρή, indica eum cui debeo... La tournure de la question indirecte serait σήμαινε ὅτῷ χρή (indica cui debeam); et c'est cette tournure qu'on voit dans le second membre de phrase : ὅ τι τε χρή.

773. Μὴ λόγοις (sous-entendu τοῖς σοῖς) ἔκπλησσέ με (sous-entendu τῶν ἐμῶν λόγων), ne me fais pas, en parlant, perdre la suite de ce que je récite de mémoire. Voy. NC.

778. <sup>2</sup>Αραία, une cause de malédiction. Voy. Hipp. 1445 et Med. 604, avec les notes. Ορέσθ', ἵν' αὖθις ὄνομα δὶς κλύων μάθης. ΟΡΕΣΤΗΣ.

ο θεοί.

## ІФІГЕНЕІА.

Τί τοὺς θεοὺς ἀναχαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς;

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδέν πέραινε δ' εξέδην γάρ άλλοσε.

781

## ІФІГЕНЕІА.

Τάχ' οὖν ἐρωτῶν σ' εἰς ἄπιστ' ἀρίξεται '
λέγ' οὕνεκ' ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου θεὰ
 Αρτεμις ἔσωσέ μ', ἢν ἔθυσ' ἐμὸς πατὴρ, δοχῶν ἐς ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, 
εἰς τήνδε δ' ῷχισ' αἶαν. Αίδ' ἐπιστολαὶ, 
τάδ' ἐστὶ τὰν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα.

785

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

<sup>7</sup>Ω ράδιοις δρχοισι περιβαλοῦσά με, χάλλιστα δ' όμόσασ', οὐ πολύν σχήσω χρόνον, τὸν δ' δρχον δν χατώμοσ' ἐμπεδώσομεν. <sup>7</sup>Ιδού, ξέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμί τε,

790

NC. 780-781. C'est avec raison que Hermann a rendu à Oreste l'exclamation ω θεοί et le vers 781, qu'on attribuait à Pylade. Dans ce qui précède, Oreste a déjà deux fois interrompu Iphigénie; Pylade sait se contenir jusqu'à la fin. — 782. Les manuscrits portent ἀφίξομαι, et ils donnent ce vers à Pylade. Dindorf et Nauck s'en débarrassent en le déclarant interpolé. Hermann et Hartung l'insèrent après 841 ou avant 810, non sans le modifier considérablement. Mais ce vers n'est ni interpolé, ni transposé. Il faut le laisser à sa place, en le donnant à Iphigénie. C'est ce qu'a déjà compris Markland, qui voulait écrire: τάχ' οὖν σ' ἐρωτῶσ'. En dernier lieu, Heimsoeth a proposé: τάχ' οὖν σ' ἔροιτ' ἀν πῶς ἄπυστος ψχόμην. Il sussit de changer ἀφίξομαι en ἀφίξεται. — 787. Ταῦτ' ἐστὶ τὰν δέλτοισιν chez Plutarque, Apophth. p. 482 E. Les manuscrits d'Euripide portent: τάδ' ἐστὶν ἐν δέλτοισιν. — 789. Variante: ὁμόσας.

779. 'I' αὐθις... μάθης. Il est évident que ces mots s'adressent à Pylade, et no font point partie du contenu de la lettre.

780. Έν τοῖς ἐμοῖς, « in meis rebus. « quarum tua nihil interest. » [Brodæus.]

782. Τάχ' οὖν.... ἀφίξεται, en t'interrogeant i! (Oreste) rencontrera sans doute un point qu'il ne pourra croire. Dans les vers suivants Iphigénie indique comment il faudra expliquer cette circonstance incroyable. Ces vers, qui contiennent des instructions verbales (λέγ' οῦνεχ' ἔλαφον....)

destinées à compléter et à éclairer la lettre, sont annoncés et amenés par le vers 782.

783-784. En récitant ces deux vers, il faut appuyer sur ἐλαφον, qui est le mot le plus important de toute la phrase. De cette manière l'auditeur comprendra que le relatif ñv, bien que placé immédiatement après μ(ε) et séparé de ἔλαφον, se rapporte cependant à ce dernier mot.

791. Ἀποδίδωμί τε. Le verbe ἀποδιδόναι ne veut pas simplement dire « donner, » mais « donner à qui de droit ». 'Ορέστα, τῆσδε σῆς κασιγνήτης πάρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δέχομαι · παρείς δὲ γραμμάτων διαπτυχάς, τὴν ἡδονὴν πρῶτ' οὐ λόγοις αἰρήσομαι. <sup>\*</sup>Ω φιλτάτη μοι σύγγον', ἐχπεπληγμένος δμως σ' ἀπίστω περιδαλών βραχίονι εἰς τέρψιν εἴμι, πυθόμενος θαυμάστ' ἐμοί.

795

ΧΟΡΟΣ.

Ξεῖν', οὐ διχαίως τῆς θεοῦ τὴν πρόσπολον χραίνεις ἀθίχτοις περιδαλών πέπλοις χέρα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ω σθγκασιγνήτη τε κάκ ταὐτοῦ πατρὸς Αγαμέμνονος γεγῶσα, μή μ' ἀποστρέφου, ἔχουσ' ἀδελφὸν, οὐ δοκοῦσ' ἕξειν ποτέ.

800

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έγω σ' άδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσει λέγων; Τό τ' Ἄργος αὐτῷ μέλετον ή τε Ναυπλία.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἔστ' ἐχεῖ σὸς, ὧ τάλαινα, σύγγονος.

805

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Αλλ' ή Λάχαινα Τυνδαρίς σ' ἐγείνατο;

NC. 793. Badham: ἀναπτυχάς. — 795. L'ancienne vulgate ἐκπεπληγμένη vient de l'édition Aldine. — 796. Όμως σ' ἀπίστω, excellente correction de Markland pour ὅμως ἀπιστῶ. — 802. Aldine: οὐ δοκῶν. — 804. La leçon τὸ δ' Ἄργος αὐτοῦ μεστόν (« Argos est plein de lui » pour « il est dans Argos ») ne peut se justifier par les passages très-différents qu'on a cités à l'appui, ()reste, vers 54: Λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐκπληρῶν πλάτη, et Tibulle, I, ιν, 69: « Et ter centenas erroribus expleat urbes. » Bergk propose: τό τ' Ἄργος αὐτὸν ἴστον. J'ai écrit αὐτῷ μέλετον. — 806. Hartung a rectifié la leçon ἀλλ' ἡ.

793. Γραμμάτων διαπτυχάς, périphrase qu'on a déjà vue au vers 727.

794. Οὐ λόγοις, complétez: ἀλλ' ἔργω. Oreste dit qu'il ne perdra pas le temps à lire la lettre, mais qu'il embrassera sa

795-797. Ἐχπεπληγμένος.... εἰς τέρψιν εἰμι, tout stupésié que je suis (ἐχπεπληγμένος ὅμως), je veux me donner la joie de t'entourer d'un bras qui ne peut croire à son bonheur (βραχίονι ἀπιστῷ). 804. Μέλετον. Le verbe, au duel, s'accorde avec les deux sujets, tout en étant placé après le premier. Les grammairiens grecs appellent σχημα Άλαμανικόν cette figure qui se trouve deja dans Homère. Cf. Od. X, 513: Ένθα μὲν εἰ; Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ρεουτιν Κωχυτός τε. Voy. la note sur les vers 195 sqq. d'Iph. Aul.

806. 'Aλλ' η. Ces particules marquent que celui qui fait la question n'en peut

810

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πέλοπός γε παιδί παιδός, οῦ 'χπέφυχ' ἐγώ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί φής; ἔχεις τι τῶνδέ μοι τεχμήριον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχω πατρώων έχ δόμων τι πυνθάνου.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ούχοῦν λέγειν μὲν χρή σὲ, μανθάνειν δ' ἐμέ. . ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγσημ' ἄν ἀχοῆ πρῶτον 'Ηλέχτρας τάδε'
'Ατρέως Θυέστου τ' οἶσθα γενομένην ἔριν;
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ήχουσα, χρυσῆς ἀρνὸς ἡνίχ' ἦν πέρι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ταῦτ' οὖν ὑφήνασ' οἶσθ' ἐν εὐπήνοις ὑφαῖς; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ω φίλτατ', ἐγγὺς τῶν ἐμῶν κάμπτεις φρενῶν. 815 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είχω τ' εν ίστοῖς ήλίου μετάστασιν;

NC. 807. Γε, correction de Seidler pour τε. Ensuite οδ 'κπέφυκ', pour ἐκπέφυκ', est dû à Elmsley. Ceux qui conservent τε en appellent aux vers 1000 sq. de l'Œdipe Roi: Ἡ γὰρ τάδ' ὀκνῶν κείθεν ἦσθ' ἀπόπτολις; — Πατρός τε χρήζων μὴ φονεὺς εἰναι, et à d'autres passages qui diffèrent essentiellement du nôtre. — 811. Les manuscrits portent: λέγοιμ' ἀν ἄκουε πρῶτον ἡλέκτρα τάδε, var.: ἡλέκτρας τάδε. Markland a rétabli le sens et le mètre. Nauck tient ce vers pour suspect; mais le vers 822, qui s'y réfère évidemment, en prouve l'authenticité. — 812. Manuscrits: οἰδα. Édition de Brubach: οἶσθα. — 813. On a émis les conjectures: οὕνεκ' ῆν πέρι (Barnes), ἢν είχον πέρι (Markland), ῆτις ῆν πέρι (Porson). — 814. Nauck: οἶσθας εὐπήνοις. — 815. Blomfield a rectifié la leçon κάμπτη.

croire ses oreilles. Cf. Sophocle, Électre, 879 : Άλλ' ἡ μέμηνας, ὧ τάλαινα;

811. Άχοη 'Ηλέχτρας, pour les avoir entendu dire à Électre. — Les vers 811-821 forment un groupe distinct; et le début de ce groupe, composé d'ailleurs de monostiques, est indiqué par un distique.

813. Construisez: ήχουσα (έριν γενομένην τότε), ήνίχ(α).... Seidler cite à propos les vers 70 sq. des *Troyennes*: Ούχ οἶσθ' ὑδρισθεῖσάν με χαὶ ναοὺς ἐμούς; — Οἰδ', ἡνίχ' Αἰας εἰλκε Κασάνδραν βίφ. 815. Έγγὺς.... κάμπτεις φρενῶν, tu fais tourner ton char (voy. la note sur le 224 d'Iph. Aul.) près de ma pensée, c'està-dire: tu rencontres ma pensée. Les tropes tirés des exercices de l'hippodrome sont familiers aux Grecs. Dans les Choéphores d'Eschyle, Oreste, qui sent sa raison s'égarer, dit: "Ωσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιοστροφῶν δρόμου Ἐξωτέρω (vers 1022).

816. Ἡλίου μετάστασιν. Oreste fait allusion à la fable qui a été mentionnée aux vers 194 sq.

## ІФІГЕНЕІА.

Ύφηνα καὶ τόδ' εἶδος εὐμίτοις πλοκαῖς. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ λούτρ' ἐς Αὖλιν μητρός ἀνεδέξω πάρα; ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Οίδ' ου γάρ ο γάμος ἐσθλὸς ών μ' ἀρείλετο. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί γαρ; χόμας σὰς μητρί δοῦσα σῆ φέρειν; ІФІГЕNEIA.

820

Μνημεῖά γ' ἀντὶ σώματος τούμοῦ τάφω. 🕳 ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Α δ' είδον αὐτὸς, τάδε φράσω τεχμήρια: Πέλοπος παλαιάν έν δόμοις λόγχην πατρός,

NC. 818. Kirchhoff veut : μητρός & ἐδέξω πάρα. Peut-être : μητρός άνδέξω (pour ά άνεδέξω) πάρα. — 819. Bergk propose : οὐ γαρ ἐσθλὸς ὁ γάμος ὧν μ' ἀφείλετο, ce qu'il explique : « le mariage n'étant pas réel m'en priva ». Mais comment rendre compte de la conjonction γάρ? — 821. Musgrave voulait τροφῷ pour τάρω.

848. Il était d'usage que l'épouse, ainsi que l'époux, se purifiat par un bain dans la matinée du jour des noces. L'eau de ce bain était puisée dans une source particulièrement consacrée à cet usage : à Athènes, dans la Callirhoé ou Ennéacrounos (voy. Thucyd. II, 45), à Thèbes, dans l'Ismène (Eurip. Phén. 347). L'hymen d'Iphigénie devait être célébré à Aulis; mais sa mère voulait que les eaux d'une source d'Argos y suivissent la jeune épouse pour lui servir le jour de son mariage.

819.  $Ol\delta(\alpha)$ ...  $d\phi_i i\lambda \epsilon \tau o$ . Le sens de ces mots doit être : Le me le rappelle : ce n'est pas le bonheur de mon mariage qui m'en a ôté le souvenir. » Iphigénie aurait pu oublier ce détail, s'il avait été suivi d'un heureux mariage; mais, se trouvant lié aux souvenirs ineffaçables du jour le plus funeste de sa vie, il est resté gravé dans sa mémoire. Une scholie porte : ἀφείλετο: τοῦτο τὸ μὴ εἰδέναι. — Il me semble difficile d'approuver l'explication de Matthiæ : « Nuptiæ enim bonæ (cum nobili « viro incundæ), non effecerunt ut lavacris ĸ a matre ministrandis carerem. »

820. Avant δούσα, sous-entendez οίσθα, renfermé dans οίδ(α) au vers 819. Si l'on

adoptait la correction que nous avons proposée pour le v. 818, le verbe oi $\mathfrak{olog}(\alpha)$ , v. 814, porterait sur toutes les questions d'Oreste.

821. Μνημεϊά γ(ε).... τάτφ. Avant de mourir, Iphigénie envoya à sa mère une boucle de ses cheveux, relique qui devait tenir lieu de ses cendres et être déposée dans son cénotaphe. [Seidler.] On cite à propos un passage de Stace, Théb. IX, 900 sqq. Parthénopée, blessé mortellement, fait couper une boucle de ses cheveux, afin qu'on la porte à sa mère Atalante : « Hunc tamen, orba parens, crinem (dextraque secandum Præbuit), hunc toto « capies pro corpore (ἀντὶ σώματος του-« μού) crinem.... Huic dabis exequias. » 822. Ά δ' είδον αυτός. Ces mots sont opposés à Λέγοιμ' αν άκοη πρώτον Ήλέ**χτρας τάδε, ν. 811.** 

823-826. Ces vers semblent indiquer qu'après avoir vaincu OEnomaus à la course des chars, Pélops eut encore à soutenir un combat singulier contre le père d'Hippodamie. La lance dont Pélops s'était servi dans ce combat fut conservée comme un palladium par ses descendants, et déposée dans l'appartement des filles, lieu sûr et à l'abri de toute recherche indiscrète.

ην χερσί πάλλων παρθένον Πισάτιδα ἐχτήσαθ' Ίπποδάμειαν, Οἰνόμαον χτανὼν, ἐν παρθενῶσι τοῖσι σοῖς χεχρυμμένην.

825

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

<sup>3</sup>Ω φίλτατ', οὐδὲν ἄλλο, φίλτατος γὰρ εἶ, ἔχω σ', 'Ορέστα, τηλύγετον χθονὸς ἀπὸ πατρίδος ΄Αργόθεν, ὧ φίλος.

830

## ΟΡΕΣΤΗΣ:

Κάγώ σε τὴν θανοῦσαν, ὡς δοξάζεται. Κατὰ δὲ δάχρυ' ἀδάχρυα, χατὰ γόος ἄμα χαρᾳ τὸ σὸν νοτίζει βλέφαρον, ὡσαύτως δ' ἐμόν.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸν ἔτι βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαισι νεαρὸν τροφοῦ νεαρὸν ἐν δόμοις.
<sup>3</sup>Ω κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχοῦντ' ἐμὰ,
ψυχὰ, τί φῶ; θαυμάτων

835

NC. 829. Elmsley tenait le mot την ύγετον pour suspect. Köchly croit qu'il faut iusercr avant χθονός un participe tel que μολόντα ou φανέντα. — 832. Les manuscrits portent : κατὰ δὲ δάκρυα, κατὰ δὲ γόος. Aldine : κατὰ δὲ δάκρυα δάκρυα, κατὰ δὲ γόος. Musgrave : δάκρυ ἀδάκρυα, correction que j'ai adoptée en retranchant le second δέ. Dans tout ce morceau Oreste, plus calme que sa sœur, ne parle qu'en trimètres. Hermann et d'autres écrivent κατὰ δὲ δάκρυ ἄδακρυ, κατὰ δέ. Dindorf propose χαρά θ' ἄμα en conservant d'ailleurs la leçon des manuscrits. — 834. Τὸν ἔτι, excelleute correction de Bergk pour τὸ δέ τι. Fix : τότ' ἔτι et ἔλιπον ἔλιπον. En adoptant ces dernières conjectures, il faudrait écrire avec Nauck : ἀγκάνας σέ. Il serait trop long de citer toutes les autres conjectures faites sur ce passage. — 836. Hartung : ἡ λέγοι τις. Ensuite les manuscrits portent εὐτυχῶν (ου εὐτυχῶν) ἐμοῦ. Markland songeait à εὐτυχοῦσ' ἐμὰ (ψυχά). J'ai écrit εὐτυχοῦντ' ἐμά. Elmsley, Hermann et Nauck retranchent ἐμοῦ, et substituent à ψυχά soit τύχαι, soit τύχαν, soit τυχᾶν. — 839. Florentinus : ψυχᾶ. — Le Palatinus attribue τί φῶ à Oreste.

827. Οὐδὲν ἄλλο. Ces mots, qui font apposition au vocatif ὧ φίλτατ(ε), peuvent se rendre: « Car c'est bien ainsi, et non autrement, que je dois t'appeler.»

829. Τηλύγετον. Agamemnon dit dans l'Iliade, IX, 143: Τίσω δέ μιν ζσον Όρέστη, "Ος μοι τηλύγετος (tendrement chéri) τρέφεται θαλίη ένι πολλή. Il est difficile de croire qu'Euripide ait déjà donné le sens inexact de « venu de loin »

à cette épithète épique qui ne se retrouve d'ailleurs pas chez les tragiques. Voy. NC.

832-833. Κατά.... νοτίζει. Tmèse épique et lyrique.

834. Tóv, toi que. Cet accusatif dépend de ἔχω σε (v. 828), mots qu'il faut sous-entendre ici.

836-837. Κρείσσον équivant ici à μάλλον. — "Η λόγοισιν, sous-entendez φάναι, infinitif qu'on peut tirer de τί φώ. Cf. πέρα και λίγου τάδ' ἐπέβα πρόσω.

840

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Ατοπον άδονὰν ἔλαδον, ὧ ρίλαι : δέδοιχα δ' έχ χερών με μή πρός αίθέρα άμπτάμενος φύγη.

🗘 Κυχλωπίδες έστίαι, ὧ πατρίς,

Μυχήνα φίλα,

χάριν ἔχω ζόας, χάριν ἔχω τροφᾶς, δτι μοι συνομαίμονα τόνδε δόμοις έξεθρέψω φάος.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Γένει μέν εύτυχοῦμεν, είς δὲ συμφοράς, ῶ σύγγον', ἡμῶν δυστυχής ἔφυ βίος.

850

845

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έγω εγω μελεος οίδ', ότε φάσγανον δέρα θηκέ μοι μελέοφρων πατήρ,

NC. 840. On lisait πρόσω τάδ' ἐπέδα. J'ai transposé ces mots afin de rectifier le mètre dochmiaque. Reiske voulait ἀπέδα. — 842. Manuscrits : ήδονης ου ήδονάν. — 845. Seidler et Hermann : ἰὼ Κυκλωπίς ἐστία, ἰὼ πατρίς. — 847. Blomfield a rectifié la leçon ζωᾶς. — 848. Seidler et d'autres : τόνδε δόμοισιν, en rattachant ces mots au vers suivant. — 852. Le second έγω est ajouté de l'avis de Kirchhoff. Hermann : έγω δη μέλεος.

Suppl. 844 : Είδον γάρ αὐτών κρείσσον' η λέξαι λόγφ Τολμήμαθ', οξς ήλπιζον αιρήσειν πόλιν. — Ψυχά, δ mon cœur. Cp. 881 : `Ω μελέα ψυχά, et 344 : 'Ω καρδία. — Hécube dit d'un malheur inattendu : Άρρητ' ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα (Héc. 713).

843-844. Iphigénie craint que ce frère, qui lui est si miraculeusement rendu, ne s'échappe de ses bras comme un rêve ailé. Dans Hippolyte, 828 sq., Thésée, privé subitement de Phèdre, s'écrie : Όρνις γάρ ως τις έχ χερων άφαντος εί, Πήδημ' ές Άιδου χραιπνόν όρμήσασά μοι.

845. 🔼 Κυκλωπίδες έστίαι. Voy. la note sur le vers 152 d'Iph. Aul.

847-849. L'idée indiquée par ζόας et par

τροφᾶς est précisée au moyen de la phrase subordonnée ότι μοι έξεθρέψω συνομαίμονα τόνδε φάο; δόμοις.

860. Γένει μέν εὐτυχοῦμεν. Il me semble que γένει se résère à δόμοις, et qu'Oreste dit : « Nous sommes beureux pour notre race, par rapport à notre race (que nous perpétuons); mais individuellement nous avons été malheureux. » On explique généralement « nous sommes heureux par la noblesse de notre race. » Mais comment cette idée se rattache-t-elle à ce que vient de dire Iphigénie?

852. Οιδ', ότε. Voy., touchant cette construction (différente de celle qu'on a vue au vers 813), la note sur le vers 410 d'Hécube.

Οίμοι · δοχῶ γὰρ οὖν παρών σ' δρᾶν ἐχεῖ.

855

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

ανυμέναιος, ὧ σύγγον', Άχιλλέως εἰς κλισίαν λέκτρων δόλι' ὅτ' ἀγόμαν · παρὰ δὲ βωμὸν ἦν δάκρυα καὶ γόοι · φεῦ φεῦ χερνίδων ἐκεῖ....

860

ΟΡΕΣΤΗΣ.

΄ Ωιμωξα κάγὼ τόλμαν ἣν ἔτλη πατήρ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άπάτορ' ἀπάτορα πότμον ἔλαχον. 'Αλλα δ' ἐξ ἄλλων χυρεῖ

865

ΟΡΕΣΤΗΣ.

εὶ σόν γ' ἀδελφὸν, ὧ τάλαιν', ἀπώλεσας

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

δαίμονος τύχα τινός.

\*Ω μελέα δεινᾶς τόλμας · δείν' ἔτλαν, δείν' ἔτλαν, ὤμοι, σύγγονε, παρὰ δ' ὀλίγον ἀπέφυγες ὅλεθρον ἀνόσιον ἐξ ἐμᾶν δαϊγθεὶς χερῶν.

870

NC. 856. J'ai écrit οὖν παρών pour οὖ παρών, leçon indigne d'Euripide. F. W. Schmidt, le premier qui ait remarqué la faiblesse de cette leçon, avait proposé τοι παρών (Jahrbücher für Philologie, 1864, p. 232). — 856. Ω a été inséré par Seidler. — 859. Δόλι', correction de Hermann pour δολίαν. — 861-868. Les manuscrits attribuent le premier de ces vers à Oreste, les vers 862 sq. à Iphigénie, les vers 865-868, jusqu'au mot τόλμας à Oreste. Tyrwhitt a rétabli la distribution des rôles, au vers 867 près. — 861. Seidler et d'autres écrivent τῶν ἐκεῖ. Il est probable qu'il manque quelque chose à la fin du vers. Kœchly supplée: τῶν πικρῶν. — 863. Nauck propose, après d'autres, πατέρ' ἀπάτορα, πότμον ἄποτμον ἔλαχον. — 867. Seidler et Klotz ont raison d'attribuer ce vers à Iphigénie, et non à Oreste, qui ne prononce que des trimètres dans tout ce morceau. — 874. Musgrave a rectifié la leçon ἀμφέφυγες. Peut-être : ἀνόσιον ἀπέφυγες δλεθρον ἐξ ἐμᾶν.

856-857. Construisez : ὅτὰ ἀγόμαν δόλι(α) (accusatif adverbial) εἰς κλισίαν λέκτρων ἀχιλλέως. Le mot κλισίαν équivaut ici à εὐνὴν ου à κατάκλισιν. Cf. Alc. 993 : Γενναιοτάταν δὲ πασᾶν ἐζεύξω κλισίαις ἄκοιτιν.

863. Άπάτορ (α'.... Ελαχον. Iphigénie

dit qu'elle a été traitée par son père d'une manière peu paternelle.

867. Iphigénie reprend ici la suite de la phrase qu'elle avait commencée au vers 865, et qu'Oreste avait interrompue en devinant et en complétant la pensée de sa sœur. Α δὲ πάντως τίς τελευτά; τίς τύχα μοι συγχυρήσει; τίνα σοι πόρον εύρομένα 875 πάλιν ἀπό πόλεως, ἀπό φόνου πέμψω πατρίδ' ές Άργείαν, πρίν ἐπὶ ζίφος αϊματι σῷ 086 πελάσσαι; Τόδε σὸν, ὧ μελέα ψυχά, χρέος άνευρίσκειν. Πότερον κατά χέρσον, οὐχὶ ναὶ, άλλά ποδῶν ἡιπῷ; 885 Θανάτω πελάσεις άρα, βάρβαρα φῦλα και δι' δδούς ανόδους στείχων διά κυανέας μήν στενοπόρου πέτρας 890 μαχρά χέλευθα ναίοισιν δρασμοῖς. Τάλαινα, τάλαινα. Τίς αν οὖν τάδ' αν η θεὸς η βροτὸς η 895

NC. 873. J'ai écrit à δὲ πάντως pour à δ' ἐπ' αὐτοῖσι (Hermann: αὐτοῖς), leçon qui ne dit rien. — 874. Συγαυρήσει, correction de Hermann pour συγχωρήσει. — 876. Kæchly écrit παλιν ἀπό ξένας. Bergk propose πάλιν ἀποστείω σ'. F. W. Schmidt: πάλιν ἀποπρό νεώ σ'. — 880. Bergk veut qu'on écrive ἔσω pour ἔτι. Cf. Hélène, 356. — 881. Les leçons πελάσαι (var.: παλαῖσαι. Scaliger: παλάξαι) et τόδε τόδε σόν ont été modifiées par Nauck et Seidler. Kæchly propose: πελάσαι; τόδε σὸν, τόδε σὸν, ¶ω. — 886. Ἄρα, correction de Markland pour ἀνά. — 887. Les manuscrits portent διόδους. Reiske a divisé les mots. — 895. Les mots ᾶν οὖν τάδ' ἄν sont altérés. Badham et Nauck écrivent ἄρ' οὖν, τάλαν. Quelque facile que soit ce changement, τάλαν se fait difficilement accepter après τάλαινα, τάλαινα.

873. Πάντως, de toute manière, c'est-àdire: même après avoir évité le mallieur de tuer mon frère. Cf. Hipp. 1062: Οὐ δῆτα πάντως οὐ πίθοιμ' ἀν οῦς με δεῖ, je ne parlerai point: de toute façon (même en révélant le secret) je ne convaincrais pas mon père.

876. Άπὸ πόλεως équivaut à ἀπὸ χθονός. 880-881. Ἐπὶ... πελάσσαι, tmèse pour ἐπιπελάσσαι, est ici employé intransitivement, comme πελάσεις au vers 886. Ce verbe est transitif dans ce passage, d'ailleurs semblable, d'Hélène, v. 356: Αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ σαοχὸς ἄμιλλαν.

886-887. Apa. Cette particule est à sa place : Iphigénie indique quelle serait la conséquence fatale de la tentative de re-

tourner par terre dans la Grèce. — Βάρβαρα φῦλα καὶ δι' ὁδοὺ; ἀνόδους. La préposition διά gouverne aussi βάρδαρα φῦλα. Cf. Hèc. 144: ἀλλ' Ιθιναοὺς, [θι πρὸς βωμούς, avec la note. Virgile dit, Én. VI, 692: « Quas ego te terras et quanta per « æquora vectum Accipio. » 1

895-896. Τίς ὰν οὖν τάδ' ἄν. Nous n'essayerons pas de rendre compte de ces mots: la leçon est gâtée. — "Η τί τρίτον. Il faut entendre les natures intermédiaires entre les dieux et les hommes, c'est-à-dire les demi-dieux. Cf. Helène, 1137: "Ο τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσον, et Eschyle, Prom. 116: Θεόσυτος ἢ βρότειος ἢ κε- χραμενη. — Τῶν ἀδοκήτων πόρον. Tout le monde se souvient du vers τῶν δ' ἀὸο-

τί <τρίτον> τῶν ἀδοκήτων πόρον εὖπορον ἐξανύσας δυοῖν τοῖν μόνοιν Ατρείδαιν φανεῖ κακῶν ἔκλυσιν;

χοροΣ.

Έν τοῖσι θαυμαστοῖσι καὶ μύθων πέρα τάδ' εἶδον αὐτὴ κοὺ κλύουσ' ἀπ' ἀγγέλων.

9')0

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τὸ μὲν φίλους ἐλθόντας εἰς ὄψιν φίλων, 'Ορέστα, χειρῶν περιβολὰς εἰκὸς λαβεῖν λήξαντα δ' οἴκτων κἀπ' ἐκεῖν' ἐλθεῖν χρεὼν, ὅπως τὸ κλεινὸν ὄμμα τῆς σωτηρίας λαβόντες ἐκ γῆς βησόμεσθα βαρβάρου. Σορῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ 'κβάντας τύχης,

905

NC. 806. Comme les mots τῶν ἀδυκήτων sont évidemment gouvernés par πόρον [Scidler], j'ai inséré τρίτον entre τί et τῶν. Voy. la note explicative. Ensuite εὖπορον est une correction de Hermann pour ἄπορον. Seidler écrivait ἄπορον πόρον. — 807. Φανεῖ manque dans le Palatinus. Cependant le mêtre dochmiaque semble réclamer ce mot; et nous ne saurions approuver Kirchhoff et Nauck de l'avoir retranché en écrivant au vers précédent ἐξανύσαι. — 11. La leçon καὶ κλύουσ' ἀπαγγελῶ a été corrigée par L. Dindorf et par Hermann. — 902-908. Ces vers sont attribués au Chœur dans tous les manuscrits ou dans la plupart. Heath a vu qu'ils appartiennent à Pylade. — 905. Τὸ κλεινὸν ὅμμα, leçon (ou correction) d'un manuscrit secondaire pour τὸ κλεινὸν ὅνομα, a été avec raison adopté par Hartung et par Köchly. On sent combien la périphrase ὄνοᾶα est déplacée dans ce passage.

χήτων πόρον εὖρε θεός, lequel se lit à la fin de Médée et de p'usieurs autres tragédies d'Euripide.

897. Δυοίν τοιν μόνοιν Ατρείδαιν. Dans son désespoir, Iphigénie peut s'exprimer de la sorte, quoique Electre soit encore vivante. Rien n'est plus naturel. C'est ainsi que l'Antigone de Sophoele s'appelle την βασιλίδα μούνην λοιπην, sans songer a sa sœur ismene. A propos de ce dermer passage (Ant. 941), Brunck fait observer: « Ea est magni doloris vis, ut qui eo « obruitur se solum respiciat, nec quic-« quam aliud præter se et id, quo movetur a affectus, spectet. Unde intelligere est, « quam bene apud Euripidem Iphigenia « gaudio simul agniti fratris perturbata et « metu ne eum occidere cogatur, in se et a fratre totius Agamemnonis stirpis saa lutem verti dicat, licet Electra supera stes sit. »

901. Τάδ' είδον.... ἀπ' ἀγγέλων. Cette antithèse se trouve souvent chez les tragiques. Pour nous borner à Euripide, on cite Méd. 652; Suppl. 684: Λεύσσων δὲ ταῦτα χοὐ χλύων... Troy. 481: Καὶ τὸν φυτοῦργον Πρίαμον οὐχ ἄλλων πάρα Κλύουσ' ἔχλαυσα, τοῖσῶε δ' είδον ὅμμασιν Αὐτή.

905. Το κλεινον όμμα τῆς σωτηρίας, littéralement : l'apparition, la figure brillante du salut, pulchrum salutis lumen. C'est ainsi qu'Eschyle appelle la victoire εὔμορφον κράτος, Choeph. 490. Cp. Sophocle, OEd. Roi 187 : Εὐῶπα πέμψου άλκάν, et Trach. 204 : Ἄελπτον ὅμμ'ἐμοὶ Φήμης ἀνασχὸν τῆσος.

907-908. Σοςῶν γὰρ.... λαβείν, il est digne d'hommes sages de ne pas vouloir, en sortant de la voie ouverte par la fortunc, quand une occasion leur est échue, courir après de vains plaisirs. Le démonstratif

5

χαιρόν λαχόντας, ήδονάς άλλας λαβείν.

Καλῶς ἔλεξας τη τύχη δ' οἶμαι μέλειν τοῦδε ξύν ήμῖν ἢν δέ τις πρόθυμος ἢ, σθένειν τὸ θεῖον μᾶλλον εἰχότως ἔχει.

910

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐδέν μ' ἐπίσχει γ', οὐδ' ἀφεστήξει λόγου πρώτον πυθέσθαι τίνα ποτ' 'Ηλέχτρα πότμον είληχε βιότου τίλα γάρ έστι τάμ' έμοί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τῷδε ξυνοιχεῖ βίον ἔχουσ' εὐδαίμονα.

915

ІФІГЕNEIA.

Ούτος δὲ ποδαπός καὶ τίνος πέφυκε παῖς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Στρόφιος ὁ Φωχεύς τοῦδε χλήζεται πατήρ. ІФІГЕНЕІА.

Ό δ' ἐστί γ' Ἀτρέως θυγατρός, όμογενής ἐμός; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ανεψιός γε, μόνος έμοι σαφής φίλος.

NC. 908. J'ai écrit καιρὸν λαχόντας pour καιρὸν λαβόντας, leçon qui faisait un faux sens à côté de ήδονάς λαβείν. — Scaliger : ἄλλως pour ἄλλας. — 912. Manuscrits : ουδέν μ' ἐπίσχη γ' ουδ' ἀποστήσει (οιι ἀποστήση) λόγου. La conjecture d'Elmsley ου μή μ' ἐπίσχη, ainsi que la plupart des autres, prête à Iphigénie un langage trop passionné pour la circonstance. Heimsœth a vu que ἀποστήσει avait pris la place du vieux futur attique ἀρεστήξει. Les autres changements proposés par ce critique nous semblent inutiles. — 914. La leçon φίλα γάρ έσται πάντ' έμοί est ici un vrai non-sens. Markland voulait φίλα γάρ έστι ταῦτ' ἐμοί, Seidler : ἐστι πάντ' ἐμά. Il faut évidemment ἐστι τἄμ' έμοί, correction de Schöne. Citons cependant la jolie conjecture de Heimsæth : φίλα φίλων δὲ πάντ' ἐμοί. — 918. 'Ο δ', correction de L. Dindorf pour öδ'. Peut-ètre : ώδ'.

ταῦτα désigne ici ce qui suit. S'il se rap- 914. Τάμ(ά) ne diffère de ol έμοί qu'en portait à ce qui précède, il devrait être suivi de où au lieu de μή.

910-911. "Hy δέ τις.... έχει. Nous disons : « Aide-toi, le ciel t'aidera. »

912-913. Iphigénie ne s'abandonnera plus aux transports de sa sensibilité. « Du moins, dit-elle, rien ne m'empéche, oùdev μ' ἐπίσχει γ(ε), de m'informer du sort d'Electre; et ces questions ne seront pas hors de propos, οὐδ' ἀφεστήξει λόγου. » Cf. Eschyle, Choéph. 514: Πυθέσθαι δ'ούδέν έστ' έξω δρόμου.

ce que le neutre a quelque chose de plus général que le masculin. Cf. Oreste, 1192: Παν γάρ εν φίλον τόδε.

916-917. Άτρέως θυγατρός. La fille d'Atrée était suivant les uns la mère, suivant les autres l'afeule de Pylade. Cette dernière généalogie est indiquée dans Oreste, v. 1233; et rien n'empêche de l'udmettre ici. Le terme ανεψιός, au vers suivant, a un sens aussi large que le français cousin.

019. Ανεψιός γε, oui, ton cousin. Γε

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Οὐχ ἢν τόθ' οὖτος ὅτε πατὴρ ἔχτεινέ με. ΟΡΕΣΤΗΣ.

920

Οὐχ ἦν· χρόνον γὰρ Στρόφιος ἦν ἄπαις τινά. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Χαῖρ' ὧ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάμός γε σωτήρ, ούχὶ συγγενής μόνον.

Τὰ δεινὰ δ' ἔργα πῶς ἔτλης μητρὸς πέρι; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σιγώμεν αὐτά πατρὶ τιμωρών ἐμῷ.

925

'Η δ' αἰτία τίς ἀνθ' ὅτου χτείνει πόσιν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έα τὰ μητρός· οὐδὲ σοὶ κλύειν καλόν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σιγῶ τὸ δ' Άργος πρὸς σὲ νῦν ἀποδλέπει; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μενέλαος ἄρχει· φυγάδες ἐσμέν ἐχ πάτρας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ού που νοσοῦντας θεῖος ὕβρισεν δόμους;

930

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὖχ, ἀλλ' Ἐρινύων δεῖμά μ' ἐχδάλλει χθονός. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ταῦτ' ἄρ' ἐπ' ἀχταῖς χάνθάδ' ἡγγέλθης μανείς;

NC. 930. Palatinus: ἡπου (ἡ de seconde main). Florentinus: οὖπω, avec la variante ἡπου. Hermann: οὖ που. — 931. Dindorf écrit Ἐρινὖν pour Ἐρινὖων, ici et partout οὐ ce génitif doit se prononcer comme un trisyllabe. Nous n'avons cru devoir adopter cette orthographe que dans les morceaux lyriques. — 932. Elmsley a rectifié la leçon ἡγγέλης.

marque une réponse affirmative. Cf. Iph. Aul. 326, 405 et passim.

926. Alτία ἀνθ' ὅτου, la raison pourquoi (au lieu de : pour laquelle). Le grec ἀνθ' ὅτου est aussi une location toute faite, qui ne prend pas l'accord.

927. Avant οὐδὲ σοὶ κλύειν καλόν, « et il ne convient pas non plus que tu l'entendes », suppléez : « Je n'aime pas a en parler » : idée renfermée dans les mots ἔα τὰ μητρός.

932. Ταυτ' ἄρ(α) équivant à διά ταυτ,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ωφθημεν οὐ νῦν πρῶτον ὄντες ἄθλιοι.

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έγνωκα, μητρός σ' ούνεκ' ήλάστρουν θεαι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ωσθ' αίματηράν άτμιδ' ἐμβαλεῖν ἐμοί.

935

940

IDITENEIA.

Τί γάρ ποτ' εἰς γῆν τήνδ' ἐπόρθμευσας πόδα; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φοίδου κελευσθείς θεσφάτοις ἀφικόμην.

ІФІГЕПЕІА.

Τί χρῆμα δράσων; ρητόν ἢ σιγώμενον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγοιμ' ἄν · ἀρχαὶ δ' αἴδε μοι πολλῶν πόνων. — Επεὶ τὰ μητρός ταῦθ' ᾶ σιγῶμεν κακὰ εἰς χεῖρας ἦλθε, μεταδρομαῖς Ἑρινύων ἠλαυνόμεσθα φυγάδες ἐμμανῆ πόδα,

NC. 934. Σ' après μητρός a été ajouté par Markland. — 935. Les manuscrits portent : ωσθ' αίματηςὰ στόμι' ἐπεμβαλεῖν ἐμοί. Στόμια ne peut signifier rictus, comme quelques interprètes l'ont prétendu, mais veut dire : frena. Or, ce trope ne convient pas aux Furies, que les poëtes représentent toujours comme courant après leurs victimes (μετα-δρομαῖς, v. 944) : l'imagination des Grecs n'a jamais varié sur ce point. Un passage d'Eschyle, cité dans la note explicative, m'a mis sur la voie du texte primitif. J'ai préféré αίματηρὰν ἀτμίδ' à αίματηρὰ πνεύματ', parce que ce dernier mot s'éloigne davantage de la leçon des manuscrits, et qu'il n'aurait probablement pas été altéré par les copistes. — 938. Δράσων, pour δράσειν, est une correction d'Elmsley, lequel préférait toutefois δρᾶσαι. — 942-943. Les manuscrits portent : φυγάδες, ἔνθεν μοι πόδα [εἰς τὰς ἀθήνας δή γ' ἔπεμψε. Nauck écrit ἔνθ' ἐμὸν πόδα (Hermann) et δῆτ' ἐπεμψε (Scaliger). Ni ἔνθα, ni δῆτα ne conviennent ici. Κöchly a compris qu'il fallait ἔστε; mais il n'a pas vu que la leçon εἰς τὰς ᾿λθήνας δή γ' provenait de ἔστ' εἰς ᾿λθήνας δή μ'. Il s'ensuit qu'il faut chercher dans ἔνθεν μοι une épithète de πόδα. On ne pourra guère trouver que ἐμμανῆ.

ἄρα. — Κἀνθάδ(ε), aussi dans ce pays. La particule καί oppose ἐνθάδε à χθονός (᾿Αργείας) du vers précédent, et ne sert pas à lier ἐπ' ἀκταῖς et ἐνθάδε. [Elmsley.]

935. Αίματηρὰν ἀτμίδια), leur souffle sanglant. L'ombre de Clytemnestre dit aux Furies, dans les Euménides d'Eschyle, v. 137: Σὺ δ' αίματηρὸν πνεῦμ' ἐπουρίσασα τῷ, ᾿Ατμῷ κατισχναίνουσα, νηδύος πυρὶ, ἔπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν.

939. Voici le sens du vers : « Je le dirai, (quoique je n'aime pas en parler : car) les ordres d'Apollon ont été pour moi le commencement de nombreux malheurs. »

042. Έμμανη πόδα. Cp. Él. 1262: Δειναὶ δὲ Κηρές σ' αἱ κυνώπιδες θεαὶ Τροχηλατήσουσ' ἐμμανη πλανώμενον. Dans le passage qui nous occupe, l'accusatif πόδα est, suivant l'usage grec, gouverné par le passif ήλαυνομεσθα, parce ἔστ' εἰς Ἀθήνας δή μ' ἔπεμψε Λοξίας,
δίχην παρασχεῖν ταῖς ἀνωνύμοις θεαῖς.
Έστιν γὰρ ὁσία ψῆφος, ἣν Ἄρει ποτὲ 945
Χεὺς εῖσατ' ἔχ του δὴ χερῶν μίασματος.
Ἐλθὼν δ' ἐχεῖσε, πρῶτα μέν μ' οὐδεὶς ξένων
εἰχὼν ἐδέξαθ', ὡς θεοῖς στυγούμενον ·
οῖ δ' ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεζά μοι
πχρέσχον, οἴχων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 950
εἰς δ' ἄγγος ἴδιον ἴσον ἄπασι βαχχίου
μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονὴν
σιγῆ τ', ἐτεχτήναντό τ' ἀφθεγχτόν μ', ὅπως
δαιτὸς γενοίμην πώματός τ' αὐτῶν δίχα.

NC. 947. L'ancienne vulgate ἐλθόντα δ' n'est qu'une mauvaise variante. M' avant οὐδείς a été inséré par Barnes. — 950. Manuscrits : τέγει. Aldine : στέγει. — 954-952. Ces deux vers, qui se lisaient après 954, ont été placés ici par Schöne et Köchly. La justesse de cette transposition se prouve par les mots πώματός τ' αὐτῶν, ν. 954, lesquels doivent évidemment suivre ces deux vers et non les précèder. — 961. Aldine : ἄγκος. — 953. Manuscrits : σιγῆ δ' ἐτεκτήναντ' (Palatinus : ἐτεκτήνατ') ἀπόφθεγκτόν μ'. Je ne pense pas qu'on puisse dire ἀπόφθεγκτος pour ἀφθεγκτος : car ἀπό n'a le sens privatif qu'en se joignant à des substantifs, comme dans ἀπόθεος, ἀπόπολις, ἀποχρήματος. Cependant la conjecture de Hermann ἀπρόσφθεγκτον ne satisfait pas. Les mots εἰχον ἡδονήν, au vers précèdent, ont besoin d'un complément, lequel doit être σιγῆ. Ce point compris, la correction des mots suivants n'offre plus de difficulté. — 954. Αὐτῶν, correction de Scaliger pour αὐτοῦ.

qu'on dirait à l'actif ήλαυνον πόδα μου. Cp. Ηίρρ. 1343 : Σάρχας νεαράς ξανθόν τε κάρχ Διαλυμανθείς. Méd. 8 : Έρωτι θυμὸν ἐχπλαγεῖσ' Ἰάσονος.

944. Ταϊς ἀνωνύμοις θεαῖς, aux déesses dont on n'ose prononcer le nom, ἃς τρέμομεν λέγειν, comme dit Sophocle dans OEd. Col., v. 428.

945-946. Ψῆφος, un vote, un jugement, un tribunal. — Έχ του δὴ χερῶν μιάσματος. Oreste ne veut pas entrer dans les détails. Le sang dont Mars avait souillé ses mains était celui d'Halirrothius, fils de Neptune, lequel avait violé la fi.le de Mars, Alcippé. Voy. Él. 1258 sqq. et Apollodore, III, xiv, 2.

947. E. too d'éxetos. Nominatif irrégulier, mais conforme aux habitudes de la vieille langue grecque. Voy. la note sur le vers 697.

949-952. Ceux qui avaient honte de repousser un hôte mangèrent bien dans la
même pièce avec Oreste, mais de façon à
ce que chaque convive fût servi sur une
table à part, ct eût sa cruche de vin à lui,
tandis qu'habituellement tout le monde
mangeait à la même table et recevait du
vin puisé dans le cratère commun.

952-954. Είχον ήδον ήν.... ἄςθεγκτόν μ(ε). Ils jouirent en silence du plaisir de manger et de boire, et obligèrent ainsi leur hôte à rester silencieux à son tour. C'est qu'avant d'être purifié, l'homicide ne devait adresser la parole à personne : on se croyait souillé par son abord. Cp. Eschyle, Eumén. 448 : Ἄρθογγον είναι τὸν παλαμναίον νόμος, Ἐστ' ἀν προσαρδμοῖς αῖματος καθαρσίου Σραγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ. (Voy. aussi Électre, 1294, et Oreste, 47 et 75.)

Κάγω 'ξελέγξαι μὲν ξένους οὐχ ἡξίουν, 955 ἡλγουν δὲ σιγῆ κάδόκουν οὐχ εἰδέναι, μέγα στενάζων, οὕνεκ' ἦν μητρὸς φονεύς.
Κλύω δ' Ἀθηναίοισι τὰμὰ δυστυχῆ τελετὴν γενέσθαι, κἄτι τὸν νόμον μένειν, χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμᾶν λεών. 960 Ώς δ' εἰς Ἄρειον ὄχθον ἦχον, ἐς δίχην τ' ἔστην, ἐγὼ μὲν θάτερον λαδὼν βάθρον, τὸ δ' ἄλλο πρέσδειρ' ἤπερ ἦν Ἐρινύων, εἰπὼν ἀχούσας θ' αἵματος μητρὸς πέρι, Φοϊδός μ' ἔσωσε μαρτυρῶν : ἴσας δέ μοι 965 ψήφους διηρίθμησε Παλλὰς ὼλένη,

NC. 955. Markland a rectifié la leçon κάγωγ' ἐξελέγξαι. 964. — Kirchhoff et Nauck retranchent τ' à la fin de ce vers et ajoutent δ' après εἰπών au commencement du vers 864. — 966. Palatinus: διηρίθμιζε. Quelques-uns des derniers éditeurs: διερρύθμιζε. — Le mot ὧλένη est plus que suspect. Κνίταλα propose ὧλε δη ∦ νικῶν ἀπημα. Τ. W. Schmidt (Jahrbucher für Philologie, 4864, p. 235): Πολλάς εὐμενής.

958-960. Dans le repas public qui se faisait à Athènes le jour des Xόες, lequel était le second de la fête des Anthestéries, on servait à chaque convive un pot de vin, χοῦς, ou, comme dit Euripide, un vase contenant un χοῦς, χοῆρες ἄγγος. (Le χοῦς était la douzième partie du μετρητής et contenait douze κοτύλα!.) Les Athéniens expliquaient cette particularité par la fable d'Oreste. Il en est de cette explication comme de toutes les légendes imaginées, soit chez nous, soit parmi les anciens, afin d'expliquer certains usages dont on ignore l'origine.

964. On remarquera l'apostrophe à la fin de ce vers. Ailleurs on trouve des triniètres terminés par des prépositions (cf. Soph. Phil. 626 : Eiµ' éni | vavv, et 
passim). Ces innovations, ainsi que d'autres du même genre, nous apprennent 
quelque chosesur la manière dont les vers 
se disaient sur la scène. Dans le cours de la 
guerre du Péloponese, la méthode de déclamation a dù changer. Évidemment les 
acteurs se dégagèrent alors de la gravité, 
un peu compassée, qui avait jusque-la enchaîné leur débit comme leur geste : ils 
commencèrent à mettre plus de naturel

dans le dialogue, à dissimuler les divisions métriques pour se rapprocher du langage ordinaire. Dans les plus anciennes pièces d'Euripide et de Sophocle on ne voit rien de pareil. Chez Eschyle on ne trouve pas même de trimètre partagé entre deux interlocuteurs : pour le vieux poëte, le vers l'ambique est un tout indivisible. Quant aux vers terminés par une apostrophe, je ne sais si on en trouve d'autres exemples chez Euripide; ils ne sont pas rares dans certaines tragédies de Sophocle. Cf. OEd. Roi, 29, 332, 785, 4184, 1224; Él. 1017; OEd. Col. 17, 4164.

962-963. Les βάθρα designés ici étaient des pierres brutes (λίθοι ἀργοί). Sur l'une se tenait l'accusé: c'était la pierre du crime (ὕβρεως). Sur l'autre se tenait l'accusateur, disons mieux, le vengeur: on l'appelait la pierre de l'implacable (ἀναιδείας, littéralement: implacabilitatis). Cf. Pausanias, l, xxviii, 6.

964-965. Εἰπών ἀχούσας θ'.... Φοίδος μ' ἔσωσε. C'est la même irrégularité de construction qu'on vient de voir au v. 947.

966. 'Ωλένη, ulna ou brachio, doit signifier ici manu. Mais la leçon est probablement gâtée. Cp. d'ailleurs ce que

νιχῶν δ' ἀπῆρα φόνια πειρατήρια. Όσαι μέν οὖν έζοντο πεισθεῖσαι δίχη, ψῆφον παρ' αὐτὴν ἱερὸν ώρίσαντ' ἔχειν. όσαι δ' Έρινύων ούχ ἐπείσθησαν νόμω, 970 δρόμοις ανιδρύτοισιν ήλαστρουν μ' αεί, έως ες άγνον ήλθον αὖ Φοίδου πέδον, καί πρόσθεν άδύτων έκταθείς, νηστις βορας, έπώμοσ' αὐτοῦ βίον ἀπορρήξειν θανών, εί μή με σώσει Φοίδος, ός μ' ἀπώλεσεν. **975** . Έντεῦθεν αὐδὴν τρίποδος ἐκ χρυσοῦ λακὼν Φοϊβός μ' ἔπεμψε δεῦρο, διοπετές λαβεῖν άγαλμ' Άθηνῶν τ' έγκαθιδρῦσαι χθονί. Άλλ' ήνπερ ήμιν ώρισεν σωτηρίαν, σύμπραξον ην γάρ θεᾶς κατάσχωμεν βρέτας, 980

NC. 976. Λακών, correction de Scaliger pour λαδών. — 980. Scidler a rectifié la leçon αν γάρ.

Minerve dira aux vers 1470 sqq., et ce que cette déesse dit dans les Eumenides d'Eschyle, 722 sq.: 'Ανὴρ ὅδ' ἐκπέφευγεν αξματος δίκην: 'Ισον γάρ ἐστι τἀρίθμημα τῶν πάλων.

967. Νικών φόνια πειρητήρια équivaut à νικών τον περί φόνου άγώνα, sortant victorieux de la poursuite criminelle (pour meurtre). Πειρητήρια est l'épreuve judiciaire, en anglais trial.

969. Ψήφον παρ' αὐτήν, près du lieu même où l'arrêt avait été rendu. Cp., au sujet de cet hellénisme, Med. 68: Πεσσοὺς προσελθών et la note. — Ἱερὸν ὡρίσαντ' ἔχειν, sibi pactæ sunt templum habere. [Seidler.] Les Euménides avaient une grotte consacrée à leur culte au pied de l'Aréopage. Voy. Eschyle, Eum., 1004 sqq.

970. Jusqu'ici Euripide a suivi la tradition attique telle qu'elle avait été fixée par les Eumenides d'Eschyle. Mais comment accorder avec cette tradition la nouvelle épreuve imposée à Oreste pour qu'il soit délivré de la poursuite des Furies? Le poëte imagine que toutes les Furies n'acceptèrent pas la décision des juges, mais que quelques-unes continuèrent de s'acharner sur leur victime.— "Οσαι δ' Έρινύων. Ces mots impliquent qu'il y avait plus de trois Furies. Eschyle avait déjà augmenté le nombre de ces déesses, afin de pouvoir en former un chœur tragique. Dans Oreste, v. 1650, Euripide revient au nombre de trois. — Νομφ. Il faut entendre la prescription du droit nouveau en vertu de laquelle les homicides n'étaient plus soumis à la juridiction exclusive des Furies.

973-974. La conduite prêtée ici par Euripide à son héros est conforme aux mœurs grecques, et ne devait pas étonner les Athéniens. Leurs ambassadeurs en avaient fait autant dans la guerre médique. Ayant reçu d'Apollon un oracle effrayant pour

thènes, ils s'adressèrent à lui une seconde fois en suppliants, et voici, suivant Hérodote, VII, 140, le langage qu'ils tinrent : " Όναξ, χρῆσον ἡμῖν ἄμεινόν τι περὶ τῆς πατρίὸος, αἰδεσθεὶς τὰς ἰκετηρίας τάσδε, τάς τοι ῆκομεν φέροντες ἢ οῦ τοι ἄπιμεν ἐκ τοῦ ἀδύτου, ἀλλ' αὐτοῦ τῆδε μενέομεν, ἔστ' ἄν καὶ τελευτήσωμεν. » (Nous empruntons ce rapprochement au commentaire de Köchly.)

977. Διοπετές, tombé de Jupiter, c'està-dire : tombé du ciel. Cf. v. 88. μανιῶν τε λήξω καὶ σὲ πολυκώπω σκάφει στείλας Μυκήναις ἐγκαταστήσω πάλιν. Αλλ' ὧ φιληθεῖσ', ὧ κασίγνητον κάρα, σῶσον πατρῷον οἶκον, ἔκσωσον δ' ἐμέ · ὡς τἄμ' ὅλωλε πάντα καὶ τὰ Πελοπιδῶν, οὐράνιον εἰ μὴ ληψόμεσθα θεᾶς βρέτας.

985

#### ΧΟΡΟΣ.

Δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσεν τὸ Ταντάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ' ἄγει.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸ μὲν ποθεινὸν πρίν σε δεῦρ' ἐλθεῖν ἔχω, Άργει γενέσθαι καὶ σὲ, σύγγον', εἰσιδεῖν · θέλω δ' ἄπερ σὺ, σέ τε μεταστῆσαι πόνων

990

NC. 983. Palatinus: ω φιλεῖσ' ω. Aldine: ω φίλη γ' ω. — 988. Άγει, correction de Canter pour ἀεί. — 989. J'ai rétabli le sens de ce vers en substituant ποθεινόν à πρόθυμον, leçon vicieuse qui est le résultat d'une erreur doublée d'une mauvaise correction. Cette petite rectification rend inutiles les moyens plus violents, et cependant insuffisants, qu'on avait proposés pour rétablir la suite des idées dans ce couplet. Nauck considérait le vers 990 comme interpolé; Kvičala voulait écarter les vers 990 et 992-994; Köchly transpose les vers 994-998 après le vers 4003. Voy. nos notes explicatives. — 994. Canter a corrigé la leçon σοί τε μεταστήσαι πόνον (var. : πόνων).

981. Πολυχώπω σχάφει. Il faut remarquer ce détail, jusqu'ici ignoré d'Iphigénie. Désormais elle ne doute plus qu'il ne soit possible de se sauver par la fuite. Sur ce point elle partage la confiance d'Oreste. L'enlèvement de l'idole est la difficulté qui reste à résoudre.

988. Placés entre ἐπέζεσεν et ἄγει, dont ils forment le régime commun, les mots τὸ Ταντάλειον σπέρμα sont mis à l'accusatif, cas que gouverne le second de ces verbes, tandis que ἐπέζεσεν demanderait plutôt le datif. Cf. //ec. 583 : Δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν.

989-990. Ces vers n'ont pas été compris. On a cru qu'I phigénie voulait dire qu'avant l'arrivée d'Oreste elle avait le désir, τὸ πρόθυμον (c'est ainsi qu'on lisait) d'être à Argos et de voir son fière. Le présent ἔχω, qui ne saurait remplacer l'imparfait dans une phrase de cette tournure, rend cette explication iuadnissible.

A quel propos d'ailleurs Iphigénie parlerait-elle maintenant du passé? Il ne s'agit pas de cela; et si le poëte lui avait prête cette réflexion, il aurait tout au moins marqué la transition de cette phrase à la phrase suivante par les particules xai vuv. Voici le seus des deux vers qui nous occupent : « Ce que je souliaitais (78 ποθεινόν) avant ta venue, je le tiens (έχω): je puis revenir à Argos et jouir de ta vue, ò mon frère ». « Mais (tel est le sens général de ce qu'Iphigénie va dite dans les vers suivants) je suis prête à sacrifier mes plus douces espérances, ma vie même, si je puis par là te délivrer de tes souffrances et rétablir la fortune de notre maison ».

991. Θέλω δ' ἄπερ σύ. « Mais je veux ce que tu veux », fallût-il pour cela renoncer à l'accomplissement de mes désirs. Voy, la note sur les vers précédents.

νοσοῦντά τ' οἰχον, οὐχὶ τῷ χτανόντι με θυμουμένη, πατρῷον ὀρθῷσαι πάλιν.
Σταγῆς τε γὰρ σῆς χεῖρ' ἀπαλλάξαιμεν ἄν σώσαιμί τ' οἰχους · τὴν θεὸν δ' ὅπως λάθω 995 δέδοιχα καὶ τύραννον, ἡνίχ' ἄν χενὰς χρηπίδας εὕρῃ λαίνας ἀγάλματος.
Πῶς δ' οὐ θανοῦμαι; τίς δ' ἔνεστί μοι λόγος; 'Αλλ' εἰ μὲν ἕν τι τοῦθ' ὁμοῦ γενήσεται, ἄγαλμά τ' οἴσεις χἄμ' ἐπ' εὐπρύμνου νεὼς 1000 ἄξεις, τὸ χινδύνευμα γίγνεται χαλόν · τούτω δὲ χωρισθέντ', ἐγὼ μὲν ὅλλυμαι, . σὺ δ' ἄν τὸ σαυτοῦ θέμενος εὖ νόστου τύχοις. Οὐ μήν τι φεύγω γ' οὐδέ μ' εἰ θανεῖν χρεὼν,

NC. 992. La leçon τῷ κτανοῦντί με a été rectifiée par Heath. Il est possible que le texte primitif ait porté τοῖς κτανοῦσί με. Tel était l'avis de Hermann, lequel saisait observer sinement : « Consert aliquid pluralis ad lenitatem sententiæ. » — 993. Manuscrits : ὀρθῶσαι θέλω. Ce dernier mot est évidemment une glose, et le mot expulsé ne peut guère être que πάλιν : Markland l'a déjà compris. Cf. Sophocle, Ant. 463. — 935. Σώσαιμί τ', correction de Markland pour σώσαιμι δ'. — 999. La conjecture de Markland ταῦθ', pour τοῦθ', n'aurait pas dû trouver de partisans, depuis qu'elle a été résatée par Seidler. — 4000-4004. Peut-être : Ἄγαλμά θ' ὥ στε κάμ'.... ἄξαι. — 1002. J'ai corrigé la leçon τούτου δὲ χωρισθεῖσ', qu'on expliquait tant bien que mal, mais qui ne sait pas antithèse aux vers 969 sqq.

992-993. Oùxì... θυμουμένη. Le rétablissement d'Oreste sur le trône d'Argos relève la maison d'Agamemnon et rend aux mânes du défunt les honneurs qui lui sont dus. Mais Iphigénie ne nourrit point de ressentiment contre son père : elle offre de se sacrifier pour celui qui l'a immolée.

994-998. Dans ces vers, Iphigénie explique ce qu'elle avait indiqué dans les vers précédents: à savoir, qu'en faisant ce que lui demande son frère, elle devra se résigner à ne plus revoir la patrie. Elle espère pouvoir sauver la vie d'Oreste, elle espère aussi pouvoir lui remettre l'idole, à laquelle sont attachés le salut de son frère et celui de sa maison (σώσαιμί τ' οίκους, v. 995); mais elle désespère de se sauver elle-même après avoir commis ce larcin. On voit que la particule γάρ, v. 994, est à sa place, et que nous avons donné le vrai sens des vers 980 sq. Avec l'ancienne explication de

ces vers, la conjonction yap ne se comprensit pas, et la suite des idées était obscure, au point que les critiques avaient recours à la suppression ou à la transposition de plusieurs vers (voy. la note critique sur le vers 989).

099. Les mots εν τι, étant au singulier, sont, d'après l'usage grec, suivis de τοῦτο et non de ταῦτα. C'est ainsi que, dans Oreste, v. 4192, Électre dit : πᾶν γὰρ εν φίλον τόδε au lieu de πάντες γὰρ οἴδε εν φίλον.

1002. Τούτω δὲ χωρισθέντ(ε), mais si ces deux choses ne peuvent se concilier. Les nominatifs placés en tête de cette phrase tiennent lieu de génitifs absolus. Cf. la note sur le vers 1109 de Médee.

1004-1006. Οὐ μήν.... σώσασά σ(ε), après t'avoir sauvé (pourvu que je parvienne à te sauver), je ne refuse pas même de mourir, s'il le faut. Nous avons placé les

σώσασα σ'· οὐ γὰρ ἀλλ` ἀνὴρ μὲν ἐχ δόμων θανὼν ποθεινός, τὰ δὲ γυναιχὸς ἀσθενῆ.
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἄν γενοίμην σοῦ τε χαὶ μητρὸς φονεύς. 
ἄλις τὸ χείνης αἴμα. χοινόφρων δὲ σοὶ 
καὶ ζῆν θέλοιμ' ἄν χαὶ θανὼν λαχεῖν ἴσον. 
Ἄξω δέ σ', ἤνπερ χαὐτὸς ἔνθεν ἐχπέσω, 
πρὸς οἴχον, ἢ σοῦ χατθανὼν μενῶ μέτα. 
Γνώμης δ' ἄχουσον εἰ πρόσαντες ἢν τόδε 
Ἀρτέμιδι, πῶς ᾶν Λοξίας ἐθέσπισεν 
χομίσαι μ' ἄγαλμα θεᾶς πόλισμα Παλλάδος;

καὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν; ἄπαντα γὰρ

1015

1005

1010

NC. 4005. Les conjectures de Hartung et de Kirchhoff σώσασαν ou σῶσαι τὰ σ(ά) sont inutiles, quoi qu'on en ait dit. — 1006. Florentinus: γυναικών. Aldine: γυναικός, et telle est peut-être aussi la leçon du Palatinus. — 1009. Hartung et Kochly écrivent sans nécessité ζῶν pour ζῆν. — 1010. Άξω δέ σ', correction de Canter pour ήξω δέ γ'. Ensuite les manuscrits portent ήνπερ καὐτὸς ἐνταυθοῖ πέσω. Plusieurs éditeurs ont adopté la conjecture de Markland μή αὐτός. Mais comment supposer qu'Euripide eût fait dire à Oreste : « Je te ramenerai si je ne meurs pas ici, ou bien je mourrai avec toi »? Ce n'est pas ainsi que s'exprime un poëte qui sait écrire. D'ailleurs les tragiques ne se servent point de la forme ένταυθοί. Seidler voulait : ήνπερ καὐτὸς ἐντεῦθεν περώ. On sent que le verbe περώ ne convient pas ici. Il faut ἔνθεν ἐχπέσω. — 1014. Elmsley a corrigé la leçon πόλισμ' εἰς παλλάδος. — 1015. La lacune avant ce vers a été signalée par Köchly. Εἰσιδεῖν ne peut dépendre de εθέσπισεν: Apollon n'a pas ordonné à Oreste d'aller trouver Iphigénie. Il est vrai que dans le drame de Gœthe l'oracle est à double entente: on y reconnaît à la fin que la sœur à ramener dans la Grèce n'est pas la sœur d'Apollon, mais la sœur d'Oreste. Mais de quel droit Seidler et d'autres attribuent-ils à Euripide une équivoque pareille? Rien dans la tragédie grecque n'autorise cette supposition gratuite.

mots « après t'avoir sauvé » en tête de cette traduction, pour faire voir que σώσασα n'a pas besoin d'être changé en σώσασαν. La phrase subordonnée οὐδέ μ' εἰ θανεῖν χρεών tient lieu de régime au verbe φεύγω.

1005-1008. Οὐ γὰρ ἀλλ(ὰ).... ἀσθενῆ. Que la vie d'un homme fût plus précieuse que celle d'une femme, les femmes grecques l'admettaient aussi bien que les hommes. Dans Iph. Aul., v. 1394, l'héroïne

dit : Είς γ' ἀνὴρ χρείσσων γυναιχών μυρίων ὁρῶν φάος.

1010. Ένθεν ἐκπέσω, (si) je m'échappe d'ici. Cf. Eschyle, Eumén. 147: Ἐξ ἀρκύων πέκτωκεν οίχεται θ' ὁ θήρ. Le verbe ἐκπίπτειν s'emploie souvent dans le sens de « faire une sortie. »

1014. Πόλισμα Παλλάδος. Les poëtes se servent de l'accusatif local sans ajouter la préposition εἰς.

1015. Dans les vers qui manquent,

συνθείς τάδ' εἰς εν νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πῶς οὖν γένοιτ' ἄν ὥστε μήθ' ήμᾶς θανεῖν, λαβεῖν θ' ἃ βουλόμεσθα; τῆδε γὰρ νοσεῖ νόστος πρὸς οἴχους· ἥδε βούλευσις πάρα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άρ' ἄν τύραννον διολέσαι δυναίμεθ' ἄν;

1020

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Δεινόν τόδ' εἶπας, ξενοφονεῖν ἐπήλυδας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' εί σὲ σώσει κάμὲ, κινδυνευτέον. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐχ ᾶν δυναίμην, τὸ δὲ πρόθυμον ἤνεσα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ', εἴ με ναῷ τῷδε κρύψειας λάθρα; ιφιγενεία.

[ 'Ως δή σχότος λαβόντες ἐχσωθεῖμεν ἄν;

1025

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κλεπτῶν γὰρ ἡ νὺξ, τῆς δ' ἀληθείας τὸ φῶς.]
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εἴσ' ἔνδον ἱεροῦ φύλαχες, οὓς οὐ λήσομεν.

NC. 1017-1018. Palatinus: ἡμᾶς ατανεῖν, λαθεῖν θ', deux fautes qui se tiennent. Nauck et d'autres ont à tort admis λαθεῖν. Ensuite la leçon νόει a été corrigée par Markland. Les premiers éditeurs avaient écrit νόει | νόστον. — 1019. "Hôε βούλευσις, excellente correction de Markland pour ἡ δὲ βούλησις. — 1025-1026. Ces vers suspects à Markland, condamnés par Kirchhoff et par Nauck, semblent être tirés d'ailleurs L'argument dont se sert Oreste est plus propre à réfuter son opinion qu'à la soutenir. — 1025. Brodæus a corrigé la leçon ἐξωθεῖμεν ου ἔξω θεῖμεν. — 1027. Manuscrits: ἐεροὶ φύλακες. Markland: ἱεροφύλακες. Dobree: ἱεροῦ φύλακες.

Oreste disait sans doute: « Pourquoi Diane elle-méme t'aurait-elle dérobée aux sacrificateurs, pourquoi m'aurait-elle permis de te retrouver dans ce pays lointain, et de voir ton visage (καὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν)?» C'est à tous ces arguments que se rapporte le mot ἄπαντα. [Köchly.]

1018-1019. Τῆδε γὰρ νοσεῖ νόστος, voilà par où notre retour est malade, c'està-dire: voilà ce qui compromet notre re-

tour. Voy. la note sur Hipp. 937, et cp. Iph. Aul. 966: Πρὸς Ἰλιον Ἐν τῷδ' ἔκαμνε νόστος. — Ἡδε βούλευσις πάρα, c'est là-dessus que nous avons à délibérer. Le démonstratif ਜδε se rapporte à πῶς οὖν γένοιτὰ ἀν..., βουλόμεσθα; Les mots τῆδε.... πρὸς οἴκους forment une phrase parenthétique.

1023. Οὐχ ἄν δυναίμην. « Je ne puis me résoudre à tuer mon hôte (ξενοφονείν,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίμοι διεφθάρμεσθα· πῶς σωθεῖμεν ἄν;

Έχειν δοχῶ μοι χαινόν ἐξεύρημά τι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ποῖόν τι; δόξης μετάδος, ώς κάγὼ μάθω.

1030

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ταῖς σαῖς ἀνίαις χρήσομαι σοφίσμασιν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δειναί γάρ αί γυναῖχες εύρίσχειν τέχνας.

ІФІГЕNEIA.

Φονέα σε φήσω μητρός έξ Άργους μολείν.

Χρήσαι κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς, εἰ κερδανεῖς. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ώς οὐ θέμις σε λέξομεν θύειν θεᾶ,

1035

ΟΡΕΣΤΗΣ.

τίν' αλτίαν έχουσ'; ύποπτεύω τι γάρ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

ού χαθαρόν όντα, τὸ δ' δσιον δώσω φόνω.

NC. 4031. Aldine: ἀνοίαις. — 1032. Δειναὶ μέν chez Stobée, Anthol. LXXIII, 26. Ce vers se trouve aussi parmi les Monostiques attribués à Ménandre, vers 130. — 1015. Θέμις σε, correction de Reiske pour θέμις γε. — 1036. Peut-être: τίν αλτίαν σχοῦσ'; ὡς ὑποπτεύω τι δή. — 1037. Manuscrits: τὸ δ' ὅσιον et φόνω. Aldine: τὸν δ' ὅσιον et φόδω.

v. 1021). » Les saintes lois de l'hospitalité l'emportent sur toutes les autres considerations dans le cœur de la jeune fille. — 'Hiveoa, je loue. Cp., au sujet de cet hellenisme, Hipp. 614; Méd. 272 et 794; Hèc. 702; 1ph. Aul. 440.

4029. Καινὸν ἐξεύρημά τι. Euripide excite la curiosité du spectateur : il laisse entendre que le moyen imaginé dans cette circonstance n'est pas usé et banal. Dans l'élène, v. 1056, Ménélas, à qui on propose de se faire passer pour mort pour se sauver, hésite : car, dit-il, παλαιότης γὰρ τῷ λόγφ γ' ἔνεστί τις.

1031. Tais σαϊς άνίαις, du malheur qui

t'afflige. 'Aνία: ς équivant à γακοίσι, synonyme employé au vers 1034.

1032. Γαο, conjunction qui s'explique par une pensée que tout le monde sousentend aisément, peut se rendre par : « C'est que. »

1035. Construisez: Λέξομεν ώς οὐ θέμις (ἐστί) σε θύειν θεᾶ. Cette phrase, interrompue par la question d'Oreste, se complète au moyen du vers 1037.

1037. Τὸ δ' ὅσιον δώσω φόνω, mais je dirai que (λέξομεν ώς, ν. 1036) je ne livrerai à la mort que ce qu'il est permis de sacrisser, c'est-à-dire : que je ne te lais-serai sacrisser qu'après t'avoir purisié. Tò

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα μᾶλλον θεᾶς ἄγαλμ' άλίσκεται; ιφιγενεία.

Πόντου σε πηγαῖς άγνίσαι βουλήσομαι, ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έτ' ἐν δόμοισι βρέτας, ἐφ' ῷ πεπλεύχαμεν.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1040

κάκεῖνο νίψαι, σοῦ θιγόντος ώς, ἐρῶ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ποῖ δῆτα; τόνδε νοτερόν ἢ παρ' ἔκδολον;

Οὖ ναῦς χαλινοῖς λινοδέτοις όρμεῖ σέθεν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σὺ δ' ἤ τις ἄλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας;

NC. 1040. Palatinus: ἐστ' ἐν. Ensuite Kirchhoff demande ἐφ' ὅ γε πεπλεύκαμεν. Peut-être: ἐφ' ὁπερ ἐπλεύσαμεν. — 1041. Palatinus: ἐρᾶ. — 1042. On lisait πόντου νοτερὸν εἶπας ἔκδολον; Dans cette leçon πόντου ἔκδολον ne peut guère désigner qu'un endroit où la mer épanche ses eaux dans la campagne, et νοτερόν est une épithète redondante, admissible seulement dans le style lyrique. Mettre le premier point d'interrogation après πόντου serait un mauvais expédient. Eustathe, ad Odyss. p. 1405, dit qu'Euripide emploie le mot ἔκδολος dans le sens de ὀξὺ ἀκρωτήριον. Cette explication et l'indication précise du substantif masculin ὁ ἔκδολος, laquelle ne saurait se tirer de notre texte, m'ont suggéré la correction τόνδε νοτερὸν ἢ παρ' ἔκδολον; Le démonstratif τόνδε est nécessaire pour préciser le lieu dont il s'agit. Πόντου vient sans doute du vers 1039. On ne peut se passer non plus de la préposition παρά. Reiske voulait πόντου νοτερὸν εῖ παρ' ἔκδολον; — 1044. La vulgate σοὶ δὴ τίς ἄλλος a été corrigée par Fr. Jacobs.

Sotov est plus général que tov Sotov. Voy. la note sur le vers 954.

1040. Έτ' ἐν δόμοισι βρέτας, l'image est encore dans le temple, c'est-à-dire : je ne vois pas encore comment nous ferons sortir l'image du sanctuaire.

1041. Σοῦ θιγόντος ως, « tamquam a « te tac!am. » [Seidler.]

1042. Ποῖ δῆτα; Οῦ veux-tu la porter pour la laver? On cite Sophocle, Phil. 1211, οῦ πατέρα ματεύω est suivi de la question ποῖ γᾶς; — Τόνδε.... ἐκδολον; Est-ce près de ce promontoire humide (qui s'avance dans la mer)? Cp. Eustathe cité dans la note critique. Quant à ἤ, les Grecs se servent de cette particule, et non de ἦ,

dans une seconde interrogation, lors même que celle-ci n'est pas opposée à la première. Cf. Héc. 1013; Iph. Aul. 1043. Il en est de même du latin an. « On voit par la scène 11 de l'acte V [v. 1197] que la mer baignait les murs du temple. Il est probable qu'elle occupait une partie de la décoration. Je crois qu'Oreste montre d'un geste cette partie du rivage, et demande à Iphigénie si c'est la, sur ce promontoire baigné des flots [cette traduction, que l'ancien texte ne justifiait pas, rend très-exactement notre correction], qu'elle se propose de seindre de purisier les victimes. Iphigénie répond que ce sera au lieu même où est le vaisseau d'Oreste. » [Prévost.]

## ІФІГЕНЕІА.

Έγω· θιγεῖν γὰρ δσιόν ἐστ' ἐμοὶ μόνη.

1045

Πυλάδης δ' ὅδ' ἡμῖν ποῦ τετάξεται χοροῦ;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ταύτον χεροῖν σοὶ λέξεται μίασμ' ἔχων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λάθρα δ' ἄναχτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πείσασα μύθοις· οὐ γὰρ ἄν λάθοιμί γε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ μὴν νεώς γε πίτυλος εὐήρης πάρα.

1050

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τἄλλ' ὅπως ἕξει καλῶς. ΟΡΕΣΤΗΣ.

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Ένος μόνου δεῖ, τάσδε συγκρύψαι τάδε.

NC. 1046. La leçon ποῦ τετάξεται φόνου anticipe sur la réponse d'Iphigénie. On a proposé πόνου, δόλου, λόγου, φράσον. Nous avons adopté la belle correction de Winckelmann (Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 1840, p. 1283), χοροῦ.—1047. Kirchhoff propose έχειν pour έχων.—1049. Les vieilles éditions portent λάθοιμί σε ου σφε.—1051-1052. Nous avons marqué une lacune entre ces deux vers. On attribuait le second à Oreste, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux propos : Iphigénie parlait de ce qui restait à faire quand on serait près du vaisseau, Oreste répondait qu'il ne restait qu'à obtenir le silence du chœur. Voilà pourquoi nous croyons que la réponse d'Oreste manque, et que le vers 1052 appartient à Iphigénie. Hirzel (De Euripidis in componendis diverbiis arte, p. 54) supplée un vers d'Iphigénie avant le vers 1051, qu'il donne à Oreste. Köchly veut qu'un vers d'Oreste manque après 1049, et il intervertit l'ordre des vers 1051 et 1052.

4046. Ποῦ τετάξεται χοροῦ; quelle place occupera-t-il dans cette combinaison. Winckelmann cite fort à propos Platon, Euthyd. p. 279 C: Τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν; ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, ἢ πῶς λέγεις; Cette locution semble avoir été proverbiale chez les Athéniens, et cela se comprend aisément : ils passaient la moitié de leur vie à préparer et à exécuter des chœurs, ou à en voir. Rappelons un passage

de l'OEconomique de Xénophon, VIII, 20. Ischomaque y dit à sa jeune femme que dans une maison où chaque objet est à sa place, les chaussures avec les chaussures, les vêtements avec les vêtements, et ainsi de suite, χορὸς σχευῶν ἔχαστα φαίνεται.

1051. Τάλλ(α) désigne ce qu'il faudra faire ensuite, quand on sera arrivé près du vaisseau. Dans le vers qui manque, Oreste demandait sans doute à sa sœur si

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' ἀντίαζε καὶ λόγους πειστηρίους ευρισκ' ἔχει τοι δύναμιν εἰς οἶκτον γυνή. Τὰ δ' ἄλλ' ἴσως ἄν πάντα συμβαίη καλῶς.

1055

## ІФІГЕНЕІА.

🗘 φίλταται γυναῖχες, εὶς ὑμᾶς βλέπω, καὶ τἄμ' ἐν ὑμῖν ἐστιν ἢ καλῶς ἔχειν η μηδέν είναι καί στερηθηναι πάτρας φίλου τ' άδελφοῦ φιλτάτης τε συγγόνου. Καὶ πρῶτα μέν μοι τοῦ λόγου τάδ' ἀρχέτω: 1060 γυναϊκές ἐσμεν, φιλόφρον ἀλλήλαις γένος, σώζειν τε χοινά πράγματ' ἀσφαλέσταται. σιγήσαθ' ήμιν καὶ συνεκπονήσατε φυγάς καλόν τοι γλῶσσ' ὅτῳ πιστὴ παρῆ. Όρἄτε δ' ώς τρεῖς μία τύχη τοὺς φιλτάτους, 1065 η γης πατρώας νόστος η θανείν, έχει. Σωθεῖσα δ', ώς αν καὶ σὺ κοινωνῆς τύχης, σώσω σ' ές Έλλάδ'. Άλλὰ πρός σε δεξιᾶς, σέ καὶ σ' ίκνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηίδος γονάτων τε καὶ τῶν ἐν δόμοισι φιλτάτων 1070 [μητρός πατρός τε καὶ τέκνων ὅτῷ κυρεῖ],

NC. 4055. Ἰσως αν πάντα, correction de Markland pour ίσως απαντα. — 1056. Hermann a corrigé la leçon ως υμας. — 1059. Φιλτάτης, correction de Seidler pour φιλτάτου. – 4064. Palatinus: ἀλλήλων. — 1064. La leçon καλόν τοι (Palatinus: τι) γλωσσ', ὅτω πίστις παρῆ, ne peut s'expliquer qu'au moyen d'une interprétation forcée. La plupart des éditeurs ont avec raison adopté la correction de Hermann, πιστή. Πίστις vient peut-ètre d'une glose explicative. — 1066. Heath a corrigé la leçon νόστον. — 1071. Dindorf et d'autres critiques ont jugé avec raison que ce vers était suspect d'interpolation. Suivant le vers 130 le chœur était composé de vierges.

elle avait songé à toutes les mesures qui la regardaient, s'il ne restait plus aucune précaution à prendre dès maintenant.

1055. En remontant au vers 1017, on trouve un morceau de dialogue qui commence et qui finit par un tristique, et dont le corps est formé par quatre fois huit monostiques: 1020-1029 (en ne comptant pas les deux vers qui sont mis entre crochets); 1030-1037; 1038-1045; 1046-1052. [Hirzel.]

1057-1058. Comme τάμ(ά) ne dissère guère de ἐμέ, il est sacile d'en tirer ce dernier mot, lequel doit être le sujet des infinitis εἶναι et στερηθῆναι. On cite Platon, Protag. p. 313 Å: "Ο δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματο; ἡγεῖ, τὴν ψυχὴν, καὶ ἐν ῷ πόντ' ἐστι τὰ σὰ ἢ εὖ ἡ κακῶ; πράττειν. Dans ce passage πράττειν est mis pour ἔχειν, comme si le sujet était σέ, et non τὰ σά.

1066. Γής πατρώας νόστος, le retour

τί φατέ; τίς ὑμῶν φησιν ἢ τίς οὐ θέλει, φθέγξασθε, ταῦτα; Μὴ γὰρ αἰνουσῶν λόγους ὅλωλα κάγὼ καὶ κασίγνητος τάλας.

## ΧΟΡΟΣ.

Θάρσει, φίλη δέσποινα, καὶ σιόζου μόνον ώς ἔκ γ' ἐμοῦ σοι πάντα σιγηθήσεται, ἴστω μέγας Ζεὺς, ὧν ἐπισκήπτεις πέρι.

## 1075

## ΙΦΙΓΕΝΕΙ Α.

"Οναισθε μύθων καὶ γένοισθ' εὐδαίμονες.
Σὸν ἔργον ἤδη καὶ σὸν εἰσδαίνειν δόμους '
ὡς αὐτίχ' ἤξει τῆσδε κοίρανος χθονὸς,
θυσίαν ἐλέγξων, εἰ κατείργασται, ξένων.
"Ω πότνι', ἤπερ μ' Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς
δεινῆς ἔσωσας ἐκ πατροκτόνου χερὸς,
σῶσόν με καὶ νῦν τούσδε τ' ἢ τὸ Λοξίου
οὐκέτι βροτοῖσι διὰ σ' ἐτήτυμον στόμα.
Αλλ' εὐμενὴς ἔκδηθι βαρβάρου χθονὸς
εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ γὰρ ἐνθάδ' οὐ πρέπει
ναίειν, παρόν σοι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα.

1080

1085

## ΧΟΡΟΣ.

Όρνις, & παρά πετρίνας πόντου δειράδας, άλχυων,

[Strophe 1.]

1090

NC. 1073. Probablement: φθέγξασθε δήτα, conjecture de Nauck. — 1080. Palatinus: τύραννος χθονός. — 1081. Markland a rectifié la leçon ἐλέγχων. — 1089. L'ancienne vulgate παρὰ τὰς πετρίνας vient de l'édition Aldine.

dans la patric. On cite Homère, Od. V, 344: Νόστος γρίης Φαιήχων.

1072. Φησιν. Le grec φημί s'emploie, comme le latin aio, dans le sens de α j'affirme. »

1078. "Οναισθε μύθων. Cf. 1ph. Aul., 1359: "Οναιο τῶν φρενῶν.

1079. Σὸν ἔργον ἡδη καὶ σόν. Ces paroles s'adressent à Oreste et à Pylade.

1083. Έχ πατροχτόνου γερός équivaut à έχ πατρὸς χερὸς φονίας. En détournant ainsi le composé πατροχτόνος de son sens habituel, Euripide a fait jouer au second

des éléments qui y entrent le rôle d'un simple sussixe, et voilà comment πατρο y a le même sens que dans πατρώος.

1089-1091. Dans les Grenouilles d'Aristophane, v. 1309 sq., Eschyle commence ainsi une parodie de la manière
lyrique d'Euripide : ἀλαύονες, αὶ παρ'
ἀενάοις θαλάσσης κύμασι στωμύλλετε.
Le scholiaste fait remarquer que ces vers
font allusion à un passage d'Iphigénie à
Aulis : Bergler et d'autres ont pensé avec
raison que le commentateur gree aura
voulu dire Iphigénie en Tauride.

έλεγον οἰχτρὸν ἀείδεις,
εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν,
ὅτι πόσιν χελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς,
ἐγώ σοι παραβάλλομαι
θρήνους, ἄπτερος ὅρνις,
Ἑλλάνων ἀγόρους ποθοῦσ΄,
Ἄρτεμιν λοχίαν ποθοῦσ΄,
ἃ παρὰ Κύνθιον ὅχθον οἰχεῖ
φοίνιχά θ΄ ἀβροχόμαν
οαςναν τ΄ εὐερνέα χαὶ
γλαυχᾶς θαλλὸν ἱρὸν ἐλαίας, Λατοῦς ἀδῖνα φίλαν,

NC. 1091. Οἰχτρόν, correction de Barnes pour οἴτον. On pourrait aussi écrire οἴμον. — 1092. Palatinus: ξυνετοῖς. — 1095. Reiske: θρηνοῦσ'. — 1096-1097. On lisait: ποθοῦσ' Ἑλλάνων ἀγόρους | ποθοῦσ' Αρτεμιν λοχίαν (manuscrits: λοχείαν). Afin de rétablir l'accord antistrophique, Nauck écrit ici: Άρτεμιν ὀλδίαν, et au vers 1113: ἐν ἄ τᾶς ἐλλανοφόνου. Ces changements ne sont rien moins que probables. Il sussit de transposer les mots comme nous avons sait. — 1101. Manuscrits. θάλος on θάλλος, et ξερόν. — 1002. Portus voulait ἀδῖνι, Markland, ἀδῖνι φίλον ου φίλος.

1092-1093. Εὐξύνετον... μολπαῖς, accents que comprennent œux qui connaissent les fables : (ils savent) que c'est en l'honneur d'un mari que tu fais toujours enten ire ces chants. La phrase subordonnée : ὅτι. .. μολπαῖς, développe l'idée indiquée par εὐξύνετον. Quant à la fable d'Alcyone et de Céyx, cf. Apollodore, I, vii, 4; Ovide, Métam. IX, 270 sqq.

1094-1095. Έγὼ... θρήνους, je me compare à toi quant aux chauts plaintifs, c'est-à-dire : je compare mes chants plaintiss aux tiens. Nous attendons έμους σοίς pour έγώ σοι. - Άπτερος δρνις. L'adjectif corrige ce qu'il y a de trop hardi dans l'emploi métaphorique du substantif. Les tournures de ce genre sont familières aux poëtes grees. Eschyle (Agam. 1258) appelle Clytemnestie δίπου; λέαινα; Euripide, rajeunissant avec esprit une locution d'Eschyle (Chocph. 493) désignait les chaînes de l'amour par πεδα: άχάλκευτοι (Plutarque, Amat. XVIII). Ailleurs, il nomme Oreste et Pylade abupou Baxxai, et le feu de la haine sousflé par Electre, ἀνήραιστον πῦρ (Oreste, 1493 et 621). Cf. la note sur Hipp., 235.

1008. Κύνθιον ὄχθον. Le mont Cynthus dans l'île de Délos. — Ce vers et les suivants ne prouvent pas que les jeunes filles qui forment le chœur soient nées à Délos: Seidler a très-bien refuté cette opinion. Au lieu de la Diane sanguinaire de la Tauride, elles voudraient vénérer la Diane grecque, déesse secourable aux mères (λο-χίαν, v. 1006). Or cette Diane était particulièrement adorée à Délos, son berceau, disait-on, et l'une de ses résidences favorites.

1099-1101. Voy., au sujet des arbres sacrés de Délos, la note sur les vers 458 sqq. d'Hecube. L'olivier, qui figure ici à côté du palmier et du laurier, est aussi mentionné par Callimaque, Hymne à Delos; v. 262, et par Catulle, XXXII, v. 2.

1402. Λατου: ώδινα. Tournure lyrique pour dire que ces arbres ont été témoins des douleurs de Latone. « Mihi Euripides « audacius partum Latonæ divisse videtur « arborem, cui obnixa peperit Apollinem « et Dianam. » [Hermann.] λίμναν θ' είλίσσουσαν ὕδωρ κύκλιον, ἔνθα κύκνος μελωδὸς Μούσας θεραπεύει.

1105

ΤΩ πολλαὶ δακρύων λιβάδες,
αῖ παρηίδας εἰς ἐμὰς
ἔπεσον, ἀνίκα πύργων
δλλυμένων ἐπὶ ναυσὶν ἔβαν
πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις.
1110
Ζαχρύσου δὲ δι' ἐμπολᾶς
νόστον βάρβαρον ἤλθον,
ἔνθα τᾶς ἐλαφοκτόνου
κούραν ἀμφίπολον θεᾶς
παῖδ' ἀγαμεμνονίαν λατρεύω
1115
βωμούς θ' ἐλληνοθύτας,
ζηλοῦσ' αἶσαν διὰ παν-

NC. 4104. Κύλλιον, excellente correction de Seidler pour κύκνειον. — 4105. Palatinus: μοῦσα. — 4106. Peut-être δακρύων λίθες. Cf. Eschyle, Choéph. 292: Φιλοσπόνδου λίθος. — 4109. La leçon όλομενων (ου ούλομένων a été corrigée par Erfurdt. La leçon èν (ου ἐνὶ) ναυσίν l'a été par Elmsley. — 4111-1112. Les conjectures νᾶσον βάρδαρον (Nauck) et ζάχρυσον.... ναὸν βάρδαρον (Bergk) semblent inutiles. — 4144. On lisait θεᾶς ἀμφίπολον κόραν ου κούραν. J'ai transposé les mots en vue de l'accord des strophes et du style poétique — 4116. Βωμούς θ' ἐλληνοθύτας, correction d'Euger et de Kochly pour βωμούς τε μηλοθύτας. Schœne avait proposé ξεινοθύτας. — 4117. Palatinus: ζητοῦσ'. Ensuite αἰσαν, pour ἄταν, est dû a Köchly.

4103-1104. Λίμναν κύκλιον. Il s'agit du fameux lac circulaire de l'île de Délos, ή Τροχοειδής καλεομένη, Hérodote, II, 470. Cp. Théognis, v. 7; Callimaque, Hymne à Apollon, v. 59, et Hymne à Delos, v. 261.

4111-1112. Ζαχρύσου.... ἡλθον, vendue pour de l'or je vins dans un pays barbare. — Νόστον βάρδαρον, « le voyage dans un pays barbare », est dit comme γῆς πατρώας νόστος, ν. 1066: l'adjectif βάρδαρον έquivalant au génitif γῆς βαρδάρου. Quant à νόστος dans le sens de voyage, cp. Iph. Aul. 966.

1115. Λατρεύω est ici construit avec l'accusatif d'après l'analogie de θεραπεύω: es. Electre, 131. [Seidler.]

1117-1122. Voici ce que disent ces jeunes filles, arrachées à une douce existence pour tomber dans l'esclavage : « Nous regardons comme digne d'eavie un sort qui fut toujours malheureux. Le joug de la nécessité n'est pas douloureux pour quiconque y a été plié dès l'enfance; il l'est pour celui qui quitte le bonheur. Subir le malheur après la prospérité , voil**a un sort** pénible pour les mortels.  $z - \Delta \hat{z}$ , v. 4124, équivant à γάρ, conjonction que les copistes y ont en esset substituée : voy. NC. Cf. la note sur le vers 1367 d'Hippolyte. Parmi les passages qu'on a rapprochés de celui-ci, citons Hercule fur. 1291: Kexhnuéwo 68 φωτί μακαρίω ποτέ Αί μεταβολαί λυπηρόν ' ῷ δ' ἀει κακῶς "Εστ', οὐδὲν ἀλγε.

τὸς δυσδαίμον' ἐν γὰρ ἀνάγκαις οὐ κάμνει σύντροφος ὧν, ἀλλάσσων δ' εὐδαιμονίαν · τὸ δὲ μετ' εὐτυχίαν κακοῦσθαι θνατοῖς βαρὺς αἰών.

1120

Καὶ σὲ μὲν, πότνι', Ἰργεία πεντηχόντορος οἶχον ἄξει · συρίζων δ' ὁ χηροδέτας οὐρείου Πανὸς χάλαμος χώπαις ἐπιθωύξει, ὁ Φοῖβός θ' ὁ μάντις ἔχων ἑπτατόνου χέλαδον λύρας ἀείδων ἄξει λιπαράν

1125

[Strophe 2.]

1130

NC. 1119. Reiske a rectifié la leçon χάμνεις σύντροφος. — 1120. Manuscrits: μεταθάλλει δυσδαιμονία. Markland et Hermann: μεταβάλλει δ' εὐδαιμονία. Seidler: μεταβάλλειν δυσδαιμονίαν. Hartung: ὡ [ μέτα παλαι δυσδαιμονία. Badham: τὰ πάλαι δυσδαιμονία. Il me semble que la correction μεταβάλλων δ' εὐδαιμονίαν satisferait au seus; cependant le mètre demande άλλάσσων pour μεταβάλλων. — 1121. Seidler a corrigé la vulgate τὸ γὰρ μετ'. Ensuite εὐτυχίαν pour εὐτυχίας est une rectification de Scaliger. —1426. Manuscrits: κάλαμος οὐρείου πανός. L'analogie des autres vers de cette strophe semble demander qu'on transpose les mots comme nous avons fait avec Hartung. — 1429. Έπτατόνου κέλαδον, pour κέλαδον ἐπτατόνου, transposition indiquée par Enger (Jahrbücher für Philologie, 1862, p. 568). Cf. vers 1144. — 1130. Ἰείδων est peut être une glose de μελοποιῶν: cf. vers 1145. [Enger.]

συγγενώς δύστηνος ών. Ces derniers mots sont comme une paraphrase de : ἐν ἀνάγ-καις σύντροφος ών.

1125. Καροδέτας. Cf. Virgile, Ecl. II, 32: «Pan primus calamos cera conjungere « plures Instituit. »

1126. Κώπαις ἐπιθωύξει, il excitera les rames, c'est-à-dire: les rameurs. Pan remplit ici les fonctions du joueur de flûte, qui marquait la mesure aux rameurs, du τριγραύλης, dont parle Démosthène, Pour la couronne, 129.

1129 1133. Apollon, qui avait envoyé Oreste dans la Tauride, veillera sur son retour et dirigera, en sa qualité de devin (ὁ μάντις), la course du vaisseau qui doit porter en Grèce l'image de Diane. Dans la haute antiquité, les devius donnaient des directions aux marins, de même qu'ils se mêlaient de guérir les maladies et de beaucoup d'autres choses. L'Iliade, I, 71, raconte de Calchas: Καὶ νήεσσ' ἡγήσατ' ἀχαιῶν Ἰλιον εἴσω Ἡν διὰ μαντοσύνην, τήν εἰ πόρε Φοῖδος ἀπόλλων.

1130. Λιπαράν. Depuis que Pindare avait dit dans un dithyrambe (fr. 46): Ω ταὶ λιπαραὶ και ἰοστέρανοι καὶ ἀοίδιμοι, Ελλάδο; ἔρεισμα, κλειναὶ Ἀθάναι, δαιμόνιον πτολίεθρον, l'épithète de λιπαρά était restée à la ville d'Athènes. Aristophane prétend qu'avec ce mot on pouvait tout obtenir des Athèniens. Voy. Acharn. 680: Εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑποθωπεύσας λιπαρὰς καλέσειεν Ἀθήνας, Εῦρετο πᾶν ᾶν δια τὰς λιπαρὰς, ἀφύων τιμήν περιάψας. [Κöchly.]

εὐ σ' λθηναίων ἐπὶ γᾶν.
Έμὲ δ' αὐτοῦ προλιποῦσα
βήσει ροθίοις πλαγαῖς:
ἀέρι δ' ἱστία πὰρ πρότονον κατὰ
πρῷραν ὑπὲρ στόλον ἐκπετάσουσι ποδες νεὸς ἀκυπόμπου.

1135

Λαμπρόν ίππόδρομον βαίην, ἔνθ' εὐάλιον ἔρχεται πῦρ' οἰχείων δ' ὑπὲρ θαλάμων ἐν νώτοις ἀμοῖς πτέρυγας λήξαιμι θοάζουσα ' παρθένος εὐδοχίμων γάμων, παρθένος εὐδοχίμων γάμων, παρὰ πόδ' εἰλίσσουσα ςίλας

1140

[Antistrophe 2.]

1145

NC. 4431. Εὖ σ', correction de Seidler pour εἰς. Hermann: σ'. — 4132. Προλιποῦσα, pour λιποῦσα, est dù à Hermann. — 4133. J'ai substitué πλαγαῖς à πλάταις, à cause du vers antithétique, 4148. — 4134. Palatinus: πρότονος. Florentinus: πρότονος. Seidler: πρό προτόνου. Bergk: πὰρ πρότονον. — 4135-1136. Manuscrits: πόδα μυχός. Seidler: πόδες μυχός. Nous avons écrit νεός (forme qui n'est pas plus épique que νηός, qu'on trouve dans les chœurs des tragiques), et nous avons divisé les lignes (κῶλα), de manière à ce que le vers 1135 fût, comme le vers 1134, une tétrapodie dactylique. Pour arriver à ce résultat Hermann voulait retrancher ἰστία (vers 1134), Dindorf écartait πρῷραν. — 4137. Palatinus: λαμπροὺς ἱπποδρόμους. — 4141. On lisait πτέρυγας ἐν νώτοις ἀμοῖς. J'ai transρούς les mots. Voy. vers 4126. — 4143. Badham a corrigé la leçon χοροῖς δὲ σταίην. — 1144. Nauck écrit πάρογος pour παρθένος, en supposant, sans doute, qu'on disait ἡ πάρογος, comme ἡ παράνυμφος, ἡ νυμφεύτρια. Enger veut εὐδοχίμων γονέων. Κöchly: ενδοχίμων δόμων.

1133. Pοθίοις πλαγαίς. Voyez le vers 1387 avec la note.

1134-1436. Le sens général de ces vers peut se résumer par cette phrase homérique: Ούρω πέτασ' Ιστία δίος 'Οδυσσεύς (Od. V, 269). On appelait πρότονοι les cordes qui retenaient le mât en avant et en arrière. On donnait le nom de στόλος au bois qui rattachait la proue proprement dite (πρῶρα) à l'éperon, c'est-à-dire à cette partie du vaisseau qui faisait saillic en avant. Enfin les πόδες étaient deux cordages attachés aux extrémités inférieures de la voile. Ces cordages, dit le chœur, tendront (ἐκπετάσουσι) la voile et la re-

tiendront en arrière, tandis que, gonflée par le vent, elle se déploiera en avant audessus de l'extrémité de la proue.

1137-1142. Le chœur voudrait parcourir à tire-d'aile la carrière du Soleil, c'està-dire: les espaces célestes, et s'arrêter audessus de la maison paternelle.

4143. Χόρου; δ' ໂσταίην. Cf. Iph. Aul. 676: Στήσομεν ἄρ' ἀμφὶ βωμὸν, ὧ πά-τερ, χορούς;

1144. Παρθένος εὐδοκίμων γάμων, « virgo nobili conjugio destinata. » [Matthiæ.]

1146 - 1146. Seidler explique παρὰ πόδ(α) ματρός, « coram matre. » Mais les

ματρός, ήλιχων θιάσοις ἐς άμιλλας χαρίτων τε γαίτας θ' ἀδροπλούτοιο εἰς ἔριν ὀρνυμένα, πολυποίχιλα φάρεα χαὶ πλοχάμους περιδαλλομένα γένυν ἐσχίαζον.

1150

ΘΟΑΣ

Ποῦ' σθ' ἡ πυλωρός τῶνδε δωμάτων γυνὴ Ελληνίς; Ἡδη τῶν ξένων κατήρξατο, ἀδύτοις τ' ἐν άγνοῖς σῶμα δάπτονται πυρί,

M55

χορος.

Ήδ' ἐστὶν, ή σοι πάντ', ἄναξ, ἐρεῖ σαφῶς. ΘΟΑΣ

Ea.

τί τόδε μεταίρεις έξ ἀχινήτων βάθρων, Άγαμέμνονος παῖ, θεᾶς ἄγαλμ' ἐν ὡλέναις,

NC. 1146. Palatinus: ματέρος. Hermann substitue à ce mot la préposition πρός, en écrivant au vers précédent περὶ πόδ' είλίσσουσα. Il sussit de changer, avec Badham la leçon θιάσους en θιάσοις. — 1147-1148. J'ai ajouté, avec Hermann, τε après χαρίτων (cf. vers 1132), et j'ai inséré θ' après χαίτας. Pour ce dernier mot Markland voulait χλιόᾶς. — 1149. Ancienne vulgate: ἐς ἔριν. — 1154. J'ai écrit γένυν pour γένυσιν. Canter et Hermann: γένυν συνεσκίαζον. — 1154. "Ηδη, correction de Reiske pour ἢ ὸς΄. — 1155. Bothe a inséré τ' après ἀδύτοις. Ensuite δάπτονται est une conjecture de Fr. Jacobs pour λάμπονται. — 1158. Aldine: ώλένη.

mots πόδ' είνίσσουσα forment une locution usuelle. Je crois qu'un lecteur grec ne les séparait pas, mais qu'il construisait : είλισσουσα πόδα παρὰ ματρὸ; φίλας. La jeune fille quitte la place où elle se trouvait à côté de sa mère, pour se mêler à ses joyeuses compagnes. Les mots qui désignent ces dernières, ήλιχων θιάσοις, sont à dessein placés en tête du membre de phrase suivant. Cp. d'ailleurs Sophocle, Trach. 429: Ἐπι πῆμα καὶ χαρὰ πᾶσι χυκλοῦσιν, passage dans lequel une préposition est, comme ici, séparée de son règime par un autre substantif.

1146-1149. Ἡλίνων.... ὀρνυμένα. La jeune fille se lève pour lutter de grâce (ἐς ἀμιλλας χαριτων) avec la troupe joyeuse de ses compagnes (ἡλίκων θιάσοις) et pour rivaliser avec elles par le luxe de sa coiflure (εἰς ἔριν χαίτας ἀβροπλούτοιο). La parure

d'or se mettait surtout dans les cheveux. Andromaque se vante d'avoir apporté de Sparte l'or qui orne sa tête, κόσμον μέν άμφι κρατί χρυσέα; χλιδής.... Μενελαος ήμιν.... δωρείται πατήρ (Androm. 147).

1149-1151. Πολυποίκιλα φάρεα désigne ici un voile richement brodé. — Γένυν ἐσ κίαζον, j'ombrageais mes joues. On cite Phenic. 1485: Ού προκαλυπτομένα βοτρυχώδεος άδρα παρτίδος, et Bacch. 455: Πλοκαμός τε γάρ σου.... Γένυν παρ' αὐτὴν κεχυμένο;, ποθου πλέω:.

1152. Ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων. Le prêtre gardait les cless du temple. Au vers 131, lphigénie était appelée κληδούχος, de même que la prêtresse est désignée par κληδούχος Ἡρας dans les Suppliantes d'Eschyle, v. 291.

1155. Σώμα δάπτονται πυρί. Voy. le vers 626.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άναξ, ἔχ' αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσιν.

ΘΟΑΣ.

Τί δ' ἔστιν, Ἰφιγένεια, καινὸν ἐν δόμοις;

1160

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Απέπτυσ' δσία γαρ δίδωμ' έπος τόδε.

ΘΟΑΣ.

Τί φροιμιάζει νεοχμόν; ἐξαύδα σαφῶς.

ІФІГЕНЕІА.

Οὐ καθαρά μοι τὰ θύματ' ἠγρεύσασθ', ἄναξ.

ΘΟΑΣ.

Τί τοὐχδιδάξαν τοῦτό σ'; ἢ δόξαν λέγεις,

ІФІГЕНЕІА.

Βρέτας τὸ τῆς θεοῦ πάλιν έδρας ἀπεστράφη.

1165

ΘΟΑΣ.

Αὐτόματον, ή νιν σεισμός ἔστρεψε χθονός;

Αὐτόματον· όψιν δ' όμμάτων ξυνήρμοσεν.

ΘΟΑΣ.

ІФІГЕNEIA.

'Η δ' αἰτία τίς; ἢ τὸ τῶν ξένων μύσος;

ІФІГЕНЕІА.

"Ηδ', οὐδὲν ἄλλο· δεινά γάρ δεδράκατον.

ΘΟΑΣ.

Άλλ' ή τιν' έκανον βαρδάρων ἀκτῆς ἔπι;

1170

ІФІГЕНЕТА.

Οίχεῖον ἤλθον τὸν φόνον χεχτημένοι.

NC. 4159. Variante: παραστάσει. — 4168. Kirchhoff propose ή τι.

4159. Eν παραστάσιν, sous les piliers du portique.

4164. Pour détourner un mauvais augure, on crachait, ou bien on disait seulement ἀπέπτυσα: le mot tenant lieu de la chose. Avant de dire la cause des prodiges effrayants qu'elle prétend avoir vus dans le temple, Iphigénie prononce ce mot en se conformant à un pieux usage (ὁσία).

1165. Πάλιν équivant ici οπίσω. Chez

Homère, ce mot est souvent employé dans ce sens, qui est son sens premier. Cf. Il. XVIII, 438: Πάλιν τράπεθ' υίο; ἐοῖο.

1171. Τὸ τρόνον κεκτημένοι équivaut à τὸ τοῦ φόνου μίασμα ἔχοντες. Ici φόνον est accompagné de l'article, parce que ce substantif ne fait que répéter et confirmer la conjecture de Thoas; c'est l'adjectif ολκεῖος qui exprime l'idée nouvelle ajoutée par Iphigénie.

ΘΟΑΣ.

Τίν'; εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαθεῖν πεπτώχαμεν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μητέρα κατειργάσαντο κοινωνῷ ξίφει.

ΘΟΑΣ.

Ίπολλον, οὐδ' ἄν βαρδάροις ἔτλη τις ἄν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πάσης διωγμοῖς ήλάθησαν Έλλάδος.

1175

ΘΟΑΣ.

Ἡ τῶνδ' ἔχατι δῆτ' ἄγαλμ' ἔξω φέρεις; ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Σεμνόν γ' ὑπ' αἰθέρ', ὡς μεταστήσω φόνου.

Μίασμα δ' έγνως τοῖν ξένοιν ποίφ τρόπφ;

Ήλεγχον, ώς θεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν.

ΘΟΑΣ.

Σοφήν σ' ἔθρεψεν Ἑλλὰς, ὡς ἤσθου καλῶς. — 1180 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ νῦν καθεῖσαν δέλεαρ ήδύ μοι φρενῶν.

ΘΟΑΣ.

Τῶν Αργόθεν τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ σοι;

NC. 1174. Les manuscrits portent οὐδ' ἐν βαρβάροις τόδ' ἔτλη τις ἄν. Pour rétablir le vers, la plupart des éditeurs retranchent τόδ', ou le remplacent par γ'. Hermann écrivait ἔτλη τόδ' ἄν. Mais ἔτλη a besoin d'un sujet, comme il a besoin d'un régime. Elmsley voulait τόδ' ἤλπιτ' ἄν. J'ai écrit ξν βαρβάροις. — 1182. Matthiæ a rectifié la leçon τί φίλτρον.

1174. Οὐδ' ἀν βαρβάροις est pour ἀ οὐδ' ἐν βαρβάροις. — Le roi Thoas, tout barbare qu'il est, semble aussi convaincu que le poëte ou le public d'Athènes de la supériorité morale des Grecs sur les Barbares.

4177. <sup>c</sup>Ως μεταστήσω φόνου, afin que je l'éloigne de la contagion du meurtre. Cf. 4174. Il est vrai qu'Iphigénie se fera accompagner par les meurtriers; mais en plein

air leur présence ne pourra plus souiller l'image, comme dans un endroit fermé.

1179. Ἡλεγχον, je les ai forcés d'avouer, en leur faisant subir un interrogatoire.

4181. Le génitif φρενῶν est régi par καθεῖσαν, et καθεῖσαν δέλεαρ φοενῶν est dit, à la métaphore près, comme οἰνον λαυκανίης καθεηκα (Iliade, XXIV, 642), ou comme δι' ἐμπύρων σπονδὰς καθεῖναι (Iph. Aul. 59).

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸν μόνον 'Ορέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν.

ΘΟΑΣ.

Ώς δή σφε σώσαις ήδοναῖς άγγελμάτων.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ πατέρα γε ζῆν καὶ καλῶς πράσσειν ἐμόν. 1185 ΘΟΑΣ.

Σύ δ' εἰς τὸ τῆς θεοῦ γ' ἐξένευσας εἰκότως.

ІФІГЕНЕІА.

Πᾶσάν γε μισοῦσ' Έλλάδ', ή μ' ἀπώλεσεν.

Τί δῆτα δρῶμεν, φράζε, τοῖν ξένοιν πέρι·

Τὸν νόμον ἀνάγχη τὸν προχείμενον σέβειν.

θ0ΛΣ.

Ούχουν εν έργω χέρνιδες ξίφος τε σόν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1190

Άγνοῖς καθαρμοῖς πρῶτά νιν νίψαι θέλω.

ΘΟΑΣ.

Πηγαῖσιν ὑδάτων ἢ θαλασσία δρόσω;

Θάλασσα κλύζει πάντα τὰνθρώπων κακά.

ΘΟΑΣ.

Όσιώτερον γοῦν τῆ θεῷ πέσοιεν ἄν.

ІФІГЕНЕІА.

Καὶ τἀμά γ' ούτω μᾶλλον ἂν καλῶς ἔχοι.

1195

1186. Ἐξένευσας semble venir ici de ἐχγεύς:ν « se détourner vers.... » plutôt que de ἐχνεῖγ « se sauver à la nage. »

1493. On attribusit à la mer une vertu toute particulière pour purifier et guérir. Cf. Homère, Il. I, 313: Ol δ' ἀπελυμαίνοντο κα εἰς ἄλα λύματ' ἔβαλλον, οὰ le scholiaste dit : Τὰ περιττώματα εἰς τὴν ἀπέριττον θάλατταν βά/λουσι : φύσει γὰρ τὸ ὕδωρ τῆ; θαλάσση; καθαρτικόν. Κα Εὐριπίδης: « Θάλασσα.... κακά.» On peut voir dans Diogène Laërce, III. 6, quel roman les inventeurs d'anecdotes se sont amusés à bâtir sur ce vers d'Euripide.

4195. Taux est à double entente. Iphigénie semble parler de ses fonctions sacerdotales, mais elle pense aux projets de fuite qu'elle a formés. ΘΟΑΣ.

Ούχουν πρός αὐτὸν ναὸν ἐκπίπτει κλύδων ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

'Ερημίας δεῖ· χαὶ γὰρ ἄλλα δράσομεν.

**ΘΟΑΣ.** 

'Αγ' ἔνθα χρήζεις' οὐ φιλῶ τἄρρηθ' δρᾶν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άγνιστέον μοι καὶ τὸ τῆς θεοῦ βρέτας.

ΘΟΑΣ.

Είπερ γε χηλὶς ἔβαλέ νιν μητροχτόνος.

1200

ІФПЕNEIA.

Οὐ γάρ ποτ' ἄν νιν ήράμην βάθρων ἄπο.

ΘΟΑΣ.

Δίχαιος ηύσέβεια καὶ προμηθία.

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Οἶσθά νυν ἄ μοι γενέσθω;

ΘΟΑΣ.

Σόν τό σημαίνειν τόδε.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Δεσμά τοῖς ξένοισι πρόσθες.

ΘΟΑΣ.

Ποῖ δέ σ' ἐχφύγοιεν ἄν;

NC. 1201. Musgrave a corrigé les leçons ποτέ νιν ανηράμην et ποτ' αν νιν ανηράμην.

1196-1197. Thoas indique le même endroit qu'Oreste a désigné au vers 1042; Iphigénie pense à celui qu'elle a plus clairement nommé au vers 1043. Voy. la note sur ces vers.

1202. Le dialogue entre Thoas et Iphigénie débute par un distique, 1157 sq., et se continue dans une longue stichomythie composée de deux parties, ayant chacune vingt-deux vers, 1159-1180 et 1181-1202. Dans la première partie la prêtresse fait connaître les prodiges qui, suivant elle, ont eu lieu dans le temple, ainsi que les crimes qui causèrent ces prodiges. Ce morceau se subdivise en cinq, trois fois quatre, et cinq monostiques : 1159-1163, 1164-1175, 1176-80. Dans la seconde partie, Iphigénie raconte comment elle a résisté aux offres séduisantes de ses compatriotes; et, après avoir ainsi prévenu les soupçons que le roi pourrait concevoir, elle annonce par quelles mesures extraordinaires elle va purifier les victimes et l'idole. Ce morceau se subdivise en sept, deux tois quatre et sept monostiques : 4181-4487, 4188-4195, 4196-1202.

1203. Le passage des trimètres iambiques aux tétramètres trochaïques répond à l'allure plus vive et plus rapide que le dialogue prend ici. Cf. les notes sur les vers 317, 855 et 1338 d'Iphigenie à Aulis. — Οἶσθά νυν ἄ μοι γενεστω. Cp. Οἶσθ'οῦν δ δρᾶσον, Héc. 225 et Iph. Aul. 726, avec les notes.

IDII'ENEIA.

Πιστον Έλλας οίδεν ούδεν.

ΘΟΑΣ.

Ίτ' ἐπὶ δεσμά, πρόσπολοι. 1205

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Κάχχομιζόντων δὲ δεῦρο τοὺς ξένους,

ΘΟΑΣ.

Έσται τάδε.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

χρᾶτα χρύψαντες πέπλοισιν.

ΘΟΑΣ.

Ήλίου πρόσθεν φλογός.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σῶν τέ μοι σύμπεμπ' ὀπαδῶν.

ΘΟΑΣ.

Οίδ' όμαρτήσουσί σοι.

ІФІГЕNEIA.

Καὶ πόλει πέμψον τιν' ὅστις σημανεῖ

ΘΟΑΣ.

ποίας τύχας;

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

έν δόμοις μίμνειν άπαντας.

ΘΟΑΣ.

Μή συναντῶσιν φόνω; 1210

NC. 4207. Κρᾶτα χρύψαντες, correction de Musgrave pour χατακρύψαντες. — Le Palatinus et les anciennes éditions attribuent ce vers en entier à Iphigénie, et intervertissent tous les rôles des vers 4208-4243. Markland a corrigé cette erreur, qui d'ailleurs ne se trouve pas dans tous les manuscrits. — 4209. Elmsley a vu qu'au lieu de ποίας τύχας, il fallait ποίους λόγους, ou une locution équivalente. Si les lettres ειποιας cachent le mot έντολας, Euripide avaitécrit : καὶ πόλει τὸν σημανοῦντα πέμψον — ἐντολὰς τίνας; — 4210. Elmsley a rectifié la leçon συναντῷεν.

4206. Κάχχομιζόντων δέ, mais qu'ils fassent sortir aussi. C'est à tort que Porson et d'autres critiques ont voulu bannir des textes des tragiques grecs la combinaison des particules καί.... δέ.

1207. Ἡλίου πρόσθεν φλογός. La pure

lumière du soleil ne doit pas être souillée en tombant sur des hommes criminels.

1209. Ποίας τύχας; A cette question Iphigénie ne pourrait répondre comme elle fait au vers suivant. La leçon est altérée. Voyez NC.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μυσαρά γάρ τὰ τοιάδ' ἐστι.

ΘΟΑΣ.

Στεῖχε καὶ σήμαινε σὺ

ІФІГЕНЕІА.

μηδέν' εἰς ὄψιν πελάζειν.

ΘΟΑΣ.

Εὖ γε χηδεύεις πόλιν,

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

καὶ φίλων γ' οῦς δεῖ μάλιστα.

ΘΟΑΣ.

Τοῦτ' ἔλεξας εἰς ἐμέ.

ІФІГЕNЕIA.

ΘΟΑΣ.

΄Ως εἰχότως σε πᾶσα θαυμάζει πόλις.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σύ δὲ μένων αὐτοῦ πρὸ ναῶν τῆ θεῷ

ΘΟΑΣ.

τί χρημα δρῶ; 1215

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

άγνισον πυρσῷ μέλαθρον.

NC. 1211-1212. J'ai effacé le point qu'on mettait après σήμαινε σύ, et qui jetait dans ce dialogue l'incohérence à laquelle Hermann cherchait à remédier par une transposition. En effet, avec l'ancienne ponctuation les mots μηδέν' εἰς δψιν πελάζειν auraient eu besoin d'être rattachés par une conjonction à εν δόμοις μίμνειν ἄπαντας (1210). — 1213. Φίλων γ' οῦς δεῖ, excellente correction de Kvičala pour φίλων γ' οῦδείς. Hermann écrivait φίλων γε δεῖ, en plaçant les vers dans cet ordre : 1210, 1213, 1212, 1211, et en transposant assez arbitrairement les hémistiches prouoncés par Thoas. — 1214. Hermann a signalé la lacune au commencement de ce tétramètre. Il la comblait par εἰκότως. On peut aussi suppléer εῦ λέγεις, ou une phrase équivalente. Dindorf et Nauck considèrent ce vers comme interpolé. — 1216. Πυρσώ, correction de Reiske pour χευσώ.

1212. Μηδέν' εἰς πόλιν πελάζειν. Par ces mots Iphigénie, s'adresssant directement au garde désigné par un geste de Thoas, complète et précise l'ordre du roi. Aussi ce dernier loue-t-il la sollicitude de la prêtresse en disant εὖ γε χηδεύεις πόλιν.

1213. Καὶ φίλων γ' ούς δεῖ μάλιστα.

Ces mots se rattachent aussi aux derniers mots de Thoas. Iphigénie dit : « Et (je prends) particulièrement (soin) des amis auxquels ma sollicitude doit s'étendre surtout.» Elle peuse à Oreste et à Pylade; mais Thoas prend ces paroles pour lui-même. [Kvičala.]

4216. Πυρσφ. Cp. Homère, Od. XXII,

θΟΑΣ.

Καθαρόν ώς μόλης πάλιν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ήνίχ' αν δ' έξω περῶσιν οί ξένοι,

θΟΑΣ.

τί χρή με δράν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

πέπλον δμμάτων προθέσθαι.

ΘΟΑΣ.

Μή παλαμναΐον λάδω;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Ην δ' ἄγαν δοχῶ χρονίζειν,

θΟΛΣ.

Τοῦδ' δρος τίς ἐστί μοι;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

θαυμάσης μηδέν.

θΟΑΣ.

Τὰ τῆς θεοῦ πρᾶσσ' ἐπὶ σχολῆς καλῶς. 1220 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εί γαρ ώς θέλω χαθαρμός δδε πέσοι.

ΘΟΑΣ.

Συνεύχομαι.

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τούσδ' ἄρ' ἐχθαίνοντας ἤδη δωμάτων ὁρῶ ξένους καὶ θεᾶς χόσμους νεογνούς τ' ἄρνας, ὡς φόνῳ φόνον μυσαρὸν ἐχνίψω, σέλας τε λαμπάδων τά τ' ἄλλ' ὅσα προυθέμην ἐγὼ ξένοισι καὶ θεᾳ καθάρσια. 1225

NC. 1220. Μηδέν pour μηθέν, et έπὶ σχολής pour ἐπεὶ σχολή ou ἐπὶ σχολή, sont des rectifications dues à Schæfer. — 1223. Άρνας, correction de Pierson pour ἄρσενας. Kirchhoff propose κότμον pour κότμους, et ὧν pour ώς.

481, où Ulysse, après la naissance des prétendants, purifie sa demeure en y allumant du soufre. On cite en outre les passages d'Euripide, Helène, 865 sqq., et Herc. Jur. 1145: "Οτ' ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίζου πυρί. — Καθαρόν, entendez εἰς καθαρὸν μέλαθρον.

4248. Παλαμναῖον, le génie malfaisant, vengeur du sang répandu : cf. Xénophon,

Cyrop. VIII, vii, 13. D'autres pensent que ce mot est ici au neutre, et le traduisent « contagium cædis » ou « piaculum ».

1223. Θεᾶς κόσμους. Les idoles des Grecs et des Romains avaient des parures et toute une toilette quelquesois très-variée. Iphigénie ne veut pas emporter l'image nue. Έχποδων δ' αὐδῶ πολίταις τοῦδ' ἔχειν μιάσματος, εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας άγνεύει θεοῖς ἢ γάμον στείχει συνάψων ἢ τόχοις βαρύνεται, φεύγετ' ἐξίστασθε, μή τῳ προσπέση μύσος τόδε. — Ὁ Διὸς Λητοῦς τ' ἄνασσα παρθέν', ἢν νίψω φόνον 1230 τῶνδε καὶ θύσωμεν οὖ χρὴ, καθαρὸν οἰκήσεις δόμον, εὐτυχεῖς δ' ἡμεῖς ἐσόμεθα. Τάλλα δ' οὐ λέγουσ', ὅμως τοῖς τὰ πλείον' εἰδόσιν θεοῖς σοί τε σημαίνω, θεά.

### χορος.

# Εύπαις ὁ Λατοῦς γόνος,

[Strophe.]

NC. 4232. Markland a rectifié la leçon ἐσόμεσθα. — 4233. Palatinus : θεἄ. — 4234. La composition antistrophique de ce chant a été d'abord reconnue par Tyrwhitt et Musgrave.

4227-4220. Iphigénie désigne ici les personnes qui pourraient avoir un motif particulier de se diriger vers le temple et aussi d'éviter plus scrupuleusement toute souillure. Ce sont les prêtres gardiens du sanctuaire; ceux qui veulent contracter mariage et offrir à Diane le sacrifice préparatoire, προτέλεια (voy. Iph. Aul. 718); enfin ce sont les femmes enceintes qui ont besoin du secours de la déesse.

1231. Οὖ χρή, dans le lieu où il faut. Iphigénie veut dire la Grèce. Tout ce discours est à double entente.

1232-1233. Tálla... Ozá. Dans l'Electre de Sophocle, vers 657 sqq., Clytemnestre dit à Apollon, après lui avoir adressé une prière à mots couverts : Tà δ΄ άλλα πάντα καὶ σιωπώσης έμου Έπαξιώ σε δαίμον' όντ' έξειδέναι. Τούς έχ Διὸς γὰο εἰχός ἐστι πάνθ' ὁρᾶν. — En remontant au commencement des trochées, on trouve d'abord un dialogue rapide, dont chaque vers est partagé entre les deux interlocuteurs. Dans six vers, 1203-1208, il est question des précautions à prendre au sujet des prisonniers; six autres vers, 1209-1214, se rapportent aux citoyens; six autres encore, 1215-1220, à Thoas. Le vers 1221, qui contient des vœux, termine le dialogue. Trois quatrains, prononcés par Iphigénie, 1222-1225, 1226-1229, 1230-1233, forment la conclusion de cette scène.

1234-1283. Le chœur exalte Apollon, en racontant comment ce dieu prit, encore

tout enfant, possession de l'oracle de Delphes. Quel est le lien qui rattache ce morceau lyrique au sujet de la tragédie et aux dernières scènes? Le poëte ne l'a pas indiqué expressément; mais le lecteur et le spectateur le comprennent sans trop de peine. Un ordre émané de Delphes a conduit Oreste dans l'inhospitalière Tauride. Le héros se préparait déjà à mourir, et reprochait au dieu de lui avoir tendu un piége (v. 77 sqq., 711 sqq.). De la manière la plus inattendue Oreste a trouvé dans ce pays barbare non-seulement le salut promis, mais encore une sœur qu'il croyait morte. Désormais on ne peut plus douter que le dieu de Delphes n'ait préparé une si heureuse rencontre et qu'il ne veille lui-même au dénoûment de cette aventure. Le moment est donc bien choisi pour chanter la gloire d'Apollon et de son oracle. — Quant à la sable qui fait le sujet de ce chœur, la version d'Euripide diffère en quelques points de celle de l'Hymne homérique à Apollon Pythien. Dans ce dernier poëme Python est représenté comme un dragon malfaisant; ici, au contraire, il est le gardien d'un ancien oracle, établi à Delphes avant l'arrivée d'Apollon. Cette dernière forme de la fable est résumée par Apollodore (I, IV, 4) en quelques mots, qui peuvent servir de sommaire à ce chœur: Άπόλλων.... ήχεν είς Δελφούς, χρησμφδούσης τότε θέμιδος. ώς δὲ ὁ φρουρών τό μαντείον Πύθων όρις έχώλυεν αὐτόν παρελθείν έπι το χάσμα, τούτον άνελών

όν ποτε Δηλιάσιν
< ἔτιχτε > χρυσοχόμαν,
ἐν χιθάρα σοφὸν ἄ τ' ἐπὶ τόξων
εὐστοχία γάνυται φέρε δ' ἴνιν
ἀπὸ δειράδος εἰναλίας,

1240

1235

NC. 4235. Peut-être: τόν ποτε. [Hermann.] — Δηλιάσιν, correction de Seidler pour δηλιάς έν. — 4236. J'ai écrit χαρποφόρος pour καρποφόροις. Cette épithète ne convient pas à l'île de Délos, dont la stérilité bien connue est déjà dans l'hymne homérique à Apollon Délien rattachée au récit de la naissance de ce dieu. Rapporter καρποφόροις sux trois arbres sacrés (vers 4099 sqq.), c'est forcer le sens de ce mot. — 4287. Schöne et Kochly suppléent τίκτουσα. Mais comme le verbe φέρε, vers 4239, est accompagné du régime ίνιν, nous croyons, avec Kirchhoff et Bergk, que le mot omis est έτικτε. — Αρτès χρυσοκόμαν les manuscrits ajoutent φοίδων, glose écartée par Seidler. — 1238. On lisait & τ' ἐπὶ τόξων, comme s'il pouvait être ici question de Diane. La mention de la sœur d'Apollon embrouillait tout ce passage. J'ai écrit & pour &. Apollon doit être dès l'abord présenté, non-seulement comme musicien, mais aussi comme archer: c'est avec ses flèches qu'il tuera le dragon. — 4239. Variante : γάννυται. Ensuite les manuscrits portent φέρεν νιν. Seidler : φερεν ἴνιν. Kirchhoff : φέρε δ' ἴνιν. Voy. la note critique sur le vers 1237. — 1240. Variante : ἐναλίας.

τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει. Eschyle dit au début de ses Euménides que la transmission de l'oracle de Delphes s'est faite paisiblement et sans violence (οὐὸὲ πρὸς βίαν τινός, ν. δ). Il est évident que ce poëte connaissait une fable qu'il s'applique à contredire et à corriger, et qui d'ailleurs, au témoignagne du scholiaste d'Eschyle, avait été traitée par Pindare.

4234. Εύπαις ὁ Λατοῦς γόνος équivaut à ἄριστός ἐστιν ὁ Λητοῦς γόνος. L'épithète εῦπαις s'applique généralement à un père ou à une mère, et équivaut à ἀγαθοὺς παϊδας ἔχων ου ἔχουσα. Aussi ne pensonsnous pas qu'Euripide cût écrit εῦπαις ὁ Φοίδος. Mais la locution εῦπαις γό ος est claire et irréprochable : le second elément de l'adjectif composé n'y fait que reproduire l'idée exprimée par le substantif. Cf. Herc. fur. 691 : Λατοῦς εῦπαιοα γόνον.

1235-1236. Δηλιάσιν καρποφόρος γυάλοις, féconde pour les ravins de Délos. En y donnant le jour a l'enfant (καρπός) divin, Latone encichit cet écueil stérile, non par les produits du sol (καρποί), mais par les revenus (καρποί) d'un temple visité de nombreux pèlerins. Dans le premier hymne homérique, v. 54 sqq., la déesse dit à l'île de Délos: Οὐδ' εῦδων σε ἔσεσθαι δίομα:, οὐτ' εὔμηλον, Οὐδὲ τρύγην οἰσεις, οὖτ' ἀρ φυτὰ μυρία φύσεις. Αἰ δέ κ' Ἀπόλλωνο: ἐκαέργου νηὸν ἔχησθα, Ἀνθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ' ἐκατόμδας Ἐνθάδ' ἀγειρόμενοι, κνίσση δέ τοι ἄσπετος αἰεί.
— Quant à la forme féminine Δηλιάσιν rapprochée de γυάλοις, ci. Or. 270 : Μανιάσιν λυσσήμασιν; Phên. 1024 : Φοιτάσι πτεροῖς; Hel. 1301 : Δρομάδι κήλω.

1238-1239. Construisez: σοφὸν ἐν χιθάρα καὶ (ἐν ἐκείνη), ἐρ' ᾳ (τ) γάνυται, εὐστοχία τόξων. Mais cette construction analytique ne vaut pas le tour synthétique du texte, ou de cette traduction latine: Cithara pollentem quaque gaudet arcus bene dirigendi peritia — La cithare et l'arc sont les deux attributs d'Apollon. Dans l'Hymne cité, le dieu est à peiue né qu'il s'écrie déjà: Είη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπυλα τόξα (ν. 131). Ce rapprochement confirme la correction que nous avons introduite dans le texte d'Euripide.

1240. Ἀπὸ δειράδος εἰναλίας. Ces mots ne désignent pas le mont Cynthus, mais toute l'île de Délos, laquelle n'est qu'un rocher au milieu de la mer. Eschyle, Eum. 0, l'appelle Δηλίαν γοιράδα.

1245

1250

λοχεῖα κλεινὰ λιποῦσ',
ἀστάκτων ματέρ' εἰς ὑδάτων,
τὰν βακχεύουσαν Διονύσῳ Παρνάσιον κορυφὰν,
ὅθι ποικιλόνωτος οἰνωπὸς δράκων
σκιερᾶ κατάχαλκος εὐφύλλῳ δάφνα,
γᾶς πελώριον τέρας, ἄμφεπε
μαντεῖον χθόνιον Ο — —.
"Ετι νιν ἔτι βρέφος, ἔτι φίλας
ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι θρώσκων
ἔκανες, ὧ Φοῖδε, μαντείων δ' ἐπέδας ζαθέων,
τρίποδί τ' ἐν χρυσέῳ
θάσσεις, ἐν ἀψευδεῖ θρόνῳ

CN. 1242. On lisait μάτηρ ὑδάτων. J'ai écrit ματέρ' εἰς ὑδάτων, correction qui me semble évidente en elle même, et qui permettra de conserver le mot γᾶς dans le vers antithétique, 1267. Je vois que Jacobs avait déjà proposé ματέρ' ὑδάτων, conjecture qui répugne au mètre et qui donne une phrase amphibologique, mais qui cependant a été trop négligée par les éditeurs. — 1246. Κατάχαλκος est un mot altéré. — Aldine : εὐφύλλων. — 1247. Scidler a corrigé la leçon ἀμφέπει. — 1248. A la fin de ce vers on peut suppléer φυλάσσων. [Köchly.] — 1249. Manuscrits : ἔτι μιν. Nauck propose σὺ δέ νιν. — 1254. Palatinus : ἀψευδεῖ χρόνω.

1242. 'Αστάκτων ματέρ' εἰς ὑδάτων. Euripide appelle ici la cime du Parnasse « mère d'eaux abondantes, » comme il appelle dans Hécube, vers 452, l'Apidanus καλλίστων ὑδάτων πατερα, ou comme Pindare, Pyth. I, 20, dit de l'Étna πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα. Quant aux sources du Parnasse, ricu n'est plus connu que la fontaine Castalie et la rivière Plisthus. — 'Αστάκτων. Cp. Hesychius: 'Αστακτον' οὐ καταστάζον, ἀλλὰ ῥύδην.

1243. Τὰν βακχεύουσαν Διονύσφ est plus poétique que τὰν βακχευθεῖσαν Διονύσφ. La montagne elle-même partage l'ivresse bachique. Πᾶν δὲ συνεδάκχευσ' δρος, dit Euripide dans les Bacchantes, vers 726. Avant lui, Eschyle avait écrit dans les Édoniens: Ένθουσιᾶ δὴ δῶμα, βακχεύει στέγη (Traité du Sublime, XV, 6). On sait d'ailleurs que les grandes sêtes nocturnes de Bacchus se célébraient sur le

sommet du Parnasse, au milieu de la neige.

1245-1246. Δράχων. Le dragon Python, fils de la Terre. — Κατάχαλκος « tout
cuirassé d'écailles d'airain » est une épithète qui conviendrait au dragon, mais
qui n'a pas de sens à la place où elle se
trouve, entre σχιερφ et εὐφύλλω δάφνα.
On attend un synonyme de χατηρεφής
« sous la voûte de....»

1249. Έτι βρέφος. L'hymne homérique ne dit pas qu'Apollon sût encore un petit ensant quand il tua le dragon; cependant on y lit (v. 127 sqq.) qu'à peine né le jeune dicu demanda déjà une cithare et un arc. La version suivie par Euripide est d'ailleurs analogue à ce qu'on racontait de l'ensance de Mercure et de celle d'Hercule, et elle se retrouve chez Cléarque de Soles, cité par Athénée, XV, p. 701 E, ainsi que dans Hygin, sable CXL.

μαντείας βροτοῖς θεσφάτων νέμων ἀδύτων ὕπο, Κασταλίας ῥεέθρων γείτων, μέσον γᾶς ἔχων μέλαθρον.

1255

Antistrophe.

Θέμιν δ' ἐπεὶ γαΐων
παῖς ἀπένασσεν ὁ Λατῷος ἀπὸ ζαθέων
χρηστηρίων, νύχια
χθὼν ἐτεχνώσατο φάσματ' ὀνείρων,
οἱ πολέσιν μερόπων τά τε πρῶτα
τά τ' ἔπειθ' ὅσ' ἔμελλε τυχεῖν
ὕπνου χατὰ δνοφερὰς
γᾶς εὐνὰς φράζον. Γαῖα δὲ τὰν

1265

1260

NC. 4255-1256. Les manuscrits portent βροτοῖς ἀναφαίνων θεσφάτων ἐμῶν. Musgrave a rétabli νέμων. Seidler a retranché la glose ἀναφαίνων. — 1257. Ὑπο, correction de Seidler pour ὑπέρ. — 4259-1261. Manuscrits: θέμιν δ' ἐπὶ γᾶς ἰῶν παῖδ' ἀπενάσατο (ου ἀπενάσατο) ἀπὸ ζαθέων. Ἐπεὶ est dù à Scaliger. Pour le reste, nous avons adopté les excellentes corrections de Nanck et de Köchly. Les deux dernières syllabes de ἀπενάσσατο semblent être un débris de Λατῷος. Hermann suppléait Πυθῶνος en conservant ἀπενάσσατο, forme moyenne qui ne peut guère avoir le sens de ἀπένασσεν. — 4263. Florentinus: τεχνώσατο. Palatinus: φάσματ' ἀ, en omettant ὀνείρων. — 1265 La leçon ὅσα τ' ἔμε)λε a été corrigée par Hermann et par Hartung. Seidler: ἄ τ' ἔμελλε. — 1266. Ancienne vulgate: δνοφερᾶς. — 1267. Musgrave et d'autres retranchent γᾶς. Nous avons conservé ce mot en corrigeant le vers correspondant de l'antistrophe, 1242. Ensuite le Palatinus: porte γαῖα δὲ τήν. Mais τὴν ne se lit pas dans le Palatinus. Peut-être γαῖα δὲ μαν-τείων, et au vers 1243: βακχεύουσαν au lieu de τὰν βακχεύουσαν. Hermann regardait les mots Γαῖα δὲ τὴν comme interpolés.

4257. ἀδύτων ὕπο « du fond de son sanctuaire » équivaut à ἐξ ἀδύτων ου ὑπὲξ ἀδύτων : cf. Hécube, 53 : Ὑπὸ σκηνῆς. Le sanctuaire inaccessible aux profancs (ἄδυτον) communiquait avec la caverne d'où sortait la vapeur prophétique et sur laquelle se trouvait le trépied de la Pythic.

1258. Μέσον γᾶς. Vcy. la note sur le vers 668 de Médee.

1259-1268. Quand Apollon eut dépossédé Thémis, qui était l'ancienne déesse prophétique de Delphes, la Terre, pour venger l'injure de sa fille et pour saire concurrence au jeune dieu, sonda un oracle oniromantique, c'est-à-dire: un oracle dont les visiteurs dormaient dans le sanctuaire et croyaient que l'avenir leur était révélé par les songes qu'ils y pouvaient avoir. Voyez la description de l'oracle d'Albunéa dans l'Énéide, VII, 86 sqq.

1259-1262 Γαίων.... χρηστηρίων. Ces mots équivalent à μαντείον χθόνιον, ▼.1248.

1266-1267. "Γπνου κατα δνοφεράς γας εὐνάς, per somni tenebricosa cubilia subterranea. Le génitif ῦπνου dépend de γας εὐνάς: car γας, placé entre δνοφεράς et εὐνάς fait corps avec ce dernier mot. Euripide dit que ceux qui consultaient cet oracle s'étendaient pour dormir dans de sombres lieux souterrains.

μαντείων άφείλετο τιμάν Φοίβον φθόνω θυγατρός. ταχύπους δ' ές "Ολυμπον όρμαθείς άναξ 1270 χέρα παιδνόν ελιξεν έχ Ζηνός θρόνων Πυθίων δόμων χθονίαν άφελείν μήνιν νυχίους τ' δνείρους. Γέλασε δ', δτι τέχος ἄφαρ ἔδα πολύχρυσα θέλων λατρεύματα σχείν. 1275 έπὶ δὲ σείσας χόμαν, παῦσεν νυχίους ἐνοπάς, άπὸ δὲ λαθοσύναν νυχτωπόν έξειλεν βροτών, χαί τιμάς πάλιν 1280

NC. 1268. Μαντείων, correction de Seidler pour μαντείον. — 1271. Παιδνόν, correction de Scaliger pour ψαιδνόν ou ψεδνόν. Ensuite les manuscrits portent : Ελιξ' (Ελεξ', Palatinus avant correction) ἐχ διὸ; θρόνων. Seidler: Ελιξεν. Hermann: Ζηνός. Badham et Nauck écrivent, d'après Jacobs, δρεξεν είς Δίον θρόνον: changement téméraire, puisque έλεξ' vient, sans doute, d'une glose ἐπλεξ'. — 1273. Manuscrits: ἀφελείν θεᾶς μηνιν νυχίους τ' ένοπάς. Nauck écrit χθονίας au vers précédent. Mais θεᾶς est une glose (le mètre le prouve), et ἐνοπά; doit changer de place avec ὀνείρους, mot que les manuscrits donnent au vers 1277. Ces corrections sont dues à Seidler et à Köchly. — 1276. Manuscrits: ἐπεὶ δ' ἔσεισεν κόμαν. Tous les éditeurs ont adopté ἐπί, correction de Musgrave; mais ils n'ont pas admis la conjecture du même critique : δὲ σείσας. Cependant le participe est nécessaire, et les deux changements se tiennent : la faute êxil entraina la mauvaise correction d' Ecretev. — 1277. C'est ici que les manuscrits portent νυχίους ονείρους. Voyez la note critique sur le vers 1273, et cp. le vers strophique 1252. — 1278. Α λαθοσύναν Musgrave substituait μαντοσύναν. Rien n'est moins probable que cette conjecture, qui est devenue une espèce de vulgate. W. Hossmann (Jahrb. fur Philol. 1862, p. 592) propose ἀδαμοσύναν.

1269. Φθόνφ θυγατρός, parce qu'elle lui en voulait à cause de sa fille (Thémis).

1271. Χέρα.... θρόνων, il suspendit sa main enfantine au trône de Jupiter et l'y tint enlacée. Le verbe ελιξεν, qui devrait ètre suivi de ἀμφὶ θρόνους, a pour complément ἐχ θρόνων, parce qu'il renferme l'idée, sous-entendue, de ἐξήρτησεν. Et comme toute cette locution a le sens de ἰχέτευσεν, elle gouverne l'infinitif ἀφελεῖν.

1275. Πολύχρυσα λατρεύματα, un culte qui fera affluer l'or dans le temple du dieu.

1276. Ἐπὶ δὲ σείσας χόμαν. La chevelure de Jupiter s'agite quand le dieu confirme une promesse par un signe de sa tête. Cf. Homère, Il. I, 528: Ἡ, καὶ κυανέησιν ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων· ᾿Αμβρόσιαι δ' ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτο; Κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο.

4977. Νυχίους τ' ἐνοπάς. Les visiteurs de l'oracle oniromantique entendaient pendant la nuit toutes sortes de bruits. « Et « varias audit voces, » dit Virgile, l. c. Dans l'antre de Trophonius on extendait des mugissements, μυχηθμούς (Étymol. M. p. 204, 8 sqq.).

1278-1279. Si la leçon n'est pas altérée, les mots λαθοσύναν νυχτωπόν désignent l'état d'oubli et de stupeur où ceux qui θῆχε Λοξία, πολυάνορι δ' ἐν ξενόεντι θρόνω θάρση βροτοῖς θεσφάτων ἀοιδαῖς.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>7</sup>Ω ναοφύλαχες βώμιοί τ' ἐπιστάται,
Θόας ἄναξ γῆς τῆσδε ποῦ χυρεῖ βεδώς;
καλεῖτ', ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας,
ἔξω μελάθρων τῶνδε χοίρανον χθονός.

1285

ΧΟΡΟΣ.

Τί δ' ἔστιν, εἰ χρὴ μὴ κελευσθεῖσαν λέγειν;

Βεβᾶσι φροῦδοι δίπτυχοι νεανίαι Άγαμεμνονείας παιδὸς ἐχ βουλευμάτων φεύγοντες ἐχ γῆς τῆσδε χαὶ σεμνὸν βρέτας λαβόντες ἐν χόλποισιν Ἑλλάδος νεώς.

1290

ΧΟΡΟΣ.

"Απιστον εἶπας μῦθον" ον δ' ἰδεῖν θέλεις ἄναχτα χώρας, φροῦδος ἐχ ναοῦ συθείς.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δρώμενα.

1295

ΧΟΡΟΣ.

Ούχ ἴσμεν. άλλά στεῖχε χαὶ δίωχέ νιν

NC. 1291. Markland proposait φυγόντες.

consultaient les oracles souterrains étaient jetés par des visions nocturnes.

4288. Construisez: (Πάλιν ἔθηκε) βροτοῖς θάρση ἀοιδαῖς θεσφάτων, ce qui équivaut à πάλιν ἔθηκε (ου ἐποίησε) βροτοὺς θαρσεῖν θεσφάτοις. Le substantif θάρσος gouverne poétiquement un datif, comme ferait le verbe θαρσῶ. — Θεσφάτων ἀοιδαῖς. La parole divine révélée par le chant de la Pythie, est opposée aux visions obscures et aux bruits confus des oracles souterrains.

1284. Βώμιοι ἐπιστάται, vous qui veillez sur l'autel et offrez les sacrifices (cp. v. 624). Cette locution poétique rappelle le titre de certain fonctionnaire du temple d'Éleusis, δ ἐπὶ βωμῷ, Bœckh, Corp. inscr. gr. 71; 184 et passim.

1288. Le messager a appelé les prêtres à haute voix et de loin, sans adresser la parole au chœur. Cependant (μὴ κελευσθεῖσα λέγειν) celui-ci le questionne, et cherche à l'arrêter. Pendant le dialogue suivant le messager s'approche de plus en plus de l'entrée du temple. Il y arrive au vers 4304.

4294-1292. Φεύγοντες.... λαβόντες. « Horum participiorum diversa ratio est. « Quippe fugiebant adhuc, quum abirent, « sed deæ statuam jam secum abstulerant. » [Seidler.]

1296-1297. Δίωκέ γιν.... λόγους, cours

δπου χυρήσας τούσδ' ἀπαγγελεῖς λόγους. ΑΓΓΕΛΟΣ.

Όρᾶτ', ἄπιστον ώς γυναιχεῖον γένος, μέτεστί θ' ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος.

## ΧΟΡΟΣ.

Μαίνει; τί δ' ήμῖν τῶν ξένων δρασμοῦ μέτα; Οὐχ εἶ χρατούντων πρὸς πύλας ὅσον τάχος;

1300

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Οὐ πρίν γ' ἄν εἴπη τοὕπος ἑρμηνεὺς τόδε, εἴτ' ἔνδον εἴτ' οὐχ ἔνδον ἀρχηγὸς χθονός. — 'Δὴ χαλᾶτε κλῆθρα, τοῖς ἔνδον λέγω, καὶ δεσπότη σημήναθ' οὕνεκ' ἐν πύλαις πάρειμι, καινῶν φόρτον ἀγγέλλων κακῶν.

1305

#### ΘΟΑΣ.

Τίς ἀμφὶ δῶμα θεᾶς τόδ' ἵστησιν βοὴν, πύλας ἀράξας καὶ ψόφον πέμψας ἔσω;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ψευδῶς ἔλεγον αίδε καί μ' ἀπήλαυνον δόμων,

NC. 1299. On a proposé μέτεστι χύμιν ου μέτεστιν ύμιν. La conjonction θ' ne semble guère admissible. — 4300. Aldine: τοῦ ξένων. — 4301-1303. Avant la correction de Heath le vers 4301 était attribué au messager, et les vers 1302 sq. l'étaient au chœur. — 4302. Porson a rectifié la leçon είποι. — 4306. J'aimerais mieux καινῶν φόρτον εἰσφέρων κακῶν. Le verbe ἀγγέλλων ne s'allie pas bien à la métaphore φόρτον, et pourrait être une glose. Cf. Bacch. 650: Τοὺς λόγους γὰρ εἰσφέρεις καινοὺς ἀεί. — 4308. Variante: καὶ φόδον. — 4309. Je propose: Ψευδηγόροι δή μ' αΐδ' ἀπήλαυνον. On lit ψευδογορεῖν dans un fragment du Thyeste d'Euripide, conservé par Aristote, Rhét. II, 23. Voici d'autres conjectures: Ψευδῶς λέγουσαί μ' αίδ' ἀπήλαυνον (Pierson). ᾿Αλλ' ἔλεγον (Elmsley). Πῶς δ' ἔλεγον (Nauck). Ψευδῶς ἄρ' αΐδε (Hermann) θεᾶς μ' ἀπήλαυνον (Kirchhoff). Ψευδεῖς ἄρ' αΐδε (Hartung) γ' αἴ μ' ἀπήλαυνον (Rauchenstein). Ἦνευδον αίδε. (Heimsæth, de diversa diversorum mendorum emendatione, comm. III, p. 8.)

après lui, (jusque dans les lieux) où l'ayant atteint (χυρήσας), tu lui annonceras cette nouvelle.

4299. Le mot μέρος ne sait qu'insister sur l'idée déjà exprimée par μέτεστι. On pourrait s'en passer, ainsi que le prouve le vers suivant.

1302. Έρμηνεύς, pour έρμηνεύς τις,

« qui exponere possit ». [Seidler.] On ne peut guère penser ici aux sonctions d'un interprète proprement dit.

1306. Φόρτον ἀγγελλων κακῶν. Voir NC. Cf. Héc. 105: Άγγελίας βάρος ἀραμένη μέγα.

1309. La correction de ce vers saux est incertaine. Voir NC.

ώς έκτὸς εἴης σὸ δὲ κατ' οἶκον ἦσθ' ἄρα.

1310

θΟΑΣ.

Τί προσδοχῶσαι χέρδος ἢ θηρώμεναι;

Αύθις τὰ τῶνδε σημανῶ· τὰ δ' ἐν ποσίν παρόντ' ἄχουσον. Ἡ νεᾶνις ἢ 'νθάδε βωμοῖς παρίστατ', 'Ιςιγένει', ἔξω χθονὸς σὺν τοῖς ξένοισιν οἴχεται, σεμνὸν θεᾶς ἄγαλμ' ἔχουσα· δόλια δ' ἦν χαθάρματα.

1315

ΘΟΑΣ.

Πῶς φής; Τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη;

Σώζουσ' 'Ορέστην' τοῦτο γάρ σὺ θαυμάσει.

ΘΟΑΣ.

Τὸν ποῖον; ἄρ' δν Τυνδαρὶς τίκτει κόρη;

ΑΓΙΈΛΟΣ.

Ον τοῖσδε βωμοῖς θεὰ καθωσιώσατο.

1320

θυλΣ.

<sup>τ</sup>Ω θαῦμα, πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω; ΑΓΓΕΛΟΣ.

Μή 'νταῦθα τρέψης σὴν φρέν', ἀλλ' ἄχουέ μου σαρῶς δ' ἀθρήσας καὶ κλύων ἐχφρόντισον

NC. 4340. Scaliger a rectifié la leçon ώς ἐχτὸς τζ. — 1312. Ancienne vulgate: αὖτις — 1319. Palatinus: τὸ ποῖον; — 1320. Aldine:  $\theta$ ε αζ.

1310. Apa. Cette conjonction veut dire:
mon doute était donc fondé.

1312. Αὐθις, une autre fois, plus tard.
1317. Τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη;
« Quamnam casus auram nacta, id est,
quo quasi vento fortunæ potita? » [Hermann.]

AR48. Σώζουσ' <sup>3</sup>Ορέστην, en cherchant à sauver Oreste. Les verbes grecs marquent souvent une simple intention. Cf. Iph. Aul. 1350: Μῶν πόρην σώζων ἐμήν; Oreste, 129: Σώζουσα πάλλος; et passim. Les latins se serviraient dans ces cas du participe futur.

4319. Hermann a fait observer qu'en

supposant le nom d'Oreste connu parmi les Tauriens, le poëte évite de longues explications, inutiles pour le spectateur. — Tixtet. Cf. vers 23 et la note.

4320. Θέὰ χαθωσιώσατο, la déesse s'est fait consacrer. Quant à ce sens de la voix moyenne, cf. la note sur Méd. 295.

1321. 'Ω θαῦμα, πῶς.... τύχω; ὁ merveille, de quel nom plus fort t'appellerai-je pour rencontrer juste, pour te donner le nom qui te convient? Voy. la note sur Hipp. 826: Τίνα λόγον, τάλας, τίνα τύχαν σέθεν Βαρύποτμον, γύναι, προσαυδῶν τύχω; Ajoutez Héc. 667: 'Ω παντάλαινα, κἄτι μεῖζον ἡ λέγω.

διωγμός όστις τούς ξένους θηράσεται.

#### ΘΟΑΣ.

Λέγ' εὖ γὰρ εἶπας οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον ρεύγουσιν, ώστε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ.

## 1325

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

Έπεὶ πρὸς ἀχτὰς ἤλθομεν θαλασσίας, οὐ ναῦς Ὁρέστου χρύφιος ἦν ὡρμισμένη, ἡμᾶς μὲν, οῦς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένων ἔχοντας, ἐξένευσ' ἀποστῆναι πρόσω ἀγαμέμνονος παῖς, ὡς ἀπόρρητον φλόγα θύουσα χαὶ χαθαρμὸν δν μετώχετο. Αὐτὴ δὲ, χερσὶ δέσμ' ἔχουσα τοῖν ξένοιν, ἔστειχ' ὅπισθε. Καὶ τάδ' ἦν ὕποπτα μὲν, ἤρεσχε μέντοι σοῖσι προσπόλοις, ἄναξ. Χρόνῳ δ', ἵν' ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοχοῖ πλέον, ἀνωλόλυξε χαὶ χατῆδε βάρβαρα μέλη μαγεύουσ', ὡς φόνον νίζουσα δή.

1330

1335

NC. 4324. Hermann: διωγμόν. — 4325. Hésychius: 'Αγχίπους' εὐδιακόμιστος, καὶ ὁ παρεστώς καὶ σύνεγγυς. Εὐριπίδης 'Ιφιγενεία τἢ ἐν Ταύροις. Le texte d'Euripide portait-il anciennement ἀγχίπουν? ou bien faut-il écrire ἀγχίπλους chez le glossographe? Cette dernière opinion était celle de Hermann. En effet εὐδιακόμιστος semble se rapporter à ἀγχίπλους. Mais l'autre sens, ὁ παρεστώς καὶ σύνεγγυς, convient parfaitement à ἀγχίπους. Je suis donc disposé à croire que dans cet article d'Hésychius, comme dans plus d'un autre, deux gloses différentes ont été confondnes. — 4333-4334. On lisait αὐτὴ δ' ὅπισθε et ἔστειχε χερσί. La transposition est due à Nauck. Pour χερσί le Palatinus donne χεροῖν. La leçon primitive était peut-être χειρί. — Nauck écrit, d'après Badham, ὕποπτά μοι, changement que nous ne saurions approuver. Voy. la note explicative. — 4336. Matthiæ a rectifié la leçon δοκῆ. — 1338. Μαγεύουσ', correction de Reiske pour ματεύουσ'.

1325-1326. Οὺ γὰρ.... φεύγουσιν, ce n'est pas une courte navigation qu'ils ont à faire en suyant. — Άγχίπλουν πόρον, « navigationem qua propinqua tantum loca « permeantur ». [Seidler.]

1330. Έξένενσ(ε), nutu rem vit. Le premier élément de ce verbe composé indique d'avance l'idée développée par ἀποστῆναι πρόσω. La prêtresse donne ses ordres par signes, pour ne pas interrompre le silence solennel qui convient à la prétendue cérémonie religieuse.

1331-1332. Φλόγα θύουσα καὶ καθαρμόν, allant offrir un holocauste expiatoire. On cite à propos Herc. fur. 936 : Θύω... καθάρσιον πῦρ. Quant au participe présent θύουσα, voy. la note sur le vers 1318.

1334-1335. Καὶ πάδ' ἦν... προσπόλοις, cela était suspect à tes serviteurs; cependant ils y acquiescèrent, ils ne s'y opposèrent pas. [Klotz.]

4336. "Iv' ἡμῖν.... πλέον, « ut nobis « aliquid majus scilicet videretur agere. » [Markland.]

'Επεί δε δαρόν ήμεν ήμενοι χρόνον, έσηλθεν ήμας μή λυθέντες οί ξένοι 1340 κτάνοιεν αὐτην δραπέται τ' οίχοίατο. Φόδω δ' & μή χρην είσοραν καθήμεθα σιγή τέλος δε πᾶσιν ήν αύτος λόγος, στείχειν ίν' ήσαν, χαίπερ ούχ έωμένοις. Κάνταῦθ' ὁρῶμεν Ἑλλάδος νεὼς σχάφος 1345 ναύτας τε πεντήχοντ' έπὶ σχαλμῶν πλάτας έχοντας, έχ δεσμῶν δὲ τοὺς νεανίας ξλευθέρους πρύμνηθεν έστῶτες νεώς σπεύδοντες ήγον διά χερών πρυμνήσια, χοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οί δ' ἐπωτίδων 1350 άγχυραν έξανῆπτον, οί δὲ χλίμαχας

NC. 4343. G. H. Schæfer a rectifié la leçon αὐτός. — 4345. Après ce vers on lit dans les manuscrits le vers 1394' de cette édition. — 4348. Manuscrits: πρύμνηθεν ἐστῶτας νεῶν. Aldine: νεώς. Köchly a écrit ἐστῶτες, et il a marqué la lacune après ἐλευθέρους. Voy. la note explicative. — 4349. Ce vers se lisait après le vers 4354, en dépit du bon sens. La transposition est due à Köchly. — 4351. Scaliger a rectifié la leçon ἀγχύρας.

1340. Ἐσῆλθεν ἡμᾶς, succurrit nobis. Cette locution impersonnelle est ici suivie de μή, parce qu'elle équivaut à φόδος ἐσῆλθεν ἡμᾶς.

4348-4362. Les marins s'occupent des préparatifs du départ et mettent le vaisseau à l'abri d'un assaut des Tauriens, sans négliger toutefois les passagers qui ne sont pas encore à bord et qui doivent y monter. Les marins qui sont sur la proue ramassent les amarres (πρυμνήσια) au moyen desquels la proue était attachée au rivage. D'autres retiennent la proue du vaisseau démarré au moyen de longues perches (χοντοῖς). D'autres encore suspendent l'ancre aux béliers de la proue (έπωτίδων). Ensin quelques marins baissent l'échelle par laquelle Oreste et Pylade monteront à bord. Sauf ce dernier détail, lequel tieut à une circonstance particulière, on voit le départ d'un vaisseau décrit absolument de la même façon dans deux passages cités par Seidler. Chez Lucien, Dialogue des morts, X, § 10, Mercure dit à

Charon: Εὐ ἔχει, ὥστε λύε τὰ ἀπόγεια (synonyme de πρυμνήσια), τὴν ἀποδάθραν (terme technique pour désigner l'échelle, κλίμαξ, d'un vaisseau) ἀνελώμεθα, τὸ ἀγκύριον ἀνεσπάσθω. Cf. Polyen, IV, vi, 8: Ἄλλοι μὲν ἀνέσπων τὰ πρυμνήσια, ἄλλοι δὲ ἀνεῖλκον τὰς ἀποδάθρας, ἄλλοι δὲ ἀγκύρας ἀνιμῶντο.

4348. Πρύμνηθεν έστῶτας νεώ;, se tenant sur la proue du vaisseau. C'est forcer le sens de ces mots que de les rapporter (en lisant έστῶτες) à Oreste et à Pylade, qui étaient encore sur la plage.

4350. Κοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἰ (δὲ).... équivaut à ol δὲ κοντοῖς.... οἰ δὲ..., le premier ol étant sous-entendu. Cp. la note sur Hécube, 4462: Κεντοῦσι παῖδες, αὶ δὲ.... τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας. — Ἐπωτίδων. On voit l'usage de ces béliers marins dans Thucydide VII, 34, οù le scholiaste explique ce terme par τὰ ἐκατέρωθεν τῆς πρώρας ἐζέχοντα ξύλα.

1351-1352. Κλίμακας πόντφ διδόντες. Ils baissent l'échelle vers la mer, le vais-

πόντω διδόντες τοιν ξένοιν καθίεσαν. Ήμεῖς δ' ἀφειδήσαντες, ώς ἐσείδομεν δόλια τεχνήματ', είχόμεσθα τῆς ξένης 1355 πρυμνησίων τε, καί δι' εύθυντηρίας οΐαχας έξηροῦμεν εὐπρύμνου νεώς. Λόγοι δ' έχώρουν. Τίνι νόμφ πορθμεύετε κλέπτοντες έκ γης ξόανα καὶ θυηπόλους; τίνος τίς ὢν σὺ τήνδ' ἀπεμπολᾶς χθονός; 1360 Ό δ' εἶπ' · 'Ορέστης τῆσδ' ὄμαιμος, ώς μάθης, Άγαμέμνονος παῖς, τήνδ' ἐμὴν χομίζομαι λαδών άδελφήν, ήν ἀπώλεσ' έχ δόμων. Άλλ' οὐδὲν ἦσσον εἰχόμεσθα τῆς ξένης καί πρός σ' έπεσθαι διεδιαζόμεσθά νιν. 136**5** "Οθεν τὰ δεινὰ πλήγματ' ἦν γενειάδων· χείνοί τε γάρ σίδηρον ούχ είχον χεροίν

NC. 4352. Πόντω διδόντες, correction de Kirchhoff pour πόντω δὲ δόντες. Le même critique a vu que ces mots devaient se rattacher à κλίμακας (ou à κλίμακα, comme il veut qu'on écrive). Τοῖν ξένοιν, correction de Seidler pour τὴν ξένην. Musgrave avait proposé τῆ ξένη. — 4358. Τίνι νόμω, correction de Nauck pour τίνι λόγω. Le mot λόγοι a causé l'erreur. — 1359. Musgrave a corrigé la leçon ξόανον καὶ θυηπόλον. — 4360. Σύ a été inséré par Markland. — 1364. Aldine: μάθοις.

seau se trouvant à une petite distance du rivage : voy. v. 1379. — Κλίμακας désigne ici une seule échelle, scalas : la conjecture κλίμακα est inutile. Cp. Phénic. 104 : "Ορεγέ νυν.... χεῖρ' ἀπὸ κλιμάκων, et 1182 : 'Εκ δὲ κλιμάκων ἐσφενδονᾶτο.

1354. Άφειδήσαντες. On traduit généralement α non parcentes nobis ». C'est plutôt : α sans égard (pour la prêtresse).» Cf. Apollonius de Rhodes, I, 338 : Τὸν ἄριστον ἀπειδήσαντες ἔλεσθε Όρχαμον ὑμείων. Lorsque ἀφειδήσαντες n'est pas accompagné d'un régime, le sens de ce participe se détermine par le reste de la phrase. La traduction reçue serait légitime, s'il y avait : ἀφειδήσαντες εἰς τοὺς πινδύνους ὡρμήσαμεν. Mais le texte porte : ἀπειδήσαντες.... εἰχόμεσθα τῆς ξένης.

1356-1357. Les Tauriens saisissent les amarres (πρυμνήσια), qui avaient été détachées du rivage, mais qui n'étaient pas encore tout à fait ramassées à bord, et cherchent à s'emparer des gouvernails.

Chacun de ces derniers (il y en avait généralement deux) était passé par une ouverture (εὐθυντηρία) dans laquelle le retenait une courroie (τροπωτήρ). Les Tauriens s'efforçaient de retirer les gouvernails à travers cette ouverture. Ἐξηροῦμεν marque une simple tentative.

4359. Ξόανα καὶ θυηπόλους. Nous avons souvent signalé le pluriel qui généralise, et qui semble ici aggraver l'accusation de sacrilége.

1360. Τίνος τίς ὧν. En l'absence de noms de famille, une personne se fait toujours connaître par le nom de son père, ajouté à son propre nom. Les deux questions sont réunies en une seule phrase par un hellénisme connu, et dont la phrase homérique τίς πόθεν εῖς ἀνδρῶν; offre déjà un exemple.

4363. Άπώλεσ(α). Voy. la note sur le

4367-4368. Οὐχ εἴχομεν, renfermé dans οὐχ εἶχον, est l'attribut du second

ήμεῖς τε πυγμαὶ δ' ήσαν έγχροτούμεναι, καὶ κῶλ' ἀπ' ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν ἄμα είς πλευρά και πρός ήπαρ ήκοντίζετο, 1370 ώστε ξυνάπτειν καὶ συναποκαμεῖν μέλη. Δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένοι έφεύγομεν πρός χρημνόν, οί μέν έν χάρα χάθαιμ' έχοντες τραύμαθ', οί δ' έν δμμασιν. "Οχθοις δ' ἐπισταθέντες, εὐλαβεστέρως 1375 έμαρνάμεσθα καὶ πέτρους ἐβάλλομεν. Άλλ' είργον ήμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι σταθέντες ιοῖς, ώστ' ἀναστεῖλαι πρόσω. Κάν τῷδε, δεινός γάρ κλύδων ὤκειλε ναῦν πρὸς γῆν, φόδος δ' ἦν <νεάνιδος> τέγξαι πόδα, 1380 λαδών 'Ορέστης ώμον είς άριστερόν, βάς είς θάλασσαν χάπὶ χλίμαχος θορών,

NC. 1368. La leçon πυγμαί τ' est rectifiée dans l'édition Aldine. Badham : ἢσσον ἐγκροτούμενα:. — 1369. Peut-être : Θαμά pour ἄμα. [Bergk.] — 1371. Murkland : ὥστε συναπειπεῖν. Hermann : ὡς τῷ ξυνάπτειν. — 1380. Palatinus : ρόδος δ' ἢν ναυάταις μὴ τέγξαι πόδα, mais le mot ναυάταις est ajouté par la seconde main dans une lacune laissée par la première. Florentinus : ἢν ὧστε μὴ τέγξαι. Les conjectures ἢν παρθένῳ τέγξαι (Badham), ἢν ἐερίαν τέγξαι (Köchly) donnent le sens qu'il faut. Nous avons suppléé νεάνιδος, afin de nous rapprocher quelque peu de ναυάταις.

sujet ήμεζς τε. La tournure usuelle serait : οῦτεγὰρ ἐκεῖνοι οῦθ' ἡμεῖς εἴχομεν σίοη-ρον χεροῖν. Faute d'armes, les deux princes grecs sont merveilles de leurs poings et de leurs jambes, exercés qu'ils sont au pugilat et aux coups de pied.

4369. Åμα ne porte pas seulement sur ἀπ' ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν, mais sur tout ce qui précède. Le messager dit que les Tauriens reçurent des jeunes hommes à la fois des coups de poing et des coups de pied.

1371. "Ωστε... μέλη. « Les coups de nos adversaires, dit le messager, étaient si rapides et si vigoureux que, des que nous engagions la lutte (ξυνάπτειν μέλη, membra conserere), nos membres se satiguaient aussitôt (καὶ συναποκαμεῖν μέλη). » La sorce de συν dans συναποκαμεῖν ressortirait peut-être encore micux, si on écrivait, avec Hermann: ὡς τῷ ξυνάπτει», ut simul cum conserendo.

1372. Σημάντροισιν ἐστραγισμένοι, marqués de cachets, c'est-à-dire: marqués de traces. On cite une épigramme sur un athlète. Anthol. de Planude, XXV, où il est dit: Οὐ κατ' εὖγυρον πάλην Ψάμμος πεσόντος νῶτον οὐκ ἐστράγισεν. Virgile, Georg. IV, 45: « Et manil.us Proche pec- « tus signata cruentis. »

1373. Κρημνόν, la falaise au-dessus de la grève. Le même endroit est désigné par δχθοι; au vers 1375.

1379-1380. Δεινὸς γὰρ.... πόὸα. Ces deux phrases motivent la conduite d'Oreste. Le flot jetait le vaisseau vers le rivage: il fallait profiter de cette circonstance pour monter à bord. On craignait de mouiller les pieds de la jeune fille: Oreste la place donc sur l'une de ses épaules. — Νεάντ-δος. Les deux premières syllabes de ce mot n'en forment qu'une seule dans la prononciation, ici et ailleurs.

1385

ἔθηχ' ἀδελφὴν ἐντὸς εὐσέλμου νεὼς τό τ' οὐρανοῦ πέσημα, τῆς Διὸς χόρης ἀγαλμα. Ναὸς δ' ἐχ μέσης ἐρθέγξατο βοή τις. "Ω γῆς Ελλάδος ναῦται νεὼς, λάβεσθε χώπης ρόθια τ' ἐχλευχαίνετε. ἔχομεν γὰρ ὧνπερ οῦνεχ' ἄξενον πόρον Συμπληγάδων ἔσωθεν εἰσεπλεύσαμεν. Οἱ δὲ στεναγμὸν ἡδὺν ἐχβρυχώμενοι ἔπαισαν ἄλμην. Ναῦς δ', ἔως μὲν ἐντὸς ἦν λιμένος, ἐχώρει στόμια διαπερῶσα δὲ λάβρω χλύδωνι συμπεσοῦσ' ἡπείγετο δεινὸς γὰρ ἐλθὼν ἄνεμος ἐξαίρνης νεὼς ταρσῷ χατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον

1390

1394

NC. 4383. Εὐσέ)μου, correction de Pierson pour εὐσήμου. — 4384-1385. Markland a rectifié la leçon τὸ δ' οὐρανοῦ, et a inséré δ' après ναός (manuscrits: νηός). — 4886. L'ancienne vulgate βοήν τιν' est une mauvaise correction introduite dans l'édition Aldine par suite des leçons vicieuses des deux vers précédents. — Markland voulait τῆσδ' Ἑλλάδος. Nauck propose Ἑλλάδος νεανίαι. Κöchly écrit: Ἑλλάδος νεηλάτα:. — 4387. La leçon κώπαις a été corrigée par Reiske. Ensuite τ' ἐκλευκαίνετε est une rectification de Scaliger pour τε λευκαίνετε. — 1388. La leçon εὕξεινον a été corrigée par l'éditeur de Cambridge. — 4394. Ce vers, qui se lisait après le vers 1345, où il était de trop, a été inséré ici par Hermann, afin de combler une lacune.

4384. Το τ' ούρανοῦ πέσημα. Cf. v. 87 sq. et v. 977 sq.

4386. Βοή τις, une voix mystérieuse, surhumaine. — Les mots suivants sont altérés. Ὁ ναῦται νεὼς Ἑλλάδος (d'un vaisseau gree) serait une locution irréprochable; de même ὧ ναῦται γῆς Ἑλλάδος : mais ὧ ναῦται νεὼς γῆς Ἑλλάδος est étrange.

4390. Στεναγμόν. L'essort que les rameurs sont obligés de saire est naturellement accompagné d'une respiration prosonde, d'un gémissement. Les compagnons d'Oreste, heureux de retourner dans leur patrie, donnent de grands coups de rames, et leurs gémissements, tirés du sond de la poitrine, sont sonores et joyeux (στεναγμὸν κουν ἐκδρυχώμενου).

1391. Επαισαν άλμην. Cf. Eschyle, Perses, 396: Εὐθὺς δὲ χώπης ροθιάδος ξυνεμβολή Επαισαν άλμην βρύχιον ἐχ κελεύματος.

4392. Στόμια, l'entrée du port.

4393. 'Ηπείγετο. « Jactuta, vexata est.

« Sic Homerus, Odyss., XXIII, 234:

« \* Ωντε Ποσειδάων εὐεργέα νη ' ἐνὶ πόντω

'Ραίση, ἐπειγομένην ἀνέμω καὶ κύματι

« πητῷ. » [Musgrave.]

1394-1394'. Νεώς ταρσῷ.... ἐπτερωμέvov, le vaisseau qui battait de ses deux rangées de bonnes rames comme de deux uiles. — Ταρσφ. Cf. Böckh, Urkun len über das Seewesen des attischen Staates, p. 412 sq. «Ταρσός (forme attique: θαρρός) désigne la partie inférieure et large du pied, et de même la partie correspondante de la rame, le plat de la rame (palma ou palmula remi). Voy. Hérodote, VIII, 42: Τοὺ; ταρσοὺ; τῶν χωπέων. Par synewdoche ce mot s'applique aussi à la rame tout entière, et dans nos inscriptions c'est le terme technique pour désigner tout l'appareil des rames, à l'exception des gouvernails. C'est dans ce dernier sens que le singulier ταρσό; est employé par Euripide dens Iph. Taur., ainsi que dans Helène, v. 4535 (?), et beaucoup plus tard

ώθει παλιμπρυμνηδόν· οἱ δ' ἐχαρτέρουν
πρὸς χῦμα λαχτίζοντες· εἰς δὲ γῆν πάλιν
κλύδων παλίρρους ἦγε ναῦν. Σταθεῖσα δὲ
᾿Αγαμέμνονος παῖς εὕξατ'· ὧ Λητοῦς χόρη,
σῶσόν με τὴν σὴν ἱερίαν πρὸς Ἑλλάδα
ἐχ βαρβάρου γῆς χαὶ χλοπαῖς σύγγνωθ' ἐμαῖς.
Φιλεῖς δὲ χαὶ σὺ σὸν χασίγνητον, θεά·
φιλεῖν δὲ χὰμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόχει.
Ναῦται δ' ἐπευρήμησαν εὐχαῖσιν χόρης
παιᾶνα, γυμνὰς ἐξ ἐπωμίδος χέρας
κώπη προσαρμόσαντες ἐχ χελεύσματος.
1405
Μᾶλλον δὲ μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει σχάρος.

ΝC. 1395. La leçon ώθει πάλιν πρυμνήσι' est un non-sens. L'excellente correction de Hermann, παλιμπρυμνηδόν, est tirée du lexique d'Hésychius, où ce mot est expliqué : οΙον παλίμπρυμνον χώρησιν προήλθεν εἰς τοῦπισθεν ἀνακάμπτουσα, ὡς ἐπὶ πρύμναν κροῦσαι. — 1396. Nauck écrit πρὸς κέντρα λακτίζοντες. — Canter a rectifié la leçon εἰς γῆν δὲ (ου δὴ) πάλιν. Musgrave : εἰς γῆν δ' ἔμπαλιν. — 1399. La leçon ἱέρειαν n été rectifiée par Barnes. — 1404. Palatinus : γυμνὰς ἐκ χερῶν ἐπωμίδας. Florentinus : γυμνὰς ἐκδαλόντες ἐπωμίδας. Markland : ἐξ ἐπωμίδων χέρας, conjecture que nous avons adoptée, en écrivant toutefois ἐπωμίδος. Le dernier mot ayant été changé par erreur en ἐπωμίδας, χέρας devint χερός, et les copistes s'en tirèrent comme ils purent. Markland voulait ἐκ πέπλων ἐπωμίδας; Matthiæ : ἐκδαλόντες ὼλένας; Nauck : εὐχερῶς ἐπωμίδας. Mais le régime χέρας est le scul qui convienne au participe προςαρμόσαντες, tout en se prêtant aussi au reste de la phrase. Köchly pense que ce passage est mutilé.

encore par Polybe, XVI, 111, 12 : Παραπεσών τοῖς πολεμίοις ἀπέβαλε τὸν δεξιὸν ταρσόν της γεώς. Par une belle métaphore on a donné le nom de ταρσός aux ailes des oiseaux : leurs plumes rangées les unes à côté des autres représentent en effet l'image d'un appareil de rames. C'est ainsi que Méléagre (Ant. Pal. XII, 144) dit à l'Amour: Τί δ' άγρια τόξα καὶ Ιούς Ερριψας διρυή ταρσον άνεις πτερύγων; » Les poêtes latins disent remigium alarum, alarum remi, et ici la locution ταρσῷ ἐπτερωμένον rappelle les deux métaphores. — Κατήρει, apte instructo. Hermann cite Hérodote, VIII, 21: Είχε πλοΐον κατήρες έτοιμον. - Πίτυλον. Le mouvement des raines (voy, la note sur le vers 307) et, par extension, un vaisseau en mouvement, Cf. v. 1050, et Troy. 1423: Νεώς μέν πίτυλος είς λελειμμένος.

4395. Παλιμπρυμνηδόν, de manière à faire reculer le vaisseau, la poupe étant

tournée en avant. Voy. Hésychius cité dans la note critique.

1396. Πρὸς κῦμα λακτίζοντες, « régimbant contre les flots », variation de la locution proverbiale πρὸς κέντρα λακτίζειν.

1404. Γυμνάς εξ έπωμίδος χέρας, « nua das usque ab humeris manus ». [Musgrave.] Par χέρας il faut entendre ici, comme ailleurs, l'ensemble des bras et des mains. La traduction bras convient à youνάς, mais elle ne convie**nt pas à κώπη** προσαρμόσαντες: la traduction mains a l'inconvénient inverse. Έπωμίς désigne tantôt le haut de l'épaule (κλειδών τὸ πρὸς ώμοπλάτας, το ύπερέχον του βραχίονος, Pollux, II, 433 et 437), tantôt un vêtement à manches, à l'usage des femmes (Pollux, VII, 49). Au vers 558 d'Hécube, on peut entendre ce mot indifféremment soit du haut de l'épaule, soit de la partie correspondante du vêtement de Polyxène. Χώ μέν τις εἰς θάλασσαν ὡρμήθη ποσὶν, ἄλλος δὲ πλεκτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας.
Κάγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δεῦρ' ἀπεστάλην, σοὶ τὰς ἐκεῖθεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας.
1410 ἀλλὶ ἔρπε, δεσμὰ καὶ βρόχους λαδὼν χεροῖν εἰ μὴ γὰρ οἶδμα νήνεμον γενήσεται, οὐκ ἔστιν ἐλπὶς τοῖς ξένοις σωτηρίας.
Πόντου δ' ἀνάκτωρ Ἰλιόν τ' ἐπισκοπεῖ σεμνὸς Ποσειδῶν, Πελοπίδαις δ' ἐναντίος 1415 καὶ νῦν παρέξει τὸν ἀγαμέμνονος γόνον σοὶ καὶ πολίταις, ὡς ἔοικεν, ἐν χεροῖν λαβεῖν τ' ἀδελφὴν, ἢ φόνου τοῦ 'ν Αὐλίδι ἀμνημόνευτος θεὰν προδοῦσ' ἀλίσκεται.

ΧΟΡΟΣ.

<sup>3</sup>Ω τλημον 'Ιφιγένεια, συγγόνου μέτα θανεῖ, πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας.

1420

ΘΟΑΣ.

Ο πάντες ἀστοὶ τῆσδε βαρβάρου χθονός,

NC. 1407. Köchly, d'après Rauchenstein: χήμῶν τις. — 1408. Variante: ἄλλοι (seconde main du Palatinus) et ἐξανῆπτον. — ᾿Αγκύλας, correction de Markland pour ἀγκύρας, se trouvait peut-être d'abord dans le Palatinus, où la lettre ρ est de seconde main. — 1418-1419. Musgrave: λαβεῖν ἀδελφήν θ'. Ensuite les manuscrits portent φόνον τὸν Αὐλίδι ἀμνημόνευτον θεῷ, mots qui ne sauraient signifier ce qu'on veut leur faire dire. Nous avons adopté l'excellente correction de Badham. — 1421. Palatinus: πόλιν μολοῦσα.

1407-1408. On croit généralement qu'il s'agit dans ces deux vers des hommes à bord du vaisseau d'Oreste, et l'on se donne beaucoup de mal pour expliquer pourquoi ils se jettent à la mer, et dans quel endroit ils attachent des cordes. Le fait est que ces manœuvres sont inexplicables de leur part. Mais elles se comprennent très-bien des Tauriens, ainsi que Kvíčala et Köchly l'ont vu. Les Tauriens, voyant que le vaisseau ne peut plus avancer, cherchent à s'en emparer. Quelquesuns entrent dans la mer, d'autres attachent aux arbres, aux picux qui se trouvent sur le rivage, des lacets ou amarres (ἀγχύλας), qu'ils jetteront à leurs camarades. Il sussit d'ailleurs, ce me semble, des

mots εἰς θάλασσαν ὡρμήθη ποσίν pour réfuter l'erreur commune. Qui s'est jamais exprimé ainsi en parlant d'un marin qui saute de son bord à la mer? Ajoutez que κάγὼ μὲν, vers 1409, indique qu'il a été question des Tauriens dans les vers précédents.

1414. Ἰλιόν τ' ἐπισχοπεῖ. Neptune protége Ilion, dont il a construit les murs avec Apollon. Voy. *Iliade*, VII, 452 sq.; XII, 17 sqq.; Euripide, *Troyennes*, 4 sqq.

1415.  $\Delta(\acute{\epsilon})$  tient lieu d'un second  $\tau \epsilon$ , pour faire ressortir le second membre de phrase. Cf. v. 52 et v. 389.

1418. Λαβεῖν τ' ἀδελφήν pour λαβεῖν ἀδελφήν τε. Hyperbate de τε. Voy. la note sur le vers 464 d'Hécube.

οὐχ εἶα πώλοις ἐμβαλόντες ἡνίας
παράχτιοι δραμεῖσθε χάχβολὰς νεὼς
Ἑλληνίδος δέξεσθε, σὺν δὲ τῆ θεῷ
σπεύδοντες ἄνδρας δυσσεβεῖς θηράσετε,
οἱ δ΄ ὼχυπομποὺς ἔλξετ΄ εἰς πόντον πλάτας;
ὼς ἐχ θαλάσσης ἔχ τε γῆς ἱππεύμασιν
λαβόντες αὐτοὺς ἢ χατὰ στύφλου πέτρας
ἡίψωμεν, ἢ σχόλοψι πήξωμεν δέμας.
Τμᾶς δὲ τὰς τῶνδ΄ ἴστορας βουλευμάτων
γυναῖχας αὐθις, ἡνίχ΄ ἄν σχολὴν λάβω,
ποινασόμεσθα · νῦν δὲ τὴν προχειμένην
σπουδὴν ἔχοντες οὐ μενοῦμεν ἤσυχοι.

#### AOHNA.

Ποῖ ποῖ διωγμὸν τόνδε πορθμεύεις, ἄναξ 1435 Θόας; ἄχουσον τῆσδ' ᾿Αθηναίας λόγους.
Παῦσαι διώχων ρεῦμά τ' ἐξορμῶν στρατοῦ ·
πεπρωμένος γὰρ θεσράτοισι Λοξίου δεῦρ' ἤλθ' ᾿Ορέστης, τόν τ' Ἐρινύων χόλον ρεύγων ἀδελφῆς τ' Ἅργος εἰσπέμψων δέμας 1440 ἄγαλμά θ' ἱερὸν εἰς ἐμ·ὴν ἄξων χθόνα, τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχάς.

NC. 1432. Manuscrits: αὖτις. — 1435. Nauck propose πορσύνεις pour πορθμεύεις. — 1438. Πεπρωμένος, correction de Hermann pour πεπρωμένοις. — 1439. Palatinus: τῶν τ' ἐριννύων. — 1442. Ce vers manque dans le Palatinus, ainsi que dans les vieilles éditions, et il ressemble au vers 600 d'Hippolyte: Τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἄκος μόνον. Mais il n'est nullement déplacé ici, et nous ne voyons pas de raison suffisante pour le rejeter, avec Kirchhoff et d'autres, en dehors du texte.

1424. ('E) 260λα; γεως, les débris du naufrage, naufragia, hommes et choses.

4425. Σὺν τῆ θεῷ, avec l'aide de la déesse.

1427. Ol δ(è). De ces mots il faut tirer ol μèv, sujet de δραμείσθε et de θηράσετε dans les vers précédents. Cf. v. 4350.

4430. Σχόλοψι πήξωμεν δέμας. Il s'agit de l'empalement: peine que les Grecs ne semblent pas avoir appliquée, mais qui était usitée chez les Barbares, et dont la tradition ne s'est pas encore perdue en Orient. Cf. Rhésus, 513 sqq.; Eschyle, Eum. 181.

4435. Διωγμόν τόνδε πορθμεύεις. Cf. vers 266 avec la note.

4436. Τῆσδ' Ἀθηναίας, de Minerve que voici. Le démonstratif ὅδε peut se rapporter à la première comme à la troisième personne.

4437. 'Ρεῦμα στρατοῦ. Cf. Eschyle, Perses, 404: 'Ρεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ.

1442. ἀναψυχάς. Cet accusatif est une apposition qui porte, non sur ἄγαλμα, mais sur les trois phrases participiales τόν τ' Ἐρινύων... ἄξων χθόνα. Cf. la note sur le vers 455.

Πρός μέν σ' δδ' ήμιν μύθος · δν δ' ἀποχτενείν δοχεῖς 'Ορέστην ποντίω λαδών σάλω, ήδη Ποσειδών χάριν έμην αχύμονα πόντου τίθησι νῶτα πορθμεύων πλάτη. 1445 Μαθών δ', 'Ορέστα, τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς, κλύεις γάρ αὐδὴν καίπερ οὐ παρών θεᾶς, χώρει λαδών ἄγαλμα σύγγονόν τε σήν. "Όταν δ' `Αθήνας τὰς θεοδμήτους μόλης, γῶρός τις ἔστιν Ατθίδος πρός ἐσχάτοις 1450 **όροισι, γείτων δειράδος Καρυστίας,** ίερὸς, Άλάς νιν ούμὸς ὀνομάζει λεώς: ένταῦθα τεύξας ναδν ίδρυσαι βρέτας, ἐπώνυμον γῆς Ταυρικῆς πόνων τε σῶν, ους έξεμόχθεις περιπολών καθ' Έλλάδα 1455 οίστροις Έρινύων . Άρτεμιν δέ νιν βροτοί τό λοιπόν ύμνήσουσι Ταυροπόλον θεάν. Νόμον τε θὲς τόνδ' . "Οταν ἑορτάζη λεὼς, της σης σταγης άποιν' έπισχέτω ξίφος

NC. 1445. Tyrwhitt voulait πορθμεύειν. — 1447. Markland et Klotz mettent la virgule avant θεᾶς. — 1453. Τεύξας, correction de Pierson pour τάξας. — 1454. Γῆς, correction de Hermann pour τῆς. — 1457. Peut-être: Ταυροπόλον εἰς τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι θεάν. Le mot important serait mis en évidence; l'anapeste du cinquième pied, irrégularité que Sophocle et Euripide se sont, il est vrai, quelqueſois permise dans les noms propres, se trouverait écarté. — 1458. Manuscrits: νόμον τε θέσθε (ου θέσθα:) τόνδ' ὅταν. Dans l'édition Aldine ce dernier mot est changé en ὅτ'. Porson a donné la vraie correction de ce vers.

1444'-1145. Νῶτα dépend de τίθησι, ct πορθμεύων a pour régime τοῦτον, corrélatif sous-entendu de δν (v. 1443). Seidler fait observer avec raison que d'après nos habitudes modernes nous nous attendrions plutôt à voir cette phrase tournée ainsi : τοῦτον Ποσειδῶν, πόντου νῶτα ἀχύμονα τιθεὶς, πορθμείει πλάτζ.

1447. Κλύεις.... θεᾶς. Markland compare Plaute, Amphitr. III, 111, 22, où Jupiter dit à Mercure: « Audis quæ dico, « tametsi præsens non ades. »

1450-1452. Près de Carystos, dans l'île d'Eubée, se trouve un promontoire (δειράς Καρυστία), et sur la côte opposée à ce

promontoire était situé le petit bourg attique 'Αλαί, surnommé 'Αραφηνίδες pour le distinguer d'une autre localité appelée Άλαὶ Αἰξωνίδες. Cf. Callimaque, Hymne à Diane, 437: Ίνα, δαῖμον, 'Αλὰς 'Αραφηνίδας οἰκήσουσα 'Ηλθες ἀπὸ Σκυθίης, ἀπὸ δ' εἴπαο τέθμια Ταύρων.

4453-1454. « Documento hic locus est, « quam ipsi Græci ignoraverint cur Ταυρο-« πόλος dicta esset Diana, quum et a Tau-

« ris et ab Orestis περιπολήσει appellatam « tradat Euripides. » [Hermann.]

1459. Τῆς σῆς σραγῆς ἄποιν(α), comme rachat de ton immolation, pour tenir lieu de ton sang non versé. Les cérémonies

δέρη πρός ἀνδρὸς αἶμά τ' ἐξανιέτω, 
όσίας ἕκατι θεά θ' ὅπως τιμὰς ἔχη.
Σὲ δ' ἀμφὶ σεμνὰς, Ἰφιγένεια, κλίμακας
Βραυρωνίας δεῖ τῆσδε κληδουχεῖν θεᾶς '
οὖ καὶ τεθάψει κατθανοῦσα, καὶ πέπλων 
ἄγαλμά σοι θήσουσιν εὐπήνους ὑφὰς, 
ᾶς ἄν γυναῖκες ἐν τόκοις ψυχορραγεῖς 
λείπωσ' ἐν οἴκοις. Τάσδε δ' ἐκπέμπειν χθονὸς '
Ελληνίδας γυναῖκας ἐξεφίεμαι

1465

1460

• • • • • • • •

## γνώμης διχαίας ούνεχ' έχσώσασά σε

NC. 1460. La leçon ἐξανυέτω a été rectifiée par Musgrave. — 1461. Θεά θ', excellente correction de Markland pour θεᾶς. — 1469. Brodæus, Markland, Kirchhoff et d'autres critiques ont jugé avec raison qu'il y avait une lacune avant ce vers. Ceux qui en relient les trois premiers mots à la phrase précédente et qui mettent une virgule après οῦνεχ', parviennent, sans doute, à faire une période qui se suit, mais ils ne réussissent pas à mettre de la suite dans les idées. — Le Scholiaste d'Aristophane, Gren. 685, cite ce passage en écrivant ἐξέσωσά σε.

décrites ici par Euripide n'avaient probablement aucun rapport avec la fable d'Orreste; mais elles étaient en effet, on ne saurait s'y méprendre, un dernier souvenir et un rachat symbolique d'anciens sacrifices humains, abolis quand les mœurs se révoltèrent contre une dévotion aussi sanglante. — Ἐπισχέτω. Suppléez: l'homme que ces fonctions regardent, c'est-à dire: le sacrificateur. Le sujet est sous-entendu comme dans les phrases: ἐκήρυξεν (ὁ κήρυξ), ἐσήμηνεν (ὁ σαλπιγκτή:), ἀναγνώσσεται (ὁ γραμματεύς).

4464. 'Οσίας ξχατι, afin de s'acquitter ne fût-ce que pour la forme (dicis causa) d'un devoir sanctionné par la religion. α Nam aliquid tantum sanguinis conspici α satis erat. Similis δσία erat in cjusdem « deæ sacris apud Spartanos flagellatio α puerorum, de qua accurate exposuit α Pausanias, III, xvi, extr. » [Hermann.]

1462-1463. Κλίμακας Βραυρωνίας, les gradins de Brauron. L'antique Brauron, l'une des douze cités de l'ancienne confédération Attique, était située sur une hauteur qui s'élève en terrasse au-dessus du port d'Hales. La déesse de Brauron occupait

une grande place dans le culte d'Athènes: de là l'épithète σεμνάς. C'est dans le temple de Brauron qu'lphigénie porta l'idole des Tauriens, suivant Pausanias, I, xliii, I. Cependant Euripide distingue évidemment le sanctuaire d'Hales, où doit être déposée l'image, et celui de Brauron, dont Iphigénie sera la prêtresse. Strabon, IX, p. 399, dit, conformément au témoignage du poëte: Βραυρών, δπου τὸ τῆς Βραυρωνίας 'Αρτέμιδος ἱερόν' 'Αλαὶ 'Αραρηνίδες, ὅπου τὸ τῆς Ταυροπόλου.— Κληδουχεῖν. Voy. la note sur le vers 1153. Ce verbe est ici construit avec le génitif, parce qu'il équivaut à χληδοῦχον είναι.

1464-1467. Καὶ πέπλων.... ἐν οξκοτς. Les vêtements des semmes mortes en couches doivent être consacrés à Iphigénie. Une telle offrande convient à la déesse qui préside aux accouchements, Αρτεμις λογεία. On en a conclu avec raison qu'Iphigénie avait été primitivement le nom ou le surnom de la déesse elle-même. Άρτεμις Ἰφιγένεια était adorée dans la ville d'Hermione (cf. Pausanias, II, xxxv, I) et ailleurs.

1467-1469. Τάσδε... ἐξεφίεμαι. Cet ordre doit s'adresser à Thoas. Ensuite la

1470

καὶ πρίν γ' 'Αρείοις εν πάγοις ψήφους ἴσας χρίνασ', 'Ορέστα καὶ νόμισμ' ἔσται τόδε, νιχαν Ισήρεις όστις αν ψήφους λάθη. Άλλ' ἐκκομίζου σὴν κασιγνήτην χθονὸς, Άγαμέμνονος παῖ, καὶ σὺ μὴ θυμοῦ, Θόας.

#### ΘΟΑΣ.

"Ανασσ' Άθάνα, τοῖσι τῶν θεῶν λόγοις 1475 όστις χλύων άπιστος, ούχ δρθῶς φρονεί. Έγω δ' 'Ορέστη τ', εἰ φέρων βρέτας θεᾶς βέθηχ', άδελφη τ' ούχὶ θυμοῦμαι τί γὰρ πρός τούς σθένοντας θεούς άμιλλᾶσθαι καλόν; Ίτωσαν εἰς σὴν σὺν θεᾶς ἀγάλματι 1480 γαῖαν, καθιδρύσαιντό τ' εὐτυχῶς βρέτας. Πέμψω δε και τάσδ' Έλλάδ' είς εὐδαίμονα γυναῖχας, ώσπερ σὸν χέλευσμ' ἐφίεται. Παύσω δὲ λόγχην ἡν ἐπαίρομαι ξένοις νεῶν τ' ἐρετμὰ, σοὶ τάδ' ὡς δοχεῖ, θεά. 1485

#### AOHNA.

Λίνῶ τὸ γὰρ χρεών σοῦ τε καὶ θεῶν κρατεῖ. "Ιτ' ὧ πνοαὶ, ναυσθλοῦσθε τὸν Άγαμέμνονος παίδ' είς λθήνας · συμπορεύσομαι δ' έγω, σώζουσ' άδελφης της έμης σεμνόν βρέτας.

NC. 1471. Έσται τόδε, correction de Markland pour είς ταύτό γε. — 1473. Elmsley a rectifié la leçon κασίγνητον. — 1485. Boissonade a rectifié la leçon νηῶν. Ensuite la leçon beă a été corrigée dans l'Aldine. - 4486. Ce vers, que le Palatinus attribue à Thoas, est condamné par Nauck. — 1487-1489. Les manuscrits attribuent ces vers à Apollon. — 1487. Aldine : ναυσθλούσαι.

déesse faisait sans doute certaines recommandations aux jeunes Grecques qui forment le chœur : on peut l'inférer du vers 1494, ainsi que Köchly le fait observer. Enfin Minerve promettait de délivrer Oreste définitivement de la poursuite des Furies: les mots ἐχτώσασά σε καὶ πρίν  $\gamma(\epsilon)$ , vers 1469 sq., nous le font penser. 1470. Voy. vers 965 sqq.

1476. "Απιστος (pour ἄπιστός ἐστιν), a ici la signification de « indocile. » Cf. Eschyle, Sept Chess, 1022: Έχουσ' ἀπι· στον τήνδ' ἀναρχίαν πόλει.

1477-1478. La phrase incidente ei.... βέδηχ(ε) est gouvernée par θυμούμαι.

1486. Αἰνω.... κρατεί. Minerve dit que Thoas fait bien de se soumettre à la nécessité, puisque cette puissance souveraine triomphe des dieux eux-mêmes. On cite le mot de Simonide : ἀνάγκα δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται, sentence qui passa en proverbe parmi les Grecs.

#### ΧΟΡΟΣ.

Ίτ' ἐπ' εὐτυχία τῆς σωζομένης μοίρας εὐδαίμονες ὄντες. Άλλ' ὧ σεμνή παρά τ' ἀθανάτοις καὶ παρὰ θνητοῖς, Παλλὰς Ἀθάνα, δράσομεν ούτως ώς σύ χελεύεις. μάλα γὰρ τερπνήν κανέλπιστον φήμην αχοαίσι δέδεγμαι. Ω μέγα σεμνή Νίχη, τὸν ἐμὸν βίοτον χατέχοις καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα.]

NC. 1490-1491. Ces deux vers anapestiques sont attribués dans les manuscrits à Apollon, dans le vieilles éditions à Minerve. Seidler les a rendus au chœur. — 1491. Manuscrits : εὐδαίμονος. Aldine : εὐδαίμονες. — 1495. L. Dindorf a rectifié la leçon τερπνόν. — 1497-1499. Ces trois vers ont été mis entre crochets par Nauck. —

1490

1495

1490-1491. Le génitif της σωζομένης μοίρας dépend du participe όντες. « Opa portune Musgravius commemoravit Aria stidem, qui, tom. II, p. 582 ed. Din-« dorf, scripsit: Ἐπειδή τοιαῦτ' ἀφέστη-« χεν, ἀπολαύσαι τοῦ βίου τὰ χάλλιστα, « εως έξεστιν, ίν', εί μέν της σωζομέ- νης μοίρας εξημεν, ἐν τοῖς χαλλί-• στοις σωζοίμεθα. Ex quo apparet τήν « σωζομένην μοίραν cos ex aliquo nu-

1497. Palatinus: vixa.

« mero dici, qui cæteris pereuntibus salvi « evadunt. » [Hermann.]

1497-1499. Ces vers, qui se retrouvent à la sin d'Oreste et des Phéniciennes, contiennent évidemment un vœu pour le succès de la pièce : le chœur demande à Níxn de le faire sortir victorieux, lui et son poëte, des concours dramatiques. Ici ces vers forment un appendice qu'on peut croire ajouté par les acteurs.

# ΗΛΕΚΤΡΑ

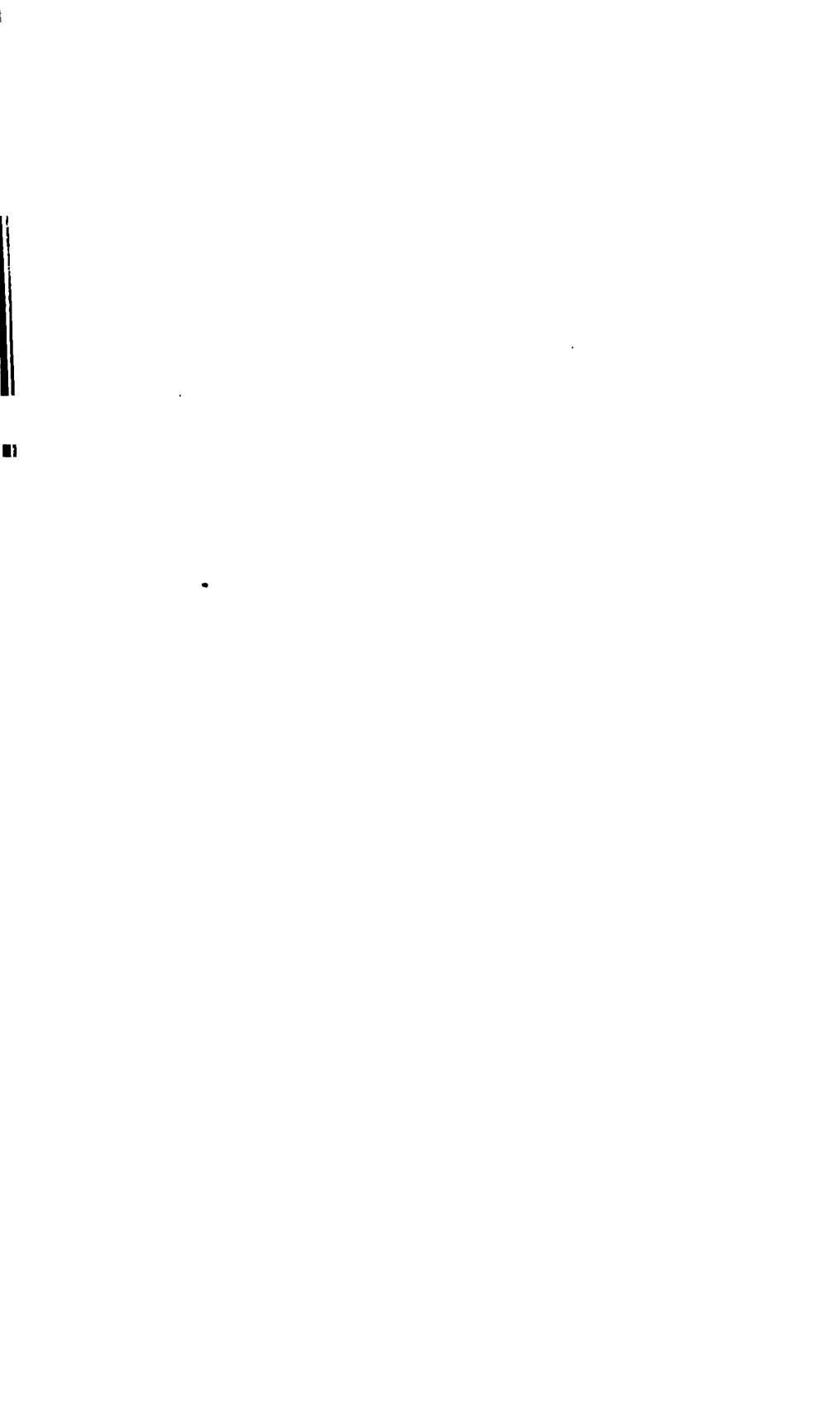

## NOTICE

## SUR ÉLECTRE.

L'Électre d'Euripide a été écrite longtemps après les Choéphores d'Eschyle, et tout porte à croire qu'elle est aussi postérieure à l'Electre de Sophocle. Nous ne nous proposons pas de faire le parallèle détaillé, encore moins de présenter, après M. Patin, l'analyse complète de ces trois tragédies, où l'on voit le même sujet traité tour à tour par les trois maîtres de la scène attique. Nous nous bornerons à quelques observations générales. Chacun des trois poëtes a envisagé la vieille fable à un point de vue particulier : ce sont ces différences que nous voulons marquer avec autant de précision qu'il nous sera possible.

Les Choéphores font partie d'une trilogie. Elles sont précédées de l'Agamemnon. Arrivé au fatte des grandeurs humaines, le vainqueur des Troyens, héros dont la tête est vouée à la mort par les crimes de ses ancêtres et par cette fille qu'il a immolée à son ambition, Agamemnon, succombe sous les coups d'une semme; il reçoit la mort des mains de sa propre épouse. — Le châtiment de Clytemnestre est le sujet des Choéphores. Oreste, élevé à l'étranger, près du temple de Delphes, revient accomplir le devoir sacré de la vengeance, que lui imposent et la loi des temps héroïques, et l'ordre du Dieu Apollon, interprète de cette loi. Au crime sa peine; le sang appelle le sang; celle qui a frappé, est frappée à son tour; elle a vaincu par la ruse, par la ruse elle périra; elle a tué un époux, la main d'un fils l'immolera. Justice est saite. Mais cette justice outrage la nature : en vengeant son père, Oreste commet un parricide. La légitimité de la vengeance est balancée par l'horreur qu'elle soulève. Ces deux faces de l'action sont également mises en lumière dans la tragédie d'Eschyle: les chants du chœur, le dialogue des personnages, la rencontre entre la mère et le sils, la scène sinale, tout nous parle de la lutte de deux devoirs, de deux sentiments opposés. - La troisième tragédie, les Euménides, fait à ce douloureux conslit succéder un dénoûment paisible et satisfaisant. Poursuivi par

les Furies et jugé par l'Aréopage, Oreste est gràcié plutôt qu'absous, par suite de l'intervention de Minerve. Mais désormais un tribunal institué par les dieux de l'Olympe jugera les homicides; la vengeance ne se perpétuera plus dans les familles, et, pour parler le langage d'Eschyle, « le vieux meurtre n'ensantera plus dans les maisons ».

Le sujet de cette vaste composition dramatique, c'est, on le voit, le sort d'une samille, rattaché à un progrès de la civilisation. Le personnage principal est d'abord Clytemnestre, c'est ensuite Oreste, c'est ensincette Furie qui déjà avait présidé, invisible, à tout l'enchaînement de crimes et de vengeances : le véritable héros de la trilogie, c'est la race des Atrides représentée tour à tour par d'autres individus. Eschyle est le peintre des races.

Sophocle était imbu des mêmes croyances qu'Eschyle. Mais sa nature plus douce et sa piété plus éclairée faisaient une place plus large à la liberté humaine. Aussi abandonna-t-il la forme trilogique, cadre favorable à la peinture d'une mystérieuse satalité planant sur des races entières. Et, par le même motif, lorsque, après Eschyle, il isola de l'ensemble de la légende et traita en un seul drame le sujet de la mort de Clytemnestre, il déplaça l'intérêt et, pour ainsi dire, le centre de l'action, en donnant à un personnage qui avait été secondaire dans les Choéphores, le premier rôle de sa tragédie. Oreste agit par l'ordre d'Apollon : il obéit à un oracle, et non aux mouvements de son cœur : il ne pouvait être le héros de Sophocle. Ce poëte laissa donc Oreste sur le second plan, et s'attacha à peindre avec amour l'âme d'une vierge noble et pure, sidèle au culte de ses morts, sidèle à sa douleur, sidèle à ses âpres devoirs. Électre est toujours dans la maison où son père fut égorgé : elle vit à côté des meurtriers d'Agamemnon, sous leur dépendance. Entourée de souvenirs lugubres, son affliction est, après de longues années, aussi prosonde et aussi vive que le premier jour. Témoin de la prospérité insolente des coupables, elle réveille sans cesse leur conscience endurcie, elle les sait trembler en leur montrant la vengeance suspendue sur leur tête. Le temps et l'habitude n'ont pas émoussé ses sentiments; l'intérêt ni la crainte ne la font pactiser avec les meurtriers de son père. Les âmes vulgaires oublient; les âmes d'élite se consacrent tout entières à une douleur légitime, ne laissent jamais s'affaiblir en elles les saintes indignations. Telle est l'Électre de Sophocle. — Le poëte, qui met le spectateur dans la confidence des projets d'Oreste, a voulu qu'Électre fût trompée par le stratagème de son frère. Elle apprend la mort du vengeur qu'elle attend : son unique espérance s'évanouit. Sous cette nouvelle douleur qui vient s'ajouter à tant d'autres, ce cœur aimant, à qui se dérobe le dernier objet de son affection, semble s'affaisser, se briser. Y succombera-t-il? Non; telles ne sont point les nobles filles de Sophocle, aussi courageuses que dévouées, aussi héroïques qu'aimantes. Électre trouve dans l'excès même de son malheur une énergie imprévue; d'un profond accablement elle s'élève à une grande résolution. Agamemnon doit être vengé. Son fils n'est plus : sa fille s'armera pour lui. Elle n'est qu'une faible femme; mais le sentiment du devoir la soutient : c'est elle qui frappera Égisthe, seule et de sa propre main. — Mais une nouvelle épreuve l'attend. Deux étrangers apportent une urne, et cette urne renferme, disent-ils, la cendre d'Oreste. Électre pleure la mort de ce frère qui est là, près d'elle, plein de vie et d'espérance, et qui va tantôt, en se faisant reconnaître, faire succèder à tant d'émotions douloureuses la joie la plus expansive.

Cette reconnaissance est, à vrai dire, la péripétie de l'Électre de Sophocle. L'intérêt du drame se concentre sur la sœur d'Oreste : ce qu'elle éprouve en est le vrai sujet. La vengeance accomplie par le fils d'Agamemnon n'est que l'occasion à propos de laquelle le poëte nous montre dans les situations les plus variées une des plus belles figures qu'il ait créées. Le parricide tient peu de place dans sa tragédie. Sophocle évite d'en occuper l'imagination du spectateur : le songe même de Clytennestre, si expressif chez Eschyle<sup>1</sup>, est modifié ici<sup>2</sup> de manière à ne réveiller que l'idée du rétablissement de l'héritier légitime. Il faut cependant que la mère soit immolée par le fils : elle l'est, presque sous nos yeux, dans une scène terrible, mais rapide. La mort de Clytemnestre est suivie de la mort d'Égisthe, et ce renversement de la gradation tragique sert les intentions du poëte. Sophocle insiste sur la justice de la vengeance, et en dissimule l'horreur autant que cela se peut. Son Oreste est tombé au rang d'un personnage secondaire; et cette déchéance tient au privilége qu'il a d'agir sans être responsable de ses actes. L'ordre d'un dieu le couvre. Exécuteur des volontés d'Apollon, il immole sa mère sans hésitation, sans lutte intérieure avant de porter les coups, sans remords et sans châtiment après avoir consommé l'œuvre imposée. Il n'est pas poursuivi par les Furies, et il ne le sera point. La conclusion de la tragédie dit nettement que les descendants d'Atrée, rendus enfin à la liberté, sont maintenant arrives au terme de leurs souffrances.

"Ω σπέρμ' 'Ατρέως, ώς πολλά παθόν δι' έλευθερίας μόλις έξηλθες, τῆ νῦν όρμῆ τελεωθέν.

<sup>1.</sup> Eschyle, Choéphores, 526-550. — 2. Sophocle, Electre, 417-423.

A la sin des Choéphores, le chœur ne savait si Oreste avait été le sauveur ou la ruine de sa maison, et il se demandait, avec anxiété, où iraient aboutir, comment s'assoupiraient ensin tant de slots de malheur.

Νύν δ' αξ τρίτος ήλθέ ποθεν σωτήρ, η μόρον είπω; Ποί δήτα χρανεί, ποί χαταλήξει μεταχοιμισθέν μένος άτης;

La comparaison de ces deux passages ne laisse aucun doute sur l'intention de Sophocle. Ce poëte avertit les spectateurs de n'imaginer rien de pareil à ce qu'ils ont vu dans la trilogie d'Eschyle : il affirme qu'Oreste n'a pas à redouter les atteintes des Euménides. Mais de quel droit Sophocle retranche-t-il ainsi le châtiment du parricide, en contredisant, non pas, il est vrai, le récit homérique , mais la tradition généralement reçue, tradition consacrée par une foule de légendes, de poëmes, et, qui plus est, par la conscience humaine? Sommé de répondre à cette question, le poëte aurait pu dire, en citant les vers qu'il a écrits ailleurs : « Un dieu vous prescrirait de vous écarter de la justice, il faudrait marcher où il l'ordonne. Ce que les dieux commandent ne saurait être mauvais. »

'λλλ' εἰς θεοὺς ὑρῶντα, κᾶν ἔξω δίκης χωρεῖν κελεύη, κεῖσ' ὁδοιπορεῖν χρεών · αἰσχρὸν γὰρ οὐδὲν ὧν ὑφηγοῦνται θεοί.

Eschyle avait également mis en lumière et ce qu'il y a de légitime, et ce qu'il y a d'horrible dans une action qui est à la fois l'accomplissement d'un devoir et la consommation d'un crime. De ces deux faces que présente l'acte de vengeance, Sophocle montre l'une, celle du devoir et de la justice; Euripide s'attache à l'autre, celle du crime et de l'horreur qu'il inspire. Cependant Euripide aussi fait agir Oreste en vertu d'un oracle: mais au lieu d'innocenter le mortel qui obéit, il condamne le dieu qui commande un crime. La raison du poëte se révolte contre un ordre si impie: elle proteste contre des croyances qui font des immortels les promoteurs du parricide. Obéissant à l'esprit de doute et de critique qui anime Euripide, le fils d'Agamemnon se prend à craindre qu'un démon malfaisant n'ait parlé du haut du trépied de Delphes<sup>3</sup>. Et quand Oreste a tué celle qui lui donna le jour, de ce sang maternel,

<sup>1.</sup> Voyez l'Odyssee, 111, 306-312.

<sup>2.</sup> Fragment du premier Thyeste de Sophocle, conservé par Orion, Anthologn.

<sup>V, 40. Meincke propose de lire dans le premier vers : άλλ' εἰς θεόν σ' ὁρῶντα.
3. Cf. vers 979.</sup> 

qui le glace d'horreur, s'élève un cri accusateur contre Apollon : le dieu est convaince de folie et d'injustice.

Aussi Euripide a-t-il pris autant de soin de présenter la vengeance sous un jour odieux que Sophocle s'est efforcé d'en voiler l'horreur. Oreste, il est vrai, est chez notre poëte plus malheureux que coupable. Mais Électre nourrit contre sa mère une haine atroce. Avant même de connaître l'ordre d'Apollon, elle est prête à immoler Clytemnestre. « Puissé-je, s'écrie-t-elle<sup>1</sup>, répandre le sang de ma mère, et mourir! » Après avoir dit au cadavre d'Égisthe les vérités qu'elle n'osait dire en face à son ennemi vivant<sup>2</sup>, Électre attire Clytemnestre dans un piége horrible 3; c'est elle qui combat l'émotion légitime d'Oreste, qui fait taire en lui la voix du sang 4, qui l'encourage de la voix quand son courage faiblit, et qui enfin, lorsqu'il se couvre les yeux pour ne pas voir les coups qu'il porte, guide la main mal assurée de son srère, et dirige contre le sein de leur mère l'arme parricide 5. On ne reconnaît plus la noble vierge de Sophocle dans cette passion féroce. Euripide y ajoute la dégradation sociale. Son Électre est mariée par Égisthe à un pauvre cultivateur. C'est à la campagne et dans une humble chaumière que se passe une action dont le vrai théâtre est le palais des Atrides, témoin de tous les malheurs de la race, témoin surtout du crime qui appelle cette dernière vengeance. De là naissent une série de scènes dont le ton, pour ainsi dire, bourgeois contraste singulièrement avec la sombre grandeur du sujet, mais ne déplaisait pas à Euripide. Mais voici ce qui semble avoir surtout engagé le poëte à tenter cette combinaison nouvelle et plus que hasardée. Il voulait saire d'un simple paysan l'honnéte homme de sa tragédie. Le Laboureur respecte la fille d'Agamemnon, il ne veut être son époux que de nom, et toutes ses paroles respirent les sentiments les plus généreux. C'est l'un de ces hommes qui cultivent leur champ de leurs propres mains (αὐτουργοί), et qui « seuls soutiennent l'État. » Euripide leur donne cet éloge dans un autre endroit 6, et là il choisit parmi eux l'homme qu'il présente comme le modèle du citoyen intègre. Ce rapprochement marque bien quelle était aux yeux du poëte la portée du rôle que le Laboureur remplit dans notre tragédie. Du reste ce rôle donne lieu à une tirade 7 dans laquelle est longuement résuté le préjugé qui rattache la vraie noblesse à la naissance ou à l'opulence ou à la force physique. Nous croyons donc qu'Euripide a voulu protester contre le privilége que les fables don-

<sup>1.</sup> Cf. vers 281.

<sup>2.</sup> Cf. vers 910 sqq.

<sup>3.</sup> Cf. vers 647-663, et vers 988-1146.

<sup>4.</sup> Cf. vers 967-987.

<sup>5.</sup> Cf. vers 1221-1226.

<sup>6.</sup> Oreste, 920 : Αὐτουργός, οἶπερ καὶ μόνοι σώζουσι γῆν.

<sup>7.</sup> Cf. Electre, vers 867-390.

naient aux races aristocratiques. En rabaissant les héros, il a relevé l'homme du peuple, il a, en quelque sorte, introduit la démocratie dans les vieilles légendes.

Si l'on ajoute que le poëte a inséré dans cette tragédie un morceau 1 qui n'a évidemment d'autre but que de soumettre à une critique incisive une scène des Choéphores d'Eschyle, on voit que l'esprit de critique et de libre examen qui caractérise Euripide s'est donné ici libre carriere, a pénétré, envahi le drame presque tout entier. Critique des dieux populaires, critique des races héroïques, critique d'un poëte vénéré, rien ne manque. De là est née une œuvre singulière, dénuée d'harmonie, intéressante cependant, parce qu'on y voit fortement accusées, même portées à l'excès, les principales tendances de l'esprit d'Euripide. C'est que nulle part le poëte philosophe ne s'est trouvé en contradiction plus absolue avec le sujet qu'il traitait : un parricide commis sur l'ordre d'un dieu lui a semblé chose révoltante, absurde même. Aussi a-t-il senti le besoin de marquer fortement sa protestation. Le penseur a sait tort au poëte : ce que l'un crée, l'autre le détruit, et la vieille fable, ou dénaturée, ou à la sois conservée et condamnée, périt au milieu de ces tiraillements.

A quelle époque fut joué l'Électre d'Euripide? Nous n'avons à ce sujet aucun témoignage direct; mais quelques vers de la tragédie en fixent assez la date <sup>2</sup>. Dans l'épilogue <sup>3</sup>, les Dioscures annoncent l'arrivée de Ménélas et d'Hélène. Cette dernière, disent-ils, revient d'Égypte: elle n'est jamais allée à Troie, et Pâris n'enleva qu'un fantôme semblable à la fille de Jupiter. Il y a ici une allusion à une fable extraordinaire et peu répandue, très-différente de la tradition consacrée par Homère et suivie par la plupart des poëtes, ainsi que par Euripide lui-même dans presque tout son théâtre. Une seule fois notre poëte s'est plu à s'écarter de cette tradition, en mettant sur la scène une Hélène fidèle et vertueuse. Il s'est passé cette fantaisie dans la tragédie qui porte le nom de l'héroïne, et les vers d'Électre que nous venons de citer sont évidemment écrits dans le but d'annoncer une si grande nouveauté. Or nous savons que la tragédie d'Hélène fut jouée avec Andromède <sup>4</sup>, et que cette dernière précéda de sept ans <sup>5</sup> les Gre-

<sup>1.</sup> Cf. vers 509-546 et Eschyle, Choéphores, vers 106-211.

<sup>2.</sup> Cf. Bergk, in Aristophanis fragmenta, p. 952, et dans les Nachträge de l'ouvrage de Welcker, Die griechischen Tragödien; C. O. Müller, Geschichte der griechischen Literatur, II, p. 469 sq.; Hartung, Euripides restitutus, II, p. 304;

Fix, dans l'*Euripide* de la Bibliothèque Didot, p. x1.

<sup>3.</sup> Cf. vers 1278-1281.

<sup>4.</sup> Schol, Aristoph, Thesmoph, 4069 : Συνδεδίδακται γάρ (ἡ ᾿Ανδρομέδα) τῆ Ἑλένη.

<sup>5.</sup> Schol. Aristoph. Ran. 53: Ἡ γὰρ Ανδρομέδα ὀγδόιο ἔτει προεισῆκται.

nouilles d'Aristophane, comédie représentée dans la troisième année de la 93 · Olympiade · . Hélène et Andromède se placent donc dans la quatrième année de la 91 · Olympiade, soit en 412 avant Jésus-Christ.

La date d'Hélène étant connue, celle d'Électre peut se déterminer avec une grande probabilité. Hélène a dû suivre Électre, et la suivre de très-près. L'hypothèse qui se présente tout d'abord, c'est que les deux tragédies aient été jouées dans la même année. En effet plusieurs savants<sup>2</sup> ont soutenu cette opinion. Cependant il est difficile de l'admettre. Aux vers 1347 sq.3 les Dioscures déclarent qu'ils vont partir pour la mer de Sicile, afin de veiller sur les vaisseaux qui s'y trouvent. Ces vaisseaux sont évidemment des vaisseaux athéniens, et ces vers nous rapportent à l'époque de l'expédition de Sicile. Or à la date où fut jouée Hélène, c'est-à-dire en 412, toute la flotte d'Athènes avait péri depuis longtemps, et les Dioscures n'auraient plus rien trouvé à sauver. On a dit 4, il est vrai, en invoquant Thucydide 5, que les Athéniens se resusèrent d'abord à croire à toute l'étendue du désastre. Mais l'armée de Nicias fut détruite au commencement du mois de septembre 6 de l'an 413. Comment veut-on qu'en 412, à la fin de janvier ou de mars, époques des fêtes dramatiques, un fait d'une telle gravité n'ait pas été connu positivement? L'incertitude ne pouvait se prolonger si longtemps. Le bon sens le dit assez; et le récit de Thucydide démontre qu'avant la fin de l'été de 413 on savait à Athènes tout ce qui s'était passé dans la Sicile. C'est donc au printemps de cette même année 413, dix ou douze mois avant Hélène, qu'aura été jouée la tragédie d'Électre. Alors les Athéniens venaient d'envoyer au secours de l'armée de Nicias une flotte considérable que commandait Démosthène 7. Ce sont là, sans doute, les vaisseaux que les Dioscures se proposent de protéger contre les périls de la mer.

- 4. Argument grec des Grenouilles d'A-ristophane: Ἐδιδάχθη ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ ἀντιγένη.
  - 2. Bergk, Hartung, Fix.
- 3. Voy. la notula de Boissonnade sur ces vers.
  - 4. Voy. Fix, l. c.
  - 5. Thucydide, VIII, 4.
- 6. Cf. Plutarque, Nicias, XXVIII: Ἡμέρα δ' ἦν τετρὰς φθίνοντος τοῦ Καρνείου μηνὸς, ὅν ᾿Αθηναῖοι Μεταγειτνιῶνα προσαγορεύουσι.
  - 7. Cf. Thucydide, VII, 20 : Tou Tpo;

εὐθὺς ἀρχομένου.... τὸν Δημοσθένην εἰς τὴν Σικελίαν, ὥσπερ ἔμελλον, ἀπέστελλον ἑξήκοντα μὲν ναυσὶν Ἀθηναίων καὶ πέντε Χίαις κτὲ. Nous supposons qu'Électre sut jouée aux grandes Dionysiaques. Si l'on veut que la représentation ait eu lieu à la sête des Lénéennes, qui se célébraient en hiver, il saut penser au premier rensort envoyé en Sicile sous la conduite d'Eurymédon. Voy. Thucydide VII, 46: Καὶ τὸν μὲν Εὐρυμέδοντα εὐθὺς περὶ ἡλίου τροπὰς τὰς χειμερινὰς ἀποπέμπουσιν εἰς τὴν Σικελίαν μετὰ δέκα νεῶν.

## SOMMAIRE

## D'ÉLECTRE.

- Le lieu de la scène est dans le pays d'Argos, à la campagne, devant la maison d'un cultivateur.
- Πρόλογος. Le prologue proprement dit est prononcé par le cultivateur (Αδτουργός), qui a été forcé par Égisthe d'épouser Électre, mais qui respecte la sille d'Agamemnon et ne veut être son époux que de nom (1-53).
- Électre sort avant le jour afin de chercher de l'eau à la fontaine. Son mari lui remontre en vain qu'elle se charge d'un travail indigne de sa naissance. Ils échangent quatre couplets, et quittent la scène l'un et l'autre (54-81).
- Oreste entre, Revenu dans le pays sur l'ordre d'Apollon, de qui l'oracle lui a enjoint de punir les meurtriers d'Agamemnon, il se tient d'abord à la campagne, asin de courir moins de dangers et de se concerter avec sa sœur. A la vue d'une semme, qu'il prend pour une esclave, il se retire à l'écart avec son ami Pylade, personnage muet (82-111).
- Électre revient portant une cruche d'eau sur sa tête. Tout en marchant, elle déplore sa triste destinée: première couple de strophes séparées par une mésode. Après avoir déposé son fardeau, elle s'arrête pour pleurer sur la mort d'Agamemuon: seconde couple de strophes séparées par une mésode. (112-166.)
- Πάροδος. Le chœur, composé de jeunes paysannes, invite Électre à se rendre à la ville pour une fête de Junon, et offre de prêter une robe et des bijoux à la fille d'Agamemnon. Celle-ci refuse. Une strophe et une antistrophe, partagées entre le chœur et Électre (167-212).
- Eπεισόδιον α'. Distique du chœur. Petit couplet d'Électre, effrayée par la vue de deux étrangers. Longue stichomythie: Oreste rassure Électre, en se disant chargé de lui apporter des nouvelles de son frère; Électre fait connaître l'abaissement dans lequel elle vit, la générosité de son époux, et se dit prête, si Oreste revenait, à immoler avec lui une mère détestée (213-289). Pressée par l'étranger et par le chœur, Électre fait un récit suivi des
- 1. Ce morceau, ainsi que tous ceux pour lesquels nous ne donnons pas d'autre indication, est en trimètres iambiques.

- outrages par lesquels les meurtriers d'Agamemnon insultent à sa sille, à sa mémoire et à son tombeau (290-338).
- Un distique du chœur annonce la rentrée du Laboureur. Celui-ci échange avec Électre deux quatrains et plusieurs monostiques, asin de savoir qui sont les étrangers, et il leur offre l'hospitalité (339-363). Oreste fait des réslexions sur la vraie noblesse et sur les signes qui peuvent la faire reconnaître : il entre, avec Pylade et les serviteurs qui l'accompagnent, dans l'humble demeure d'un hôte pauvre, mais généreux (363-400).
- Espérances du chœur. Embarras d'Électre: elle gronde son mari, et, pour réparer l'imprudence qu'il a commise, elle l'envoie chez un vieux serviteur de la maison d'Agamemnon, lequel apportera de quoi offrir un repas aux nobles hôtes de la pauvre chaumière. Deux distiques et deux couplets de douze vers échangés entre les deux époux. (401-431.)
- Στάσιμον α'. Le chœur chante le départ des Grecs pour Troie et l'armure divine du fils de Pélée. Le chef de tels guerriers mourut de la main de Clytemnestre : ce crime ne restera pas impuni. Deux couples de strophes suivies d'une épode (432-486).
- 'Επεισόδιον β'. Le Vieillard mandé par Électre apporte quelques vivres. Il a vu des offrandes déposées sur le tombeau d'Agamemnon, et il en tire la conséquence qu'Oreste est dans le pays. Électre réfute les inductions du Vieillard : critique d'une scène des Chosphores d'Eschyle. (487-546.)
- Oreste revient sur la scène. Le Vieillard reconnaît son jeune maître; Électre embrasse son frère. Dialogue rapide entre ces trois personnages. (547-584.) Joie et vœux du chœur. Strophe dochmisque (585-595).
- Oreste s'informe des moyens d'accomplir la vengeance. Le Vieillard rapporte qu'Égisthe est allé à la campagne offrir un sacrifice aux Nymphes: le fils d'Agamemnon pourra se faire inviter au banquet et saisir l'occasion d'abattre son ennemi. Électre se charge de dresser des embûches à Clytemnestre: la fausse nouvelle de l'accouchement de sa fille attirera la reine dans la maison du Laboureur. Deux couplets échangés entre Oreste et le Vieillard sont suivis d'une longue stichomythie, dont les interlocuteurs sont tour à tour Oreste et le Vieillard, Oreste et Électre, le Vieillard et Électre, enfin, pour les trois derniers monostiques, ces trois personnages (596-670).
- Prières adressées à Jupiter, à Junon et aux mânes d'Agamemnon : duo d'Oreste et d'Électre (671-684). Électre adresse une dernière exhortation à son frère, et se prépare à mourir s'il succombe. Oreste part avec le Vieillard; Électre rentre dans la maison. (685-698.)
- Στάσιμον β'. Le chœur rappelle la discorde d'Atrée et de Thyeste, les crimes qui bouleversèrent la maison de Pélops et qui changèrent le mouvement des astres. Cette fable, sinon vraie, du moins utile pour contenir les hommes, n'a pas arrêté le bras homicide de Clytemnestre. Deux couples de strophes (699-746).
- 'Eπεισόδιον γ'. On entend des cris lointains : quatrain du chœur. Alarmes

- d'Électre: elle sort de la maison et échange une série de monostiques avec le chœur. (747-760.)
- Un messager annonce la mort d'Égisthe: quatrain. Après avoir répondu rapidement aux questions d'Électre, le messager fait un récit suivi de tout ce qui s'est passé. (761-858.)
- Transporté de joie, le chœur chante et danse au son de la flûte. Une strophe et une antistrophe, séparées par un couplet d'Électre (859-879).
- Oreste et Pylade arrivent. Électre leur offre des couronnes, mieux méritées que celles des vainqueurs du stade. Oreste livre à sa sœur le cadavre d'Égisthe, lequel est apporté sur la scène. Deux couplets de dix vers (880-899). Après un dialogue rapide avec son frère, Électre s'adresse au cadavre, et dit à Égisthe mort toutes les vérités qu'elle n'osait dire au vivant. Distique du chœur. (900-958.)
- Oreste fait transporter le corps d'Égisthe dans la maison. Le char de Clytemnestre se montre au loin. A cette vue Oreste s'émeut : son cœur proteste contre un oracle qui lui impose un parricide. Mais son courage est raffermi par Électre, et il se retire pour consommer la vengeance. Tristique d'Oreste; stichomythie, terminée par deux tristiques (959-987).
- Clytemnestre paraît sur la scène. Son entrée est accompagnée de deux périodes anapestiques, prononcées par le chœur (988-997).
- La reine ordonne aux esclaves troyennes qui la suivent de l'aider à descendre de son char. Électre demande à rendre des services qui conviennent à l'humble condition où sa mère l'a réduite (998-1010). Clytemnestre justifie, dans un discours de quarante vers, la conduite qu'elle a tenue. Après s'être assuré l'impunité, Électre réfute, dans un discours de quarante vers aussi, les arguments de Clytemnestre. Un distique du chœur suit cette discussion. (1011-1101.) Clytemnestre pardonne à la vivacité de sa fille, et comme celle ci prétend avoir donné le jour à un fils, la reine se charge d'offrir le sacrifice d'usage pour l'enfant nouveau-né. Elle entre dans la chrumière. Électre la suit, après avoir aunoncé, en quelques paroles sarcastiques, le sacrifice qui se prépare. Plusieurs couplets mêlés à deux morceaux stichomythiques (1102-1146).
- Στάσιμον γ'. Le chœur rappelle les circonstances de la mort d'Agamemnon. Tout à coup des cris proférés dans l'intérieur de la maison annoncent que la vengeance s'accomplit. Le chœur proclame la justice des dieux. Une couple de strophes, et une épode coupée par les cris de Clytemnestre et par quelques paroles d'un des choreutes (1147-1171).
- Έξοδος. Le fond de la scène s'ouvre. On voit les cadavres d'Égisthe et de Clytemnestre étendus par terre. Oreste et Électre s'accusent d'avoir commis un crime horrible en obéissant à l'oracle d'Apollon. Cinq trimètres du coryphée servent d'introduction à un duo des enfants de Clytemnestre, formant trois couples de strophes. Les quatre dernières strophes ont pour conclusion un vers du chœur. (1172-1232.)
- Une apparition divine est annoncée par le chœur : une période anapestique '1233-1237).

Les Dioscures proclament l'arrêt du destin et de Jupiter. Oreste, poursuivi par les Furies et absous par l'Aréopage, retrouvera la paix après beaucoup d'épreuves. Pylade épousera Électre, et comblera de biens l'honnête Laboureur, qui doit les accompagner en Phocide. Trimètres (1238-1291).

Aux questions qui leur sont adressées les Dioscures répondent en invoquant la fatalité. Ils consolent Oreste et Électre, dont les tristes adieux les touchent de pitié. Ils partent après avoir fait connaître leur mission divine. Trois périodes anapestiques (1292-1356).

Conclusion mélancolique. Le chœur sort en prononçant quelques anapestes (1357-1359).



## ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Ή μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν ὁρίοις τῆς Ἀργείας γῆς · ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐξ ἐπιχωρίων γυναιχῶν.

## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

НАЕКТРА.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΠΥΛΑΔΗΣ ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

ΧΟΡΟΣ.

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΔΕ Ο ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

## Η ΛΕΚΤΡΑ.

### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

<sup>1</sup>Ω γῆς παλαιὸν Άργος, Ἰνάχου ροαὶ, ὅθεν ποτ ἄρας ναυσὶ χιλίαις Άρη εἰς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ ἀγαμέμνων ἄναξ κτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ ἐν Ἰδαία χθονὶ Πρίαμον ἐλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν, ἀφίκετ εἰς τόδ Ἄργος, ὑψηλῶν δ ἐπὶ ναῶν τέθεικε σκῦλα πλεῖστα βαρδάρων.

5

NC. Cette tragédie ne nous a été transmise que dans le Florentinus, XXXII, 2, et dans quelques copies tirées de ce manuscrit.

- 1. La glose Ἄργος a expulsé un autre mot, par exemple δάπεδον. Heimsæth (Kritische Studien, I, p. 42) propose : ω γῆς παλαιὸν ἄλσος. 4. Manuscrit : ἰλιάδι. La correction d'Elmsley, Ἰδαία, écarte l'anapeste. Bothe : Ἰλία, adjectif qui ne se trouve pas ailleurs.
- 1. Le laboureur invoque « l'antique pays arrosé par l'Inachus. » L'apposition Ίνάχου ροαί est une locution poétique équivalant à διαρρεόμενον ύπο του Ίνάχου. Mais les mots ω γής παλαιὸν Αργος sont certainement altérés, quoi qu'en disent Seidler et Matthiæ. On comprendrait ώ γης παλαιὸν δάπεδον. Il est clair, toutesois, qu'il s'agit du pays, et non de la ville d'Argos. Le lieu de la scène et les deux derniers mots de ce vers le prouvent assez. — Quant à l'invocation, Seidler dit bien: « Notandum autem est hoc genus « compellationis per vocativum ad quam " in sequentibus non amplius respicitur. « Exclamationem verius dixeris quam com-« pellationem. Pari modo noster in Andro-« machæ initio : Ασιάτιδος γης σχημα, « () εβαία πόλις, "Οθεν ποθ' έδνων σύν
- « πολυχρύσφ χλιδή Πριάμου τύραννον « έστίαν ἀφικόμην.... Alcestidis quoque α initium non multum differt: "Ω δώματ' « Άδμήτει', ἐν οἰς ἔτλην ἐγὼ Θῆσσαν α τράπεζαν αἰνέσαι, θεός περ ὧν. Ζεὺς « γὰρ.... » Cf. aussi le vers 432 de notre tragédie.
- 2. Ναυσὶ χιλίαις. Voy. la note sur le vers 174 d'Iphigénie à Aulis.
- 6-7. Ύψηλῶν.... βαρδάρων. On suspendait les trophées à l'entrée des temples, « in foribus sacris, primoque in limine α templi » (Silius Italicus, I, 617). Cf. Él. 1000; Androm. 573 sqq.: Σκύλοις τε Φρυγῶν.... στέψει ναούς. Eschyle, Sept Chefs, 278; Agam. 577: Τροίαν ἐλόντες δή ποτ' Άργείων στόλος Θεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καθ' Ἑλλάδα Δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος.

Κάχει μέν εὐτύγησεν έν δε δώμασιν θνήσχει γυναιχός πρός Κλυταιμνήστρας δόλω [καὶ τοῦ Θυέστου παιδός Λίγίσθου χερί]. 10 Χώ μεν παλαιά σχηπτρα Ταντάλου λιπών δλωλεν, Αίγισθος δέ βασιλεύει χθονός, άλοχον έχείνου Τυνδαρίδα χόρην έχων. Ούς δ' εν δόμοισιν έλιφ', ὅτ' εἰς Τροίαν ἔπλει, άρσενά τ' 'Ορέστην θῆλύ τ' 'Πλέχτρας θάλος, 15 τὸν μέν πατρός γεραιός ἐχχλέπτει τροφεύς μέλλοντ' 'Ορέστην χερός υπ' Αλγίσθου θανείν, Στροφίω τ' έδωχε Φωχέων είς Υην τρέφειν. ή δ' εν δόμοις έμεινεν 'Ηλέχτρα πατρός, ταύτην έπειδή θαλερός είχ' ήξης χρόνος, 20 μνηστήρες ήτουν Ελλάδος πρώτοι χθονός. Δείσας δὲ μή τω παῖδ' ἀριστέων τέχοι Άγαμέμνονος ποινάτορ', είγεν εν δόμοις Αίγισθος ούδ' ήρμοζε νυμφίω τινί. 'Επεὶ δὲ καὶ τοῦτ' ἦν φόθου πολλοῦ πλέων, 25 μή τω λαθραίως τέχνα γενναίω τέχοι, χτανείν σφε βουλεύσαντος ώμόφρων δμως

NC. 40. Nous considérons ce vers comme interpolé. Voy, la note explicative. — 14. Manuscrit: ἐν δόμοις ἔλιπεν. « Elegantiores numeros restitui ad exemplum Orest. « versus 63 : "Ην γὰρ κατ' οἰκους ἔλιφ', ὅτ' εἰς Τροίαν ἔπλει. » [Seidler.] Voy, la leçon fautive du vers 33. — 19. Seidler a rectifié la leçon ἡ δ', d'après le même vers d'Oreste. — 21-22. Παῖδ' ἀριστέων et ποινάτορ' excellentes corrections de Porson pour παΐδας ἀργείων et ποινάτορας, leçons qui pèchent à la fois contre le sens et contre le mètre. — 23. Nauck écrit εἴργεν ἐν δόμοις. — 25. Ancienne vulgate : πλέον. — 27. Manuscrit : κτανεῖν σφ' ἐδουλεύσαντ' ὡμόρρων δ' ὅμως. Vulgate : ἐδουλεύσατ'. La correction est due à Seidler.

9-10. Le verbe θνήσκει a deux compléments: πρὸς γυναικὸς Κλυταιμνήστρας et δόλφ. Ce dernier mot ne contredit pas la tradition suivant laquelle Agamemnon fut tué de la propre main de Clytemnestre. C'est ainsi que ces faits sont racontés par Eschyle et les autres tragiques. Euripide lui-même dit au vers 4160: "Α πόσιν.... ὀξυθήκτω βέλει κατέκαν' αὐτόχειρ, πέλεκυν ἐν χεροῖν λαβοῦσα. Le poête ne s'accorderait pas avec lui-même, s'il res-

treignait ici le sens de δόλφ en y opposant χερί. On voit que le vers 40 a dù être ajouté par une autre main.

48. Les mots Φωκέων είς γην dépendent de ξδωκε, et non de τρέφειν.

25-26. Τοῦτ(ο) se rapporte à ce qui précède, et désigne τὸ ἐν δόμοις ἔχειν μηδ' ἀρμόζειν νυμφίφ τινί. La phrase subordonnée μή τφ.... τέχνα développe l'idée indiquée par φόδου πλέων.

27-28. Construisez: Μήτηρ, ωμόφρων

μήτης νιν έξέσωσεν Αλγίσθου χερός. Είς μέν γάρ ἄνδρα σχηψιν είχ' όλωλότα, παίδων δ' έδεισε μή φθονηθείη φόνω. 30 Έχ τῶνδε δὴ τοιόνδ' ἐμηχανήσατο Αίγισθος ος μέν γης απηλλάχθη φυγάς Άγαμέμνονος παῖς, χρυσὸν εἶφ' δς ἄν κτάνη, ήμιν δε δή δίδωσιν Ήλεχτραν έχειν δάμαρτα, πατέρων μεν Μυχηναίων ἄπο 35 γεγώσιν ου δή τοῦτό γ' έξελέγχομαι. λαμπροί γὰρ εἰς γένος γε, χρημάτων γε μὴν πένητες, ἔνθεν γύγένει' ἀπόλλυται' ώς ασθενεί δούς ασθενή λάδοι φόδον. Εὶ γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωμ' ἔχων ἀνήρ, 40 εύδοντ' ἄν έξήγειρε τὸν Άγαμέμνονος φόνον δίκη τ' αν ήλθεν Αιγίσθω τότε.

NC. 32. Φυγάς, correction de Victorius pour φύλαξ. — 83. Schæser a rectissé la leçon εἰπεν δς. — 37. Χρημάτων γε μήν, leçon de Stobée, Anthol. κανιι, 5, οù ce vers et le suivant se trouvent cités. Le manuscrit d'Euripide porte χρημάτων δὲ δή, en répétant les particules employées dans le vers 34. — 42. Peut-être : λιγίσθω ποτέ, conjecture de Reiske.

öμως (bien que farouche), ἐξέσωσέ νιν (ἐκ) χερὸς Αἰγίσθου βουλεύσαντος κτανεῖν. Mais on comprend que cette construction grammaticale détruit l'ordre naturel des idées, et que les mots κτανεῖν σρε βουλεύσαντος devaient être placés en tête de la phrase. Aussi faut-il rendre cette phrase grecque par deux phrases françaises.

29. Σκήψιν, un prétexte. Elle disait que le sang d'Agamemnon dut être répandu en expiation du sang d'Iphigénie. Cf. vers 1018 sqq.

30. Mη φθονηθείη, ne invidiam sibi conflaret, qu'elle ne devint odieuse.

33. Χρυσὸν εἰφ' ὅς ἄν κτάνη, c.-à-d. γρυσὸν εἰπεν ἐκείνω ὅς ἄν κτάνη αὐτόν, il déclara qu'il donnerait de l'or à quiconque aurait tué Oreste. Seidler cite quelques passages dans lesquels les verbes λέγειν et ὀνομάζειν ont le sens de « promettre »: Homère, Il. IX, 515: Εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι, τὰ δ' ὅπισθ' ὀνομάζοι. Hérodote, VI, 23: Μισθὸς δέ οἱ ἢν εἰρημένος ὅδε, etc. Faisons toutesois remarquer que

είπειν et δνομάζειν renferment une idée qui n'est pas dans ὑποσχέσθαι, celle d'une déclaration formelle et publique. Euripide dit qu'Égisthe fit une proclamation pour mettre la tête d'Oreste à prix.

37. Λαμπροί γάρ, suppléez: ἐσμέν, ellipse rare, si ce n'est après certains adjectifs qui ont force verbale, tels que φροῦδος et ἔτοιμος. — Εἰς, par rapport à. Cf. vers 29.

38. Πένητες. Ce nominatif est amené par la phrase parenthétique λαμπροί γάρ. Cependant le datif conviendrait micux à l'ensemble de la période. En supprimant les phrases intermédiaires, on voit en effet que les idées se suivent ainsi: πατέρων μὲν Μυχηναίων ἄπο γεγῶσιν... χρημάτων γε μὴν πένησιν.

39. 'Ως... λάβοι. « Hæc spectant ad « versum 34 : ἡμῖν δίδωσι δάμαρτα. Sen- « sus est : ut, humili viro eam collocans, « metum sibi minueret. » [Seidler.]

41-42. Εΰδοντ' ἄν.... τότε. « Un époux puissant aurait réveillé le souvenir assoupi d'Agamemnon, et tiré vengeance

"Ην οὔποθ' ἀνὴρ ὅδε, σύνοιδέ μοι Κύπρις, ἤσχυνεν εὐνἢ παρθένος δ' ἔτ' ἐστὶ δή. Αἰσχύνομαι γὰρ ὀλδίων ἀνδρῶν τέχνα λαδὼν ὑδρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. Στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ' ἐμοὶ ἄθλιον 'Ορέστην, εἴ ποτ' εἰς Ἄργος μολὼν γάμους ἀδελφῆς δυστυχεῖς εἰσόψεται. "Όστις δέ μ' εἶναί φησι μῶρον εἰ λαδὼν νέαν ἐς οἴχους παρθένον μὴ θιγγάνω, γνώμης πονηροῖς κανόσιν ἀναμετρούμενος τὸ σῶρρον ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὧν.

## HAEKTPA.

<sup>3</sup>Ω νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροςὲ, ἐν ἢ τόδ' ἄγγος τῷδ' ἐφεδρεῦον κάρᾳ φέρουσα πηγὰς ποταμίας μετέρχομαι. Οὺ δή τι, χρείας εἰς τοσόνδ' ἀφιγμένη,

NC. 43. Seidler a rectifié la leçon ἀνήρ. — 44. Nauck croit que ce vers n'est pas d'Euripide. Quoi qu'il en soit, on ne saurait attribuer au poëte la répétition ἡσχυνεν.... αἰσχύνομαι. — 53. Nauck propose καὐτὸς ἄν. — 57-58. On lisait : οὐ δή τι χρείας..., ἀλλ' ὡς ὕβριν δείξωμεν. Nauck met ces deux vers entre crochets, en les déclarant absurdes (inepti). Ils le sont en effet d'après la leçon traditionnelle. Si Électre descendait sans nécessité à ces travaux serviles, si elle avait les moyens de nourrir une esclave, comment pourrait-elle espérer de tromper les dieux par une vaine comédie? Mais la suite montrera qu'Électre ne pourrait se décharger des soins du ménage que sur son mari, et elle dira elle-même pourquoi elle ne veut pas lui imposer ce surcroft de travail. Nous croyons avoir rétabli le sens de ces vers, en mettant une virgule avant χρείας, et en écrivant ἄλλως pour ἀλλ' ὡς et δείξαιμ' ἄν pour δείξωμεν.

de cet assassinat. Comp. Suppl. 1146 : "Ετ' αν θεοῦ θέλοντος Ελθοι δίχα πατρῷος οὖπω χαχὸν τόδ' εὕδει. » [Fix.]

- 43. Hv se rapporte à νιν, vers 40, c'est-à-dire à Électre. Άνηρ δδε. Scholiaste : Δειχτιχώς ἀντὶ τοῦ ἐγώ.
- 45. Téxva, pluriel général, « un enfant, une fille. » Voy. Méd. 823, avec la note, et passim.
  - 46. Ού κατάξιος, sous-ent. λαθείν.
- 47. Τὸν λόγοισι χηδεύοντ' ἐμοί, mon beau-frère de nom. Λόγοισι est le contraire de ἔργω. Cf. Soph. Ε΄. 50: Τί γάρ με λυπεῖ τοῦθ', ὅταν λόγω θανῶν Ἑργοισι σωθῶ;
  - 62. Γνώμης.... τοιούτος ών, qu'il sa-

che qu'il applique à la sagesse la mesure viciée de sa pensée, et que c'est lui, au contraire, qui mérite le reproche qu'il m'adresse. — Πονηροῖς κανόσιν. Dans les Grenouilles d'Aristophane, vers 956, Euripide se vante d'avoir enseigné aux Athéniens λεπτῶν κανόνων εἰσδολάς. — Τοιοῦτος ὧν se rapporte à εἶναι... μῶρον, vers 50. Il faut se souvenir que μῶρος a souvent le sens de α lascif ». Cf. Hipp. 644, 966 et passim.

54. Χρυσέων ἄστρων τροφέ. Musgrave cite à propos Tibulle, II, 1, 87: «Ludite: jami « Nox jungit equos, currumque sequentur « Matris lascivo sidera fulva choro. »

57-59. Ου δή τι.... πατρί, réduite à

50

45

55

άλλως ὕδριν δείξαιμ' ἄν Λιγίσθου θεοῖς γόους τ' ἀφείην αἰθέρ' εἰς μέγαν πατρί. Η γὰρ πανώλης Τυνδαρὶς, μήτηρ ἐμή, ἐξέδαλέ μ' οἴχων, χάριτα τιθεμένη πόσει τεχοῦσα δ' ἄλλους παῖδας Λίγίσθω πάρα πάρεργ' 'Ορέστην χάμὲ ποιεῖται δόμων.

60

#### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Τί γὰρ τάδ', ὧ δύστην', ἐμὴν μοχθεῖς χάριν πόνους ἔχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραμμένη, καὶ ταῦτ' ἐμοῦ λέγοντος οὐκ ἀφίστασαι;

**65**.

#### HAEKTPA.

Έγω σ' ἴσον θεοῖσιν ἡγοῦμαι φίλον ·

ἐν τοῖς ἐμοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς.

Μεγάλη δὲ θνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς 
ἰατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαμβάνω.

Δεῖ δή με κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω 
μόχθου 'πικουφίζουσαν, ὡς ῥᾶον φέρῃς, 
συνεκκομίζειν σοὶ πόνους. 'Αλις δ' ἔχεις 
τάξωθεν ἔργα' τὰν δόμοις δ' ἡμᾶς χρεὼν 
ἐξευτρεπίζειν. Εἰσιόντι δ' ἐργάτῃ

70

75

NC. 50. Manuscrit: ἀφίην. Les éditeurs balançaient entre ἀφείην (l'ortus) et ἀφίημ' (Reiske). Notre correction du vers précédent ne laisse plus de doute sur la leçon de ce vers-ci.

une telle misère, j'espère ne pas montrer en vain aux dieux les outrages d'Égisthe, ni faire éclater vainement à la face du ciel les lamentations dues au sort de mon père. — Ού.... ἄλλως.... δείξαιμ' ἄν, non frustra ostenderim. La particule άν, ainsi que l'adverbe ἄλλως, se rapporte aussi à ἀφείην.

- 63. Πάρεργ(2).... ποιείται δόμων, elle traite Oreste et moi comme les accessoires, comme les rebuts de la famille. Seidler rappelle la glose d'Hésychius dans laquelle πάρεργον est expliqué par νόθον, « bâtard ».
- 66. Καὶ ταῦτ' ἐμοῦ λέγοντος, et même lorsque je t'y engage. Ne construisez pas, comme on fait généralement, ἐμοῦ λέγοντος ταῦτα. La locution καὶ ταῦτα répond

au latin idque. Cp. Sophocle, Électre, 613:
 Ήτις τοιαῦτα τὴν τεχοῦσαν ὕβρισεν,
Καὶ ταῦτα τηλιχοῦτος. Χέπορhon, Anab.

ΙΙ, ιν, 45: Μένωνα δὲ οὐχ ἐζήτει, και
ταῦτα παρὰ ᾿Αριαίου ὧν, τοῦ Μένωνος
ξένου.

- 69. Μεγάλη μοῖρα, une grande saveur du sort. Seidler sait remarquer que ces mêmes mots pourraient aussi signisser « un grand malheur ». C'est que μοῖρα est du nombre des termes qui se prennent tantôt en bonne, tantôt en mauvaise part.
- 73. Συνεκκομίζειν. Ce verbe, qu'Euripide semble avoir affectionné, équivaut à συνεκφέρειν ou συνεκπονείν. [Seidler.] Victorius cite Horace, Epodes, 11, 39: « Quod si pudica mulier in partem juvet « domum. »

θύραθεν ήδὺ τἄνδον εύρίσχειν χαλῶς. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Εἴ τοι δοχεῖ σοι, στεῖχε· χαὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ μελάθρων τῶνδ'. Ἐγὼ δ' ἄμ' ἡμέρα βοῦς εἰς ἀρούρας εἰσδαλὼν σπερῶ γύας. Άργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα βίον δύναιτ' ἄν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου.

80

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ πιστὸν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ' ἐμοί μόνος δ' 'Ορέστην τόνδ' ἐθαύμαζες φίλων, πράσσονθ' ὰ πράσσω δείν' ὑπ' Αἰγίσθου παθὼν, ὅς μου κατέκτα πατέρα χὴ πανώλεθρος μήτηρ. ᾿Αφῖγμαι δ' ἐκ θεοῦ χρηστηρίων ᾿Αργεῖον οὖδας οὐδενὸς ξυνειδότος, φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. Νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον μολὼν πατρὸς

85

90

NC. 81. Συλλέγειν ἄνευ πόνων chez Stobée, Anthol. XXX, 12, οù ce vers et le précédent sont cités. — 83. P. La Roche propose καὶ φίλον ξυνόντ' ἐμόν (Philologus, XVI, p. 527). — 87. Χρησιηρίων, correction de Barnes pour μυστηρίων.

76. Καλώς, suppléez έχοντα.

79. Είς ἀρούρας εἰσδαλών. Cf. 1ph. Taur. 262.

80-81. Άργὸς.... πόνου. Scholiaste: Οὐδεὶς ἀπὸ μόνου ζἢ τοῦ ἐπιχαλεῖσθαι θεούς. Πρὸς τοῦτο δὲ καὶ τὸ α σὺν Ἀθηνῷ καὶ χεῖρα κίνει » (proverbe qui se trouve aussi cité ailleurs). Cf. Iph. Taur. 910 sq. — Βίον, victum. — Άνευ πόνου. La même idée avait déjà été exprimée au commencement de la phrase par ἀργός. Mais, comme c'est l'idée principale, elle pouvait être utilement reproduite à la fin de la phrase. — Après avoir prononcé ces vers, le Laboureur sort à son tour, et la scène reste un instant vide.

82-83. Avant σὲ γὰρ sous-entendez: α c'est à toi que je m'adresse, c'est avec toi que je délibère ». — Πρῶτον. Ce mot, qui porte sur πιστόν, φίλον et ξένον, donne à ces trois adjectifs le sens de superlatifs. 84. 'Ορέστην τόνδ(ε). Cf. ἀνὴρ ὅδε, vers 43. « Addidisse τόνδε videtur poëta, « ne auditor forte nomen loquentis igno- « raret. » [Musgrave.] — 'Εθαύμαζες έqui-vaut ici à ἐτίμας. Cf. vers 519. Μέλ. 1444: Δέσποινα δ' ἢν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμάζομεν. Isocrate, Αδ Demonicum, 40: Μᾶλλον ἐθαύμαζε τοὺς περὶ αὐτὸν σπουδάζοντας ἢ τοὺ; τῷ γένει προσήχοντας.

85. Πράσσονθ' & πράσσω, malgré le malheur où je me trouve.

86. Avant γη (καὶ η) il faudrait d'après nos habitudes françaises, suppléer αὐτό; : α lui et.... »

89. Φόνον ἀλλάξων, suppléez φόνου, idée qui est contenue dans φονεῦσι. « Afin de donner mort pour mort. » Cf. vers 1093 sq. et Méd. 1266 sq.

90. Πρὸς τάφον μολών πατρός. Oreste a déjà accompli l'acte religioux qu'il fait sous les youx du spectateur au début des Choéphores d'Eschyle, et qu'il se propose δάκρυά τ' ἔδωκα καὶ κόμης ἀπηρξάμην
πυρὰ τ' ἐπέσφαξ' αἴμα μηλείου φόνου,
λαθών τυράννους οἱ κρατοῦσι τῆσδε γῆς.
Καὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα,
δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθεὶς ἀρικόμην
95
πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ' ' ἴν' ἐκδάλω ποδὶ
ἄλλην ἐπ' αἶαν, εἴ μέ τις γνοίη σκοπῶν,
ζητῶν τ' ἀδελφὴν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάμο.ς
ζευχθεῖσαν οἰκεῖν οὐδὲ παρθένον μένειν),
ώς συγγένωμαι καὶ φόνου συνεργάτιν
100
λαδών τά γ' εἴσω τειχέων σαφῶς μάθω.
Νῦν οὖν, "Εως γὰρ λευκὸν ὄμμ' ἀναίρεται,

NC. 95. Pierson a corrigé la leçon δυεῖν δ' ἀμίλλαιν. — 96. Variante marginale : ἀμβάλω. — 98. Manuscrit : ζητοῦντ' ἀδελφήν. J'ai adopté la correction de Pierson ζητῶν τ' ἀδελφήν. Pour défendre ζητοῦντ', on est obligé de forcer le sens des mots δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθείς, v. 95, et de prêter à Euripide une longue période mal construite et inintelligible. — 99. Je propose de lire ζευχθεῖσαν ἐνθάδ'. Il faut qu'Oreste dise ici non-seulement que sa sœur est mariée, mais aussi qu'elle vit à la campagne. C'est même là le point essentiel. Je regarde donc οἰχεῖν comme une glose écrite d'abord au-dessus de ἐνθάδ', et ensuite substituée à ce mot par une erreur dont les exemples ne sont pas rares. — 102. Kirchhoff propose : ἕω γὰρ λευχὸν δμμ' ἐγείρετα:.

de faire chez Sophocle, dans la première scène d'Électre.

92. Alμα μηλείου ςόνου, locution poétique pour dire : « le sang d'une brebis égorgée. »

91-101. Chez Eschyle et chez Sophocle Oreste se rend directement à Mycenes: c'était la ce qu'il y avait de plus simple ct de plus naturel. L'Oreste d'Euripide doit expliquer, pourquoi il erre dans la campagne près des frontières du territoire d'Argos. Il allègue deux motifs, « Il veut être à même, dit-il, de se sauver dans un autre pays, s'il venait à être découvert par l'un des espions (σχοπών, v. 97) d'Égisthe (nous dirions : par un homme de la police du roi). Il vent aussi tâcher de trouver sa sœur, qui habite la campagne, l'associer à son entreprise, et apprendre d'elle quel est l'état des choses et des esprits dans la ville de Mycènes. »

94. Βαίνω πόδα est dit d'après l'analogie de βαίνω βάσιν, πορεύομαι όδόν, sans que le verbe βαίνειν devienne, à proprement dire, un verbe transitif. Voy. la note sur le vers 408 d'Iph. Taur.

95. Δυοίν δ' ἄμιλλαν ξυντιθείς, mais combinant la poursuite de deux buts, poursuivant deux buts à la fois.

96. Ίν' ἐκδάλω, afin de me jeter dehors, de me détourner. Ἐκδάλ) ειν est ici employé intransitivement, comme ἐμδάλλειν l'est souvent.

98-99. Ζητῶν τ(ε), et afin de chercher. Ce participe est coordonné à la phrase τν' ἐκδάλω. Les anciens aiment à varier la forme grammaticale des membres de phrases parallèles. — D'après la conjecture proposée dans la note critique, φασί serait de même suivi des deux espèces de compléments qu'il peut prendre : un participe, ζευχθετσαν, et un infinitif, μένετν. Quant à la première de ces constructions, cf. Sophocle, Électre, 676 : Θανόντ' 'Ορέστην νύν τε καὶ πάλα: λέγω.

102. Λευκόν όμμα, sa face brillante. Voy. la note sur λευκαίνει τόδε φῶς, Iph. Aul. 456.

| έξω τρίδου τοῦδ' ἴχνος ἀλλαξώμεθα.      |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| "Η γάρ τις άροτηρ ή τις οἰκέτις γυνή    |              |
| φανήσεται νῷν, ἥντιν՝ ἱστορήσομεν       | 105          |
| εὶ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐμή.    |              |
| Άλλ' εἰσορῶ γὰρ τήνδε προσπόλων τινά,   |              |
| πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρμένῳ κάρα         |              |
| φέρουσαν εζώμεσθα κάκπυθώμεθα           |              |
| δούλης γυναικός, ήν τι δεξώμεσθ' έπος   | 110          |
| έφ' οίσι, Πυλάδη, τήνδ' ἀφίγμεθα χθόνα. |              |
| наектра.                                |              |
| Σύντειν', ώρα, ποδὸς όρμάν' ὢ           | [Strophe 1.] |
| <b>ἔ</b> μβα ἔμβα χαταχλαίουσ`·         |              |
| <b>ι</b> ώ μοί μοι.                     |              |
| Έγενόμαν Άγαμέμνονος                    | 115          |
| [χούρα] χαί μ' ἔτιχτε Κλυταιμνήστρα,    |              |
| στυγνὰ Τυνδαρέου χόρα·                  |              |
| χιχλήσχουσι δέ μ' ἀθλίαν                |              |
| 'Ηλέχτραν πολιῆται.                     |              |
| Φεῦ φεῦ τῶν σχετλίων πόνων              | 120          |
| καὶ στυγερᾶς ζόας.                      |              |
| Ω πάτερ, σὺ δ' ἐν ἀίδα                  |              |

NC. 408. Le Florentinus porte, à ce qu'il paralt, ἐγκεκαρμένφ. Cette ancienne vulgate a été corrigée par Fix d'après les manuscrits de Paris. — 142-143. Dobree proposait : συντείνειν ώρα. Nous nous sommes borné à changer la division des vers (les éditions portent ὁρμάν ' | ω), et à écrire, d'après Matthiæ, κατακλαίουσ' pour κατακλαίουσα. De cette manière ces deux vers anapestiques sont tout à fait analogues aux deux vers dactyliques, 140 sq., qui ouvrent la strophe 2. — 116. Seidler a rétabli le mètre en désignant κούρα comme une glose et en indiquant la correction ἔτικτε pour ἔτεκε. Les conjectures de Hermann et de Nauck sont moins satisfaisantes. Le nom de Clytemnestre, que ce dernier voudrait écarter, me semble nécessaire, d'abord parce qu'Agamemnon est nommé, ensuite parce que Tyndare avait plus d'une fille. — 147. Dindorf : Τυνδαρέω. — 121. Manuscrit ζωᾶς. — 122. 'Αίδα, correction de Nauck pour άδα δή, allonge la première voyelle ici, comme ailleurs. — 123. Porson et Hermann : σφαγαῖς.

κείσαι, σᾶς ἀλοχου σφαγείς

<sup>411.</sup> Avant έρ' οίσι sous-entendez περί έχείνων.

<sup>412. &</sup>quot;Ωρα, sous-ent. ἐστί, « il en est temps ». — Électre se parle à c'le-même.

<sup>416.</sup> ETIXTEV à l'imparfait. Cf. vers 4181, 1211 et 1229.

<sup>423.</sup> Σᾶς ἀλόχου σραγείς, victime de son épouse. Le participe passif σφαγείς

Αίγίσθου τ', Άγαμέμνον.

\*10ι τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον, ἄναγε πολύδαχρυν άδονάν.

[Mésode.] 125

Σύντειν', ώρα, ποδός όρμάν' ὢ ἔμβα ἔμβα κατακλαίουσ'. ὢ ἰώ μοί μοι.

[Antistroplie 4.]

Τίνα πόλιν, τίνα δ' οἶχον, ὧ τλᾶμον σύγγονε, λατρεύεις οἰχτρὰν ἐν θαλάμοις λιπὼν πατρώοις ἐπὶ συμφοραῖς

130

άλγίσταισιν άδελφάν; Έλθοις τῶνδε πόνων ἐμοὶ τὰ μελέα λυτήρ,

135

ὧ Ζεῦ Ζεῦ, πατρί θ' αἰμάτων

NC. 125-126. Galenus, V, p. 423, cite τὸν αὐτὸν ἀνέγειρε.... άδονάν. — 128-129. Voy. les vers 112 sq. — 130-131. La conjecture de Hartung σύγγον' ἀλατεύεις, est probable; mais, en l'adoptant, il faudrait aussi écrire τίνα δ' αἴαν pour τίνα δ' οἶκον. Quant à la construction, cp. Hélène, 532: Πορθμοὺς ἀλᾶσθαι μυρίους. — 133. Manuscrit: πατρώαις. — 134. Heath a rectifié la leçon ἀδελρεάν.

gouverne ici un génitif sans ὑπό, et cette construction le rapproche de la nature d'un substantif. Voy. la note sur δορίκτητος Αργείων, Hecube, 479.

125. Τὸν αὐτὸν γόον. Aux trois premiers vers près, lesquels sont identiques dans la strophe et dans l'antistrophe, Electre ne dira pas, il est vrai, les mêmes paroles, mais elle répétera le même air.

426. Άναγε, ramène, renouvelle. — Πολύδακρυν άδονάν. Cette belle expression est un souvenir homérique. Cf. Il. XXIII, 98 : 'Ολοοΐο τεταρπώμεσθα γόοιο.

130-131. Τίνα πόλιν... λατρεύεις. Si la leçon n'est pas altérée (voy. NC.), le verbe λατρεύειν, « servir », est ici mis pour ξενιτεύειν, « vivre à l'étranger », hyperbole qui indique que les Grees regardaient l'exil comme voisin de la servitude. Dans les *Phéniciennes*, vers 394 sq., Polynice ayant dit que l'exilé n'a pas le droit

de parler librement, οὐχ ἔχει παρρησίαν, Jocaste répond : Δούλου τόδ' εἶπας, μὴ λέγειν ἄ τις φρονεῖ. — La construction de λατρεύειν avec un accusatif ne se retrouve, suivant Seidler, que dans Iph. Taur. 1115 (παῖδ' ᾿Αγαμεμνονίαν λατρεύω) et chez les écrivains ecclésiastiques.

133-134. Ἐπὶ συμφοραϊς ἀλγίσταισιν, pour y subir les maux les plus cruels. La préposition ἐπὶ marque ici l'effet. Cp. Hécube, 643 sqq.: Ἐκρίθη δ' ἔρις.... ἐπὶ δορὶ καὶ φόνω καὶ ἐμῶν μελάθρων λύμα.

437-138. L'invocation ω Ζεῦ Ζεῦ se rattache au membre de phrase suivant, quoique la conjonction τε ne soit placée qu'après πατρί. Jupiter doit favoriser la vengeance : cf. Eschyle, Choéph. 382 : Ζεῦ Ζεῦ, κάτωθεν ἀμπέμπων ὑστερόποινον ἀταν. — Πατρί ὁ' αἰμάτων ἐχθίστων ἐπίνουρος, et vengeur de l'odieux meurtre d'un père. Le pluriel poétique αἴματα désigne

έχθιστων επίχουρος, Άργει χέλσας πόδ' άλάταν.

Θὲς τόδε τεῦχος ἐμῆς ἀπο χρατός έ- [Simphe 2.] 140 λοῦσ', ἵνα πατρὶ γόους νυχίους ἐπορθρεύσω.

Ίαχὰν, ᾿Αίδα μέλος, σοὶ, πάτερ, κάτω γᾶς ἐνέπω γόους, οἴς ἀεὶ τὸ κατ' ἤμαρ διέπομαι, κατὰ μὲν φίλαν ὄνυχι τεμνομένα δέραν, χέρα τε κρᾶτ' ἐπὶ κούριμον τιθεμένα θανάτω σῷ.

145

NC. 438. Seidler a proposé αἰσχίστων. — 439. Après ce vers Nauck marque une grande lacune. Il pense qu'il manque à la fin de cette antistrophe deux vers qui répondaient aux vers 425 sqq., et au commencement de la strophe suivante sept vers qui répondaient aux vers 450-456. Si cette conjecture est fondée, cette monodie d'Électre se composait primitivement de deux couples de strophes sans mésodes. — 440. Peut-être : Θῶ τόδε τεῦχος. [Dobree.] — 442. Manuscrit : ἐπορθοδοάσω, pour ἐπορθροδοάσω, glose à laquelle Dindorf a substitué ἐπορθρεύσω. — 443. Manuscrit : ἰαχὰν ἀοιδὰν μέλος ἀίδα, πάτερ, σοί. Seidler : ἰαχχάν, changement inutile : voy. Iph. Aul. 4039, NC. Reiske et Hartung ont vu que ἀοιδάν, mis par erreur pour ἀίδα, faisait double emploi avec ce dernier mot. Ensuite Hartung a bien fait de transposer les mots πάτερ, σοί, d'après les indices fournis par l'antistrophe. — 444. Κάτω et ἐνέπω, corrections de Seidler pour κατά et ἐννέπω. — 446. Διέπομαι. « Verbum neque aliunde cognitum neque aptum huic loco, qui τάκομαι, ἔγκειμαι vel simile quid postulat. » [Dindorf.] — 448. Barnes a corrigé la leçon κρᾶτ' ἀποκούριμον.

le sang répandu. Ἐπίχουρος, « auxiliaire, » est souvent synonyme de τιμωρός. Cf. Sophocle, OEd. Roi, 495 : Λαβδακίδαις ἐπίχουρος ἀδήλων θανάτων.

439. Κέλσας. Cette métaphore n'indique pas qu'Oreste doive arriver par mer. Cp. Héc. 1057: Πᾶ κέλσω: Iph. Taur. 1435: Ποῖ διωγμὸν τόνδε πορθμεύεις;

440. Électre se parle toujours à ellemême. Mais il est singulier que θές, seconde personne de l'impératif, soit suivi du pronom de la première personne, ἐμῆ:. Voy. NC.

141-142. Ίνα.... ἐπορθρεύσω, afin que j'adresse de grand matin, avant le jour, des lamentations à mon père.

143. Άζδα μέλος, chant de Pluton. Cf.

Suppl. 773 : "Αιδου μολπάς. Eschyle, Perses, 619 : Νερτέρων υμνους. Choeph. 451 : Παιάνα τοῦ θανόντος.

146. Διέπομαι, mot altéré. — Κατά est un adverbe qui se rapporte à τεμνομένα. C'est ce que les grammairiens appellent une tmèse.

148. Χέρα τε.... τιθεμένα, et portant la main sur ma tête rasée (cf. vers 108), c.-à-d. me frappant la tête en signe de deuil. (Voy. Hec. 652 sqq., et Troy. 279: Αρασσε κρᾶτα κούριμον.) Τε est ici corrélatif de μὲν (v. 146), comme dans le vers 430 de Medée. — Θανάτω σῷ έquivaut à ἐπὶ θανάτω σῷ. « Similiter Æschylus Choéph. 51: Δεσποτῶν θανάτοισιν. » [Seidler.]

Έή, δρύπτε κάρα·

οἶα δέ τις κύκνος ἀχέτας

ποταμίοις παρὰ χεύμασιν

πατέρα φίλτατον ἀνακαλεῖ,

ὀλόμενον δολίοις βρόχων

ἔρκεσιν, ὡς σὲ τὸν ἄθλιον

πατέρ' ἐγὼ κατακλαίομαι,

[Mésode.] 150

155

λουτρὰ πανύσταθ' ὑδρανάμενον χροὶ, [Antistrophe 2.] κοίτα ἐν οἰκτροτάτα θανάτου.

Ἰώ μοί μοι πικρᾶς μὲν πελέκεως τομᾶς σᾶς, πάτερ, 160 πικρᾶς δ' ἐκ Τροίας ὁδοῦ [βουλᾶς].

Οὐ μίτραισι γυνή σε δέξατ', οὐ στεφάνοις ἔπι, ξίφεσι δ' ἀμφιτόμοις λυγράν σ'
Αἰγίσθου λώδαν θεμένα

NC. 450. Manuscrit: ἔ ἔ. — 153. On lisait ζίλτατον καλεῖ. Hartung a compris que le mètre glyconique demandait ἀνακαλεῖ ou ἀγκαλεῖ. — 461. Manuscrit: τροίας. Le mot βουλᾶς, qui répugne également au sens et au mètre, est écarté par Hartung. Hermann proposait: ὁδίου βουλᾶς, ce qui est peu satisfaisant. — 162. Seidler a corrigé la leçon οὐ μίτραις σε γυνή. — 163. On lisait οὐδ' ἐπὶ στεφάνοις. J'ai rétabli l'accord antistrophique. — 164. Nous avons, avec Hartung, inséré σ' après λυγράν. — 165. Ce vers ne répond pas au vers 148. La transposition θεμένα λώδαν ne donnerait qu'un accord incomplet.

167. Λουτρά. D'apres la tradition des tragiques, dissérente de celle d'Homère, Agamemnon sut tué en sortant du bain que Clytemnestre lui avait préparé suivant l'usage. Cf. Eschyle, Agam. 1408: Τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν λουτροῖσι φαιδρύνασα.

458. Κοίτα.... θανάτου. La périphrase κοίτα fait allusion au lit de repos sur lequel Agamemnon aurait dû s'étendre après le bain.

460. Πελέχεως τομᾶς σᾶς, de ta blessure par la hache. La construction est la même qu'offrirait cette phrase latine : « Patris « amor meus. » Comme le pronoin possessif équivant à un génitif, on peut comparer Eschyle, Eumén. 499 : Οὐὸἐ γαρ βροτοσχόπων μαινάδων τῶνδ' ἐφέρψει κότος τιν' ἐργμάτων.

d'analogie avec ceux dans lesquels Sophocle (Él. 194 sqq.) a fait allusion aux mêmes faits: Οἰχτρὰ μὲν νόστοι; αὐδὰ, οἰχτρὰ δ' ἐν χοίταις πατρώαι; ὅτε οἱ παγχάλχων ἀνταία γενύων ώρμάθη πλαγά.

162-163. Οὐ μίτραισι.... στεφάνοις ἔπι. Ce sont là les honneurs auxquels le vainqueur pouvait s'attendre. Cf. vers 872: Στέψω τ' ἀδελφοῦ χρᾶτα τοῦ νιχηφόρου.

164-166. Ξίφεσι... ἀχοίταν, α sed τροσταμα το occisum Ægisthi contume« liæ obtulit, nacta est illum quem clam α mariti loco habuerat. » [Seidler.] Τίθεσθαί τινα λώδαν, « faire de quelqu'un l'objet de ses outrages, » se dit comme γέλωτα τίθεσθαί τινα (Bacch. 1081), ϋδρισμα τίθεσθαί τινα (Oreste, 1038).

δόλιον ἔσχεν ἀχοίταν.

ΧΟΡΟΣ.

Άγαμέμνονος ιὖ κόρα,
[Strophe 1.]
ἤλυθον, Ἡλέκτρα, ποτὶ σὰν ἀγρότεραν αὐλάν.

"Εμολε τις ἔμολεν ἀνἢρ γαλακτοπότας
Μυκηναῖος ὀρειδάτας:
αν καρύσσουσιν θυσίαν
Αργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ' "Ηραν μέλλουσιν παρθενικαὶ στείχειν.

HAEKTPA.

Ούχ ἐπ' ἀγλαΐαις, φίλαι, θυμόν οὐδ' ἐπὶ χρυσέοις δρμοισιν πεπόταμαι 175

NC. 167. Manuscrit: χούρα. Plutarque (voy. note explicative): χόρα. — 168. Dans Plutarque on lit ἀγρότειραν. Musgrave: ἀγρότερον. — 169. Manuscrit: ἔμολέ τις ἔμολέ τις γαλαχτοπότας ἀνήρ. Victorius a supprimé le second τις. Fix a transposé les deux derniers mots: voy. l'antistrophe. — 170. Dindorf et Nauck: οὐριδάτας. Nous avons cru devoir conserver la leçon ὀρειδάτας, en y accommodant le vers correspondant de l'antistrophe. — 173. Je propose: ᾿Αργείαν (ου ᾿Αργεῖαι) δ΄ ἀθρόαι παρ' Ἡραν. Lo vers antistrophique et l'analogie de la période (couple de vers) précédente semblent demander ce changement. — 177. Manuscrit: ὅρμοισι. Victorius: ὅρμοις ἐχπεπόταμαι.

167. D'après une anecdote rapportée par Plutarque, Lysandre, XV, ce morccau contribua au salut d'Athènes, lorsque, après la prise de cette ville par Lysandre, on proposa de la détruire et de vendre les citoyens comme esclaves. Dans un banquet où étaient réunis les généraux alliés, un des convives chanta, dit-on, ces vers d'Euripide, et les vainqueurs furent touchés, en rapprochant du sort de la fille d'Agamemnon l'abaissement où allait tomber la glorieuse cité d'Athènes. Είτα μέντοι, συνουσίας γενομένης τῶν ἡγεμόνων, καὶ παρὰ πότον τινός Φωκέως ἄσαντος έκ της Ευριπίδου 'Ηλέκτρας την πάροδον, ης η άρχη « Άγαμέμνονος ω χόρα.... άγρότειραν αὐλάν· » πάντας ἐπικλασθήναι, καὶ φανήναι σχέτλιον ἔργον τὴν ουτως εύχλεα χαι τοιούτους άνδρας φέρουσαν άνελεῖν καὶ διεργάσασθαι πόλιν.

468. Άγρότεραν, forme poétique pour άγρότειραν, si toutefois la leçon des ma-

nuscrits est bonne. Le masculin ἀγροτήρ se trouve au vers 463.

469. Άνὴρ γαλακτοπότας. Un des bergers de la montagne qui boivent du lait au lieu de vin. Ce trait nous semble tout à fait d'accord avec le caractère idyllique de ce morceau, n'en déplaise à M. Nauck, qui déclare: « Γαλακτοπότας absurdum.»

171-172. Τριταίαν χαρύσσουσιν θυσίαν, ils font proclamer par le héraut qu'un sacrifice aura lieu le troisième jour, c'est-à-dire: dans deux jours. Il s'agit sans doute de la grande sête de Junon Argienne, sête qui portait le nom de "Ηραια ou Εκατόμδαια (Euripide dit θυσίαν), et dont parle Hérodote, I, xxx1.

175-177. Οὐα ἐπ' ἀγλαΐαις... πεπόταμαι, mon cœur, ô mes amies, ne désire pas les fêtes, ni les colliers d'or. Les Grecs disent a mon cœur prend des ailes et s'envole vers l'objet de ses désirs ». Cf. Aristophane, Oiseaux, 1444 : 'O δέ τις

190

'τάλαιν', οὐδ' ἰστᾶσα χοροὺς
Αργείαις ἄμα νύμφαις
εἰλιχτὸν χρούσω πόδ' ἐμόν.
Δάχρυσι νυχεύω, δαχρύων δέ μοι μέλει
δειλαία τὸ χατ' ἄμαρ.
Σχέψαι μου χόμαν πιναρὰν
καὶ πέπλων τρύχη τάδ' ἐμῶν,
εἰ πρέποντ' Άγαμένονος
χούρα ὅται βασιλεία
τᾶ Τροία θ' ἃ 'μοῦ πατέρος
μέμναταί ποθ' ἀλοῦσα.

χοροΣ.

Μεγάλα θεός ἀλλ' ἴθι, [Antistrophe.] καὶ παρ' ἐμοῦ χρῆσαι πολύπηνα φάρεα δῦναι χρύσεά τε χάρισι προθήματ' ἀγλαΐας.

NC. 478. Manuscrit: οὐδὲ χοροὺς στᾶσα. Vulgate: οὐδὲ στᾶσα χορούς. Seidler: χοροῖς. La vraie correction est due à Reiske: cf. Iph. Taur. 4444. — 480. Vulgate: ἐλιχτόν. Ensuite Canter a corrigé la leçon χρούσω πόλεμον. — 481-182. Manuscrit: δάχρυσι χεύω. Porson avait proposé χορεύω. L'excellente correction de Hermann, νυχεύω, se justifie par l'antithèse τὸ κατ' ἄμαρ (manuscrit: ἡμαρ). — 483. Manuscrit: σχέψαι μου πιναρὰν κόμαν καὶ τρύχη τάδ' ἐμῶν πέπλων. L'accord antistrophique exige la transposition indiquée par Nauck. — 486. Εἰ πρέποντ', correction de Reiske pour εἰ πέρ πότ'. — 487. Nauck a corrigé la leçon χούρας τὰ βασιλεία. Vulgate: κούρα τῷ βασιλεία. — 488. Manuscrit: ἄμου. L. Dindorf: Τροία 6', ἃ τοὺμοῦ, en retranchant l'article τῷ. — 491. Seidler et Dindorf insèrent à tort τε après πολύπηνα. — 492. Χάρισι, correction de Musgrave pour χάρισαι. Cette faute vient sans doute de χρῆσα., vers 191. — Vulgate: προσθήματ'. L'article d'Hésychius dans lequel πρόθημα se trouve expliqué par πρόσθημα καὶ προσθήκη confirme, tout altéré qu'il est, la leçon du manuscrit: προθήματ'. (Cf. W. Hoffmann dans Jahrbūcher fūr Philologie, 1862, p. 595.)

τὸν αὐτοῦ (sous-ent. υἰόν) φησιν ἐπὶ τραγωδία Άνεπτερῶσθαι καὶ πεποτῆσθαι τὰς φρένας. Le poëte comique explique lui-même cette manière de parler, en ajoutant: Ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται Ἐπαίρεται τ' ἄνθρωπος.

180. Είλικτὸν κρούσω πόδ' ἐμόν. Cf. Iph. Aul. 1011: Χρυσεοσάνδαλον ἵχνος ἐν γ∓ κρούουσαι, et 1055: Είλισσόμεναι κύκλια κόραι.

181. Νύχεύω. Ce verbe, qu'Hésychius explique par νυχτερεύω, se retrouve dans le Rhésus, vers 520 : Χῶρον, ἔνθα χρὴ στρατὸν Τὸν σὸν νυχεῦσαι.

188-189. Ἡ μοῦ πατέρος.... ἀλοῦσα. Cf. Eschyle, Perses, 286 : Στυγνᾶν Ἡθανᾶν δαίοις Μεμνῆσθαί τοι πάρα, Ὠς Περσίδων πολλὰς μάταν Εὔνιδας ἔχτισσαν ἡδ' ἀνάνδρους.

190. Θεός. Junon.

191. Χρῆσαι... δῦναι, « pallia utenda accipe quæ induas. Χρῆσον est da mutuo, χρῆσαι mutuo accipe. » [Seidler.] C'est ainsi que Simætha, chez Théocrite, II, 74, emprunte la belle robe d'une amie pour voir une procession (πομπή).

192. Χάρισι προθήματ' άγλαία;, une parure de sête pour (rehausser) ta heauté.

Δοχεῖς που δαχρύοισι σοῖς,
μὴ τιμῶσα θεοὺς, χρατήσειν ἐχθρῶν; οὖτοι στοναχαῖς,
ἀλλὰ εὐχαῖσι θεοὺς σεδίζουσὰ ἔξεις εὐαμερίαν, ὧ παῖ.
ΗΛΕΚΤΡΑ.
Οὐδεὶς θεῶν ἐνοπὰς χλύει

Ούδεὶς θεῶν ἐνοπὰς κλύει τᾶς δυσδαίμονος, οὐ παλαιῶν πατρός σφαγιασμῶν. 200 Οίμοι τοῦ τε χαπφθιμένου τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα, ες που γαν άλλαν κατέχει μέλεος αλαίνων ποτί θήσσαν έστίαν, 205 τοῦ κλεινοῦ πατρὸς ἐκφύς. Αὐτὰ δ' ἐν χερνῆσι δόμοις ναίω ψυχάν ταχομένα δωμάτων πατρίων φυγάς, ούρείας άν' έρίπνας. 210 Μάτηρ δ' έν λέχτροις φονίοις άλλω σύγγαμος οίχεῖ.

NC. 193. Manuscrit: δοχεῖς τοῖς σοῖσι δακρύσις. Heath: τοῖι σοῖς δακρύ ις. Nous avons corrigé ce vers d'après le vers correspondant de la strophe, 170. — 196. Seidler a corrigé la leçon ἀλλ' εὐχαῖς τοὺς θεούς γε σεδίζουσ'. — 201. Τοῦ τε καπρθιμένου, correction d'Elmsley pour τοῦ καταρθιμένου. — 209. J'ai rectifié la leçon πατρώων. — 210. Musgrave a très-bien corrigé la leçon οὐρείας ναίων ἐρίπνας. — 211. La leçon φόνιος a été rectifiée par Barnes.

198-200. Οὐδεὶς.... σφαγιασμῶν. Voilà encore un exemple des variations de construction, si samilières aux auteurs de cette époque. Le verbe χλύει est d'abord construit avec un double régime, l'accusatif de la chose (ἐνοπάς) et le génitif de la personne (τᾶς δυσὸαίμονος); dans le second membre de phrase il gouverne le génitif de la chose (σφαγιασμῶν), et il prend le sens général de αἰσθάνεσθαι, « remarquer, saire attention à ». Cp. Hésiode, OEuvres et Jours, 9: Κλῦθι ἰδὼν ἀίων τε. — Παλαιῶν πατρὸς σφαγιασμῶν. Heath et d'autres expliquent: « sacrificiorum olim a patre oblatorum ». Il est plus naturel d'entendre ces mots du

meurtre d'Agamemnon. L'épithète παλαιών indique que ce crime, déjà ancien, n'a pas encore été expié.

195

205. Ποτὶ (pour πρὸς) θῆσσαν ἐστίαν, vers un foyer servile, c'est-à-dire: vers un foyer où il n'occupe pas la place d'un citoyen. C'est ainsi qu'Apollon dit, au commencement d'Alceste, que dans la maison d'Admète il était forcé, tont dien qu'il est, de se contenter d'une table servile: 'Ω δώματ' Άδμήτει', ἐν οἰς ἔτλην ἐγὼ Θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι θεός περ ὧν.

209. Φυγάς, exilée. Il ne faut pas prendre ce mot pour l'accusatif pluriel de φυγή, sous prétexte que la continuité du mêtre

# ΧΟΡΟΣ.

Πολλῶν κακῶν Ἑλλησιν αἰτίαν ἔχει σῆς μητρὸς Ἑλένη σύγγονος δόμοις τε σοῖς.

### HAEKTPA.

Οἴμοι, γυναῖχες, ἐξέβην θρηνημάτων. Ξένοι τινὲς παρ' οἶχον οἵδ' ἐξαισίους εὐνὰς ἔχοντες ἐξανίσταται λόχου τοῦς τοῦς σὸ μὲν χατ' οἶμον, εἰς δόμους δ' ἐγὼ κῶτας χαχούργους ἐξαλύξωμεν ποδί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέν', ὧ τάλαινα' μὴ τρέσης ἐμὴν χέρα.

220

215

НАЕКТРА.

<sup>\*</sup>Ω Φοῖβ' Ἄπολλον, προσπίτνω σε μὴ θανεῖν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλους χτάνοιμ' ἄν μᾶλλον ἐχθίους σέθεν.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Άπελθε, μὴ ψαῦ' ὧν σε μὴ ψαύειν χρεών.

NC. 216. On lisait οδό ἐφεστίους. Or ce dernier mot ne doit pas simplement reproduire l'idée de παρ' οἶχον, mais y ajouter quelque chose. En esset èpéστιος veut dire « près du soyer ». Mais ce n'est pas là que les étrangers se sont assis, puisqu'ils ne sont pas entrés dans la maison; et s'ils y étaient assis, cette posture, qui est celle des suppliants, ne pourrait inquiéter Électre. (Cf. Eschyle, Eumén. 577: Ἱχέτης δδ' ἀνὴρ χαὶ δόμων ἐφέστιος Ἐμῶν.) J'ai donc écrit ἐξαισίους. L'orthographe vicieuse ἐξεσίους peut expliquer la saute du manuscrit. — 222. Barnes a rectissé la leçon ἀν χτάνοιμι. Matthiæ et d'autres suppriment ἄν.

demande une syllabe longue à la fin de ce vers : l'explication naturelle doit prévaloir sur cet argument, d'ailleurs fort contestable.

213. Alτίαν έχει, elle est accusée, elle est cause. Quant au double sens des locutions de ce genre, voy. la note sur Héc. 352.

215. Έξέβην θρηνημάτων, je suis arrachée à mes lamentations. Cf. Iph. Taur. 210: Τί δ' ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; — Έξέβην, à l'aoriste. Voy. au sujet de cet hellénisme Méd. 791 avec la note, et pussim.

216. Έξα:σίους, insolites et peu rassu-

219. Hoôć est ajouté, quoique le verbe ἐξαλύξωμεν ait déjà pour complément un

autre datif, φυγή. Mais ce dernier datif est d'une autre nature, et φυγή équivaut à φυγάδες. Cf. Oreste, 1468: Φυγά δὲ ποδί.... ίγνος ἔφερεν.

221. Προσπίτνω σε. Le pronom σε ne s'adresse pas à l'étranger, mais au dieu tutélaire. Électre se met sous la protection d'Apollon, dieu dont l'image ou la représentation symbolique (une espèce de pyramide) se trouvait à l'entrée des maisons, et qui était appelée, à cause de cela, θυραῖος. Il est invoqué sous le nom de προστατήριος par Clytemnestre chez Sophocle, Él. 637; sous celui de ἀγυιάτης ou de ἀγυιεύς par Cassandre chez Eschyle, Agam. 4081, et par Étéocle dans les Pheniciennes d'Euripide, vers 631.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἔσθ' ὅτου θίγοιμ' ἄν ἐνδιχώτερον.

HAEKTPA.

Καὶ πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχᾶς ἐμοῖς;

225

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μείνασ' ἄχουσον, χαὶ τάχ' οὐχ ἄλλως ἐρεῖς.

HAEKTPA.

Έστηκα πάντως δ' είμι σή κρείσσων γάρ εί. ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Πχω φέρων σοι σοῦ χασιγνήτου λόγους HAEKTPA.

🕰 φίλτατ', ἄρα ζῶντος ἢ τεθνηκότος; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ζῆ· πρῶτα γάρ σοι τάγάθ' ἀγγέλλειν θέλω.

230

нлектра.

Εύδαιμονοίης, μισθόν ήδίστων λόγων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κοινή δίδωμι τοῦτο νῷν ἀμφοῖν ἔχειν.

HAEKTPA.

Ποῦ γῆς ὁ τλήμων τλήμονας φυγάς ἔχων; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ένα νομίζων φθείρεται πόλεως νόμον.

NC. 225. Variante : λοχές έμέ. — 226. La leçon ού καλώς έρεις a été corrigée par Victorius. — 233. On lit φυγάς έχει dans Dion Chrysostome, XIII, p. 254, où les vers 233-236 se trouvent cités. — 234. Chez Dion πόλεως τόπον, leçon adoptée par les derniers éditeurs.

vient que...?

228. Oùx àllw; totis, tu diras comme moi. Oreste se reporte au vers 224.

227. Háytw; & siul ori, de toute façon (quoi que je fasse), je suis tienne. Electre entend : « je suis en ton pouvoir »; elle ne connaît pas toute la portée du mot qui lui échappe. — Quant au sens de πάντως, yoy. la note sur Iph. Taur. vers 873.

231. Miouov est une apposition qui se rapporte, suivant l'usage grec, au verbe εύδαιμονοίης, c'est-à-dire : à toute une

225. Καὶ πῶς...; S'il en est ainsi, d'où phrase. Voy. Iph. Aul. 234, avec la note, ct passim.

232. Τουτο ήγουν το εύδριμονείν. |Schol. |

233. Ποῦ γῆς, sous-crit. ζῆ: car cette question d'Electre se rattache au vers 230, les deux vers intermédiaires formant une sorte de parenthèse dans ce dialogue.

234. Ούχ Ενα.... νόμον, « usurpans « non unam unius civitatis legem (sed plu-« rium) conflictatur. » [Seidler.] Cf. Eschyle, Choéph. 1002: Apyupogteph βίον νομίζων.

# НЛЕКТРА.

Ού που σπανίζει τοῦ καθ' ἡμέραν βίου;

235

Έχει μέν, ἀσθενής δὲ δή φεύγων ἀνήρ.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Λόγον δὲ δὴ τίν' ἦλθες ἐχ χείνου φέρων; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ ζῆς, ὅπως τε ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις.

Οὐχοῦν ὁρᾶς μου πρῶτον ὡς ξηρὸν δέμας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λύπαις γε συντετηκές, ώστε με στένειν.

240

наектра.

Καὶ χρᾶτα πλόχαμόν τ' ἐσχυθισμένον ξυρῷ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δάχνει σ' άδελφὸς ὅ τε θανών ἴσως πατήρ.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Οἴμοι, τί γάρ μοι τῶνδέ γ' ἐστὶ φίλτερον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ φεῦ· τί δαὶ σοῦ σῷ κασιγνήτῳ δοκεῖς;
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Άπων ἐχεῖνος, οὐ παρων ήμῖν φίλος.

245

NC. 235. Manuscrit: οὐπου σπανίζων. Chez Dion: ἦπου σπανίζει. — 236. Chez Dion: ἀσθενῆ δ' ἄτε φεύγων. — 238. "Οπως, correction d'Elmsley pour ὅπου. En esset on dit πῶς συμφορᾶς ἔχει; et ποῦ συμφορᾶς ἔστι; Nauck propose: ὅπου.... χυρεῖς.— Ancienne vulgate: συμφοράς.— 240. Manuscrit: λύπαις τε συντέτηχας. Les corrections sont dues à Heath et à Reiske. — 244. Σοῦ, excellente correction de Seidler pour σύ.

238. Avant εὶ ζῆς sous-entendez : « je viens m'informer ». Le vers précédent n'ossre que l'idée de « venir » (ἢλθες). — "Οπως τε.... ἔχεις, et, étant vivante (au cas où tu serais en vie), dans quelle situation tu te trouves. Όπως συμφορᾶς ἔχεις est dit comme ὅπως βίου ἔχεις, ὅπως παιδείας ἔχεις, et autres locutions analogués.

241. Έσχυθισμένον, rasé. Cf. Troy. 1025: "Ην χρῆν ταπεινὴν, ἐν πέπλων ἐρειπίοις, Φρίχη τρέμουσαν, κρᾶτ' ἀπε-

σχυθισμένην 'Ελθεῖν. Les Scythes avaient l'habitude de scalper les ennemis vaincus (cf. Hérodote, IV, 64), et il paraît que telle est la signification première de ces verbes. Voy. les lexiques de Phavorinus et de Suidas. Athénée, XII, p. 524 F, donne une autre explication.

242. Δάχγει σ(ε), cruciat te.

244. Σου, suppléez : φίλτερον είναι.

245. Άπων.... φίλος. Électre laisse entendre que l'affection d'Oreste se marquerait mieux s'il venait au secours de sa

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ τοῦ δὲ ναίεις ἐνθάδ' ἄστεως έχάς; ΠΛΕΚΤΡΛ.

Έγημάμεσθ', ὧ ξεῖνε, θανάσιμον γάμον.

"Διμωξ' άδελφὸν σόν. Μυχηναίων τινί;

НАЕКТРА.

Ούχ ῷ πατήρ μ' ἤλπιζεν ἐκδώσειν ποτέ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είφ', ώς ἀχούσας σῷ χασιγνήτῳ λέγω.

250

HAEKTPA.

Έν τοῖσδ' ἐχείνου τηλορός ναίω δόμοις. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σχαφεύς τις ή βουφορδός άξιος δόμων.

Πένης άνηρ γενναῖος είς τ' έμ' εὐσεθής.

NC. 248. Manuscrit: τινά, avec la note marginale: γρ. καὶ τινί, ἵν' ἢ ὁ νοῦς Μυκηναίων τινὶ ἐγαμήθης. — 249. Ancienne vulgate: οὐχ ὡς. — 251. Seidler a proposé de substituer τῆλ' ὅρος à τηλορός; et cette conjecture a plu aux critiques. Quelque facile que soit le changement, on ne nous persuadera pas qu'Euripide se soit si mal exprimé. D'ailleurs, la forme τηλορός se justifie par l'analogie. Voy. la note explicative.

sœur. C'est ainsi que l'Électre de Sophocle dit, vers 171: 'Aεὶ μὲν γὰρ ποθεῖ, Ποθῶν δ' οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι.

246. Έχ τοῦ n'équivant pas à ἐχ τίνος χρόνου; mais à ἐχ τίνος λόγου; ἐχ τίνος αἰτίας; Cf. Suppl. 431, avec la note de Markland.

248. "Ωιμωξ(2). Voy. la note sur l'aoriste ἐξέβην, vers 215.

249. Ούχ φ.... On verra, au vers 312, qu'Électre avait été fiancée à Castor.

251. Έν τοῖσδ(ε).... δόμοις, c'est dans cette maison, qui est la sienne (c'est-à-dire celle de mon mari), que j'habite à l'écart. Il ne faut pas construire: ἐκείνου τηλορός, « loin d'Oreste ». La suite des idées s'oppose à cette explication. Oreste a demandé quel est l'époux d'Électre: elle doit donc parler de cet époux dans sa réponse; et elle le fait en disant ἐκείνου. — Τηλορός, mot poétique, ne se lit que dans ce passage. Eschyle, dans le Prométhée, vers 1 et

809, et Euripide lui-même, dans Androm. vers 890, et dans Oreste, vers 323, disent τηλουρός. Est-ce là une raison de douter de la forme τηλορός? Nous ne le pensons pas. Si l'on veut que ce mot soit composé de τηλε et de όρος, l'analogie des formes δμορος et δμουρος prouve alors que τηλορός est plus attique que τηλουρός. Cependant cette étymologie nous semble erronée. L'accentuation indique que τηλουρός est dérivé de τῆλε (ou plutôt du radical τηλο), comme αίψηρός de αίψα. Or voyelle qui précède le sussixe ρός, est tantôt brève, comme dans χαρτερός, γλαφυρός, tantôt longue, comme dans πονηρός, όχληρός, et τηλορός a pu exister à côté de τηλουρός, comme νοσερός à côté de νοσηρός.

252. Σχαφεύς τις.... ἄξιος δόμων pouvait se dire aussi bien que δόμοι ἄξιοί εἰσι σχαφέως τινός.

253. Construisez: Πένης (ων 6) ανήρ (έστι) γενναΐος.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή δ' εὐσέβεια τίς πρόσεστι σῷ πόσει;

НЛЕКТРА.

Οὐπώποτ' εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν.

255

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άγνευμ' έχων τι θεῖον, ή σ' ἀπαξιῶν;

HAEKTPA.

Γονέας ύβρίζειν τούς έμους ούχ ήξίου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ πῶς γάμον τοιοῦτον οὐχ ήσθη λαδών;

НАЕКТРА.

Οὐ χύριον τὸν δόντα μ' ήγεῖται, ξένε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ξυνῆχ' 'Ορέστη μή ποτ' ἐκτίση δίκην.

260

HAEKTPA.

Τοῦτ' αὐτὸ ταρδῶν, πρὸς δὲ καὶ σώφρων ἔφυ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

 $\Phi$  $\epsilon$  $\tilde{v}$ .

γενναῖον ἄνδρ' ἔλεξας, εὖ τε δραστέον.

HAEKTPA.

Εὶ δή ποθ' ήξει γ' εἰς δόμους ὁ νῦν ἀπών.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μήτηρ δέ σ' ή τεχοῦσα ταῦτ' ήνέσχετο;

NC. 256. Άπαξιών, correction de Schæfer pour ἀναξιών.

254. 'Η δ' εὐσέβεια... πόσει; équivaut à τίς δ' ἐστὶν ἡ εὐσέβεια ἡ προσοῦσα τῷ σῷ πόσει;

256. Άγνευμ(α) θείον, une chasteté religieuse, un vœu de chasteté. Dans les Troyennes, vers 501, Hécube dit à Cassandre: Οίαις έλυσας συμφοραίς ἄγνευμα σόν, et dans ce cas-là il s'agit bien d'un ἄγνευμα θείον.

257. Οὐχ ἡξίου. Electre se sert de cette locution, parce qu'Oreste a dit ἡ σ' ἀπα-ξιών. « Ce qu'il regarde comme indigne de lui, c'est d'insulter à ma naissance. •

259. Οὐ χύριον τὸν δόντχ.... Le droit de disposer de la main d'une jeune fille n'appartenait qu'au chef de la famille, c'està-dire: au père, ou bien, si le père était mort, à l'ainé des frères. Cf. la note sur δίδωσ' ὁ χύριος, vers 703 d'Iphigénie à Aulis.

263. 'Ο νῦν ἀπών. Oreste.

261. Μήτηρ δέ σ' ή τεχούσα pour ή τεκούσά σε. Cette transposition du pronom se retrouve ailleurs. On compare, entre autres exemples, Sophocle, OEd. Col. 991: Πατήρ σ' ὁ χαίνων. HAEKTPA.

Γυναϊκες ανδρών, ὧ ξέν', οὐ παίδων φίλαι.

265

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίνος δέ σ' οΰνεχ' ὕδρισ' Αἴγισθος τάδε;

НАЕКТРА.

Τεχεῖν μ' ἐβούλετ' ἀσθενῆ, τοιῷδε δούς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ως δηθε παιδας μή τέχοις ποινάτορας;

НАЕКТРА.

Τοιαῦτ' ἐβούλευσ' · ὧν ἐμοὶ δοίη δίκην.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίδεν δέ σ' ούσαν παρθένον μητρός πόσις:

**270** 

275

НАЕКТРА.

. Οὐχ οἶδε · σιγἢ τοῦθ' ὑφαιρούμεσθά νιν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αίδ' οὖν φίλαι σοι τούσδ' ἀχούουσιν λόγους;

нлектра.

"Ωστε στέγειν γε τάμὰ καὶ σ' ἔπη καλῶς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτ', 'Ορέστης πρός τόδ' Άργος ην μόλη;

HAEKTPA.

"Πρου τόδ'; αἰσχρόν γ' εἶπας οὐ γὰρ νῦν ἀκμή;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έλθων δὲ δή πῶς φονέας ἄν κτάνοι πατρός;

NC. 267. La leçon με βούλετ' a été rectifiée par Porson. — 268. Matthiæ: ὡς ὅῆτα παῖδας. Elmsley: ὡς παῖδα δῆθεν.... ποινάτορα; — 272. Φίλαι σοι, correction de Victorius pour φίλαισι.

267. 'Ασθενή, sous ent. τέχνα, idée rensermée dans πεχεῖν. — Τοιφόε, c'està-dire ἀσθενεῖ. Cs. vers 39.

268. Δηθε, pour δηθεν, ne se retrouve pas ailleurs. Oreste dit ici ce que le Laboureur a dit aux veis 22 sq.

272. Φίλαι σοι, sous-ent. ούσαι.

273. Καὶ σ' ἔπη, pour καὶ σὰ ἔπη.

275. "Ηρου τόδ'...; ἀχμή; « Hoccine « tu interrogabas? Turpis profecto est a talis interrogatio. Noune summum jain

« res nacta est fastigium, i. e. nonne « tanta jam sunt matris meæ et Ægisthi

« flagitia, ut ultra progredi non possint?

Original American in the Control of the Control of

« Quis igitur quæret, quid Orestem in

« patriam reversum facere deceat, quum

« apertum sit illos mortem commeruisse? 
« Intelligit sororis mentem Orestes respon-

« dens : sed quomodo ficri potest cædes? »
[Seidler.]

### нлектра.

Τολμῶν ὑπ' ἐχθρῶν οἶ' ἐτολμήθη πατήρ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή καὶ μετ' αὐτοῦ μητέρ' ἄν τλαίης κτανεῖν;

Ταὐτῷ γε πελέχει τῷ πατὴρ ἀπώλετο.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

наектра.

Λέγω τάδ' αὐτῷ, καὶ βέβαια τἀπὸ σοῦ;

280

НАЕКТРА.

Θάνοιμι μητρός αξμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

εἴθ' ἦν 'Ορέστης πλησίον κλύων τάδε.

НАЕКТРА.

Άλλ', ὧ ξέν', οὐ γνοίην ἄν εἰσιδοῦσά νιν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Νέα γάρ, οὐδὲν θαῦμ', ἀπεζεύχθης νέου.

HAEKTPA.

Είς αν μόνος νιν των έμων γνοίη ςίλων.

285

NC. 277. Nauck écrit ἐτολμήθη ποτέ. Voy. la note explicative.

277. Υπ' ἐχθρῶν οἱ' ἐτολμήθη πατήρ ἐquivaut à οἱ' ἔπασχε πατὴρ ὑπὸ τῆς τῶν ἐχθρῶν τόλμης. La tournure est hardie, puisqu'on dit à l'actif το μᾶν τι κατά τινος: aussi certains critiques ont-ils voulu corriger la leçon. Ils ont fait une querelle de grammairien, non pas aux copistes, mais au poëte lui-même. Il est permis en poésie de se servir du simple au lieu du composé. Or la phrase οἱα πατὴρ κατετολμήθη ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν serait correcte et pourrait même être employée en prose. Cp., au vers 686, παλαισθείς pour καταπαλαισθείς.

280. Λέγω est au subjonctif. — Καὶ βέβαια τἀπὸ σοῦ, et peut-on compter sur ce qui doit venir de toi (sur ta coopération)?

281. Θάνοιμι μητρός αξμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς. Dans les Chuéphores d'Eschyle, vers

435, Oreste s'écrie : Πατρὸς δ' ἀτίμωσιν άρα τίσει Έχατι μέν δαιμόνων, Έχατι δ' άμαν χερων. Έπειτ' έγω νοσφίσας όλοίμαν. Mais c'est après avoir pleure sur le tombeau de son père, après avoir appris tous les outrages infligés à Agamemnon, c'est dans un morceau lyrique où se peint l'exaltation de la douleur, qu'Oreste jette ce cri. Ajoutez qu'Oreste a reçu d'un dieu l'ordre formel de tuer sa mère, tandis qu'Électre n'obéit ici qu'à sa haine. L'Électre de Sophocle, quand elle croit que son frère n'est plus, s'élève à l'héroïque résolution de tuer Egisthe (vers 955 sqq.); elle ne s'associe au parricide qu'après avoir appris l'oracle d'Apollon.

284. ἀπεζεύχθης, disjuncta es. Ce verbe marque la séparation de personnes unies par les liens de l'affection. Cf. Médée, 1017: Σῶν ἀπεζύγης τέχνων.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άρ' δν λέγουσιν αὐτὸν ἐκκλέψαι φόνου;
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Πατρός γε παιδαγωγός άρχαῖος γέρων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ο χατθανών δὲ σὸς πατήρ τύμδου χυρεῖ;
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έχυρσεν ώς έχυρσεν, έχβληθείς δόμων.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οἴμοι, τόδ' οἴον εἴπας · αἴσθησις γὰρ οὖν · κἀκ τῶν θυραίων πημάτων δάκνει βροτούς. Λέξον δ', ἵν' εἰδὼς σῷ κασιγνήτῳ φέρω λόγους ἀτερπεῖς, ἀλλ' ἀναγκαίους κλύειν. Ἐνεστι δ' οἴκτος ἀμαθία μὲν οὐδαμοῦ, σοφοῖσι δ' ἀνδρῶν · οὐ γὰρ οὐδ' ἀζήμιον γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφήν.

295

# ΧΟΡΟΣ.

Κάγω τον αὐτὸν τῷδ' ἔρον ψυχῆς ἔχω.

NC. 295. Le manuscrit d'Euripide porte: σοφοῖσιν ἀνδρῶν οὐ γὰρ οὐδ'. Dans l'An-thologie de Stobée, III, 27, on lit: σοφοῖσι δ' ἀνδρῶν καὶ γὰρ οὐδ'. — 296. Les leçons γνώμην μὲν εἶναι et λίην sont corrigées d'après Stobée.

287. Άρχαῖος γέρων, un vieillard des temps anciens. Cette locution, qui est comme un superlatif de γέρων, donne quelque chose de vénérable à ce vieux serviteur.

289. Exupose w; Exupose. Réticence douloureuse. Voy. la note sur ξιγγειλας οι ήγγειλας, Med. 1011. — Le dialogue stichomythique qui finit ici, se divise en plusieurs groupes. Après huit vers d'introduction (220-227) neuf vers roulent sur la situation d'Oreste (228-236), neuf autres sur les peines d'Electre (237-245), et huit sur l'abaissement de la fille d'Agamemnon (246-253). Après ces quatre groupes de huit, neuf, neuf et huit monostiques, on en trouve quatre autres de huit, dix, dix et huit monostiques : 254-261, la générosité de l'époux d'Electre; 262-271, la conduite de Clytemnestre et d'Egistlie; 272-281, le retour d'Oreste vaguement annoncé; 282289, mention d'un vieux serviteur, le seul qui puisse reconnaître le jeune prince.

201. Αυραίων, alienorum, est le contraire de olxείων, domesticorum.

294-296. Oreste dit que l'ignorance, άμαθία (nous dirions : « la grossièreté »), est inaccessible à la pitié; qu'il fant de la sagesse (nous dirions : « une certaine culture de l'âme ») pour compâtir aux maux d'autrui; et il ajoute, que la sagesse (la culture), en nous rendant plus sensibles, nous expose donc à souffrir. — Il nous semble difficile de trouver dans les mots χαὶ γὰρ οὐδ' ἀζήμιον.... σοφήν le sens qu'y attachent Prévost et Mutthiæ: « Ni-« mia sapientia, v. c. si quis sapientis non « esse putat misereri et ideirco omnem « misericordiam ex animo ejicit, damno « est hominibus, » — Ού γάρ οὐδ(έ). Les deux négations se renforcent, comme dans ού μήν οὐδέ, οὐδὲ γὰρ οὐδε.

**290** 

Πρόσω γάρ ἄστεως οὖσα τάν πόλει κακά οὐκ οἶδα, νῦν δὲ βούλομαι κάγὼ μαθεῖν.

### HAEKTPA.

Λέγοιμ' αν, εί γρή: χρή δὲ πρὸς φίλον λέγειν 300 τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς κάμοῦ πατρός. 'Επεὶ δὲ χινεῖς μῦθον, ίχετεύω, ξένε, άγγελλ' 'Ορέστη τάμα και κείνου κακά ' πρῶτον μέν, οίοις έν πέπλοις αὐαίνομαι, πίνω θ' έσω βέβριθ', ύπο στέγαισί τε 305 οΐαισι ναίω βασιλιχῶν ἐχ δωμάτων, αύτη μέν έχμοχθοῦσα χερχίσιν πέπλους, η γυμνόν έξω σῶμα καὶ στερήσομαι, αύτη δὲ πηγάς ποταμίους φορουμένη. Αναίνομαι γυναῖχας οὖσα παρθένος, 310 ανέορτος ίερων και χορών τητωμένη: αναίνομαι δὲ Κάστορ', ῷ πρὶν εἰς θεοὺς

NC. 298. Vulgate: ἄστεος. — 304. J'ai corrigé la leçon ἐν πέπλοις αὐλίζομαι, qui ne peut s'interpréter d'une façon satisfaisante. La faute s'explique par la ressemblance des lettres Λ et Α. L'erreur αὐλίνομαι, pour αὐαίνομαι, donna lieu à la mauvaise correction αὐλίζομαι. — 308. Nauck propose κάστερήσομαι. — 309. Après ce vers se lisait notre vers 311. La transposition est due à Kirchhoff. — 310. Manuscrit: ἀναίνομαι δὲ γυμνὰς οὖσα παρθένος. Le mot γυναῖχας, qui s'y trouve écrit au-dessus de γυμνάς, a donné lieu à la vulgate: ἀναίνομαι γυναῖχας, leçon que j'ai conservée, faute de mieux, quoiqu'elle ait le tort de supprimer la conjonction δέ. Kirchhoff et Nauck écrivent ε ἀναίνομαι δὲ γυμνὰς οὖσα παρθένους, en y attachant un sens que je ne devine pas. — 312-313. Peut-être: "Ος πρίν.... ἔμ' ἐμνήστευεν. [Nauck.] Manuscrit: ῷ πρίν.... ἔμὲ μνήστευον.

303. Κινεῖς, tu suscites, tu provoques. 304. Αὐαίνομαι, je me dessèche. Électre a dit au vers 239 : 'Ορᾶ; μου.... ὡς ξηρὸν δέμας. Quant à l'expression, comparez Sophocle, Phil. vers 954 : 'Αλλ' αὐανοῦμαι τῷδ' ἐν αὐλίω μόνος, et Sophocle, Ε΄Ι. 819 : Τῆδε πρὸς πύλη Παρεῖσ' ἐμαυτὴν ἄριλος αὐανῶ βίον. — Βασιλικῶν ἐκ δωμάτων, après avoir habité le palais d'un roi. 'Εκ marque la succession (ἐκδοχή). Cp. Hécube 55 : 'Εκ τυραννικῶν δόμων, et 915 : 'Εκ δείπνων.

308. a Bic versus quasi parenthesin a facit. Addit autem hæc, quia puellam a suas sibi ipsam vestes texere per se non « indecorum est, sed ita demum, si alio-« qui nuda futura sit. H est alioqui. » [Matthiæ.]

340-311. Électre dit que, n'étant épouse que de nom, elle évite de se mêler aux femmes et ne paraît point au milieu d'elles dans les fêtes et dans les danses publiques.

— ἀνέορτο; ἱερῶν équivaut à οὐχ ἐορτάζουσα τὰ ἱερά. Voyez la note sur ἄθυτος ἀνίρων πελάνων, Hipp. 447. — Χορῶν. Dans Iphig. Taur. 454 et 1143 sqq. de jeunes Grecques, captives dans un pays barbare, regrettent plus que tout le reste les chœurs de leur patrie.

34 t. Άναίνομαι δε Κάστορ(α), je suis

έλθειν έμ' έμνήστευον, ούσαν έγγενη. Μήτηρ δ' έμή Φρυγίοισιν έν σχυλεύμασιν θρόνω κάθηται, πρός δ' έδρας 'Ασιάτιδες 315 δμωαί στατίζουσ', ας έπερσ' έμος πατήρ, 'Ιδαΐα φάρη χρυσέαις έζευγμέναι πόρπαισιν. Αίμα δ' έτι πατρός κατά στέγας μέλαν σέσηπεν : ος δ' έχεινον έχτανεν, είς ταύτὰ βαίνων άρματ' ἐχφοιτᾳ πατρί 320 καί σχηπτρ', έν οίς Έλλησιν έστρατηλάτει, μιαιφόνοισι χερσί γαυρούται λαβών. Άγαμέμνονος δε τύμβος ήτιμασμένος ούπώποτε χοάς ούδε κλώνα μυρσίνης έλαδε, πυρά δὲ χέρσος άγλαϊσμάτων. 325 Μέθη δὲ βρεχθεὶς τῆς ἐμῆς μητρὸς πόσις δ κλεινός, ώς λέγουσιν, ενθρώσκει τάφω

NC. 345. Manuscrit: ἀσιήτιδες. Probablement πρὸς δ' ἔδραισιν ᾿Ασίδες. [Hermann]. — 324. Pierson a corrigé la leçon οὐπώποτ' οὐ χοάς. La conjecture de Thiersch οὖπω χοάς ποτ' donne un vers plus élégant.

le souvenir de Castor, j'en ai honte. Cf. Baech. 251 : 'Αναίνομαι.... τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐκ ἔχον.

316. Στατίζουσι στάσιν ξχουσιν. [Hésychius.] Si la leçon πρὸς δ' ἔδρας, dans le vers précédent, est bonne, στατίζουσι signifiera ici : « elles se placent près ». Σιῆναι et Γστασθαι prennent souvent ce sens. Cf. Homère, Il. XVI, 2: Πάτροχλος δ' Άχιλῆι παρίστατο, « Patrocle s'approcha d'Achille. » — Επερσ(ε). Ce verbe se dit aussi du butin qu'on fait en saccageant une ville. Cf. Homère, Il. I, 425: 'Αλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξ ἐπράθομεν, τὰ δέδασται.

317. Έζευγμέναι est au moyen. L'accusatif φάρη, qui en dépend, n'a donc rien de particulier, et la traduction « ayant rattaché leurs robes » est très-exacte. — Τδαῖα, de Troie. Allusion au luxe de l'Asie.

349. Σέσηπεν dit plus que πέπηγεν, mot dont Eschyle s'est servi pour rendre la même idé., Chocph. vers 67. La trace du sang pourri est indéiébile.

310-322. "Ο; δ' έκεῖγον.... λαβών. Ειι-

ripide a visiblement repris et varié ce que l'Électre de Sophocle dit d'Égisthe (Él. 267 sqq.): "Όταν θρόνοις Αίγισθον έν-θακοῦντ' ίδω Τοῖσιν πατρώοις, εἰσίδω δ' ἐσθήματα Φοροῦντ' ἐκείνω ταὐτὰ, καὶ παρεστίους Σπένδοντα λοιδὰς ἐνθ' ἐκεῖνον ὥλεσεν. Il est intéressant de comparer dans leur ensemble les couplets correspondants des deux Électre.

321. Σκήπτρ' έν υξς, « le sceptre avec lequel, » est dit d'après l'analogie de è-σθήτα έν ή, κόσμος έν ώ, le sceptre faisant partie du costume. Cf. Eschyle, Prom. 424: Στρατὸς ὀξυπρώροισι βρέμων ἐναλχμαϊς.

325. Χέρσος, « stérile, inculte, » est ici l'équivalent poétique de ἄμοιρος, ex-, pers, orbus.

326. Μέθη δὲ βρεγθείς. Les poëtes latins disent : vino madens, irriguus, uvidus.

327. 'Ο χ) εινός. L'Électre de Sophocle appelle Égisthe ὁ χλεινός... νυμφίος, ν. 300. Dans notre passage il ne faut pas rapporter ὡς λέγουσιν à ὁ χλεινὸς : ce serait affaiblir l'ironie. Les mots « à ce qu'on

πέτροις τε λεύει μνημα λάϊνον πατρός καὶ τοῦτο τολμὰ τοὕπος εἰς ἡμᾶς λέγειν .
Ποῦ παῖς 'Ορέστης; ἀρά σοι τύμθῳ καλῶς 330 παρὼν ἀμύνει; Ταῦτ' ἀπὼν ὑθρίζεται.
'Αλλ', ὧ ξέν', ἱκετεύω σ', ἀπάγγειλον τάδε .
πολλοὶ δ' ἐπιστέλλουσιν, ἐρμηνεὺς δ' ἐγὼ, αἱ χεῖρες ἡ γλῶσσ' ἡ ταλαίπωρός τε φρὴν κάρα τ' ἐμὸν ξυρῆκες ὅ τ' ἐκείνου τεκών. 335 Λίσχρὸν γὰρ, εἰ πατὴρ μὲν ἐξεῖλεν Φρύγας, ὁ δ' ἄνδρ' ἕν' εἰς ῶν οὐ δυνήσεται κτανεῖν νέος περυκὼς κάξ ἀμείνονος πατρός.

### ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν δέδορχα τόνδε, σὸν λέγω πόσιν, λήξαντα μόχθου πρὸς δόμους ώρμημένον. 340 ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

"Εα · τίνας τούσδ' ἐν πύλαις ὁρῶ ξένους;
τίνος δ' ἕκατι τάσδ' ἐπ' ἀγραύλους πύλας
προσῆλθον; ἢ 'μοῦ δεόμενοι; γυναικί τοι
αἰσχρὸν μετ' ἀνδρῶν ἐστάναι νεανιῶν.

### HAEKTPA.

<sup>3</sup>Ω φίλτατ', εἰς ὕποπτα μὴ μόλης ἐμοί ·
τὸν ὄντα δ' εἴσει μῦθον · οιος γὰρ ξένοι 
ἤχουσ' 'Ορέστου πρός με χήρυχες λόγων.
'Αλλ', ὧ ξένοι, σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις.

NC. 343. La leçon η μου a été corrigée par L. Dindorf.

dit » portent sur le fait rapporté par Électre d'après les bruits qui en couraient.

328. Πέτροις τε λεύει μνήμα. Sophocle dit (Él., 277 sqq.) que les meurtriers d'Agamemnon ont fait de l'anniversaire de sa mort un jour de fète. On voit qu'Euripide a voulu renchérir sur son devancier.

320. Εἰς ἡμᾶς, sur nous, contre nous, c.-à-d. contre les enfants d'Agamemnon.

330. Σοὶ τύμβφ, construction homérique (καθ' δλον καὶ κατὰ μέρος). Voyez la note sur πκισὶν δλεθρον βιοτὰ προσάγεις, Méd., 991 sq. 333-335. Comparez avec cette peroraison pathétique ce que souhaite une autre héroïne d'Euripide, dans Hécube, v. 836 sqq. — Έρμηνεὺς δ' ἐγώ est une phrase parenthétique. — 'Ο τ' ἐκείνου τεκών, le père d'Oreste. Le participe τεκών est ici employé substantivement et gouverne un génitif. Cf. Eschyle, Perses, 245: Δεινά τοι λέγεις ἰόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι.

345. Είς ϋποπτα équivaut à είς ύποψίαν.

348. Tois elonuévois. Électre demande pardon de ce qu'a dit le Laboureur.

345

### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Τί φασίν; άνηρ ἔστι καὶ λεύσσει φάος;

### HAEKTPA.

Έστιν λόγω γοῦν φασί δ' οὐκ ἄπιστ' ἐμοί.

350

ΑΥΤΟΥΡΓΌΣ.

Ή καί τι πατρός σῶν τε μέμνηται κακῶν;

HAEKTPA.

Έν έλπίσιν ταῦτ' ἀσθενής φεύγων ἀνήρ.

ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Ήλθον δ' 'Ορέστου τίν' άγορεύοντες λόγον;

HAEKTPA.

Σχοπούς ἔπεμψε τούσδε τῶν ἐμῶν χαχῶν.

### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Οὐχοῦν τὰ μὲν λεύσσουσι, τὰ δὲ σύ που λέγεις.

355

HAEKTPA.

Ισασιν, οὐδὲν τῶνδ' ἔχουσιν ἐνδεές.

# ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Οὐχοῦν πάλαι χρῆν τοῖσδ' ἀνεπτύχθαι πύλας. Χωρεῖτ' ἐς οἴχους · ἀντὶ γὰρ χρηστῶν λόγων ξενίων χυρήσεθ', οἰ' ἐμὸς χεύθει δόμος. Αἴρεσθ', ὀπαδοὶ, τῶνδ' ἔσω τεύχη δόμων · καὶ μηδὲν ἀντείπητε, παρὰ φίλου φίλοι

360

NC. 349. Schæfer a rectifié la leçon dyjp ici et au vers 364.

350. Λόγω γοῦν, du moins à ce qu'ils disent. Λόγω, « en paroles », est le contraire de ἔργω, « en réalité ». Comme il peut y avoir dans cette manière de s'exprimer quelque chose de fâcheux pour les étrangers, Électre se hâte d'ajouter : « Mais ce qu'ils disent ne me semble pas indigne de foi. »

351. Construisez : πατρὸς (χαχῶν) σῶν τε χαχῶν.

352. Έν ἐλπίσιν ταῦτ(α), il espère nous venger. Ταῦτα se rélère à l'idée de vengeance, qui est implicitement contenue dans la question du Laboureur : μέμνηται κακῶν; Dans sou ensemble ce vers fait

allusion au proverbe grec : a Les exilés se repaissent d'espérances ». Cf. Phénic. 396 : Αἱ δ' ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας, ὡς λόγος. Voy. aussi Eschyle, Agam., 1668, οὰ Égisthe dit précisément à propos du retour d'Oreste, dont on le menace : Οἰδ' ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους.

360. 'Οπαδοί. Il faut entendre les serviteurs qui accompagnent les deux étrangers; le Laboureur n'en a point.—Τῶνδ(ε), étant immédiatement suivi d'ἔσω, doit être rapporté à δόμων. Aucun Grec n'aurait eu l'idée de construire τεύχη τῶνδε.

301. Kai unoèv avteinnte. Ces mots s'adressent à Oreste et à Pylade.

μολόντες ανδρός καὶ γάρ, εἰ πένης ἔφυν, ούτοι τόγ' ἤθος δυσγενὲς παρέξομαι.

ΟΡΕΣΤΙΙΣ.

Πρός θεῶν, ὅδ΄ ἀνὴρ δς συνεχχλέπτει γάμους τοὺς σοὺς, ᾿Ορέστην οὐ χαταισχύνειν θέλων;

365

НАЕКТРА.

Οὖτος χέχληται πόσις ἐμὸς τῆς ἀθλίας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

οὐχ ἔστ ἀχριβὲς οὐδὲν εἰς εὐανδρίαν ·

ἔχουσι γὰρ ταραγμὸν αἱ φύσεις βροτῶν.

Ἡδη γὰρ εἶδον ἄνδρα γενναίου πατρὸς

τὸ μηδὲν ὅντα, χρηστὰ δ' ἐχ χαχῶν τέχνα,

λιμόν τ' ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι,

γνώμην δὲ μεγάλην ἐν πένητι σώματι.

Πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαβῶν ὀρθῶς χρινεῖ;

πλούτῳ; πονηρῷ γ' ἄρα χρήσεται χριτῆ ·

ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ' ἔχει νόσον

πενία, διδάσχει δ' ἄνδρα τῆ χρεία χαχόν.

370

375

NC. 363. Δυσγενές, correction de Canter pour δυσμενές. — 370. Manuscrit: χρηστά τ'. La bonne leçon se trouve chez Orion, Anthologn. VIII, 7, et chez Stobée, Anthol. LXXXVII, 40, où les vers 367-370 sont cités. — 372. Seidler a rectifié la leçon γνώμην τε. — 373. Manuscrit: χρίνη.

364-365. Συνεκκλέπτει γάμους τοὺς σούς, de concert avec toi il élude furtivement l'hymen contracté avec toi. L'explication: α una nuptias tuas celat quales α sint », est erronée. Les mots suivants: 'Ορέστην οὐ καταισχύνειν θέλων, le prouvent assez. Κλέπτειν et ἐκκλέπτειν signifient quelquesois « écarter surtivement », et tel est le sens que ces verbes ont ici dans le composé συνεκκλέπτει.

367. 'Ακριβές, sous-ent. κριτήριον. Oreste dit qu'il n'y a point d'indice certain de la valeur d'un homme. — El;, par rapport à... Cf. v. 329.

370. Τὸ μηδὲν ὄντα, étant un homme de rien, un homme nul et sans valeur. Cf. *Iph. Aul.*, 945 : Έγὼ τὸ μηδὲν, Μενέλεως δ' ἐν ἀνδράσιν.

371. Λιμόν.... φρονήματι, et (j'ai vu)

la misère dans les sentiments d'un homme riche. Ce beau vers était peut-être présent au souvenir du poëte comique Alexis (ou Ménandre), dont Stobée, Anthol., XCIII, 1, cite ce fragment: Ψυχὴν ἔχειν δεῖ πλουσίαν τὰ δὲ χρήματα Ταῦτ' ἔστιν ὄψις, παραπέτασμα τοῦ βίου.

374. Κριτή. En prose, on aurait dit κριτηρίω.

375. "Η τοῖς ἔχουσι μηδέν, suppléez: ἀρετὴν ἐνεῖναι κρινεῖ; La tournure de ces phrases serait plus régulière, si après la première question: πλούτω; le poëte avait amené, comme seconde question, ἢ ἐνδεία; — Νόσον, un vice.

376. Διδάσχει... κακοι. Ne traduisez pas: « (la pauvreté) enseigne le mal ». Pour rendre cette idée, un Grec aurait dit διδάσχει κακά. Ici κακόν est adjectif

Άλλ' εἰς ὅπλ' ἔλθω; τίς ὅὲ πρὸς λόγχην βλεπων μάρτυς γένοιτ' αν όστις ἐστὶν άγαθός; Κράτιστον είχη ταῦτ' ἐᾶν ἀφειμένα. Ούτος γαρ άνηρ ούτ' έν Άργείοις μέγας 380 ούτ' αὖ δοχήσει δωμάτων ώγχωμένος, έν τοῖς δὲ πολλοῖς ὢν, ἄριστος εύρέθη. Ού μη ἀφρονήσεθ', οι κενῶν δοξασμάτων πλήρεις πλανᾶσθε, τη δ' όμιλία βροτούς χρινείτε καὶ τοῖς ἤθεσιν τοὺς εὐγενείς; Οί γαρ τοιοίδε καὶ πόλεις οἰκοῦσιν εὖ

NC. 378. Manuscrit : ἀγαθός. — 380. Manuscrit : ἀνήρ. — 382. Manuscrit : ἐν τοίς τε πολλοίς. On peut écrire, avec Fix et Kirchhoff, εν τοίς δε πολλοίς, correction qui se trouve déjà dans l'un des apographa; ou bien, d'après Nauck, έν τοῖσι πολλοζς. - 383. J'ai corrigé la leçon οὐ μὴ φρονήσεθ', qui donne un contre-sens, quoi qu'on en ait dit. Celle de Stobée, Anth. LXXXVI, 4 : οὐ μή φρονήσηθ', ne vaut pas mieux. - 386. Manuscrit: τοιούτοι. Stobée: τοιοίδε. - Ensuite καὶ πόλεις, pour τὰς πόλεις. est une correction indiquée par Cobet, Novæ Lectiones.

masculin, et διδάσχει χαχόν est dit d'après l'analogie de ποιεί χαχὸν: « la pauvreté enseigne à l'homme à être pervers ». Cf. Méd., 295 : Παϊδας περισσώς έκδιδάςχεσθαι σοφούς. On cite un vers tiré du Télèphe d'Euripide et passé en proverbe : Χρεία διδάσχει, κᾶν βραδύς τις ή, σορόν (Stobée, Anth., XXIX, 55, et Suidas, art. Χρεία). Ajoutez Soph., Εl., 13 : Κάξεθρεψάμην (σε).... πατρί τιμωρόν φόνου.

377-378. Euripide dit qu'on ne peut pas non plus juger de la valeur d'un homme sur le champ de bataille, parce que la confusion qui y règne ne permet pas de distinguer les braves. Citons les vers 840 sqq. des Suppliantes, lesquels sont le meilleur commentaire de notre passage: Κενοί γάρ οὐτοι τῶν τ' άχουόντων λόγοι Καὶ τοῦ λέγοντος, ὅστις ἐν μάχη βεδώς, Λόγχης Ιούσης πρόσθεν όμμάτων πυκνής, Σαρῶς ἀπήγγειλ' ὅστις έστιν άγαθός.

379. Κράτιστον.... ἀφειμένα, le plus sage est de ne pas chercher une règle dans ce qui est l'effet du hasard. S'il faut en croire Diogène Laërce (II, 33), ce vers (qui est attribué à l'Augé d'Euripide par ce compilateur d'anecdotes) excita l'indignation de Socrate. Diogène prétend que le philosophe se leva, et sortit du théâtre en disant qu'il était ridicule de courir après un esclave perdu et de renoncer à chercher la vertu. Je regrette que Socrate ait été si vif et si impatient dans cette occasion. En restant quelques minutes de plus, il aurait reconnu l'injustice de sa critique. Euripide engage les hommes à juger de la vertu de leurs semblables, non sur de vaines apparences, mais d'après leur conduite et leur vie tout entière. Voy. v. 384 sq. Mais ne prenons pas Socrate à partie : il n'est pas responsable de tous les mots que les faiseurs de biographies ont mis sur son compte.

381. Δοχήσει δωμάτων ώγχωμένος, « gentis nobilitate elatus, i. e. clarus. » [Fix.]

382. Έν τοῖς δὲ πολλοῖς ών. Les Grees ont l'habitude d'opposer οι πολλοί, le peuple, à of òliyor, les nobles-

383. Ού μη ἀφρονήσεθ' (synérèse usitée), ne cesserez-vous pas d'être insensés? Voy. la note sur οὐ μὴ παρ' ὅχλω τάδε γηρύσει; *Hipp.*, 213.

384-385. Τη όμιλία και τοις ήθεσιν, en vivant avec eux et en observant leur caractère.

38β. Οι τοιοίδε, c'est-à-dire : οι τη όμιλία καί τοις ήθεσιν εύγενείς κριθέντες, les hommes vraiment nobles.

385

καὶ διύμαθ' · αἱ δὲ σάρκες αἱ κεναὶ φρενῶν άγάλματ' άγορᾶς είσιν. Οὐδὲ γὰρ δόρυ μαλλον βραχίων σθεναρός ασθενούς μένει. έν τη φύσει δε τοῦτο κάν εὐψυχία. --390 Άλλ' ἄξιος γὰρ ὅ τε παρὼν ὅ τ' οὐ παρὼν Άγαμέμνονος παῖς, οὖπερ οΰνεχ' ήχομεν, δεξώμεθ' οίχων χαταλύσεις χωρείν χρεών, δμῶες, δόμων τῶνδ' ἐντός ώς ἐμοὶ πένης είη πρόθυμος πλουσίου μαλλον ξένος. 395 Αίνῶ μέν οὖν τοῦδ' ἀνδρὸς εἰσδοχὰς δόμων: έβουλόμην δ' αν, εί κασίγνητός με σός είς εὐτυγοῦντας ήγεν εὐτυχῶν δόμους. "Ισως δ' αν έλθοι. Λοξίου γάρ έμπεδοι χρησμοί, βροτῶν δὲ μαντικήν χαίρειν ἐῶ. 400 ΧΟΡΟΣ.

Νῦν ἢ πάροιθεν μᾶλλον, Ἡλέχτρα, χαρᾶ

NC. 388. Manuscrit : δορί. Stol.ée : δόρυ.

388-389. 'Αγάλματ' ἀγορᾶς, de belles images qu'admire la foule assemblée dans la place publique. On a rapproché de ce passage un fragment de l'Autolycus (Athénée, X, p. 413 C), dans lequel Euripide attaque vivement les athlètes, et où il dit d'eux (v. 40): Λαμπροὶ δ' ἐν ἤβη καὶ πόλεως ἀγάλματα Φοιτῶσι. Ajoutons le mot de Démosthèue appelant Eschine τὸν καλὸν ἀνδριάντα (Couronne, 129). — Δόρυ.... μένει, il attend de pied ferme la lance de l'ennemi. Cf. Homère, Iliade, V, 527: "Ως Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐὸ' ἐμέδοντο, et passim.

390. Il ne saut pas prétendre que le lieu commun qui se termine ici soit un hors-d'œuvre. Le poëte y expose une des vues principales de ce drame, celle-là même à laquelle il a donné un corps en créant le personnage du Laboureur. Voyez p. 567.

391-393. 'Αλλ' άξιος γάρ.... καταλύσεις, mais acceptons l'hospitalité dans cette maison : elle n'est pas indigne du prince à la fois présent et absent, du fils d'Agamemnon, pour lequel nous sommes venus. En grec on peut dire indifféremment ἡ κατάλυσις ἀξία ἐστὶν 'Ορέστου et 'Ορέστης άξιός ἐστι τῆς καταλύσεως. Voy. la note sur le vers 252. — 'Ο τς παρών ὅ τ' οὐ παρών. Ces mots sont à double entente. L'étranger semble dire qu'Oreste est en quelque sorte présent dans la personne de son représentant, quoiqu'en réalité il soit absent. Cependant le sens véritable de ces mots, c'est qu'Oreste est présent en réalité, quoiqu'il passe pour absent. La traduction de Matthiæ: α sive adsit, sive absit », n'est pas exacte. Elle ne scrait admissible que s'il y avait παρών τε κού παρών, sans article.

394-395. Ως έμοί.... ξένος, car pour ma part j'aime mieux (ἐμοὶ εἴη μᾶλλον, puissé-je avoir plutôt) un hôte pauvre et empressé qu'un hôte riche.

397-398. Ἐδουλόμην δ' ἄν, j'aimerais mieux. — Εἰ ἢγεν εἰς δόμους, s'ıl me conduisait, c.-à-d. s'il me recevait, dans sa maison.

401-402. Le vers permettait d'écrire νῦν μᾶλλον ἢ πάροιθεν. Mais l'ordre des mots préféré par le poëte fait mieux ressortir l'antithèse. — Χαρᾶ θερμαινόμεσθα καρδίαν, nous nous réchauffons le cœur par la joie. Barnes a déjà cité Homère, Od., VI, 455:

θερμαινόμεσθα καρδίαν· ἴσως γὰρ ἄν μόλις προδαίνουσὶ ἡ τύχη σταίη καλῶς. ΗΛΕΚΤΡΑ.

'Ω τλημον, ειδώς δωμάτων χρείαν σέθεν τί τούσδ' εδέξω μείζονας σαυτοῦ ξένους;

405

### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Τί δ'; εἴπερ εἰσὶν ώς δοχοῦσιν εὐγενεῖς, οὐχ ἔν τε μιχροῖς ἔν τε μή στέρξουσ' όμῶς;

### HAEKTPA.

Έπεί νυν εξήμαρτες εν σμιχροϊσιν ών, ελθ' ώς παλαιόν τροφόν εμοῦ φίλον πατρός ·

δς άμφὶ ποταμόν Τάναον, Άργείας ὅρους

τέμνοντα γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς,

ποίμναις όμαρτεῖ πόλεος ἐχδεδλημένος ·

χέλευε δ' αὐτὸν εἰς δόμους ἀριγμένον

ἐλθεῖν ξένων τ' εἰς δαῖτα πορσῦναί τινα.

Ἡσθήσεταί τοι χαὶ προσεύξεται θεοῖς,

ζῶντ' εἰσαχούσας παῖδ' δν ἐχσώζει ποτέ.

Οὐ γὰρ πατρώων ἐχ δόμων μητρὸς πάρα

λάδοιμεν ἄν τι πιχρὰ δ' ἀγγείλαιμεν ἄν,

εἰ ζῶντ' 'Ορέστην ἡ τάλαιν' αἴσθοιτ' ἔτι.

415

410

NC. 407. La leçon στέξουσ' ὅμως a été corrigée par Victorius et par Seidler. — 408. Manuscrit : ἐπεὶ νῦν. — 409. Manuscrit : ἐμὸν φίλου. La correction est due à Camper. — 412. Manuscrit : πόλεως. — 413. Scaliger a corrigé la leçon αὐτὸν τόνδ' εξς. — 418. Victorius a rectifié la leçon ἀγγείλαι μὲν ἄν.

Μάλα που σφίσι θυμός Αὶἐν ἐῦφροσύνζοιν ἐαίνετ χι.

407. Στέρξουσ(ι), ils seront contents. Cp. Hipp., 458 et 461. — Il faut avouer que le Laboureur marque des sentiments plus élevés, plus vraiment nobles que la fille des rois. Mais Électre est comme toutes les maîtresses de maison: sa grande préoccupation, c'est de se faire honneur en offrant à ses hôtes un repas convenable.

410. Ποταμόν Τάναον. A la fin de son deuxième livre, Pausanias, après avoir marqué l'endroit où les territoires d'Argos, de Sparte et de Tégée confinent eusemble, ajoute: Ποταμὸς δὲ καλούμενος

Τάναος (vulgate vicieuse: Τάνος), εξς γὰρ δὴ οὖτος ἐχ τοῦ Πάρνωνος χάτεισι, ρέων διὰ τῆς Άργείας ἐχδίδωσιν ἐς τὸν Θυρεάτην χόλπον.

413. Εἰς δόμους ἀφιγμένον, dès qu'il sera rentré. Cf. Hec., 967.

416. "Ον ἐχσώζει ποτέ. Le présent se trouve quelquesois rapproché de ποτέ. Cf. Med., 951: Κοσμον ὄν ποθ' "Ηλιος.... δίδωσιν ἐχγόνοισιν οίς.

448. Il txpà, une nouvelle amère pour nous, une nouvelle qu'elle nous serait payer cher. [Fix.] La tournure du vers suivant résute l'explication « une nouvelle douloureuse pour elle ».

# ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Αλλ' εἰ δοχεῖ σοι, τούσδ' ἀπαγγελῶ λόγους
γέροντι · χώρει δ' εἰς δόμους ὅσον τάχος
καὶ τἄνδον ἐξάρτυε. Πολλά τοι γυνὴ
χρήζουσ' ἄν εὕροι δαιτὶ προσφορήματα.
Έστιν δὲ δὴ τοσαῦτά γ' ἐν δόμοις ἔτι,
ὥσθ' ἕν γ' ἐπ' ἤμαρ τούσδε πληρῶσαι βορᾶς.
ἐν τοῖς τοιούτοις δ' ἡνίκ' ἄν γνώμης πέσω,
σχοπῶ τὰ χρήμαθ' ὡς ἔχει μέγα σθένος,
φίλοις τε δοῦναι σῶμά τ' εἰς νόσον πεσὸν
δαπάναισι σῶσαι · τῆς δ' ἐρ' ἡμέραν βορᾶς
εἰς μιχρὸν ἤχει · πᾶς γὰρ ἐμπλησθεὶς ἀνὴρ
ὁ πλούσιός τε χὼ πένης ἴσον φέρει.

### ΧΟΡΟΣ.

Κλειναὶ νᾶες, αι ποτ' ἔμβατε Τροίαν [Strophe 1.] τοις ἀμετρήτοις ἐρετμοις πέμπουσαι χορούς μετὰ Νηρήδων,

NC. 424. Ancienne vulgate: τοσαῦτα τὰν δόμοις. — 426. Manuscrit: γνώμη. Stobée, Anthol. XCI, 6: γνώμης. — 428: Manuscrit: ξένοις τε δοῦναι. Stobée, ..., et Plutarque, De aud. poētis, p. 33: φίλοις τε δοῦναι. Chez ce dernier, on lit aussi εἰς νόσους. — 429. Stobée: ἐφημέρου βορᾶς. — 434. Manuscrit: νηρηίδων.

423. Προσφορήματα. Ce mot, qui ne se lit qu'ici, est généralement pris pour un synonyme de προσφορά, « nourriture » (et non « plat » : car ce substantif répond au verbe moyen προσφέρεσθαι). J'aimerais mieux l'expliquer : « additions, assaisonnements ».

426. Le génitif γνώμης dépend grammaticalement des mots εν τοῖς τοιούτοις: α Quand je tombe sur de telles pensées. » Quant à la construction πίπτειν εν τινι, cp. Homère, Il. XIII, 205 : Πέπεν εν κονίησιν, et passim.

129-430. Τῆς.... ἢκει. α Ad quotidianum vero victum parvi refert. »

431. Le dialogue entre Électre et le Laboureur se compose de deux distiques (404-407), et de deux couplets, de douze vers chacun (108-431).

432. Κλειναὶ νᾶες. La magnificence du départ de la flotte grecque, tableau placé

au début de ce chœur, contraste avec le sujet de l'épode, le triste retour et la mort ignominieuse d'Agamemnon. — Αί ποτ' ξμβατε (pour ἐνέβητε) Τροίαν, qui jadis vous dirigiez vers Troie.

433. Άμετρήτοις équivaut ici à ἀναριθμήτοις.

434. Πέμπουσαι χορούς, « ducentes choreas ». Avec leurs rames innombrables, qui sont comme autant de pieds, les vaisseaux dansent sur les flots, et les flots, agités par le mouvement des rames, bondissent autour des vaisseaux, semblent s'associer à leur danse. Traduisez ces faits en langage poétique et mythologique, vous verrez les chœurs des Néréides accompagner la danse des vaisseaux. Sophocle dit (OEd. Col. 716): "A δ' εὐήρετμος ἔκπαγλ' ἀλία χεροὶ παραπτομένα πλάτα θρώσκει τῶν ἑκατομπόδων Νηρήδων ἀκόλουθος. Ailleurs Euripide lui-même fait conduire les

ϊν' ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς πρώραις χυανεμβόλοις είλισσόμενος, πορεύων τὸν τᾶς Θέτιδος χοῦφον ἄλμα ποδῶν ᾿Αχιλῆ σὺν ᾿Αγαμέμνονι Τρωΐας ἐπὶ Σιμουντίδας ἀχτάς.

435

440

# Νηρήδες δ' Εὐδοῖδας ἀχτὰς λιποῦσαι

[Antistrophe 4.]

NC. 436. Ancienne vulgate: χυανεμδόλοισιν. — 437. Manuscrit: εἰειλισόμενος. Cette leçon, qui met ce vers d'accord avec le vers antithétique (447), est remarquable parce qu'Aristophane, dans un morceau où il se moque du style lyrique d'Euripide, et où les vers 435 et 436 se trouvent insérés, écrit εἰειειειειειλίσσετε δαχτύλοις φάλαγγες (Gren. 4344). Cependant cette imitation comique du chant (χατὰ μίμησιν τῆς μελοποιίας, dit le scholiaste d'Aristophane) ne semble pas être de mise dans le texte d'une tragédie. Faut-il lire: Κοίν' εἰλισσόμενος? — 439. La leçon ἀχιλλῆ a été rectifiée par Heath. — 440. Manuscrit: τροίας. Seidler: Τρωίας ου Τρωίχας. — 442. Seidler a rectifié la leçon εὐδοίδας.

chœurs des dauphins par un navire qu'il appelle: Χοραγέ τῶν καλλιχόρων δελφίνων. (Hélène, 1454, passage cité par Seidler.)

435. Φίλαυλος. Les dauphins aiment la musique: tout le monde sait ce que les Grecs racontaient d'Arion. Ici, c'est la flûte du τριηραύλης (voy. la note sur Iph. Taur. 4125) qui attire les dauphins. — Έπαλλε est ici employé intransitivement: « il se balançait. »

438. Πορεύων, conduisant, escortant.

439. Κοῦφον ἄλμα ποδῶν, « léger au saut des pieds, » répond à l'homérique πόδας ωλύς.

440. Σὺν ᾿Αγαμέμνονι. Ces mots sont importants, parce qu'ils établissent jusqu'à un certain point l'unité de ce chœur. Achille, le guerrier le plus brillant de l'armée grecque, ne figure ici que pour mettre en lumière la gloire de celui qui commandait toute cette armée, et qui périt de la main d'une femme. Il est vrai que le poête s'arrêtera si longtemps sur Achille et sur le bouclier d'Achille qu'il nous fera perdre de vue le véritable sujet de ce morceau : l'accessoire s'étend aux dépens du principal.

442. Εὐβοίδας ἀπτὰς λιποῦσαι. Les

Néréides, qui viennent de la haute mer et peut-être de Lemnos, où était la forge de Vulcain, passent près de la côte nord-ouest de l'île d'Eubée pour se rendre dans la Thessalie.

442-451. Les Néréides viennent trouver Achille au fond des montagnes de la Thessalie, où le jeune héros est élevé par son père, et lui apportent les armes fabriquées pour lui par Vulcain. On voit qu'Euripide (sans doute d'après d'autres poètes) fait sortir aussi la première armure d'Achille des mains de l'ouvrier divin. **De plus, il** contredit ici la fable suivant laquelle Pélée cacha son fils dans l'île de Scyros pour le dérober à une mort précoce. Mais du temps d'Euripide ces faits étaient racontés de diverses manières, et la version qui domine aujourd'hui n'était pas encore généralement et exclusivement admise. Dans l'Iliade (XI, 765 sqq.) Ulysse et Phénix viennent trouver Achille dans la maison de son père : Pélée n'a nullement songé à cacher son fils, et il ne fait aucune difficulté de le laisser partir. (Cf. M. IX, 253 et 439; XVIII, 58.) D'après les Cypriaques (voy. l'extrait de Proclus) et la Petite Iliade (voy. schol. ad Il. XIX, 326) c'était au retour de l'expédition de Mysie

Ήραίστου χρυσέων ἀχμόνων μόχθους ἀσπιστὰς ἔφερον τευχέων, ἀνά τε Πήλιον ἀνά τε πρύμνας Ὁσσας ἱερὰς νάπας, Νυμραίας σχοπιὰς χοροστάσεις τ', ἔνθα πατὴρ ἱππότας τρέφεν Ἑλλάδι φῶς Θέτιδος εἰνάλιον γόνον, ταχύπορον πόδ' ἀπρείδαις.

445

450

'Ιλιόθεν δ' ἔχλυόν τινος ἐν λιμέσιν Ναυπλίοισι βεδῶτος

[Strophe 2.]

NC. 447. La conjecture Νυμφᾶν σχοπιάς (Seidler) est peu probable: l'adjectif Νυμφαίας n'a pas l'air d'une glose. Il faut plutôt croire que le vers correspondant, 437,
devrait avoir une syllabe de plus. — 448. Manuscrit: χόρας μάτευσ'. J'ai hasardé la
conjecture χοροστάσεις τ', afin de rendre ce passage intelligible. — 450. La leçon ἐνάλιον a été rectifiée par Seidler. — 452. Manuscrit: τινες.

qu'Achille aborda dans Scyros et épousa Déidamie. Welcker (Der epische Cyclus, I, p. 60 et II, p. 141) en conclut avec raison que dans ces poëmes il n'était pas non plus question du séjour du jeune Achille parmi les filles du roi Lycomède. Cette dernière fable a fourni, il est vrai, à Euripide le sujet de sa tragédie des Scyriennes. Mais ce n'est pas là une raison de croire que notre poëte n'ait pu suivre ici une autre fable : il ne s'est jamais piqué de faire de son théâtre un cours uniforme d'histoire fabuleuse. Les critiques qui, pour mettre Euripide d'accord avec lui-même et avec une fable très-répandue de nos jours, prétendent que toute cette strophe est gravement altérée, émettent donc une supposition gratuite. Du reste, on a beau faire une part très-large aux erreurs des copistes, le sens général de ces vers est clair et évident.

443-444. Ἡφαίστου χρυσέων ἀκμόνων μόχθους, les travaux des enclumes d'or de Vulcain. Ces travaux consistent dans une armure dont la pièce principale est un bouclier. Ceci est lyriquement exprimé par deux autres compléments de μόχθους: par l'épithète ἀσπιστάς, et par τευχέων, génitif qui marque le contenu, tandis que le

génitif ἀχμόνων marque la provenance.

— Χρυσέων. Il y a ici synérèse, et ce mot est de deux syllabes.

445-446. Πήλιον. C'est là que résidait Chiron, le sage Centaure chargé de l'éducation d'Achille, et qui, dans ce morceau, n'est rappelé qu'indirectement par la mention de cette montagne. — Πρύμνας.... νάπας, les vallons reculés.

447-448. Νυμφαίας σχοπιὰς χοροστάσεις τ', sur les cimes, speculæ, d'où les Nymphes regardent au loin, et dans les vallées où elles forment leurs danses. La forme χορόστασις est à χοροστασία ce que Ιππόστασις et βούστασις sont à Ιπποστασία et à βουστασία.

449. Ἱππότας. Homère dit ἱππηλάτα Πηλεύς, Il., VII, 425. — Τρέφεν Ἑλλάδι φῶς, il l'éleva (pour être un jour) la joie de la Grèce. Voy. la note sur le vers 376. Cp. d'ailleurs Iph. Aul., 4063, où Achille est appelé Θεσσαλία μέγα φῶς.

454. L'accusatif πόδ(α) dépend de l'adjectif ταχύπορον, comme, au vers 439, άλμα ποδών dépend de κουφον. — 'Ατρείδαις. Voilà encore un mot qui nous ramène au sujet principal de ce chœur. Voy. la note sur le vers 440.

453. Ναυπλίοισι. Strabon, VIII, p. 368:

τας σας, ώ Θέτιδος παι, χλεινᾶς ἀσπίδος ἐν χύχλω 455 τοιάδε σήματα δείματα φρικτά τετύγθαι. Περιδρόμω μέν ίτυος εδρα Περσέα λαιμοτόμαν ύπερ άλὸς ποτανοῖσι πεδί-460 λοισι φυάν Γοργόνος ίσχειν, Διὸς ἀγγέλω σὺν Έρμῷ, τῷ Μαίας ἀγροτῆρι κούρῳ.

Έν δὲ μέσω κατέλαμπε σάκει φαέθων [Antistrophe 2.] χύχλος ἀελίοιο 465 ίπποις αν πτεροέσσαις άστρων τ' αίθέριοι χοροί, Πλειάδες δάδες, Έχτορος δμμα τρόπαιον. Έπὶ δὲ χρυσοτύπω κράνει 470

NC. 456. On lisait δείματα | Φρύγια, ce qu'on expliquait : « objets de terreur pour les Phrygiens, » au lieu de s'avouer que ces mots n'offraient aucun sens. Nous avons adopté la correction de Nauck φρικτά. — 459. Λαιμοτόμαν, correction de Seidler pour λαιμότομον. - 469. Manuscrit: δμμασι τροπαίοις. Barnes: δμμασι τροπαίοι. J'ai écrit δμμα τροπαΐον ; our rétablir l'accord antistrophique. Les copistes ont changé ce qu'ils ne comprenaient pas. — 470. Manuscrit : χρυσεοτύπφ. Seidler : χρυσοτύπφ. Si l'on écrivait χρυσοτυπέι, l'accord antistrophique serait plus rigonreux.

"Η Ναυπλία τὸ τῶν Άργείων ναύσταθμον. Musgrave.

456. Δείματα φρικτά. Ces mots expliquent pourquoi Euripide s'éloigne tant d'Homère dans la description du bouclier d'Achille. Il veut y mettre des figures qui puissent essrayer l'ennemi, comme Hésiode a fait pour le Bouclier d'Hercule, Voy. les vers 161 sqq. de ce petit poëme : 'Εν δ' όφίων χεραλαί δεινών έσαν, ούτι φατειών, Δώδεχα, ταί φοβέεσχον έπι χθονί φυλ' άνθρώπων Οξτινες άντιβίην πόλεμον Διὸς υίὶ φέροιεν.

467. Περιδρόμω μέν ίτυος έδρα, sur le bord qui courait autour du bouclier. La périphrase truo; Edoa désigne ce bord circulaire (ἴτυς) comme l'endroit (ἔδρα) οù les figures se trouvaient placées. Hésiode, l. c. 314, dit simplement ἀμφὶ δ' ξτυν pour exprimer la même idée.

458-461. Construisez: ("Exhuov, v.452) Περσέα (sous-ent. ἀρθέντα ου πετόμενον) ύπερ άλος πεδίλοισι ποτανοίσ**ιν, Ισχειν** φυάν λαιμοτόμαν Γοργόνος. Le féminin λαιμοτόμαν, pour λαιμότομον, est une licence admise dans les morceaux lyri-

462. 'Αγροτῆρι. On sait que Mercure est le dieu des troupeaux et des bergers.

466. Aν, apocope pour ἀνά. 467-468. Άστρων.... Υάδες. Dans l'/liade, XVIII, 485. Vulcain figure sur le

bouclier d'Achille : Έν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τάτ' οὐρανὸς έστεφάνωται, Πλη**ϊάδας 6'** 'Γάδας τε....

468. Έχτορος δμμα τροπαίον, vue qui fait suir Hector. Cf. v. 671 : 'A Zev ... τρόπαι' έχθεων έμων: — Quant à διεμα dans le sens de öραμα ou δψις, cf. Suphocle, Ajax, 1004: 'Ω δυσθέατον δμμα,

Σφιγγες όνυξιν ἀοίδιμον άγραν φέρουσαι. Περιπλεύρω δὲ κύτει πυρπνόος ἔσπευδε δρόμω λέαινα χαλαῖς Πειρηναῖον ὁρῶσα πῶλον.

475

Έν δὲ δόρει φονίω τετραθάμονες ἵπποι ἔπαλλον, [Fpode.] κελαινὰ δ' ἀμφὶ νῶθ' ἵετο κόνις.

Τοιῶνδ' ἄνακτα δοριπόνων ἔκανεν ἀνδρῶν, Τυνδαρὶ, σὰ λέχεα, κακόφρων κόρα. Τοιγάρ σέ ποτ' οὐρανίδαι πέμψουσιν θανάτοις ἢ μὰν ἔτ' ἔτι φόνιον ὑπὸ δέραν ὄψομαι αἶμα χυθὲν σιδάρω.

485

430

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Ποῦ ποῦ νεᾶνις πότνι' ἐμὴ δέσποινά τε,

NC. 475. Bothe a substitué ὁρῶσα à θορῶσα. — 476. La leçon δορί a été rectifiée par Hermann. Hartung : ἄορι δ' ἐν φονίφ. — 481-482. Manuscrit : τυνδαρὶ; ἀλέχεα. Seidler a reconnu qu'il faut lire : Τυνδαρὶ, σὰ λέχεα. Mais il n'aurait pas dù changer ἔκανεν en ἔκανε; et traduire σὰ λέχεα « tuum maritum ». Les mots λέχος, λέκτρον, εὐνή peuvent s'appliquer par métonymie à la femme; mais ils ne désignent jamais l'homme. — Dindorf a rectifié la leçon κούρα. — 483. Θανάτοις ἡ μάν, correction de Nauck pour θανάτοισι κάν. — 485 : Manuscrit : ἔτι ἔτι. — 486. Manuscrit : ὄψομ' αίμα.

et Électre, 903: Έμπαίει τι μοι Ψυχή σύνηθες διμια.

471-472. ἀοίδιμον ἄγραν, « prædam « cantu comparatam. » [Musgrave.] Le Sphinx chautait ses énigmes. Sophocle l'appelle σχληρά ἀοιδός, ποιχιλωδός et ραψωδός (OEd. Roi, 36, 430, 391).

472-475. Περιπλεύρφ.... πῶλον. Sur la cuirasse d'Achille on voyait la Chimère suir à l'aspect de Pégase, monté par Bellérophon. — Περιπλεύρφ κύτει, littéralement : « sur l'enveloppe qui serrait ses slancs ». — Πυρπνόος λέαινα Homère, Il. VI, 181, donne de la Chimère cette description : Πρόσθε λέων, ὅπιθεν δὲ δράκων, μέσοη δὲ χίμαιρα, Δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. —

Πειρηναίον πῶλον. Pégase, le cheval des sources (son nom l'indique), sit jaillir, en frappant la terre de son pied, la source de Pirène près de Corinthe, comme celle d'Hippocrène sur l'Hélicon.

476. Έν δὲ δόρει, et sur le bois de sa lance. — Ἐπαλλον est intransitif, comme ἔπαλλε au vers 435.

478. Τοιῶνδ(ε).... Par cette transition, nous sommes ramenés au vrai sujet de ce chœur. Voy. les notes sur les vers 440 et 451.

481. Σὰ λέχεα, ton lit criminel, ton adultère.

485. Έτ' ἔτι φόνιον.... Cf. Eschyle, Agam. 1120 : Έτι σὲ χρὴ στιρομέναν φίλων τύμμα τύμματι τῖσαι.

Άγαμέμνονος παῖς, ὅν ποτ' ἐξέθρεψ' ἐγώ; ώς πρόσδασιν τῶνδ' ὀρθίαν οἴχων ἔχει ρυσῷ γέροντι τῷδε προσδῆναι ποδί. 490 "Ομως δε πρός γε τούς φίλους εξελχτέον διπλην ἄχανθαν καὶ παλίρροπον γόνυ. —  $^3\Omega$  θύγατερ, ἄρτι γάρ σε πρὸς δόμοις όρ $\widetilde{\mathbf{\omega}}$ , ήχω φέρων σοι τῶν ἐμῶν βοσχημάτων ποίμνης νεογνόν θρέμμ' ύποσπάσας τόδε 495 πελάνους τε τευχέων τ' έξελων τυρεύματα, παλαιόν τε θησαύρισμα Διονύσου τόδε όσμη κατήρες, μικρόν, άλλ' έπεισδαλείν ήδύ σχύφον τοῦδ' ἀσθενεστέρω ποτῷ. Ίτω φέρων τις τοῖς ξένοις τάδ' εἰς δόμους. **50û** έγω δε τρύχει τῷδ' ἐμῶν πέπλων κόρας δαχρύοισι τέγξας έξομόρξασθαι θέλω.

#### HAEKTPA.

# Τί δ', ὧ γεραιὲ, διάδροχον τόδ' ὄμμ' ἔχεις;

NC. 488. Manuscrit: ἡν ποτ'. Pierson: ὅν ποτ', d'après les vers 409 et 506. On dit que cette correction est inutile, parce que le même homme peut avoir élevé Agamemnon et Électre. On oublie que chez les Grecs les femmes étaient toujours élevées par des femmes : elles ont leur τρεφός (mot qu'on traduit improprement par « nourrice »), comme les hommes ont leur παιδαγωγός. — 480. Peut-être προσδάσιν τήνδ', conjecture de Musgrave. — 490. Hartung: προσστείχειν pour προσδήναι, leçon qui pourrait être une glose tirée de πρόσδασιν. — 491. Manuscrit: ἐξελεκτέον. — 496. Nous avons adopté πελάνους, conjecture de Jacobs pour στεφάνους. Les couronnes (à l'usage des convives) scraient singulièrement placées entre l'agneau et le fromage; et il était inutile d'apporter ce qu'à la campagne les plus pauvres pouvaient se procurer partout. — 497. Scaliger voulait πολιὸν pour παλαιόν. On peut aussi penser à γέρον. Cependant la leçon peut se défendre. — 498. Κατήρες est suspect. — 490. Τοῦδ', correction de Reiske pour τῷδ'.

489. Avant ω;, qui n'est pas exclamatif, mais qui veut dire: « car», suppléez: « Je l'appelle d'en bas ». — Le sujet de ξχει est Électre.

490. Γέροντι τῷδε, pour ce vicillard, c'est-à-dire : pour moi.

491. Έξελατέον, il faut trainer jusqu'au bout.

492. Διπ) ην, pliće, courbée (par l'age). On cite Virgile, Én. XI, 645 : « Dupli-catque virum (hasta) transfixa dolore. » Ajoutez Ovide, Metam. VI, 293 : « Dupli-plicataque vulnere cæco est. »

493. <sup>7</sup>Ω θύγατερ.... Après avoir péniblement gravi l'élévation sur laquelle se trouve la maison du Laboureur (c'est-à-dire : après avoir monté les marches qui séparent la scène de l'orchestre), le vieillard aperçoit Électre et lui adresse ces paroles.

497. Il paraît que la diphthongue de παλαιόν s'abrége ici devant la voyelle qui la suit. La même abréviation a quelquesois lieu dans δείλαιος et γεραιός (γεραός).

498. 'Οσμή κατήρες, « odore instruc-« tum. » [Markland.] Toutefois la leçon semble douteuse. μῶν τἀμὰ διὰ χρόνου σ' ἀνέμνησαν κακά;
ἢ τὰς 'Ορέστου τλήμονας φυγὰς στένεις
καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν, ὅν ποτ' ἐν χεροῖν ἔχων
ἀνόνητ' ἔθρεψάς σοί τε καὶ τοῖς σοῖς φίλοις;

505

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

'Ανόνηθ' · όμως δ' οὖν τοῦτό γ' οὐχ ἡνεσχόμην. Ήλθον γάρ αὐτοῦ πρὸς τάφον πάρεργ' όδοῦ, . καὶ προσπεσών ἔκλαυσ' ἐρημίας τυχών, 510 σπονδάς τε, λύσας ἀσχὸν δν φέρω ξένοις, έσπεισα, τύμδω δ' άμφέθηκα μυρσίνας. Πυρᾶς δ' ἐπ αὐτῆς οἶν μελάγχιμον πόκω σφάγιον έσειδον αξμά τ' οὐ πάλαι χυθέν ξανθής τε χαίτης βοστρύχους κεκαρμένους. 515 Κάθαύμασ', ὧ παῖ, τίς ποτ' ἀνθρώπων ἔτλη πρός τύμδον έλθεῖν οὐ γὰρ Άργείων γέ τις. άλλ' ήλθ' ίσως που σός χασίγνητος λάθρα, μολών δ' έθαύμας' άθλιον τύμδον πατρός. Σχέψαι δὲ χαίτην προστιθεῖσα σῆ χόμη, **520** 

NC. 504. Probablement: ἀνέμνησεν. [Dobree.] — 508. Manuscrit: ἀνόνητ'. — Όμως δ' οὖν, rectification d'Elmsley pour ὅμως γοῦν. — Ensuite le sens demande οὖχ ἀνέστενον ου quelque expression analogue.—513. La leçon δίν a été rectifiée par Schæfer.

501. Μῶν... κακά; (en me revoyant) après un long intervalle, mon infortune a-t-elle renouvelé ta douleur? Άναμνῆσαί τινα δακρύων α rappeler les larmes à quelqu'un » répond à μνήσασθαι δακρύων, α se souvenir des larmes », c.-à-d. verser « des larmes ». Cp. les locutions homériques μνήσασθαι ἀλκῆς, κοίτου, ὕπνου.

508. Όμω; δ'οῦν τοῦτό γ' οὐκ ἡνεσχόμην. Seidler explique: « Verum ab hoc
« mihi non potui temperare, scil. ne sepul« crum Agamemnonis adirem et honora« rem. Spectat enim ad proxime sequentia. »
Ce sens est inconciliable avec la conjonction ὅμως, verum. Le vieillard disait évidemment: « Cependant ce n'est pas là ce
que je déplorais », et τοῦτο se rapporte,
comme d'ordinaire, à ce qui précède. Le
verbe ἡνεσχόμην est donc altéré.

509. Ἡλθον.... πάρεργ' όδοῦ, « j'y suis ellé en accessoire de mon chemin, c'est-à-

dire: en passant », est une phrase construite comme ηλθον δδόν.

519. 'Εθαύμασ(ε), il honora. Voy. la note sur le vers 81.— 'Αθλιον τύμδον, le tombeau malheureux, négligé, privé d'honneur. La conjecture 29λίου (Lenting) semble inutile.

la présence d'Oreste aux mêmes indices qui agissent sur l'esprit d'Électre dans les Choéphores d'Eschyle, v. 166 sqq. Mais il est évident qu'Euripide n'a prêté ces réflexions à l'un de ses personnages que pour les faire réfuter par un autre personnage. Son intention était de critiquer une scène d'Eschyle, que les Athéniens n'avaient pas encore oubliée. Que cette scène fût alors présente à tous les souvenirs, c'est ce qu'on voit par l'allusion qu'Aristophane y fait dans la Parabase des Nuces (v. 534-536) : allusion qui n'est pas, comme on a prétendu, une critique, mais, tout au sontraire,

εὶ γρῶμα ταὐτὸ χουρίμης ἔσται τριχός· φιλεῖ γὰρ, αἶμα ταὐτὸν οἶς ἄν ἢ πατρὸς, τὰ πόλλ' ὅμοια σώματος πεφυχέναι.

### НАЕКТРА.

Οὐκ ἄξι' ἀνδρὸς, ὧ γέρον, σοφοῦ λέγεις, εἰ κρυπτὸν εἰς γῆν τήνδ' ἄν Αἰγίσθου φόβῳ δοκεῖς ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν εὐθαρσῆ μολεῖν. "Επειτα χαίτης πῶς συνοίσεται πλόκος, ὁ μὲν παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφεὶς, ὁ δὲ κτενισμοῖς θῆλυς; ἀλλ' ἀμήχανον. Πολλοῖς δ' ἄν εὕροις βοστρύχους ὁμοπτέρους καὶ μὴ γεγῶσιν αἵματος ταὐτοῦ, γέρον.

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Σὺ δ' εἰς ἴχνος βἄσ' ἀρδύλης σκέψαι βάσιν, εἰ σύμμετρος σῷ ποδὶ γενήσεται, τέχνον.

### НАЕКТРА.

Πῶς δ' ἄν γένοιτ' ᾶν ἐν χραταιλέω πέδω

NC. 521. Scaliger a corrigé la leçon χρώματ' αὐτῆς. — 525. Nauck propose: εἰς τήνδ' αἶαν.

unhommage rendu au génie du grand poëte tragique. On peut donc croire que l'Orestie d'Eschyle avait été reprise vers cette époque. — Σκέψαι.... κόμχ. Cp. Eschyle, Choéph. 239: Σκέψαι τομῆ προσθεῖσα βόστρυχον τριχός. Il est vrai que la ressemblance est tout extérieure. Chez Eschyle Oreste, qui prononce ce vers, engage sa sœur à s'assurer que c'est bien lui qui a déposé la boucle sur le tombeau.

521. Κουρίμης τριχός équivaut à τριχός κεκαρμένης, τετμημένης. Eschyle, ib. 480, dit χαίτην κουρίμην.

523. Τὰ πολλὰ σώματος, « multa in « corpore. »

526. Εὐθαρσῆ, lui qui est plein de courage. « Électre dit qu'Oreste a trop de cœur pour cacher son retour dans sa patrie par crainte d'un Égisthe. Or, cette timidité qui l'indigne, Euripide l'a précisément attribuée à Oreste, qui, chez lui, ne visite que de nuit le tombeau de son père, ne se fait pas connaître, même à sa sœur, et a bien soin de se tenir, en cas de besoin, à portée

de la frontière. En se faisant ainsi, sans doute involont-irement, son procès, Euripide a comme pris soin de venger Eschyle.»
[Patin.]

b28. Le génitif ἀνδρὸς εὐγενοῦς ne dépend pas de παλαίστραις (opinion de Matthiæ), mais de ὁ μὲν (sous-ent. πλό-κος), de même qu'au vers suivant l'adjectif ὑῆλυς se rapporte à ὁ δέ. Il n'en est pas moins vrai que l'épithète εὐγενοῦς « bien né » indique que les exercices de la palestre conviennent à une éducation libérale.

530. 'Ομοπτέρους, semblables. Allusion au vers d'Eschyle, ib. 474 : Καὶ μὴν ὅδ' (ὁ βόστρυχος) ἐστὶ κάρτ' ἰδεῖν ὁμόπτερος.

532-533. Électre dit dans les Choéphores, v. 200: Πτέρναι τενοντων θ' ὑπογραφαί μετρούμεναι Ές ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς στίδοι;

534. Πῶς δ' ἄν γένοιτ' ἄν. En répétant la particule ἄν, Electre insiste sur l'impossibilité d'une telle ressemblance. — L'udjectif χοαταίλεως, « rocailleux, » a été em-

525

530

γαίας ποδών ἔχμαχτρον; Εἰ δ' ἔστιν τόδε, δυοῖν ἀδελφοῖν ποὺς ἄν οὐ γένοιτ' ἴσος ἀνδρός τε καὶ γυναικός, ἀλλ' ἄρσην κρατεῖ.

535

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Οὐ οὰ ἔστιν, εἰ παρῆν κασίγνητος μολών, κερκίδος ὅτῷ γνοίης ἄν ἐξύφασμα σῆς, ἐν ῷ ποτ' αὐτὸν ἐξέκλεψα μὴ θανεῖν;

540

#### HAEKTPA.

Οὐχ οἶσθ', 'Ορέστης ἡνίχ' ἐχπίπτει χθονὸς, νέαν μ' ἔτ' οὖσαν; Εἰ δὲ κάχρεχον πέπλους, πῶς ἄν, τότ' ὢν παῖς, ταὐτὰ νῦν ἔχοι φάρη, εἰ μὴ ξυναύξοινθ' οἱ πέπλοι τῷ σώματι; λλλ' ἤ τἰς αὐτοῦ τάφον ἐποιχτείρας ξένος ἐχείρατ', ἢ 'χ τῆσδε σχοποὺς λαθὼν χθονός.

545

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Οί δὲ ξένοι ποῦ; βούλομαι γὰρ εἰσιδών αὐτοὺς ἐρέσθαι σοῦ κασιγνήτου πέρι.

### НАЕКТРА.

Οίδ' ἐχ δόμων βαίνουσι λαιψηρῷ ποδί.

NC. 536. Manuscrit: οὐδένοιτ' ἰσος. — 537. Vulgate: ἄρσην. — 538. Manuscrit: εἰ δ' ἐστιν, avec la variante οὐχ ἔστιν, laquelle est devenue la vulgate. J'ai écrit οὐ δ' ἔστιν. — Εἰ παρῆν, excellente correction de Canter pour εἰ χαὶ γῆν. D'autres conservent cette leçon, en substituant, avec Musgrave, μόλοι à μολών. — 548. Manuscrit: νῦν ταῦτ' ἄν ἔχη, avec la variante ἔχοι. La correction est due à Barnes et à Dindorf. Nauck: νῦν τὰ τότ' ἄν ἔχοι. — 546. Manuscrit: ἢ τῆσδε σχοποὺς λαδών χθονός. Nous avons adopté la conjecture de Pierson: ἢ 'χ τῆσδε, sans laquelle il est difficile de ne pas construire σχοποὺς χθονὸς τῆσδε. Ensuite λαθών est dû à Victorius. Seidler σχότος λαδών.

ployé par Eschyle, Agun. 666 : Πρὸς χραταίλεων χθόνα.

538-539. Construisez : Οὐ δ' ἔστιν ἐξύρασμα κερκίδος σῆς ὅτω γνοίης ἀν (αὐτόν); et non, comme on fait généralement: οὐ δ' έστιν ὅτω γνοίης ἀν ἐξύφασμα. Le vieillard dit: α Mais n'y a-t-il donc pas un tissu de ta main (de ta navette, κερκίδος) auquel tu pusses reconnaître ton frère s'il était présent? »

540. Έν ψ ... θανείν. Ce détail est ajouté par Enripide. Chez Eschyle (v. 231)

Oreste se sait reconnaître en disant: Ἰδοὺ δ' ϋρασμα τοῦτο σῆς ἔργον χερὸς, Σπάθης τε πληγὰς ἔσιδε, θήρειον γραφήν. On est donc libre de supposer qu'Electre envoya ce tissu à son frère longtemps après la mort d'Agamemnon.

545-546. Αὐτοῦ τάφον, le tombeau d'Agamemnon. — Les sujets des deux phrases sont ἢ τις ξένος et ἢ (τις ἐ)κ τῆσδε χθονός, α soit un étranger, soit un homme du pajs. » — Σκοπούς. Il a été question des espions d'Égisthe au veis 97.

Άλλ' εὐγενεῖς μέν, ἐν δὲ χιδδήλω τόδε. πολλοί γάρ όντες εύγενεῖς είσιν χαχοί. "Ομως δὲ χαίρειν τοὺς ξένους προσεννέπω.

550

Χαῖρ', ὧ γεραιέ. Τοῦ ποτ', 'Ηλέχτρα, τόδε παλαιόν άνδρός λείψανον φίλων χυρεί;

### HAEKTPA.

Ούτος τὸν ἀμὸν πατέρ' ἔθρεψεν, ὧ ξένε.

555

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί φής; δδ' δς σὸν ἐξέχλεψε σύγγονον; HAEKTPA.

"Oδ' ἔσθ' ὁ σώσας χεῖνον, εἴπερ ἔστ' ἔτι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

**Εα**.

τί μ' εἰσδέδορχεν ώσπερ ἀργύρου σχοπῶν λαμπρόν χαρακτήρ'; ή προσεικάζει μέ τω; HAEKTPA.

"Ισως 'Ορέστου σ' ήλιχ' ήδειαι βλέπων.

**560** 

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φίλου γε φωτός. Τί δε χυχλεῖ πέριξ πόδα; HAEKTPA.

Καὐτὴ τόδ' εἰσορῶσα θαυμάζω, ξένε.

NC. 556. Pierson a substitué εξέχλεψεν à εξέθρεψε, erreur causée par le mot ετρεψεν dans le vers précédent.

550-554. Eugeveit, liberales, sucie liberali. Le vieillard partage évidemment les vues exposées par Oreste, vers 367 sqq., c'e-t-à-dire : les vues d'Euripide.

558-554. Construisez : Τοῦ πότε φίλων χυρεί τόδε παλαιόν άνδρός λείψανον, ά quel ami appartient donc ce vieux débris d'homme? En style noble on aurait dit dyδρός είδωλον (Sophocle, OEd. Col. 110) au lieu de άνδρὸς λείψανον.

b57. Είπερ ἔστ' ἔτι. On croit généralement que ces mots se rapportent à Oreste. Mais il me semble dissicile qu'Electre, qui vient de recevoir un message d'Oreste, se prenne à douter de la vie de son frère. Remarquons que le verbe Est (1) revient deux fois dans ce vers. Après avoir dit δο' έστι, Electre se demande si l'on peut dire d'un vieillard cassé, d'un débris d'homme (v. 554) qu'il est, et elle ajoute: είπερ έστ' έτι.

358-559. Άργύρου σχοπῶν λαμπρὸν χαρακτήρ(α); Cf. Lucien, Hermotimus, 68 : Κατά τούς άργυρογνώμονας διαγιγνώσκειν α τε δόκιμα καὶ ἀκίδδηλα, καὶ ά παρακεκομμένα. — 'H, an, et non n. Yoy, la note sur Iph. Taur., 1042.

661. Τί δὲ χυχλεῖ πέριξ πόδα; pourquoi fait-il tourner ses pas (pourquoi tournet-il) autour de moi?

<sup>τ</sup>Ω πότνι', εύχου, θύγατερ 'Ηλέχτρα, θεοῖς ΗΛΕΚΤΡΑ.

Τί τῶν ἀπόντων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι;

ΠΡΕΣΒΥΣ.

λαβεῖν φίλον θησαυρόν, δν φαίνει θεός.

565

нлектра.

'Ιδού καλῶ θεούς. Ἡ τί δη λέγεις, γέρον;

Βλέψον νυν εἰς τόνδ', ὧ τέχνον, τὸν φίλτατον.

НАЕКТРА.

Πάλαι δέδοικα, μή σύ γ' οὐκέτ' εὖ φρονῆς.
ΠΡΕΣΒΥΣ.

Οὐχ εὖ φρονῶ 'γὼ σὸν κασίγνητον βλέπων;

Πῶς εἶπας, ὧ γεραί', ἀνέλπιστον λόγον;

570

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Όρᾶν 'Ορέστην τόνδε τὸν Άγαμέμνονος.

HAEKTPA.

Ποῖον χαρακτῆρ' εἰσιδών ῷ πείσομαι; ΠΡΕΣΒΥΣ.

Οὐλὴν παρ' ὀφρύν, ἥν ποτ' ἐν πατρὸς δόμοις νεβρὸν διώχων σοῦ μεθ' ἡμάχθη πεσών.

NC. 567. Manuscrit: νῦν. — 566. Le point d'interrogation que Nauck met après θεού; est inconciliable avec ίδού. — 571. Ancienne vulgate: ὁρῶν.

564. Τίτῶν ἀπόντων.... πέρι; au sujet de quelle chose que je n'aie pas ou de quelle chose que j'aie (veux-tu que j'adresse des prières aux dieux)? Par les choses qu'elle n'a pas, Électre entend le retour de son frère. Όντων n'équivant pas tout à fait à παρόντων: la traduction « des choses présentes » est donc inexacte.

565. Le vieillard dit : « Demande aux dieux qu'ilste donnent en esset (lassiv, de recevoir en esset) le cher trésor qu'ils te montrent ». Seidler sait observer avec justesse que le vieux serviteur ne sait pas en-

core s'il doit en croire ses yeux, s'il n'est pas le jouet d'une illusion.

566. 780ú. voilà. Cf. Or. 144 et 145.

570. Πῶς εἶπας.... ἀνέλπιστον λόγον; Comment entends-tu une parole si imprévue? Cf. Soph. Aj. 270: Πῶς τοῦτ' ἔλεξας; en quel sens as-tu dit cela?

571. Avant όρᾶν suppléez εἶπον, renfermé dans εἶπας, vers 570.

573-574. Homère a fourni à Euripide ce moyen de reconnaissance. Dans l'Odyssée, XIX, 392 sqq., Euryclée reconnaît Ulysse à une vieille cicatrice. [Portus.]

### нлектра.

Πῶς φής; Όρῶ μὲν πτώματος τεχμήριον.

575

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Επειτα μέλλεις προσπίτνειν τοῖς φιλτάτοις:

НЛЕКТРА.

Άλλ' οὐχέτ', ὧ γεραιέ· συμβόλοισι γὰρ τοῖς σοῖς πέπεισμαι θυμόν. ဪ χρόνῳ φανεὶς, ἔχω σ' ἀέλπτως,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάξ ἐμοῦ γ' ἔχει χρόνω.

наектра.

ουδέποτε δόξασ'.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδ' ἐγὼ γὰρ ἤλπισα.

580

НЛЕКТРА.

Έχεῖνος εἶ σύ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σύμμαχός γέ σοι μόνος, γν ἀνσπάσωμαί γ' δν μετέρχομαι βόλον. Πέποιθα δ' ἢ χρὴ μηχέθ' ἡγεῖσθαι θεοὺς. εἰ τάδιχ' ἔσται τῆς δίχης ὑπέρτερα.

χορος.

Έμολες ἔμολες, ὧ χρόνιος άμέρα, κατέλαμψας, ἔδειξας ἐμφανῆ πόλει πυρσόν, ὃς παλαιᾳ φυγᾳ πατρίων ἀπὸ δωμάτων τάλας

585

NC. 580. La leçon οὐδέποτ' ἐδόξασ' a été corrigée par Musgrave. — 582. Manuscrit : ἢν δ' ἀσπάσωμαί γ'. Victorius : ἢν δ' ἐκσπάσωμαί γ'. Musgrave a supprimé δ'. Nauck propose : νῦν δὲ σπασαίμην γ'. Il fallait écrire ἢν ἀνσπάσωμαί γ'. — 583-584. Ces deux vers, qu'on attribuait à Électre, ont été rendus à Oreste par Musgrave. — 588. Nauck a rectifié la leçon πατρώων.

575. Μέλλε:ς προσπίτνειν signifie ici: tu hésites à embrasser.»

582. Άνσπάσωμαι, syncope pour ἀνάσπάσωμαι. — Βόλον, retis juctum, le coup de filet.

587. Hupoiv. Ce mot signifie: un feu, signal de la cliute des tyrans et de l'affranchissement de la cité. Eschyle dit, en

parlant de l'avénement d'Oreste, Choéph.

863: Πῦρ καὶ φῶς ἐπ' ἐλευθερία δαίων.

Mais Euripide se sert ici de πυρσός par métaphore: le signal lumineux qui annonce des jours meilleurs, n'est autre qu'Oreste lui-même, ce prince qui errait depuis longtemps dans l'exil, ὅς παλαιᾶ ςυγα.... ἀλαίνων ἔβα.

590

άλαίνων έδα.

Θεὸς αὖ θεὸς άμετέραν τις ἄγει νίχαν. ¾ φίλα, ἄνεχε χέρας, ἄνεχε λόγον, ἵει λι

άνεχε χέρας, άνεχε λόγον, ίει λιτάς λιτάς εἰς θεοὺς, τύχα σοι τύχα

κασίγνητον έμβατεύσαι πόλιν.

595

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εἶεν· φίλας μὲν ἡδονὰς ἀσπασμάτων ἔχω, χρόνω δὲ καὖθις αὐτὰ δώσομεν. Σὺ δ᾽, ὧ γεραιὲ, καίριος γὰρ ἤλυθες, λέξον, τί δρῶν ἄν φονέα τισαίμην πατρὸς μητέρα τε τὴν κοινωνὸν ἀνοσίων γάμων; Ἐστιν τί μοι κατ᾽ Ἄργος εὐμενὲς φίλων; ἢ πάντ᾽ ἀνεσκευάσμεθ᾽, ὥσπερ αἱ τύχαι; Τῷ συγγένωμαι; νύχιος ἢ καθ᾽ ἡμέραν; Ποίαν ὁδὸν τραπώμεθ᾽ εἰς ἐχθροὺς ἐμούς;

600

NC. 589. Manuscrits: ἔδασε. Reiske: ἔδα. Σὲ (θεός). Matthiæ a retranché σε, lettres qui proviennent sans doute de la répétition de la première syllabe de θεός. — 592-593. Manuscrit: ἵει λιτὰς εἰς τοὺς θεούς: τύχα σοὶ τύχα. Matthiæ a répété le mot λιτάς, Victorius a supprimé τούς, Tyrwhitt a écrit τύχα σοι τύχα, en mettant une virgule avant ces mots. — 600. Τὴν avant χοινωνόν a été ajouté par Canter.

590. Aὖ dépend de ἄγει. « Il amène de « nouveau, il ramène. »

592. Ανέχε λόγον est amené par ανέχε χέρας. « Dirige vers le ciel tes mains, tes « discours. »

593. Τύχα équivaut à ἀγαθη τύχη. « Deos precare, ut bonis avibus frater tibi ter-« ram patriam ingrediatur. » [Musgrave.]

597. Καὶ) αὐθες αὐτὰ δώσομεν, nous les renouvellerons aussi. — On voit que, pendant le chant du chœur, les enfants d'Agamemnon s'étaient embrassés. Oreste met fin à ces essusions de tendresse, comme il le sait dans l'Électre de Sophocle, vers 4288 sqq.

599. Φονέα. Ici la dernière voyelle de ce mot est brève, comme elle l'est au vers 763. La désinence de l'accusatif singulier des noms en εύς est rarement abrégée par les poètes attiques.

601. Έστιν τί μοι... φίλων; ai-je dans

Argos quelques amis (amicorum quid) fidèles? Nous n'approuvons pas l'explication de Matthiæ qui construit τὶ εὐμενὲς, équivalant à τὶς εὐμένεια.

602. "Η πάντ' άνεσχευάσμεθ(α); ou bien suis-je dépouillé de tout? Cf. Thuc. IV, 416 : Τὴν Λήχυθον χαθελών χαὶ ἀνασ**χευ**άσας, ayant détruit Lécythos et enlevé tout ce qui pouvait s'emporter. L'auteur de l'Hymne homérique à Mercure, v. 285, dit d'un voleur : σχευάζοντα κατ' οίκον άνευ ψόφου. — Les banquiers faillis s'appelaient ἀνεσχευχσμένοι, parce que leurs tables étaient enlevées de la place publique (cf. ανασχευασθείσης της τραπέζης, Démosthène, in Apat., 9). Mais pourquoi veut-on que le trope dont se sert Euripide, soit tiré de ce dernier sens du verbe àvaσχευάζεσθαι? Il n'est pas nécessaire, ce me semble, de penser ici à un terme de com-

① τέχνον, οὐδεὶς δυστυχοῦντί σοι φίλος.
Εύρημα γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται τόδε,
χοινῆ μετασχεῖν τἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.
Σὸ δ΄, ἐκ βάθρων γὰρ πᾶς ἀνήρησαι φίλοις
οὐδ' ἐλλέλοιπας ἐλπίδ', ἴσθι μου κλύων
ἐν χειρὶ τῆ σῆ πάντ' ἔχεις καὶ τῆ τύχη,
πατρῷον οἶχον καὶ πόλιν λαβεῖν σέθεν.

610

605

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα δρῶντες τοῦδ' ἄν ἐξιχοίμεθα;

- ΠΡΕΣΒΥΣ.

Κτανών Θυέστου παΐδα σήν τε μητέρα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ήχω 'πὶ τόνδε στέφανον' άλλὰ πῶς λάδω;

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Τειχέων μεν ελθών εντός ούδεν αν σθένοις.

615

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φρουραίς κέκασται δεξιαίς τε δορυφόρων;

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Έγνως το βείται γάρ σε χούχ εύδει σαφώς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είεν · σύ δή τουνθένδε βούλευσον, γέρον.

NC. 607. Manuscrit: τὸ κοινῆ. — 608. Kirchhosf veut qu'on écrive ἀνήρησαι, φίλος. — 615. On lisait οὐδ' ἀν εἰ θέλοις, tu ne réussirais pas même quand tu le voudrais. Mais il est impossible de douter qu'Oreste ait le désir de réussir. Nous avons donc adopté la correction de Nauck: οὐδὲν ἀν σθένοις.

606. Εῦρημα équivant à ἔρμα:ον. [Barnes.] « Une trouvaille, un rare bonheur. »

608-609. Ἐκ βάθρων γὰρ... ἐλπίδ(α), puisque tu es complètement (ἐκ βάθρων, funditus) et tout entier arraché du cœur de tes amis et que tu n'y as pas même laissé d'espoir, c'est-à-dire: et qu'ils ne conscrvent pas même l'espoir de te voir réussir. Le datif φίλοις se rapporte aussi à ἐλλέλοιπας.

610-611. « Infinitivo Labeiv explicatur

« prægressum πάντα. Tum λαβεῖν esse « videter pro ἀναλαβεῖν, ἀνασῶσαι. » [Matthiæ.]

616. Le sujet de κέκασται, « ils sont garnis, » est τὰ τείχη.

617. Οὺχ εὕδει σαρῶς équivant à οὐχ εὕδει ἀκριδῶς, il ne dort pas franchement, il ne dort que d'un œil. Φίλος σαφής est un ami sûr et sur lequel on peut compter. De même οὺχ εὕδει σαρῶς veut dire qu'on ne peut jamais compter sur son sommeil, qu'il dort d'un sommeil douteux.

Κάμοῦ γ' ἄχουσον' ἄρτι γάρ μ' ἐσῆλθέ τι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έσθλόν τι μηνύσειας, αἰσθοίμην δ' ἐγώ.

620

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Αίγισθον είδον, ήνίχ' είρπον ενθάδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Προσηκάμην τὸ ἡηθέν. Έν ποίοις τόποις;

Άγρῶν πέλας τῶνδ', ἱπποφορδίων ἔπι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δρῶνθ'; όρῶ γὰρ ἐλπίδ' ἐξ ἀμηχάνων.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Νύμφαις ἐπόρσυν' ἔροτιν, ὡς ἔδοξέ μοι.

625

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τροφεία παίδων, ἢ πρὸ μέλλοντος τόχου;

Οὐχ οἶδα πλήν ἕν· βουσφαγεῖν ώπλίζετο. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πόσων μετ' ἀνδρῶν; ἢ μόνος δμώων μέτα;

Ούδεις παρην Άργειος, οικεία δε χείρ.

ΟΡΕΣΤΗ ..

Ού πού τις όστις γνωριεί μ' ιδών, γέρον;

630

NC. 619. Kirchhoff propose καὶ μὴν ἄκουσον. — 624. Ἐλπίδ' correction de Barnes pour ἐλπίδας. — 630. Ancienne vulgate: ἦπου.

619. Κάμοῦ γ' ἄχουσον, et c'est moi, en esset, que je veux que tu écoutes.

622. Προσηκάμην το ρηθέν, je reçois cette nouvelle avec plaisir. Seidler cite Hésychius: Προσίεται άρεσκεται, προσδέχεται, ήδεως λαμβάνει. Dans le même sens Hérodote dit, IX, 90: Δέκομαι τὸν οἰωνό, et Eschyle, Agam., 1653: Δεχομένοις λέγεις θανεῖν σε.

624. Έξ ἀμηγάνων équivaut à ἐξ ἀπορίας. Cf. vers 306 avec la note.

626. Έροτιν · ἐορτὴν Αἰολικῶς. [Schol.] 626. Les Nymphes, ainsi que les dieux des rivières, présidaient à la fécondité et à la croissance de l'espèce humaine, comme de la végétation : elles étaient χουροτρότοι. Oreste demande, si Égisthe offre un sacrifice aux Nymphes pour les remercier de la naissance d'un enfant ou pour leur demander l'heureuse naissance d'un héritier. — Τροφεῖα, prix de la nourriture, grâces rendues aux divinités qui ont conservé la vie d'un enfant dans le sein de sa mère et au moment de la naissance.

629. Οlκεία χείρ, domestica manus, les esclaves d'Égisthe.

Δμῶες μέν εἰσιν οῖ σέ γ' οὐχ εἶδόν ποτε.
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ήμῖν δ' ἄν εἶεν, εἰ χρατοῖμεν, εὐμενεῖς; ΠΡΕΣΒΥΣ.

Δούλων γάρ ίδιον τοῦτο, σοὶ δὲ σύμφορον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς οὖν ἄν αὐτῷ πλησιασθείην ποτέ;

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Στείχων δθεν σε βουθυτῶν ἐσόψεται.

635

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Οδόν παρ' αὐτὴν, ώς ἔοικ', ἀγροὺς ἔχει. ΠΡΕΣΒΥΣ.

"Οθεν γ' ιδών σε δαιτί χοινωνόν χαλεί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πικρόν γε συνθοινάτορ', ἢν θεὸς θέλη.

Τούνθένδε πρός τὸ πῖπτον αὐτὸς ἐννόει.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καλῶς ἔλεξας. Ἡ τεχοῦσα δ' ἐστὶ ποῦ; ΠΡΕΣΒΥΣ.

640

Άργει παρέσται δ' έν μέρει θοίνην έπι.

NC. 631. Manuscrit: εἰσιν οῦς ἐγ' οὺχ εἰδόν ποτε. La correction est due à Pierson. — 632. Δ' a été inséré par Victorius. — 633. Δούλων, rétabli par Musgrave, semble être la leçon du manuscrit. — 636. La leçon ὁδὸν γὰρ αὐτήν a été corrigée par Pierson. — 637. Le même critique a inséré γ' après ὅθεν. Nauck écrit ὅθεν σ' ἰδών. — 638. La leçon πιχρόν τε a été corrigée par Reiske. — 641. Manuscrit: ἐν πόσει. Toutes les conjectures qui maintiennent πόσει (ὡ πόσει, αὖ πόσει, οὖν πόσει) sont erronnées, puisque ce mot provient évidemment du vers suivant. Nous avons écrit ἐν μέρει, correction autresois proposée par Hartung, et consirmée par l'antithèse ἄμ(α).

633. Δούλων γάρ... σύμφορον, (ils scront pour toi, si tu es vainqueur : ) car c'est là le propre des esclaves, et cette faiblesse est avantageuse pour toi.

637. "Οθεν γ' ἐδων... καλεῖ, oui, assez pres du chemin pour qu'il puisse te voir et t'inviter à prendre part au repas. La particule γε marque une réponse affirmative ici et dans le vers suivant. On voit, du reste, qu'il était d'usage d'inviter les passants quand on offrait un sacrifice.

639. Πρός το πίπτον αὐτὸς ἐννόει, avise toi-même selon les circonstances, prout res ciciderit. [Fix.] Cp. la note sur πρὸς τὰ νῦν πεπτωχότα, Πίρρ. 748.

641. Έν μέρει, à son tour.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ' οὐχ ἄμ' ἐξωρμᾶτ' ἐμὴ μήτηρ πόσει;

Ψόγον τρέμουσα δημοτῶν ἐλείπετο.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ξυνῆχ' . ὕποπτος οὖσα γιγνώσκει πόλει.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Τοιαῦτα· μισεῖται γὰρ ἀνόσιος γυνή.

645

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς οὖν ἐχείνην τόνδε τ' ἐν ταὐτῷ χτενῶ;

HAEKTPA.

Έγω φόνον γε μητρός έξαρτύσομαι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ μὴν ἐχεῖνά γ' ἡ τύχη θήσει χαλῶς.

нлектра.

Υπηρετείτω μην δυοίν όντοιν τόδε.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

"Εσται τάδ' : εύρίσχεις δὲ μητρὶ πῶς φόνον;

650

HAEKTPA.

Λέγ', ὧ γεραιὲ, τάδε Κλυταιμνήστρα μολών. ΠΡΕΣΒΥΣ.

. . . . . . . . . .

НАЕКТРА.

Λεχώ μ' ἀπάγγελλ' οὖσαν ἔρσενος τόχου.

NC. 612. Manuscrit : ἐξορμᾶτ'. — 644. Manuscrit : ξυνῆχ'. — 647. Manuscrit : ἐξαιτήσομαι γρ. ἐξαρτίσομαι. — 649. Μήν, correction de Hartung pour μέν. C'est à tort que Tyrwhitt et plusieurs éditeurs substituent öδε à τόδε. — 651. Matthiæ et d'autres condamnent ce vers. Fix et Kirchhoff le conservent en supposant que la réponse du vieillard a été omise par les copistes. Ils ont raison.

645. Τοιαῦτα, il en est ainsi. Cf. Héc. 776.

648. Exeïvá  $\gamma(\epsilon)$ , ce qui regarde Égisthe. Comme Électre s'offre à préparer le meurtre de Clytemnestre, Oreste exprime la confiance que l'entreprise dont il s'est chargé lui-même, réussira.

649. Υπηρετείτω... τόδε, puisse la

Fortune nous rendre ce service à nous deux, c'est-à-dire : puisse-t-elle faire réussir ce que nous entreprenons l'un et l'autre.

650. Έσται τάδ(ε), il en sera ainsi. De même qu'Oreste, le vieillard compte sur le succès d'une entreprise qu'il combine avec ses jeunes maîtres. Il demande qu'Électre dise maintenant quel piége elle veut tendre

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Πότερα πάλαι τεχοῦσαν ἢ νεωστὶ δή;

НАЕКТРА.

Δέχ' ήλίους, εν οίσιν άγνεύει λεχώ.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Καὶ δὴ τί τοῦτο μητρὶ προσβάλλει φόνον;

655

НАЕКТРА.

"Ηξει χλύουσα λόχι' έμοῦ νοσήματα.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Πόθεν; τί δ' αὐτῆ σοῦ μέλειν δοχεῖς, τέχνον;

Ναί · καὶ δακρύσει γ' ἀξίωμ' ἐμῶν τόκων. ΠΡΕΣΒΥΣ.

"Ισως πάλιν τοι μῦθον εἰς χαμπὴν ἄγε.

НАЕКТРА.

'Ελθοῦσα μέντοι δῆλον ώς ἀπόλλυται.

660

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Καὶ μὴν ἐπ' αὐτάς γ' εἰσίτω δόμων πύλας.

НАЕКТРА.

Οὐχοῦν τραπέσθαι σμιχρὸν εἰς Ἅιδου τόδε.

NC. 654. Δέχ', excellente correction d'Elmsley pour λέγ'. Cette dernière leçon ne pourrait se désendre que si ἡλίους était suivi de ὅσους au lieu de ἐν οἶσιν. — 656. Musgrave a corrigé la leçon λοχεῖ' ἐμοῦ νοσήματος. — 657. Peut-être : σὺ ο΄ αὐτἢ. La question τί ne peut guère être suivie de la réponse ναί. — 659. Άγε, correction de Jortin pour ἄγω. — 661. La leçon εἶσίω a été rectifiée par Musgrave.

à Clytemnestre. Ces mots se comprennent très-bien, sans qu'ou ait besoin de changer au vers précédent tôse en boe.

654. Nous nous exprimerions plus rigoureusement. Έν οίσιν (époque à laquelle) doit se rapporter à l'idée de δέκατον ήλιον (δεκάτην ήμέραν), renfermée dans δέχ' ήλίους. Les femmes en couches passaient pour impures (cf. Iph. Taur. 382.): la cérémonie de la lustration se faisait ordinairement le dixième jour. C'est alors qu'on offrait un sacrifice (v. 1432 eq.), et qu'on donnait un nom à l'enfant en présence des parents et amis invités pour la fête (cf. Bekker, Inecdota, p. 237).

658. Καὶ δακρύσει γ(ε)..., elle pleurera même sur le rang de mon enfant, c'est-à-dire : sur l'humble condition où se trouve l'enfant de la fille d'Agamemnon. Électre laisse entendre que Clytemnestre versera des larmes hypocrites.

659. Πάλιν... ἀγε, ramène le discours vers le but qu'il doit atteindre. Καμπή désigne la colonne (meta) à l'extrémité du stade ou de l'hippodrome, colonne autour de laquelle il fallait tourner pour revenir au point de départ, qui était aussi le but de la course. Cf. Med. 1181; Iph. Aul. 224.

661-662. Le vicillard dit : « Je veux

# ΠΡΕΣΒΥΣ.

Εὶ γὰρ θάνοιμι τοῦτ' ιδών ἐγώ ποτε.

#### НАЕКТРА.

Πρώτιστα μέν νυν τῷδ' ὑφήγησαι, γέρον.

#### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Δίγισθος ένθα νῦν θυηπολεί θεοίς.

665

# НАЕКТРА.

Έπειτ' ἀπαντῶν μητρὶ τἀπ' ἐμοῦ φράσον.

## ΗΡΕΣΒΥΣ.

"Ωστ' αὐτά γ' ἐκ σοῦ στόματος εἰρῆσθαι δοκεῖν.

# НАЕКТРА.

Σὸν ἔργον ἤδη πρόσθεν εἴληχας φόνου.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Στείχοιμ' αν, εί τις ήγεμων γίγνοιθ' όδοῦ.

#### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Καὶ μὴν ἐγὼ πέμποιμ' ἄν οὐκ ἀκουσίως. — 670 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ο Ζεῦ πατρῷε καὶ τροπαῖ' ἐχθρῶν ἐμῶν,

NC. 665. Plusieurs éditeurs mettent un point d'interrogation à la fin de ce vers. Mais si le vieillard faisait une question, Électre y répondrait, ne sût-ce que par une particule. — 666. Manuscrit : ἔπειτα πάντων. Pierson a vu comment il fallait diviser les mots. — 667. Manuscrit : ὡς ταῦτά γ'. Elmsley a indiqué la véritable division des mots. — 674-676. Kirchhoss et Nauck divisent ce morceau en monostiques, prononcés alternativement par Oreste et par Électre, et, à cet esset, ils transposent les vers 672 sq. après le vers 676. Cette transposition est malheureuse. Les ensants d'Agamemnon demandent d'abord que les dieux aient pitié de leur malheur, ensuite qu'ils leur accordent la victoire. Il n'est pas naturel de renverser l'ordre de ces prières. Ajoutez que le vers 676 doit précéder immédiatement le vers 677. L'association d'idées qui les rattache l'un à l'autre est évidente.

α qu'elle franchisse les portes de cette « maison, c'est-à-dire : je t'accorde que tu « obtiendras cela de Clytemnestre, mais je « ne vois pas encore ce que nous y gagne-α rons. » Électre répond : « Eli bien, il α ne faut qu'un petit changement pour α faire de ce que tu dis (τόδε), des portes α de cette maison (δόμων πύλας), les por-α tes de Pluton ( "Αιδου πύλας). » Dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 1291, Cassandre dit en s'avançant vers l'entrée du palais où elle trouvera la mort : "Αιδου πύλας δὴ τάσδ' ἐγὼ προσεννέπω.

667. Avant ώστε suppléez φράσω ουτως, mots dont l'idée est indiquée par la particule γ(ε).

668. Σὸν ἔργον ἡδη. Ces paroles s'adressent à Oreste. — Πρόσθεν είληχας φόνου, priore loco cædem sortitus es.

669-670. Στείχοιμ' ἄν, je suis prêt à marcher. De même πέμποιμ' ἄν, je suis prêt à conduire.

671. 'Ω Ζεῦ πατρῶε. Tantale était fils de Jupiter. Ce dieu était donc l'auteur de la race d'Oreste. Cp. v. 673. — Τροπαϊ' ἐχθρῶν ἐμῶν, ſagator hostium meorum.

οίχτειρέ θ' ήμᾶς οίχτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν :

Οἴχτειρε δῆτα σούς γε φύντας ἐχγόνους. ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ηρα τε, βωμῶν ἡ Μυχηναίων χρατεῖς. νίχην δὸς ἡμῖν, εὶ δίχαι' αἰτούμεθα.

675

### наектра.

Δὸς δῆτα πατρὸς τοῖσδε τιμωρὸν δίκην. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σύ τ', ὧ κάτω γῆς ἀνοσίως οἰκῶν πάτερ, καὶ Γαῖ ἀνασσα, χεῖρας ἢ δίδωμ' ἐμὰς, ἄμυνε τοῖσδε φιλτάτοις τέκνοις.

# наектра.

Νῦν πάντα νεχρόν έλθε σύμμαχον λαδών,

680

NC. 672. Manuscrit: οἰχτείρεθ'. Victorius en a fait deux mots. La conjecture οἰχτειρ' εθ' est mauvaise. — 673. Barnes et beaucoup d'autres écrivent σοῦ au lieu de σούς, qui est une leçon irréprochable. — 676. Je propose : δὸς δῆτα πατρὸς τοῖσδε τιμωροῖς κράτος. La leçon du manuscrit viendra de la glose νίκην écrite au-dessus de κράτος. — 677-682. Ces six vers étaient attribués à Oreste. Kirchhoff et Nauck les distribuent vers par vers entre le frère et la sœur. Nous avons laissé les trois premiers à Oreste, et donné les trois autres à Électre. La division en groupes ternaires est la loi de ce morceau. — 678. Musgrave a corrigé la leçon καὶ γῆ τ' ἄνασσα. Matthiæ et d'autres condamnent ce vers.

Oreste dit ici ce qu'il veut que Jupiter soit pour lui.

672. Οἴκτειρέ θ' ἡμᾶς. La particule τε, avec raison défendue par Seidler, sait prévoir la seconde prière d'Oreste νίκην δὸς ἡμῖν, ν. 675. Il est vrai que le second τε est rapproché du nom de Junon, Ἡρατε, ν. 674. Il aurait donc été plus régulier de placer le premier τε après ὧ Ζεῦ. Mais des licences de ce genre ne sont pas rares chez les poëtes grecs : cp. Hec., 463. Ici la position irrégulière des deux τε est expressive : elle marque que les deux prières sont adressées aux deux divinités.

673. Σούς γε φύντας έχγόνους. Le pronom possessif se justific par cette phrase qu'on lit dans *Oreste*, v. 4329 : Έμούς γε συγγενείς πεφυχότας.

676. Δός... δίκην, accorde nous de venger un père. Δός τοῖσδε δίκην équivaut

à δὸς ἡμῖν λαμβάνειν δίκην. Voy. ce-pendant NC.

677. Κάτω γῆς ἀνοσίως εἰκῶν, précipité par un crime impie dans la demeure souterraine. Οἰκῶν équivaut ici à οἰκισθείς. C'est ainsi que « tué par un crime impie » se dit en grec : ἀνοσίως θανών.

678. L'invocation de la Terre n'est ici que subsidiaire: elle forme une sorte de parenthèse, ou plutôt elle fait partie de l'invocation d'Agamemnon. C'est que l'ombre de ce roi ne peut agir qu'avec le secours de la Terre. Dans un morceau des Choëphores, lequel a évidemment servi de modèle à celui-ci, Oreste s'écrie: "Ω γαῖ', ἄνες μοι πατέρ' ἐποπτεῦσαι μάχην (vers 489). — Χεῖρας ἢ δίδωμ' ἐμάς. En s'adressant aux mânes ou aux dieux souterrains, on tendait les bras vers la terre; quelquesois on la frappait de ses mains.

οίπερ γε σύν σοὶ Φρύγας ἀνάλωσαν δορὶ; χώσοι στυγοῦσιν ἀνοσίους μιάστορας.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ήχουσας, ὧ δείν' ἐξ ἐμῆς μητρὸς παθών;

Πάντ', οἶδ', ἀχούει τάδε πατήρ· στείχειν δ' ἀχμή. — Καί σοι προφωνῶ πρὸς τάδ' Αἴγισθον θανεῖν 685 ώς εἰ παλαισθεὶς πτῶμα θανάσιμον πεσεῖ, τέθνηχα χάγὼ, μηδέ με ζῶσαν λέγε· παίσω χάρα γὰρ τοὐμὸν ἀμφήχει ξίφει. Δόμων δ' ἔσω βᾶσ' εὐτρεπὲς ποιήσομαι· ώς ἢν μὲν ἔλθη πύστις εὐτυχής σέθεν, 690 ὀλολύξεται πᾶν δῶμα· θνήσχοντος δὲ σοῦ τἀναντί' ἔσται τῶνδε· ταῦτά σοι λέγω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πάντ' οίδα.

#### HAEKTPA.

Πρός τάδ' ἄνδρα γίγνεσθαί σε χρή. Υμεῖς δέ μοι, γυναῖχες, εὖ πυρσεύετε χραυγὴν ἀγῶνος τοῦδε ' φρουρήσω δ' ἐγὼ

695

NC. 682-683. Le manuscrit présente ces vers dans l'ordre inverse. Reiske les a transposés, et il a rectifié la leçon ως δείν'. — 684. Manuscrit : οίδεν. Victorius : οίδ'. — 685. Victorius a rectifié la leçon προσφωνῶ. — Pour θανεῖν on a proposé θενεῖν (Musgrave) et ατανεῖν (Seidler).

683. Cf. Choéph. 495 sq.: "Αρ' ἐξεγείρει τοῖσδ' ὀνείδεσιν, πάτερ; "Αρ' ὀοθὸν αἷρεις φίλτατον τὸ σὸν κάρα.

684. En remontant au vers 671, on voit que les prières des enfants d'Agamemnon sont disposées symétriquement. Il y a quatre groupes de trois vers. Les deux premiers groupes se divisent en un distique prononcé par Oreste, et un monostique prononcé par Électre; le troisième tercet appartient tout entier à Oreste, le quatrième tout entier à Électre. Deux monostiques forment la conclusion du morceau.

685. Καί σοι... θανείν, et là-dessus je te dis: qu'Égisthe meure! — Πρός τάδε, proinde, dissère de πρὸς τοῖσδε, præterea. —
Fix sait remarquer que προφωνῶ Αξγισθον

θανείν est plus énergique que προφωνώ Αίγισθον κτανείν. Il compare v. 221 : "Ω Φοϊδ' "Απολλον, προσπίτνω σε μή θανείν.

686. Παλαισθείς équivaut à καταπαλαισθείς, « vaincu dans la lutte. »

687. Μηδέ με ζώσαν λέγε, ne crois pas que je survive à ta mort.

691. 'Ολολύξεται πᾶν δώμα, toute la maison retentira de cris de joie. Cf. Eschyle, Choeph. 943: Έπολολύξατ' ὼ δεσποσύνων δόμων ἀναφυγᾶ κακών.

694-695. Εὖ πυρσεύετε πραυγὴν ἀγῶνος τοῦδε, « probe mihi indicate tumultum « qui a luctantibus (Oreste et Ægistho) orientur. Cf. vers 747 sqq. » [Reiske.] Πύρσεύειν, qui se dit des signaux donnés par le feu, est ici pris dans un sons plus général.

πρόγειρον έγχος χειρί βαστάζουσ' έμἢ. Οὐ γάρ ποτ' έχθροῖς τοῖς έμοῖς νιχωμένη δίχην ὑφέξω σῶμ' έμὸν χαθυδρίσαι.

χοροΣ.

Άταλᾶς ύπὸ ματέρος Άρ-[Stropbe 1.] γείων δρέων ποτέ κληδών 700 έν πολιαΐσι μένει φάμαις εύαρμόστοις έν χαλάμοις Πανα μοῦσαν άδύθροον πνείοντ', άγρῶν ταμίαν, χρυσέαν άρνα καλλιπλόκαμον πορεύσαι. 705 Πετρίνοις δ' έπιστάς κάρυξ ζαχεν βάθροις. Άγορὰν ἀγορὰν, Μυκηναίοι, στείχετε μαχαρίων όψόμενοι τυράννων 710

NC. 699-700. Dindorf: ματρὸς | Άργηίων. — 701. Manuscrit: φήμαις. — 703. Manuscrit: ἡδύθροον. — 704. Hartung a rectifié la leçon πνέοντ'. — 705. Heath et Nauck: καλλίποκον. — 706. Kirchhoff a substitué δ' à τ'. — 707. Manuscrit: ἰάχει βάθροις. La correction est due à Elmsley.

698. L'accusatif δίχην est développé par la locution infinitive σῶμ' ἐμὸν καθυδρίσαι.

699-705. Pour expliquer les dissensions sanglantes des Pélopides, Euripide remonte ici au fameux bélier d'or et à la querelle que la possession de ce gage du pouvoir (« regni stabilimen, » Attius, Atree, fr. VIII Ribbeck) fit naître entre Atrée et Thyeste. Sophocle, Electre, 504 sqq., et Euripide lui-même dans l'Oreste, 998 sqq., remontent encore plus haut, jusqu'au meurtre de Myrtile. — Les mots αταλάς ὑπὸ ματέρος Άργείων δρέων ποτε dépendent de χρυσέαν άρνα πορεύσαι. Il n'est pas rare que le commencement et la fin d'une phrase se rattachent l'un à l'autre. Le sujet de  $\pi$ oρεύσαι est Πάνα, et la phrase infinitive llava πορεύσαι άρνα est gouvernée par χληδών μένει έν πολιαίσι φάμαις.

699-700. Άταλᾶς ὑπὸ ματέρος, « ab « uberibus matris abstractam ». Ἱπὸ equivant à ὑπέχ : cf. Héc. 53. [Matthiæ.]

— Άργείων ὁρέων, du haut des montagnes d'Argos. Il ne saut pas rattacher ces mots à κληδών: placés avant ποτέ, ils se rapportent évidemment, ainsi que les précédents, à πορεῦσαι άρνα, ν. 705.

701. Έν πολιαΐσι φάμαις, dans les antiques traditions. Cp. Eschyle, Choéph., 314: Τριγέρων μῦθος τάδε φωνεί.

702. Εὐαρμόστοις ἐν καλάμοις, « in « arundinibus bene compactis ». Pan joue de la flûte qui porte son nom.

704-705. Άγρῶν ταμίαν. Ces mots sont séparés de Πάνα et rapprochés de χρυσέαν ....πορεῦσαι, parce que c'est en sa qualité de dieu des champs et des troupeaux que Pan apporte l'agneau à la toison d'or. — Dans l'épithète καλλιπλόκαμον la toison frisée des brebis est comparée à des boucles. Cf. Attius, l. c.: « Agnum inter pecudes aurea clarum coma ».

706-707. Η ετρίνοις.... βάθροις. Il s'agit sans doute du rocher de l'acropole de Mycène.

φάσματα δείματα. Κῶμοι δ' Άτρειδᾶν ἐγέραιρον οἴχους.

Θυμέλαι δ' ἐπίτναντο χρυσή-[Antistrophe 1.] λατοι, σελαγεῖτο δ' ἀν' ἄστυ πῦρ ἐπιδώμιον λργείων: 715 λωτός δὲ φθόγγον κελάδει κάλλιστον, Μουσᾶν θεράπων: μολπαί δ' ηύξοντ' έραταί, γρυσέας άρνος ώς είσι λόχοι Θυέστου. Κρυφίαις γάρ εὐναῖς 720 πείσας άλοχον φίλαν 'Ατρέως, τέρας ἐχχομίζει πρός δώματα νεόμενος δ' είς άγόρους άύτει ταν χερόεσσαν έχειν 725 χρυσόμαλλον κατά δῶμα πο!μναν.

NC. 711. Erfurdt a rétabli le mètre en mettant κώμοι à la place de la leçon (glose) χοροί. — 719. La leçon ὡς ἐπίλογοι θυέστου n'osfre aucun sens. (Le mot ὡς est omis dans les vieilles éditions; mais, à en juger par les apographes, il doit se trouver dans le manuscrit.) Seidler: ὡς ἐστὶ λόγος, Θυέστου, ce qui n'est pas satisfaisant. J'ai écrit ὡς εἰσι λόχοι Θυέστου. — 724. Victorius a corrigé la leçon ἀγορᾶς. — 725. La leçon χρυσεόμαλλον a été rectifié par Musgrave. — Ancienne vulgate: δώματα.

711. Φάσματα δείματα. « Tale porten-« tum, ut a diis missum, sine horrore « esse non poterat. » [Seidler.]

743. Θυμέλαι δ' ἐπίτναντο, i. e. ἐπετάννυντο. Les temples étaient ouverts, comme dans un jour de fête. — Χρυσήρεις οἴκους (le temple de Delphes), et Iph. Taur. 429: Ναῶν χρυσήρεις θριγκούς. — La première syllabe de χρυσήλατοι est ici abrégée, comme celle de χρυσέφ l'est dans Iph. Taur., v. 4273.

716. Λωτός, la flûte. Voy. la note sur Iph. Aul. 438.

717. Μουσᾶν θεράπων. La flûte reçoit ici l'appellation qu'on donnait généralement aux poëtes. Le Margitès, épopée burlesque attribuée à Homère, commençait par les vers : Ἡλθέ τις εἰς Κολοφῶνα

γέρων καὶ θεῖος ἀοιδὸς, Μουσάων θεράπων καὶ ἐκηδόλου Ἀπόλλωνος.

719. Χρυσέας.... Θυέστου, (on chantait) que chez Thyeste était né l'agneau d'or (littéralement : « que la naissance de l'agneau d'or appartenait à Thyeste »). — Λόχοι équivaut à τόχοι. Cf. Eschyle, Suppl. 676 : Άρτεμιν δ' έχάταν γυναιχῶν λόχους έφορεύειν. Dans Oreste, 997, Euripide appelle le bélier fatal : Λόχευμα ποιμνίοισι... Άτρέος ἱπποδώτα. Le scholiaste y dit : 'Ο δὲ Άτρεὺς βουλόμενος δεῖξαι ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία ἔφη [δεῖξαι] ὅτι χρυσόμαλλος ἀρνειὸς αὐτῷ ἐτέχθη.

721. Άλοχον. Érope ('Αερόπη), semme d'Atrée, séduite par Thyeste.

724. Άγόρους. Cf. Iph. Taur. 1096. 726. Ποίμναν: Il ne s'agit que d'un Τότε δὴ τότε φαεννὰς
ἄστρων μετέβασ' ὁδοὺς
Ζεὺς καὶ φέγγος ἀελίου
λευκόν τε πρόσωπον ἀοῦς ' 730
τὰ δ' ἔσπερα νῶτ' ἐλαύνει
θερμῷ φλογὶ θεοπύρω,
νεφέλαι δ' ἔνυδροι πρὸς ἄρκτον,
ξηραί τ' Ἀμμωνίδες ἕδραι
φθίνουσ' ἀπειρόδροσοι, 735
καλλίστων ὄμβρων Διόθεν στερεῖσαι.

# Λέγεται, τὰν δὲ πίστιν

[Antistrophe 2.]

NC. 728. Manuscrit: μεταδάς. Victorius: μεταδάλλει. La vraie correction est due à Musgrave. — 732. Manuscrit: θερμά (à ce qu'il paraît). — 735. Bothe a corrigé la leçon άπειροι δρόσου. — 737. L'accord antistrophique semble demander la correction de Porson: τάδε δὲ πίστιν.

seul animal. C'est ainsi que Sénèque dit (Thy. 225): « Est Pelopis altis nobile in « stabulis pecus, Arcanus aries. »

727-730. Suivant la fable la plus répandue, le soleil recula d'horreur et les ténèbres couvrirent la terre, quand Atrée offrit à son frère l'horrible repas que l'on sait. Mais cette tradition fut modifiée quand on se mit à étudier l'astronomie. Quelques-uns prétendirent que le soleil s'était autresois levé à l'occident et que le mouvement (apparent) du ciel avait aussi été le contraire de ce qu'il est aujourd'hui; d'autres pensèrent que le soleil avait du primitivement marcher dans le même sens que le ciel étoilé. D'après les uns et les autres, Jupiter établit l'ordre actuel pour annoncer aux hommes la fraude de Thyeste. Platon rapporte la première de ces versions, Politicus, p. 268 sq. : Τὸ περὶ τὴν ᾿Ατρέως καὶ θυέστου λεχθείσαν έριν φάσμα... τὸ περί τής μεταδολής δύσεώς τε και άνατολής ήλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς ἄρα δθεν μέν άνατέλλει γῦν, εἰς τοῦτον τότε τὸν τόπον ἐδύετο, ἀνέτελλε δ' ἐχ τοῦ έναντίου τότε δε ζή μαρτυρήσας άρα δ θεός Άτρει μετέδαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νύν σχήμα. Polybe, chez Strabon, I, p. 23, interprète la seconde de ces versions en faisant d'Atrée le premier astronome qui

enseignát que le mouvement du soleil est opposé à celui du ciel (τοῦ ἡλίου τὸν ὑπεναντίον τῷ οὐρανῷ δρόμον). Dans ses Crétoises (fr. III, Wagner), Euripide faisait dire à Atrée : Δείξας γὰρ ἄστρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν Δήμους τ' ἔσωσα καὶ τύραννος ἰζόμην. Dans le passage présent, ainsi qu'aux vers 1001 sqq. de l'Oreste, Euripide semble suivre la fable mentionnée par Platon.

734-736. Depuis la querelle des fils de Pélops le soleil ne se leva pas seulement à l'orient au lieu de se lever à l'occident, il dévia aussi vers le midi. Ainsi furent desséchés les pays tropiques, et le nord seul jouit de pluies bienfaisantes et d'un climat tempéré.

731. "Εσπερα νῶτ(α). Il faut évidemment entendre le côté méridional: Hartung le fait observer avec raison, et l'ensemble de ce passage le prouve assez. — Ἐλαύνει a pour sujet ὁ ἥλιος.

732. Θεοπύρω. « Trisyllabum, quasi « θευπύρω scriptum esset. » [Dindorf.]

734. Άμμωνίδες ἔδραι, les déserts de l'Afrique. — L'aridité de ces pays était aussi expliquée par l'imprudence de Phaéthon. Voy. Ovide, Métam., II, 237.

737-744. Euripide déclare qu'il ne croit pas que cette révolution céleste se soit ac-

σμιχράν παρ' ἔμοιγ' ἔχει,
στρέψαι θερμάν ἀέλιον
χρυσωπόν ἔδραν ἀμείψαν- 740
τα δυστυχία βροτείω
θνατᾶς ἕνεχεν δίχας.
Φοδεροὶ δὲ βροτοῖσι μῦθοι
χέρδος πρὸς θεῶν θεραπείας.
Όν οὐ μνασθεῖσα πόσιν 745
χτείνεις, χλεινῶν συγγενέτειρ' ἀδελρῶν.

Ea žx.

φίλαι, βοῆς ἠχούσατ', ἢ δοχὼ χενὴ ὑπῆλθέ μ', ὥστε νερτέρα βροντὴ Διός; Ἰδοὺ, τάδ' οὐχ ἄσημα πνεύματ' αἴρεται δέσποιν', ἄμειψον δώματ', Ἡλέχτρα, τάδε.

750

#### HAEKTPA.

Φίλαι, τί χρημα; πῶς ἀγῶνος ήχομεν;

NC. 739-740. Nous avons substitué, avec Canter, ἀέλιον à ἀελίου, et, avec Dindorf, ἀμείψαντα à ἀλλάξαντα, tout en sentant que ces corrections ne donnent pas encore un texte parfaitement satisfaisant. — 744. Matthiæ a rectifié la leçon θεραπείαις.

complie et que les habitants de la Libye aient été punis parce que les fils de Pélops exerçaient entre eux des vengeances cruelles. Il pense toutefois que de pareilles fables sont utiles pour inspirer aux hommes la crainte des dieux.

739-740. Θερμάν εδραν. Ces mots semblent désigner le char du soleil.

741. Avant δυστυχία βροτείω on peut suppléer iπί. « Pour le malheur des humains. »

742. Θνατᾶς ενεχεν δίκας, à cause des vengeances exercées par des mortels. [Seidler.]

746. Κλεινῶν συγγενέτειρ' ἀδελφῶν, sœur de frères illustres. Le crime de Clytemnestre contraste avec la vertu de Castor et de l'ollux. Barnes a déjà cité le v. 990: Τοῖν ἀγαθοῖν σύγγονε χούροιν, ainsi que le vers 1063, οù Clytemnestre et Hélène sont déclarées indignes de tels frères. — Il est vrai que γενέτειρα désigne ordinairement la mère. Mais c'est faire injure au

poëte que d'expliquer ces mots, comme font la plupart des interprètes: « Quæ una « cum marito claros fratres, i. e. Orestem « et Electram, procreavisti. » Le masculin γενέτης prend le sens de « fils » dans Ion, 916: Ό δ' ἐμὸς γενέτας καὶ σός, ainsi que chez Sophocle, OEd. Roi, 478, où Apollon est appelé ὁ Διὸς γενέτας. Euphorion, fragment XLVII Meineke, a employé γενέτειρα dans le sens de « fille ».

747. Δοχώ, pour δόχησις, ne se lit que dans ce passage. C'est ainsi qu'Eschyle, Agam. 4356, dit μελλώ pour μέλλησις.

748. Πστε νερτέρα βροντή Διός. Ces mots sont au nominatif, comme s'il y avait plus haut βοή ἐγένετο. — Dans Hippolyte, 4201, le bruit qu'on entendait au moment où la mer se soulevait, était aussi comparé à ces tonnerres souterrains qui précèdent les tremblements de terre, χθόνιος ὡς βροντή Διός.

749. Πνεύματ(α), des souffles, des cris, 761. Πω; άγωνος ήχομεν; Ιci ήχομεν

# ΧΟΡΟΣ.

Ούχ οίδα πλήν εν· φόνιον οἰμωγήν χλύω.
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ήχουσα κάγὼ, τηλόθεν μὲν, ἀλλ' ὅμως. ΧΟΡΟΣ.

Μαχράν γὰρ ἔρπει γῆρυς, ἐμφανής γε μήν.

Άργεῖος ὁ στεναγμὸς ἢ φίλων ἐμῶν; ΧΟΡΟΣ.

755

Οὐχ οἶδα τᾶν γὰρ μίγνυται μέλος βοῆς.

Σφαγήν ἀϋτεῖς τήνδε μοι τί μέλλομεν;

Έπισχε, τρανῶς ὡς μάθης τύχας σέθεν.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Οὐχ ἔστι· νιχώμεσθα· ποῦ γὰρ ἄγγελοι; χορος.

ηξουσιν·ούτοι βασιλέα φαῦλον ατανεῖν.

760

ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>3</sup>Ω χαλλίνιχοι παρθένοι Μυχηνίδες, νιχώντ' 'Ορέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις, Άγαμέμνονος δὲ φονέα χείμενον πέδω Αἴγισθον : ἀλλὰ θεοῖσιν εὕχεσθαι χρεών.

#### плектра.

Τίς δ' εἶ σύ; πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε; 765

NC. 752. Manuscrit: πλην έμφόνιον. C'est ainsi qu'on trouve τομ πατέρα.

équivant à ἔχομεν. Matthiæ compare Hérodote, I, 402: Εωυτῶν εὖ ἥκοντες, et ib. 449: Χώρην.... ὡρέων ἥκουσαν οὐκ ὁμοίως.

756. Πᾶν μέλος βοῆς, toute espèce de cris (des cris chantés sur tous les airs). Cp. Hipp. 4178: Ταὐτὸ δακρύων ἔχων μέλος.

757. Σραγὴν ἀῦτεῖς τήνδε μοι, c'est le signal de la mort que tu me donnes là. Le grec τήνδε répond ici au français « là. »

Seidler traduit très-exactement: « Cum « hæc mihi nuntias, nuntias, ut me oc-« cidam. » Car si l'on remplaçait τήνδε par τάδε, le sens serait le même.

759. Που γὰρ ἄγγελοι; L'absence de nouvelles, dit Électre, prouve que nous sommes vaineus : vainqueur, Oreste aurait envoyé un messager.

760. Οὐ φαῦλον, ce n'est pas une petite chose, une chose facile.

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ούχ οἶσθ' ἀδελφοῦ μ' εἰσορῶσα πρόσπολον;

Ω φίλτατ', ἔχ τοι δείματος δυσγνωσίαν εἶχον προσώπου· νῦν δὲ γιγνώσχω σε δή· τί φής; τέθνηχε πατρὸς ἐμοῦ στυγνὸς φονεύς;

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Τέθνηκε · δίς σοι ταῦθ', ἄ γ' οὖν βούλει, λέγω. 770

<sup>3</sup>Ω θεοὶ, Δίκη τε πάνθ' ὁρῶσ', ἦλθές ποτε. Ποίω τρόπω δὲ καὶ τίνι ἡυθμῷ φόνου κτείνει Θυέστου παῖδα, βούλομαι μαθεῖν.

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

Έπεὶ μελάθρων τῶνδ' ἀπήραμεν πόδα, εἰσβάντες ἤμεν δίχροτον εἰς ἁμαξιτὸν ἔνθ' ἦν ὁ κλεινὸς τῶν Μυχηναίων ἄναξ. Κυρεῖ δὲ χήποις ἐν χαταρρύτοις βεβώς, δρέπων τερείνης μυρσίνης χάρα πλόχους τοῦν τ' ἀϋτεῖ 'Χαίρετ', ὧ ξένοι ' τίνες πόθεν πορεύεσθ' ἐς πέδον ποίας χθονός;

780

775

NC. 769. Barnes a supprimé γ' après πατρός. — 770. La leçon γοῦν a été rectifiée par Elmsley. — 771. Ce vers, généralement attribué au chœur, a été rendu à Electre par Kirchhoff. — 772. Manuscrit: τίνος. Victorius: τίνι. — 775. Lobeck voulait: δίκροον. — 778. Portus a rectifié la leçon κάρα. — 780. Manuscrit: πορεύεσθέ τ' έκ ποίας χθονός; Οη écrit généralement, d'après Musgrave, πορεύεσθ' ἔστε τ' ἐκ ποίας χθονός; Mais il est évident qu'Égisthe demande d'où ils viennent et où ils vont. Le bon sens et la réponse d'Oreste le disent assez. J'ai donc corrigé le texte d'une autre manière.

772. Τίνι φυθμφ. Cp. Suppl. 94: Γυναϊκας οὐχ ἔνα φυθμὸν Κακῶν ἐχούσας. Une voyelle brève s'allonge quelquefois devant φ initial.

775-776. Δίκροτον εἰ; ἀμαξιτόν est le complément de εἰσδάντες, et ἔνθ' ἢν.... se rattache directement à ἢμεν. — Άμα-ξιτὸς δίκροτος est une grande route à deux ornières, un chemin dans lequel les voitures peuvent rouler et se faire entendre (κροτεῖν) de côté et d'autre. Barnes a déjà cité: Ἱππόκροτον σκυρωτὰν δδόν, Pin-

dare, Pyth., V, 86. — 'Ο κλεινός. Cf. v. 327 et la note.

777. Κυρεί βεδώς, il se trouve. Au parfait, et même au présent, le verbe βαίνειν signifie assez souvent : « se tenir, se trouver ». Cf. Hécube, 437.

779-780. Τίνες πόθεν... ἐς πέδον ποίας χθονός; On sait que les Grecs réunissent plusieurs questions en une seule, sans conjonction intermédiaire.— Πέδον χθονός est une périphrase familière aux tragiques. Cf. Med. 666: Πόθεν γῆς τῆσδ'ἐπιστρωρὰ πέδον,

Ο δ' εἶπ' 'Ορέστης ' Θεσσαλοί · πρός δ' Άλφεδν θύσοντες έρχόμεσθ' 'Ολυμπίω Διί. Κλύων δὲ ταῦτ' Αἴγισθος ἐννέπει τάδε· Νῦν μὲν παρ' ήμῖν χρή συνεστίους έμοὶ θοίνη γενέσθαι· τυγχάνω δὲ βουθυτών 785 Νύμφαις έῷοι δ' έξαναστάντες λέγους είς ταύτον ήξετ'. Άλλ' ίωμεν είς δόμους -καὶ ταῦθ' ἄμ' ηγόρευε καὶ χερὸς λαδών παρηγενήμας — οὐδ' ἀπαρνεῖσθαι χρεών. 'Επεὶ δ' ἐν οἴχοις ἢμεν, ἐννέπει τάδε· 790 Λούτρ' ώς τάχιστα τοῖς ξένοις τις αἰρέτω, ώς άμφι βωμόν στῶσι χερνίθων πέλας. Άλλ' εἶπ' 'Ορέστης ' Αρτίως ήγνίσμεθα λουτροίσι καθαροίς ποταμίων ρείθρων άπο. Εί δὲ ξένους ἀστοῖσι συνθύειν χρειών, 795 Αίγισθ', έτοιμοι χούχ ἀπαρνούμεσθ', ἄναξ. Τοῦτον μέν οὖν μεθεῖσαν ἐχ μέσου λόγον. λόγχας δὲ θέντες, δεσπότου φρουρήματα, δμῶες πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας. Οί μέν σταγεῖον ἔφερον, οί δ' ἦρον κανᾶ. 800

NC. 785. Θοίνη, correction de Seidler pour θοίνην. — 800. La leçon σφάγι' ἐνέφε-

781. Ο δ' εἶπ' 'Ορέστης. Ici ὁ garde son ancienne valeur pronominale, comme dans l'homérique: Αὐτὰρ ὁ μήνιε.... Πηλέος υἰός (Il. I, 488.)

784-785. Παρ' ήμῖν, chez moi. — Ἐμοὶ et θοίνη dépendent de συνεστίους γενέσθαι: le second de ces datifs ajoute une détermination plus précise.

786. Νύμφαις. Cf. v. 625.

787. Εἰς ταὐτὸν ήξετ(ε), vous arriverez au même résultat, vous regagnerez le temps perdu.

789. Les mots οὐδ' ἀπαρνεῖσθαι χρεών font partie du discours d'Egisthe, ainsi que cela est indiqué par la ponctuation.

795. Εἰ δε ξένους.... La stricte observance du droit primitif exclusit l'étranger des cérémonies religieuses. (Voy. Fustel de

Coulanges, La Cité antique, p. 247.) Dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 4036 sqq., Cassandre est invitée, en sa qualité de membre esclave de la famille, à se placer près de l'autel et à prendre sa part de l'eau lustrale, xouvovou sivau xepvisouv.

796. "Evoluot. Cet adjectif, qui a force verbale, n'a pas besoin d'être accompagné du verbe sivat. Cf. Méd. 612, et la note.

797. Μεθείσαν ἐχ μέσου. De même qu'on dit προτιθέναι λόγον ἐς μέσον, sermonem in medium profeire, on peut aussi dire μεθιέναι λόγον ἐχ μέσου, e medio auferre sermonem, a laisser un discours, abandonner un sujet de conversation ».

798. Λόγχας, δεσπότου φρουρήματα. les lances qui serveut à garantir le maître. 800. Σφαγεῖον, « le vase pour recueillir

άλλοι δὲ πῦρ ἀνῆπτον ἀμφί τ' ἐσχάρας λέβητας ὤρθουν πᾶσα δ' ἐκτύπει στέγη. Λαδών δὲ προχύτας μητρός εὐνέτης σέθεν έβαλλε βωμούς, τοιάδ' έννέπων έπη: Νύμφαι πετραΐαι, πολλάχις με βουθυτείν 805 καί την κατ' οίκους Τυνδαρίδα δάμαρτ' έμην πράσσοντας ώς νῦν, τοὺς δ' ἐμοὺς ἐχθροὺς καχῶς: λέγων Όρέστην καὶ σέ. Δεσπότης δ' έμὸς τάναντί εύχετ', ού γεγωνίσκων λόγους, λαβεῖν πατρῷα δώματ'. Έχ κανοῦ δ' έλων 810 Αίγισθος δρθήν σφαγίδα, μοσχείαν τρίχα τεμών έφ' άγνον πῦρ ἔθηκε δεξιᾶ, χάσφαξεν ώμων μόσχον ώς ήραν χεροίν δμῶες, λέγει δὲ σῷ κασιγνήτῳ τάδε. Έχ τῶν χαλῶν χομποῦσι τοῖσι Θεσσαλοῖς 815

NC. 801. Manuscrit: πυρὰν ἡπτον. Canter a divisé les mots comme il le fallait. — 811. Nauck a rectifié la leçon μοσχίαν. — 813. J'ai écrit κάσφαξεν ὤμων pour κάσφαξ' ἐπ' ὤμων, leçon qui n'offrait pas de sens satisfaisant. Les mots ἐπ' ὤμων ne pouvaient être joints ni à ἔσφαξ(ε), puisqu'on égorgeait en coupant les veines jugulaires, ni à ἡραν, puisque les ministres du sacrifice soulevaient la victime sans la mettre sur leurs épaules.

le sang » et non : « la victime. » Le sens usuel de ce mot et le verbe έφερον s'opposent à cette dernière explication. Il est singulier toutefois que dans un récit où il est fait mention de tout ce qu'il faut pour le sacrifice, la victime elle-même soit oubliée. — Κανᾶ, la corbeille sacrée. Elle renfermait les grains d'orge, προχύτας (v. 803), et le couteau, σφαγίδα (v. 814). Cf. la note sur Iph. Aul. v. 4567.

805. Πολλάκις με βουθυτεΐν. Il est inutile de sous-entendre δότε: l'infinitif exprime un vœu. Homère emploie ce mode concurremment avec l'optatif. Cf. Od. XVII, 354: Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν δλβιον είναι, Καί οἱ πάντα γένοιθ' ὅσσα φρεσὶν τοι μενοινῆ.

807. Κακώς, sous-ent. πράσσειν, infinitif renfermé dans le participe πράσσον-

808. Λέγων 'Ορέστην καὶ σέ, (il parlait ainsi) ayant en vue Oreste et toi.

811-812. 'Ορθήν σφαγίδα. Le couteau

qui servait à égorger les victimes était droit, et non recourbé. — Moσχείαν τρίχα.... δεξιᾶ. C'est là le prélude du sacrifice et comme la consécration de la victime. Cf. Homère, Od. XIV, 422: 'λλλ' δγ' ἀπαρχόμενος πεφαλῆς τρίχας ἐν πυρί βάλλεν.

843. "Εσφαξεν. Ici la victime est égorgée vivante; dans l'Odyssée, au passage cité ci-dessus, elle est d'abord assommée.

— "Ωμων μόσχον ώς ῆραν χεροῖν, comme de leurs mains ils levaient la génisse par les épaules. "Ωμων est le génitif de la partie touchée. Cp. Iph. Aul. 1366: (Άρπασας) ξανθῆς ἐθείρης, et 1459: Πρὶν σπαράσσεσθαι κόμης.

8!5. Έχ τῶν καλῶν, parmi les choses honorables. « Historica hæc, non a poëta « ficta. Dissertatio dorica de honesto et « turpi, p. 55, ed. Gale: Θεσσαλοίσι δὲ « καλὸν τὼς ἵππως ἐκ τᾶς ἀγέλας λαδόντι « αὐτὼς δαμάσαι καὶ τὼς ὁρέας · βῶς τε « λαδόντι αὐτὼς σφάξαι καὶ ἐκδεῖραι καὶ

είναι τόδ', δστις ταῦρον ἀρταμεῖ χαλῶς ίππους τ' όχμάζει · λαθέ σίδηρον, ὧ ξένε, δείξον τε φήμην έτυμον άμφι Θεσσαλών. Ό δ' εὐχρότητον Δωρίδ' άρπάσας χεροῖν, ρίψας ἀπ' ὤμων εὐπρεπῆ πορπάματα, 820 Πυλάδην μεν είλετ' εν πόνοις ύπηρέτην, δμῶας δ' ἀπωθεῖ καὶ λαδών μόσχου πόδα, λευχάς εγύμνου σάρχας εχτείνων χέρα. θᾶσσον δὲ βύρσαν ἐξέδειρεν ἡ δρομεύς δισσούς διαύλους ίππίους διήνυσεν, 825 κάνεῖτο λαγόνας. Ίερὰ δ' εἰς χεῖρας λαδών Λίγισθος ήθρει. Καὶ λοβός μέν οὐ προσῆν σπλάγχνοις, πύλαι δέ καί δοχαί χολης πέλας χαχάς ἔφαινον τῷ σχοποῦντι προσδολάς. Χώ μεν σχυθράζει, δεσπότης δ' άνιστορεί ... 830

NC. 818. Peut-être: ἀμφὶ δημοτῶν. La leçon Θεσσαλῶν semble être une glose tirée du vers 815. — 819. Nauck propose: δορίδ' ἀναρπάσας. En esset δορίς est le nom usuel du couteau qui servait à écorcher les victimes. Cependant le vers 837 semble confirmer la leçon δωρίδ' ἀρπάσας. — 825. Musgrave: ἵππιος.

« κατακόψαι. Hinc, si quis putet Ægis-« thum rem indecoram ab Oreste petere, « facile est poëtam desendere. » [Musgrave.]

817. Ἰππους τ' όχμάζει, et dompte les chevaux. On cite la définition donnée par le scholisste d'Apollonius de Rhodes, I, 743: Ὁχμάζειν χυρίως ἐστὶ τὸν ἵππον ὑπὸ χαλινὸν ἄγειν ἢ ὑπὸ ὄχημα.

819. Εὐχρότητον, bien forgé. — Δωρίδ(α), un couteau dorien.

820. Πορπάματα, le manteau (χλαμύς) attaché au moyen d'une agrafe (πόρπη). Cf. v. 347 sq.

825. Δισσοὺς διαύλους Ιππίους. Exécuter le diaule c'était parcourir le stade deux fois, en allant et en revenant. Le double diaule était l'espace parcouru dans la course appelée δρόμος Ιππιος ου ἐφίππιος, mais exécutée à pied. Voyez Dissen, Pindari carmina, I, p. 268. Comp. du reste Médee, v. 4181 sq., où la durée du temps est déterminée d'une manière tout analogue.

826. Κάνεῖτο (pour καὶ ἀνεῖτο, aoriste second moyen de ἀνίημι), et il découvrit.

On cite Homère, Od. II, 299: Εὖρε δ' ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας ἐν μεγάροισιν Αἰγας ἀνιεμένους (écorchant). Ajoutez I.. XXII, 80: Κόλπον ἀνιεμένη, découvrant son sein. — 'Ιερά. Les parties de la victime qui servaient à l'aruspicine, lεροσχοπία. On sait que le foie y tenait la première place.

827-829. Λοδός. L'un des lobes du foie, celui que les Latins appelaient caput jecoris. — Πύλαι. L'endroit où la veine porte (elle a conservé ce nom) entre dans le foie. Pollux, 245: Καλεῖται δὲ τοῦ ῆπατος, τὸ μὲν αὐτοῦ πύλαι, καθ' ἄς ὑποδέχεται τὸ αξμα ὅπερ διὰ μιᾶς φλεδὸς εἰς πάσας τὰς φλέδας ἀπ' αὐτῶν ἀναπέμπεται. — Δοχαὶ χολῆς, la vésicule biliaire, laquelle se trouve à côté du foie, πέλας (οὐσαι). — L'état extraordinaire de ces organes annonçait qu'un malheur menaçait (s'avançait vers) celui qui consultait les entrailles (τῷ σκοποῦντι). Κακὰς προσδολὰς équivaut à προσδολὰς κακῶν.

830. Σχυθράζει σχυθρωπάζει. [Hess-chius.]

Τί χρημ' άθυμεῖς; "Ω ξέν', δρρωδῶ τινα δόλον θυραίον : έστι δ' έχθιστος βροτών Άγαμέμνονος παῖς πολέμιος τ' ἐμοῖς δόμοις. Ὁ δ' εἶπε· Φυγάδος δῆτα δειμαίνεις δόλον, πόλεως ανάσσων; ούχ, δπως παστήρια 835 θοινασόμεσθα, Φθιάδ' άντὶ Δωριχῆς οίσει τις ήμιν χοπίδ', απορρήξω χέλυν; Λαδών δὲ κόπτει. Σπλάγχνα δ' Αἴγισθος λαδών ήθρει διαιρών. Τοῦ δὲ νεύοντος κάτω όνυχας ἐπ' ἄχρους στὰς χασίγνητος σέθεν 840 είς σφονδύλους έπαισε, νωτιαία δέ έρρηξεν άρθρα παν δε σωμ' άνω κάτω ήσπαιρεν έσφάδαζε δυσθνητοῦν φόνω. Δμῶες δ' ιδόντες εύθύς ήξαν είς δόρυ, πολλοί μάχεσθαι πρός δύ' άνδρείας δ' ύπο 845

NC. 834. Nauck attribue les mots & ξέν' à Oreste. — 835. Manuscrit : παστηρίαν. Victorius : πευστηρίαν, fausse correction qui est devenue la vulgate. Nauck a tiré la vraie leçon de l'article d'Hésychius : Παστήρια σπλάγχνα τὰ ἐντοσθίδια, κοιλία. — 837. Musgrave : ἀπορρῆξαι. — 843. Ἐσφάδαζε, correction de Valckenaer pour ἡλάλαζε, leçon vicieuse, qui vient peut-être du vers 855. Nauck propose ἡσκάριζε, en se fondant sur l'article d'Hésychius : "Ησπαιρεν ἐσκάριζε εστιλδεν, ἔλαμπεν, ἀπέπνιγεν, ἔσπαιρεν. Mais il faut sans doute ponctuer : "Ησπαιρεν ἐσκάριζε. Car σκαρίζειν est la glose habituelle de ἀσπαίρειν. Voyez Suidas : 'Ασπαίροντες σκαρίζοντες. — Δυσθνητοῦν a été substitué par Nauck à δυσθνήσκον, mot composé contrairement à l'analogie. — 845. La leçon ἀνδρίας a été rectifiée par Elmsley.

832. Aupaiov, venant du dehors.

835. Παστήρια. Ce mot ne se trouve que dans un article d'Hésychius (voy. NC.), lequel n'est ni très-explicite, ni très-exact. Nous croyons que le terme παστήρια trouve son explication dans la locution homérique σπλάγχν' ἐπάσαντο (Il. I, 464; II, 427). Après avoir offert aux dieux les parties de la victime qui leur étaient destinées, on grillait les entrailles principales (σπλάγχνα), le cœur, les poumons, le foie, et on les mangeait en attendant que les chairs fussent rôties. La visceratio ouvrait le repas qui suivait le sacrifice.

836-837. Oreste s'était servi d'un couteau dorien pour écorcher la victime. Il veut maintenant ouvrir le thorax. Pour cette opération il a besoin d'un instrument plus

fort. Il demande donc l'un de ces couteaux recourbés qui venaient de la Thessalie, c.-à-d. du pays dont il prétendait être luimème, Φθιάδ(α) κοπίδ(α). On cite ce passage de Quinte-Carce, VIII, 48: « Copidas « vocant gladios curvatos falcibus similes.» — ᾿Απορρήξω, (afin que) je brise. Ce subjonctif est directement gouverné par οίσει τις, tournure interrogative qui équivaut à un impératif. Voy. la note sur le vers 567 d'Hippolyte: Ἐπίσχετ', αὐδὴν τῶν ἔσωθεν ἐκμάθω. — Χέλυν, la tortue, et, par métaphore, le thorax. La cuirasse osseuse qui protége les poumons et le cœur, ressemble à la carapace d'une tortue.

844. Ἡιξαν εἰς δόρυ. Les gardes d'Égisthe reprennent précipitamment les armes qu'ils avaient déposées. Cf. vers 798. ἔστησαν ἀντιπρῷρα σείοντες βέλη
Πυλάδης 'Ορέστης τ'. Εἶπε δ' · Οὐχὶ δυσμενὴς
ἤχω πόλει τῆδ' οὐδ' ἐμοῖς ὀπάοσιν,
φονέα δὲ πατρὸς ἀντετιμωρησάμην
τλήμων 'Ορέστης · ἀλλὰ μή με χτείνετε,
πατρὸς παλαιοὶ δμῶες. Οἱ δ' ἐπεὶ λόγων
ἤχουσαν, ἔσχον χάμαχας · ἐγνώσθη δ' ὑπὸ
γέροντος ἐν δόμοισιν ἀρχαίου τινός.
Στέφουσι δ' εὐθὺς σοῦ χασιγνήτου χάρα
χαίροντες ἀλαλάζοντες. Ἔρχεται δὲ σοὶ
κάρα 'πιδείξων, οὐχὶ Γοργόνος φέρων,
ἀλλ' ὃν στυγεῖς Λἴγισθον · αἴμα δ' αἴματος
πιχρὸς δανεισμὸς ἤλθε τῷ θανόντι νῦν.

ΧΟΡΟΣ.

Θὲς εἰς χορὸν, ὧ φίλα, ἴχνος, [Strophe.] ὡς νεβρὸς οὐράνιον 860 πήδημα χουφίζουσα σὺν ἀγλαΐα. Νιχᾶ στεραναφοριᾶν

NC. 849. Porson a corrigé la leçon φονέα τε. — 856. Manuscrit: κάρα γ' ἐπιδείξων. La correction est due à Heath. — 862-863. Manuscrit: νίκας στεφαναφορίαν (vulgate: στεφανοφορίαν) κρείσσω τοῖς (c.-à-d. τᾶς) παρ'. Comme le participe de l'aoriste τελέσας ne peut guère tenir lieu de verbe, il faut écrire νικᾶ, correction de Canter: l'erreur des copistes vient de ce que le mot qui suit νικᾶ commence par un σ. Comme le mètre exige la suppression de l'article τοῖς ου τᾶς, il faut substituer νικαφορίαν à νικαφορίαν. Dindorf: νικαφορίαν οῖαν παρ', ce qui est contraire à l'intention d'Euripide.

847. Είπε. On comprend assez qu'il s'agit d'Oreste.

848. Έμοις ὀπάοσιν. Comme Oreste est l'héritier légitime de son père, les serviteurs d'Agamemnon sont les siens.

852. Έσχον κάμακας, ils retinrent leurs lances. Έχειν est ici le contraire de σείειν, « vibrer » (v. 846).

853. Γέροντος ἀρχαίου. Cf. la note sur le vers 287. Ce vicillard est évidemment le même qu'on a vu paraître plus haut. Il fant donc croire qu'après s'être acquitté de son message pour Clytemnestre (v. 666), il est revenu à la maison de campagne où Fgisthe est tué.

856. Φέρων, comme ailleurs άγων,

ἔχων, λαδών, est ajouté par un pléonasme familier aux poëtes grecs.

867. 'Αλλ' ον στυγεζς Αίγισθον έquivaut à άλλ' Αίγίσθου ον στυγεζς.

858. Nuv ne se rapporte pas à τῷ θ2νόντι, mais à ηλθε.

859-861. Le chœur ne veut pas seulement qu'Électre se livre à la danse : il prêche d'exemple, il bondit de joie. Cp. les danses exécutées en des circonstances analogues par les chœurs de Sophoele dans l'Ajax, v. 693 sqq., et dans les Trachiniennes, v. 203 sqq. — Οὐράνιον πήδημα κουφίζουσα. Aristophane dit, en parlant la langue de la comédie, βίπτε σχελος οὐράνιον (Guêpes, 1530).

862-863. Construisez : Nixã telégas

χρείσσω παρ' Αλφειοῦ ρεέθροις τελέσας κασίγνητος σέθεν · ἀλλ' ἐπάειδε καλλίνικον ιὐδὰν ἐμῷ χορῷ.

865

# HAEKTPA.

<sup>1</sup>Ω φέγγος, ὧ τέθριππον ήλίου σέλας, ὧ γαῖα καὶ νὺξ ἣν ἐδερκόμην πάρος, νῦν ὅμμα τοὐμὸν ἀμπτυχαί τ' ἐλεύθεροι, ἐπεὶ πατρὸς πέπτωκεν Αἴγισθος φονεύς. Φέρ', οἶα δὴ "χω καὶ δόμοι κεύθουσί μου κόμης ἀγάλματ' ἐξενέγκωμαι, φίλαι, στέψω τ' ἀδελφοῦ κρᾶτα τοῦ νικηφόρου.

870

# ΧΟΡΟΣ.

Σύ μέν νυν ἀγάλματ' ἄειρε κρατί το δ' άμέτερον χωρήσεται Μούσαισι χόρευμα φίλον. Νῦν οἱ πάρος άμέτεροι γαίας τυραννεύσουσι φίλοι βασιλῆς, δικαίως τούσδ' ἀδίκους καθελόντες. 'Αλλ' ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾶ.

[Antistrophe.]

875

NC. 870. La leçon δη 'γώ a été corrigée par Canter. — 873. La leçon νῦν a été rectifice par le même critique. — 875. Seidler: χορεύσεται. Mais χωρήσεται χόρευμα n'est pas plus extraordinaire que ίτω βοά, ν. 879. — 877. Seidler a rectifié la leçon βασιληες. — 878. Matthiæ: τοὺς ἀδίκους.

(στεφαναφορίαν) χρείσσω στεφαναφοριαν (των) παρ' Άλφειου ρεέθροις. Cette idée sera développée par Électre aux vers 883 sqq.

864-865. Ἐπάειδε.... χορῷ, accompagne ma danse d'un chant triomphal. L'épithète καλλίνικον fait allusion à l'hymne qu'on chantait à Olympie (παρ' Άλφειοῦ ἡεέθροις), et qui avait pour refrain : Τήνελλα καλλίνικε : cf. Schol. Pind. Ol. IX, 4.

866-867. \* Ω φέγγος.... καὶ νύξ. C'est ainsi que l'esclave phrygien s'écrie dans Oreste, 1496: \* Ω Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς καὶ νύξ. Mais en se servant d'une invocation usuelle, Électre prend le mot « nuit, » νύξ, dans un sens métaphorique, puisqu'elle ajoute ῆν ἐδερκόμην πάρος. Les malheureux sont

plongés dans la nuit; le jour luit aux heureux. Dans les Perses d'Eschyle, quand Atossa apprend que son fils est encore en vie, elle dit (v. 300): Ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φέγγος μέγα Καὶ λευκὸν ημαρ νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου.

868. Όμμα τούμὸν ἀμπτυχαί τ' ἐλεύθεροι équivaut à ὁμμάτων ἐμῶν ἀναπτυχαὶ ἐλεύθεροι. Électre dit qu'elle peut
désormais lever les yeux et déployer librement ses regards. (Cf. la note sur le vers
601 d'Hippolyte.) — Heath et Fix ont bien
compris ce vers, mal expliqué ou corrigé
sans motif par d'autres interprètes.

879. On donne à ξύναυλος le sens général de σύμφωνος. Mais je ne doute pas que cette danse n'ait été exécutée au son de la slûte. Dans l'un des morceaux ana-

# HAEKTPA.

10 χαλλίνιχε, πατρός έχ νιχηφόρου γεγώς, 'Ορέστα, τῆς ὑπ' 'Ιλίῳ μάχης, δέξαι χόμης σῆς βοστρύχων ἀνδήματα. "Ηχεις γὰρ οὐχ ἀχρεῖον ἔχπλεθρον δραμών ἀγῶν' ἐς οἴχους, ἀλλὰ πολέμιον χτανών Αἴγισθον, δς σὸν πατέρα χάμὸν ὥλεσεν. Σύ τ', ὧ παρασπίστ', ἀνδρὸς εὐσεδεστάτου παίδευμα Πυλάδη, στέφανον ἐξ ἐμῆς χερὸς δέχου ' φέρει γὰρ χαὶ σὺ τῷδ' ἴσον μέρος ἀγῶνος ' ἀεὶ δ' εὐτυχεῖς φαίνοισθέ μοι.

885

880

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θεούς μέν ήγοῦ πρῶτον, 'Ηλέχτρα, τύχης

890

NC. 882. Manuscrit: ἀναδήματα. La rectification est due à Blomfield. — 883. Reiske a corrigé la leçon ἔκπλεθρον. Cf. Méd., 1181, NC.

logues que nous avons déjà cités, on lit: 'Αείρομ' οὐδ' ἀπώσομαι τὸν αὐλὸν (Sophocle, Trach. 246.) Il faut donc expliquer ἱτω ξύναυλος βοὰ χαρᾶ, « que le son de la flûte réponde à notre allégresse, » ἱτω αὐλῶν βοὰ σύμφωνος χαρᾶ.

881. Τῆς ὑπ' Ἰλίου μάχης. Ces mots sont gouvernés par νιχηφόρου.

882. Άνδήματα, pour αναδήματα, ιε-dimicula.

883. Έχπλεθρον. Le stade avait six mètres. — Euripide déclare ici que les courses du stade sont inutiles, et que les Grees ont tort de récompenser les vainqueurs des jeux gymniques. On a déja vu au vers 387 une sortie contre les athlètes. On trouve une protestation plus explicite contre ces concours qui passionnaient toute la Grèce, dans un fragment de l'Autolycus, cité par Athènée, X, p. 413 C : Έμεμψάμην δὲ καὶ τὸν Ελλήνων νόμον.... Τίς γάρ παλαίσας εύ, τίς ωχύπους άνηρ, "Η δίσχον άρας, ή γνάθον παίσας χαλώς, Πόλει πατρώφ στέφανον ήρχεσεν λαδών; Πότερα μαχούνται πολεμίοισιν έν χεροίν δίσχους έχοντες;... Άνδρας οὐν έχρην σοφούς τε χάγαθούς Φύλλοις στέφεσθαι, χώστις ήγειται πόλει Κάλλιστα, σώφρων καὶ δίκαιος ών άνηρ, "Οστις τε μύθοις έργ' ἀπαλλάσσει κακὰ, Μάχας τ' ἀφαιρῶν καί στάσεις. Τοιαύτα γάρ Πόλει τε πάση πᾶσι θ' Έλλησιν καλά. Déjà avant Euripide le philosophe Xénophane n'avait pas craint de contredire le sentiment public. Dans une élégie, citée par le même Athénée, il se plaignait que sa sagesse n'obtint pas les honneurs follement prodigués aux vainqueurs de jeux inutiles : Άλλ' εὶ μέν ταχυτῆτι ποδῶν νίκην τις άροιτο "Η πενταθλεύων, ένθα Διός τέμενος Πάρ Πίσαο ροής έν 'Ολυμπίη, είτε παλαίων, "Η και πυκτοσύνην άλγινόεσσαν έχων, Είτε τὸ δεινόν άεθλον, δ παγκράτιον καλέουσιν, Άστοισίν κ' είη χυδρότερος προσοράν, Καί κε προεδρίην φανερήν έν άγωσιν άροιτο, Καί κεν σίτ? είη δημοσίων χτεάνων Έχ πόλιος χαὶ δώρον δ οί κειμήλιον είη. Είτε καὶ ίπποισ:ν, ταύτά κε πάντα λάχοι, Ούκ ων άξιος, ώσπερ εγώ· ρώμης γαρ αμείνων Άνδρῶν ἢδ' ໂππων ήμετέρη σοφίη, — Άλλ' είχη μάλα τοῦτο νομίζεται. ούδὲ δίχαιον Προχρίνειν ρώμην της άγαθης σοφίας. Et Xénophane ajoute des considérations semblables à celle qu'Euripide présente dans les vers que nous venons de citer.

886-887. 'Ανδρὸς εὐσεδεστάτου παίδευμα. Pylade n'avait pas seulement été élevé par Strophius, il était aussi son fils. Mais c'était ici le cas d'insister sur l'éducation plus que sur la naissance. ἀρχηγέτας τῆσδ', εἶτα κἄμ' ἐπαίνεσον τὸν τῶν θεῶν τε τῆς τύχης θ' ὑπηρέτην. 
Ήκω γὰρ οὐ λόγοισιν ἀλλ' ἔργοις κτανὼν Λίγισθον · ὡς δέ τῳ σάφ' εἰδέναι τάδε προθῶμεν, αὐτὸν τὸν θανόντα σοι φέρω, ον εἴτε χρήζεις θηρσὶν ἀρπαγὴν πρόθες, ἢ σκῦλον οἰωνοῖσιν αἰθέρος τέκνοις πήξασ' ἔρεισον σκόλοπι · σὸς γάρ ἐστι νῦν δοῦλος, πάροιθε δεσπότης κεκλημένος.

895

#### HAEKTPA.

Αἰσχύνομαι μὲν, βούλομαι δ' εἰπεῖν δμως, ΟΡΕΣΤΗΣ.

900

Τί χρημα · λέξον, ώς φόδου γ' έξωθεν εί.

νεχρούς ύδρίζειν, μή μέ τις φθόνω βάλη. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἄν μέμψαιτό σε.

Δυσάρεστος ήμῶν καὶ φιλόψογος πόλις. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγ' εἴ τι χρήζεις, σύγγον' · ἀσπόνδοισι γὰρ

905

NC. 894. La leçon δη τῷ a été corrigée par Barnes. — 902. Tyrwhitt voulait : φθόνος. — 903. Vulgate : μέμψαιτό σοι. Le manuscrit porte σε. — 904. Victorius a corrigé la leçon φιλόψυχος.

894. 'Ως δέ τφ.... προθῶμεν, « et ut a rem alicui clare cognoscendam exhibea« mus, oh oculos ponamus. » [Seidler.]—
Τφ, à quelqu'un (à chacun). Il est dommage que nous ne puissions nous servir du pronom « on » qu'au nominatif.

895. Φέρω. Les compagnons d'Oreste apportent le cadavre d'Égisthe.

899. Le couplet d'Oreste a dix vers, divisés en trois, trois et quatre. On remarquera que le couplet d'Électre, 880-889, en avait autant et se décomposait de la même manière.

900. Il y a une suspension à la fin du vers; Electre hésite et s'arrête : elle n'achève sa pensée qu'au vers 902. Le sens s'enchaîne ainsi : αἰσχύνομαι μὲν νε-

προὺς ὑδρίζειν, βούλομαι δ' όμως εἰπεῖν.

1002. Μή μέ τις φθόνω βάλη, ne quie mihi invidiam conflet. Homère eût dit :

Νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων Ἐσσεται (Od. II, 436). Quant à l'expression φθόνω βάλλειν, elle vient de ce qu'on croyait qu'un sentiment, ou un mot, ou même un regard malveillant pouvait nuire à celui qu'il atteignait. Cf. Eschyle, Agam. 947: Θεῶν Μή τις πρόσωθεν δμματος βάλη φθόνος. Du reste, Électre s'expose à un blâme très-légitime en enfreignant le précepte déjà proclamé par Homère: Οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ' ἀνδράσιν εὐχετάασθαι (Od. XXII, 412).

905-906. 'Ασπόνδοισι νόμοισιν ἔχθραν συμβεβλήχαμεν est dit d'après l'analogie

νόμοισιν έχθραν τῷδε συμδεδλήκαμεν.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Είεν τίν άρχην πρῶτά σ' έξείπω χαχῶν, ποίας τελευτάς; τίνα μέσον τάξω λόγον; Καὶ μὴν δι' ὄρθρων γ' ούποτ' ἐξελίμπανον θρυλοῦσ' ά γ' είπεῖν ήθελον κατ' όμμα σὸν, 910 εί δή γενοίμην δειμάτων έλευθέρα των πρόσθε. νον οδν έσμεν, αποδώσω δε σοι έχειν' ά σε ζωντ' ήθελον λέξαι κακά. Απώλεσάς με χώρφανήν φίλου πατρός καὶ τόνδ' ἔθηκας, οὐδὲν ήδικημένος, 915 κάγημας αίσχρῶς μητέρ' ἄνδρα τ' ἔκτανες στρατηλατοῦνθ' Έλλησιν, οὐχ ἐλθών Φρύγας. Είς τοῦτο δ' ήλθες άμαθίας, ώστ' ήλπισας ώς είς σε μεν δή μητέρ' ούχ έξεις χαχήν γήμας, έμοῦ δὲ πατρός ήδίχεις λέχη. 920 Ιστω δ', δταν τις διολέσας δάμαρτά του χρυπταῖσιν εὐναῖς εἶτ' ἀναγχασθῆ λαβεῖν, δύστηνός έστιν, εί δοχεῖ τὸ σωφρονεῖν έχει μέν αὐτὴν οὐχ ἔχειν, παρ' οἱ δ' ἔχειν. Άλγιστα δ' ἄχεις, οὐ δοχῶν οἰχεῖν χαχῶς: 925

NC. 910. Manuscrit: θρυλλοῦσ'. — Heimsoeth (Kritische Studien, I. p. 171) propose d'écarter γ' en substituant φωνεῖν ου λάσκειν à εἰπεῖν. — 912. Manuscrit: πρόσθεν. — 919. Reiske et Nauck: ὡς εἰς σ' ἐμήν. — 921. Lobeck et Nauck: ὅταν τις ὀελεάσας. — 925. Musgrave a corrigé la leçon olκεῖς.

de ἀσπονδον πόλεμον συμβάλλειν. Oreste dit qu'ils ont engagé contre Egisthe une lutte qui n'admet ni paix ni trêve, et que la mort même du coupable ne doit rien ôter à la haine qu'il leur inspirait. Il a l'eau dire : les discours que tiendra Électre n'en sont pas moins choquants.

907. Τίν' ἀρχήν σ' ἐξείπω κακῶν; Les deux accusatifs se justifient par l'analogie de λέγω σε κακά. Quant à cette entrée en matière, Barnes a déjà cité Homère, Od. IX, 44: Τί πρῶτόν τοι ἐπειτα, τί δ' ὑστάτιον καταλέξω;

909. Δι' ὄρθρων, dans mes veilles matinales. Cf. v. 141 sq.

920. « Jure Canteri conjecturam hôlket « improbat Heathius. Sensus est: In te « quidem putabas matrem meam justam « fore, in patrem autem meum fecisti ut « injusta esset. » [Seidler.]

921. Ίστω, qu'il le sache. Si cet impératif entrait dans la construction de la phrase, il serait suivi de δύστηνος ών, et non de δύστηνό; ἐστιν (ν. 923). — Διολίσας, ayant perdu, ayant corrompu. L'expression usuelle διαφθείρας aurait moins de force.

924. Έχει, equivalant à παρ' έχεινω, est opposé à παρ' ol, qui est pour παρ' έχυτω.

925. <sup>9</sup>Ωιχεις, tu vivais dans ta maison. Voy. la note sur le vers 559 de Médée.

ήδεισθα γάρ δῆτ' ἀνόσιον γήμας γάμον, μήτηρ δε σ' άνδρα δυσσεδή χεχτημένη. Άμφω πονηρώ δ' όντ' έπηύρεσθον τύχην, χείνη τε την σην χαι σύ τούχείνης χαχόν. Πᾶσιν δ' έν Άργείοισιν ήχουες τάδε. 930 Ό τῆς γυναικός, οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή. Καίτοι τόδ' αἰσχρὸν, προστατεῖν γε δωμάτων γυναϊκα, μή τὸν ἄνδρα · κἀκείνους στυγῶ τούς παΐδας, όστις τοῦ μέν άρσενος πατρός ούχ ώνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς ἐν πόλει. 935 Έπίσημα γάρ γήμαντι καὶ μείζω λέχη τανδρός μέν οὐδείς, τῶν δὲ θηλειῶν λόγος. "Ο δ' ἠπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωκότα, ηύχεις τις είναι τοίσι χρήμασι σθένων: τά δ' οὐδὲν εὶ μὴ βραχύν όμιλῆσαι χρόνον. 940 Ή γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ χρήματα: ή μεν γάρ ἀεὶ παραμένουσ' αίρεῖ κακά · ό δ' όλδος άδίχως χαὶ μετά σχαιῶν ξυνών

NC. 926. Lobeck: ἤδησθα. — 928. Manuscrit: ἀφαιρεῖσθον. Hartung: ἐπηυράσθην. Il saut écrire: ἐπηύρεσθον, ou bien: ἐπηυρέσθην, s'il est vrai que la seconde personne du duel ne dissérait pas de la troisième personne. — 942. Manuscrit: αῖρει κακά. Tyrwhitt: αῖρει κάρα. Seidler: ἀρκεῖ κακά. Nous avons adopté la correction de Fix. — 943. ᾿Αδίκως est la leçon de Stobée, Anthol. XCIV, 5. Le manuscrit d'Euripide porte ἄδικος.

928-929. Ἐπηύρεσθον.... κακόν, chacun de vous deux a recueilli le malheur attaché au crime de l'autre. Le mot κακόν, ci synonyme de τύχην, est introduit dans cette phrase par l'une de ces irrégularités familières aux poëtes du siècle de Périclès. La construction rigoureuse demanderait καὶ σὺ τὴν ἐκείνης.

930. "Ηχουες τάδε, on parlait ainsi de toi. Cp. les locutions εὐ ἀχούειν, κακῶς ἀχούειν, bene audire, male audire.

931. On a rapproché de ce vers une épigramme de Martial (VIII, 12): « Uxo- « rem quare locupletem ducere nolim, « Quæritis : uxori nubere nolo meæ. » Cp. aussi Oreste, 742.

934. Octic se réfère régulièrement à un pluriel. Voy. la note sur le vers 23

d'Hippolyte. — Τοῦ μὲν ἄρσενος πατρός, sous-ent. νίός, comme dans Μιλτιάδης δ Κίμωνος. L'adjectif ἄρσενος indique que le père, étant l'homme, doit l'emporter sur la mère.

937. Τάνδρὸς μέν est pour αὐτοῦ μὲν, ἀνδρὸς ὄντος.

939. Ti, quelqu'un, un personnage considérable.

940. « Plena oratio est, τὰ δὲ οὐδέν ἐστιν εἰ μὴ τοιοῦτόν τι, οἵω (sive ὥστε αὐτῷ) βραχὺν χρόνον ὁμιλῆσαι. » [Seidler.]

942. Αίρει κακά, (la vertu innée) triomphe des malheurs. Le succès des enfants d'Agamemnon le prouve. — Fix cite Suppl. 67: Δυστυχίαν καθελείν.

943-944. 'Ο δ' όλβος.... χρόνον, Ια ri-

41

ἐξέπτατ' οἰκων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον. ΤΑ δ' εἰς γυναῖκας, παρθένω γὰρ οὐ καλὸν λέγειν, σιωπῶ, γνωρίμως δ' αἰνίξομαι. 'Υδριζες, ὡς δὴ βασιλικοὺς ἔχων δόμους κάλλει τ' ἀραρώς. 'Αλλ' ἔμοιγ' εἴη πόσις μὴ παρθενωπὸς, ἀλλὰ τἀνδρείου τρόπου. Τὰ γὰρ τέκν' αὐτῶν Άρεος ἐκκρεμάννυται, τὰ δ' εὐπρεπῆ δὴ κόσμος ἐν χοροῖς μόνον. Έρρ', οὐδὲν εἰδὼς ὧν ὕφ' αἰρεθεὶς χρόνω δίκην δέδωκας. 'Ωδέ τις κακοῦργος ὧν μή μοι, τὸ πρῶτον βῆμ' ἐὰν δράμη καλῶς,

945

950

NC. 944. Stobée cite: βραχὺν ὁμιλήσας χρόνον, erreur qui vient du vers 940. Mais Sextus Empiricus, p. 557, s'accorde avec notre manuscrit, si ce n'est qu'il écrit μικρόν. — 948. La leçon ἀραρών a été rectifiée par Scaliger. — 952. Manuscrits: ὧν ἐρευρεθείς. Le verbe ἐρευρίσκεσθαι, « être convaincu de, » a toujours un participe pour complément. Cependant la conjecture de Fix: ἐφευρέθης.... δεδωκώς ne donne pas de sens satisfaisant. D'autres ont voulu changer les mots οὐδὲν εἰδὼς ὧν, sans s'apercevoir que ces mots sont d'accord avec la phrase suivante, dans laquelle il s'agit de la sécurité trompeuse du coupable. La faute est donc dans ἐφευρεθείς. J'y ai substitué ὕφ' αἰρεθείς. — 953. Dans beaucoup d'éditions les mots ὧδέ τις κακουργὸς ὧν sont rapportés à la phrase précèdente. Cette ponctuation vicicuse a été réfutée par Heath. Le manuscrit de Stobée, Ecl. phys. I, 111, 48, οù sont cités les vers 953-956, porte ὧστε τῆς ἐπιρουρίας, faute qui cache, ce me semble, la variante: ὧστε τῆς αἰσχρουργίας. Kirchhoff et Nauck ont admis ὧστε. Nous pensons qu'il n'y a rien à reprendre dans la leçon du manuscrit d'Euripide.

chesse qui est entrée dans la maison par l'injustice et qui y habite avec des hommes pervers, s'envole après y avoir brillé (fleuri) peu de temps.

945. Å δ' εἰς γυναῖκας, pour ce qui regarde les femmes. Il n'est pas exact, de suppléer ἐποίεις, verbe qui ne pourrait guère se sous-entendre, bien qu'il s'accorde avec le sens de la phrase.

947. Υδριζες. Électre laisse entendre (αἰνίσσεται) qu'Égisthe séduisait les femmes et les filles d'Argos.

948. Κάλλει τ' ἀραρώς, et fort de ta beauté. Cf. 11. XV, 737 : Πόλις πύργοις ἀραρυΐα.

950. Άρεος ἐχχρεμάννυται, ils sont attachés, ils sont adonnés à Mars. • Έχ• κρεμάννυσθαί τινος est adhærere alicui
« ita, ut totum te ei committas, sive ar• ctissime se ad aliquid applicare. » Plato,

Legg., V, 732: "Εστι δή φύσει ἀνθρώπειον μάλιστα ήδοναὶ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιθυμίαι, ἐξ ὧν ἀνάγκη τὸ θνητὸν πῶν
ζῷον ἀτεχνῶς οἰον ἐξηρτῆσθαί τε καὶ ἐκκρεμάμενον είναι σπουδαῖς ταῖς μεγίσταις. Hugo Grotius vertit: « Maritus
« sit mihi, Non virginali fronte, sed vi
« mascula. Namque apta Marti talium pro« les patrum: Pulchros at illos non nisi
« choreæ decent. » [Seidler.]

952-953. Οὐδὲν εἰδὼς ὧν ὕφ' αἰρεθεὶς χρόνο δίκην δέδωκας, toi qui ne prévoyais rien de cette punition sous l'atteinte de laquelle (littéralement : de ce par où atteint) to as enfin expié tes crimes.

954. Τὸ πρῶτον βῆμα équivaut à τὸν πρῶτον δρόμον, la première partie de la course.—'12δε, « ainsi, itaque, » ne porte pas aur κακούργος, mais sur toute la phrase.

νιχαν δοχείτω την δίχην, πρίν αν πέρας γραμμής ἵχηται χαὶ τέλος χάμψη βίου.

955

ΧΟΡΟΣ.

Έπραζε δεινά, δεινά δ' άντέδωχε σοί καὶ τῷδ' : ἔχει γὰρ ἡ Δίχη μέγα σθένος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εἶεν · χομίζειν τοῦδε σῶμ' εἴσω χρεών σχότω τε δοῦναι, δμῶες, ὡς, ὅταν μόλη μήτηρ, σφαγῆς πάροιθε μὴ εἰσίδη νεχρόν.

960

HAEKTPA.

Έπίσχες : ἐμβάλωμεν εἰς ἄλλον λόγον. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ'; ἐχ Μυχηνῶν μῶν βοηδρόμους ὁρᾳς;

Οϋχ, ἀλλὰ τὴν τεχοῦσαν ή μ' ἐγείνατο. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καλῶς ἄρ' ἄρχυν εἰς μέσην πορεύεται.

965

HAEKTPA.

Καὶ μὴν ὄχοις γε καὶ στολῆ λαμπρύνεται.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα δρῶμεν; μητέρ' ή φονεύσομεν;

NC. 955-956. Manuscrit: πρὶν ἀν πέλας et τέλος κάμψη. Dans Stobée on lit deux . fois τέλος. Dans Orion, Anthologn., vers la fin: πρὶν ἀν τέλος et πέρας κάμψη. Cette dernière leçon se rapproche le plus du texte primitif: elle prouve que πέλας, qui ne dit pas assez, provient de πέρας. — 959-966. Nauck croit que dans tout ce morceau les vers attribués à Oreste appartiennent à Électre, et que les vers attribués à Électre devraient être donnés à Oreste; et il suppose l'omission d'un vers d'Électre après 966. Nous ne sommes pas de cet avis. Voir la note explicative du vers 967. — 960. Reiske a corrigé la leçon σχότω γε. — 961. La leçon μ' εἰσίδη a été rectifiée par Barnes. — 965-966. Kirchhoff intervertit l'ordre et les attributions de ces deux vers. — 966. Schæfer a corrigé la leçon ὄχοις τε.

955-956. Πέρας γραμμής, la ligne qui marque le terme de la course. Cf. Horace, Epist. I, xv1, 79 : « Mors ultima linea « rerum est. » — Τέλος κάμψη βίου. Ce trope, emprunté au même ordre d'images, vient de ce que dans la plupart des exercices du stade et de l'hippodrome il fallait revenir au point de départ. Cf. vers 825; Hipp. 87; et passim.

961. Σφαγής πάροιθε, avant d'être tuée.

— Μὴ εἰσίδη. Il n'est pas rare que μή, ή, χοή se mêlent par synérèse avec une voyelle ou une dipthongue.

964. Τὴν τεχοῦσαν ἡ μ' ἐγείνατο. Cp. Iph. Taur. 360: 'Ο γεννήσας πατήρ, et la note.

967. C'est à ce moment qu'Oreste apercoit Clytemnestre. Jusqu'ici il a froidement

#### наектра.

Μῶν σ' οἶχτος εἶλε, μητρὸς ὡς εἶδες δεμας, ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

πῶς γὰρ κτάνω νιν, ή μ' ἔθρεψε κἄτεκεν; ΗΛΕΚΤΡΑ.

"Ωσπερ πατέρα σὸν ἥδε κάμὸν ὤλεσεν.

970

ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>3</sup>Ω Φοΐδε, πολλήν γ' ἀμαθίαν ἐθέσπισας, ΗΛΕΚΤΡΑ.

"Οπου δ' Απόλλων σχαιός ή, τίνες σοφοί; ΟΡΕΣΤΗΣ.

δστις μ' ἔχρησας μητέρ', ἢν οὐ χρῆν, κτανεῖν.
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Βλάπτει δὲ δὴ τί πατρὶ τιμωρῶν σέθεν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μητροχτόνος νῦν φεύξομαι, τόθ' άγνὸς ὤν.

975

HAEKTPA.

Καὶ μή γ' ἀμύνων πατρὶ δυσσεδής ἔσει.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θιγών δὲ μητρός, τοῦ φόνου δώσω δίχας.

NC. 976. Καὶ μή, correction de Reiske pour καὶ μήν. — 977. Manuscrit : ἐγὼ δὴ μητρός. Aujourd'hui on écrit généralement, d'après l'un des apographa, ἐγὼ δὲ μητρί. L'antithèse exige que l'on substitue, comme nous avons sait, θιγών à ἐγώ, en conservant la leçon μητρός.

parlé du parricide qu'il doit commettre; mais à la vue de sa mère, sa résolution faiblit. Ce trait, plein de vérité, est emprunté à une scène encore plus saisissante des Choephores d'Eschyle (v. 894 sqq). Si Oreste change tout à coup de langage, cette contradiction est donc une beauté poétique, que la critique ne doit avoir garde d'effacer. Cf. NC. sur vers 959 sqq.

969. H μ' έθρεψε κάτεκεν, elle qui m'a nourri, qui m'a enfanté. La gradation exigesit le renversement de l'ordre naturel des faits.

970. "Ωσπερ, « de la même manière que,» répond à la question d'Oreste: πως.

972. Σκαιός est souvent opposé à σοφός. Cf. Méd. 298: Σκαιοίσι μέν γάρ καινά προσφέρων σοφά.

975. Μητροκτόνος φεύξομαι, « cædis « maternæ accusabor. » [Matthiæ.] Les Grecs disaient, comme nous, que l'accusateur poursuit en justice, διώκει, et ils disaient de plus, que l'accusé fuit, φεύγει. — Νῦν, « maintenant, en accomplissant l'ordre d'Apollon, » est opposé à τότε, « alors, autrefois, avant d'avoir reçu cet ordre ». Cf. vers 1202, ainsi que Méd. 1401: Νῦν ἀσπάζει, τότ' ἀπωσάμενος: passages cités par Fix.

977. Θιγών δὲ μητρό;, mais si je porte

#### HAEKTPA.

Πῶς δ' οῦ, πατρώαν διαμεθείς τιμωρίαν:

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αρ' αὐτ' ἀλάστωρ εἰπ' ἀπειχασθεὶς θεῷ;

#### нлектра.

[Ιερόν καθίζων τρίποδ]; έγω μέν ου δοκω.

980

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδ' ἄν πιθοίμην εὖ μεμαντεῦσθαι τάδε.

#### НАЕКТРА.

Οὐ μὴ κακισθεὶς εἰς ἀνανδρίαν πεσεῖ, ἀλλ' εἶ τὸν αὐτὸν τῆδ' ὑποστήσων δόλον, ῷ καὶ πόσιν καθεῖλες Λἴγισθον κτανών;

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εἴσειμι· δεινοῦ δ' ἄρχομαι προδλήματος καὶ δεινὰ δράσω γ'· εἰ δὲ θεοῖς δοκεῖ τάδε, ἔστω· πικρὸν δ' οὐχ ἡδὺ τὰγώνισμά μοι. ΧΟΡΟΣ.

985

,ώl΄

βασίλεια γύναι χθονός Άργείας,

NC. 978. J'ai corrigé la leçon τῷ δαὶ πατρώαν διαμεθίης. Les conjectures : τῷ δ' αῦ πατρώαν διαμεθείς (Porson), et : τῷ δ' ἢν πατρώαν διαμεθῆς (Nauck) ne me satisfont pas. — 979. Peut-être : εἰπεν εἰχασθείς. — ν81. Hermann : οῦ τἄν. — Vulgate : τόδε. — 982. La leçon πέσης a été corrigée par Elmsley. — 983. Le manuscrit attribue ce vers à Oreste, et il porte : ἀλλ' εἰς τὸν αὐτὸν τῆδ' ὑποστήσω δόλον; Les éditeurs écrivent ἀλλ' ἡ ου ἀλλ' ἡ. Ils n'ont pas vu que les rôles étaient mal distribués. Ce vers appartient évidemment à Électre, aussi bien que le précédent et le suivant. Il faut donc substituer εἰς, ου plutôt εἶ, à εἰς, et ὑποστήσων à ὑποστήσω. — 986. J'ai inséré δὰ après εἰ, afin de pouvoir rattacher cette phrase à ἐστω. Le mot θεοῖς est ici monosyllabe. — 987. Πικρὸν δ' οὐχ ἡδύ, correction de Musgrave pour πικρὸν δὰ χὴδύ. — 988. Dans le manuscrit ἰώ est bisse par un correcteur.

la main sur ma mère. Cf. Bacch. 1182: Τοῦδ' ἔθιγε θηρός, elle frappa cette bête sauvage. Iph. Aul. 1351: Τίς δ' ἀν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν;

978. Πῶς δ' οῦ, sous-ent. δώσω δίχην; C'est là le terrible dilemme où était placé Oreste. Dans les Choéphores d'Eschyle (v. 924 sq.) Clytemnestre dit à son fils: "Όρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγκότους κύνας. Oreste répond: Τὰς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάδε; 979. Le soupçon qu'un mauvais génie ait emprunté la voix d'Apollon est répété dans Oreste, 1668 sq.

984. Οὐδ' ἀν πιθοίμην, (je t'accorde que mon doute est mal fondé,) mais d'un autre côté je ne saurais me persuader....

982-983. Οὐ μή. Pour le sens de ces particules dans les phrases interrogatives, voy. la note sur le vers 213 d'Hippolyte. Ici où porte sur les deux phrases, tandis que μή n'appartient qu'à la première:

παῖ Τυνδαρέου,

καὶ τοῖν ἀγαθοῖν ξύγγονε κούροιν Διὸς, οῖ φλογερὰν αἰθέρ' ἐν ἄστροις

ναίουσι, βροτῶν ἐν άλὸς ροθίοις

τιμάς σωτήρας ἔχοντες· χαῖρε, σεβίζω σ' ἴσα καὶ μάκαρας πλούτου μεγάλης τ' εὐδαιμονίας. Τὰς σὰς δὲ τύχας θεραπεύεσθαι

καιρός · < χαῖρ',> ὧ βασιλεία.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έχθητ' ἀπήνης, Τρωάδες, χειρός δ' ἐμῆς λάβεσθ', ἴν' ἔζω τοῦδ' ὄχου στήσω πόδα. Σχύλοισι μὲν γὰρ θεῶν χεχόσμηνται δόμοι Φρυγίοις, ἐγὼ δὲ τάσδε, Τρωάδος χθονός ἐξαίρετ', ἀντὶ παιδὸς ῆν ἀπώλεσα συιχρὸν γέρας, χαλὸν δὲ χέχτημαι δόμοις.

#### HAEKTPA.

Ούχουν ἐγὼ, δούλη γὰρ ἐχδεδλημένη δόμων πατρώων δυστυχεῖς οἰχῶ δόμους, μῆτερ, λάδωμαι μαχαρίας τῆς σῆς χερός;

when a cold orda Vahadi

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δοῦλαι πάρεισιν αίδε, μή σύ μοι πόνει.

## нлектра.

Τί δ'; αἰχμάλωτόν τοί μ' ἀπώχισας δόμων,

NC. 993. Bothe et Schæser: σωτήρες. — 997. Χαϊρ' est le supplément de Nauck. D'autres ont proposé νῦν (Musgrave) ου κάρτ' (Fix.) — 999. La leçon ἔξω τοῦ λόχου a été corrigée par Victorius.

μή.... πεσεί est opposé à άλλ' εἰ (seconde personne de εἰμι, je vais).... ὑποστήσων.

992-993. Βροτῶν τιμὰς σωτῆρας, la fonction, le privilége de sauver les mortels. Τιμάς équivaut à γέρας, et désigne les attributions dont on s'honore. Seidler cite Iph. Taur. 776: Ξενοφόνους τιμὰς ἔχω, et Eschyle, Eumen. 419: Τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσει τάχα. — Quant à σωτῆρας pour σωτείρας, cf. Méd. 360:

Χθόνα σωτῆρα κακῶν. Eschyle, Sept Chefs, 825: Σωτῆρι τύχα. Soph. OEd. Roi, 80: Τύχη γέ τω σωτῆρι.

994-995. Σεβίζω σ(ε) πλούτου est dit comme θαυμάζω σε σοφίας. — Ίσα καὶ μάχαρας. Cf. Iph. Aul. 596 sq.

1000. Cf. v. 8.

4002. Έξαίρετ (α). Cet adjectif neutre se rapporte par apposition à τάσδε: il est inutile de sous-entendre δῶρα. Eschyle, Agam. 954, appelle Cassandre captive πολ-

995

990

1000

1005

ήρημένων δε δωμάτων ήρήμεθα, ώς αΐδε, πατρός όρφανοι λελειμμένοι.

1010

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοιαῦτα μέντοι σὸς πατὴρ βουλεύματα εἰς οῦς ἐχρῆν ἤχιστ' εδούλευσεν φίλων. Λέξω δέ· χαίτοι δόξ' ὅταν λάβῃ χαχὴ γυναῖχα, γλώσσῃ πιχρότης ἔνεστί τις. ὡς μὲν παρ' ἡμῖν, οὐ χαλῶς· τὸ πρᾶγμα δὲ 1015 μαθόντας, ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχῃ, στυγεῖν δίχαιον· εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ στυγεῖν; Ἡμᾶς δ' ἔδωχε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρὶ, οὐχ ὥστε θνήσχειν, οὐδ' ὰ γειναίμην ἐγώ. Κεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν ἀχιλλέως 1020 λέχτροισι πείσας ῷχετ' ἐχ δόμων ἄγων πρυμνοῦχον Αὐλιν· ἔνθ' ὑπερτείνας πυρᾶς

NC. 1010. On lisait ὀρφαναὶ λελειμμέναι. Comme ces mots se rapportent à Électre, et non aux Troyennes, Fix a substitué le masculin au féminin. Le manuscrit dans lequel cette tragédie s'est conservée, porte la même faute au vers 349 d'Hippolyte. — 1011. Βουλεύματα, correction de Victorius pour βουλεύεται. — 1016. Les leçons μαθόντα σ' et ἔχης ont été rectifiées par Reiske et par Seidler. — 1018. Manuscrit δέδωχε. Dawes a divisé les mots. — 1019. La leçon & γεινάμην a été corrigée par Reiske. — Heimsæth propose de substituer τέχν' à οὐδ'. On pourrait écrire: τῷδ' & γειναίμην. — 1022. Πυρᾶς, correction de Tyrwhitt pour πύλας.

λῶν χρημάτων ἐξαίρετον ἄνθος. — Παιδός. Iphigénie.

1009. Ἡιρημένων δὲ δωμάτων ἡρήμεθα, capta autem domo ego quoque capta sum.

1010. 'Ορρανοί λελειμμένοι, au masculin (cf. NC.), d'après la règle mentionnée à propos du vers 349 d'Hippolyte.

4011-1012. Τοιαύτα μέντοι σὸς πατήρ βουλεύματα.... ἐδούλευσεν, sous-entendu ώστ' ἔμ' ἀναγκάσαι ποιῆσαι ἃ σύ μοι ἐγκαλεῖς. Clytemnestre dit: « La faute en est aux attentats de ton père. »

4014. Γλώσση πιχρότης ἔνεστί τις, sa parole a quelque chose de désagréable, ses discours sont mal reçus. Cf. Méd. 1374: Πιχρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν.

1015. 'Ως μὲν παρ' ἡμῖν, οὐ καλῶς, selon moi, à tort. — 'Ως παρ' ἡμῖν équivant à ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Seidler, le premier

qui ait compris ce passage, cite Héracl.

181: Παρ' ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε.

— Τὸ πρᾶγμα, « le fait, » est opposé à δόξα (v. 4013), « l'opinion, la réputation. »

1019. Οὐχ ώστε.... ἐγώ, non ea lege ut morerer, neque ut morerentur quæ peperissem ego.

1020-1023. Les faits sont présentés ici comme dans Iphigénie en Tauride, v. 359 sqq. Cp. surtout v. 370 : Έν ἄρμάτων μ' ὄχοις Εἰς αἰματηρὸν γάμον ἐπόρθμευσας δόλω.

4022. Πρυμνούχον. Cp. le développement de cette épithète dans *Iph. Aul.*, v. 4319: Μή μοι ναῶν χαλκεμβολάδων πρύμνας ἄδ' Αὐλὶς δεξασθαι... ὤφελεν. — 'Υπερτείνα; πυρᾶς. Cf. *Iph. Taur.* 26: 'Υπὲρ πυρᾶς Μεταρσία ληφθεῖσ' ἐκαινόμην ξίφει.

λευχήν διήμησ' Ιφιγόνης παρηίδα. Κεί μεν πόλεως άλωσιν έξιώμενος ή δῶμ' ὀνήσων τάλλα τ' ἐχσιύσων τέχνα 1025 έχτεινε πολλών μίαν ύπερ, συγγνώστ' αν ήν. νῦν δ' οῦνεχ' Έλένη μάργος ἦν, ὅ τ' αὖ λαδών άλοχον χολάζειν προδότιν ούχ ήπίστατο, τούτων έχατι παιδ' έμην διώλεσεν. Έπὶ τοῖσδε τοίνυν, καίπερ ήδικημένη, 1030 ούχ ήγριούμην ούδ' άν έχτανον πόσιν. άλλ' ήλθ' έχων μοι μαινάδ' ένθεον κόρην λέχτροις τ' ἐπεισέφρησε, καὶ νύμφα δύο έν τοίσιν αὐτοίς δώμασιν χατείχομεν. Μῶρον μὲν οὖν γυναῖχες, οὐχ ἄλλως λέγω: 1035 έταν δ', ύπόντος τοῦδ', άμαρτάνη πόσις τάνδον παρώσας λέχτρα, μιμεῖσθαι θέλει γυνή τον ἄνδρα χάτερον κτᾶσθαι φίλον: κάπειτ' εν ήμιν ο ψόγος λαμπρύνεται, οί δ' αἴτιοι τῶνδ' οὐ κλύουσ' ἄνδρες κακῶς. 1040 Εί δ' έχ δόμων ήρπαστο Μενέλεως λάθρα,

NC. 4025. La leçon ἐχσώζων a été rectifiée par Nauck. — 4026. Συγγνώστ' ἄν η̈ν, correction de Scaliger pour σύγγνωστά νιν. — 4027. Manuscrit : ἐλένης. — Peut-être : δ δ' αὖ. [Kirchhoff.] — 4028. Canter a corrigé la leçon προδότην. — 4030. Le même critique a substitué τοίνυν à τὸ νῦν. — 4033. Dawes a corrigé les leçons ἐπεισέφρηκε et δύω. — 4034. La leçon ἐν τοῖς αὐτοῖσι a été rectifiée par Canter. — Beaucoup d'éditeurs ont adopté la conjecture de Dawes : κατεῖχ' ὁμοῦ.

1023. Ἰριγόνης. Autre forme du nom . Ἰφιγένεια. On compare Ἡριγόνη et Ἡριγένεια, Χρυσογόνη et Χρυσογένεια.

4024. Πόλεως ἄλωσιν ἐξιώμενος, cherchant un remède à la prise de la ville, cherchant à détourner de la cité le malheur d'être prise par l'ennemi. Quant au participe présent, cp. Iph. Aul. 1350: Μῶν κόρην σώζων ἐμήν; et la note.

4027. 'Ο τ' αὐ λαδών, et que, d'un autre côté, celui qui l'avait reçue en mariage ...

4032. Μαινάδ' ἔνθεον χόρην. Dans Hécube, v. 676, la même Cassandre est appelée τὸ βαχχεῖον χάρα τῆς θεσπιωδοῦ Κασάνδρας.

4034. Κατείγομεν, nous habitions.

4035. Mῶρον est ici le contraire de σῶφρον. Cf. Hipp. 644 et 966. Quant au neutre, on connaît cet hellénisme, quelquesois imité par les Latins. Ex. « Varium α et mutabile semper Femina » (Virgile, Én. IV, 569).

1036. Υπόντος τοῦδε, cette faiblesse étant donnée.

1039. Έν ήμιν δ ψόγος λαμπρύνεται, on nous inflige un blâme éclatant.

4044. Après s'être plainte de l'infidélité d'Agamemnon, Clytemnestre revient au sacrifice d'Iphigénie. C'est là son argument le plus fort : elle le reprend donc en terminant, et elle lui donne une tourκτανεῖν μ' 'Ορέστην χρῆν, κασιγνήτης πόσιν Μενέλαον ὡς σώσαιμι; σὸς δὲ πῶς πατὴρ ἤνέσχετ' ἄν ταῦτ'; εἶτα τὸν μὲν οὐ θανεῖν κτείνοντα χρῆν τἄμ', ἐμὲ δὲ πρὸς κείνου παθεῖν; 1045 Έκτειν', ἐτρέφθην ἤνπερ ἦν πορεύσιμον, πρὸς τοὺς ἐκείνῳ πολεμίους φίλων γὰρ ἄν τίς ἄν πατρὸς σοῦ φόνον ἐκοινώνησέ μοι; Λέγ' εἴ τι χρήζεις κἀντίθες παρρησία, ὅπως τέθνηκε σὸς πατὴρ οὐκ ἐνδίκως.

#### НАЕКТРА.

Δίχαια λέξω ση δίχη δ' αἰσχρῶς ἔχει τυναῖχα γὰρ χρή πάντα συγχωρεῖν πόσει, ἤτις φρενήρης ή δὲ μη δοχεῖ τάδε, οὐδ' εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἤχει λόγων. Μέμνησο, μῆτερ, οῦς ἔλεξας ὑστάτους λόγους, διδοῦσα πρὸς σέ μοι παρρησίαν.

1055

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καὶ νῦν γέ φημι χούχ ἀπαρνοῦμαι, τέχνον.

Ἡ παρακαλοῦσα, μῆτερ, εἶτ' ἔρζεις κακῶς;

NC. 1045. Matthiæ: χτείναντα. Sans nécessité. — 1051. Manuscrit: δίχαι ἔλεξας τη δίχη, leçon qui ne dit pas ce qu'on veut lui faire dire. Nauck: δίχην ἔλεξας τη δίχη. Il fallait écrire δίχαια λέξω τη δίχη. Ces mots ont été mal divisés; puis, mal corrigés. — 1052. Χρή, correction de Matthiæ pour χρην. — 1053. Reiske a substitué η à εί. — 1058. Manuscrit: ἄρα χλύουσα. Comme l'allongement de la voyelle qui précède χλ initial, est contraire à l'usage des poëtes attiques, Dobrce proposait: ἄρ' οὖν χλύουσα. Mais la situation demande une autre antithèse. Clytemnestre a provoqué la réponse d'Électre: il faut donc écrire: ἡ παραχαλοῦσα. La faute vient, sans doute, de la glose ἄρα écrite au-dessus de ἡ παρα.

nure neuve et frappante, destinée surtout, ce semble, à rivaliser avec le morceau correspondant de l'Électre de Sophocle, vers 539 sqq.

4045. Ἐμὲ δὲ πρός κείνου παθεῖν (χρῆν); moi au contraire, j'aurais dû être punie par lui, si j'avais immolé Oreste pour rendre à ma sœur son époux enlevé? L'ensemble du raisonnement prouve que tel est le sens de ces mots.

1048. Ἐτρέφθην (sous-ent. τὴν ὁδὸν) ἥνπερ ἦν πορεύσιμον, je me tournai du côté, où je pouvais m'adresser : je pris la seule voie qui m'était ouverte.

4051. Ση δίχη, ta justice, ce que tu veux faire passer pour la justice.

1053-1054. Hι δὲ μὴ δοχεῖ.... λόγων, la femme qui ne pense pas ainsi, je ne tiens pas même compte d'elle dans mes discours. — Οὐδ' εἰς ἀριθμὸν ῆχει, « ne in censum quidem venit ». [Reiske.]

1057. Cp. Sophocle, Ant. 443: Καί φημι δράσαι χούχ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή.

1058. Ἡ παρακαλοῦσα.... κακώς; toi

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐχ ἔστι, τῆ σῆ δ' ήδὺ προσθήσω φρενί.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Λέγοιμ' ἄν · ἀργή δ' ήδε μοι προοιμίου. 1060 Είθ' είχες, ὧ τεχοῦσα, βελτίους φρένας. Τὸ μὲν γὰρ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρειν Έλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ' ἔφυτε συγγόνω άμφω ματαίω Κάστορός τ' οὐκ άξίω. ΄Η μὲν γὰρ άρπασθεῖσ' έχοῦσ' ἀπώλετο : 1065 σύ δ' ἄνδρ' ἄριστον Έλλάδος διώλεσας, σχηψιν προτείνουσ', ώς ύπερ τέχνου πόσιν έχτεινας · οὐ γάρ, ώς έγωγ', ἴσασί σ' εὖ · ήτις θυγατρός πρίν κεχυρῶσθαι σφαγάς νέον τ' ἀπ' οίχων ἀνδρὸς ἐξωρμημένου 1070 ξανθόν χατόπτρω πλόχαμον έξήσχεις χόμης. Γυνή δ' ἀπόντος ήτις ἀνδρὸς ἐχ δόμων είς κάλλος ἀσκεῖ, διάγραφ' ώς οὖσαν κακήν.

NC. 1062. La leçon φέρει a été corrigée par Porson. — 1065. La plupart des éditeurs ont adopté la conjecture de Pierson ἀπώχετο. Voy. la note explicative. — 1068. Ἰσασί σ' εὖ, correction de Porson pour ζσασιν εὖ. On peut aussi écrire οὐ γάρ σ' (Dobree), ου ἐγώ σ' (Hartung). — 1069. La leçon ἢ τῆς θυγατρός a été rectifiée par L. Dindorf. — 1072. On lisait ἀνδρὸς ἥτις ἐχ δόμων. Nous avons adopté l'excellente transposition indiquée par Heimsoeth.

qui m'engages (à te répondre), me puniras-tu ensuite (d'avoir parlé)? Le participe du présent n'est pas rare avant εἶτα. Voy. Eschyle, Prom. 777: Μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ' ἀποστέρει.

1059. Τη ση δ' ηδύ προσθήσω φρενί, « immo quod animo tuo gratum erit, insu- « per tibi retribuam. » [Heath.]

1062-1063. On peut construire: τὸ μὲν γὰρ Ἑλένης τε καὶ σοῦ εἶδος ἄξιόν (ἐστι) φέρειν αἶνον. Mais il ne faut pas oublier que les idèes essentielles ressortent mieux grâce à l'arrangement des mots qu'on voit dans le texte.

1064. Άμφω fait partie de l'attribut de la phrase, et ne doit pas être séparé de ματαίω.

1065. Άπώλετο, elle s'est perdue, elle s'est laissé corrompre. Cp. διολέσας, vers

921, et τὸν Ἑλένης ὅλεθρον, *Iph. Aul.* 4382.

1067. Οὐ γὰρ.... εὖ, (tu peux alléguer ce prétexte devant les hommes) : car ils ne te connaissent pas à fond, comme je te connais moi.

4072. Γυνή δ' ἀπόντος ήτις ἀνδρὸς ἐχ δόμων. Placés ainsi, les mots se prêtent sans effort à la construction: ἀνδρὸς ἀπόντος ἐχ δόμων. La vulgate ἀπόντος ἀνδρὸς ήτις ἐχ δόμων offre un vicieux arrangement des mots.

4073. Εἰς κάλλος ἀσκεῖ, se pare pour paraître belle. Le verbe ἀσκεῖν se prend souvent intransitivement dans le sens de α s'exercer », ou de α se parer ». Cf. Χέπορhon, Cyrop. VIII, VIII, 28: 'Ομοίους τοὺς ἀνασκήτους τοῖς ἡσκηκόσιν ἔσεσθαι. — Διάγραφ(ε), raye-la, retranche-la

Ούδεν γάρ αύτην δεί θύρασιν εύπρεπές φαίνειν πρόσωπον, ήν τι μή ζητή κακόν. 1075 Μόνην δὲ πασῶν οἶδ' ἐγὼ σ' Ἑλληνίδων, εί μὲν τὰ Τρώων εὐτυχοῖ, χεχαρμένην, εί δ' ήσσον' είη, συννεφοῦσαν όμματα, Άγαμέμνον' οὐ γρήζουσαν ἐχ Τροίας μολεῖν. Καίτοι χαλώς γε σωφρονείν παρείχέ σοι. 1080 άνδρ' είχες οὐ κακίον' Αίγίσθου πόσιν, ον Έλλας αύτης είλετο στρατηλάτην. Έλένης δ' άδελφῆς τοιάδ' έξειργασμένης έξην κλέος σοι μέγα λαβείν τὰ γὰρ κακὰ παράδειγμα τοῖς ἐσθλοῖσιν εἴσοψίν τ' ἔχει. 1085 Εί δ', ώς λέγεις, σὴν θυγατέρ' ἔχτεινεν πατήρ, έγω τι σ' ήδικησ' έμός τε σύγγονος; πῶς οὐ, πόσιν κτείνασα, πατρώους δόμους ήμιν προσήψας, άλλ' άπηνέγχω λέγη τάλλότρια, μισθοῦ τοὺς γάμους ώνουμένη; 1090 χούτ' άντιφεύγει παιδός άντί σοῦ πόσις, ούτ' αντ' έμοῦ τέθνηχε, δὶς τόσως έμὲ χτείνας ἀδελφῆς ζῶσαν; Εἰ δ' ἀμείψεται

NC. 4074. La leçon θύραισιν a été corrigée par Elmsley. — 4076. Manuscrit : μόνη. Victorius : μόνην. — 4077. Manuscrit : πατρῶ' ἢν εὐτυχῆ. Canter : τὰ Τρῷ' ἢν εὐτυχῆ. La correction définitive est due à Musgrave. — 4085. Scaliger a rectifié la leçon εἰς ὄψιν. — 4088. Manuscrit : πῶς οὖν πόσιν κτείγασ' οὐ. Canter a rétabli le mètre. — 4093. La leçon ἀδελφοῦ a été corrigée par Victorius.

du nombre des semmes (honnêtes). Διαγράφειν veut dire: «rayer d'un rôle, d'un registre. » Ce verbe a ici cette signification, et non celle de « dépeindre. »

1078. Συννεφοῦσαν δμματα. Cf. Hipp. 172: Στυγνὸν δ'όρρύων νέρος αὐξάνεται. 1080. Παρεῖχέ σοι, « in promtu tibi « erat, facile erat. » [Seidler.]

4085. Εἰσοψίν τ' ἔχει, et offrent une chose, un exemple, à regarder. — Un exemple s'appelle παράδειγμα, en tant qu'il nous est montré, εἴσοψις, en tant que nous le contemplons.

1089-1090. Άπηνέγκω λέχη τάλλότρια, tu as obtenu (tibi abstulisti) ce lit qui devait te rester étranger. Ces mots sont déterminés et expliqués par : μισθοῦ τοὺς γάμους ὧνουμένη, en achetant cet hymen à ce prix, c'est-à-dire : au prix du patrimoine ravi à tes ensants.

4091-4093. Κοῦτ' ἀντιφεύγει παιδὸς ἀντί.... ἀδελφῆς ζῶσαν. Voici ce que dit Électre: « Pourquoi Égisthe n'est-il pas dans l'exil pour expier l'exil de ton fils? pourquoi n'est-il pas mort pour m'avoir infligé une mort deux fois aussi cruelle que la mort de ma sœur Iphigénie, pour m'avoir tuée vivante?»

4093-4094. Εὶ δ' ἀμείψεται.... φόνος, si le meurtre est compensé par un meurtre

φόνον δικάζων φόνος, ἀποκτενῶ σ' ἐγὼ καὶ παῖς 'Ορέστης πατρὶ τιμωρούμενοι 'εὶ γὰρ δίκαι' ἐκεῖνα, καὶ τάδ' ἔνδικα. 'Όστις δὲ πλοῦτον ἢ εὐγένειαν εἰσιδών γαμεῖ πονηρὰν, μῶρός ἐστι ' μικρὰ γὰρ μεγάλων ἀμείνω σώφροσιν δόμοις ἔγειν.

1095

χορος.

Τύχη γυναιχῶν εἰς λέχη τὰ μὲν γὰρ εὖ, τὰ δ' οὐ χαλῶς πίπτοντα δέρχομαι βροτῶν.

1100

## ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

<sup>3</sup>Ω παῖ, πέφυχας πατέρα σὸν στέργειν ἀεί. <sup>3</sup>Εστιν δὲ χαὶ τοῦθ' οἱ μέν εἰσιν ἀρσένων, οἱ δ' αὖ φιλοῦσι μητέρας μᾶλλον πατρός.

NC. 4097-1101. Nauck dit au sujet de ces cinq vers : « hoc loco incommodi. » Soit. Mais était-ce là une raison de les mettre entre crochets? Ces vers sont tout à fait dans la manière d'Euripide, et je ne doute pas que le poëte lui-même ne les ait placés ici. — 1098. Manuscrit : πονηρά. Dans l'Anthologie de Stobée, LXXII, 4, où les vers 1097-1099 se trouvent cités à la suite d'un fragment des Crétoises d'Euripide, on lit : πονηράν. — 1099. Manuscrit : σώφρον' ἐν δόμοις λέχη. Stobée : σώφρον' εἰ δόμοις ἔχει. Nauck : σώφροσιν δόμοις ἔχει. J'ai écrit ἔχειν. — 1100. On lisait γυναιχών εἰς γάμους, comme si un homme pouvait épouser autre chose qu'une femme, et quoique γάμους dût être suivi de οἱ μέν, au lieu de τὰ μέν, afin que la seconde phrase eût quelque rapport avec la première et ne fût pas tout à fait générale. J'ai remédié à ces deux inconvénients en substituant à la glose γάμους le mot λέχη, qui s'était égaré dans le vers précédent.

vengeur. Cf. Médée, 1266: Δύσφρων φόνον φόνος άμείβεται.

1096. Εἰ γὰρ.... ἔνδικον. Dans la tragédie de Sophocle, vers 582, Électre dit à Clytemnestre: Εἰ γὰρ κτενοῦμεν ἄλλον ἀντ' ἄλλου, σύ τοι Πρώτη θάνοις ᾶν, εἰ δίκης γε τυγχάνοις.

1098-1099. Μικρὰ γὰρ μεγάλων ἀμείνω (ἐστὶν ώστε αὐτὰ ἐν) σώφροσιν δόμοις ἔχειν, peu de bien vaut mieux que de grandes richesses, à l'avoir (si on l'a) dans une maison chaste. — Électre réfute Clytemnestre dans un couplet composé de quarante vers, 1060-1099. Or le couplet de Clytemnestre compte exactement le même nombre de vers, 1011-1060. Voy. la note sur le vers 1236 d'Hécube, où nous avons cité d'autres exemples de ces symétries.

1100. Τύχη γυναικών εἰς λέχη, par rapport à l'union avec une femme, (il n'y a que du) hasard.

1101. Πίπτοντα α tombant, arrivant, » se dit au propre d'un coup de dé. Cp. vers 439, et Hipp. 718 avec la note.

1103. Έστιν δὲ καὶ τοῦτο, cela se rencontre aussi, c'est une chose qu'on doit admettre. Comp. le fragment d'Antiope, cité en partie par Marc-Aurèle, XI, 6 et vii, 44, en partie par Stobée, Anthologie, XCVIII, 38: Εὶ δ' ἡμελήθην ἐκ θεῶν καὶ παῖδ' ἐγὼ, Έχει λόγον καὶ τοῦτο τῶν πολλῶν βροτῶν Δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δυστυχεῖς, τοὺς δ' εὐτυχεῖς.

— Οἱ μέν εἰσιν ἀρσένων, les uns sont attachés à leurs pères. Fix compare Eschyle, Euménides, 738: Κάρτα δ' εἰμὶ τοῦ πατρός.

1105

Συγγνώσομαί σοι · καὶ γὰρ οὐχ οὕτως ἄγαν χαίρω τι, τέκνον, τοῖς δεδραμένοις ἐμοί. Σὺ δ' ὧδ' ἄλουτος καὶ δυσείματος χρόα, λεχὼ νεογνῶν ἐκ τόκων πεπαυμένη; Οἴμοι τάλαινα τῶν ἐμῶν βουλευμάτων · ὡς μᾶλλον ἢ χρῆν ἤλασ' εἰς ὀργὴν πόσιν.

1110

#### НАЕКТРА.

'Οψε στενάζεις, ήνίκ' οὐκ ἔχεις ἄκη. Πατήρ μεν οὖν τέθνηκε· τὸν δ' ἔξω χθονὸς πῶς οὐ κομίζει παῖδ' ἀλητεύοντα σόν;

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δέδοικα· τούμον δ', ούχὶ τοὐκείνου σκοπῶ. [Πατρὸς γὰρ, ὡς λέγουσι, θυμοῦται φόνῳ.]

1115

# . HAEKTPA.

Τί δαὶ πόσιν σὸν ἄγριον εἰς ἡμᾶς ἔχεις;
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τρόποι τοιούτοι · καὶ σὸ δ' αὐθάδης ἔφυς.
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Άλγῶ γάρ · ἀλλὰ παύσομαι θυμουμένη.

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καὶ μὴν ἐχεῖνος οὐχέτ' ἔσται σοι βαρύς.

NC. 1115. Nauck a mis entre crochets ce vers plus qu'inutile. — 1116. Le même critique propose τί δ' α υ.

la douceur et de bons sentiments à Clytemnestre, afin de rendre le parricide plus odieux? Cela s'accorderait avec l'esprit dans lequel toute cette tragédie a été conque par lui. (Voyez la notice préliminaire.) Cependant l'affabilité de la reine pourrait venir de la joie qu'elle éprouve de voir la dégradation d'Électre consommée par la naissance d'un enfant, et de n'avoir plus la crainte qu'un petit-fils d'Agamemnon osât un jour venger la mort de son aïeul (cf. v. 22-39). Ce sont là du moins les sentiments qu'Électre suppose chez sa mère (cf. v. 658).

4113. Πῶ; οὐ κομίζει, comment se sait-il que tu ne le ramènes pas près de toi?

4114. Τουμόν, mon intérêt. Cf. Iph. Aul. 482: Μηδ' ἀνθελέσθαι τουμόν.

4116. Άγριον εἰς ἡμᾶς ἔχεις, « tu l'entretiens dans des dispositions farouches contre nous, » dit un peu plus que ἀγριοῖς εἰς ἡμᾶς.

1117. Τρόποι τοιοῦτοι. Clytemnestre répond qu'Égisthe est violent par nature, et non par suite des conseils qu'elle lui donne.

1119. Οὐχέτ' ἔσται σοι βαρύς. Clytemnestre veut dire que, depuis qu'Électre a donné un fils au Laboureur, la haine d'Égisthe est satisfaite. Mais les paroles dont se sert Clytemnestre ont une portée dont elle ne se doute pas elle même, et qui frappe d'autant plus vivement le spectateur.

# НАЕКТРА.

Φρονεί μέγ' εν γάρ τοίς εμοίς ναίει δόμοις.

1120

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Όρᾶς, ἀν' αὖ σὺ ζωπυρεῖς νείχη νέα.

НАЕКТРА.

Σιγῶ · δέδοιχα γάρ νιν ώς δέδοιχ' έγώ.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Παῦσαι λόγων τῶνδ' άλλὰ τί μ' ἐκάλεις, τέχνον;

НАЕКТРА.

Μχουσας, οἶμαι, τῶν ἐμῶν λοχευμάτων: τούτων ύπερ μοι θύσον, οὐ γὰρ οἶδ' ἐγὼ, δεκάτη σελήνη παιδός ώς νομίζεται. τρίθων γάρ ούχ εἴμ', ἄτοχος οὖσ' ἐν τῷ πάρος.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άλλης τόδ' ἔργον, ή σ' ἔλυσεν ἐχ τόχων.

наектра.

Αὐτὴ λόγευον κἄτεκον μόνη βρέφος.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούτως άγείτων οίκος ίδρυται φίλων;

1130

1125

наектра.

Πένητας ούδελς βούλεται χτᾶσθαι φίλους. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άλλ' είμι, παιδός αριθμόν ώς τελεσφόρον

NC. 1421. Boissonade a substitué ἀν' à ἄν. — 1126. Musgrave : δεκάτην σελήνην. — C'est à tort que Nauck considère le mot παιδός comme altéré. Cf. v. 1132 et le passage d'Eubulus cité dans la note explicative. — 4430. Musgrave : ἀγείτον' οἶχον (leçon de quelques apographa) ίδρυσαι.

4420. La réponse d'Électre est aussi à lune une grande influence soit sur les double entente; mais Electre sait ce qu'elle dit. Les mots έν γαρ τοῖς έμοῖς ναίει δόμοις semblent désigner le palais d'Agamemnon dont Egisthe s'est emparé; mais ils se rapportent en effet à la maison du Laboureur où se trouve le cadavre du tyran.

1121. Άν(ά).... ζωπυρείς équivaut à ἀναζωπυρεῖς, tu rallumes.

1122. Δέδοικα ώς δέδοικ' έγώ. Réticence sinistre. Voy. la note sur le vers 289.

1126. Δεκάτη σελήνη παιδός. Voy. la note sur le vers 654. On attribuait à la femmes en couches, soit sur les nouveaunés. Aussi la sête du dixième jour après la la naissance d'un enfant se prolongeait-elle dans la nuit. Cf. Eubulus chez Athénée, p. 668 B : Είεν, γυναίκες, νῦν ὅπως τὴν νύχθ' δ)ην 'Εν τη δεκάτη του παιδίου YOPEYGETE.

1430. Άγείτων φίλων, sans voisins amis. Cp. v. 344: 'Ανέορτος Ιερών, et la note.

1132. Παιδός ἀριθμόν ὡς τελεσφόρον θύσω équivaut à ώς θύσω δεκάτην παιδός, afin que je célèbre par un sacrifice

Ούσω θεοῖσι· σοὶ δ' ὅταν πράξω χάριν τήνδ', εἶμ' ἐπ' ἀγρὸν, οἱ πόσις θυηπολεῖ Νύμφαισιν. ἀλλὰ τούσδ' ὄχους, ὀπάονες, φάτναις ἄγοντες πρόσθεθ' ἡνίκ ἀν δέ με δοκῆτε θυσίας τῆσδ' ἀπηλλάχθαι θεοῖς, πάρεστε · δεῖ γὰρ καὶ πόσει δοῦναι χάριν.

1135

#### HAEKTPA.

Χώρει πένητας εἰς δόμους φρούρει δέ μοι μή σ' αἰθαλώση πολύχαπνον στέγος πέπλους. Θύσεις γὰρ οἶα χρή σε δαίμοσιν θύη. Κανοῦν δ' ἐνῆρχται χαὶ τεθηγμένη σφαγὶς, ήπερ χαθεῖλε ταῦρον, οὐ πέλας πεσεῖ πληγεῖσα νυμρεύσει δὲ χἀν Ἅιδου δόμοις ῷπερ ξυνηῦδες ἐν φάει. Τοσήνδ' ἐγὼ δώσω χάριν σοι, σὸ δὲ δίχην ἐμοὶ πατρός.

1145

1140

# χορος.

Αμοιδαί κακῶν· μετάτροποι πνέουσιν αὖραι δόμων. Τότε μὲν ἐν λουτροῖς

[Strophe.]

NC. 1141. Θύη, excellente correction de Nauck pour θύειν. — 1146. Manuscrit : σὺ δ΄ ἐμοὶ δίχην. Barnes : σὺ δέ γ' ἐμοὶ δίχην. Nauck a transposé les mots. — 1148. Seidler a inséré ἐν avant λουτροῖς. Nauck voudrait que ἐν λουτροῖς et ἀρχέτας (v. 1149) changeassent de place. Je doute fort que les lois du mètre autorisent cette transposition. Il faut corriger l'antistrophe.

le dixième jour de la naissance de l'ensant. Le nombre dix passait dans l'école de Pythagore pour le nombre parsait : τέλειον ή δεκάς είναι δοκεῖ καὶ πᾶσαν περιειληφέναι τὴν τῶν ἀριθμῶν φύσιν (Aristote, Metaph. I, v, p. 986, a, 8). Philolaüs, chez Stobée, Ecl. I, 8, dit de la décade : Μεγάλα γὰρ καὶ παντελής καὶ παντοεργὸς καὶ θείω καὶ οὐρανίω βίω καὶ ἀνθρωπίνω ἀρχὰ καὶ άγεμών. — Quant au verbe θύειν construit avec l'accusatif de la sête en l'honneur de laquelle on sacrisse, cs. δαίσομεν ὑμεναίους, ξὸαισαν γάμους, γάμου; ἐχόρευσαν, Iph. Aul. 423, 707, 4057.

440. Le verbe αἰθαλώση, gouverne ici deux accusatifs, celui du tout, σ(ε), et celui de la partie, πέπλους. Cf. les deux datifs, σοι et τύμβω, gouvernés par ἀμύνει v. 330.

4141. Θύσεις.... bύη. La victime offerte

par Clytemnestre, c'est Clytemnestre ellemême.— Ici la reine entre dans la maison du Laboureur. Électre reste seule sur la scène.

1142. Κανοῦν δ' ἐνῆρχται, « canistrum « autem ad sacra auspicanda est paratum. » Voy. la note sur le vers 800. Cf. Iph. Aul. 1471: Κανᾶ δ' ἐναρχέσθω τις.

1143-1145. Ταῦρον. Égisthe. Ce trope, familier à la poésie grecque, est appropriée à la circonstance, puisqu'il s'agit d'un sacrifice. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 1125, Cassandre appelle Agamemnon τὸν ταῦρον et dit de Clytemnestre τᾶς βοός. — Οὐ πέλας πεσεῖ.... ξυνηῦδες ἐν φάει. Cp. ce qu'Oreste dit dans les Choéphores, v. 904: Επου, πρὸς αὐτὸν τόνδε σὲ σφάξαι θέλω. Καὶ ζῶντα γάρ νιν κρείσσον ἡγήσω πατρός Τῷ καὶ θανοῦσα ξυγκάθευδε.

1147-1148. Μετάτροποι πνέουσιν αδ-

ἔπεσεν ἐμὸς ἐμὸς ἀρχέτας, ἰάχησε δὲ στέγεα λάϊνοί τε θριγκοὶ δόμων, τάδ' ἐνέποντος ΄ <sup>\*</sup>Ω σχέτλιος ἢ γύναι φονεύσεις φίλαν πατρίδα δεκέτεσι σποραϊσιν ἐλθόντ' ἐμάν;

Παλίρρους δὲ τάνδ' ἀναδρόμους λόχους [Antistrophe.] 1155 ὑπᾶγεν δίχα, μέλεον εἰς οἴχους χρόνιον ἰχόμενον ὰ πόσιν

NC. 1150. Il est inutile d'écrire láxynos. Cf. Iph. Aul. 1039, NC. — Musgrave a substitué στέγεα à στέγα, en vue de l'accord antistrophique. — 4152-1453. Manuscrit: τάδ' ἐννέποντος · ὧ σχετλία, τί με, γύναι, φονεύσεις. On écrit ordinairement : τάδ' ἐνέποντος ' & σχέτλια (Seidler) τι με, γύναι, φονεύεις (Victorius). Le vocatif & σχετλία, écarté pour rétablir le mêtre dochmiaque, était bien plus naturel. Or le futur poveúosic indique que auí provient de  $\tilde{m{\eta}}$  : on sait, en effet, que  $m{ au}$ I et  $m{ au}$  ont été souvent confondus par les copistes. Il s'ensuit que με est interpolé, et que σχετλία a été substitué à σχέτλιος. Nous arrivons ainsi à une tournure plus énergique et à une correspondance exacte de la strophe et de l'antistrophe. — Manuscrit : δεκέτεσιν. C'est à tort que beaucoup d'éditeurs insèrent en après ce mot. — 1155-1157. Manuscrit : τάνδ' ὑπάγεται δίκαν (Victorius : δίκα) διαδρόμου λέχους. Quand même ces deux derniers mots pourraient désigner l'adultère, Clytemnestre n'est pas punie pour avoir été infidèle à son époux, mais pour l'avoir tué. De plus, ὑπάγεται devrait être à l'actif, et demande encore un complément: où la justice attira-t-elle Clytemnestre? J'ai donc écrit τάνδ' ἀναδρόμους λόχους ύπᾶγεν δίκα, ce qui répond exactement à la mesure de la strophe. ANA et AIA sont souvent confondus par les copistes. — 1156-1157. Manuscrit : μελέαν & πόσιν χρόνιον łκόμενον ἐς οἴκους. Seidler : μέλεον. Victorius : εἰς οἴκους. J'ai rétabli, en vue de l'accord antistrophique, l'ordre des mots poétique, encore dérangé par les grammairiens.

ραι δόμων, le vent tourne, le sort de la maison change. On a le même trope dans Ion, 4507: Έλισσόμεθ' ἐχεῖθεν ἐνθάδε δυστυχίαισιν εὐτυχίαις τε πάλιν, μεθίσταται δὲ πνεύματα. — Ἐν λουτροῖς. Cf. v. 457.

4152. 'Ω σχέτλιος ἢ γύναι φονεύσεις équivaut à ω σχετλία γύναι, ἢ φονεύσεις; L'adjectif σχέτλιος est de ceux qui ont tantôt trois, tantôt deux terminaisons. Les poëtes placent souvent à côté d'un substantif au vocatif un adjectif ayant la désinence du nominatif. Ex. Helène, 623: ΤΩ ποθεινὸς ἡμέρα.

4153-4154. Δεκέτεσι σποραϊσιν, après dix semailles, après dix ans. Le même laps de temps est exprimé par δεκασπόρφ χρόνφ, Troy. 20. Cp. Soph. Trach.: Δω-δέκατος ἄροτος. Callimaque, fr. 482, et

d'autres poëtes grecs disent ποιάς pour ἐνιαυτούς. A leur imitation Virgile écrit, Bucol. I, 70 : « Post aliquot, mea regna « videns, mirabor aristas. » Quant à ce dernier passage, nous pensons que aliquot ne saurait être séparé de post; et nous doutons de la justesse de l'explication donnée par Heyne, et adoptée récemment dans l'excellent commentaire de M. Benoist.

4155-1156. ΙΙαλίρρους.... δίκα, la justice vengeresse l'a attirée dans un autre piège. Les épithètes παλίρρους, reflua, et ἀναδρόμους, recurrentes, expriment poétiquement, que par un juste retour le crime retombe sur le coupable. Cf. Herc. fur. 737: 'Ιὼ δίκα καὶ θεῶν παλίρρους πότμος.

1156-1158. Construisez : ά (χατέκανε) πόσιν ίκόμενον χρόνιον (après une longue

1150

Κυχλώπειά τ' οὐράνια τείχε' όξυθήχτω βέλει κατέχαν' αὐτόχειρ, πέλεχυν ἐν χεροῖν λαδοῦσ' ἀ παλαμναῖος, ὅ τί ποτε τὰν τάλαιναν ἔσχεν χαχόν.

1160

'Ορεία τις ώς λέαιν' ὀργάδων δρύοχα νεμομένα, τάδε κατήνυσεν.

[Épode.]

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

30 τέχνα, πρὸς θεῶν, μὴ κτάνητε μητέρα.

1165

ΧΟΡΟΣ.

Κλύεις ὑπώροφον βοάν;

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Ιώ μοί μοι.

χοροΣ.

"Ωμωξα κάγὼ πρὸς τέχνων χειρουμένης.

Νέμει τοι δίχαν θεός, δταν τύχη σχέτλια μὲν ἔπαθες, ἀνόσια δ' εἰργάσω, τάλαιν', εὐνέταν.

1170

NC. 4160. Manuscrit: λαδοῦσα τλάμων πόσις ὅ τί ποτε τάν. On s'est préoccupé du mètre, sans s'apercevoir que le sens laissait autant à désirer que la facture du vers. Il ne doit plus être question ici d'Agamemnon: la phrase ὅ τί ποτε..., qu'on explique généralement de la façon la plus étrange, indique que le poëte disait: « l'épouse a été coupable, quelque motif qui l'ait poussée à tuer l'époux ». Le texte est donc foncièrement gâté. Notre correction satisfait à la fois au sens et à l'accord antistrophique. — 1469. La leçon νέμοι δίκαν τοι θεός a été corrigée par Victorius.

absence) εἰς οἴχους Κυχλώπειά τ(ε) τείχε(α) οὐράνια. Quant aux murs cyclopéens de Mycènes, cp. la note sur Iph. Aul. 152.

1161-1162. 'A παλαμναΐος.... κακόν, meurtrière impie, quelque douleur qu'ait pesé sur l'infortunée. Ces derniers mots font allusion au sacrifice d'Iphigénie.

1165-1168. Le chœur vient de rappeler le crime; et dans ce même moment a lieu l'expliation. Cette coïncidence est rendue plus frappante parce que les cris de la victime interrompent une nouvelle section, à peine commencée, des chants du chœur. Deux vers de Clytemnestre et deux vers du

coryphée sont ici insérés au milieu de l'épode, comme les cris des ensants le sont dans la seconde strophe d'un chœur de Médée, v. 4273 sqq.

1168. Le génitif χειρουμένης dépend de ῷμωξα. Cf. Iph. Aul. 370 : Ἑλλάδος μάλιστ' ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω. Quant à l'aoriste ῷμωξα, voy. la note sur le vers 791 de Médée.

1169. "Οταν τύχη, quand l'occasion s'en présente.

1170. Σχέτλια... εἰργάσω. Cf. Eschyle, Choéph. 930: Κτανούσ' δν οὐ χρήν καὶ τὸ μὴ χρεών πάθε.

Άλλ' οίδε μητρός νεοφόνοις εν αίμασιν πεφυρμένοι βαίνουσιν εξ οίχων πόδα, τρόπαια δείγματ' άθλίων προσφαγμάτων. Ούχ έστιν ούδεὶς οίχος άθλιώτερος τῶν Τανταλείων οὐδ' ἔφυ ποτ' ἐχγόνων.

1175

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ιὼ Γαία καὶ [Ζεῦ] πανδερκέτα βροτῶν, ἴδετε τάδ' ἔργα δεινὰ μυσαρὰ, φόνια σώματα χθόνια προκείμεν' ἀλλαγᾳ χερὸς ὑπ' ἐμᾶς, ἄποιν' ἐμῶν πημάτων.

[Strophe 1.]

1180

•• • • • • • •

NC. 1174. Προσφαγμάτων, excellente correction de Musgrave pour προσφθεγμάτων.

— 1177. Seidler a, le premier, reconnu la disposition antistrophique du morceau qui suit. — Manuscrit: γᾶ καὶ ζεῦ. Nauck propose de lire ici Γαῖα καὶ Ζεῦ, et au vers 1190: ἰὼ Φοῖδε, σὰν ὕμνησας. Cette dernière conjecture nous semble peu probable: nous aimons mieux considérer le mot Ζεῦ comme interpolé. — 4178-1479. On lisait: ἱδετε τάδ' ἔργα φόνια μυσαρὰ, δίγονα σώματ'. L'épithète δίγονα est fort étrange: on le sentira, en comparant Hercule fur., 1023: Τέκνα τρίγονα, et Ios., 496: ᾿Αγραύλου κόραι τρίγονοι. Ici l'observation des symétries antistrophiques nous a mis sur la voie du texte primitif. Les vers 1191 sq. prouvent que φόνια doit prendre la place de δίγονα. Ce dernier mot est donc un mélange de φόνια et de δεινά, épithète qui avait été transposéc. — 1180. Manuscrit: ἐν χθονὶ κείμενα πλαγᾶ. Le mètre est détruit; mais il s'est conservé dans l'antistrophe. Nous l'avons rétabli en écrivant χθόνια προκείμεν' ἀλλαγᾶ. On voit que le commencement du vers a été envahi par une glose explicative, et que la fin a été défigurée par une faute de copiste. — 1181. La lacune après ce vers a été indiquée par Seidler.

1173. Βαίνουσιν.... πόδα. Voy. la note sur le vers 94.

1174. Τρόπαια... προσφαγμάτων, indices victorieux d'un triste sacrifice, indices d'une victoire remportée par un triste sacrifice. Ces mots forment une apposition à toute la phrase qui précède.

1175-1178. Construisez: Οὐκ ἔστιν σὐδ' ἔφυ ποτ' οὐδεὶς οἶκος ἀθλιώτερος τῶν Τανταλείων ἐκγόνων.

1177. Le fond de la scène s'ouvre, et l'on voit Oreste et Electre, ainsi que Pylade, à côté des corps sanglants de Clytemnestre et d'Egisthe. — Oreste invoque la Terre et le dieu qui voit toutes les actions

des mortels. Ce dieu est évidemment le Ciel ou Jupiter : l'épithète πανδερκέτα et le rapprochement de Γαῖα l'indiquent assez : nous pouvons nous passer du nom Zεῦ.

1178-1179. Les mots τάδ' ξργα δεινὰ μυσαρά ont pour apposition φόνια σώματα. C'est ainsi que, dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 1406, Clytemnestre appelle le cadavre de son époux : Τῆσδε δεξιᾶς χερὸς Έργον, δικαίας τέκτονος.

1480. Άλλαγα équivaut à ἀμοιδη, α par un (juste) retour », en échange du cadavre d'Agamemnon, en punition du meurtre commis.

4181. Έμων πημάτων. Ces mots rie

#### НАЕКТРА.

Δακρύτ' ἄγαν, ὧ σύγγον', αἰτία δ' ἐγώ · διὰ πυρὸς ἔμολον ὰ τάλαινα ματρὶ τᾶδ', ἄ μ' ἔτικτε κούραν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ίω τύχας, κακάς σέθεν τύχας τεκοῦσα, μᾶτερ, ἄλαστα μέλεα καὶ πέρα παθοῦσα σῶν τέκνων ὑπαί. Πατρὸς δ' ἔτισας φόνον δικαίως.

1185

'Ιὼ Φοῖδ', ἀνύμνησας δίχαν, ἄραντα φανερὰ δ' ἐξέπρα-

[Antistrophe 4.] 1190

NC. 4482. La leçon δάκρυά τ' ἄγαν γ' a été corrigée par Victorius. — 4483. Peutêtre: ἃ μόλον τάλαινα, ce qui rétablirait la rigueur de l'accord antistrophique. Manuscrit: μητρί. — 4485-4489. Ces vers, autrefois attribués à Électre, ont été rendus par Seidler à Oreste, lequel prononce les vers correspondants de l'antistrophe. Kirchhoff donne les uns et les autres au chœur. — 4485-4486. Manuscrit: ἰὼ τύχας τὰς σὰς τύχας μᾶτερ τεκοῦσ'. Éditions: τὰς σὰς τύχας ου σᾶς τύχας. Pour accorder ces vers avec les vers correspondants de l'antistrophe, Seidler écrit: ἰὼ τεκοῦσα μᾶτερ, Dindorf et Nauck veulent retrancher πρὸς αὕραν, v. 4202. Mais ils n'établissent ainsi qu'un accord incomplet, et ils ne satisfont pas au sens. Le participe τεκοῦσα demande un complément, et la leçon du manuscrit est bonne en tant qu'elle présente un accusatif Mais τὰς est un reste de κακάς, et σάς est une glose de σέθεν. — 4487. Seidler a corrigé la leçon μελέα καὶ πέρα γε. — 4190. Ἰὼ, correction de Victorius pour ὧ. — 4194. Ἄραντα, correction d'Elmsley pour ἄρατα.

désignent pas seulement l'exil d'Oreste, mais encore, et surtout, la mort du père d'Oreste.

1183. Διὰ πυρὸς ἔμολον ματρί équivaut à διὰ δεινοτάτης ἔχθρας ἢλθον ματρί, « j'avais une haine ardente pour ma mère. » Comp. Andromaque, 488: Διὰ γὰρ πυρὸς ἢλθ' ἐτέρφ λέχει. — Suivi de μετά τινος, comme dans le passage de Xénophon, Banquet, IV, 16: Ἐγὼ οῦν μετὰ Κλεινίου κᾶν διὰ πυρὸς ἰοίην, tette locution a un sens tout à fait dissérent: elle marque une amitié à toute épreuve.

1186-1486. Τύχας, κακὰς σέθεν τύχας. Ces mots désignent les enfants de Clytemnestre, enfants qui ont été les fléaux, la calamité de leur mère. La même idée est rendue plus directement par le vers 1229 : Φονέας ἔτιχτες ἄρά σοι. Quant à la locution τεχοῦσα χαχὰς σέθεν τύχας, comp. Eschyle, Sept Chefs, 751 : Έγείνατο μὲν μόρον αὐτῷ, πατροχτόνον Οἰσιπόδαν. Eschine, adv. Ctesiph. 253 : Οὐκ ἀποπέμψεσθε τὸν ἄνθρωπον ὡς κοινὴν τῶν Ἑλλήνων συμφοράν;

1190. Άνύμνησας, tu as proclamé par un oracle. Les oracles étaient chantés. Cf. Ion, 6: Φοϊδος ὑμνωδεῖ βροτοῖς.... θεσπίζων.

1191. Άφαντα φωτρά δ' ἐξέπραξας άχεα; des maux que le jour ne devrait pas éclairer, tu les as produits au jour, c.-à-d.: tù m're fait commettre un crimé horrible.

ξας άχεα, φόνια δ' ώπασας λάχε' ἀπὸ γᾶς Πελασγίδος. Τίνα δ' ἐτέραν μόλω πόλιν; τίς ξένος, τίς εὐσεδὴς ἐμὸν χάρα προσόψεται ματέρα χτανόντος;

1195

#### HAEKTPA.

'Ιὼ ἰώ μοι. Ποῖ δ' ἐγώ; τίν εἰς χορὸν, τίνα γάμον εἶμι; τίς πόσις με δέξεται νυμφικάς ἐς εὐνάς;

1200

ΟΡΕΣΤΙΙΣ.

Πάλιν, πάλιν φρόνημα σὸν μετεστάθη πρὸς αὕραν · φρονεῖς γὰρ ὅσια νῦν, τότ' οὐ φρονοῦσα, δεινὰ δ' εἰργάσω, φίλα, κασίγνητον οὐ θέλοντα. Κατεῖδες, οἶον ἁ τάλαιν' ἑῶν πέπλων

1205

[Strophe 2.]

NC. 1192-1193. On lisait: φόνια (substitué par Seidler à φοίνια) δ' ὅπασας λέχε' ἀπὸ γᾶς Ἑλλανίδος. Que dire des interprètes qui, sous prétexte qu'Homère emploie quelquesois le verbe ὁπάζειν dans le sens de instare, a tergo insequi, ont cru pouvoir expliquer ce non-sens par : « exterminasti sanguinaria concubia e terra Græcanica »? C'est méconnaître à la sois la valeur des mots et la marche des idées. La phrase suivante indique clairement quel a dù être le sens de celle-ci. Oreste disait que, pour avoir obéi à l'ordre d'Apollon, il était condamné à suir la terre d'Argos. J'ai donc écrit λάχε' pour λέχε' et Πελασγίδος pour Ἑλλανίδος. — 1194. Victorius a supprimé δέ avant ξένος. — 1197. Ancienne vulgate : δώ μοι μοι et χῶρον. — 1190. Victorius a corrigé la leçon τίν' εἰς γάμον. — 1204. Après φρονοῦσα le manuscrit ajoute γ' εῦ, interpolation supprimée par Victorius. — Le reste de ce vers, ainsi que le vers suivant, est attribué dans le manuscrit à Électre. — 1205. Seidler a rectisée la leçon οὐκ ἐθέλοντα. — 1206-1207. Manuscrit : ἐῶν πέπλων ἔδαλεν, ἔδειξε μαστόν. Seidler voulait : ἔξω πέπλων. Elmsley : ἐμῶν πέπλων ἐλάδετ'. En transposant ἐλάδετ', j'ai rétabli l'accord rigoureux de la strophe et de l'antistrophe, et j'ai pu conserver ἐῶν πέπλων. — La leçon ἐν φοναῖς a été rectisée par Seidler.

1192-1193. Φόνια... Πελασγίδος, tu m'as attiré le sort d'un meurtrier, φόνια λάχεα, de la part de la terre Pélasge, c.-à-d.: tu es cause que la terre d'Argos me frappe de bannissement. Par la terre Pélasge il faut saus doute entendre le soi même du pays : infectée par le son qu'elle a bu, la terre d'Argos ne supporte pas la présence du meurtrier. Telles étaient les idées antiques. On pourrait aussi

attacher au mot γαζ le sens de « cité » : dans l'Oreste, les citoyens d'Argos jugent le parricide. Je m'en tiens cependant à la première explication.

1202. Μετεστάθη πρὸς αὔραν, il a changé avec le changement du vent, il a changé quand a changé le soussie des circonstances. Quant à ce trope, cp. v. 1147: Μετάτροποι πνέουσιν αὖραι δόμων.

1206 - 1207. Κατείδες, οίον. .. έδειξε

έδειξε μαστόν, ελάβετ' εν φοναῖσιν, ιώ μοι, πρός πέδω τιθεῖσα γοῦνα μέλεα; τακόμαν δ' εγώ.

ΧΟΡΟΣ.

Σάφ' οἶδα, δι' ὀδύνας ἔδας, ἰήῖον κλύων γόον ματρὸς, ἄ σ' ἔτικτεν.

1210

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Βοὰν δ' ἔλασκε τάνδε, πρὸς γένυν ἐμὰν [Anti-trophe 2.] τιθεῖσα χεῖρα ' Τέκος ἐμὸν, λιταίνω ' 1215 παρήδων τ' ἐξ ἐμᾶν ἐκρήμναθ', ὥστε χέρας ἐμὰς λιπεῖν βέλος.

ΧΟΡΟΣ.

Τάλαινα. Πῶς ἔτλας φόνον δι' ὀμμάτων ἰδεῖν σέθεν ματρὸς ἐχπνεούσας;

1220

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έγω μέν ἐπιδαλών φάρη χόραις ἐμαῖς

[Strophe 3.]

NC. 1208. Manuscrit : ἰὼ ἰώ μοι. La correction est due à Seidler. Nauck : ἐν φοναῖς, ὧ | ἰώ μοι. — 1209. Manuscrit : γόνιμα μέλεα. Nauck, d'après Camper : γόνατα μέλεα. L'antistrophe demande γοῦνα. — Τακόμαν, excellente correction de Seidler pour τὰν κόμαν. — 1210-1211. Le manuscrit attribue ces deux vers à Électre, et les vers correspondants de l'antistrophe, 1219 sq., au chœur. Comme cette dernière attribution nous semble incontestable, nous avons, avec Kirchhoff, donné les uns et les autres au chœur, afin de rétablir la symétrie. — 1212. Victorius a retranché γ' après γένυν. — 1215. Seidler a corrigé la leçon τιθεῖσα χέρας. — 1216. Manuscrit : παρηδών τέ γ' ἐξ. Seidler : παρήδων. Victorius : τ' ἐξ. — 1217. Manuscrit : ἐκρίμναθ'. — 1219-1220. Seidler et Nauck veulent que ces deux vers soient prononcés par Électre. Il nous semble que les vers 1224 sqq. s'opposent absolument à cette attribution. — 1220. Manuscrit : μητρός. — 1221. Κόραις, correction de Victorius pour κόμαις. La leçon ἐμαῖσι a été rectifiée par Seidler.

μαστόν, as-tu vu comment l'infortunée montra son sein (en dehors) de ses vêtements? Le génitif εων πέπλων est gouverné par εδειξε, la préposition εξ restant sous-entendue. Cf. Sophocle, Él. 324: Δόμων όρω... Χρυσόθεμιν.... ἐντάξια χεροῖν φέρουσαν. — Ἐλάδετ(ο), sousent. ἐμοῦ.

1210. Δι' ὀδύνας ἔβας, tu éprouvas de la douleur. Voy. la note sur le vers 542 d'Hippolyte. — 'Iήτον, adjectif tiré de l'interjection lý. Sophoele, OEd. Roi, 474, donne aux douleurs de l'enfantement le nom de l'iliw χαμάτων.

1217. L'infinitif λιπείν a pour sujet β:λος et pour régime χέρας ἐμάς. « De manière que l'arme s'échappa de ma main ».

1219. L'exclamation τάλαινα se rapporte à Clytemneste; la question πῶς ἔτλας s'adresse à Oreste. φασγάνω κατηρξάμαν ματέρος έσω δέρας μεθείς.

HAEKTPA.

Έγω δ' ἐπεγχέλευσά σοι ξίφους τ' ἐφηψάμαν άμα.

1225

ΧΟΡΟΣ.

Δεινότατον παθέων ἔρεξας.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λαδοῦ, μέλεα κάλυπτε ματέρος πέπλοις, [Antistrophe 3.] συγκαθάρμοσον σφαγάς. Φονέας ἔτικτες ἄρά σοι.

НАЕКТРА.

'Ιδού, φίλαν τε χού φίλαν φάρη τάδ' ἀμφιδάλλομεν.

1230

ΧΟΡΟΣ.

Τέρμα κακῶν μεγάλων δόμοισιν. Άλλ' οίδε δόμων ὑπὲρ ἀκροτάτων

NC. 1223. Ματέρος ne répond pas exactement à φονέας, v. 1229. Faut-il écrire τοκάδος? Cf. Cycl. 42; Hipp. 560. — 1224. Manuscrit : ἐγὼ δέ γ' ἐπεκέλευσά (ου ἐγὼ δ' ἐπεκέλευσά?) σοι. L'antistrophe demande ἐγὼ δ' ἐπεγκέλευσά σοι (Musgrave) plutôt que ἐγὼ δ' ἐπενεκέλευσά σοι (Nauck). — 1225. Manuscrit : ἐφηψάμην. — 1226. Seidler attribue ce vers à Électre. Victorius a retranché ὧ avant δεινότατον. Nauck écrit dans le vers précédent : ἄμ' ὧ. — 1227-1229. Le manuscrit attribue ces trois vers au chœur. — 1227. Manuscrit : κάλυπτε μέλεα. J'ai transposé ces mots en vue de l'accord antistrophique. — 1228. J'ai écrit συγκαθάρμοσον pour καθάρμοσον. Seidler et Nauck insèrent καὶ avant ce dernier mot. — 1229. Le manuscrit porte, à ce qu'il paralt, ἄρα. — 1230. La leçon φίλαι τε κοὺ φίλαι a étè corrigée par Seidler. — 1231. Manuscrit : φάρεα δέ γ' ἀμφιδάλλομεν. Seidler : φάρεα σέ γ'. « Potius γ' a metrico additum videtur, « quum φάρεα τάδ', ut fere fit, truncatum abiisset in φάρεα δ'. » [Kirchhoff.] J'ai adopté cette conjecture, en écrivant φάρη. — 1232. Dans le manuscrit ce vers appartient encore à Électre. Ayant laissé le vers antithétique, 1226, au chœur, nous avons dù, avec Kirchhoff, attribuer celui-ci au même personnage. Victorius a retranché τε après μεγάλων.

4222. Κατηρξάμαν, j'ai commencé le sacrifice. Cf. Iph. Taur., v. 40.

1226. Δεινότατον παθέων ἔρεξας. Fix cite Herodote, I, 137: ἀνήκεστον πάθος ἔρδειν.

1228. Συγκαθάρμοσον σφαγάς, mecum compone vulnera. Cf. Sophocle, Ajux, 922: Πεπτῶτ' ἀδελφὸν τόνδε συγκαθαρμόσαι.

4229. Φονέας.... σοι. En prononçant ces paroles Oreste se tourne vers le cadavre de Clytemnestre, qu'il apostrophe.

4232. Τέρμα χαχῶν, le couronnement des malheurs. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, vers 4282, Cassandre prédit en ces termes le retour d'Oreste: Φυγὰς δ' ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος Κάτεισιν, ἄτας τάσδε θριγχώσων φίλοις.

φαίνουσί τινες δαίμονες ή θεῶν τῶν οὐρανίων · οὐ γὰρ θνητῶν γ' ήδε κέλευθος · τί ποτ' εἰς φανερὰν ὄψιν βαίνουσι βροτοῖσιν;

1235

## ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Άγαμέμνονος παῖ, κλῦθι : δίπτυχοι δέ σε χαλοῦσι μητρός σύγγονοι Διόσχοροι, Κάστωρ χασίγνητός τε Πολυδεύχης όδε. 1240 Δεινόν δε ναός άρτίως πόντου σάλον παύσαντ' ἀφίγμεθ' Άργος, ώς ἐσείδομεν σφαγάς άδελφης τησδε, μητέρος δε σης. Δίχαια μέν νυν ήδ' έχει σύ δ' ούχὶ δρᾶς, Φοϊδός τε, Φοϊδός — άλλ' ἄναξ γάρ ἐστ' ἐμὸς, 1245 σιγῶ · σοφὸς δ' ῶν οὐχ ἔχρησέ σοι σοφά. Λίνεῖν δ' ἀνάγχη ταῦτα · τάντεῦθεν δὲ χρή πράσσειν & μοῖρα Ζεύς τ' ἔχρανε σοῦ πέρι. Πυλάδη μεν Ήλέχτραν δὸς ἄλοχον εἰς δόμους, σύ δ' Άργος ἔχλιπ' οὐ γὰρ ἔστι σοι πόλιν 1250 τήνδ' εμβατεύειν, μητέρα χτείναντα σήν. Δειναί δε Κῆρές σ' αι χυνώπιδες θεαί τροχηλατήσουσ' έμμανῆ πλανώμενον.

NC. 1242. La leçon ως είδομεν a été corrigée par Victorius. — 1252. L. Dindorf a inséré σ' après Κῆρες.

1234. Φαίνουσι est ici employé intransitivement.

1240. Κάστωρ. Il faut croire que Castor porte la parole. Son nom précède celui de Pollux, et l'on sait que les Grecs et les Latins avaient l'habitude, en parlant d'euxmêmes et d'un autre, de se nommer les premiers.

1241. Le génitif ναὸς dépend de πόντου σάλον, mots qui font corps, et qui équivalent à πόντιον σάλον, « ballottement par la mer. » [Seidler.]

1245. Φοϊδός τε, Φοϊδος. — Aposiopèse. Le respect qu'il doit avoir pour un dieu d'un si haut rang empêche Castor de dire toute sa pensée.

1247. Alveiv, se résigner. Cf. Eschyle,

Agam. 1570 : Τάδε μὲν στέργειν δύστλητά περ δντα.

4251. L'accusatif ατείναντα se rapporte à σέ, sujet sous-entendu de ἐμβατεύειν. Le datif ατείναντι, qui serait aussi de mise, se rapporterait à σοι. Cf. Médés, 815 et 1237 sqq. avec les notes.

1252. Κήρες. Ces déesses de la mort sont souvent confondues avec les Parques, Moιραι, quelquesois avec les Furies, Έρινύες: cf. Herc. sur. 870.

4254. Τροχηλατήσουσ(ι) est plus fort que ἐλῶσι. Ce verbe indique que la démence poussera le malheureux de côté et d'autre, et le fera tourner comme une roue. Cf. Oreste, 36, ainsi que la note sur τροχηλάτου μαγίας, Iph. Taur. 83.

Έλθων δ΄ Αθήνας Παλλάδος σεμνόν βρέτας
πρόσπτυξον · εξρξει γάρ νιν ἐπτοημένας
δεινοῖς δράχουσιν ὥστε μὴ ψαύειν σέθεν,
γοργῶφ' ὑπερτείνουσά σου χάρα χύχλον.
Έστιν δ' Άρεως τις ὄχθος, οὖ πρῶτον θεοὶ
εζοντ' ἐπὶ ψήφοισιν αἵματος πέρι,
Άλιρρόθιον ὅτ' ἔχταν' ὡμόφρων Ἄρης,
πόντου κρέοντος παῖδ', ἵν' εὐσεδεστάτη
ψῆφος βεδαία τ' ἐστὶν ἔχ γε τοῦ θεοῖς.
Ένταῦθα χαὶ σὲ δεῖ δραμεῖν φόνου πέρι.
Ίσαι δέ σ' ἐχσώσουσι μὴ θανεῖν δίχη

NC. 4255. Kirchhoff propose νιν ἐστομωμένας. Cf. Iph. Taur. 287. — 4257. Manuscrit: γοργῶπ'. — 4258. Seidler a rectifié la leçon ἄρεός τις. — 4263. Manuscrit: ἔχ τε τοῦ. Pierson: ἐχ τούτου. Schæfer: ἔχ γε τοῦ. — 4265. Porson a corrigé la leçon ἐχσώζουσι. Voy. la note explicative.

4256. Πρόσπτυξον. Dans les Euménides d'Eschyle on voyait Oreste assis près de la statue de Minerve et l'entourant de ses bras : περὶ βρέτει πλεχθεὶς θεᾶς ἀμβρότου, ν. 259. — Ἐπτοημένας désigne ici, non la crainte, mais la poursuite passionnée, l'acharnement des Furies contre leur victime.

4256. Δεινοῖς δράκουσιν. Ce datif est gouverné par ψαύειν, et non par ἐπτοημένας.

4257. Κύχλον, bouclier.

4260. Άλιρρόθιον... Άρης. La colline d'Arès, Άρειος πάγος, Ἄρεως όχθος, était ainsi appelée parce qu'on y avait établi le tribunal qui connaissait du meurtre, ἄρης. Traduit en langage mythologique, ce fait général donna la légende que le Meurtre en personne, Άρης, fut d'abord jugé en ces lieux. Eschyle a été fidèle au tour d'imagination et d'expression d'où cette légende est sortie, en écrivant cette phrase poétique (Eum. 356): "Όταν ἄρης τιθ ποὸς τιθ ποὸς τιθ κοὸς τιθ κοὸς

1261. Μὴνιν, équivalant à μήνιμα [Hermann], est un accusatif adverbial comme χάριν, qu'on pourrait y substituer, ou comme πρόφασιν, Iphigénie en Aulide, 362. — Άνοσίων νυμφευμάτων.

Halirrothius, fils de Neptune, avait fait violence à Alcippe, fille de Mars. Cf. Démosthène, contre Aristocrate, 66; Apollodore, III, xiv, 2; Pausanias, I, xxi, 4; xxviii, 5.

1262. Ίν(α) est coordonné à οῦ, vers 1263, et se rapporte à Αρεώς τις όχθος.

1263. Βεδαία θεοῖς, qui inspire confiance aux dieux. Aussi Minerve porterat-elle la cause d'Oreste devant ce tribunal. (Ordinairement on fait dépendre θεοῖς de ἐστίν, dans le sens de θεοὶ ἔχουσι, θεοὶ τιθέασι ψῆφον.)

1264. Δραμείν, sous-ent. χίνδυγον ou ἀγῶνα (Iph. Aul. 1456; Or. 878), se dit de l'accusé, et équivaut alors à φεύγειν, « être poursuivi. » Au vers 883 on trouve la locution δραμών ἀγῶνα dans son sens premier.

1265-1269. Cp. Iph. Taur. 964-967 et 1470-1472. — Έχσωσουσι μή θανεῖν δίχη, te sauveront de manière à ce que tu échappes à la sentence de mort. D'après la leçon ἐχσωζουσι, Castor dirait seulement qu'Oreste sera absout dans le cas où les suffrages se trouveront partagés. Or la phrase suivante prouve que le dieu annonce l'acquittement d'Oreste d'une manière positive.

ψήφοι τεθείσαι. Λοξίας γάρ αἰτίαν είς αύτον οἴσει, μητέρος χρήσας φόνον. Καὶ τοῖσι λοιποῖς όδε νόμος τεθήσεται, νιχαν ίσαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ' ἀεί. Δειναί μέν οὖν θεαί τῷδ' ἄχει πεπληγμέναι 1270 πάγον παρ' αὐτὸν χάσμα δύσονται χθονός, σεμνόν βροτοίσιν εύσεδες χρηστήριον. Σὲ δ' Άρχάδων χρη πόλιν ἐπ' Άλφειοῦ ροαῖς οίχεῖν Λυχαίου πλησίον σηχώματος: ἐπώνυμος δὲ σοῦ πόλις χεχλήσεται. 1275 Σοὶ μὲν τάδ' εἶπον· τόνδε δ' Αἰγίσθου νέχυν Άργους πολίται γῆς χαλύψουσιν τάφω. Μητέρα δὲ τὴν σὴν ἄρτι Ναυπλίαν παρών Μενέλαος, έξ οδ Τρωικήν είλε χθόνα, Έλένη τε θάψει · Πρωτέως γάρ ἐχ δόμων 1280 ήχει λιποῦσ' Λίγυπτον οὐδ' ήλθεν Φρύγας. Ζεὺς δ', ὡς ἔρις γένοιτο καὶ φόνος βροτῶν, είδωλον Έλένης έξέπεμψ' είς Ίλιον.

NC. 4266. Peut-être γνώμαι τεθείσαι. — 1267. La leçon εἰς τ' αὐτόν a été rectifiée par Victorius. — 1271. Manuscrit : φάσμα. Victorius : χάσμα. — 1272. Reiske proposait ἀστιδές pour εὐσεδές. Le mot χρηστήριον est aussi suspect. Faut-il écrire : σεμνὸν βροτῶν εὐσεδέσιν οἰχητήριον, ου βροτοῖς εὕσεπτον οἰχητήριον?

1271. Χάσμα χθονός. C'est la grotte consacrée aux Furies, ou, comme disaient les Athéniens, aux Déesses Vénérables, Σεμνχί. Eschyle, Eum. 805, l'appelle χευθμῶνας χθονός.

4272. Εὐσεδές. Si la leçon est bonne, ce mot doit prendre ici le sens insolite de εὔσεπτον, vénérable. — Χρηστήριον. Il n'est nulle part question d'oracles rendus par les Euménides de l'Arcopage. Voy. NC.

1274. Λυχαίου σηκώματος. Il s'agit de l'antique sanctuaire de Jupiter Lycéen sur le Lycée, montagne de l'Arcadie. Cf. Pausanias, VIII, xxxvIII, 6 sqq.

1275. Ἐπώνυμος σοῦ πόλις. La ville d'Orestéum. Voy. Oreste, 1647. Cependant d'après ce dernier passage Oreste passe d'abord une année en Arcadie, et se

fait ensuite juger par l'Aréopage. Ici, au contraire, l'acquittement précède le séjour de l'Arcadie, et le poète semble adopter les traditions suivant lesquelles Oreste mourut dans ce pays.

1278. Άρτι Ναυπλίαν παςών (pour εἰς Ναυπλίαν ἀριχόμενος) Μενέλαος. Dans l'Odyssee, III, 344, Ménélas revient le jour même (αὐτῆμαρ) où se font les sunérailles d'Égisthe et de Clytemnestre. — Nauplie était le port d'Argos.

1281-1282. Οὐδ' ἤλθεν Φρύγας. Ζεὺς, δ', ὡς ἔρις γένοιτο καὶ.... Ίλιον. Euripide indique ici d'un mot la fable qu'il a traitée dans sa tragédie d'Helène. Le motif ὡς ἔρις γένοιτο καὶ φόνος βροτῶν s'y trouve développé aux vers 38-41, ainsi que dans Oreste, 1639 sqq. Voy. cidessus, p. 589 sq.

Πυλάδης μὲν οὖν κόρην τε καὶ δάμαρτ' ἔχων Αχαιίδος γῆς οἴκαδ' εἰσπορευέτω καὶ τὸν λόγω σὸν πενθερὸν κομιζέτω Φωκέων ἐς αἴαν καὶ δότω πλούτου βάρος. Σὺ δ' Ἰσθμίας γῆς αὐχέν' ἐμβαίνων ποδὶ χώρει πρὸς ὅχθον Κεκροπίας εὐδαίμονα. Πεπρωμένην γὰρ μοῖραν ἐκπλήσας φόνου, εὐδαιμονήσεις τῶνδ' ἀπαλλαχθεὶς πόνων.

1290

1285

ΧΟΡΟΣ.

<sup>3</sup>Ω παῖδε Διὸς, θέμις εἰς φθογγὰς τὰς ὑμετέρας ἡμῖν πελάθειν;

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Θέμις, οὐ μυσαραῖς τοῖσδε σφαγίοις.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάμοὶ μύθου μέτα, Τυνδαρίδαι;

1295

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Καὶ σοί · Φοίδω τήνδ' ἀναθήσω πρᾶξιν φονίαν.

XOPOS.

Πῶς ὄντε θεὼ τῆσδέ τ' ἀδελφὼ

NC. 4284. Heimsæth (Kritische Studien, I, p. 343) propose Πυλάδης μὲν οὖν ἀχήρατον δάμαρτ' ἔχων, en comparant Troy. 675. — 4285. Manuscrit: ἀχαίδος. — 4289. Όχθον, correction de Valckenaer pour οἴχον. Dindorf cherche à justifier la leçon du manuscrit en alléguant δῶμα Καδμεῖον, Sophocle, OEd. Roi, 29. Mais il n'y aurait de l'analogie entre les deux passages que si on lisait ici οἴχον Κέχροπος, ou οἶχον Κεχρόπιον. — 4294. J'ai substitué μυσαραῖς à μυσαροῖς. La forme masculine pour le féminin n'était pas motivée par le mètre, et elle causait une obscurité fâcheuse. — 4295. Ce vers a été attribué à Oreste par Victorius; le manuscrit le donne à Électre.

1284. Κόρην τε καὶ δάμαρτ' ἔχων. Ces mots sont altérés (Voy. NC.). On en donne une explication inadmissible. « Vir- « ginem et uxorem. Virgo enim adhuc erat, « sed uxor putabatur [Seidler]. » Mais comme δάμαρτ' ἔχων veut dire: « ayant pour épouse », le texte, tel qu'il est, signifie qu'Électre doit vivre avec Pylade comme elle a fait avec le Laboureur.

1285. Avant Άχαιίδος γῆς, mots qui désignent ici l'Argolide, sous-entendez la préposition ἐχ.

1286. Τὸν λόγφ σὸν πενθερόν, celui

qui était nominalement ton beau-frère, c'est-à-dire le Laboureur. Cf. v. 47.

1288. Αὐχέν (α), le col, l'isthme. Hérodote, IV, 37, appelle τὸν αὐχένα τῆς Χερσονήσου ce qu'il vient de nommer τὸν ἰσθμὸν τῆς Χερσονήσου.

4290. Πεπρωμένην μοϊραν φόνου, les malheurs que le destin inflige au meurtrier.

1292-1293. Εἰς φθογγὰς τὰς ὑμετέρας πελάθειν. Cf. Sophocle, *Œd. Col.* 166 : Λόγον εἴ τιν' οἴσεις πρὸς ἐμὰν λέσχαν.

1294. Construisez: Θέμις (ύμῖν) οὐχ (οὕσαις) μυσαραῖς σφαγίοις τοῖσδε.

τῆς χαπφθιμένης οὐχ ἠρχέσατον χῆρας μελάθροις;

1300

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Μοῖραν ἀνάγχης ἦγεν τὸ χρεὼν, Φοίδου τ' ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί.

НАЕКТРА.

Τίς δ' ἔμ' Ἀπόλλων, ποῖοι χρησμοὶ φονίαν ἔδοσαν μητρὶ γενέσθαι;

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Κοιναὶ πράξεις, χοινοὶ δὲ πότμοι, μία δ' ἀμφοτέρους ἄτη πατέρων διέχναισεν.

1305

ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>3</sup>Ω σύγγονέ μοι χρονίαν σ' ἐσιδὼν τῶν σῶν εὐθὺς φίλτρων στέρομαι καὶ σ' ἀπολείψω σοῦ λειπόμενος.

1310

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Πόσις ἔστ' αὐτῆ καὶ δόμος · οὐχ ἥδ' οἰκτρὰ πέπονθεν, πλὴν ὅτι λείπει πόλιν ἀργείων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ τίνες ἄλλαι στοναχαὶ μείζους ἢ γῆς πατρίας ὅρον ἐκλείπειν; Ἰλλὶ ἐγὼ οἴκων ἔξειμι πατρὸς

1315

NC. 1299. Elmsley a rectifié la leçon καταφθιμένης. — 1301. Manuscrit: μοίρας ἀνάγκης ἡγεῖτο χρεών. La correction est due à Seidler. — 1303. Τίς δ' ἔμ', correction de Seidler pour τί δαί μ'. — 1304. Manuscrit: μητέρι. — 1311. Αὐτῆ, correction de Barnes pour αὐτός. — 1315. La leçon πατρώας a été rectifiée par Schæfer, la leçon ἐκλιπεῖν par Heath.

1301. Construisez : τὸ ἀνάγκης χρεών ηγε μοῖραν (αὐτῆς), l'inévitable nécessité amena la mort de Clytemnestre.

1303-1304. Électre demande quelle influeuce suneste a pu la porter au parricide: elle n'admet point qu'elle ait commis un crime si horrible par un simple
esset de sa volonté. — Edogav yevéguas

équivant à ξθηκαν γενέσθαι, « ont fait que je devinsse. »

1308. Χρονίαν. Voy. la note sur χρόνιον Ικόμενον, vers 1157.

1316-1318. Après avoir déploré le malheur de sa sœur, Oreste dit qu'il est luimème encore plus malheureux qu'Électre.

— Ἐπ' ἀλλοτρίοις ψήφοισι φόνον (pour

χαὶ ἐπ' ἀλλοτρίαις ψήφοισι φόνον μητρός ὑφέξω.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Θάρσει · Παλλάδος

όσιαν ήξεις πόλιν άλλ' άνέχου.

1320

наектра.

Περί μοι στέρνοις στέρνα πρόσαψον, σύγγονε φίλτατε. διά γάρ ζευγνῦσ' ήμᾶς πατρίων μελάθρων μητρὸς φόνιοι χατάραι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Βάλε, πρόσπτυξον σῶμα θανόντος δ' ώς ἐπὶ τύμδω καταθρήνησον.

1325

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Φεῦ φεῦ · δεινὸν τόδ' ἐγηρύσω καὶ θεοῖσι κλύειν.

Ένι γὰρ κάμοὶ τοῖς τ' οὐρανίδαις οἴκτοι θνητῶν πολυμόχθων.

1330

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχέτι σ' ὄψομαι.

HAEKTPA.

Ούδ' έγω είς σὸν βλέφαρον πελάσω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τάδε λοίσθιά μοι προσφθέγματά σου.

NC. 4319-1320. L'anapeste ὁσίαν ne semble guère admissible à la suite du dactyle Παλλάδος, quoique ces mots n'appartiennent pas au même membre métrique. La transposition ήξεις ὁσίαν, indiquée par Monk, est peu probable. Peut-être : 'Οσίαν, θάρσει, Παλλάδος ήξεις. — 4321. Heimsæth propose : φέρ', ἐμοῖς στέρνοις. — 4322-4323. Φίλτατε · διὰ γάρ. La ponctuation excuse ici jusqu'à un certain point l'irrégularité métrique que nous venons de signaler au vers 4320. — Manuscrit : πατρώων. — 4327-4330. Le manuscrit attribue ces vers à Électre. Le copiste n'aura pas compris le vers 4329.

φόνου δίχην) μητρός ὑτέξω, au gré de juges étrangers j'expierai le meurtre de ma mère.

1320. Όσίαν πόλιν équivaut à δσίους πολίτας. La piété des Athéniens garantit à Oreste un jugement équitable.

1323-1324. Le génitif μελάθρων πατρίων est gouverné par διαζευγνῦσ(ι).

1325. Βάλε, suppléez στέρνα περί στέρνοις, v. 1321.

1329. Τοῖς τ' (sous-ent. ἄλλοις) οὐρανίδαις, et aux autres dieux.

### НАЕКТРА.

Ω γαῖρε, πόλις. γαίρετε δ' ύμεῖς πολλὰ, πολίτιδες.

1335

ΟΡΕΣΤΗΣ.

🗓 πιστοτάτη, στείχεις ήδη;

HAEKTPA.

Στείχω βλέφαρον τέγγουσ' άπαλόν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, χαίρων ἴθι, νυμφεύου δέμας 'Ηλέχτρας.

1340

## ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Τοῖσδε μελήσει γάμος άλλὰ χύνας τάσδ' ὑποφεύγων στεῖχ' ἐπ' Ἀθηνῶν · δεινὸν γὰρ ἴχνος βάλλουσ' ἐπὶ σοὶ χειροδράχοντες χρῶτα χελαιναὶ, δεινῶν ὀδυνῶν χαρπὸν ἔχουσαι · νὼ δ' ἐπὶ πόντον Σιχελὸν σπουδῆ σώσοντε νεῶν πρώρας ἐνάλους. Διὰ δ' αἰθερίας στείχοντε πλαχὸς τοῖς μὲν μυσαροῖς οὐχ ἐπαρήγομεν, οἰσιν δ' ὅσιον χαὶ τὸ δίχαιον

1345

1350

NC. 4344. Jacobs proposait: ἔχνος πάλλουσ'. — 4346. Le poëte n'a peut-être pas répété l'épithète δεινῶν. — 4348. Les leçons νηῶν et ἐναύλους ont été corrigées par Hugo Grotius.

1342-1343. Κύνας τάσδ(ε). Les Dioscures montrent au loin les Furies, que le spectateur ne voyait pas, de même qu'il ne les voyait pas à la fin des Choéphores d'Eschyle. Là aussi ces monstres qui courent, comme des chiens de chasse, sur la piste du meurtrier, sont appelés χύνες, v. 1054.

1344. Ίχνος βάλλουσ(ι), elles lancent leurs pas. Chez Eschyle les Furies décrivent ainsi elles-mêmes leurs bonds terribles: Μάλα γὰρ οὖν άλομένα ἀνέχαθεν βαρυπεσῆ καταφέρω ποδὸς ἀχμάν, Ευπ. 368.

1345. Χειροδράχοντες, armées de serpents qui leur servent, en quelque sorte, de mains. 4346. Δεινῶν ὀδυνῶν καρπὸν ἔχουσαι équivant à δεινὰς ὀδύνας καρπούμεναι, recueillant, ayant pour revenus, d'affreuses douleurs, se repaissant des affreuses douleurs qu'elles infligent à leurs victimes. Les Furies boivent le sang des meurtriers; cf. Eschyle, Eum. 264: ᾿Αλλ' ἀντιδοῦναι δεῖ σ' ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν ἐρυθρὸν ἐκ μελέων πέλανον.

4347. Έπὶ πόντον Σικελόν, sous-ent. στείχομεν, qui se tire de στεῖχε, v. 1343. Du reste, il y a ici une allusion à des faits contemporains: voy.la notice préliminaire.

1351. Οσιον καὶ τὸ δίκαιον pour τὸ δσιον καὶ τὸ δίκαιον, comme ἴθι ναοὺς,

φίλον εν βιότω, τούτους χαλεπῶν ἐκλύοντες μόχθων σώζομεν. Οὕτως ἀδικεῖν μηδεὶς θελέτω μηδ' ἐπιόρκων μέτα συμπλείτω · θεὸς ῶν θνητοῖς ἀγορεύω.

1355

χορος.

Χαίρετε · χαίρειν δ' ὅστις δύναται καὶ ξυντυχία μή τινι κάμνει θνητῶν, εὐδαίμονα πράσσει.

NC. 1354. Manuscrit: μηθείς. — 1359. Manuscrit: πράσσειν.

ίθι πρός βωμούς, pour ίθι πρός ναούς, ίθι πρός βωμούς, *Héc.* 444.

4355. Μηδ' ἐπιόρχων μέτα συμπλείτω. En s'associant au coupable, l'innocent s'expose à périr avec lui. Cf. Eschyle, Sept Chefs, 602 sqq. Horace, Odes, III, 11, 26 sqq.

1359. Εὐδαίμονα πράσσει, est heureux. Cp. Iph. Aul. 346: Πράσσοντα μεγάλα. Iph. Taur. 668: Κοινὰ πράσσουσα.

# ΟΡΕΣΤΗΣ

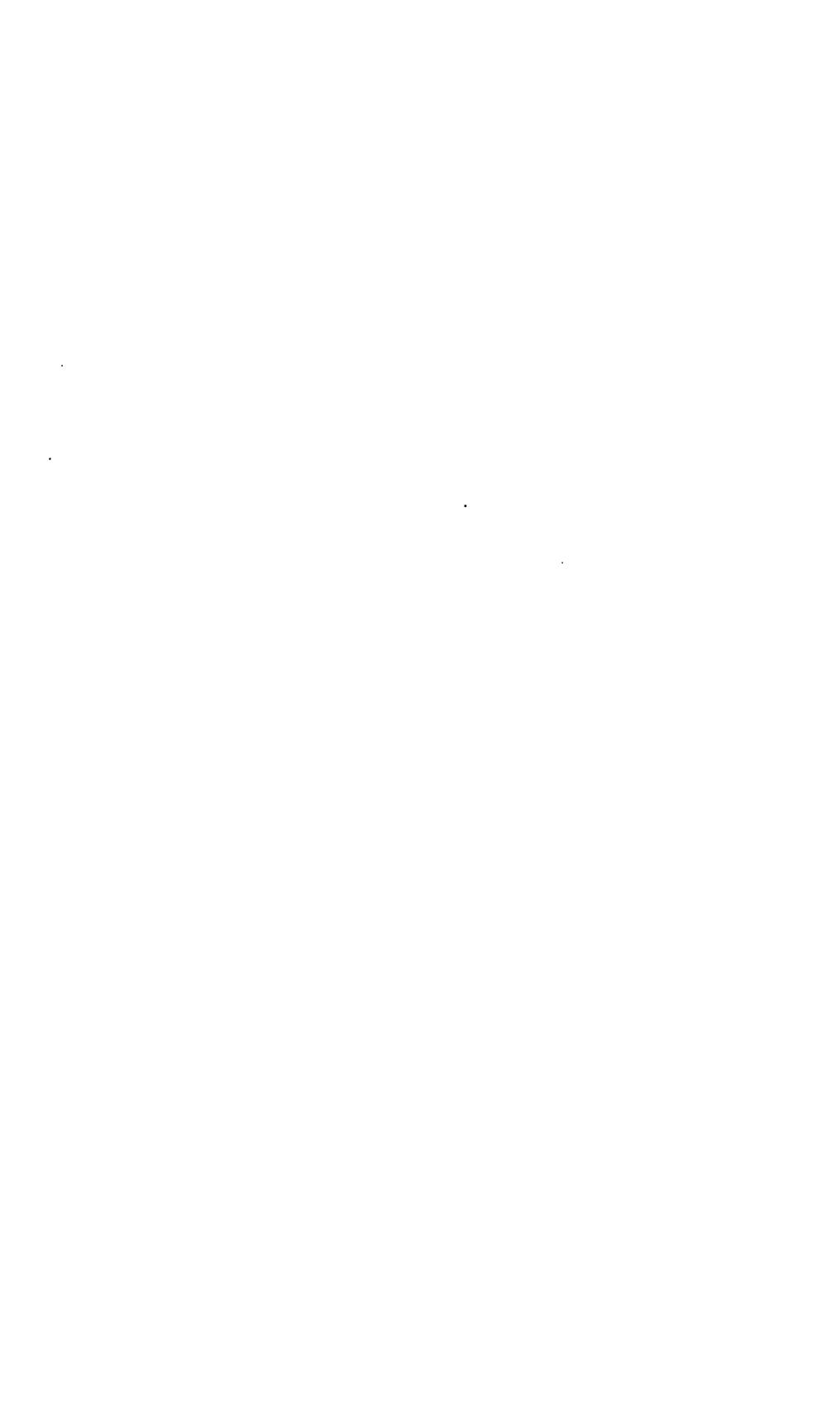

## **NOTICE**

## SUR L'ORESTE D'EURIPIDE.

La tragédie d'Orcste sut jouée pour la première sois dans la quatrième année de la quatre-vingt-douzième olympiade<sup>4</sup>, en 408 av. J. C., deux ou trois ans avant la mort d'Euripide. Quelque désectueuse qu'elle puisse paraître aux yeux de la critique, cette tragédie était de celles qui plaisaient au public, et elle se maintint longtemps sur les théâtres de la Grèce<sup>2</sup>.

Dans Oreste Euripide reprend l'histoire des ensants d'Agamemnon à peu près au point où il l'avait laissée à la sin d'Électre. La vengeance est consommée, et Ménélas vient d'arriver dans le port de Nauplie. En quelques endroits, le poëte semble saire allusion à la tragédie d'Électre: il rappelle les doutes qui s'élevèrent dans l'esprit d'Oreste avant d'exécuter l'ordre d'Apollon<sup>3</sup>; il juge cet ordre avec la même liberté<sup>1</sup>; il rapporte de la même manière, et presque dans les mêmes termes, la part active qu'Électre prit au parricide<sup>5</sup>. Cependant ce qu'il y avait de plus original dans la première de ces tragédies, le mariage de la fille d'Agamemnon avec un pauvre cultivateur, n'est rappelé nulle part dans la seconde.

Ici la situation générale qui fait le fond et le point de départ de l'action, ainsi que les personnages qui en sont les acteurs, se trouvait donnée par la vieille légende; mais les combinaisons dramatiques sont nouvelles, et l'intrigue est de l'invention d'Euripide. Toutefois, la première partie de la pièce offre quelques analogies avec les Euménides d'Eschyle: Oreste est encore poursuivi par les Furies, il est encore jugé par un tribunal. Mais combien Euripide s'éloigne-t-il de son devancier! La

<sup>4.</sup> Scholie sur le vers 374 : Πρὸ γὰρ Διοχλέους, ἐφ' οὖ τὸν 'Ορέστην- ἐδίδαξε, τῶν Λαχεδαιμονίων πρεσβευσαμένων περὶ εἰρήνης χτλ. Cp. la scholie sur le vers 772.

<sup>2.</sup> Voy. le deuxième argument grec, dont le témoignage est confirmé par de nombreuses scholies dans lesquelles les acteurs

sont pris à partie par les commentateurs.

<sup>3.</sup> Cp. Oreste, 1688 sq. avec Électre, 979.

<sup>4.</sup> Cp. Oreste, 28 sqq., 401 sqq., 285 sqq., 415 avec Électre, 4190 sqq., 1246, 1302.

<sup>5.</sup> Cp. Oreste, 1235, avec Electre, 1225.

ressemblance du sujet ne sert qu'à saire plus vivement ressortir la distance qui sépare les vues des deux poëtes et qui se marque dans la disférence de leurs conceptions.

Eschyle évoque les Furies avec sa puissance ordinaire. Elles sont là, sous nos yeux : elles se réveillent, s'élancent, exécutent la danse sinistre, chantent sur la victime l'hymne du délire. Ce sont bien des êtres réels, vivants. Pour Euripide les Furies sont des fantômes engendrés par les remords du fils parricide, par le trouble qui a dérangé son esprit et épuisé son corps. Oreste ne suit pas devant des êtres qui le poursuivent : il est souffrant, il garde le lit, sa sœur Électre le veille. Nous assistons à un accès de sa maladie. En proie à des transports frénétiques, il croit voir les terribles filles de la Nuit. Électre lui assure que ces démons n'existent que dans son imagination et qu'il a tort d'ajouter foi aux terreurs qui l'agitent 4. Électre a raison. Il est évident, en esset, qu'Oreste est dans le délire. Les hallucinés confondent les objets, les personnes qu'ils voient autour d'eux, avec les spectres créés par leur esprit malade. C'est ainsi que sait Oreste. Électre le saisit entre ses bras afin de l'empêcher de sauter de son lit. « Laisse-moi, s'écriet-il<sup>2</sup>, tu es une de ces Furies : tu me prends par le milieu du corps pour me jeter dans le Tartare. » Ce trait est beau, il est d'une vérité saisissante; mais ce n'est plus là de la mythologie. Ensuite, Oreste demande l'arc qu'il a reçu d'Apollon. A l'aide des flèches divines il croit mettre en fuite les Euménides: une illusion le guérit de l'autre. Quand il reprend ses esprits, il ne s'abuse plus sur la nature de son mal, il sait que sa raison s'est troublée<sup>8</sup>, et, comme tous les aliénés, il est honteux de son égarement 4 : autre trait parfaitement observé.

Ailleurs, Oreste raconte l'origine de sa maladic. C'était aux sunérailles de sa mère. Il faisait nuit; Oreste veillait assis près du bûcher de Clytennestre, il regardait les flammes s'éteindre peu à peu, attendant le moment où l'on pourrait recueillir les os calcinés. C'est alors que son esprit se troubla. Tout cela est admirablement imaginé par le poëte. Mais comment se déclara la maladie? « Je crus voir trois semmes semblables à la Nuit <sup>8</sup>. » C'est ainsi que s'exprime Oreste dans un moment lucide : il ne croit donc pas lui-même, que ses visions aient de la réalité. Il est plus explicite encore quand Ménélas lui demande quel est le mal qui le consume. « C'est, dit-il <sup>6</sup>, la conscience de l'affreux crime que j'ai commis. »

' ΙΙ σύνεσις, δτι σύνοιδα δείν' εἰργασμένος.

<sup>1.</sup> Cf. vers 259 et vers 312 siqq.

<sup>2.</sup> Vers 264 sq.

<sup>3.</sup> Cf. vers 297.

<sup>4.</sup> Cf. vers 281.

<sup>5.</sup> Vers 408.

<sup>6.</sup> Vers 396.

Et comme ce langage d'une philosophie alors nouvelle au théâtre semblait avoir besoin d'un commentaire, il ajoutc<sup>1</sup>: « Ce qui me consume, c'est la tristesse, ce sont les fureurs vengeresses du sang de ma mère. »

Λύπη μάλιστά γ' ή διαφθείρουσά με, μανίαι τε, μητρός αξματος τιμωρίαι.

Que nous sommes loin d'Eschyle! La mythologie s'est transsormée en psychologie.

Le jugement que subit Oreste s'écarte tout autant et d'Eschyle et de la vieille légende. Le parricide est jugé par le peuple d'Argos. Mais si la cité se croyait déjà alors le droit de connaître des meurtres et de les punir, si la vengeance n'était pas le devoir exclusif du plus proche parent de la victime, l'oracle d'Apollon et l'action d'Oreste ne se comprennent point. Chez Euripide <sup>2</sup> Tyndare reproche à Oreste d'avoir levé une main impie sur Clytemnestre au lieu de la poursuivre en justice. Cet argument a trop de portée : il ne condamne pas seulement Oreste, il détruit la fable tout entière. D'après Eschyle<sup>3</sup>, l'Aréopage, institué exprès pour le cas d'Oreste, était le premier tribunal qui reçût des dieux la mission d'intervenir entre le meurtrier et la famille de la victime. Mais Euripide ne se soucie pas de se conformer dans ses fictions aux mœurs de l'âge héroïque. C'est à son siècle, c'est aux hommes de son temps que se rapportent ses pensées; ce sont ses propres idées qui le préoccupent et qu'il cherche à répandre du haut de la scène.

Les Argiens condamnent Oreste et Électre à se donner la mort. Ménélas, en lâche égoïste, n'a pas cherché à sauver les ensants de son srère: candidat au trône d'Argos, il n'a songé qu'à ses propres intérêts. Le dévouement de Pylade a pu soutenir Oreste; mais un étranger n'a pas le droit de prendre la parole dans l'assemblée des citoyens d'Argos. Pylade est décidé à mourir avec ses amis. C'est ici que commence la seconde partie de la pièce, et que les choses changent de face de la manière la plus imprévue. Avant de se donner la mort, les amis veulent se venger de l'homme qui les a trahis et, s'il se peut, tenter encore une chance de salut. Ils conviennent d'assassiner Hélène et de s'emparer d'Hermione. Cette dernière leur servira d'otage. Si Ménélas leur accorde l'impunité, ils épargneront sa fille; ils l'immoleront, si le père se montre intraitable. Ces projets de forcenés s'accomplissent heureusement, mais au grand préjudice des caractères d'Oreste et d'Électre. Il est vrai que le poëte s'est efforcé d'excuser leur conduite en prétant à

<sup>1.</sup> Vers 398 et 400.

<sup>2.</sup> Cf. vers 500 sq.

<sup>3.</sup> Cf. Eschyle, Eumén. 682.

<sup>4.</sup> Au vers 1098.

Ménélas et à Hélène un égoïsme qui rend ces personnages tout à sait méprisables ; mais en noircissant les uns, il n'a pas réussi à justisser les autres, et en dernière analyse on ne voit guère à qui l'on pourrait s'intéresser parmi les personnages de cette tragédie.

Une intrigue qui semble n'avoir point d'issue, est dénouée par l'intervention d'un dieu. Ménélas ne savait que décider : il se reconciliera avec Oreste. Oreste avait ordonné de mettre le seu au palais de ses pères; il s'était résugié sur le toit avec Hermione, sa captive, prêt à la srapper d'une épée nue qu'il tenait suspendue sur sa tête. Oreste régnera dans ce palais, et il épousera celle qu'il était sur le point d'immoler. Électre et Pylade se disposaient à mourir; ils vivront, et ils seront d'heureux époux. Ce double mariage a déjà fait dire à un critique ancien que cette tragédie se terminait comme une comédie. Un personnage accessoire, mais sort original, ajoute à cet effet. C'est l'eunuque Phrygien qui vient, tremblant d'effroi, saire connaître ce qui s'est passé dans le palais : la monodie curieuse qu'il chante et qui remplace le récit habituel, égaye le spectateur. Oreste lui-même, oubliant la gravité de sa situation, prend part à l'hilarité du public, et s'amuse un instant à saire peur à ce pauvre homme.

Quelques critiques ont pensé que ce mélange de la plaisanterie avèc la dignité ordinaire de la tragédie devait s'expliquer par des circonstances particulières. L'Alceste d'Euripide fut jouée à la suite de trois tragédies, de manière à tenir la place du drame satyrique. On a supposé qu'il en avait été de même de notre tragédie. Nous ne partageons pas cette opinion. Sans faire ici un examen complet des caractères particuliers qui distinguent l'Alceste, nous nous arrêterons à un seul trait. Le personnage d'Hercule, mangeur et buveur intrépide, et la scène bachique dans laquelle paraît ce personnage, nous transportent en plein drame satyrique. On chercherait vainement dans l'Oreste aucun personnage, aucune scène analogue. Si cette tragédie se termine d'une manière heureuse, beaucoup d'autres tragédies de notre poëte offrent un dénoûment semblable. Les mariages arrangés par Apollon ne sont pas plus comiques que le mariage annoncé dans l'épilogue

4. Aristote, au chap. xv de sa Poétique, cite le Ménélas de notre tragédie comme exemple d'un caractère mauvais sans nécessité (ἔστι δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν ἤθους μὴ ἀναγκαίου οἰον ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ 'Ορέστη), et il répète cette critique au chap. xxv. Mais, le plan de la tragédie étant donné, ne fallait-il pas avilir Ménélas, si l'on voulait motiver la conduite d'Oreste envers lui? Nous ne saurions

donc souscrire sans restriction au jugement d'Aristote.

- 2. Aristophane de Byzance. Voy. le second argument grec.
- 3. Hartung, Euripides restitutus, II, p. 386 sqq., 471 sqq. M. Patin, Trag. grecs, III, p. 270 sq., incline vers cette manière de voir.
- 4. Voyez l'argument d'Aristophane de Byzance en tête d'Alceste.

d'Électre. La Nourrice dans les Choéphores d'Eschyle, le Garde dans l'Antigone de Sophocle, sont des personnages dont la familiarité tranche aussi avec le ton habituel de la tragédie, et qui se comparent jusqu'à un certain point à notre esclave phrygien. Ajoutons une dernière considération. A en juger par le Cyclope, les drames satyriques étaient de petites pièces, de peu d'étendue, et n'exigeant, pour être jouées, que le concours de deux acteurs. Sous ce rapport Alceste s'accorde avec le Cyclope. Au contraire Oreste est une des pièces les plus longues d'Euripide, et le poëte y a fait un large usage des trois acteurs dont le règlement de la fête l'autorisait à se servir dans les tragédies proprement dites: il a introduit trois interlocuteurs dans un grand nombre de scènes. Uu tel fait nous semble plus décisif que les considérations générales que nous avons présentées plus haut. Il nous porte à rejeter absolument l'hypothèse suivant laquelle Oreste aurait tenu lieu d'un drame satyrique.



## SOMMAIRE

## D'ORESTE.

La scène est à Argos, devant le palais des Atrides.

Πρόλογος. Prologue proprement dit. Électre expose la pièce. Oreste, qu'on voit étendu sur un lit, est, depuis les funérailles de Clytemnestre, en proie à des accès de délire. En ce jour, le peuple d'Argos doit s'assembler pour juger les enfants d'Agamemnon : il les condamnera pour parricide, si Ménélas, enfin revenu après de longues erreurs, ne prend leur défense. Trimètres iambiques. (1-70.)

Hélène sort du palais où elle était entrée de nuit et avant son époux. Elle veut envoyer des offrandes au tombeau de sa sœur Clytemnestre. Électre, qui ne peut quitter le malade, engage Hélène à charger Hermione de cette mission. Dialogue aigre-doux entre les deux femmes. Deux couplets suivis d'une stichomythie (71-111).

Hélène appelle sa fille Hermione, et lui donne ses instructions. Après le départ de la mère et de la fille, Électre fait des observations malicieuses sur l'incorrigible coquetterie d'Hélène; puis, comme elle voit venir des femmes d'Argos, ses compagnes, elle leur montre Oreste endormi, et les prie d'approcher doucement. (112-139.)

Πάροδος. Le chœur s'avance sans bruit, et demande des nouvelles du malade. Électre conjure ses amies de ne pas le réveiller; elle invoque la Nuit, mère du Sommeil; elle déplore les malheurs que l'oracle d'Apollon attira sur elle et sur son frère. Dialogue lyrique, composé de deux couples de strophes (140-207).

Eπεισόδιον α'. Tristique du chœur. Oreste se réveille. Il prononce trois distiques, et en échange une série d'autres avec sa sœur, laquelle lui donne des soins touchants et l'informe des derniers événements. (208-254.) La raison d'Oreste se trouble; il croit voir les Furies, et saute de son lit pour leur échapper. Tristique d'Oreste, suivi d'un dialogue en distiques (255-267). Oreste demande l'arc qu'il tient d'Apollon et au moyen duquel il croit mettre les Euménides en fuite. Couplet composé d'un tristique et de plusieurs distiques (268-276).

Oreste revient à la raison. Il a honte de ses divagations; il déplore le crime

<sup>4.</sup> Ce morceau, ainsi que tous ceux peur lesquels on ne trouvera pas d'autre indication, est en trimètres iambiques.

qu'il a commis sur l'ordre d'un dieu; il cherche à consoler sa sœur, et l'engage à prendre quelque repos (277-306). Électre n'abandonnera pas son frère; mais, pour lui obéir, elle rentre dans le palais (307-315).

Στάσιμον α'. Le chœur supplie les Euménides d'épargner Oreste. La glorieuse maison de Tantale est près de sombrer dans la tourmente. Une couple de strophes (316-347).

'Επεισόδιον β'. Une période anapestique du chœur accompagne l'entrée de Ménélas (348-355).

Le fils d'Atrée salue la maison de ses pères. Il raconte comment il a été insormé de la mort d'Agamemnon et de celle de Clytemnestre. (356-374.) Ménélas demande où est Oreste, qu'il ne connaît pas. Oreste se nomme, et se jette à ses pieds en suppliant. Deux couplets quinaires (375-384). Un dialogue stichomythique entre ces deux personnages fait connaître dans quelle situation se trouve Oreste (385-448). Nouvelles supplications de ce dernier (449-455).

Un tristique du chœur (456-458) annonce l'entrée de Tyndare. Oreste voudrait se cacher pour fuir les yeux du père de Clytemnestre (459-469). Le vieux Tyndare arrive, appuyé sur les bras de ses serviteurs. Venu dans Argos pour offrir des lihations sur le tombeau de sa fille, il se fait conduire près de son gendre, dont il a appris l'arrivée (470-475). Après l'échange des premières salutations, Tyndare, voyant Oreste près de Ménélas, s'indigne que ce dernier adresse la parole à un parricide. Discussion acerbe. Dialogue stichomythique, interrompu par un tristique (476-490). Tyndare accuse Oreste, sans justifier Clytemnestre; entraîné par sa propre émotion, il apostrophe le parricide; puis, s'adressant de nouveau à Ménélas, il menace de l'exclure de Sparte, s'il cherche à empêcher la condamnation d'Oreste. Discours suivi d'un distique du chœur (491-543). Oreste explique que c'est pour un fils un devoir impérieux de venger son père, fût-ce sur sa propre mère, et il rassemble tous les arguments qui peuvent justifier la conduite qu'il a tenue. La défense d'Oreste est suivie d'un distique du chœur (544-606). Tyndare annonce qu'il va se rendre dans l'assemblée des Argiens pour demander qu'Oreste et Électre soient lapidés; et il renouvelle les menaces qu'il a déjà faites à Ménélas. Un distique d'Oreste accompagne la sortie de Tyndare (607-631).

Oreste rappelle tout ce que Ménélas doit à Agamemnon, et il le conjure de ne pas laisser mourir ignominieusement le fils et le vengeur d'un frère si généreux. Ménélas fait de grandes protestations de dévouement; mais il se retranche derrière l'impossibilité où il se trouve de résister seul à la colère de tout le peuple d'Argos. Échange de quatre distiques, puis de deux grands discours, séparés par un distique du chœur (632-716). Oreste poursuit de ses invectives le lâche qui le fuit. Il déplore son propre isolement, lorsque la vue de Pylade ranime son courage. Couplet dont les quatre derniers vers servent d'introduction à la scène suivante (717-728).

Tétramètres trochaïques. Pylade, banni de la Phocide, et informé du danger qui menace Oreste, accourt près de son ami. Pentastique de Pylade, suivi d'un dialogue en monostiques (729-773). Les deux amis délibèrent. Oreste se présentera devant le peuple; Pylade l'y conduira, sans craindre la contagion d'un mal redouté par tout autre : dialogue en hémistiches, suivi d'un

pentastique de Pylade (774-803). Un tristique d'Oreste clôt cette scène : un véritable ami vaut mieux que mille parents (804-806).

Στάσιμον β'. La haute fortune des Atrides s'est évanouie. Sous l'influence d'un crime ancien les meurtres se sont sans relâche succédé dans ce palais. Un horrible parricide est expié par une démence affreuse. Strophe, antistrophe et épode (807-843).

'Eπεισόδιον γ'. Électre revient sur la scène. Elle apprend du chœur qu'Oreste est allé se présenter devant le peuple d'Argos, et puis aussitôt un messager lui annonce qu'ils sont condamnés à mort, elle et son frère (844-860). Sur les instances d'Électre (861-865), le messager fait un récit complet de ce qui s'est passé dans l'assemblée du peuple (866-956). Un tristique du chœur (957-959) annonce le morceau lyrique qui va suivre.

Monodie d'Électre. Eu se déchirant les joues et en se frappant la tête, elle déplore les malheurs qui fondent sur elle et sur son frère : une strophe et une antistrophe (960-981). Elle remonte ensuite aux malheurs et aux crimes qui se sont succédé dans la maison de Tantale, et qui pèsent encore

sur la génération actuelle : cinq strophes (982-1012).

Une période anapestique du chœur annonce et accompagne la rentrée d'Oreste et de Pylade (1013-1017).

Électre et Oreste s'attendrissent mutuellement sur leur sort et s'embrassent une dernière sois avant de mourir ensemble. Premier groupe de vers : échange de douze distiques, précédés et suivis d'un double distique (1018-1050). Deuxième groupe : échange de quatre distiques (1052-1059).

Oreste se prépare à mourir (couplet); Pylade déclare qu'il ne survivra pas à son ami (stichomythie), et il résiste aux objections d'Oreste (deux cou-

plets) (1060-1097).

Avant de mourir, on se vengera de Ménélas. Pylade propose de tuer Hélène. Dans un dialogue stichomythique (1098-1131) il fait connaître son plan à Oreste. Il démontre ensuite qu'il est juste et glorieux de faire expier à Hélène tous les malheurs qu'elle attira sur la Grèce : couplet suivi d'un distique du chœur (1132-1154). Oreste accueille ce projet avec transport (1155-1171).

Mais ne pourrait-on donner la mort sans la subir? (1172-1176) Ce vœu d'Oreste sera rempli, grâce à l'avis ouvert par Électre. Elle propose de s'emparer d'Hermione et de se servir d'elle comme d'un otage, afin de forcer Ménélas d'épargner la vie des trois amis, sous peine de voir égorger sa fille. Dialogue en distiques, puis en monostiques, suivi d'un couplet d'Électre (1177-1203). Oreste et Pylade admirrent les vues d'Électre et concertent avec elle les détails de l'exécution (1204-1224).

Les trois amis invoquent les manes d'Agamemnon: ils le supplient de venir au secours de ses vengeurs. Trio symétrique (1225-1245), après lequel Oreste et Pylade entrent dans le palais.

Στάσιμον γ'. Electre sait surveiller les abords du palais par le chœur, lequel se divise à cet esset en deux demi-chœurs. Puis, courant vers la porte du palais, elle encourage de la voix les meutriers, et, quand les cris d'Hélène se sont sait entendre, elle les conjure de consommer l'ouvrage commencé. Dialogue lyrique, mélé de trimètres iambiques, entre Électre et le chœur

ou les demi-chœurs. Une strophe, une antistrophe et une épode (1246-1310).

Έξοδος. Le chœur entend un bruit de pas qui approchent; Électre prond ses précautions pour que rien ne trouble la sécurité d'Hermione (1311-1320). Hermione arrive. Elle consent à supplier sa mère de sauver la vie à Oreste et à Électre. Celle-ci entre avec elle dans le palais, et la livre aux meurtriers d'Hélène. Une stichomythie, précédée et suivie de quelques couplets de peu d'étendue (1321-1352).

Le chœur danse et chante asin d'écarter les soupçons des Argiens : il célèbre la justice des dieux, qui viennent de punir Hélène. Strophe, deux sois

coupée par un distique iambique (1353-1365).

Annoncé par trois trimètres du chœur (1366-1368), un eunuque Phrygien vient, tout tremblant de frayeur, raconter ce qui s'est passé dans le palais : l'attentat presque consommé, et la disparition merveilleuse d'Hélène. Récit lyrique en six parties, entre lesquelles se place chaque fois un trimètre du chœur (1369-1502).

Annoncé à son tour par trois trimètres du chœur (1503-1505), Oreste arrive sur la scène. Il s'amuse à faire peur au Phrygien, puis le force à rentrer dans le palais, et l'y suit lui-même. Tétramètres trochaïques. Stichomythie terminée par deux vers dont chacun est partagé entre le Phrygien et Oreste, et suivie d'un dizain de ce dernier (1506-1536).

Dans un morceau qui sert de pendant aux vers 1353-1365, les semmes d'Argos, soit réunies en chœur, soit divisées en demi-chœurs, s'entretienneut de la lutte nouvelle qui se prépare entre les Atrides. Antistrophe, deux sois cou-

pée par un distique iambique (1537-1549).

Des tétramètres trochaïques du chœur annoncent l'arrivée de Ménélas (1549'-1553). Trimètres iambiques. Ménélas, qui ne croit pas à la disparition d'Hélène, vient pour venger sa semme et sauver sa sille (1554-1566). Oreste, paraissant sur le toit du palais, et tenant une épée nue au-dessus de la tête d'Hermione, sa captive, se rit des vaines menaces de Ménélas (1567-1572). Tristique de Ménélas. Stichomythie: échange de monostiques, puis échange de parties de vers. Tristique d'Oreste. (1573-1620.) Ménélas appelle les Argiens à son secours (1621-1624).

Apollon paraît dans les airs. Il annonce l'apothéose d'Hélène et le sort réservé aux acteurs de ce drame. Après bien des épreuves Oreste épousera Hermione, et régnera sur les Argiens; Électre sera unie à Pylade; Ménélas se contentera de commander à Sparte (1625-1665).

Oreste et Ménélas se réconcilient sur l'ordre du dieu (1666-1681).

Apollon monte à l'Olympe avec Hélène : période anapestique (1682-1690). Conclusion. Prière pour la victoire : période anapestique du chœur (1691-1693).

## ΥΠΟΘΈΣΙΣ.

'Ορέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν Λίγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν · μητροκτονησαι δὲ τολμήσας, παραχρημα την δίχην έδωχεν έμμανής γενόμενος. Τυνδάρεω δέ, του πατρός τῆς ἀνηρημένης, κατηγορήσαντος κατ' αὐτοῦ', ἔμελλον κοινὴν Άργεῖοι ψῆφον έχφέρεσθαι περί τοῦ τί δεῖ παθεῖν τὸν ἀσεδήσαντα. Κατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐχ τῆς πλάνης ὑποστρέψας, νυχτὸς μὲν Ἑλένην εἰσαπέστειλε, μεθ' ήμέραν δ' αὐτὸς ἦλθε. Καὶ παρακαλούμενος ὑπ' 'Ορέστου βοηθήσαι αὐτῷ, ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον ηὐλαβήθη. Λεχθέντων δε λόγων εν τοῖς ὄχλοις, ἐπηνέχθη τὸ πλήθος ἀποκτείνειν Ὀρέστην .... Συνών δε τούτοις ο Πυλάδης, ο φίλος αὐτοῦ, συνεδούλευσε πρώτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν, Ελένην ἀποχτείναντας. Αὐτοὶ μέν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεψεύσθησαν τῆς ἐλπίδος, θεῶν τὴν Έλένην άρπασάντων . Ήλέχτρα δὲ Έρμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωχεν είς χεῖρας αὐτοῖς · οί δὲ ταύτην φονεύειν ἔμελλον. Ἐπιφαιείς δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων έαυτὸν ἄμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ὑπὶ αὐτῶν, ἐπεβάλετο τὰ βασίλεια πορθεῖν οί δὲ φθάσαντες ὑφάψειν ηπείλησαν. Έπιφανεὶς δὲ ὁ Ἀπόλλων Ἑλένην μὲν ἔφησεν εἰς θεοὺς διαχομίζειν, 'Ορέστη δὲ Ερμιόνην ἐπέταξε λαβεῖν, Πυλάδη δὲ 'Ηλέκτραν συνοικίσαι, καθαρθέντι δὲ τοῦ φόνου "Αργους ἄργειν.

## ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Όρέστης, διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἄμα καὶ ὑπὸ τῶν Ἐρινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Ἀργείων κατακριθεὶς θανάτω, μέλλων φονεύειν Ἑλένην καὶ Ἑρμιόνην ἀνθ' ὧν Μενέλαος παρὼν οὐκ ἐδοή-

<sup>1.</sup> Τυνδάριω...αὐτοῦ. Inexact. Ce n'est pas sur la plainte de Tyndare qu'Oreste est mis en jugement dans la tragédie d'Euripide. Cf. vers 471 sq. et 609 sqq.

<sup>2.</sup> Lacune signalée par Porson. On lit ici dans les manuscrits ce débris d'une phrase mutilé: ἐπαγγειλάμενος αὐτὸν εἰς τὸν βίον (ου ἐχ τοῦ βίου) προξεσθαι.

θησεν', διεχωλύθη ύπὸ Ἀπόλλωνος. Παρ' οὐδετέρω² δε κεῖται ή μυθοποιία.

Ή μεν σκηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει · ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν Ἀργείων, ἡλικιωτίδων Ἡλέκτρας, αῖ καὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνθανόμεναι συμφορᾶς. Προλογίζει δὲ Ἡλέκτρα. Τὸ δὲ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν.

Ή δὲ διασκευὴ τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη. Πρὸς τὰ τοῦ ἀγαμέμνονος βασίλεια ὑπόκειται 'Ορέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας ἐπὶ κλινιδίου, ῷ προσκαθέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν 'Ηλέκτρα. Διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῆ κεφαλῆ καθέζεται οὕτω δὲ μᾶλλον
ἀν ' ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον αὐτῷ ὁ προσκαθεζομένη. Έσικεν οὖν διὰ τὸν γορὸν ὁ ποιητὰς διασκευάσαι · διηγέρθη γὰρ
ἀν ὁ 'Ορέστης, ἄρτι καὶ μόγις καταδραθεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν
κατὰ τὸν γορὸν γυναικῶν παρισταμένων. Έστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο
ἐζ ὧν φησιν 'Ηλέκτρα τῷ γορῷ · « Σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρδύδίσεως.

Τὸ δρᾶμα τῶγ ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων, χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι · πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι [ἦσαν] <sup>7</sup>.

## **ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ** 8.

Ότε κατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὅρμησεν, ᾿Αγαμέμνων στρατηγὸς ἡρέθη παντὸς τοῦ στόλου, ἄτε προέχειν τῶν ἄλλων δοκῶν ἀρχῆς τε μεγέθει καὶ πλήθει νεῶν ἐκατὸν γὰρ ναῦς εἰς τὴν τοῦ στόλου συντέλειαν εἰσέφερε. Καὶ ὁς μέλλων ἀνάγεσθαι καταλείπει τῶν οἴκοι πραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν καὶ προστάτην Αἴγισθον . Ἐπεὶ δὲ πολὺς ἡνύετο χρόνος καὶ ᾿Αγαμέμνων οὐκέτ ἐπανήει, οἶα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν ἀθέσμως Αἴγισθος Κλυταιμνήστρα τῆ τοῦ Αγα-

- 4. 'Avô ων... ἐβοήθησεν, en revanche de l'abandon où l'avait laissé Ménélas.
- 2. Παρ' οὐδετέρω, ni chez Eschyle, ni chez Sophocle. Cp. le second argument gree de Médée, p. 108.
- 3. Ce qui suit ne doit plus être attribué à Aristophane de Byzance. [Dindorf.]
- 4. La particule à a été insérée par Nauck,
- 5. Αὐτῷ, correction de Nauck pour οῦτω.
- 6. Vers 140. Cependant ces paroles sont prononcées par le chœur.
- 7. Je considère ŋσαν comme une glose. Nauck écrit φαῦλοί εἰσιν.
- 8. Voyez chez Dindorf, Scholia Græca in Euripidis tragædias, I, p. xvIII, l'indication des manuscrits qui attribuent cet argument à Thomas Magister.
- 9. Égisthe, le lieutenant d'Agamemnon! Où Thomas a-t-il pris cette nouveauté étrange?

μέμνονος γυναικί. Μαθόντες δὲ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος τήν τε Τροίαν άλοῦσαν καὶ ᾿Αγαμέμνονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴκαδε πλέοντα, βουλεύονται τοῦτον τῆς οἰκίας ἐπειλημμένον ἀποκτενεῖν, ἴνα μὴ, τούτω γνωσθέντος τοῦ σφῶν πονηρεύματος, αὐτοὶ παραδοθεῖεν θανάτω · ὁ δὴ καὶ ἤνυσαν. Καὶ ἐπανελθόντα τὸν ᾿Αγαμέμνονα ἀποκτείνουσι · γιτῶνα γὰρ μὴ διεξόδους κεφαλῆς καὶ γειρῶν ἔγοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἐνδιδόσκουσι καὶ ἐν τῷ πελέκει τοῦτον φονεύουσι.

Μεταξὺ γοῦν τοῦ λγαμνεμνονείου φόνου Ἡλέκτρα τὸν ἀδελφὸν Ὁρέστην, ἵνα μὴ καὶ οὐτος ἀναιρεθείη, κλέψασα καί τινι δοῦσα παιδαγωγῷ εἰς Φωκίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον καὶ συγγενῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τυγχάνοντα. Ὀρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ῆκων, παραλαξὼν Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ' ῷ μετ' αὐτοῦ Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, καταλαμβάνει λάθρα τὸ Ἄργος. Καὶ χρησμὸν παρὰ τοῦ Πυθίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔρχεται πρὸς τὸν τοῦ πατρὸς τάφον καὶ θύει, εἶτά τι μηγανᾶται τοιόνδε. Τὸν γὰρ παιδαγωγὸν, ῷ παρὰ τῆς Ἡλέκτρας πάλαι πιστευθεὶς ἡκεν, ὡς ἔφημεν, εἰς τὴν Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν λέγοντα ὡς Ὀρέστης ἐν Πυθικοῖς ἄθλοις ἀνιρέθη καὶ νῦν ἄνδρες τὰ τούτου ὀστᾶ ἐν κιδωτίω κομίζουσιν, ἵνα πατρώων γοῦν τάφων τύχη. Ὑπαγθέντες δὲ τῆ τοιαύτη ἀπάτη Κλυταιμνήστρα καὶ Λἴγισθος, ἵνα μὴ μακρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ Ὀρέστου καὶ Πυλάδου, πρώτη μὲν Κλυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ Λἴγισθος ἱ.

Μητροχτονήσας τοίνυν 'Ορέστης 'Ερινύσι παραγρήμα την δίκην εδωχε μανείς. Μενέλαος δὲ ἐχ Τροίας ἐλθὼν, ὕστερος γὰρ 'Αγαμέμνονος ἐπανῆχε, καὶ τῷ Ναυπλίῳ λιμένι προσσχὼν, νυχτὸς μὲν 'Ελένην εἰσπέμπει πρὸς Μυχήνας, μεθ' ἡμέραν δὲ αὐτὸς εἰσήει, καὶ τὸν 'Ορέστην μεμηνότα εὐρὼν, παραχαλεῖται μὲν ὑπὸ 'Ορέστου καὶ 'Ηλέκτρας σῶσαι αὐτούς · ὁ γὰρ τῆς Κλυταιμνήστρας πατὴρ Τυνδάρεως πάντας 'Αργείους κατ' αὐτῶν ἐχίνησεν, ἵνα τούτους ὡς μητροχτόνους ἀνέλοιεν ὑς δὲ τὸν Τυνδάρεων ἀντιλέγοντα εὐρε, καὶ ἄμα καὶ αὐτὸς ὑπολογιζόμενος ὡς, εἰ '( ρέστης ἀναιρεθείη, βασιλεύς αὐτὸς ἔσται τοῦ 'Αργους, οὐκ ἤθελεν 'Ορέστης ἀναιρεθείη, βασιλεύς αὐτὸς ἔσται τοῦ 'Αργους, οὐκ ἤθελεν 'Ορέστης ἀναιρεθείς βασιλεύς αὐτὸς ἔσται τοῦ 'Αργους, Τονδάρεως διελέχθησαν πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ δικαίως ἀνείλετο Κλυταιμνήστραν δεικνὺς, 'Ορέστης δὲ ὡς καὶ μάλα δικαίως, εἰ καὶ

<sup>1.</sup> Dans l'alinéa qui finit ici le gram- l' mairien byzantin n'a fait que résumer l'É-

lectre de Sophocle : singulière introduction à une tragédie d'Euripide.

μυριάκις αὐτὸν¹ ἔδει τεθνάναι. Ἔπειτα ἐκκλησίας ἐν ἀκροπόλει Μυκηνών γενομένης καὶ συνιόντων των προυχόντων ἐν Αργει, 'Ορέστης ύπὸ Πυλάδου φοράδην έκεῖσε κομίζεται. Λόγων δὲ πολλῶν γινομένων καὶ τῶν μὲν βοηθούντων 'Ορέστη, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίκησαν οί κακοί, καὶ κατακρίνεται 'Ορέστης αὐτός τε καὶ ἡ άδελφὴ λίθοις βληθέντες αποθανείν. 'Ορέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς τὸ πλήθυς αύτοχειρία έαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι. Καὶ ὁ φίλος Πυλάδης καὶ παρὰ τὴν συμφορὰν φίλος ἔμεινε καὶ κοινωνεῖν αὐτῷ τῆς τελευτης ηξίωσε προθυμότατα. Έπει δε σφίσι τοῦτο παθείν προύχειτο, συμδουλεύει Πυλάδης, Μενέλεω πρώτον τιμωρίαν λαβείν, λέγων ώς ού δεῖ τοῦτον τρυφᾶν ήμῶν ἀπιόντων. "Όθεν εἰσελθόντες εἴσω τῶν βασιλείων Έλένης δήθεν δεησόμενοι, ΐνα μή περιίδη σφας όλλυμένους, άλλα γεῖρα ὀρέξη καὶ Μενέλεων καὶ ἄκοντα πρὸς σωτηρίαν κινήση, ἐπεὶ ταύτην φονεύειν ἔμελλον, ταύτης μὲν ἤμαρτον, ὑπὸ Άπόλλωνος άρπασθείσης κελεύσει Διὸς, Έρμιόνην δὲ συλλαμδάνουσιν έκ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας τάφου ἐπανήκουσαν πρώην γὰρ αὐτὴν Έλένη πεπόμφει τη άδελφη θύσουσαν. Λαδόντες δὲ Ερμιόνην καὶ ἔνδοθεν τὰς τῶν βασιλείων ἀσφαλίσαντες πύλας, ἀνηλθον ἐν μετεώρω τῶν βασιλείων, ἔχοντές τε τὴν Ερμιόνην καὶ ξίφος πρὸς τῆ δέρη αὐτης, καὶ μέλλοντες μετά την ταύτης διαγείρισιν, αν μη σφας Μενέλεως σώση, καὶ τοὺς δόμους ὑφάψειν πυρί. Μενέλεως μὲν, ὑπὸ τούτων Έλένην τεθνάναι μαθών, ΐνα κᾶν σώση τὴν παῖδα ἐλθών, ἤρξατο πορθεῖν τὰ βασίλεια · ἐπιφανεὶς δὲ ᾿Απόλλων διήλλαξε τούτους, Ἑλένην μέν είς ούρανούς φήσας διακομίσαι, Μενέλεων δε επέραν λαβείν κελεύσας γυναῖκα, 'Ορέστη δε Έρμιόνην συνάψαι μετὰ τὴν τοῦ φόνου κάθαρσιν ής Αθήνησιν έτυχε μετὰ Έρινύων εἰς Άρειον πάγον κριθείς, ότε και καταδικασθήναι μέλλοντα ύπὸ πάντων θεῶν Ἀθηνᾶ ψηφον βαλούσα νικήσαι τούτον ἐποίησε. Καὶ ούτως 'Ορέστης ύστερον Έρμιόνην γυναϊκα λαμβάνει κατά τὸ τοῦ Απόλλωνος θέσπισμα καὶ Αργους κρατεῖ, Πυλάδη δὲ ἀΗλέκτραν δίδωσι τὴν καὶ πρότερον ὑπ' αύτοῦ κατεγγυηθεῖσαν τούτω.

Ίστέον δὲ ὅτι πᾶσα τραγφδία σύμφωνον ἔχει καὶ τὸ τέλος · ἐκ λύπης γὰρ ἄρχεται καὶ εἰς λύπην τελευτᾶ · τὸ παρὸν δὲ δρᾶμά ἐστιν ἐκ τραγικοῦ κωμικόν · λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ ᾿ λπόλλωνος διαλλαγὰς, ἐκ συμφορῶν εἰς εὐθυμίαν κατηντηκός · ἡ δὲ κωμφδία γέλωσι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται.

<sup>1.</sup> J'ai substitué αὐτόν à αὐτήν.

## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

наектра.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

EAENH.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

χοροΣ.

EPMIONH.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ΦPTΞ.

MENEΛΑΟΣ.

ΑΠΟΛΛΩΝ.

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

#### HAEKTPA.

Οὐχ στιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ' εἰπεῖν ἔπος οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος, ἤς οὐχ ἄν ἄραιτ' ἄχθος ἀνθρώπου φύσις. Ὁ γὰρ μαχάριος, χοὐχ ὀνειδίζω τύχας, Διὸς πεφυχώς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος χορυρῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον ἀέρι ποτᾶται χαὶ τίνει ταύτην δίχην,

5

NC. 2. La logique semble demander: οὖτε.... οὖτε. Mais il serait téméraire de changer une leçon attestée par tous les manuscrits d'Euripide et par plusieurs auteurs qui citent les vers 4-3. — Marcianus et Vaticanus: συμφοράν θεήλατον. — 3. Marcianus et Lucien, Ocypus, 167: ἀνθρώπων.

4-3. Du temps des grammairiens d'Alexandrie les acteurs s'étaient avisés d'ouvrir cette tragédie par un spectacle pompeux. On voyait Hélène, au milieu des dépouilles de Troie, rentrer dans le palais des Atrides. Une scholie sur le vers 58 critique cet arrangement comme contraire aux intentions d'Euripide. — Ούκ έστιν.... είπειν έπος, on ne peut rien dire (rien concevoir) de si terrible. L'idée générale exprimée par ἔπος, mot, objet du discours, chose, » devrait ètre divisée en πάθος, « souffrance, » et συμφορά θεήλατος, « malheur infligé par les dieux ». Cependant le poëte a coordonné ces trois idées, puisqu'il s'est servi des conjonctions ovôè.... ovôè, et non de ούτε.... ούτε. - L'explication suivant laquelle ώδ' εἰπεῖν ἔπος équivaudrait à la locution ώς είπειν ἔπος, « pour ainsi dire, » a été avec raison abandonnée par Musgrave et d'autres. Cf. Cicéron, Tuscul. IV, xxix, 62 : « Non sine caussa, quum Ore-

- « stem fabulam doceret Euripides, primos « tres versus revocasse dicitur Socrates : « Neque tam terribilis ulla fundo oratio « est, Nec fors, neque ira cælitum invec-« tum malum, Quod non natura humana « patiendo ecferat. »
- 4. Les mots κούκ ὀνειδίζω τύχας portent nécessairement sur μακάριος! l'usage ne permet pas de les entendre de ce qui sera dit aux vers 6 sq. Rien n'était plus connu que le châtiment du malheureux l'antale. En rappelant la haute fortune du chef de sa race, et en lui donnant le nom d'heureux, μακάριος, Électre déclare qu'elle ne parle point ainsi par sarcasme.
- 6-7. Κορυφή;... ποτᾶται. Suspendu au milieu des airs, Tantale voit avec effroi un rocher planer au-dessus de sa tête. Cp. Lucrèce III, 980: « Nec miser impendens a magnum timet aëre saxum Tantalus, ut a famast, cassa formidine torpens. » Pindare, Ol. I, 91 et Isthm. VIII, 21, rap-

ώς μεν λέγουσιν, ότι θεοίς άνθρωπος ών χοινής τραπέζης άξιωμ' έχων ίσον, άκολαστον έσχε γλώσσαν, αίσχίστην νόσον. 10 Ούτος φυτεύει Πέλοπα, τοῦ δ' Ατρεύς ἔφυ, ῷ στέμματα ξήνας' ἐπέχλωσεν θεὰ έριν, Ευέστη πόλεμον όντι συγγόνω θέσθαι τι τάρρητ' αναμετρήσασθαί με δεί; έδαισε δ' οὖν νιν τέχν' ἀποχτείνας Άτρεύς. 15 'Ατρέως δε, τας γαρ εν μέσω σιγῶ τύχας, ό κλεινός, εί δή κλεινός, Άγαμέμνων έφυ Μενέλειώς τε Κρήσσης μητρός Άερόπης άπο. Γαμεῖ δ' ὁ μὲν δή τὴν θεοῖς στυγουμένην Μενέλαος Έλένην, ὁ δὲ Κλυταιμνήστρας λέχος 20 έπίσημον είς Ελληνας Άγαμέμνων ἄναξ. ῷ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐχ μιᾶς,

NC. 13. Scholiaste: Γράφεται δὲ καὶ Ἐρις, ἵν ἢ · ἡ θεὰ Ἐρις τὸν πόλεμον ἐπέκ)ωσε Θυέστη καὶ ᾿Ατρεῖ. — 20. La leçon μενέλεως est corrigée dans quelques manuscrits récents. Hermann sait observer qu'on pourrait aussi écrire Ἑλένην Μενέλεως.

pelle la même sable d'après Archiloque, Alcman et Alcée. L'Odyssee, XI, 582 sqq., place Tantale dans les ensers, et lui sait subir un autre aupplice.

- 8-9. Le datif θεοίς est gouverné par 150v.
- 10. 'Ακόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, il ne sut contenir sa langue. Un poëte latin chez Cicéron, Tusc. IV, xvi, 35, dit que Tantale sut puni a ob animi impotentiam et a superbiloquentiam »; et ces expressions semblent mieux rendre le sens du grec ἀκόλαστον que celles dont se sert Ovide, Amores, II, 11, 43: a Hoc illi garrula lingua dedit. » D'ailleurs les poëtes ne s'accordent pas plus sur la faute commise par Tantale que sur le châtiment qu'il encourut.
- 11. Ω: στέμματα ξήνασ(α), en filant la trame de sa vie. Θεά, la Parque.
- 13. Έριν, régime de ἐπέκλωσεν, est déterminé et développé par la phrase infinitive θέσθαι πόλεμον θυέστη ὄντι συγγόνφ. On peut suppléer ώστε, si l'on tient à ces béquilles inventées par les grammairiens.

- 44. Τἄρρητ(α) τὰ μὴ πρέποντα λέγεσθαι ὡς αἰσχρά. Λέγει δὲ τὸ τῆς μοιχείας τοῦ Θυέστου. [Scholiaste.] Cf. El.
  720: Κρυφίαις γὰρ εὐναῖς πείσας ἄλοχον
  φίλαν ἀτρέως, τέρας ἐκκομίζει πρὸς δώματα.
- 45. Έδαισε... ἀποκτείνας. Eschyle, Agamemnon, 4593, dit, en parlant des mêmes saits: Παρέσχε δαϊτα παιδείων κρεών.
- 47. Ei δη κλεινός, si on peut parler de la gloire d'un prince qui périt si misérablement.
- 48. Κρήσσης. Érope, épouse d'Atrée, était fille de Catrée, roi de Crète.
- 21. Ἐπίσημον εἰς Ἑλληνας, dont la renommée s'est répandue parmi les Grecs. Le sens de ces mots est déterminé par les mots τὴν θεοῖς στυγουμένην (ν. 19), qui leur servent de pendant. Toutefois, en parlant de sa mère, Électre s'exprime avec plus de réserve qu'elle n'avait fait à l'égard d'Hélène. Cf. vers 249.
- 22. Έχ μιᾶς. Ces mots ne sont ajoutés que pour faire antithèse avec τρεῖς. Cf. Hipp. 1403.

**:** .

Χρυσόθεμις Ίφιγένειά τ' Ήλέχτρα τ' έγω, άρσην τ' 'Ορέστης μητρός άνοσιωτάτης, ή πόσιν ἀπείρω περιδαλοῦσ' ὑφάσματι 25 έχτεινεν . ὧν δ' έχατι, παρθένω λέγειν οὐ χαλόν εω τοῦτ' ἀσαφες εν χοινῷ σχοπεῖν. Φοίδου δ' άδιχίαν μέν τί δει χατηγορείν; πείθει δ' 'Ορέστην μητέρ' ή σφ' έγείνατο χτείναι, πρός ούγ άπαντας εύχλειαν φέρον. 30 "Ομως δ' ἀπέχτειν' οὐχ ἀπειθήσας θεῷ. κάγω μετέσχον, οία δή γυνή, φόνου Πυλάδης θ', δς ήμιν συγκατείργασται τάδε. Έντεῦθεν ἀγρία συνταχείς νόσω δέμας τλήμων 'Ορέστης δδε πεσών εν δεμνίοις 35 χεῖται, τὸ μητρὸς δ' αἶμά νιν τροχηλατεῖ μανίαισιν · ὀνομάζειν γάρ αίδοῦμαι θεάς Εύμενίδας, αι τόνδ' έξαμιλλωνται φόδω.

NC. 24. Elmsley: ἄρσην δ'. — 26. Ancienne vulgate, moins autorisée: παρθένον. — 34-35. Manuscrits: συνταχείς νόσω νοσεί et ὁ δὲ πεσών. Hermann: νόσω δέμας et ὅδε πεσών. Cette dernière correction est de Reiske, lequel voulait insérer τ' après πεσών, en conservant νοσεί.— 38. Nauck condamne ce vers. Il sussit d'écarter la glose Εὐμενίδας. Peut-être: δεινοίσιν αξ τόνδ' ἐξαμιλλῶνται φόδοις. Cp. ν. 532: μανίαις ἀλαίνων καὶ φόδοις.

- 25. ἀπείρω ὑφάσματι. Il est souvent question dans l'Orestie d'Eschyle du vêtement sans issue jeté par Clytemnestre sur la tête de son époux. Cf. Agam. 1382: Ἄπειρον ἀμφίδληστρον, ὥσπερ ἰχθύων, Περιστιχίζω. Le scholiaste d'Euripide cite: Αἰσχύλος δέ φησιν « ἀμήχανον τεύχημα (lisez: τέχνημα, Nauck), καὶ δυσέκλυτον (lisez: δυσέκδυτον, Dindorf) ». Nous pensons que ce vers est tiré du Protée, drame satyrique qui faisait suite à la trilogie d'Eschyle et dans lequel la mort d'Agamemnon dut être racontée par Protée à Ménélas.
  - 27. 'Ew en xolve, in medio relinquo.
- 28. Φοίδου. Quoique ce génitif ne puisse dépendre grammaticalement que de κατηγορεῖν, l'idée d'Apollon est commune aux deux phrascs: ἀδικίαν μὲν.... et πείθει δ(ἐ).... Électre dit: α Mais Apollon je ne veux pas l'accuser d'iniquité cependant il a persuadé à Oreste de commettre un parricide.»

- 30. Πρός οὐχ.... φέρον, chose qui n'est pas glorieuse aux yeux de tout le monde. Le neutre φέρον se rapporte à l'infinitif κτεῖναι.
- 32. Οἶα δὴ γυνή, autant qu'une semme en est capable.
- 34. Συνταχείς νόσω δέμας, ayant le corps miné par la maladie. Cf. Suppl. 1116: Δέμας γεραιὸν συνταχείς. Hipp. 274: 'Ως ἀσθενεῖ τε χαὶ χατέξανται δέμας.
- 35. Ode. Électre montre Oreste étendu sur un lit.
- 36. Τροχηλατεί · ταχέω; κινεϊσθαι ποιεί ώδε κάκεῖσε δίκην τροχοῦ. [Scholiaste.] Cf. Él. 1253; Iph. Taur. 82.
- 37-38. 'Ονομάζειν... θεάς. Électre craint de prononcer le nom des déesses redoutables, dont un chœur de Sophocle (OEd. Col. 129) dit : &ς τρέμομεν λέγειν. Il est donc évident qu'elle ne peut ajouter Εὐμενίδας : voy. NC. Αῖ τόνδ' ἐξριμιλλῶνται

Έκτον δὲ δὴ τόδ' ἦμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς θανούσα μήτηρ πυρί χαθήγνισται δέμας, 40 ών ούτε σίτα διά δέρης εδέξατο. ου λούτρ' έδωχε χρωτί. χλανιδίων δ' έσω χρυφθείς, όταν μέν σώμα χουρισθή νόσου. έμφρων δαχρύει, ποτέ δέ δεμνίων άπο πηδά δρομαΐος, πώλος ως ἀπό ζυγού. 45 \*Εδοξε δ' Άργει τῷδε μήθ' ήμᾶς στέγαις, μή πυρί δέχεσθαι, μήτε προσφωνείν τινα μητροχτονούντας : χυρία δ' ήδ' ήμέρα έν ή διοίσει ψήφον Άργείων πόλις, εί χρή θανείν νώ λευσίμω πετρώματι, 50 [ή φάσγανον θήξαντ' ἐπ' αὐχένος βαλεῖν]. Έλπίδα δὲ δή τιν' ἔχομεν ώστε μή θανεῖν: ήχει γάρ είς γῆν Μενέλεως Τροίας ἄπο,

NC. 51. Les meilleurs manuscrits portent θήξαντας. — Herwerden (Mnemosyne, IV, p. 358 sqq.) et Nauck ont prouvé que ce vers est interpolé. Il est vrai que les ensants d'Agamemnon obtiendront, comme une dernière saveur, de pouvoir se tuer de leurs propres mains (cs. v. 947 et v. 1036); mais la question soumise à l'assemblée du peuple est de savoir s'ils subiront la peine des parricides ou s'ils vivront. Voy. vers 758. — 52. Le Marcianus omet εή.

φόδω, qui l'épouvantent à l'envi. Cf. Cyclope, 627: Έστ' αν δμματος "Οψις Κύκλωπος έξαμιλληθη πυρί.

40. Πυρί καθήγνισται δέμας. Un cadavre était considéré comme impur; le seu, qui le réduisait en cendres, lui rendait la pureté.

41. Ων, « pendant lesquels, » suppléez ημάτων ου ημερών, pluriel contenu dans ξατον... ημαρ έξ ὅτου, ν. 39.

46. Άργει τῷδε. Le démonstratif indique que le lieu de la scène est à Argos. Suivant Homère, Mycènes était la résidence des Pélopides; et c'est conformément à cette tradition qu'au vers 4246 Électre donne aux femmes du chœur le nom de Μυχηνίδες. Concilier ces deux données, en disant, que par Άργος il faut entendre tout le pays de l'Argolide, cela est possible dans d'autres tragédies, mais non dans celle-ci. Les vers 874 sqq. désignent nettement la ville d'Argos. La destruction

de Mycènes et la réunion de son territoire à celui d'Argos, faits qui eurent lieu en 468 avant J. C., jointes au double sens du nom de Άργος, permirent de confondre deux villes très-distinctes.

47. Μὴ πυρὶ δέχεσθαι, ne pas admettre au partage du seu. Cf. Demosthène contre Aristogiton, 61: Μὴ πυρὸς, μὴ λύχνου .... τούτφ χοινωνεῖν.

48. Μητροχτονοῦντας, « étant parricides, » est plus expressif que μητροχτονήσσαντας. [Schæfer.]

49. Διοίσει ψῆφον. Le verbe composé διαφέρειν est de mise dans cette locution, parce que les juges déposent leurs votes dans des urnes dissérentes. Cp. Hérodote IV, 138: Οἱ διαφέροντες τὴν ψῆφον. Thucy-dide, IV, 73: Ψῆφον φανερὰν διενεγχεῖν. [Porson.]

53. Hxει γὰρ.... Τροίας ἄπο. Quant à l'époque de retour de Ménélus, voy. Él.
1278 et la note.

λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐχπληρῶν πλάτη άχταῖσιν δρμεῖ, δαρὸν ἐχ Τροίας χρόνον 55 άλαισι πλαγχθείς. την δε δή πολύστονον Έλένην, φυλάξας νύχτα, μή τις εἰσιδών μεθ' ήμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ' Ἰλίω παιδες τεθνασιν, είς πέτρων έλθη βολάς, προύπεμψεν είς δῶμ' ἡμέτερον : ἔστιν δ' ἔσω 60 χλαίουσ' άδελφην ξυμφοράς τε δωμάτων. Έχει δὲ δή τιν' ἀλγέων παραψυχήν: ην γάρ κατ' οίκους έλιφ', ότ' ές Τροίαν έπλει, παρθένον έμη τε μητρί παρέδωχεν τρέφειν Μενέλαος άγαγων Έρμιόνην Σπάρτης ἄπο, 65 ταύτη γέγηθε κάπιλήθεται κακών. Βλέπω δὲ πᾶσαν εἰς δδον, πότ' ἔψομαι Μενέλαον ήχονθ' ώς τά γ' άλλ' ἐπ' ἀσθενοῦς ροπης δχούμεθ', ήν τι μη κείνου πάρα σωθώμεν. Άπορον χρήμα δυστυχών δόμος. 70

NC. 54. Marcianus: γαύπλιον. — Sevin (Hist. de l'Acad. des Inser. III, p. 288) proposait ἐκπερῶν pour ἐκπληρῶν. — 59. Variante: ἔλθοι. — 67. Vulgate: είσο-δον. Musgrave a rétabli εἰς ὁδόν, leçon qui se trouve, à ce qu'il paraît, dans deux manuscrits. On appelait εἴσοδος l'intervalle entre les coulisses par lequel entrait le chœur. Il en est question chez Aristophane, Nuées, 326; Oiseaux, 296. Mais il est évident que ces termes techniques du théâtre ne sont pas de mise dans la tragédie. — 69. 'Ροπῆς, excellente correction de Nauck pour ρώμης. L'alliance de mots ἀσθενοῦς ρώμης est aussi déplacée ici qu'elle est naturelle dans les Héraclides, v. 648: 'Ασθενής μὲν ἢ γ' ἐμὴ 'Ρώμη.

54. Λιμένα ἐππληρῶν, α gagnant le port, » équivaut à λιμένα διανύσας. [Scholiaste.] Heath dit fort bien: α Explere portum α tum et explere navigationem ad portum α rem eandem verbis non multum diversis α exprimunt. » L'explication de Porson: α Dicitur quis id spatium explere cujus α varias partes oberrat, » ne convient pas à ce passage.

57. Φυλάξας νύχτα, ayant épié la nuit, ayant eu soin de choisir la nuit, comme le temps le plus savorable. Cp. Hérodote, VIII, 9: Δείλην ὀψίην γιγνομένην τῆς ἡμέρας φυλάξαντες αὐτοὶ ἐπανέπλωον. Démosthène, Philipp., I, 31: Φυλάξας τοὺς ἐτησίας ἢ τὸν χειμῶνα.

58. Ων. Ce génitif dépend de τις, v. 57.

59. Εἰς πέτρων ἔλθη βολάς, n'en vienne à la lapider.

66. Le poëte a repris ici le vers 279 d'Hécube: Ταύτη γέγηθα κάπιλήθομαι κακῶν.

68-69. Έπ' ἀσθενοῦς ῥοπῆς, in infirmo momento. Cp. Hipp. 4163: Ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς, avec la note; Thucydide, V. 403: ἀσθενεῖς τε καὶ ἐπὶ ῥοπῆς μίας (Nauck: σμικρᾶς) ὄντες.— Ὁχούμεθ(α), vehimur. On compare Aristophane, Chevaliers, 1241: Λεπτή τις ἐλπίς ἐσθ' ἐφ' ῆς ὀχούμεθα, et beaucoup d'autres passages de poètes et de prosateurs.

### EAENH.

'Ω παῖ Κλυταιμνήστρας τε κάγαμέμνονος, παρθένε μακρόν δὴ μῆκος Ἡλέκτρα χρόνου, πῶς, ὧ τάλαινα, σύ τε κασίγνητός τε σὸς τλήμων 'Ορέστης μητρὸς ὅδε φονεὺς ἔφυ; Προσφθέγμασιν γὰρ οὐ μιαίνομαι σέθεν, εἰς Φοῖδον ἀναφέρουσα τὴν ἁμαρτίαν. Καίτοι στένω γε τὸν Κλυταιμνήστρας μόρον ἐμῆς ἀδελφῆς, ἢν, ἐπεὶ πρὸς Ἡλιον ἔπλευσ' ὅπως ἔπλευσα θεομανεῖ πότμω, οὐκ εἶδον, ἀπολειφθεῖσα δ' αἰάζω τύχας.

75

80

## HAEKTPA.

Έλένη, τί σοι λέγοιμ' ἄν ἄ γε παροῦσ' ὁρᾶς, ἐν συμφοραῖσι τὸν Αγαμέμνονος γόνον; Έγὼ μὲν ἄϋπνος πάρεδρος ἀθλίω νεχρῷ, νεχρὸς γὰρ οὖτος οὕνεχα σμιχρᾶς πνοῆς,

NC. 74. Heath et Hermann: φονεὺς ἔχει. Porson pensait à μητρὸς ὅς φονεὺς ἔφυ. Kirchhoss tient ce vers pour interpolé. On pourrait tenter φονεὺς ὁ φύς. — 79. Manuscrits: ὅπως ὁ' ἔπλευσα. — 82. Kirchhoss tient ce vers pour suspect. — 84. La conjecture de Hartung et de Nauck: σμικρᾶς ῥοπῆς ne me satisfait pas. Je comprendrais: νεκρὸς γὰρ, εἰ μή γ' οὕνεκα σμικρᾶς πνοῆς.

72. Παρθένε.... χρόνου. La pitié d'Hélène, quelque sincère qu'elle soit, peut avoir quelque chose de blessant pour Électre. C'est l'opinion de Plutarque, lequel pense (de ira cohibenda, III) que cette dernière se venge par le vers 99. Quoi qu'il en soit, nous croyons que le poëte ne prête pas sans quelque malice un tel langage à la femme qui se donna à Déiphobe après avoir perdu Pâris, et qui semble avoir regardé comme le plus grand des malheurs de se passer d'époux.

73-74. Πῶς.... ἔφυ; A prendre les mots tels qu'ils sont, Hélène demande comment Électre et Oreste ont pu tuer leur mère. Cependant la réponse d'Électre prouve qu'Hélène s'informe ici de l'état où se trouvent les enfants d'Agamemnon. Il faut donc croire que le texte est altéré. Voy. NC.

75-76. Avant προσφθέγμασιν γάρ, supplécz l'idée de: « Je permets que tu me ré-

pondes. Don évitait tout commerce avec un meurtrier tant qu'il n'était pas purifié par une cérémonie expiatoire: on se croyait souillé par son abord, ses paroles (voy. Iph. Taur., 951). Mais Hélène ne regarde pas Électre comme responsable d'un meurtre ordonné par Apollon. Les Dioscures en avaient jugé de même dans la tragédie d'Électre, v. 4296.

79. Έπλευσ' δπως Επλευσα. Formule de réticence. Voy. Méd. 1011, et passim.

82. Tóvov, la postérité, les enfants. Cf. v. 4038, où ce mot semble employé dans le même sens.

84. Νεκρὸς γὰρ.... πνοῆς, car il est un cadavre, parce qu'il n'a plus qu'un léger soussile. Il faudrait dire : « A un léger soussile près, il est mort. » Voy NC., et cp. Hipp. 4162 : 'Ιππόλυτος οὐκέτ' ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος. Δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς ροπῆς.

θάσσω · τὰ τούτου δ' οὐχ ὀνειδίζω χαχά ·
σὺ δ' εἶ μαχαρία, μαχάριός θ' ὁ σὸς πόσις
ἤχετον ἐφ' ἡμᾶς ἀθλίως πεπραγότας.

85

EAENH.

Πόσον χρόνον δε δεμνίοις πέπτωχ' ὅδε;

Έξ οδπερ αξμα γενέθλιον κατήνυσεν.

EAENH.

🕰 μέλεος, ή τεχοῦσά θ', ώς διώλετο.

90

НАЕКТРА.

Ούτως έχει τάδ', ώστ' ἀπείρηχεν χαχοῖς.

EAENH.

Πρός θεῶν, πίθοι' ἄν δῆτά μοί τι, παρθένε;

'Ως ἄσχολός γε συγγόνου προσεδρία.

EAENH.

Βούλει τάφον μοι πρός χασιγνήτης μολεῖν; ΗΛΕΚΤΡΛ.

Μητρός χελεύεις τῆς ἐμῆς; τίνος χάριν;

95

NC. 86. Σὐ δ' εξ est la leçon des scholies et de presque tous les manuscrits. La variante σὺ δ' ἡ est une correction qui donne un faux sens. On a proposé σὺ δ' οῦν (Kirchhoff) et σὺ δ' αῦ (Nauck). — 87. Eustathe, ad Iliad. p. 446, 42, et ailleurs, cite ਜχεις. — 88. Musgrave : δ' ἐν δεμνίοις. — 91. Vulgate : ἀπείρηκ' ἐν κακοῖς. La correction de Porson, ἀπείρηκεν, s'est trouvée dans le meilleur manuscrit.

85. Οὐχ ὀνειδίζω κακά. Scholiuste : Σιωπῶ τὰ κακὰ τούτου, ἵνα μὴ δόξω αὐτῷ ὀνειδίζειν τὴν μητροκτονίαν.

86-87. La construction est irrégulière. Si la leçon est bonne, il faut dire que σύ, sujet de la première phrase, est sous-entendu dans la seconde phrase : car le duel πχετον demande un double sujet.

89. Αἰμα γενέθλιον κατήνυσεν έφυίναυτ à διεπράξατο τὸν τῆς μητρὸς φόνον (·chol.). Αἴμα prend souvent le sens de « sang répandu, meurtre ». Quant à γενέθλιον, « d'une mère », Matthiæ compare Eschyle, Choéph. 909 : Οὐδὲν σεδίζει γενεθλίους ἀρὰς, τέχνον;

90. 'Ω μέλεος.... διώλετο. Oh l'infor-

tuné, et sa mère (infortunée), comme ils ont péri! 'Ω; est exclamatif, et n'équivaut pas à ὅτι, quoi qu'en dise Matthiæ. Διώλετο s'applique aussi bien à l'état misérable d'Oreste qu'à la mort de Clytemnestre.

92. Le scholiuste cite Homère, Il. XIV, 90: Ἡ ρά νύ μοί τι πίθοιο, φίλον τέχος, δ ττι χεν εἴπω;

93. 'Ω;... προσεδρία. Électre ne retuse pas de rendre service à Hélène; elle s'y déclare prête autant que le lui permettent les soins qu'elle donne à son frère. La particule γε indique nettement que la réponse est assirmative avec une restriction. C'est ce qu'on avait méconnu avant Schæser.

EAENH.

Κόμης ἀπαρχὰς καὶ χοὰς φέρουσ' ἐμάς.
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Σοί δ' οὐχὶ θεμιτόν πρός φίλων στείχειν τάφον.

Δείξαι γὰρ Άργείοισι σῶμ' αἰσχύνομαι.

HAEKTPA.

'Οψέ γε φρονείς εὖ, τότε λιποῦσ' αἰσχρῶς δόμους.

EAENH.

'Ορθῶς ἔλεξας, οὐ φίλως δέ μοι λέγεις.

100

НАЕКТРА.

Αίδως δὲ δή τίς σ' ἐς Μυχηναίους ἔχει;

EAENH.

Δέδοιχα πατέρας τῶν ὑπ' Ἰλίφ νεχρῶν.

HAEKTPA.

Δεινόν γάρ Άργει γ' άναδοᾶ διά στόμα.

EAENH.

Σύ νυν χάριν μοι τὸν φόδον λύσασα δός.

НАЕКТРА.

Ούχ ἄν δυναίμην μητρός εἰσδλέψαι τάφον.

105

EAENH.

Αἰσχρόν γε μέντοι προσπόλους φέρειν τάδε.

НАЕКТРА.

Τί δ' οὐχὶ Γυγατρὸς Έρμιόνης πέμπεις δέμας; ΕΛΕΝΗ.

Είς όχλον έρπειν παρθένοισιν οὐ χαλόν.

NC. 97. Mauvaise variante: φίλον. — 400. Reiske: ὀρθῶς ἐλέγξασ'. Hartung: ὀρθῶς ἐλέγχεις. Porson: ὀρθῶς γε λέξασ' οὐ φίλως ἐμοὶ λέγεις. — 403. Άργει γ', correction de Matthiæ pour ἄργει τ'. Canter avait proposé: Άργει καταδοᾶ.

97. Φίλων, d'une proche parente. Cp., au sujet de ce pluriel, Méd. 594 et passim.

99. Τότε, « alors, à l'époque que tu sais », est une expression plus vive que ποτέ, « jadis ». Cf. Iph. Aul. 46; Él. 4203.

101. Els Muzzvaious, par rapport aux habitants de Mycènes.

403. Δεινόν.... διά στόμα, in es, en

esset, fort décriée parmi les Argiens. Scholiaste: Τὸ ἀναβοᾶ προσώπου ἐστὶ δευτέρου παθητιχῆς διαθέσεως.... Ὁ δὲ νοῦς δεινῶς γὰρ διὰ τοῦ στόματος τῶν Ἀργείων ἀναβοᾶ.

407. Δέμας. Voyez, au sujet de cette périphrase, la note sur le vers 937 d'Iphigenie à Aulis.

#### НАЕКТРА.

Καὶ μὴν τίνοι γ' ἄν τῆ τεθνηχυία τροφάς. ΕΛΕΝΗ.

Καλῶς ἔλεξας, πείθομαί τέ σοι, χόρη. 110 [Καὶ πέμψομαί γε θυγατέρ' εὖ γάρ τοι λέγεις.] — 'Ω τέχνον, ἔξελθ', Έρμιόνη, δόμων πάρος και λαβέ χοὰς τάσδ' ἐν χεροῖν κόμας τ' ἐμάς. έλθοῦσα δ' ἀμφὶ τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον μελίχρατ' ἄφες γάλαχτος οίνωπόν τ' ἄχνην, 115 καί στᾶσ' ἐπ' ἄκρου χώματος λέξον τάδε. Έλένη σ' άδελφή ταῖσδε δωρεῖται χοαῖς, φόδω προσελθείν μνημα σόν, ταρδοῦσά τε Άργεῖον ἔχλον. Εὐμενῆ δ' ἄνωγέ νιν έμοι τε καί σοι και πόσει γνώμην έχειν 120 τοῖν τ' άθλίοιν τοῖνδ' ούς ἀπώλεσεν θεός. ή δ' είς άδελφήν χαιρός έχπονεῖν έμήν, άπανθ' ύπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα. 1θ' ὧ τέχνον μοι, σπεῦδε χαὶ χοὰς τάφω δοῦσ' ώς τάχιστα τῆς πάλιν μέμνησ' όδοῦ. 125

#### HAEKTPA.

🕰 φύσις, ἐν ἀνθρώποισιν ὡς μέγ' εἶ κακὸν,

NC. 110. La plupart des manuscrits : ὁρθῶς ἔλεξας. — 111. Ce vers a été condamné par Matthiæ et par d'autres critiques. — 116. Variante mal autorisée : στᾶσά γ' ἔπ' ἄκρου. — 118. Ce vers est altéré. Les mots φόδω προσελθεῖν μνῆμα σόν ne se comprendraient que s'il y avait dans le vers précédent τάσδε σοι πέμπει χοάς, au lieu de σ(ε) ταῖσδε δωρεῖται χοάς. La conjonction τε donne un saux sens. Si Hélène craint de visiter le tombeau de sa sœur, c'est uniquement parce qu'elle redoute le peuple d'Argos. Schol. Marc. : Περιττὸς ὁ τε. Βούλεται δὲ λέγειν φόδω ταρδοῦσα. — 122. Variante : ἐκπονεῖν ἐμέ.

109. Τίνοι γ' ἄν τροφάς équivant à ἐχτίνοι γ' ᾶν τροφεῖα. Le prologue nous a déjà appris qu'Hermione sut élevée par Clytemnestre : cf. v. 64.

115. Μελίπρατ(α)... άχνην. Les libations qu'on offrait aux morts se composaient de miel, de lait et de vin. Cf. *Iph. Taur.* 160 sqq., avec la note.— Άχνην, la rosée.

116. Έπ' ἄχρου χώματος. Pour parler aux morts, on se plaçait sur le haut du tumulus. Cf. Eschyle, Choéphores, 4: Τύμ-

δου δ' ἐπ' δχθφ τῷδε χηρύσσω πατρί. 118. Voyez NC.

423. Νερτέρων δωρήματα, les dons qu'on offre aux morts. Cf. Iph. Taur. 329: Τὰ τῆς θεοῦ θύματα.

426. Φύσις, le naturel. C'est à tort que certains scholiastes veulent que ce mot signifie ici la beauté. Électre explique assez sa pensée en ajoutant : ἔστι δ' ἡ πάλαι γυνή, « elle est toujours la même! » vers 429. [Matthiæ.]

σωτήριόν τε τοῖς χαλῶς χεχτημένοις.
Εἴδετε παρ' ἄχρας ὡς ἀπέθρισεν τρίχας,
σώζουσα χάλλος; ἔστι δ' ἡ πάλαι γυνή.
Θεοί σε μισήσειαν, ὡς μ' ἀπώλεσας
αἴδ' αὖ πάρεισι τοῖς ἐμοῖς θρηνήμασιν
φίλαι ξυνῳδοί· τάχα μεταστήσουσ' ὕπνου
τόνδ' ἡσυχάζοντ', ὅμμα δ' ἐχτήξουσ' ἐμὸν
δαχρύοις, ἀδελφὸν ὅταν ὁρῶ μεμηνότα.
135
ΤΩ φίλταται γυναῖχες, ἡσύχῳ ποδὶ
χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ' ἔστω χτύπος.
Φιλία γὰρ ἡ σὴ πρευμενὴς μὲν, ἀλλ' ἐμοὶ
τόνδ' ἐξεγεῖραι ξυμφορὰ γενήσεται.

#### ΧΟΡΟΣ.

Σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρδύλης [Strophe 1.] 140 τίθετε, μὴ κτυπεῖτ'.

NC. 428. Variantes: ίδετε et ἀπέθριξεν. — Euripide se serait-il servi de l'adjectif composé παράπρους? — 432. Brunck, Porson et d'autres écrivent αί δ' αῦ, en mettant un point à la fin du vers précédent. — 440-144. Les manuscrits d'Euripide, ainsi qu'un grammairien dans les Anecdota de Cramer, I, p. 49, attribuent ces deux vers au chœur, et l'antistrophe prouve qu'ils ont raison. Denys d'Halicarnasse, de compos. verborum, XI, Diogène Laërce, VII, 472, et l'un des arguments grecs (voy. p. 683) prétendent à tort que ces vers sont prononcés par Électre. — Manuscrits d'Euripide: σίγα σίγα (ου σιγᾶ σιγᾶ). Ensuite λευκόν est une variante mal autorisée. — Τίθετε, correction de Porson pour τιθείτε, était évidemment la leçon de Denys, quoiqu'on lise aujourd'hui τιθείτε citez cet auteur. — Manuscrits d'Euripide: μὴ πτυπείτε μηδ' ἔστω πτύπος. Les trois derniers mots, qui ne se lisent pas chez Denys d'Halicarnasse, sont évidemment tirés du vers 137, et interpolés ici pour faire un trimètre. Kirchhoff et Nauck les ont écartés.

127. Σωτήριόν τε... χεχτημένοις. Il ne faut pas rapporter au chœur cette réflexion tout à fait générale. Le poëte l'a ajontée pour corriger ce qu'il y a d'excessif dans la boutade provoquée par la conduite d'Hélène.

428. Είδετε. Électre s'adresse au public, et non pas au chœur, qu'elle n'apercevra qu'à la fin du vers 431. Scholiaste: Ένιοι δέ φασι ταῖς δμωσὶ ταῦτα λέγειν, οἱ δὲ πρὸς τὸ θέατρον, δ καὶ ἄμεινον. Ἐφελνυστικὸς γάρ ἐστιν ἀεὶ μᾶλλον τῶν θεατῶν ὁ ποιητής, οὺ φροντίζων τῶν ἀκριβολογούντων. — Construisez: ἀπέ-

θρισε τρίχας παρ' ἄχρας (τὰς τρίχας), elle a coupé ses cheveux par le bout.

129. Σώζουσα κάλλος, en cherchant à conserver sa beauté, afin de conserver sa beauté. Cf. Iph. Aul. 1350 : Μῶν κός ην σώζων ἐμήν; et la note.

430. "Ως μ' ἀπώ/εσας. Ici ως n'équivaut pas à ὅτι, mais à οὕτως ως, ita ut.

438. Πρευμενής, bienveillante, affectueuse. En traduisant « grata, agréable », on donne à ce mot un seus qu'il ne semble pas avoir.

449-142. Denys d'Halicarnasse (l. c. dans les Notes critiques) rapporte qu'au

HAEKTPA.

Άποπρο βᾶτ' ἐχεῖσ', ἀποπρό μοι χοίτας.

χορος.

Ίδού, πείθομαι.

НАЕКТРА.

Άᾶ, [σύριγγος] φώνει μοι, λεπτοῦ δόναχος, ὧ φίλα, ὅπως πνοά.

145

ΧΟΡΟΣ.

"Ιδ', άθρεμαίαν ώς ύπόροφον φέρω βοάν.

HAEKTPA.

Ναὶ ούτως

κάταγε κάταγε, πρόσιθ' ἀτρέμας, ἀτρέμας ἴθι ·

NC. 142. Denys et le Marcianus écrivent ἀποπρόδατ' en un mot. — 145-146. On lisait : ὰ ὰ σύριγγος ὅπως πνοὰ | λεπτοῦ δόνακος, ῷ φίλα, φώνει μοι. Le mot σύριγγος, que j'ai mis entre crochets, fait un contresens (voy. ci-dessous), et il ne s'accorde pas avec le vers antithétique, 157. Je le regarde comme une mauvaise glose écrite au-dessus de δόνακος. On peut y substituer μικρότερα ου ἰσχνότερα. La conjecture φωνεῖς (Tyr-whitt) ne suffit pas. Ensuite j'ai transposé les mots ὅπως πνοά et φώνει μοι, afin de rétablir l'accord antistrophique. — 147. Variantes : ἀτρεμαῖον ου ἀτρεμαῖον, et ὑπώ-ροφον. — 148. Variante : οὕτω.

théâtre les six syllabes σῖγα σῖγα λεπτόν se chantaient sur le même son (ἐφ' ἐνὸ; φθόγγου μελωδεῖται), en dépit de la prononciation habituelle, laquelle donnait aux syllabes accentuées un son plus aigu qu'aux syllabes privées d'accent; et il donne encore d'autres renseignements de ce genre sur le reste de ces trois vers. Il veut faire voir au moyen d'un exemple que le chant composé par le poête musicien ne s'accorde pas avec le chant naturel de l'accentuation. Malheureusement, ce qu'il en dit ne sussit point pour donner une idée de l'air de ce morceau.

145-146. Après πνοά suppléez έστιν ou γίγνεται. Électre vent que le chœur lui parle d'un ton aussi doux que le souffle des légers roseaux agités par le vent : τοιαύτην πέμπε φωνήν, οἰός ἐστιν ἦχος [σύριγγος] χαλάμων λεπτῶν ἐν τοῖς ἕλεσιν ἀποτελούμενος. [Schol.] Il ne santait être question ici de la flûte de Pan, σύριγξ, laquelle avait un son pénétrant, capable, à ce que dit le scholiaste, de réveiller Endymion : οὖτος γὰρ χαὶ Ἐνουμίωνα ἐγείρει.

147-148. Construisez : ίδε, ώ; άτρεμαίαν βοὰν φέρω ὑπόροφον, vois, comme je porte une voix douce dans l'intérieur de la maison. Quoique visible sur la scène, le lit d'Oreste est censé être dans le paluis, dont l'intérieur se trouve rapproché du spectateur au moyen de la machine appelée àxχύχλημα. — Les lexicographes grees expliquent ὑπόροφος ου ὑπώροφος par ύπόστεγος. Tel est le sens de cet adjectif dans l'*Electre*, v. 4466, et tel il doit être ici. C'est avec raison que Matthiæ a rejeté l'interprétation des scholiastes, qui veulent que ύπόροφος désigne le son extrêmement léger d'une espèce de jonc, opoque, dont on se servait aussi pour couvrir les toits. Cette explication artificielle ne s'accorde guère avec le premier élément du composé ὑπόροφος, et Matthiæ fait observer : « Φέρειν βοήν a pro edere vocem, an dici possit dubito, « nisi locus addatur in quem inseratur « VUX. »

449. Κάταγε, baisse la voix. Scholiaste: Τὸ κάταγε ἐναντίον ἐστὶ τῆ ἀνατάσει τῆς φωνῆς.

λόγον ἀπόδος ἐφ' ὅ τι χρέος ἐμόλετέ ποτε. Χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ' εὐνάζεται.

150

ΧΟΡΟΣ.

Πῶς ἔχει; Λόγου μετάδος, ὧ φίλα. Τίνα τύχαν εἴπω; τίνα δὲ συμφοράν;

[Antistrophe 1.]

HAEKTPA.

Έτι μέν έμπνέει, βραχύ δ' άναστένει.

155

ΧΟΡΟΣ.

Τί φής; Ο τάλας.

HAEKTPA.

'Ολεῖς, εὶ βλέφαρα χινήσεις ὕπνου γλυχυτάταν φερομένῳ χάριν.

ΧΟΡΟΣ.

Μέλεος έχθίστων θεόθεν έργμάτων, τάλας.

160

HAEKTPA.

Φεῦ μόχθων.

Άδιχος ἄδιχα τότ' ἄρ' ἔλαχεν ἔλαχεν, ἀπόφονον ὅτ' ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος ἄρ' ἐδίχασε

NC. 154. Les manuscrits attribuent ce vers à Électre. Seidler l'a rendu au chœur. Mais il ne devrait y avoir ici qu'un seul dochmiaque. Nauck met les mots τίνα τύχαν είπω; entre crochets, en sous-entendant έχει avant συμφοράν. — 155. L'accord antistrophique laisse à désirer. Peut-être βραχὺ δ' ἀνασθμαίνει. [Musgrave et Nauck.] — 158. Nauck propose δρεπομένω. — La leçon χαρὰν devrait être changée en χάριν, quand même le manuscrit de Paris n'indiquerait pas cette variante. — 160. Variante : ὧ (ου ὧ) μέλεος. — 161. Variante : ὧ (ου ὧ) τάλας. — Avant Seidler les mots φεῦ μόχθων étaient attribués au chœur.

151. Χρόνια... εὐνάζεται. Ces mots ne veulent pas dire: « il dort depuis longtemps », mais: « il repose enfin (après un long accès de démence) ». Cp. v. 475: χρόνιον εἰσιδὼν φίλον, et passim.

457. Όλείς, sous-ent. αὐτὸν, et non ἐμέ.

- 459. Υπνου.... χάριν, à lui qui jouit du (littéralement : qui obtient le) doux bienfait du sommeil.
- 460. Μέλεος.... ἐργμάτων. La construction est la même que dans τάλαινα παίδων, Médée, 996.

162-163. Elaxsy, verbe poétique, qui

s'applique très-particulièrement aux oracles.

— ᾿Απόφονον φόνον, un meurtre affrenx.
L'explication d'Hermann: « cædem non « pro cæde habendam », est en contradiction avec le sens général de la phrase. Électre reproche au dieu de Delphes d'avoir ordonné une action impie. — Le détail ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος est ajouté dans la même intention qui a dicté le choix du verbe ἐδίκασε: l'un et l'autre font antithèse à ἄδικος ἄδικα. Les oracles d'Apollon étaient considérés comme des arrêts, θέμιστες (Pindare, Pyth. IV, 54, Euripide, Ion, 371), ce qui explique la légende d'après laquelle

φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς ματέρος.

165

ΧΟΡΟΣ.

Όρᾶς; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας.

[Strophe 2.]

НАЕКТРА.

Σὺ γάρ νιν, ὧ τάλαινα, θωύξασ' ἔβαλες ἐξ ὕπνου.

ΧΟΡΟΣ.

Εύδειν μέν οὖν ἔδοξα.

НАЕКТРА.

Ούχ ἀφ' ἡμῶν, ούχ ἀπ' οἴχων πάλιν ἀνὰ μεθεμένα χτύπου πόδα σὸν είλίξεις;

170

ΧΟΡΟΣ.

Υπνώσσει · λέγεις εὖ.

НАЕКТРА.

Πότνια, πότνια νὺξ, ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν, ἐρεδόθεν ἴθι, μόλε μόλε κατάπτερος τὸν ᾿Αγαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον.

175

NC. 169. Ancienne vulgate: οὖν νιν ἔδοξα. — 471-172. La leçon πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν εἰλίξεις μεθεμένα κτύπου a été transposée par Porson, afin de rétablir l'accord antistrophique. Nauck: πάλιν ἄρα. — 473. Kirchholf a vu que les mots λέγεις εὖ, qu'on attribuait à Électre, appartenaient au chœur. — 174-181. Ces vers, autrefois attribués au chœur (jusqu'au mot οἰχόμεθα), doivent être prononcés par Électre, aussi bien que les vers correspondants de l'antistrophe. Seidler l'a compris; et le meilleur manuscrit, ainsi que le scholiaste, confirme cette division des rôles. — 477. ᾿Αγαμεμνόντον, pour ἀγαμεμνόνετον, est une correction de Porson, laquelle se trouve déjà indiquée dans le manuscrit de Paris.

ce dieu succéda à Thémis dans le sanctuaire de Delphes. (Cf. Iph. Taur. 1259.)

- 168. Θωθξασ(α) équivant à μεγάλως βοήσασα. [Scholiaste.] Le verbe θωθσσειν désigne proprement les cris par lesquels les chasseurs animent leurs chiens.
- 471-172. Construisez: πάλιν ἀνειλίξεις πόδα σόν; feras-tu de nouveau revenir ton pied en arrière?
- 174. Une scholie nous apprend que le morceau qui commence ici était chanté par Électre sur des notes très-aignes, et cependant à voix basse. L'un n'exclut pas l'au-

tre. Le scholiaste confond les deux sens du mot όξύς, aigu, et se crée une difficulté imaginaire en ajoutant: Ἀπίθανον οὖν τὴν Ἡλέχτραν όξεία φωνἢ κεχρῆσθαι, καὶ ταῦτα ἐπιπλήσσουσαν τῷ χορῷ (et cela en reprochant au chœur de parler trop haut). — On peut comparer avec cette invocation le beau passage du Philoctète de Sophocle, vers 827: Ὑπν' ὁδύνας ἀδαὴς, ὕπνε δ' ἀλγέων, εὐαὲς ἡμῖν ἔλθοις.

476. Υπνοδότειρα est poétiquement construit avec le génitif βροτῶν, d'après l'analogie de la locution εὐεργέτις βροτῶν.

Υπό γὰρ ἀλγέων ὑπό τε συμφορᾶς
διοιχόμεθ', οἰχόμεθα. Κτύπον ἠγάγετ'· οὐχὶ σῖγα
σῖγα φυλασσόμενα
στόματος ἀνακέλαδον ἀπὸ λέχεος
ἤσυχον ὕπνου χάριν παρέξεις, φίλα;

χοροΣ.

Θρόει, τίς χαχῶν τελευτὰ μένει;

[Antistrophe 2.]

НАЕКТРА.

Θανείν· τί δ' άλλο; οὐ δὴ γὰρ πόθον ἔχει βορᾶς. ΧΟΡΟΣ.

Πρόδηλος ἄρ' ὁ πότμος.

190

НАЕКТРА.

Έξέθυσεν Φοϊδος ήμᾶς μέλεον ἀπόφονον αἶμα δοὺς πατροφόνου ματρός.

**XOPOS.** 

Δίχα μέν, χαλῶς δ' ού.

NC. 181-182. Variantes: διοιχόμεσθ' οἰχόμεσθα, et σίγα σίγα, comme au vers 140.—
186. Manuscrits: χαράν. On trouve χάριν dans une scholie. Cf. v. 158. — Variante: το φίλα. — 188. Ce vers est trop court de deux syllabes. Quelques manuscrits ajoutent είποις ου γ' είπω après τί δ' άλλο. La conjecture de Lachmann: θανεῖν θανεῖν est plus probable. — 189. La conjecture de Dindorf: οὐ δὴ γάρ pour οὐδὲ (ου οὕτε) γάρ rétablit l'accord antistrophique. Musgrave voulait οὐδὲν γάρ. — 191. J'ai substitué ἐξέθυσεν Φοῖδος à ἐξέθυσ' ὁ Φοῖδος. Cette correction, déjà proposée par King, se justifie par le vers antithétique, v. 170. Hésychius: Ἐξέθυσεν ἀνεῖλεν. — 193. Variante: ματέρος. — 194. Δίκα, correction de Triclinius pour δίκαια.

185-186. Ἀπὸ λέχεος (ου ἄπο λέχεος, d'après quelques éditeurs), loin du lit d'Oreste. — "Ησυχον ὕπνου χάριν παρέξεις; le laisseras-tu jouir en repos du sommeil? « quietamne soporis gratiam præstabis? »

191. Έξέθυσεν Φοϊδος ἡμᾶς, Apollon nous immola, nous perdit : nous avons été victimes de son ordre impie.

192. Ἀπόφονον αίμα, « un sang qui n'aurait pas dù être répandu, » équivaut à ἀπόφονον φόνον, ν. 162 sqq. — Δούς, accordant, imposant. Musgrave cite Él. 1304: Τίς δ' ἔμ' Ἀπόλλων, ποῖοι χρησμοὶ Φονίαν ἔδοσαν μητρὶ γενέσθαι;

193. Πατρορόνου ματρός, la mère qui tua notre père. Clytemnestre n'était point πατροφόνος: cette épithète ne lui convient que par rapport à Électre, qui parle ici. C'est ainsi qu'Oreste dit dans les Choéphores d'Eschyle, v. 909: Πατροχτονοῦσα γὰρ συνοιχήσεις ἐμοί; On compare Homère, O./. I, 299: Ἡ οὐχ ἀἰεις οἶον χλέος ἔλλαβε δῖος 'Ορέστης Πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔχτανε πατροφονῆα, Αἴγισθον δολόμητιν, ὅς οἱ πατέρα χλυτὸν ἔχτο. Sophocle, Trach. 1125: Παρεμνήσω γὰρ αὐ Τῆς πατροφόντου μητρός.

194. Δίχα μέν, χαλῶς δ' οὐ. Scholiaste:

## НАЕКТРА.

Έθανες ἔχανες, ὧ
τεχομένα με μᾶτερ, ἀπὸ δ' ὥλεσας
πατέρα τέχνα τε τάδε σέθεν ἀφ' αἵματος
ὀλόμεθ' ἰσονέχυ', ὀλόμεθα.
Σύ τε γὰρ ἐν νεχροῖς, τό τ' ἐμὸν οἴχεται
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν στοναχαῖσί τε χαὶ γόοισι
δάχρυσί τ' ἐννυχίοις
205
ἄγαμος, ἔπιδ', ἄτεχνος ἄτε βίοτον

χορος.

"Ορα παροῦσα, παρθέν' 'Ηλέχτρα, πέλας, μὴ χατθανών σε σύγγονος λέληθ' ὅδε· οὐ γάρ μ' ἀρέσχει τῷ λίαν παρειμένῳ.

ά μέλεος είς τὸν αίὲν έλχω χρόνον.

210

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

ο φίλον υπνου θέλγητρον, ἐπίχουρον νόσου,

NC. 195. Les conjectures ξχανες ξχανες et ξθανες ξθανες sont également mauvaises. — 200. Ίσονέχυ, correction de Porson pour ἰσονέχυες. Cependant ce critique avait écrit ὀλόμεθ' ὀλόμεθ' ἰσονέχυε, en conservant l'ordre des mots qui se trouve dans le Vaticanus et dans les anciennes éditions. — 201. Peut-être : δδε γὰρ ἐν νεκροῖς. — 202. Porson : πλέον βιότου μέρος. Voy. la note explicative. — Variante : γόοις. — 206. Variante : ἔπι δ' (ου ἐπεὶ δ') άτεχνος.

'Ωρείλετο μεν γὰρ αὐτή ἀναιρεθηναι, οὐ μέντοι ὑπὸ τοῦ παιδός. Dans Électre, vers 1244, les Dioscures disent à Oreste: Δίκαια μέν νυν ἡδ' ἔχει, σὺ δ' οὐχὶ δρᾶς. Cf. Théodecte, cité par Aristote, Rhét. II, 23.

195-197. Έχανες ξθανες, tu as tué, tu as été tué. Les deux faits sont intimement liés, et les deux mots sont rapprochés par une concision énergique. Έχανες est développé par ἀπὸ δ' ὥλεσας (ἀπώλεσας δὲ) πατέρα, et ξθανες l'est par (ἀπώλεσας) τέχνα τε τάδε.

201-202. Σύ ne se rapporte pas à Clytemnestre, mais à Oreste, lequel n'est déjà plus, pour ainsi dire, parmi les vivants : cf. v. 83 sq. Le mot lσονέχυ(ε), dont Electre vient de se servir, est expliqué et motivé par ce qu'elle dit ici. — Τό τ' ἐμὸν.... βίου τὸ πλέον μέρος. Ces der-

niers mots veulent dire: « la plus grande partie » [Klotz]; et on pourrait se passer plus facilement du premier τό, qui sert à introduire ce membre de phrase, que du second τό.

206. Eπιδ(ε), « voyez, » forme une parenthèse. — Aτε, quippe. Cette conjonction gouverne toute la phrase : άγα-μος.... χρόνον.

208. Παροῦσα... πέλας. Electre est sur la scène et près du lit d'Oreste; le chœur se trouve dans l'orchestre, à une distance qui ne lui permet pas de bien observer le malade.

210. M' ἀρέσκει est pour με ἀρέσκει. Le datif μοι ne s'élide pas chez les poëtes attiques. — Τῷ λίαν παρειμένω, à cause de cette trop grande langueur. Voy. la note sur τὸ μαινόμενον pour ἡ μανία, Hipp. 248.

ώς ήδύ μοι προσῆλθες ἐν δέοντί γε.

ΤΩ πότνια λήθη τῶν κακῶν, ὡς εἶ σοφὴ
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία θεός.
Πόθεν ποτ' ἦλθον δεῦρο; πῶς δ' ἀφικόμην;
᾿Αμνημονῶ γὰρ, τῶν πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενῶν.

215

#### НАЕКТРА.

'Ω φίλταθ', ώς μ' εύφρανας εἰς ὕπνον πεσών. Βούλει θίγω σου κάνακουφίσω δέμας;

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λαδοῦ λαδοῦ δῆτ', ἐχ δ' ὄμορξον ἀθλίου στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ' ἐμῶν.

220

# НАЕКТРА.

'Ιδού · τὸ δούλευμ' ἡδὺ, χοὐχ ἀναίνομαι ἀδέλφ' ἀδελφῆ χειρὶ θεραπεύειν μέλη.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Υπόδαλε πλευροῖς πλευρὰ, καὐχμώδη κόμην ἄφελε προσώπου · λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις.

#### НАЕКТРА.

<sup>3</sup>Ω βοστρύχων πινῶδες ἄθλιον κάρα, ώς ηγρίωσαι διὰ μακρᾶς ἀλουσίας.

225

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κλίνον μ' ές εύνην αὖθις. όταν ἀνῆ νόσος

- NC. 212. Quelques manuscrits (Marianus etc.), ainsi que Plutarque de superst. p. 165, donnent èv δέοντί γε, d'autres, et Stobée, Anthol. C, 1, portent èv δέοντί τε. 216. Quelques éditeurs mettent la virgule après πρίν. Matthiæ a rétabli la ponctuation des scholies. 224. Variante: λεύσσω νόσω. 227. Heath a retranché μ' après ὅταν.
- 243. Comme λήθη, « l'oubli, » est ici proclamée une divinité, ceux qui identifiaient Latone avec la Nuit, et faisaient venir le nom grec de cette déesse, Αητώ, de λανθάνεσθαι, s'autorisaient de ce passage. (Voy. les scholies et Eustathe, ad Iliad. p. 22, 34, lesquels suivent peut-être des autorités stoïciennes). Il va sans dire qu'Euripide ne songeait ni à Latone, ni à ces théories.
- 216. Των πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενων, étant privé de l'ancienne lucidité de mon esprit, c.-à-d. : par suite de la démence.
- On remarquera que les trois distiques d'Oreste, v. 211-216, préludent au dialogue suivant, qui est tout en distiques.
- 220. Άφρώδη πέλανον, l'écume figée, τὸν περιπεπηγότα τῷ στόματι ἀφρόν, d'après l'explication d'Hésychius.
- 224. Λεπτά γάρ λεύσσω χόραις, car mes yeux voient faiblement. Scholiaste: άμυδρά γάρ βλέπω τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ce détail n'est pas sans portée. Se trouvant dans un état pareil, Oreste pourra bientôt voir des fantômes.
  - 225. Βοστρύχων πινώδες κάρα équivaut

μανιάς, ἄναρθρός είμι κάσθενῶ μέλη.

#### НАЕКТРА.

'1δού. Φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δέμνιον, ἀνιαρὸν ὂν τὸ χτῆμ', ἀναγχαῖον δ' ὅμως.

230

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αὖθίς μ' ἐς ὀρθὸν στῆσον, ἀναχύχλει δέμας · δυσάρεστον οἱ νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο.

#### HAEKTPA.

<sup>3</sup>Η κάπὶ γαίας άρμόσαι πόδας θέλεις, χρόνιον ἴχνος θείς; μεταδολή πάντων γλυκύ.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μάλιστα · δόξαν γὰρ τόδ' ὑγιείας ἔχει.
Κρεῖσσον δὲ τὸ δοχεῖν, κᾶν ἀληθείας ἀπῆ.

235

# НАЕКТРА.

Άχουε δη νῦν, ὧ χασίγνητον χάρα, ἔως ἐῶσιν εὖ φρονεῖν Ἐρινύες.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέξεις τι χαινόν κεί μέν εὖ, χάριν φέρεις.

NC. 228. Manuscrits: μανίας. Mais les scholies mentionnent la leçon μανιάς, que Porson a préférée avec raison. — Variante: κάσθενῶ δέμας. — 229-230. Stobée, Anthol. C, 2: δέμνια: ἀνιαρὸν μὲν τὸ κτῆμ'. — 234. Stobée, l. c. αὐθις δ' ἐς. — 232. La plupart des manuscrits attribuent ce vers au chœur ou à Électre. — 238. Ἐῶσιν εὐ est la laçon du Marcianus. Vulgate: ἐῶσί σ' εὐ. — 239. On mettait un point d'interrogation après καινόν. J'ai corrigé la ponctuation d'après la scholie du Marcianus: Πάντως καινότερόν τι ἐπαγγέλλεις.

à βοστρύχων πινωδών κάρα. D'autres expliquent : κάρα πινώδες (ἔνεκα) βοστρύχων.

228. Άναρθρός είμι, mes articulations sont brisées.

229. Scholiaste: Ἰδοὺ, κλίνω σε. En disant: ἰδού, « voilà, » Électre marque qu'elle vient d'exécuter les ordres d'Oreste. [Hermann.]

231. Άνακύκλει δέμας, remets mon corps dans la position que j'essayais de prendre tantôt (v. 218 sqq.). Άνακυκλεῖν veut dire : faire revenir comme en cercle. L'explication des scholiastes et d'Hésychius : ἀνόρθου, n'est pas assez exacte,

quoiqu'elle rende le sens matériel des paroles d'Oreste.

232. Δυσάρεστον.... ἀπορίας υπο, il est difficile de contenter les malades, parce qu'ils ne savent quel parti prendre, parce qu'ils se trouvent mal quoi qu'ils fassent. Cf. Hippol. 477 sqq.

234. Χρόνιον ίχνος θείς, faisant un pas tardif, c'est-à-dire: te remettant enfin à marcher, après être resté longtemps couché. L'explication βραδεΐαν βάσιν est erronée. Voy, la note sur le vers 451.

236. Κρεΐσσον δε τὸ δοχεῖν, complétez: τοῦ μη δοχεῖν.

239. Λεξεις τι χαινόν. Voy. NC.

εί δ' είς βλάδην τιν', άλις έχω τοῦ δυστυχεῖν.

240

НАЕКТРА.

Μενέλαος ήχει, σοῦ χασίγνητος πατρὸς, έν Ναυπλία δε σέλμαθ' ώρμισται νεῶν.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς εἶπας; ήχει φῶς ἐμοῖς χαὶ σοῖς χαχοῖς, ΄ άνηρ όμογενης καὶ χάριτας ἔχων πατρός;

#### HAEKTPA.

"Ηχει, τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου, Έλένην ἀγόμενος Τρωικῶν ἐκ τειχέων.

245

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ μόνος ἐσώθη, μᾶλλον ἀν ζηλωτὸς ἦν εί δ' άλοχον άγεται, κακόν έχων ήκει μέγα.

#### HAEKTPA.

Έπίσημον έτεχε Τυνδάρεως είς τὸν ψόγον γένος θυγατέρων δυσκλεές τ' αν' Έλλαδα.

**250** 

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σύ νυν διάφερε τῶν χαχῶν Εξεστι γάρ. καὶ μὴ μόνον λέγ', άλλὰ καὶ φρόνει τάδε.

#### HAEKTPA.

Οίμοι, χασίγνητ', όμμα σὸν ταράσσεται, ταχύς δὲ μετέθου λύσσαν, ἄρτι σωφρονῶν.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

# $^{\mathtt{T}}\Omega$ μήτερ, ίχετεύω σε, μή $^{\mathtt{T}}$ πίσειέ μοι

**255** .

NC. 240. Variantes: τὸ δυστυχεῖν et τῷ δυστυχεῖν. — 249. La leçon εἰς τὸν ψόγον laisse à désirer. L'article 760 se trouvant omis dans quelques manuscrits, Hermann écrit: γάρ ές ψόγον. Schol. Marc. : Περισσόν δὲ τὸ ἄρθρον. - 251. Σύ τοι dans Plutarque, De cap. ex inimicis util. p. 88, et dans Orion, Anthol. I, 16. — 265. Μή 'πίσειέ μου, leçon de la première main du Vaticanus.

240. Είς βλάβην τιν(ά), suppléez ἀφορών. [Schol.]

242. Έν Ναυπλία. Nauplie est le port d'Argos. Cf. Él. 1278.

243. Φῶς, « lumière, » métaphore usuelle pour « salut. »

245. Le démonstratif τόδε porte sur les mots Έλένην ἀγόμενος. La preuve qu'E-

cetre dit vrai en annonçant le retour de Ménélas, c'est qu'Hélène est arrivée. Or Ménélas n'est pas loin d'Hélène: ὅπου γὰρ Ελένη, πάντως που χαὶ Μενέλαος. [Schol.]

254. Ταχύς δὲ μετέθου λύσσαν άρτι σωρρονών équivaut à ταχέως μετέθου λύσσαν άντὶ τῆς ἄρτι σωφροσύνης. Le τὰς αίματωπούς καὶ δρακοντώδεις κόρας τὰται γὰρ αὖται πλησίον θρώσκουσί μου.

НАЕКТРА.

Μέν', ὧ ταλαίπωρ', ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις. Όρᾶς γὰρ οὐδὲν ὧν δοχεῖς σάφ' εἰδέναι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

 $\Omega$  Φοῖδ', ἀποχτενοῦσί μ' αἱ χυνώπιδες γοργῶπες ἐνέρων ἱερίαι, δειναὶ θεαί.

260

НАЕКТРА.

Ούτοι μεθήσω · χεῖρα δ' ἐμπλέξασ' ἐμὴν σχήσω σε πηδᾶν δυστυχῆ πηδήματα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέθες μί οὖσα τῶν ἐμῶν Ἐρινύων, μέσον μ' ὀχμάζεις, ὡς βάλης εἰς Τάρταρον.

265

NC. 257. Ce vers, qui est cité avec les deux précédents, par Longin, De sublimi, XV, 2, et par Plutarque, De plac. philos., p. 991, ne se défend pas seulement par ces autorités, mais aussi par sa beauté dramatique. C'est à tort que Nauck et Kirchhoff le donnent pour interpolé, qu'Elmsley et Hartung veulent le transposer après le vers 270. Si Oreste prononce ici un tristique au lieu d'un distique, c'est que le poète a voulu marquer ainsi le commencement d'un nouveau groupe de vers, d'une nouvelle phase du dialogue : en esset, la lucidité d'Oreste sait ici place à la démence. Voyez notes explicatives, v. 276. — 268. Variante vicieuse : ἀτρέμας σοῖς. — 261. Les manuscrits portent, tous ou la plupart, lépetat.

verbe μετατίθεσθαι signifie ici : « prendre une chose à la place d'une autre. » Sans l'addition ἄρτι σωφρονῶν, le sens de μετέθου λύσσαν serait : « deposuisti insaniam. »

256. Αlματωπού; est expliqué dans le exique d'Hésychius par alμα βλεπούσας. Le meilleur commentaire de cette épithète est le vers 1058 des Choéphores d'Eschyle: Κάξ όμμάτων στάζουσιν αlμα δυσφιλές.

257. Αὐται γὰρ αὐται, voici, voici.

259. Σάφ' εἰδέναι ne veut pas dire : « voir clairement », mais : « savoir et tenir pour certain ». Hermann insiste avec raison sur la différence que l'usage constant de tous les écrivains met entre εἰδέναι et ἰδεῖν. Thomas Magister fait, à propos de εἰδέναι, l'observation très-juste : βλέπει νε εἰπεῖν ἔμελλεν : ὅτι δὲ ὅ βλέπει τις γι-

264-265. Oreste reconnaît encore sa sœur; mais comme elle le prend par le mi-

νώσχει, ουτως έξήνεγχεν.

lieu du corps pour le retenir, il est sur le point de la confondre avec les fantômes qui le hantent : elle commence à prendre aux yeux de l'infortuné la figure d'une Furie. Voilà une peinture admirable de l'hallucination. Évidemment Euripide décrit les visions d'un esprit égaré, d'une âme malade, et non l'apparition de démons véritables. Electre a raison de ne pas croire à la présence des Furies (vers 259 et 312 sqq.), et ceux qui pensent que les spectateurs les apercevaient ou qu'ils voyaient l'ombre de Clytemnestre, invoquée au vers 255, se trompent étrangement. (Cp. v. 297, et la note sur le vers 291 sqq. d'Iphigénie en Tauride.) Le scholiaste dit fort bien : 'Εχ του άφανους υπέθετο τὰς 'Ερινύας αύτον διωχούσας, ίνα την δόξαν τοῦ μεμηνότος ήμιν παραστήση . ώς είγε παρήγαγεν αὐτὰς εἰς μέσον, ἐσωφρόνει ὰν ὁ 'Ορέστης, τὰ αὐτὰ πᾶσιν δρῶν.

# HAEKTPA.

Οῖ 'γὼ τάλαινα, τίν' ἐπιχουρίαν λάδω, ἐπεὶ τὸ θεῖον δυσμενὲς χεχτήμεθα;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δὸς τόξα μοι χερουλχὰ, δῶρα Λοξίου, οἰς μ' εἶπ' Ἀπόλλων ἐξαμύνεσθαι θεὰς, εἴ μ' ἐχροβοῖεν μανιάσιν λυσσήμασιν. Βεβλήσεταί τις θεῶν βροτησία χερὶ, εἰ μὴ 'ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν. Οὐχ εἰσαχούετ'; οὐχ ὁρᾶθ' ἐχηβόλων τόξων πτερωτὰς γλυφίδας ἐξορμωμένας; 'Αᾶ.

τί δῆτα μέλλετ'; ἐξαχρίζετ' αἰθέρα πτεροῖς· τὰ Φοίβου δ' αἰτιᾶσθε θέσφατα. 270

**275** 

NC. 274. On considérait les mots βεδλήσεται... χερί comme une question d'Électre; Hartung, Dindorf et d'autres critiques les ont attribués à Oreste, et ils ont remplacé le point d'interrogation par une virgule. En apostrophant Alexandre, Anaxarque se servit de ce vers comme d'une menace, et non comme d'une question : voy. Plutarque, Questi. symp. IX, 1, 2, et Diogène Laërce, IX, 60. L'autorité des manuscrits ne peut guère décider de questions de cette nature : dans plusieurs les vers 280 et 283 sont également assignés à Électre.

267. Tò Otiov. Ces mots ne font pas allusion aux Furies, dont Électre n'admet point la réalité, mais à la démence, maladie qui était, plus que toute autre, attribuée à la colère d'un dieu.

268. Κερουλκά. L'arc se tend par les deux extrémités. — Δωρα Λοξίου. Le scholiaste nous apprend qu'Euripide emprunta ce détail à Stésichore. Chez Eschyle, Apollon désend Oreste en justice; Stésichore avait imaginé un secours plus matériel, le prêt des flèches divines, capables de tenir les Furies en respect. Du reste, le lyrique sicilien est, à notre connaissance, le premier poëte qui ait fait poursuivre Oreste par les Furies. Il n'en est point question dans Homère. — Le poëte voulait-il que l'acteur saisit un arc qui pouvait se trouver à sa portée? ou qu'il sit seulement le geste de tirer des flèches? Cette dernière hypothèse nous semble plus conforme à l'esprit de cette scène, dont l'imagination d'Oreste fait seule tous les frais, et nous nous rangeons

du côté des acteurs contre le critique ancien auquel on doit cette scholie: Στησιχόρω ἐπόμενος τόξα φησὶν αὐτὸν εἰληφέναι παρὰ Ἀπόλλωνος. Ερει οῦν τὸν ὑποχριτὴν τόξα λαδόντα τοξεύειν. Οἱ δὲ νῦν ὑποχρινόμενοι τὸν ἡρωα αἰτοῦσι μὲν τὰ τόξα, μὴ δεχόμενοι δὲ σχηματίζονται τοξεύειν.

270. Μανιάσιν λυσσήμασιν. L'adjectif μανιάς, qui n'existe que dans la forme féminine, peut être rapproché d'un substantif neutre. Voy. la note sur Δηλιάσιν γυάλοισι, Iph. Taur., 1235.

273-274. Έχηδόλων. Cette épithète rappelle que l'arc dont se sert Oreste est celui d'Apollon. — Γλυφίδας. Ce mot désigne au propre l'entaille au moyen de laquelle la flèche repose sur la corde.

275. Ἐξαχρίζετ' αἰθέρα, locution poétique pour εἰς τὸν ἄχρον αἰθέρα τρέχετε. [Scholiaste.] Le verbe ἐξαχρίζειν gouverne l'accusatif, en suivant l'analogie de ἐξιχνεῖσθαι.

276. En remontant au vers 268, on

280

285

"Ea·

τί χρῆμ' ἀλύω, πνεῦμ' ἀνεὶς ἐχ πλευμόνων;
ποῖ ποῦ ποθ' ἡλάμεσθα δεμνίων ἄπο;
ἐχ χυμάτων γὰρ αὖθις αὖ γαλήν' ὁρῶ.
Σύγγονε, τί χλαίεις χρᾶτα θεῖσ' εἴσω πέπλων;
Αἰσχύνομαί σε μεταδιδοὺς πόνων ἐμῶν
ὄχλον τε παρέχων παρθένῳ νόσοις ἐμαῖς.
Μὴ τῶν ἐμῶν ἕχατι συντήχου χαχῶν:
σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ', εἴργασται δ' ἐμοὶ
μητρῷον αἶμα · Λοξίᾳ δὲ μέμφομαι,
ὅστις μ' ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον,
τοῖς μὲν λόγοις εὕφρανε, τοῖς δ' ἔργοισιν οὔ.
Οἴμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμὸν, εἰ χατ' ὅμματα

NC. 277. Manuscrits: πνευμόνων. Nauck y a substitué πλευμόνων, seule forme attique au témoignage des grammairiens grecs. — 281. Variante mal autorisée: αἰσχύνομαί σοι. — 284. Nauck et Heimsæth proposent ἤνεσας pour ἐπένευσας, leçon qui pourrait venir de la glose ἐπήνεσας. — 286-287. Variantes vicieuses: εἰς ἔργον et ἔργον ἐς. Nauck voudrait écrire δς δρᾶν μ' ἐπάρας. On pourrait aussi substituer à τοῖς μὲν λόγοις, soit δρᾶν, τοῖς λόγοις (Hartung), soit δρᾶσαι, λόγοις (Hermann).

trouve un tristique, suivi de trois distiques. La première phase de la démence d'Oreste était exposée dans un dialogue qui s'ouvrait aussi par un tristique, vers 255-257, et se continuait en distiques. Son retour à la raison est également marqué par un tristique, 277-279. Enfin cette scène débutait par un tristique du chœur, 208-210, suivi de trois distiques d'Oreste, 211-216.

277. Τί χρημ(α) équivaut à τί, « pourquoi? »

279. En déclamant ce vers sur la scène, l'acteur Hégélochos prononça γαλήν' όρῶ, « je vois le calme, » comme γαλήν όρῶ, « je vois un chat. » Aristophane, Grenouilles, 306, et d'autres comiques, cités dans les scholies, ne se sont pas fait faute de se moquer de l'acteur, et aussi un peu du poëte.

284-285. Ici ἐπένευσας ne veut pas dire « annuisti, tu as promis, » mais équivaut à συνήνεσας « tu as marqué ton assentiment. » — Είργασται δ' έμολ.... αίμα, mais c'est moi qui ai consommé le parricide. On voit que αίμα prend le sens

de φόνος Cf. vers 89 : Αίμα γενέθλιον κατήνυσεν, et passim.

286. Si la leçon est bonne, ἐπάρας est ici construit avec deux accusatifs.

287. Τοῖς μὲν λόγοις.... οῦ. Dans les Suppliantes d'Eschyle, vers 515, le chœur des Danaîdes dit au roi d'Argos, en se servant toutefois d'une tournure plus discrète: Σὺ καὶ λέγων εὕφραινε καὶ πράσσων φρένα.

288-293. Euripide (on l'a remarqué plus d'une sois) suppose ici ce que Shakespeare a réalisé. « But, howsoever thou pursu'st this act, Taint not thy mind, nor let thy soul contrive Against thy mother aught », dit l'ombre du vieil Hamlet à son sils. Rien ne sait mieux voir que cette coıncidence, combien Euripide se rapprochait déjà des modernes par sa manière de penser et de sentir. De toutes les protestations de notre poëte contre la vieille légende, celle-ci est sans contredit la plus éloquente.

288-289. Εί κατ' δμματα έξιστόρουν νιν..., si j'avais pu le voir et lui demander, s'il fallait tuer ma mère.

έξιστόρουν νιν, μητέρ' εί χτεῖναί με γρή, πολλάς γενείου τοῦδ' Εν έχτεῖναι λιτάς **290** μήπω τεχούσης είς σφαγάς ὧσαι ξίφος, εὶ μήτ' ἐχεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς, έγω δ' ό τλήμων τοιάδ' έχπλήσειν χαχά. Καὶ νῦν ἀνακάλυπτ', ὧ κασίγνητον κάρα, έχ δαχρύων τ' ἄπελθε, χεί μάλ' ἀθλίως 295 έχομεν : όταν δὲ τἄμ' ἀθυμήσαντ' ἴδης, σύ μου το δεινόν και διαφθαρέν φρενών ίσχναινε παραμυθοῦ θ' · όταν δὲ σὺ στένης, ήμας παρόντας χρή σε νουθετείν φίλα. έπιχουρίαι γάρ αΐδε τοῖς φίλοις χαλαί. 300 Άλλ', ὧ τάλαινα, βᾶσα δωμάτων ἔσω ύπνω τ' ἄϋπνον βλέφαρον ἐκταθεῖσα δὸς, σῖτόν τ' ὄρεξαι λουτρά τ' ἐπιδαλοῦ χροί. Εί γάρ προλείψεις μ' ή προσεδρεία νόσον

NC. 291. J'ai rétabli μήπω d'après le meilleur manuscrit. Depuis Barnes la vulgate avait μή ποτε. Vaticanus: μήπωτε, transition entre la leçon primitive et la leçon corrigée. Porson: μή τῆς τεχούσης. — 294. Brunck: ἀναχάλυπτ', ὧ κασιγνήτη, κάρα. — 298. Variante: ἱσχανε. Cp. Iph. Aul., 694, NC. — 303. Marcianus: σίτων τ' et λούτρ' ἐπιχροὶ βάλλευ. Vaticanus et d'autres: σῖτόν τ' et λουτρά τ' ἐπὶ χροὶ βαλέ. Nous avons suivi Hermann. — 304. Variante: προσεδρία.

290. Πολλάς γενείου τοῦδ' ἄν ἐχτεῖναι λιτὰς est dit poétiquement pour πολλάχις ἄν ἐχτεῖναι χεῖρα ἰχεσίαν πρὸς γένειον ἐμόν. Cf. v. 383, et *Iph*. *Taur*. 362: "Οσας γενείου χεῖρας ἐξηχόντισα.

291. Μήπω, litote attique pour μήποτε. Cf. Héc. 1278, avec la note.

292-293. El μήτ' ἐκεῖνος..., ἐγὼ δ(ὲ)... La conjonction δὲ répond ici à μήτε, comme elle répond à oǔτε et à τε aux vers 443 et 1250 de Medée. Voy. les notes sur ces passages.

294. Άνακάλυπτ(ε), découvre-toi. Électro pleure en cachant sa tête dans son voile.

296. Τάμ(α) άθυμήσαντ(α), ne dissère pas essentiellement de έμε άθυμήσαντα.

297-298. Oreste dit à sa sœur : « Apaise les frayeurs et conjure par tes paroles les défaillances de mon esprit ». Ἰσχναινε porte sur τὸ δεινόν, et παραμυθοῦ porte sur (τὸ)

διαφθαρέν. Quant au sens de τὸ δεινὸν φρενών, cp. Hél. 500: Τὸ δεινὸν προσπόλου.

— On voit qu'Oreste lui-même comprend maintenant que les fantômes qu'il vient de voir sont engendrés par son esprit malade.

299. Χρή σε νουθετεῖν φίλα équivaut à χρή σε νουθετεῖν φίλα νουθετήματα, il faut que je t'adresse des exhortations amies.

304. Προλείψεις. Oreste ne craint nullement qu'Électre le néglige; il craint qu'à force d'assiduité (προσεδρεία) Électre ne vienne à mourir ou à tomber malade. L'un des scholiastes l'a compris. Dans Alceste, v. 391, Admète dit à son épouse mourante: Τί δρᾶς; προλείπεις; Ici le datif προσεδρεία, qui se rapporte aussi à προλείψεις (voy. les notes sur Méd. 1330, sur Iph. Aul. 5, et passim) détermine le sens de ce verbe et forme avec lui une alliance de mots.

κτήσει τιν', οιχόμεσθα· σὲ γὰρ ἔχω μόνην κπήσει τιν', οιχόμεσθα· σὲ γὰρ ἔχω μόνην

≰

305

НАЕКТРА.

Οὐχ ἔστι · σὺν σοὶ καὶ θανεῖν αἰρήσομαι καὶ ζῆν · ἔχει γὰρ ταὐτόν · ἢν σὺ κατθάνης, γυνὴ τί δράσω; πῶς μόνη σωθήσομαι, ἀνάδελφος ἀπάτωρ ἄφιλος; Εἰ δὲ σοὶ δοχεῖ, δρᾶν χρὴ τάδ · . ᾿Αλλὰ κλῖνον εἰς εὐνὴν δέμας, καὶ μὴ τὸ ταρβοῦν κἀκφοβοῦν σ ՝ ἐκ δεμνίων ἄγαν ἀποδέχου, μένε δ ՝ ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. Κᾶν μὴ νοσῆ γὰρ, ἀλλὰ δοξάζη νοσεῖν, κάματος βροτοῖσιν ἀπορία τε γίγνεται.

310

315

|Strophe.]

ΧΟΡΟΣ.

Αὶα , δρομάδες ὧ πτεροφόροι ποτνιάδες θεαὶ, ἀβάχχευτον αὶ θίασον ἐλλάχετε

NC. 307. Variante: σὺν σοὶ κατθανεῖν. — 314. Vulgate: νοσῆς et δοξάζης. Or la seconde personne, qu'on ne peut rapporter qu'à Oreste (la suite du discours interdisant toute autre explication), répugne au vers suivant, dont la tournure est générale. Callistrate, critique de l'école d'Aristophane de Byzance, a déjà recommandé la troisième personne. Aussi νοσῆ et δοξάζη se lisent-ils dans le manuscrit de Paris. La leçon du Marcianus νοσήσηις est, d'après Kirchhoff, un amalgame de νοσῆ et de νοσῆς. Nauck propose d'écrire νοσῆς et δοξάζεις, en retranchant le vers 315. — 319. Ἐλλάχετε, correction de Nauck, pour ἐλαχετ' ἐν.

308. Έχει γὰρ ταὐτόν. Scholiaste: 'Ο γὰρ σὸς θάνατος καὶ ἐμὸς θάνατός ἐστι, καὶ ἡ σὴ ζωὴ ἐμὴ ζωή.

312-313. Καὶ μὴ τὸ ταρδοῦν.... ἀποδέχου, et n'attache pas trop de créance aux terreurs qui te chassent de ton lit. Cf. Thucydide, VI, 29 et 41: Διαδολάς ἀποδέχεσθαι.

314. Κὰν μὴ νοσῆ γὰρ, lors même qu'on n'est pas malade. Le singulier νοσῆ peut répondre, en grec, au pluriel βροτοῖστν. Cf. Hécube, 1189 sqq., avec la note.

— Le poëte insiste ici, par la bouche d'Électre, sur un point sans doute nouveau pour la majorité de son public : l'explication philosophique de la légende des Euménides. Les terreurs d'Oreste sont imagi-

naires; mais puisqu'il y croit, il n'en est pas moins malheureux.

315. Après avoir prononcé ce vers, Électre entre dans le palais.

318. Ποτνιάδες θεαί, déesses du délire. Cf. Hésychius: Ποτνιάδες αί Βάκχαι, ἀντὶ τοῦ μαινάδες, λυσσάδες, μανίας αίτιαι. Cette dernière explication semble être donnée en vue de notre passage; le commencement de l'article se rapporte à Βάκχας ποτνιάδας εἰσιδών, Bacch. 664. L'épithète ποτνιάς est dérivée de πότνιαι, « les vénérables », nom des Euménides.

319. L'épithète ἀβάχχευτον est amenée par ποτνιάδες. Les Furies ont reçu la mission (ἔλαχον) de former une troupe (θίασον) échevelée, comme les Bacchantes;

•

δάχρυσι καὶ γόοις,

μελάγχρωτες Εὐμενίδες, αῖ πτερὸν

ταναὸν ἀμπάλλεσθ' αἰθέρος, αἰμάτων

τινύμεναι δίκαν, τινύμεναι φόνον,

καθικετεύομαι καθικετεύομαι,

τὸν Ἁγαμέμνονος

γόνον ἐάσατ' ἐκλαθέσθαι λύσσας

μανιάδος φοιταλέου. Φεῦ μόχθων,

οἴων, ὧ τάλας, ὀρεχθεὶς ἔρρεις,

τρίποδος ἄπο φάτιν ἀν ὁ Φοῖδος

ἔλακεν ἔλακε δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον,

320

NC. 320. La conjecture de Hermann: καὶ θρήνοις, rétablirait l'accord antistrophique. — 321-322. Nauck a corrigé l'accent de la leçon μελαγχρῶτες, d'après Arcadius, p. 93, 21. - On lisait: Εὐμενίδες, αίτε τὸν | ταναὸν αἰθέρ' ἀμπάλλεσθ', αἵματος. Les conjectures de Nauck : αί γε et άμπολείσθ', sont insussisantes. L'épithète ταναός ne convient pas à l'éther; mais elle convient aux bonds des Furies, à leurs pieds ou à leurs ailes. Cp. les mots composés τανύπους et τανύπτερος ou τανυσίπτερος. Les syllabes insignifiantes τε τόν cachent donc le mot πτερόν, et il faut écrire ταναδν άμπάλλεσθ' αἰθέρος. Il s'ensuit que αξματος a pris la place du pluriel αξμάτων. Ces corrections, indiquées par le sens, se confirment par l'accord métrique qui règne maintenant entre les vers 322 et 338, et par la correspondance de αἰθέρος αἰμάτων et ματέρος αἰμα σᾶς. — 327-**32**8. Le mot postaléou répugne au mêtre, et ces vers ne s'accordent pas assez avec l'antistrophe. — Quelques manuscrits de peu de valeur insèrent la glose xaxãy avant μόχθων. - Variante : ὁ τάλας. - 329. Variante vicieuse : ἀπόφασιν. - Les mots δ Φοϊδος manquent dans le Marcianus. — 330. L'accord antistrophique laisse à désirer. Nauck voudrait retrancher ici les mots ξλακεν et ἀνὰ δάπεδον, et dans l'antistrophe, vers 347, τὸν ἀπὸ Ταντάλου. Peut-être : ἔλαχε δεξάμενος ἔλαχεν ἂμ πέδον.

mais cette troupe ne ressemble pas aux bandes joyeuses qui invoquent Bacchus: les pleurs et les gémissements lui sont échus en partage.

321-323. Αϊ πτερόν.... τινύμεναι φόνον, qui, déployant vos larges ailes, vous lancez par les airs, afin de faire expier le sang répandu, afin de punir l'homicide. Eschyle ne prête pas d'ailes aux Furies (voy. la note sur le vers 289 d'Iphigénie en Tauride); mais, à cette différence près, il peint, comme Euripide, les terribles déesses se lançant à grands bonds au travers des airs à la poursuite du coupable : Μάλα γὰρ οὖν άλομένα ἀνέκαθεν βαρυπεσῆ καταφέρω ποδὸς ἀκμάν, Ευπέπ. 368. Sophocle, Αjax, 837, dit : Σεμνὰς Ἐρινῦς τανύποδας. — Πτερὸν ἀμπάλλεσθ' αἰθέρος

est dit comme εἰς ἄντλον ἐμδήσει πόδα, Héracl. 168. Voyez sur cet accusatif Él. 94 et 1173, avec les notes. Alθέρος est un génitif local, qui équivaut à δι' αἰθέρος.— Αἰμάτων τινύμεναι δίχαν ne diffère pas de λαμβάνουσαι δίχην αἰμάτων. Le participe présent a le sens du participe futur latin, comme σώζουσα χάλλος, ν. 129.

327-328. 'Ορεχθείς. En formant le dessein de tuer sa mère, Oreste aspira, en quelque sorte, aux maux que le parricide attira sur lui. Car ce sont ces maux qu'il faut entendre par μόχθων: la suite des idées le prouve assez.

329-331. Construisez: Δεξάμενος φάτιν αν ό Φοϊδος Ελαχεν ἀπὸ τρίποδος ἀνὰ δάπεδον [να.... — Μεσόμφαλοι μυχοί. Les Grecs croyaient que l'oracle de Delΐνα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί.

ις Σεῦ, [Antistrophe.] τίς έλεος, τίς όδ' άγων φόνιος έρχεται, θοάζων σε τὸν μέλεον, ῷ δάχρυα 335 δάχρυσι συμδάλλει πορεύων τις είς δόμον άλαστόρων, ο σ' αναβαχχεύει, ματέρος αξμα σᾶς; Ὁ μέγας ὄλδος οὐ μόνιμος ἐν βροτοῖς · κατολοφύρομαι κατολοφύρομαι. 340 άνα δε λαίφος ώς τις αχάτου θοᾶς τινάξας δαίμων κατέκλυσεν δεινών πόνων, ώς πόντου λάβροις όλεθρίοισιν έν χύμασιν. Τίνα γὰρ ἔτι πάρος οἶχον ἄλλον 345 έτερον ή τον από θεογόνων γάμων,

NC. 331. Triclinius a supprimé γᾶς après μυχοί. — 332. Manuscrits : lò. King : δ. — 337. Εἰς δόμον, correction de Triclinius, pour εἰς δόμονς. Mais il se pourrait que le texte fùt plus gravement altéré. — 338. J'ai rétabli l'accord des strophes et j'ai arrondi la période en transposant la leçon ματέρος αίμα σᾶς, δ σ' ἀναδαχχεύει. — 339-340. Ces vers se lisaient dans l'ordre inverse. Kirchhoff a vu que κατολοφύρομαι κατολοφύρομαι devait répondre à καθικετεύομαι καθικετεύομαι (ν. 324). — 344. Ce vers ne répond pas assez au vers 328. — 345-346. Brunck : ἐπίπαρος. Quelques manuscrits omettent soit ἄλλον, soit ἔτερον.

phes occupait le centre de la terre. Voy. la note sur le vers 668 de Médée.

333. Τίς ἔλεος, quelle pitié, c'est-àdire: quelle nécessité lamentable.

335. Θοάζων, « stimulant, » équivaut ici à παροξύνων. [Scholiaste.]

337-338. Si la leçon εἰς δόμον est bonne, il faut, sans doute, construire πορεύων (σε) εἰς δόμον, et regarder ὅ σ' ἀναδαχχεύει, ματέρος αἰμα σᾶς, « le sang de ta mère, « lequel suscite ta démence, » comme une apposition relative à δάχρυα, ν. 335.

341-344. ἀνὰ δὲ λαῖφος ῶς.... ἐν κύμασιν, un dieu ébranle (ἀνατινάξας) la
haute fortune des mortels (τὸν μέγαν
δλδον, régime qui se tire du vers 339),
comme (la tempête fouette) la voile d'un

navire rapide, et la fait ensuite sombrer dans d'horribles malheurs, comme dans les flots avides, funestes, de la mer.

345-347. Le sens général de ces vers est : « Car quelle maison dois-je honorer plus que la maison de Pélops? » Et voici les idées sous-entendues : « Or cette maison périt à mes yeux. Il est donc vrai que la fortune des mortels me dure point. »— Έτι, à l'avenir. — Πάρος est l'antécédent de ή, et ces deux mots signifient : « avant, au-dessus de, plus que. »— "Αλλον ἔτερον. Ce pléonasme se retrouve ailleurs. On cite Suppl. 573 : Πολλοὺς ἔτλην δὴ χἀτέρους ἄλλους πόνους. Démosthène, Liberté des Rhodiens, 27 : Κῶν καὶ "Ρόδον καὶ ἄλλας πόλεις ἔτέρας Ἑλληνίδας. Suidas, article :

τὸν ἀπὸ Ταντάλου, σέβεσθαί με χρή;

Καὶ μὴν βασιλεὺς ὅδε δὴ στείχει, Μενέλαος ἄναξ, πολὺ δ' ἀδροσύνη δῆλος ὁρᾶσθαι τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὤν. Ὁ χιλιόναυν στρατὸν ὁρμήσας εἰς γῆν ᾿Ασίαν, χαῖρ' εὐτυχία δ' αὐτὸς ὁμιλεῖς, θεόθεν πράξας ἄπερ ηὕχου.

355

350

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

<sup>3</sup>Ω δῶμα, τῆ μέν σ' ἡδέως προσδέρχομαι
Τροίαθεν ἐλθὼν, τῆ δ' ἰδὼν χαταστένω ·
κύχλῳ γὰρ εἰλιχθεῖσαν ἀθλίοις χαχοῖς
οὐπώποτ' ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἐστίαν .
᾿Αγαμέμνονος μὲν γὰρ τύχας ἢπιστάμην
καὶ θάνατον, οἵῳ πρὸς δάμαρτος ὥλετο ,

Μαλέα προσίσχων πρῷραν · ἐχ δὲ χυμάτων
ὁ ναυτίλοισι μάντις ἐξήγγειλέ μοι

360

NC. 348. Marcianus: ὧδε. — 349. Manuscrits: πολλή ου πολύ (première main du Marcianus) δ' άδροσύνη. Les deux leçons se trouvent aussi dans Dion Chrysostome, II, p. 30, où plusieurs manuscrits remplacent la particule δ' par γ'. L. Dindorf propose: πάνυ δ' άδροσύνη. Klotz: πολλή δὲ τρυφή. — 352. Variante vicieuse: ὁρμίσας. — 356-357. Variante: πή μέν.... πή δ'. — 358. Variante: ἀθλίως. — 360. Heimsæth, Kritische Studien, I, p. 36, veut qu'on écrive ἐπησθόμην. — 361. Dindorf croit que ce vers est interpolé.

Aλλο ἔτερον. — Τὸν ἀπὸ θεογόνων γάμων. Pélops était ne du mariage de Tantale avec la fille d'un dieu, Dioné, issue d'Atlas. Hermann rappelle à propos cette généalogie, rapportée par Hygin, fable 1.xxx111.

350-351. Δῆλος ὁρᾶσθας.... ὧν, on voit clairement qu'il est.... L'infinitif ὁρᾶσθας, a à le voir, » est joint à δῆλος, quoique cet adjectif ait pour complément le participe ὧν. Matthiæ cite σῆμα ταυρόπουν ὁρᾶν, Iph. Aul. 275.

362. Χιλιόναυν στρατόν. Voy. la note sur le vers 174 d'Iphigénie à Aulis.

355. Θεόθεν πράξας, ayant obtenu des

dieux. Cf. Pindare, Isthm. IV, 9: Κλέος Επραξεν.

360. Ήπιστάμην répond à notre « j'ai su ». Cf. Thuc. VI, 60: "Όσα ἀχοῆ περί αὐτῶν ἡπίστατο.

362. Μαλέα προσίσχων πρώραν. Ménélas saisait voile vers le cap Malée, et voulait se rendre dans son palais de Lacédémone, quand Glaucus surgit des slots pour lui annoncer la mort d'Agamemnon. Cette nouvelle engagea Ménélas à changer de direction et à cingler vers Nauplie, le port d'Argos. En esset, on l'y verra arriver au vers 369.

Νηρέως προφήτης Γλαῦχος άψευδής θεός, ός μοι τόδ' είπεν έμφανῶς κατασταθείς. 365 Μενέλαε, χεῖται σὸς χασίγνητος θανών, λουτροΐσιν άλόχου περιπεσών πανυστάτοις. Δαχρύων δ' ἔπλησεν ἐμέ τε καὶ ναύτας ἐμοὺς πολλῶν. Ἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χθονός, ήδη δάμαρτος ενθάθ' εξορμωμένης, 370 δοχῶν 'Ορέστην παῖδα τὸν Άγαμέμνονος φίλαισι χερσί περιδαλείν και μητέρα, ώς εὐτυχοῦντας, ἔκλυον άλιτύπων τινὸς τῆς Τυνδαρείας παιδός άνόσιον φόνον. — Καὶ νῦν ὅπου 'στὶν εἴπατ', ὧ νεάνιδες. 375 Άγαμέμνονος παῖς, δς τὰ δείν' ἔτλη κακά. Βρέφος γάρ ήν τότ' έν Κλυταιμνήστρας γεροίν, δτ' έξέλειπον μέλαθρον είς Τροίαν ίων, ώστ' ούχ αν αύτον γνωρίσαιμ' αν είσιδών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Όδ' εἴμ' 'Ορέστης, Μενέλεως, δν ἱστορεῖς · 380 έχων ἐγώ σοι τἀμὰ μηνύσω κακά.
Τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια θιγγάνω

NC. 364. Marcianus: προφήτης μάντις ἀψευδής. — 365. Variantes: τάδ' et παρασταθείς. — 367. Nauck substitue, sans motif suffisant, ἀρχυστάτοις à πανυστάτοις. — 368. Ancienne vulgate: δαχρύων τ'. — 373. Les manuscrits du premier ordre portent άλιχτύπων. — 374. Variante: θυγατρός. — 378. Les mêmes manuscrits portent ἐξέλιπον. — 380. Marcianus et Vaticanus: ὧδ'. Voy. 348. NC. — 381. Variante: σημανῶ χαχά.

364. Γλαῦχος. Dans l'Odyssée, IV, 492 sqq., c'est en Égypte que Ménélas est instruit de ces faits par Protée. Euripide a substitué à Protée un autre dieu marin, Glaucus, dont la légende était bien connue des matelots attiques. Voyez sur ce Glaucus, qui avait fourni à Eschyle le sujet d'un drame satyrique, Ovide, Métam. XIII, 904 sqq.

367. Λουτροϊσιν.... πανυστάτοις. Cf. Ε΄/. 457: Πατέρ' ἐγὼ κατακλαίομαι λουτρὰ πανύσταθ' ὑδρανάμενον χροί.

370. Έξορμωμένης, « quand elle partait, quand elle s'apprêtait à partir, » diffère de ἐξωρμωμένης, participe parfait.

372. Καὶ μητέρα. Cette étonnante tendresse du frère d'Agamemnon pour Clytemnestre est de mauvais augure pour les intérêts d'Oreste. L'observation du scholiaste: "Υπουλα πάντα τὰ ρήματα Μενελάου, s'applique à ce passage; mais il a le tort de vouloir découvrir de la noirceur et de la perfidie dans tout ce que dit Ménélas, et d'interpréter à mal les paroles les plus simples.

373. Άλιτύπων. Le composé poétique άλιτύπος équivant à άλιεύς.

379. La particule àv est répétée comme dans Médée, v. 616, et ailleurs.

382. Πρωτολεια θιγγάνω équivant à

ίκέτης, ἀφύλλου στόματος ἐξάπτων λιτάς τοῦσόν μ' τὰφῖξαι δ' αὐτὸν εἰς καιρὸν κακῶν.

# MENEAAOΣ.

<sup>\*</sup>Ω θεοί, τί λεύσσω; τίνα δέδορκα νερτέρων;

385

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὖ γ' εἶπας · οὐ γὰρ ζῶ κακοῖς, φάος δ' ὁρῶ.
ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

'Ως ήγρίωσαι πλόχαμον αὐχμηρὸν, τάλας, ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ή πρόσοψίς μ', άλλὰ τἄργ' αἰχίζεται.
. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

δεινόν δὲ λεύσσεις όμμάτων ξηραῖς χόραις. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τὸ σῶμα φροῦδον· τὸ δ' ὄνομ' οὐ λέλοιπέ με · 390 ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

<sup>τ</sup>Ω παρὰ λόγον μοι σὴ φανεῖσ' ἀμορφία. ΟΡΕΣΤΗΣ.

δδ' εἰμὶ μητρός τῆς ταλαιπώρου φονεύς.

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ήχουσα· φείδου δ' όλιγάχις λέγειν χαχά.

NC. 383. Nauck adopte, sans nécessité, la conjecture de Reiske: ἀφύλλους. — 384. Manuscrits: αὐτός. La correction de Schæfer αὐτόν, est confirmée par la scholie: εἰς αὐτὴν τὴν ἀκμὴν τῶν κακῶν. — 388. Vaticanus et Eustathe, ad Iliad. p. 694, 32: οὐχὶ πρόσοψίς μ'. — 390. Variante: λέλοιπέ μοι. — On mettait un point à la fin de ce vers. — 391. Nauck a rectifié la leçon παράλογόν μοι.

πρώτην Ικεσίαν θιγγάνω ou à πρώτην θίξιν Ικεσίαν θιγγάνω. Oreste dit que c'est pour la première fois qu'il touche en suppliant les genoux d'un homme. Le mot πρωτόλεια, qui désigne au propre les prémices du butin, prend le sens de « prémices » en général.

383. Ἀφύλλου στόματος ἐξάπτων λιτάς, en suspendant (à tes genoux) les prières d'une bouche qui n'a pas besoin du secours d'un rameau sacré. Oreste fait allusion à la branche d'olivier que les suppliants avaient coutume de porter entre leurs mains. Cp. Iph. Aul. 1216: Ἱχετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέθεν Τὸ σῶμα τοὺμόν. On lit au contraire dans les Suppliantes d'Eschyle,

ν. 656: Τοιγάρ ὑποσχίων ἐχ στομάτων ποτάσθω φιλότιμος εὐχά. — L'article d'Hésychius: ᾿Αφύλλου στόματος ᾿ ἄνευ ἵχετηρίας, se rapporte à notre passage.

388. Τάργ(α), « la réalité » (et non α mes actions »), est opposé à ή πρόσοψις, α l'apparence ». On connaît l'antithèse usuelle de έργα et λόγοι.

389. Ξηραϊς équivaut à αὐαλέαις, α desséchées ».

390. Τὸ δ' ὄνομ(α). Oreste expliquera lui-même ces mots, en se nommant, au vers 392, μητρός τῆς ταλαιπώρου φονεύς.

393. Φείδου δ' όλιγάχις λέγειν καχά équivaut à : φείδου μή πολλάχις λέγειν καχά. « Sois réservé dans tes paroles,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φειδόμεθ' · δ δαίμων δ' είς με πλούσιος χαχῶν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τί χρημα πάσχεις; τίς σ' ἀπόλλυσιν νόσος;

395

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή σύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν' εἰργασμένος.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πῶς φής; σοφόν τοι τὸ σαφές, οὐ τὸ μὴ σαφές.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λύπη μάλιστά γ' ή διαρθείρουσά με,

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Δεινή γάρ ή θεός, άλλ' δμως ιάσιμος.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

μανίαι τε, μητρός αίματος τιμωρίαι.

400

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ήρξω δὲ λύσσης πότε; τίς ἡμέρα τότ' ἦν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έν ή τάλαιναν μητέρ' έξώγχουν τάφω.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πότερα κατ' οίκους, ἢ προσεδρεύων πυρᾶ;

NC. 394. La leçon εἰς ἐμέ a été corrigée par Elmsley. — 395. Pour τί χρῆμα πάσχεις, on lit chez Clément d'Alexandrie, Strom. VII, p. 303, 'Ορέστα, chez Stobée, Anth. XXIV, 5, 'Ορέστα τλῆμον. Ces variantes sont dues aux faiseurs d'extraits. — 397. Variante : σοφόν τι. — 400. Brunck a retranché la conjonction θ' que la plupart des manuscrits insèrent après μητρός, mais que l'auteur d'une scholie sur le vers 396 n'avait pas sous les yeux. — Peut-être : αίμάτων.

parce verbis, de manière à ne pas insister sur ce qui est malheureux ».

397. Πῶς φής; ... μὴ σαφές, que veuxtu dire? j'appelle sagesse (sagement dit) ce qui est clair, et non, ce qui est obscur.

— La réponse d'Oreste ne nous paraît pas obscure; mais le public d'Athènes demandait un commentaire. Substituer aux Furies la conscience, c'était là une nouveauté philosophique qui avait besoin d'être dévelopée pour être comprise. La tournure quelque peu abstraite: ἡ σύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν' εἰγρασμένος, ne semblait donc pas assez explicite. Ménélas est l'interprète des spectateurs en réclamant quelque chose de plus

clair: « un mot philosophique, dit-il, ne passera pour sage et bien dit qu'à condition d'être clairement exprimé ». Voilà comment nous rendons compte de ce vers qui a beaucoup embarrassé les interprètes.

398. Μάλιστά γ'. Ces mots indiquent que ce vers et le vers 400 donnent l'explication du vers 396.

399. 'Η θεός. La tristesse, λύπη, est ici appelée une déesse, comme l'espérance l'est dans *Iph. Aul.*, v. 392. Cependant l'attribut lάσιμος fait voir que cette soidisant déesse n'est au fond qu'une maladie.

402. Ἐξώγκουν τάφω équivant à εθαπτον. [Hésychius.] On cite Ion, 388: Ώς,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Νυχτός φυλάσσων όστέων άναίρεσιν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Παρῆν τις ἄλλος, δς σὸν ὤρθευεν δέμας;

405

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδης, ό συνδρών αξμα καὶ μητρός φόνον.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Φαντασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

\*Εδοξ' ίδεῖν τρεῖς νυχτί προσφερεῖς χόρας.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ολδ' άς έλεξας, δνομάσαι δ' ού βούλομαι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σεμναί γάρ · εὐπαίδευτα δ' ἀποτρέπει λέγειν.

410

MENEA AOS.

Αύταί σε βαχχεύουσι συγγενεῖ φόνω;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οἴμοι διωγμῶν, οἶς ἐλαύνομαι τάλας.

MENEAAO $\Sigma$ .

Οὐ δεινά πάσχειν δεινά τοὺς εἰργασμένους.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' ἔστιν ήμῖν ἀναφορὰ τῆς ξυμφορᾶς

NC. 407. La leçon ex φασμάτων, quoiqu'elle se trouve dans les meilleurs manuscrits, doit être sans doute considérée comme une glose de la variante φαντασμάτων. — 410. Les meilleurs manuscrits ont εὐπαίδευτα δ' ἀποτρέπου, les autres, ἀπαίδευτα δ' ἀποτρέπου. La correction est due à Musgrave. Hermann ἀπετρέπου.

sens litéral de cette locution est : « couvrir d'un tertre élevé. »

404. Φυλάσσων οστέων άναίρεσιν, en attendant, en épiant le moment (où le bûcher serait brûlé et) où je pourrais recueillir les ossements. — Ces circonstances ont été lieureusement imaginées par Euripide. Rien n'était plus capable de faire réfléchir Oreste et de troubler son âme que cette veillée nocturne près du hûcher de Clytemnestre.

405. Hésychius: "Ωρθευεν δέμας άνώρθου, έθεράπευεν.

εί μέν οὐκέτ' ἐστὶν, ὀγκωθή τάφω. Le 406. Ο συνδρῶν αἴμα. Voyez la note sur είργασται αίμα, v. 284.

> 408. Νυχτί προσφερείς. Les Euménides sont appelées μελάγχρωτες au vers 321.

410. Εὐπαίδευτα est un accusatif adverbial.

413. Οὐ δεινά έquivaut à οὐ δεινόν έστι. Cf. *Hipp*. 269 : Άσημα δ' ήμιν ήτις έστιν ή νόσος. Αρτ<del>ès</del> τοὺς εἰργασμένους il faut sous-entendre un troisième δεινά.

414-415. Άναφορά τής ξυμφοράς. Oreste veut dire, qu'il peut rejeter sur un autre la faute qu'il a commise. Ménélas en-

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Μή θάνατον εἴπης· τοῦτο μὲν γὰρ οὐ σοφόν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

415

Φοίδος, χελεύσας μητρός έχπρᾶξαι φόνον.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Αμαθέστερός γ' ὢν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δουλεύομεν θεοῖς, ὅ τι ποτ' εἰσὶν οἱ θεοί.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Κἆτ' οὐχ ἀμύνει Λοξίας τοῖς σοῖς χαχοῖς ; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέλλει τὸ θεῖον δ' ἐστὶ τοιοῦτον φύσει.

420

MENEAAO $\Sigma$ .

Πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχτον τόδ' ήμαρ· ἔτι πυρά θερμή τάφου. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

'Ως ταχύ μετῆλθόν σ' αἴμα μητέρος θεαί. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού σοφός, άληθής δ' είς φίλους έφυν φίλος.

NC. 415. Peut-être: μὴ πατέρα γ' εἰπρς. La leçon θάνατον pourrait venir d'une glose. Nous lisons dans une scholie: Μηδ', αὐτὸς ἀμαρτῶν, εἰς τὸν πατέρα ἀνάφερε τὴν ἀμαρτίαν. — 418. La leçon ὅ τι ποτ' εἰσὶ θεοί ne se trouve complétée que dans quelques manuscrits de date récente. — 423. Nauck propose: αἰμα μητρῷον. — 424. Manuscrits; εἰς φίλους ἔφυς κακός (ου εἰπῶν κακῶς). Le sens est heureusement rétabli par la correction de Brunck: ἔφυν φίλος. Mais comment expliquer l'origine de la faute? Κακός serait-il une glose de φαῦλος, mis par erreur pour φίλος?

tend, qu'Oreste sait un moyen de soulager son malheur, et que ce moyen est le suicide. En esset, les mots ἀναφορὰ et ἀναφέρειν sont ambigus. [Heath.] Cependant le scholiaste dit en expliquant le vers 4+6: Μὴ λέγε τὸν θάνατον τοῦ πατρός. Ce sens est beaucoup plus satisfaisant; mais il demanderait une correction du texte: cf. NC.

418. "Ο τι ποτ' εἰσὶν οἱ θεοί. On compare Hercule furieux, 1263: Ζεὺς δ', δστις ὁ Ζεύς, ainsi que le fragment I de Mélanippe: Ζεὺς, ὅστις ὁ Ζεύς οὐ γὰρ οἰδα πλην λόγφ Κλύων.

420. Τοιοῦτον, c'est-à-dire μελλητικόν. Les dieux sont lents à secourir, et surtout à punir; cette dernière idée est souvent exprimée par les poëtes grecs. Cf. Sophocle, OEd. Col. 4536: Θεοί γὰρ εὖ μὲν, ὀψὲ δ' εἰσορῶσ', ὅταν Τὰ θεῖ' ἀφείς τις εἰς τὸ μαίνεσθαι τραπη.

423. Μετῆλθόν σ' αίμα. Le verbe μετέρχεσθαι peut se construire avec le double accusatif de la personne poursuivie et du crime à venger. Cf. Cyclope, 280.

424. Οὐ σοφὸς.... φίλος. C'est ainsi que dans l'Antigone de Sophocle, v. 98, Ismène

# MENEAAO $\Sigma$ .

Πατρός δέ δή τι σ' ώφελει τιμωρία; ΟΡΕΣΤΗΣ.

425

Ούπω το μέλλον δ' ἴσον ἀπραξία λέγω.

MENEAAO $\Sigma$ .

Τὰ πρὸς πόλιν δὲ πῶς ἔχεις δράσας τάδε; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μισούμεθ' ούτως ώστε μή προσεννέπειν.

MENEAAO $\Sigma$ .

Οὐδ' ήγνισαι σὸν αἴμα κατὰ νόμον χεροῖν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχχλείομαι γάρ δωμάτων όπη μόλω.

430

MENEAAO $\Sigma$ .

Τίνες πολιτῶν ἐξαμιλλῶνταί σε γῆς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οἴαξ, τὸ Τροίας μῖσος ἀναφέρων πατρί. MENEAAO $\Sigma$ .

Ευνήκα · Παλαμήδους σε τιμωρεί φόνου. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού γ' ου μετην μοι · διά τριών δ' άπολλυμαι.

NC. 425. Marcianus: τίς σ' ώφελεί. — 429. Marcianus: νόμον. Vulgate: νόμους. Nauck propose: τόδ' αίμα κατά νόμον πόλεως. Peut-être: κατά νόμον χθονός. — 482. Musgrave: Τροία. — 433. Variante: φόνος. — 434. Variantes: οὐ γ' οὐ et ούχουν. — Je comprendrais δι' έτέρων δ' απόλλυμαι.

dit à sa sœur: Άνους μεν έρχει, τοῖς φίλοις δ' ὀρθῶς φίλη. [Brunck.] — Les mots εξς φίλους désignent Agamemnon. La réplique de Ménélas se rattache donc étroitement à ce vers, tel qu'il a été corrigé par Brunck.

426. Τὸ μέλλον δ' Ισον ἀπραξία λέγω équivaut à τὸ μέλλειν Ισον λέγω τῷ μη**δέν πράσσειν.** 

427. Τὰ πρὸς πόλιν, pour ce qui regarde tes rapports avec la ville.

428. Προσεγγέπειν. Le sujet τινά ou τούς πολίτας est sous-entendu.

429. Construisez: σὸν αξμα χεροίν, le sang qui souille tes mains. — L'isolement où se trouve Oreste fait supposer à Ménélas que la cérémonie expiatoire, dont nous

avons parlé à propos du vers 75, n'a pas encore été accomplie.

430. Afin d'être purifié, il fallait se présenter en suppliant devant le foyer d'une autre maison. Or toutes les portes se sermaient pour Oreste.

431. Έξαμιλλῶνται. Cf. v. 38.

432. Œax était frère de Palamède. On connaît par Ovide, Metam. XIII, 56 sqq., et par d'autres, l'odieuse intrigue à laquelle succomba ce héros. Aussi OEax nourrissaitil une haine implacable contre Agamemnon et la famille d'Agameinnon. — Τὸ Τροίας μῖσος, la haine qui vient de Troie, la haine conçue pour ce qui s'est passé devant Troie.

434. Διὰ τριῶν δ' ἀπόλλυμαι. On peut

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τίς δ' ἄλλος; ή που τῶν ἀπ' Αἰγίσθου φίλων;

435

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὖτοι μ' ύβρίζουσ', ὧν πόλις τὰ νῦν κλύει.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άγαμέμνονος δὲ σχῆπτρ' ἐᾳ σ' ἔχειν πόλις; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς, οΐτινες ζῆν οὐκ' ἐῶσ' ἡμᾶς ἔτι;

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τί δρῶντες δ τι καὶ σαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοί; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ψήρος καθ' ήμῶν οἴσεται τῆδ' ήμέρα.

440

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Φεύγειν πόλιν τήνδ', ἢ θανεῖν ἢ μὴ θανεῖν; . ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θανείν ὑπ' ἀστῶν λευσίμω πετρώματι.

MENEA AO $\Sigma$ .

Κάτ' ούχὶ φεύγεις γῆς ὑπερθαλὼν δρους; οΡΕΣΤΗΣ.

Κύχλω γάρ είλισσόμεθα παγχάλχοις ὅπλοις.

NC. 439. Un scholiaste cite la variante ἡ τί, et les meilleurs manuscrits portent εἰπεῖν ἔχεις. Nauck en tire la conjecture : τί δρῶντες; ἡ τι καὶ σαρῶς εἰπεῖν ἔχεις; — 444-442. Ces deux vers sont peut-être interpolés. Après ce qu'Oreste a dit au vers 438, il est clair que les Argiens veulent le condamner à mort. Le vers 444 choque par la cheville ἡ μὴ θανεῖν. Le vers 442 était facile à faire d'après le vers 50.

trouver soit dans les scholies grecques, soit chez les commentateurs modernes, une soule d'explications dissérentes de ce passage obscur. Aucune ne nous a semblé plausible. Citons la plus ancienne. Callistrate rapportait le mot τριῶν à Ulysse, Diomède et Agamemnon, les trois auteurs de la mort de Palamède. Faut-il tenter une autre explication? Oreste veut-il dire, qu'un meurtre dans lequel il n'a pas trempé (οῦ γ' οῦ μετῆν μοι), le sait périr indirectement et à travers trois intermédiaires, à savoir Pa-

lamède, Agamemnon et OEax? (Cf. Xénophon, Cyrop. VII, II, 24: Πρῶτον μὲν
ἐχ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βασιλέων
πεφυχότι.) Nous aimons mieux croire à une
très-ancienne altération du texte. Cf. NC.

435. Τίς δ' άλλος, sous-entendu έξαμιλλαταί σε γής; Cf. vers 434.

441. "Η θανείν ή μή θανείν; ou bien pour décider si tu dois mourrir ou vivre? — Ce vers ne contient pas trois questions, mais seulement deux, dont la seconde est subdivisée. [Hartung.]

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

'Ιδία πρός έχθρῶν, ἢ πρός Άργείας χερός; · ΟΡΕΣΤΗΣ.

445

Πάντων πρὸς ἀστῶν, ὡς θάνω · βραχὺς λόγος.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ω μέλεος, ήχεις ξυμφορᾶς εἰς τοὔσχατον. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είς σ' έλπὶς ἡμὴ καταφυγὰς ἔχει κακῶν.

Άλλ' ἀθλίως πράσσουσιν εὐτυχὴς μολὼν μετάδος φίλοισι σοῖσι σῆς εὐπραξίας, καὶ μὴ μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαδὼν ἔχε, ἀλλ' ἀντιλάζου καὶ πόνων ἐν τῷ μέρει, χάριτας πατρώας ἐκτίνων εἰς οῦς σε δεῖ.

Όνομα γὰρ, ἔργον δ' οὐκ ἔχουσιν οἱ φίλοι οἱ μὴ πὶ ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι.

450

455

# ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν γέροντι δεῦρ' ἁμιλλᾶται ποδὶ δ Σπαρτιάτης Τυνδάρεως, μελάμπεπλος κουρᾶ τε θυγατρὸς πενθίμω κεκαρμένος.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Απωλόμην, Μενέλαε · Τυνδάρεως ὅδε στείχει πρὸς ἡμᾶς, οῦ μάλιστ' αἰδώς μ' ἔχει εἰς ὅμματ' ἐλθεῖν τοῖσιν ἐξειργασμένοις. Καὶ γάρ μ' ἔθρεψε μιχρὸν ὄντα, πολλὰ δὲ

460

NC. 445. La variante χθονός pour χερός est indiquée dans le Vaticanus. — 451. Variante mal autorisée : μόνον. — 461. Variante (glose) : τοῖσιν ἡμαρτημένοις.

445. Πρός Άργείας χερός équivaut à παρὰ τῆς Άργείων δυνάμεως. [Schol.] Ces mots renferment implicitement l'idée de δημοσία, opposé à ίδία.

448. Καταφυγάς κακῶν, un asile contre le malheur, un refuge pour échapper au malheur. Schæser cite v. 779: Μολόντι δ' ἐλπίς ἐστι σωθῆναι κακῶν. — La longue stichomythie qui se termine ici, est précédée de deux couplets quinaires, 375-379, 380-384, et se compose de neus groupes. Le premier groupe est sormé de dix monosti-

ques, 385-394; les sept suivants en comptent chacun six, 395-400, 401-406, 407-412, 413-418, 419-424, 425-430, 431-436; le dernier groupe est, comme le premier, de dix monostiques, 437-448 (en retranchant les vers 441 sqq. d'après la conjecture proposée dans les notes critiques.)

461. Τοῖσιν ἐξειργασμένοις, à cause de ce que j'ai fait. Cp., pour cette signification du datif, Héc. 1183: Μηδὲ τοῖς σαὐτοῦ κακοῖς Τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψη γένος.

ριλήματ' έξέπλησε, τον Άγαμέμνονος παϊδ' άγκάλαισι περιφέρων, Λήδα θ' άμα, τιμῶντέ μ' οὐδὲν ἦσσον ἢ Διοσκόρω · οἶς, ὧ τάλαινα καρδία ψυχή τ' ἐμὴ, ἀπέδωκ' ἀμοιβὰς οὐ καλάς. Τίνα σκότον λάδω προσώπω; ποῖον ἐπίπροσθεν νέφος θῶμαι, γέροντος ὀμμάτων φεύγων κόρας;

465

# ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Ποῦ ποῦ θυγατρὸς τῆς ἐμῆς ἴδω πόσιν, Μενέλαον; ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήστρας τάρῳ χοὰς χεόμενος ἔχλυον ὡς εἰς Ναυπλίαν ήχοι σὺν ἀλόχῳ πολυετής σεσωσμένος. ἤγετέ με πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ θέλω στὰς ἀσπάσασθαι, χρόνιος εἰσιδών φίλον.

470

# 475

# ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

<sup>3</sup>Ω πρέσδυ, χαῖρε, Ζηνὸς ὁμόλεχτρον κάρα. ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

<sup>3</sup>Ω χαῖρε καὶ σὺ, Μενέλεως, κήδευμ' ἐμόν. <sup>3</sup>Εα τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ εἰδέναι ο μητροφόντης ὅδε πρὸ δωμάτων δράκων

NC. 468. Seidler proposait βάλω pour λάδω. — 472. Marcianus: χεύμενος. — 473. Variante: ήχει. — 475. Marcianus: χρόνιος. Vulgate: χρόνιον.

463. Φιλήματ' ἐξέπλησε, il se rassasia de baisers. Cf. Androm. 1087: Τρεῖς.... ήλίου διεξόδους Θέφ διδόντες δμματ' ἐξεπίμπλαμεν. Ιοπ, 1170: Βορᾶς ψυχὴν ἐπλήρουν.

468. Νέφος. Les dieux d'Homère se rendent invisibles en se couvrant d'un nuage.

469. Φεύγων, cherchant à éviter. Cf. σώζουσα κάλλος, v. 129.

473. Πολυετής, après un grand nombre d'années. L'adjectif χρόνιος s'emploie souvent ainsi. Cf. Él. 1157: Χρόνιον Ιχόμενον εἰς οῖχους.

475. Χρόνιος εἰσιδών φίλον, puisque je revois un ami après une longue absence. Voy. la note sur le vers 473.

476. Ζηνὸ; ὁμόλεπτρον κάρα. C'est un honneur pour Tyndare que d'avoir partagé l'hymen de Léda avec Jupiter. Dans l'Hercule Furieux, v. 339, Amphitryon dit: τΩ Ζεῦ, μάτην ἄρ' ὁμόγαμόν σ' ἐπτησάμην.

478. La vue d'Oreste arrache à Tyndare un cri d'étonnement, ξα. « Qu'il est malheureux. » ajoute le père de Clytemnestre, « de ne pas prévoir les événements! » τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ εἰδέναι, c'est-àdire: Si j'avais su que je trouverais ici le parricide, je ne serais pas venu. [Scholiaste.]

479. Ό μητροφόντης δράκων. Les anciens croyaient que les vipères (ἔχεις) venaient au monde en déchirant le sein de leur mère. Le scholiaste cite un vers de Nicandre, Theriaca, 134: Γαστέρ' ἀναδρώσσαντε; ἀμήτορες ἐξεγένωντο.

στίλδει νοσώδεις ἀστραπὰς, στύγημ' ἐμόν. Μενέλαε, προσφθέγγει νιν ἀνόσιον κάρα;

480

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τί γάρ; φίλου μοι πατρός ἐστιν ἔχγονος.

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Κείνου γαρ δδε πέφυχε, τοιοῦτος γεγώς; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πέφυχεν εί δὲ δυστυχεῖ, τιμητέος.

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ών έν βαρβάροις.

485

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Έλληνικόν τοι τὸν όμόθεν τιμᾶν ἀεί.

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Καὶ τῶν νόμων γε μή πρότερον είναι θέλειν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πᾶν τούξ ἀνάγχης δοῦλόν ἐστ' ἐν τοῖς σοφοῖς.

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Κέχτησό νυν σὺ τοῦτ', ἐγὼ δ' οὐ χτήσομαι.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Όργη γάρ άμα σου καὶ τὸ γῆρας οὐ σορόν.

490

NC. 481. Scholiaste: Γράφεται δὲ καὶ « ἀκάθαρτον κάρα. » — 485. Variante: χρόνιος ὧν ἀφ' Ἑλλάδος. C'est sous cette forme que ce vers semble avoir passé en proverbe: voy. Apollonius de Tyane, Épîtres, p. 49, 8, éd. Kayser.

480. Στίλδει νοσώδεις ἀστραπάς. L'éclat maladif des yeux de l'aliéné est comparé au regard d'un serpent.

481. Άνόσιον κάρα est une apposition à γιν. Quant à l'idée, cf. v. 428, avec la note.

483. Tyndare dit: « Un parricide seraitil en effet le fils de ton frère? Il a plutôt été enfanté par un mauvais génie. »

464. Τιμητέος, colendus est.

485. Χρόνιος ων équivant à δτι έπὶ πολὺν χρόνον ῆς. Le participe présent repond à l'imparsait. Voy. la note sur τὴν ἀνασσαν δή ποτ' οὖσαν Ἰλίου, Héc. 484.
— Scholiaste: Εἰς παροιμίαν δὲ ὁ στίχος οὖτος ἐχώρησεν.

486. Τον ομόθεν équivaut à τον ομόθεν

γεγονότα ου πεφυχότα, Iph. Aul. 501.

487. Καὶ τῶν νόμων γε μὴ πρότερον εἶναι θέλειν. Cf. Thucydide, I, 84: Άμα-θέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας παιδευόμενοι.

488. Πᾶν.... σοφοῖς. Ménélas resuse de se soumettre à une coutume (νόμος) qu'il n'approuve pas. « Aux yeux des sages (ἐν τοῖς σοφοῖς), dit-il, tout ce qui se fait par contrainte, est servile. » C'est ainsi qu'Aristophane de Byzance semble avoir entendu ce passage, puisqu'il l'expliquait : Πᾶν τὸ ἐξ ἀνάγκης γινόμενον δουλοῖ, οἰον ταπεινοῖ, κατὰ τὴν τῶν σοφῶν κρίσιν.

489. Κέχτησό νυν σὺ τοῦτ(ο), possède cela, c.-à-d. que ce soient là tes principes à toi.

## ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Πρός τόνδε σοφίας τίς αν άγων ήχοι πέρι; Εί τὰ καλὰ πᾶσι φανερὰ καὶ τὰ μὴ καλὰ, τούτου τίς ανδρῶν ἐγένετ' ασυνετώτερος, οστις το μεν δίχαιον ούχ εσχεψατο ούδ' ήλθεν έπὶ τὸν χοινὸν Ελλήνων νόμον; 495 Έπεὶ γὰρ ἐξέπνευσεν Άγαμέμνων βίον πληγείς θυγατρός τῆς ἐμῆς ὑπαὶ κάρα, αἴσχιστον ἔργον, οὐ γὰρ αἰνέσω ποτὲ, χρην αὐτὸν ἐπιθεῖναι μὲν αΐματος δίχην : **500** δσίαν διώχοντ', έχδαλείν τε δωμάτων μητέρα · τὸ σῶφρόν τ' ἔλαβεν ἄν τῆς συμφορᾶς, καὶ τοῦ νόμου τ' αν είχετ' εὐσεθής τ' αν ην. Νῦν δ' εἰς τὸν αὐτὸν δαίμον' ἢλθε μητέρι. Καχήν γάρ αὐτήν ἐνδίχως ήγούμενος, 505 αὐτὸς χαχίων μητέρ' ἐγένετο χτανών. Έρήσομαι δὲ, Μενέλεως, τοσόνδε σε

NC. 491. Porson a corrigé la leçon πρὸς τόνδ' ἀγών (Gregorius Corinthius, VII, p. 1272, éd. Walz: ἀγῶνα) τις σοφίας ήκει πέρι; Nauck écrit: πρὸς τόνδ' ἀγὼν ᾶν τί σοφίας είη πέρι; — 493. Les meilleurs manuscrits portent: γένετ'. Nauck propose: γέγονεν.— 497. Nous n'avons pas admis sans hésitation la conjecture de Hermann: ὑπαί, pour ὑπέρ. Peut-être: κάρα θυγατρὸς τῆς ἐμῆς πληγεὶς ὅπο (Brunck). Comme la leçon des meilleurs manuscrits est τῆς ἐμῆς θυγατρός, Kirchhoff conjecture: πληγεὶς ἐμῆς θυγατρὸς ἐχ χειρὸς κάρα. — 501. Marcianus: διώκειν τ'. — 502. Variante: ἀντὶ συμφορᾶς. Mais la plupart des manuscrits, et les meilleurs, portent ᾶν τῆς συμφορᾶς, et telle était évidemment la leçon que les scholiastes avaient sous les yeux. — 506. La leçon ἐγένετο μητέρα a été transposée par Porson. Nauck écrit γέγονε μητέρα.

491. "Ηχοι équivant à προσήχοι. Cf. Alc. 291: Καλώς μεν αὐτοῖς χατθανεῖν ήχον βίον. Sophocle, OEdip. Col. 738: Τα τοῦδε πενθεῖν πήματ' εἰς πλεῖστον πόλεως.

498. Θυγατρός est gouverné par ὑπαί, forme poétique pour ὑπό. Cp. Él. 1187; Eschyle, Agam. 892 et 944. Ces deux derniers exemples sont tirés du dialogue iambique.

501. Διώχοντ(α), en la poursuivant en justice. Euripide prête à la haute antiquité les institutions d'une époque plus avancée. S'il y avait déjà eu des tribunaux pour

connaître de l'homicide, l'action d'Oreste ne se comprendrait pas. Voy. la Notice préliminaire.

502. Τὸ σῶφρον ἔλαδεν ἀν τῆς συμφορᾶς, il aurait tiré de ce malheur la réputation de la sagesse. Nous croyons, avec Boissonade, que τῆς συμφορᾶς équivaut ici à ἐκ τῆς συμφορᾶς, et non, suivant l'explication généralement admise, à ἀντὶ τῆς συμφορᾶς. Quant à τὸ σῶφρον, νου. la note sur Méd. 296: Χωρὶς γὰρ ἀλλης ῆς ἔχουσιν ἀργίας.

504. Είς τὸν αὐτὸν δαίμον (a) équivant à τὴν αὐτὴν τύχην.

εί τόνδ' ἀποχτείνειεν όμόλεχτρος γυνή, χώ τοῦδε παῖς αὖ μητέρ' ἀνταποχτενεῖ, κάπειθ' δ κείνου γενόμενος φόνω φόνον 510 λύσει, πέρας δή ποι χαχῶν προδήσεται; Καλώς έθεντο ταῦτα πατέρες οἱ πάλαι· είς διμάτων μέν όψιν ούχ είων περᾶν ούδ' είς ἀπάντημ', ὅστις αἷμ' ἔχων χυροῖ, φυγαίσι δ' όσιοῦν, άνταποκτείνειν δὲ μή. 515 Αεὶ γὰρ εἶς ἔμελλεν έξεσθαι φόνου, τὸ λοίσθιον μίασμα λαμβάνων χερός. Έγω δε μισώ μεν γυναϊκας άνοσίους, πρώτην δε θυγατέρ', ή πόσιν κατέκτανεν: Έλένην τε την σην άλοχον οϋποτ' αίνέσω, **520** ούδ' ἄν προσείποιμ' ούδε σε ζηλώ, χαχής γυναικός ελθόνθ' ούνεκ' ές Τροίας πέδον. Άμυνῶ δ' δσονπερ δυνατός εἰμι τῷ νόμῳ, τὸ θηριῶδες τοῦτο καὶ μιαιφόνον παύων, δ καὶ γῆν καὶ πόλεις ὅλλυσ' ἀεί. **525** Έπεὶ τίν' εἶχες, ὧ τάλας, ψυχὴν τότε

NC. 511, Δη ποῖ, correction de Heath pour δὲ ποῖ, se lit dans quelques manuscrits.

— 514. Variante: χυρεῖ. — 515. Ancienne vulgate: ὡσίουν, ἀνταποκτεῖναι. — 516. Variantes: ἔμελλ' ἐνέξεσθαι et φόνω. Le scholiaste du Marcianus lisait ἔξεσθαι. — 517. Variante: χεροῖν. — 519. Les meilleurs manuscrits portent πόσιν κατέκτεινεν, soit pour πόσιν κατέκτανεν, soit pour κατέκτεινεν πόσιν. — 523. Leçon vicieuse: ἀμύνω.

514. Αίμ' ἔχων, ayant du sang (à ses mains).

616. Φυγαίσι δ' όσιοῦν, mais (ils ordonnaient) de le purifier par l'exil. Le verbe sous-entendu ἐχέλευον se tire de οὐχ είων, ν. 513. Matthiæ cite Hérodote, VII, 104: Ὁ νόμος ἀνώγει τωὐτὸ αἰεὶ, οὐχ έῶν φεύγειν οὐδὲν πλήθος ἀνθρώπων ἐχ τῆς μάχης, ἀλλὰ (sous-ent. χελεύων) μένοντας ἐν τῆ τάξι ἐπιχρατέειν ἡ ἀπόλλυσθαι. Soph. OEd. Roi, 236: Τὸν ἄνδρ' ἀπαυδῶ τοῦτον.... μήτ' εἰσδέχεσθαι μήτε προσφωνεῖν τινα.... ἀθεῖν δ' ἀπ' οἰχων πάντας.

516. 'Aεί.... φόνου. Scholiuste: Διόλου γαρ ὁ ΰστερος ἀπέχειτο ἐνέξεσθαι, ἤγουν ἔνοχος ἔσεσθαι, τοῦ φονευθῆναι. Ce vers

et le suivant disent ce qui arrive quand les vengeances se perpétuent, quand on ne suit pas la loi : ἀνταποκτείνειν δὲ μή. La locution ἔχεσθαι φόνου veut dire ici « être dévoué au fer du meurtrier », et non « être convaincu d'homicide, tener i cædis. » Cp. κρίνεσθαι θανάτου, καταψηφίζεσθαι θανάτου (Platon, Rép. VIII, p. 558 A).

523. Άμυνῶ δὲ τῷ νόμφ, mais, d'un autre côté, je viendrai au secours de la loi. Il faut entendre la loi dont il a été question aux vers 495 et 512 sqq.

526. Ἐπεὶ τίν' εἰχες, ὧ τάλας. Scholiaste: Ἀποστρορή τὸ σχῆμα. Πρὸς τὸν Ὁρέστην ἰδίως ἀπέστρεψε τὸν λόγον καὶ διαλέγεται πρὸς αὐτὸν ὁ περὶ τούτου πρὸ ὀλίγου ἐγκαλῶν τῷ Μενελάω. Cette apo-

οτ' εξέβαλλε μαστον ixετεύουσά σε μήτηρ; Έγω μέν ούχ ίδων τάχει χαχά, δαχρύοις γέροντ' όφθαλμὸν έχτήχω τάλας. Έν οὖν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμορροθεῖ · 530 μισεί γε πρός θεών και τίνεις μητρός δίκας, μανίαις άλαίνων χαί φόδοις. Τί μαρτύρων άλλων ακούειν δεῖ μ', ά γ' εἰσορᾶν πάρα; Ώς οὖν ἄν εἰδῆς, Μενέλεως, τοῖσιν θεοῖς μή πρᾶσσ' ἐναντί', ὡφελεῖν τοῦτον θέλων: 535 έα δ' ύπ' αστών χαταφονευθήναι πέτροις, η μη 'πίδαινε Σπαρτιάτιδος χθονός. Θυγάτηρ έμή θανοῦσ' ἔπραξεν ἔνδικα: άλλ' ούχὶ πρός τοῦδ' εἰκὸς ἦν αὐτὴν θανεῖν. 'Εγω δὲ τἄλλα μακάριος πέφυκ' ἀνήρ, 540 πλήν είς θυγατέρας τοῦτο δ'ούχ εὐδαιμονῶ.

ΧΟΡΟΣ.

Ζηλωτός ὅστις εὐτύχησεν εἰς τέχνα καὶ μὴ ἀπίσημους συμφοράς ἐκτήσατο.

#### OPETHS

<sup>τ</sup>Ω γέρον, ἐγώ τοι πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν, ὅπου γε μέλλω σήν τι λυπήσειν φρένα.

545

NC. 531. Porson: μισεῖ τε. Hermann: μισεῖ σύ. — 536-537. Ces deux vers, identiques à 625 sq., sont retranchés par Brunck et par d'autres éditeurs. Hermann a vu qu'on ne pouvait se passer du vers 536, puisque Oreste y sait allusion (v. 564). Mais, quoi qu'en dise le même critique, le vers 537 n'est pas moins indispensable. En s'adressant à Ménélas, Tyndare commence par les mots: ὡς οῦν ἀν εἰδῆς, « pour que tu n'en ignores point » (v. 534): il doit donc lui saire une menace précise. — 538. Kirchhoss: ἐνδίχως, parce que les deux dernières lettres de ἔνδίχα sont écrites in rasura dans le Marcianus. — 542-543. Marcianus: εὐτύχηκεν. Stobée, LXXV, 40 (οὰ ces deux vers sont attribués à Dicæogène): ἐν τέχνοις [καὶ μὴ ἀπισήμοις συμφοραῖς ὧδύρετο. — 545. Manuscrits: ὅπου σε μέλλω σήν τε λυπήσειν φρένα. Nous avons adopté la correction de Musgrave. — Ce vers était suivi des vers 549 et 550, que nous avons transposés avec Hartung et Kirchhoss.

strophe pathétique est d'un esset d'autant plus grand que Tyndare, qui s'y laisse entraîner, a déclaré lui-même, au vers 481, qu'on ne saursit, sans se souiller, adresser la parole à un parricide.

527. Έξέβαλλε μαστόν. Cf. El. 1206 sq.

537. Σπαρτιάτιδος χθονός. Sparte était la dot d'Hélène. Cf. v. 1662.

538. Ἐπραξεν ἐνδιχα, elle n eu le sort qu'elle méritait. Cf. Eschyle, Agam. 1443: ᾿Ατιμα δ' οὐχ ἐπραξάτην.

545. Onou, dans un cas où.

Απελθέτω δή τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν
τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ σὸν, ὅ μ' ἐκπλήσσει λογου,
καὶ καθ' ὁδὸν εἶμι · νῦν δὲ σὴν ταρδῷ τρίχα
Ἐγὼ δ' ἀνόσιός εἰμι μητέρα κτανὼν,
ὅσιος δέ γ' ἔτερον ὄνομα, τιμωρῶν πατρί.
Τί χρῆν με δρᾶσαι; Δύο γὰρ ἀντίθες δυοῖν ·
πατήρ μὲν ἐφύτευσέν με, σὴ δ' ἔτικτε παῖς,
τὸ σπέρμ' ἄρουρα παραλαδοῦσ' ἄλλου πάρα ·
ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ' ἄν.
Ἐλογισάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέτη
μᾶλλόν μ' ἀμῦναι τῆς ὑποστάσης τροφάς ·
ἡ σὴ δὲ θυγάτηρ, μητέρ' αἰδοῦμαι λέγειν,
ἰδίοισιν ὑμεναίοισι κοὐχὶ σώφροσιν

conjecture de Hermann: ἄρουρ' ώς, est inutile. — 556. Le pronom μ' est omis dans

NC. 549. Hermann: ἐγῷδ'. — 550. La leçon de ce vers est douteuse. Les meilleurs manuscrits portent δσιος δ' ἔτερον ὄνομα. On peut croire que la particule γ' a été interpolée en vue du mètre. — 551. Nauck propose : ἀντίθες λόγω. — 553. La

546-548. Oreste voudrait respecter les cheveux blancs de Tyndare; il aimerait à faire abstraction de la vieillesse de son accusateur. « Que ta vieillesse, dit-il, se retire et laisse le chemin libre à mes paroles; je marcherai droit devant moi. » — Τοῖς λόγοισιν... ἡμῖν. Deux datifs similaires. Voy. la note sur Médée, 992, et passim.— "Ο μ' ἐκπλήσσει λόγου. Cf. Iph. Taur. 240: Τί δ' ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου;

550. Έτερον δνομα, à un autre titre. 551. Δύο γὰρ ἀντίθες δυοΐν. Si la leçon

est bonne, chacune des deux phrases qui suivent est divisée par le poëte en deux idées, le sujet et l'attribut : πατήρ et έφύ-

τευσέν με, σή παζς et έτιχτε.

plusieurs bons manuscrits.

553. Άρουρα, métaphore du même ordre que σπέρμ(α), est souvent appliqué par les Grecs à la génération humaine. Cf. Eschyle, Sept Chefs, 754, Sophocle, OEd. Roi, 1257. Voyez aussi Phén. 48: Μη σπεῖρε τέχνων ἄλοχα. Sophocle, OEd. Roi, 1214: Πατρῷαι ἄλοχες.

554. Άνευ δὲ πατρός.... D'après les scholies, ce vers provoqua cette saillie d'un spectateur: "Ανευ δὲ μητρός, ὧ κάθαρμ' Εὐριπίδη; La même apecdote se trouve chez

Clément d'Alexandrie, Strom. II, p. 505, et chez Eustathe, ad Od. p. 1498, 57. — Quant à la théorie professée par Oreste, on en pensera ce qu'on voudra. Toujours est-il que dans les Euménides d'Eschyle, v. 658 sqq., Apollon se sert du même argument en plaidant la cause d'Oreste: Ούχ ἔστι μήτηρ ή χεχλημένου τέχνου Τοχεύς, τροφὸς δὲ χύματος νεοσπόρου. Τίχτει δ' δ θρώσχων, ή δ' άπερ ξένω ξένη, Έσωσεν έρνος, οίσι μη βλάψη θεός. Telle était aussi la doctrine d'Anaxagore, le maître d'Euripide. Cf. Aristote, de Anim. generat. ΙΝ, ι : Άναξαγόρας καὶ ένιοι τῶν φυσιολόγων, γίνεσθαι έχ του άρρενος το σπέρμα, τὸ δὲ θῆλυ παρέχειν τὸν τόπον.

556. Τής ὑποστάσης équivaut à ἢ τῇ ὑποστάση.

558. En contractant cet hymen (en commettant cet adultère), Clytemnestre ne consulta que sa propre passion; elle n'attendit pas qu'un père ou qu'un tuteur disposat de sa main. L'expression ιδίοισιν ύμεναίοισιν équivaut donc à οὐδενὸς δόντος, et s'explique par la législation antique, suivant laquelle la femme se tronvait toujours sous la tutelle de quelqu'un. [Klotz.]

550

555

είς ανδρός ήει λέχτρ' έμαυτον, ην λέγω χαχῶς ἐχείνην, ἐξερῶ · λέγω δ' ὅμως. 569 Αίγισθος ήν δ χρυπτός εν δόμοις πόσις. Τοῦτον κατέκτειν', ἐπὶ δ' ἔθυσα μητέρα, άνόσια μέν δρών, άλλά τιμωρών πατρί. Έφ' οίς δ' άπειλεῖς ώς πετρωθῆναί με χρη, άχουσον ώς άπασαν Έλλάδ' ώφελῶ. 565 Εὶ γὰρ γυναῖχες εἰς τόδ' ήξουσιν θράσους, άνδρας φονεύειν, καταφυγάς ποιούμεναι είς τέχνα, μαστοῖς τὸν ἔλεον θηρώμεναι, παρ' οὐδὲν αὐταῖς ἦν ἄν ὀλλύναι πόσεις ἐπίχλημ' ἐγούσαις ὅ τι τύχοι. Δράσας δ' ἐγὼ 57C δείν', ώς σύ χομπεῖς, τόνδ' ἔπαυσα τὸν νόμον. Μισῶν δὲ μητέρ' ἐνδίχως ἀπώλεσα, ήτις μεθ' δπλων άνδρ' άπόντ' έχ δωμάτων πάσης ύπερ γης Έλλάδος στρατηλάτην προύδωχε χούχ έσωσ' άχήρατον λέχος. 575 έπει δ' άμαρτοῦσ' ήσθετ', ούχ αύτη δίκην έπέθηχεν, άλλ' ώς μή δίχην δοίη πόσει, έζημίωσε πατέρα κάπέκτειν' έμόν.

NC. 562. La variante μητέρι a été imaginée pour accorder ce passage avec l'Électre de Sophocle, tragédie dans laquelle Égisthe est tué après Clytemnestre. — 564. Variante: με δεῖ. — 575. Manuscrits: ἔσωσεν.

560. Le mot κακῶς, qui ne se trouve que dans la phrase incidente, doit être suppléé après le verbe de la phrase principale, ἐξερῶ.

562. Έθυσα. Ce verbe indique qu'Oreste accomplit un devoir religieux en immolant sa mère.

564-565. Construisez: ἄχουσον δ' ὡς ἄπασαν Ἑλλάδ' ὡφελῶ (ἐκείνοις), ἐφ' οἰς (par l'action à cause de laquelle) ἀπειλείς ὡς πετρωθῆναί με χρή.

566-568. Le démonstratif τόδ(ε) est l'antécédent de l'infinitif φονεύειν. Les mots μαστοῖς τὸν ἔλεον θηρώμεναι sont une apposition explicative de καταφυγὰς ποιούμεναι εἰς τέχνα. — On peut s'étonner qu'Oreste soit assez froid pour tirer un tel

argument d'une scène dont le souvenir était le tourment de sa vie. Mais le poëte cherche à composer un plaidayer habile, sans trop s'inquiéter de ce qui convient au personnage qui parle.

571. Τὸν νόμον. Le crime de Clytemnestre, s'il était resté impuni, aurait, sulvant Oreste, constitué un précédent et établi
un usage (νόμον) dangereux pour tous les
époux.

572. Ἐνδίχως est gouverné par μισῶν. 573-574. Μεθ' ὅπλων ἄνδρ(α).... Ἑλλά-δος στρατηλάτην. Cet argument est aussi allégué par Apollon dans les Euménides d'Eschyle, vers 625 aqq.

578. Ἐζημίωσε, elle punit Agamemnon du crime qu'elle avait commis.

Πρός θεών, έν οὐ καλῷ μὲν ἐμνήσθην θεών, φόνον δικάζων, εί δὲ δή τὰ μητέρος 580 σιγῶν ἐπήνουν, τί μ' ἂν ἔδρασ' ὁ κατθανών; ούχ ἄν με μισῶν ἀνεχόρευ' Ἐρινύσιν; "Η μητρὶ μὲν πάρεισι σύμμαχοι θεαὶ, τῷ δ' οὐ πάρεισι, μᾶλλον ήδιχημένω; Σύ τοι φυτεύσας θυγατέρ', ὧ γέρον, κακήν 585 ἀπώλεσάς με διὰ τὸ γὰρ χείνης θράσος πατρός στερηθείς, έγενόμην μητροχτόνος. Όρᾶς, 'Οδυσσέως άλοχον οὐ κατέκτανεν Τηλέμαχος ου γάρ ἐπεγάμει πόσει πόσιν, μένει δ' έν οίχοις ύγιες εύναστήριον. **590** Όρᾶς, Απόλλων δς μεσομφάλους έδρας ναίων βροτοΐσι στόμα νέμει σαφέστατον, ῷ πειθόμεσθα πάνθ' ὄσ' ἂν χεῖνος λέγη, τούτω πιθόμενος την τεχοῦσαν ἔχτανον. Έχεινον ήγεισθ' ανόσιον χαὶ χτείνετε: 595

NC. 590. Faut-il lire φόνον δικαιών? — 586. Les manuscrits portent tous, ou presque tous : διὰ γὰρ τὸ. Canter a transposé les mots. — 588. Nauck lie ὁρῷς 'Οδυσσέως άλο-χον. Le vers 591 prouve qu'il faut ponctuer après ὁρῷς. — 591. Variante : ὁρῷς δ'. — 592. Naίει βροτοῖσι στόμα νέμων σαφέστατα, Clément d'Alexandrie, Protrept. p. 22. Le texte de Justinus Martyr, De mon., p. 126 sq., s'accorde avec celui des bons manuscrits d'Euripide. Variante mal autorisée : σαφέστατον νέμει. — 593. Nauck tient ce vers pour suspect. — 594. Clément : κείνω πιθόμενος. Variante vicieuse : πειθόμενος. — 595-596. Nauck veut que les mots : καὶ κτείνετε.... οὐκ ἐγώ, soient interpolés.

580. Φόνον δικάζων, dicens causam de eæde. Ce sens du verbe δικάζειν est foit extraordinaire. Voy. NC.

581. Σιγῶν, en gardant le silence, c'està-dire: en restant dans l'inaction. Oreste dit qu'il aurait été poursuivi par les Furies de son père, s'il n'avait pas immolé sa mère. Il s'agit des actions d'Oreste, et non de ses paroles.

581. Άνεχόρευ(ε) équivant à ἀνεδάχχευε. Cf. vers 338.

585. Σύ τοι φυτεύσας.... Scholiaste: Όμηρικὸν τοῦτο. « Σοὶ πάντες μαχόμεσθα οὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην. » (II. V, 875.)

590. Ύγιές, integrum, équivant à άδιάφθορον, άμίαντον. [Schol.] On aurait pu dire du lit de Clytemnestre : νοσεῖ τὸ εὐναστήριον.

591-593. Chez Ennius Apollon disait qu'il était celui « Unde sibi populi et reges « consilium expetunt, Sammarum rerum « incerti quos ego ope mea Pro incertis « certos compotesque consili Dimitto, ut « ne res temere tractent turbidas. » Ce fragment, qu'on trouve dans Cicéron, de Orat. I, xlv, 199, est rapporté par conjecture aux Euménides d'Ennius. — Μεσομφάλους Εδρας. Cf. v. 331. — Πειθόμεσθα n'équivaut pas ici à πείθομαι. Oreste parle de tous les hommes.

595. Καὶ χτείνετε. Le mot est vil, et la chose est impossible. Mais Oreste veut réduire ses accusateurs à l'absurde.

ἐχεῖνος ήμαρτ', οὐχ ἐγώ. Τί χρῆν με δράν;

"Η οὐχ ἀξιόχρεως ὁ θεὸς ἀναφέροντί μοι
μίασμα λῦσαι; Ποῖ τις οὖν ἔτ' ἄν φύγοι,
εἰ μὴ ὁ χελεύσας ρύσεται με μὴ θανεῖν;

Άλλ' ὡς μὲν οὐχ εὖ μὴ λέγ' εἴργασται τάδε,
ἡμῖν δὲ τοῖς δράσασιν οὐχ εὐδαιμόνως.
Γάμοι δ' ὅσοις μὲν εὖ χαθεστᾶσιν βροτῶν,
μαχάριος αἰών · οἶς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ,
τά τ' ἔνδον εἰσὶ τά τε θύραζε δυστυχεῖς.

600

# ΧΟΡΟΣ.

Αεὶ γυναῖχες ἐμποδών ταῖς ξυμφοραῖς ἔφυσαν ἀνδρῶν πρὸς τὸ δυστυχέστερον.

605

# ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Επεὶ θρασύνει χούχ ὑποστέλλει λόγω, οὕτω δ' ἀμείβει μ' ὥστε μ' ἀλγῆσαι φρένα, μᾶλλόν μ' ἀνάψεις ἐπὶ σὸν ἐξελθεῖν φόνον καλὸν πάρεργον δ' αὐτὸ θήσομαι πόνων ὧν οὕνεχ' ἦλθον θυγατρὶ χοσμήσων τάφον. Μολὼν γὰρ εἰς ἔχχλητον Αργείων ὅχλον ἑχοῦσαν οὐχ ἑχοῦσαν ἐπισείσω πόλιν

610

NC. 599. Porson: εἰ μὴ κελεύσας. Hermann défend la crase μὴ ὁ. — 603. Stobée, Anthol., LX!X, 13: πίτνουσιν εὖ. — 606. Variantes: δυστυχέστατον (Stobée, Anthol. LXXIII, 34), et δυσχερέστερον. — 608. Variante: φρένας. — 609. La plupart des manuscrits, et les meilleurs, portent ἀνάξεις. L. Dindorf: ἀνάξεις. — 613. Variante? ἀργείων χορόν. — 613. Canter a corrigé la leçon ἐκοῦσαν οὐκ ἄκουσαν, d'après la paraphrase grecque: Παροξυνῶ πάντας κατὰ σοῦ, καὶ μὴ βουλομένους. — Variante: ἀνασείσω.

597-598. H οὐκ.... λῦσαι; le dieu, auquel je puis m'en référer, n'est-il pas un garant d'une assez grande autorité pour me laver de la souillure?

601. Construisez : (Λέγε) δὲ (ώς τάδε εἰργασται) οὐχ εὐδαιμόνως ἡμῖν τοῖς δράσασιν.

603. Πίπτουσιν εὖ· Είρηται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κύδων. [Schol.] Voy. la note sur Hipp. 748 et passim.

004. Θύραζε ne dissere pas sensiblement de δύρασι. Cf. Bacch. 331: Οίχει μεθ' ήμῶν, μὴ δύραζε τῶν νόμων. [Nauck.]

605-606. 'Atl.... du otunitate por les femmes entravent toujours les destinées des hommes, de manière à les tourner vers une issue funeste. Tel semble être le sens de ces vers qu'on a interprétés diversement.

611. Θυγατρί χοσμήσων τάφον. C'est dans cette intention que Tyndarc est venu à Argos Cf. v. 471.

613. Έχοῦσαν οὐχ ἐχοῦσαν, volentem nolentem. — Ἐπισείσω, je susciterai, je lancerai contre vous. Cf. vers 255, où ce verbe est employé au propre.

σοί ση τ' άδελφη, λεύσιμον δοῦναι δικην. Μᾶλλον δ' ἐχείνη σοῦ θανεῖν ἐστ' ἀξια, 615 ή τη τεχούση σ' ήγρίωσ', είς ούς αεί πέμπουσα μύθους έπὶ τὸ δυσμενέστερον, δνείρατ' άγγέλλουσα τάγαμέμνονος, καὶ τοῦθ' δ μισήσειαν Αιγίσθου λέχος οί νέρτεροι θεοί, και γάρ ενθάδ' ήν πικρόν, 620 έως ύφηψε δωμ' άνηφαίστω πυρί. Μενέλαε, σοι δε τάδε λέγω δράσω τε πρός. εί τούμον έχθος έναριθμεῖ χῆδός τ' έμον, μή τῷδ' ἀμύνειν φόνον ἐναντίον θεοῖς. έα δ' ύπ' ἀστῶν καταφονευθῆναι πέτροις, 625 η μη 'πίδαινε Σπαρτιάτιδος χθονός. Τοσαῦτ' ἀχούσας ἴσθι, μηδὲ δυσσεβεῖς έλη παρώσας εύσεβεστέρους φίλους: ήμας δ' ἀπ' οίχων άγετε τῶνδε, πρόσπολοι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Στεῖχ', ὡς ἀθορύδως οὑπιὼν ἡμῖν λόγος.

NC. 615. Elmsley: θανεῖν ἐπαξία.

614. Avant λεύσιμον δοῦναι δίχην, il faut sous-entendre ὥστε ὑμᾶς. On sait que δοῦναι δίχην veut dire « subir un châtiment », pænas dare.

ces songes envoyés par Agamemnon. L'article indique que Tyndare fait allusion à des songes connus. Or il n'est nulle part question de songes faits par Électre. Rien, au contraire, n'est plus célèbre que le songe de Clytemnestre, raconté par Eschyle, Choéph. 526 sqq., et modifié par Sophocle, Électre, 417 sqq. C'est donc à ce songe qu'il faut rapporter notre passage.

619-620. Électre exaspérait son frère en lui parlant, dans ses messages, de l'union adultère de Clytemnestre avec Égisthe. C'est là ce que rappelle Tyndare. Mais il ajoute lui-même le vœu que cette union, qui fut odieuse sur la terre, ἐνθάδ(ε), soit en horreur aux dieux des Enfers (soit punie par eux).

621. Άνηφαίστω πυρί, par un seu au-

quel Vulcain est étranger, c'est-à-dire: par un incendie dont les flammes ne sont pas matérielles. (La traduction: « tristi igne », est à côté du sens.) Musgrave cite Hésiode, OEuvres et Jours, 702, où il est dit d'une femme méchante: "Ητ' ἄνδρα καὶ ἴρθιμόν περ ἐόντα Εὔει ἄτερ δαλοῦ καὶ ἀμφ γήραῖ δῶκεν. Du reste ces alliances d'un substantif métaphorique avec un adjectif qui corrige, en quelque sorte, la hardiesse de la métaphore, sont familières aux pcētes grecs. Voy. 319: ᾿Αβάκχευτον θίασον, 1493: ᾿Αθυρσοι βάκχαι, Hipp. 234: Ψαμάθοις ἐπ' ἀκυμάντοις, avec la note.

630

624. Έναντίον θεοῖς. Ces mots dépendent de ἀμύνειν: cf. v. 534 sq.

625-626. Ces vers sont identiques aux vers 536 sq. Tyndare répète la même menace dans les mêmes termes, afin qu'il soit bien entendu que sa résolution ne variera point.

630-631. Les mêmes idées ont été exprimées en d'autres termes dans les vers πρός τόνδ' ἵχηται, γῆρας ἀποφυγών τό σόν. — Μενέλαε, ποῖ σὸν πόδ' ἐπὶ συννοία χυχλεῖς, διπλῆς μερίμνης διπτύχους ἰών όδούς;

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Έασον εν έμαυτῷ τι συννοούμενος, όπη τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ.

635

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μή νυν πέραινε τὴν δόχησιν, ἀλλ' ἐμοὺς λόγους ἀχούσας πρόσθε, βουλεύου τότε.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Λέγ' εὖ γὰρ εἶπας. Έστι δ' οὖ σιγὴ λόγου κρείσσων γένοιτ' ἄν, ἔστι δ' οὖ σιγῆς λόγος.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγοιμ' ἄν ἤδη. Τὰ μαχρὰ τῶν σμιχρῶν λόγων 640 ἐπίπροσθέν ἐστι καὶ σαφῆ μᾶλλον κλύειν. Ἐμοὶ σὺ τῶν σῶν, Μενέλεως, μηδὲν δίδου, ά δ' ἔλαβες ἀπόδος πατρὸς ἐμοῦ λαβὼν πάρα.

NC. 632. Variantes: χυχλοίς et κινείς. — La conjecture de Nauck: τῷ (pour τίνι) σὸν ου τῷ σύ, détruit le tour naturellement symbolique de l'expression. Cf. Hécube, 312: Ποῖ μ' ὑπεξάγεις πόδα; — 635. Variante moins bien autorisée: ὅποι. — 640. Scholiaste: Ένιοι δὲ ἀθετοῦσι τοῦτὸν καὶ τὸν ἑξῆς στίχον οὐκ ἔχουσι γὰο τὸν Εὐριπίδειον χαρακτῆρα. Ces critiques avaient certainement tort. On ne saurait se passer d'exorde, et en particulier des mots λέγοιμ' ἄν ἥδη.

546 sq. — Άθορύδως, vers 630, s'explique par son contraire : ὅ μ' ἐκπλήσσει λόγου, vers 547.

632-633. Dans son embarras, Ménélas ne peut rester en place: il circule, et ses allées et venues sont l'image des incertitudes et des retours de sa pensée. Hermann cite à propos les vers 221 sq. de l'Antigone de Sophocle, où le garde dit: Πολλῶν γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις 'Οδοῖς χυχλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν.

636. Δόχησιν. Ce mot prend ici le sens de : « délibération, résolution. » De même ἔδοξε veut souvent dire : « il a été décidé ».

640-641. Tà µaxpà... xhúeiv. Cette réflexion vient fort naturellement à la suite de celle que Ménélas vient de faire, et le doute exprimé par quelques critiques an-

ciens sur l'authenticité de ces vers semble mal fondé. Les scholies rappellent que Ménélas aimait la concision du langage, le laconisme de Sparte, son pays, et qu'on lit déjà dans l'Iliade, III, 213: "Ητοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, Παῦρα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως ἐπεὶ οὐ πολύμυθος, Οὐδ' ἀφαμαρτοεπής.

643. Scholiaste: Τούτου ρηθέντος αξρουσιν οι ὑποκριταὶ τὴν χεῖρα, ὡς τοῦ Μενελάου ἀγωνιῶντος μή ποτε λέγει ὅτι παρακαταθήκην ἀργυρίου παρὰ τοῦ πατρὸς πεπίστευται. Εὐήθης δέ ἐστιν ὁ τοιαύτης ὑποψίας ἀντιλαμβανόμενος Μενέλαος. Εἰ γὰρ μήτε τὸν λέγοντα ἤδει, μήτε οῦ ἐστι χρεία, ἱσως ἄν εἰχέ τι πιθανὸν τὸ γιγνόμενον ἐπεὶ δὲ ἐπίσταται, περιττὸν καὶ ἄπορον (lisez: τὸ δρώ-

Ού γρήματ' εἶπον γρήματ', ἢν ψυχὴν ἐμὴν σώσης, άπερ μοι φίλτατ' έστὶ τῶν ἐμῶν. 645 Άδιχῶ; Λαβεῖν χρή μ' ἀντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ άδικόν τι παρά σοῦ καὶ γὰρ Άγαμέμνων πατήρ άδίχως άθροίσας Έλλάδ' ήλθ' ύπ' Ίλιον, ούχ έξαμαρτών αύτος, άλλ' άμαρτίαν της σης γυναικός αδικίαν τ' ιώμενος. 650 Εν μεν τόδ' ήμιν άνθ' ένδς δοῦναί σε χρή. Άπέδοτο δ', ώς χρή τοῖς φίλοισι τοὺς φίλους, τὸ σῶμ' ἀληθῶς, σοὶ παρ' ἀσπίδ' ἐχπονῶν, δπως σύ τὴν σὴν ἀπολάδης ξυνάορον. Άπότισον οὖν μοι ταὐτὸ τοῦτ' ἐχεῖ λαδών, 655 μίαν πονήσας ήμέραν ήμῶν ὕπερ σωτήριος στάς, μη δέχ' έχπλησας έτη. Ά δ' Αὐλὶς ἔλαβε σφάγι' ἐμῆς ὁμοσπόρου, έω σ' έχειν ταῦθ'. Έρμιόνην μή κτεῖνε σύ:

NC. 648. Variante (gluse): είς Ίλιον. — 654. Variante muins autorisée: ἀπολάδοις. — 656. Nauck propose: σωτήριος στὰς ἡμέραν θ' ἡμῶν ὕπερ | μίαν πονήσας.

μενον). Il est en esset comique de voir Ménélas saire un geste de surprise et protester ainsi contre la supposition qu'il eût emprunté de l'argent à son srère. Reste à savoir si telle n'était pas l'intention du poëte : la manière dont ce caractère est présenté, et les mots οὺ χρήματ' εἶπον, me sont soupçonner que les acteurs n'avaient pas tort.

644. Οὐ χρήματ' εἶπον.... Scholiaste: Οὐ λέγω, φησὶ, χρήματα, χρυσὸν καὶ ἄργυρον, ἀλλὰ τῷ ὄντι χρήματα εἶπον τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν, ἥτις ἐστί μοι χρῆμα τιμιώτατον. On peut aussi suppléer σώσεις après χρήματ(α).

646-650. Voici ce que dit Oreste:

« Si j'ai tort, je veux que, pour réparer le mal que m'attire ma faute (ἀντὶ τ ῦδε τοῦ κακοῦ), tu me soutiennes même contrairement à la justice. Agamemnon, mon père, a bien, pour l'amour de toi, injustement armé la Grèce contre Troie, afin de réparer une faute commise, nou par lui, mais par ta femme. » Euripide s'est ingénié pour trouver des arguments spécieux à

l'appui d'un paradoxe. La proposition qui se trouve au fond de ce raisonnement est celle-ci : il faut témoigner sa reconnaissance par des services aussi semblables que possible à ceux qu'on a reçus. On peut en dire autant de la vengeance, et voilà pourquoi Oreste s'écrie, en trainant sa mère au supplice : Κτανοῦσ' ὂν οὐ χρῆν καὶ τὸ μὴ χρεών πάθε (Eschyle, Choéph. 930).

652. Ἀπέδοτο, il sacrifia. Sans hyperbole « il exposa. »

653. Παρ' ἀσπίδ(α), dans la butaille. Cf. Med. 250: Παρ' ἀσπίδα στηναι.

655. Έχει λαδών, puisque tu l'as reçu devant Troie.

656-657. En récitant ces vers il faut appuyer sur μίαν πονήσας ἡμέραν, de façon à marquer que ce sont ces mots, et non σωτήριος στάς, qui font antithèse à δέκ' ἐκπλήσας ἔτη. Du reste μίαν πονήσας ἡμέραν est un complément déterminatif de σωτήριος στὰς ὑπὲρ ἡμῶν. On voit souvent chez les écrivains grecs deux ou plusieurs participes subordonnés l'un à l'autre. Voy. la note sur Iph. Taur. 605 sq.

δεῖ γάρ σ' ἐμοῦ πράσσοντος ώς πράσσω τὰ νῦν 660 πλέον φέρεσθαι, κάμε συγγνώμην έχειν. Ψυχήν δ' έμήν δὸς τῷ ταλαιπώρῳ πατρί κάμης άδελφης, παρθένου μακρόν χρόνον: θανών γάρ οίχον δρφανόν λείψω πατρός. Έρεῖς, ἀδύνατον ; Αὐτὸ τοῦτο· τοὺς φίλους 665 έν τοῖς χαχοῖς χρή.τοῖς φίλοισιν ώφελεῖν: όταν δ' ό δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; άρχει γάρ αὐτὸς ὁ θεὸς ώφελειν θέλων. Φιλεῖν δάμαρτα πᾶσιν Ελλησιν δοχεῖς: κούχ ύποτρέχων σε τοῦτο θωπεία λέγω: 670 ταύτης ίχνοῦμαί σ'. "Ω μέλεος ἐμῶν χαχῶν, είς οίον ήχω. Τί δὲ ταλαιπωρεῖν με δεῖ; Υπέρ γαρ οίκου παντός ίκετεύω τάδε.  $^{3}\Omega$  πατρός δμαιμε θεῖε, τὸν κατὰ χθονὸς θανόντ' ἀχούειν τάδε δόχει, ποτωμένην 675 ψυχην ύπερ σοῦ, καὶ λέγειν άγω λέγω.

NC. 667. Τί δεῖ φίλων, Aristote, Morale à Nic., X, 1x, p. 4169; Grande Mor. II, xv, p. 4242; Plutarque, De adul. et amic. p. 68. La plupart des manuscrits d'Euripide répètent le mot χρή. — 674-675. Heimsæth (Kritische Studien, I, p. 313) propose : τοῦ κατὰ χθονὸς [ θανόντος ἐκετεύειν δόκεμ ποτωμένην ] ψυχήν.

662-664. Ψυχὴν δ' ἐμὴν.... Oreste ne veut pas que Ménélas immole Hermione (v. 659); mais il demande à Ménélas de sauver la vie aux enfants d'Agamemnon. Klotz a bien compris que telle était la marche des idées. — Δὸς τῷ ταλαιπώρῳ πατρί. Ces mots sont expliqués par le vers 664. Empêcher la race d'un homme de s'éteindre, c'est, d'après les idées antiques, lui rendre le plus grand service qu'il puisse recevoir après la mort. — Παρθένου μακρὸν χρόνον. Cf. v. 72. Ici, ces paroles indiquent que le sang d'Agamemnon ne s'est pas même perpétué par les femmes.

665-666. Scholiaste: Άλλὰ λέγεις, φησὶν, ὅτι: ἀδύνατόν ἐστι τὸ βοηθῆσαί μοι ἐγὼ δέ σοι ἀντείποιμ' ἄν, ὡς μά-λιστά μοι διὰ τοῦτο ὀφείλεις συμβα-λέσθαι, εἰοὼ; ὅτι ἐν τοῖς ἀδυνάτοις δεῖ τῶν φίλων.

671-673. <sup>\*</sup>Ω μέλεος... τάδε. Ces paroles ne sont pas adressées à Ménélas. Oreste se plaint à part soi (ἡρέμα καθ' ἐαυτὸν λέγει, schol.) d'être tombé assez bas pour invoquer en sa faveur le nom d'une femme telle qu'Hélène : « Mais, ajoute-t-il, pour quel autre objet dois-je faire des efforts pénibles? Τί δὲ (sous-ent. ἄλλο) ταλαιπωρεῖν με δεῖ; Car c'est pour toute ma race que je fais cette prière. <sup>\*</sup>Υπὲρ γὰρ οἶκου παντὸς ἰκετεύω τάδε. » — On peut aussi admettre la ponctuation, proposée par un scholiaste : Τί δέ; (mais quoi?) ταλαιπωρεῖν με δεῖ.

675. Ποτωμένην ψυχήν ὑπὲρ σοῦ. Ces mots, qui se rapportent par apposition à τὸν θανόντα, présentent l'ombre d'Agamemnon comme voltigeant au-dessus de la tête de Ménélas. Dans Hécube, v. 30, l'ombre de Polydore dit : 'Γπὲρ μητρὸς φίλης, Έκαδης, ἀίσσω.

Ταῦτ' εἴς τε δάχρυα καὶ γόους καὶ συμφορὰς εἴρηκα, κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν, θηρῶν δ πάντες κοὐκ ἐγὼ ζητῶ μόνος.

# ΧΟΡΟΣ.

Κάγώ σ' ίχνοῦμαι, καὶ γυνή περ οὖσ' ὅμως, τοῖς δεομένοισιν ἀφελεῖν οἶός τε δ' εἶ.'

# 680

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Όρέστ', ἐγώ τοι σὸν καταιδοῦμαι κάρα καὶ ξυμπονῆσαι σοῖς κακοῖσι βούλομαι · καὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ ξυνεκκομίζειν, δύναμιν ἢν διδῷ θεὸς, θνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους · τὸ δ' αὖ δύνασθαι πρὸς θεῶν χρήζω τυχεῖν. ἤκω γὰρ ἀνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ ἔχων, πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος, σμικρᾶ ξὺν ἀλκῆ τῶν λελειμμένων φίλων. Μάχη μὲν οὖν ἀν οὐχ ὑπερδαλοίμεθα Πελασγὸν Ἄργος · εἰ δὲ μαλθακοῖς λόγοις δυναίμεθ', ἐνταῦθ' ἐλπίξος προσήκομεν.

685

690

NC. 677. Kirchhoff écrit ταὕτ', et relie ce vers au vers précédent. — 680-681. Ces deux vers sont attribués à Électre dans les manuscrits. Canter les a rendus au chœur. — 686. C'est à tort que Nauck veut supprimer ce vers, et que d'autres ont voulu le corriger.

677. Είς τε δάχρυα. Είς n'équivaut pas à μετά, mais veut dire « par rapport à, en vue de ». Cf. Él. 329, et passim.

678. K(αὶ) ἀπήτηκα, et j'ai réclamé (comme une chose due). Cf. ἀπόδος, vers 643. Le composé ἀπαιτεῖν diffère du simple αἰτεῖν.

686. Θνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους, prêt à mourir et prêt à donner la mort aux ennemis (ὡς τεθνηξόμενον καὶ ὡς κτενοῦντα τοὺς ἐναντίους, schol.). Le présent exprime souvent une tentative, une intention : voy. la note sur le vers 340 d'Hècube et passim. C'est ainsi qu'OE-dipe dit dans les Phéniciennes, 4620 : Τί μ' ἄρδην ὧδ' ἀποκτείνεις, Κρέον; ᾿Αποκτενεῖς γὰρ εἴ με γῆς ἔξω βαλεῖς. Ici cette manière hyperbolique de s'exprimer

convient parsaitement à un personnage d'autant plus disposé à exagérer les principes généraux du dévouement, qu'il est plus égoïste quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique.

687. Πρός θεῶν équivaut à παρὰ θεῶν, et dépend de τυχεῖν.

688. Άνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ peut se tourner par : δόρυ κενὸν δοράτων συμμαχικῶν. Ménélas dit qu'il n'a que « sa lance seule, sa lance dépourvue de lances auxiliaires ». Le vers 600 corrigera ce qu'il y a d'hyperbolique dans cette expression. Cf. Eschyle, Perses, 734 : Moνάδα δὶ Ξέρξην ἔρημόν φασιν οὐ πολλῶν μέτα....

692. Πελασγὸν Άργος, Argos, l'antique cité des Pélasges. Voy. la note sur *lph*. Aul. 1498.

Σμικροῖσι γὰρ τὰ μεγάλα πῶς ἔλοι τις ἄν πονῶν; ἀμαθὲς οὖν καὶ τὸ βούλεσθαι τάδε. 695 Ὁταν γὰρ ἡδᾳ δῆμος εἰς ὀργὴν πεσὼν, ὅμοιον ῶστε πῦρ κατασδέσαι λάδρον εἰ δ' ἡσύχως τις αὐτὸς ἐντείνοντι μὲν χαλῶν ὑπείκοι καιρὸν εὐλαδούμενος, ἴσως ἄν ἐκπνεύσειεν ' ἢν δ' ἀνῆ πνοὰς, 700 τύχοις ἄν αὐτοῦ ῥαδίως ὅσον θέλεις. Ένεστι δ' οἶκτος, ἔνι δὲ καὶ θυμὸς μέγας, καραδοκοῦντι κτῆμα τιμιώτατον. Έλθὼν δὲ Τυνδάρεών τέ σοι πειράσομαι

NC. 694. Les manuscrits portent : σμιχροῖσι μὲν γάρ (ου σμιχροῖσι μέν). Barnes a retranché μέν. — 695. Ce vers est omis dans le manuscrit de Paris. — On lisait : πόνοισιν ἀμαθὲς καὶ τὸ βούλεσθαι τάδε. Mais σμικροῖσι πόνοισιν donne un faux sens : car dire que ce dernier mot signifie ici « puissance », c'est user d'un expédient inadmissible et inventé exprès pour ce passage. Comme le Marcianus porte ἀμαθὲς γάρ, j'ai écrit : πονῶν ἀμαθὲς οὖν. — 696. Stobée, Anthol. KLVI, δ : ὅταν γὰρ ὀργῷ δῆμος εἰς θυμὸν πέση. Nauck veut écrire ἡδῷ θυμὸς, en s'autorisant d'un monostique de Ménandre, ν. 74 : Βλάπτει γὰρ ἄνδρα θυμὸς εἰς ὀργὴν πεσών. Mais δῆμος est ici un mot essentiel. — 697. Variante : ὅμοιος. — 698. Variante : αὐτόν. La leçon αὐτός est confirmée par le scholiaste. — 699. Stobée, l. c. : χαλῶν ἔποιτο. — 700. Manuscrits : ἐκπνεύσειεν (ου ἐκπνεύσει') · ὅταν. Kirchhoff et Nauck ont substitué ἡν à ὅταν, afin d'èviter une élision que les tragiques ne semblent pas admettre. — 701. Nauck : ὅσ' ἄν θέλης. Cobet : οἴου θέλεις. — 704. Variante indiquée dans le Marcianus : ἐλθὼν δ' ἐγώ σοι Τυνδάρεων πειράσομαι.

696. Le verbe ἡδῷ, que le scholiaste explique ἀχμάζη, ne doit pas être séparé de εἰς ὀργὴν πεσών. « Quand le peuple est arrivé au plus fort de la colère, quand la colère du peuple est dans toute sa force. » Cp. Eschyle, frg. 347 Nauck: Φλὸξ ἡδήσασα.

697. "Ομοιον... λάβρον, c'est comme un feu (trop) impétueux pour être éteint. — "Ομοιον ώστε est une locution toute faite qui ne prend point l'accord : cf. Sophocle, Antig. 586.— Λάβρον χατασδέσαι est dit comme χαλεπὸν ευρεῖν, θαυμαστὸν ἀχοῦσαι et beaucoup d'autres locutions analogues.

698, Αὐτός. « Sententia hæc est : ipse « si leniter cedas, talem etiam populum « invenies. » [Hermann.]

700. "Οταν δ' ἀνῆ πνοάς, mais quand le souffle de sa colère tombe. Cf. Sophocle, Él. 610: 'Ορῶ μένος πνέουσαν.

701. Τύχοις αν αὐτοῦ équivant à τύχοις αν παρ' αὐτοῦ. Cf. Philoctète, 4315: \*Ων δέ σου τυχεῖν ἐφίεμαι \*Ακουσον.

702. Ένεστι... μέγας. Ce vers et les précédents offrent comme le germe de l'idée que Parrhasius réalisa dans sa peinture du peuple d'Athènes. Pline en dit, Hist. Nat. XXXV, xxxvi, 4: « Volebat « varium, iracundum injustum inconstan- « tem, eundem exorabilem clementem mi- « sericordem, excelsum [gloriosum] humi- « lem, ferocem fugacemque ostendere. »

703. Καραδοχοῦντι χτῆμα τιμιώτατον, (mobilité) précieuse pour qui sait attendre. Κτῆμα est une apposition qui se rapporte, non à δῆμος, encore moins à δργή, mais à l'ensemble des deux membres de phrases : ἔνεστι δ' οἶχτος, ἔνι δὲ χαὶ θυμὸς μέγας. Voy. la note sur le vers 284 d'Iphigénie à Aulis.

πόλιν τε πείθων τῷ λίαν χρῆσθαι καλῶς. 705 Καὶ ναῦς γὰρ ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ έδαψεν, έστη δ' αὖθις, ἢν χαλᾳ πόδα. Μισεῖ γὰρ ὁ θεὸς τὰς ἄγαν προθυμίας, μισοῦσι δ' ἀστοί : δεῖ δέ μ', οὐχ ἄλλως λέγω, σώζειν σε σοφία, μή βία τῶν κρεισσόνων. 710 Άλχη δέ σ' οὐχ ἄν, ή σὺ δοξάζεις ἴσως, σώσαιμ' ἄν · οὐ γὰρ βάδιον λόγχη μιᾶ στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν ἄ σοι πάρα. Ού γάρ ποτ' Άργους γαΐαν είς τὸ μαλθακὸν προσηγόμεσθ' ἄν · νῦν δ' ἀναγκαίως ἔχει 715 δούλοισιν είναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης. ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>3</sup>Ω πλήν γυναικός οΰνεκα στρατηλατεῖν τἄλλ' οὐδὲν, ὧ κάκιστε τιμωρεῖν φίλοις φεύγεις ἀποστραφείς με, τὰ δ' Άγαμέμνονος 720 φροῦδ'; Άγιλος ἦσθ' ἄρ', ὧ πάτερ, πράσσων κακῶς.

NC. 705. On lisait πείσαι τῷ λίαν χρῆσθαι καλῶς, « persuader de modérer leur impétuosité ». Mais, outre qu'il est difficile de trouver ce sens dans ces mots, les vers suivants montrent clairement que Ménélas est le sujet de χρῆσθαι. Voilà pourquoi j'ai substitué πείθων à πείσαι. — 714. Aristophane de Byzance rejetait avec raison la leçon trop savante : Άργου γαίαν. — 715. Nous avons écrit προσηγόμεσθ' ἄν' νῦν pour προσηγόμεσθα' νῦν. On a voulu introduire d'autres changements dans ce vers et dans le vers précédent, faute de comprendre ou d'admettre l'hellénisme εἰς τὸ μαλθακόν.

705. Τῷ λίαν χρησθαι καλῶς. Ménélas dit qu'en usant de la persuasion (πείθων) il essayera de « traiter avec sagesse la passion excessive » des adversaires d'Orreste.

706. Ναῦς ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδί, un navire dont la voile est violemment tendue au moyen du cordage appelé πούς. Dans le grec l'idée de « voile » est assez indiquée par ποδί. Aussi notre traduction française est-elle trop complète: la mention du cordage y est superflue. On compare Sophocle, Ant. 745: Αῦτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατὴς πόδα Τείνας ὑπείκει μηδὲν, ὑπτίοις κάτω Στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτίλλεται.

712. Λόγχη μια. Voyez vers 688. 714-715. Οὺ γάρ ποτ(ε).... προσηγό-

μεσθ' αν. Car (s'il en était autrement, c.à-d. si j'avais avec moi une troupe nombreuse) jamais je n'essayerais de gagner la cité d'Argos par la douceur. - L'idée de « autrement », άλλως, est souvent sousentendue. Cf. Iph. Aul. 1256; Iph. Taur. 740. — Είς τὸ μαλθακόν équivaut à μαλθακῶς. [Musgrave.] C'est une locution adverbiale, dont l'opposé πρός τὸ καρτερόν se lit dans le Promèthée d'Eschyle, Υ. 212: 'Ως οὐ κατ' ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ χαρτερόν χρείη.... χρατεῖν. C'est ainsi qu'on dit ές τὸ ἀχριδὲς εἰπεῖν (Thucydide VI, 82), ές τὸν πωλιχὸν τρόπον (Lucien, Zeux. 4), έ; τὸ βαρβαρικὸν ήχθετο (Lucien, Dial. des morts, XXVII, 3), et en latin, in majorem modum.

721. Φροῦδα, évanouis, oubliés. —

Οίμοι προδέδομαι, χούχετ' εἰσὶν ἐλπίδες, ὅπη τραπόμενος θάνατον Αργείων φύγω · οὖτος γὰρ ἢν μοι χαταφυγὴ σωτηρίας. ἀλλὶ εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν, Πυλάδην, δρόμω στείχοντα Φωχέων ἄπο, ἡδεῖαν ὄψιν · πιστὸς ἐν χαχοῖς ἀνὴρ χρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν.

725

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Θᾶσσον ή μ' ἐχρῆν προβαίνων ἰχόμην δι' ἄστεος, ξύλλογον πόλεως ἀχούσας, τὸν δ' ιδὼν αὐτὸς σαφῶς, 730 ἐπὶ σὲ σύγγονόν τε τὴν σὴν, ὡς χτενοῦντας αὐτίχα. Τί τάδε; πῶς ἔχεις, τί πράσσεις; φίλταθ' ἡλίχων ἐμοὶ χαὶ φίλων χαὶ συγγενείας πάντα γὰρ τάδ' εἶ σύ μοι..

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οἰχόμεσθ', ώς ἐν βραχεῖ σοι τάμὰ δηλώσω κακά.
ΠΥΛΑΔΗΣ.

Συγκατασκάπτοις ᾶν ήμᾶς κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. 735

NC. 723. Variante: ὅποι. — 724. Un manuscrit porte σωτήριος. — 729. Marcianus: με χρῆν et πρὸ ἄστεος, d'où l'on a tiré πρὸς ἄστεως. — 730. Heimsæth, p. 408, τροροςε σύλλογον πόλεως ἀθροισθέντ', ου καταστάντ', εἰσιδών. Peut-être: ἀκούσας τ' εἰσιδών τ'. — Maximus Planudes, t. V, p. 525, éd. Walz, cite ὡς θανοῦντας αὐτίκα.

"Αφιλος.... πράσσων κακώς, ὁ mon père, tu n'as donc pas d'amis dans le malheur. Il est vrai qu'Agamemnon est mort, mais il ne s'en agit pas moins de ses intérêts. Sa race s'éteindrait avec la mort de son fils, et c'est là le plus grand malheur qui puisse le frapper dans son tombezu. Voy. v. 662 sqq. — Quant à l'idiotisme ησθ' ἄρ(α) « tu es donc », voy. la note sur Iph. Aul. 404 : Οίμοι, φίλους ἄρ' οὐχὶ κεκτήμην τάλας, et passim.

724. Καταφυγή σωτηρίας, un asile où l'on cherche le salut. Au vers 448 καταφυγάς κακῶν voulait dire : un asile pour se mettre à l'abri du malheur.

728. Κρείσσων γαλήνης.... Dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 900, Clytemnestre dit en revoyant son époux : Λέγοιμ'
αν άνδρα τόνδε.... Γαΐαν φανείσαν ναυτίλοις παρ' έλπίδα, Κάλλιστον ήμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος.

729. Scholiaste: Άρμοδίως ἐνταῦθα τῷ τροχαῖχῷ ἐχρήσατο μέτρω πρὸς σπουδὴν τοῦ ὑποχριτοῦ. Quant à l'emploi des tétramètres trochaïques, voy. la note sur Iph. Aul. v. 317. — Θᾶσσον ἢ μ' ἐχρῆν. Il semblait contraire à la dignité d'un homme libre de marcher trop vite.

730. Tòv ò' lòw. A prendre le texte tel qu'il est, Pylade mentionnerait deux assemblées du peuple : l'une dont il a entendu parler, l'autre qu'il a vue par luimême. La leçon est altérée. Voy. NC.

731. Κτενοῦντας. Le nom collectif ξύλλογος, v. 730, renferme l'idée d'un pluriel. Cf. Iph. Taur. 327 avec la note.

735. Συγκατασκάπτοις αν ήμας, sousent. εἰ φχου, ta perte serait aussi ma ruine. — Κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. Ce proverbe est mentionné, sans doute d'après Ménandre, dans les Adelphes de Térence, V, 111, 18: « Nam vetus verbum hoc qui-

# Ι ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μενέλεως χάχιστος εἴς με χαὶ χασιγνήτην ἐμήν. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Εἰκότως, κακῆς γυναικὸς ἄνδρα γίγνεσθαι κακόν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ωσπερ οὐχ ἐλθών ἔμοιγε ταὐτὸν ἀπέδωχεν μολών. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ή γάρ ἐστιν ὡς ἀληθῶς τήνδ' ἀφιγμένος χθόνα; ΘΡΕΣΤΗΣ.

Χρόνιος άλλ' δμως τάχιστα κακός έφωράθη φίλοις. 740

Καὶ δάμαρτα τὴν χαχίστην ναυστολῶν ἐλήλυθεν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἐχεῖνος, ἀλλ' ἐχείνη χεῖνον ἐνθάδ' ἤγαγεν. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ποῦ 'στιν ἡ πλείστους 'Αχαιῶν ὤλεσεν γυνή μία; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έν δόμοις ἐμοῖσιν, εἰ δὴ τούσδ' ἐμοὺς καλεῖν χρεών. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Σὺ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ κασιγνήτῳ πατρός; 745 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μή μ' ίδεῖν θανόνθ' ὑπ' ἀστῶν καὶ κασιγνήτην ἐμήν.
ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πρός θεῶν, τί πρός τάδ' εἶπε; τόδε γὰρ εἰδέναι θέλω. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὐλαβεῖθ', δ τοῖς φίλοισι δρῶσιν οί κακοὶ φίλοι.

NC. 737. Heimsæth, p. 96: εἰκότως ἔχει, γυναικὸς κἄνδρα γίγνεσθαι κακόν. Quant à l'ellipse, il compare v. 559 sq. et Soph. Él. 1026. — 747. Variante mal autorisée: τοῦτό γ' εἰδέναι.

« demst, Communia esse amicorum inter se « omnia. » [Porson.]

737. Εἰχότως, sous-ent. ἔχει. Cette ellipse est inusitée. Voy. NC.

738. Il faut rapporter ἔμοιγε à ὥσπερ οὐπ ἐλθών (« comme non venu du moins par rapport à moi ») et suppléer έμοί après ἀπέδωκεν. Quant à ce dernier verbe, cp. ἀπόδος, v. 643.

746. Ίδεῖν θανόν (τα) équivaut à περιῖδεῖν ου παριδεῖν θανόντα, être spectateur indissérent de la mort, laisser mourir.

Σχῆψιν εἰς ποίαν προβαίνων; τοῦτο πάντ' ἔχω μαθών. ΟΡΕΣΤΗΣ,

Οὖτος ἦλθ' ὁ τὰς ἀρίστας θυγατέρας σπείρας πατήρ. 750

Τυνδάρεων λέγεις; ἴσως σο εθυγατέρος θυμούμενος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αἰσθάνει. Τὸ τοῦδε χῆδος μᾶλλον είλετ' ἢ πατρός.
ΠΥΛΛΔΗΣ.

Κούχ ετόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάζυσθαι παρών; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐ γὰρ αἰχμητὴς πέφυχεν, ἐν γυναιξὶ δ' ἄλχιμος.
ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έν κακοῖς ἄρ' εἶ μεγίστοις, καί σ' ἀναγκαῖον θανεῖν; 755 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ψῆφον ἀμφ' ἡμῶν πολίτας ἐπὶ φόνῳ θέσθαι χρεών.
ΠΥΛΑΔΗΣ.

"Η χρινεῖ τί χρῆμα; λέξον·διὰ φόβου γὰρ ἔρχομαι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Η θανεῖν ἢ ζῆν· ὁ μῦθος οὐ μαχρὸς μαχρῶν πέρι. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Φεῦγέ νυν λιπών μέλαθρα σύν κασιγνήτη σέθεν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ δρᾶς; φυλασσόμεσθα φρουρίοισι πανταχῆ.

760

NC. 750. Variante: σπείρων. — 755. Marcianus: γάρ. Nous avons mis un point d'interrogation à la fin de ce vers, d'après Prévost et Klotz. — 758. Brunck a supprimé la particule δ' après μῦθος.

749. Construisez: μαθών τοῦτο, ἔχω πάντα. Le rapprochement de τοῦτο et de πάντ(α) fait ressortir l'antithèse.

750. Τὰς ἀρίστας. Schol. : κατ' εἰρώ-

752. Τοῦδε désignant Tyndare, il est évident que le sujet de είλετ(ο) est Ménélas. [Klotz.]

756. Έπὶ φόνω, pour homicide.

757. Pylade demande ce que lui-même

sait parsaitement (cf. 734); c'est que le poëte se désie de l'intelligence ou de l'attention de son public. Voy. la note surle s vers 124127 d'Iphigénie à Aulis.

758. Ο μῦθος se rapporte à ἢ θανεῖν ἢ ζῆν. Oreste dit ! « voilà peu de mots qui en disent beaucoup ». Ne traduisez pas : « Un mot suffit pour décider des plus grands intérêts » On ne parlait point en déposant son vote.

Είδον άστεως άγυιας τεύχεσιν πεφραγμένας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

ωσπερεί πόλις πρός έχθρων σωμα πυργηρούμεθα. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Κάμε νυν εροῦ τί πάσχω καὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πρός τίνος; Τοῦτ' ἄν προσείη τοῖς ἐμοῖς κακοῖς κακόν. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Στρόφιος ήλασέν μ' ἀπ' οίχων φυγάδα θυμωθείς πατήρ. 765 ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ιδιον ἢ χοινὸν πολίταις ἐπιφέρων ἔγχλημά τι ; ΠΥΛΑΔΗΣ.

Οτι συνηράμην φόνον σοι μητρός, ανόσιον λέγων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

🗘 τάλας, ἔοιχε χαὶ σὲ τἀμὰ λυπήσειν χαχά.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχὶ Μενέλεω τρόποισι χρώμεθ' οἰστέον τάδε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐ φοβεῖ μή σ' Άργος ώσπερ κἄμ' ἀποκτεῖναι θέλη; 770 ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ού προσήχομεν χολάζειν τοῖσδε, Φωχέων δὲ γᾶ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δεινόν οί πολλοί, κακούργους δταν έχωσι προστάτας.

C. 774. Vaticanus: προσήχον μέν. Nauck propose: προσήχον έμέ.

fait allusion au vers 734.

766. Κοινόν πολίταις équivaut à δημόσιον. Oreste demande si Strophius a un grief particulier contre Pylade, ou s'il l'accuse d'un crime qui intéresse toute la cité. La réponse de Pylade montrera qu'il s'agit d'une causa publica.

767. Άνόσιον λέγων, sous-entend. έμέ, me disant impie et souillé par cette participation à un parricide. Comme une telle souillure passait pour contagieuse, l'exil s'ensuivait naturellement.

763. Καὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι. Pylade 771. Οὐ προσήχομεν χολάζειν τοῖσδε équivant à οὐ προσήκει τοῖσδε κολάζειν ήμᾶς. La construction personnelle du verbe προσήχειν n'est guère usitée, mais elle est conforme au génie de la langue grecque. Cp. Eschyle, Agam. 1079: 'Η δ' αὐτε δυσφημούσα τον θεόν καλεί Οὐδέν προσήκοντ' έν γόοις παραστατείν. Il est vrai qu'on a proposé de corriger ce dernier passage.

> 772. Scholiaste: Ίσως αίνίττεται πρός τὰς καθ' αύτὸν δημαγωγίας, μήποτε δὲ είς Κλεοφώντα πρό έτων γάρ δύο της διδασκαλίας του. 'Ορέστου αυτός (lisez:

Άλλ' ὅταν χρηστοὺς λάβωσι, χρηστὰ βουλεύουσ' ἀεί. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είεν. Είς χοινόν λέγειν χρή.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τίνος ἀναγχαίου πέρι;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ λέγοιμ' ἀστοῖσιν ἐλθών

ΙΙΥΛΑΔΗΣ.

ώς ἔδρασας ἔνδικα; 775

ΟΡΕΣΤΗΣ.

πατρί τιμωρών έμαυτοῦ;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μή λάδωσί σ' ἄσμενοι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' ὑποπτήζας σιωπῆ κατθάνω;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Δειλόν τόδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς ἄν οὖν δρώην;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έχεις τιν', ην μένης, σωτηρίον:

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐκ ἔχω.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μολόντι δ' έλπίς έστι σωθήναι κακών;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ τύχοι, γένοιτ' ἄν.

NC. 775. Variante (glose): ὡς ἔπραξας. — 776. Kirchhoff: τιμωρών γ'. — 777. Variante: δεινὸν τόδε. — 779. Variante: μολόντα.

οὖτός) ἐστιν ὁ χωλύσας σπονδὰς γενέσθαι Άθηναίοις πρὸς Λακεδαιμονίους, ὡς Φιλόχορος ἰστορεῖ. Voy, la note sur le vers 903.

774. El; xouvou léveuv, délibérer en commun. — Cette délibération commune est

aussi marquée par la versification. A partir d'ici chaque tétramètre est partagé entre deux interlocuteurs.

776. Mη λάβωσί σ' ἄσμενοι, (il est craindre) qu'ils ne s'emparent volontiers de toi.

Ούχοῦν τοῦτο χρεῖσσον ἢ μένειν. **780** ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλὰ δῆτ' ἔλθω;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Θανών γοῦν ὧδε κάλλιον θανεῖ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εύ λέγεις · φεύγω το δειλον τῆδε.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μᾶλλον ἢ μένων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καί τις ἄν γέ μ' οἰχτίσειε

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μέγα γὰρ ηύγένειά σου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

θάνατον ἀσχάλλων πατρῷον.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πάντα ταῦτ' ἐν ὄμμασινί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ τὸ πρᾶγος ἔνδικόν μοι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

 $<\Sigma$ ύ> τὸ δοχεῖν εύχου μόνον. 785

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ιτέον, ώς ἄνανδρον ἀκλεῶς κατθανεῖν.

NC. 781. Plusieurs éditeurs mettent un simple point après ξλθω. Cependant, à la première personne du singulier, le subjonctif ne prend guère le sens d'un impératif. Au vers 559 des Héraclides, θάνω est amené par μή τρέσης. — 783. Hermann : καί τις άν μ' ἐποιχτίσειε. — 785. Ce vers, que nous avons inséré ici, se lit dans les manuscrits après le vers 781. Morell et d'autres le plaçaient après 782. Nauck le met entre crochets. - Vulgate: τὸ πρᾶγμά γ' Ενδικόν μοι. Mais les meilleurs manuscrits portant: τὸ πρᾶγμ' ἔνδικόν μοι, j'ai pensé que la leçon primitive était πρᾶγος. — Variante : τῶ δοχεῖν. Barnes : τὸ δὲ δοχεῖν. Kirchhoff nous a suggéré le supplément σύ. -786. Marcianus: ἀχλεῶς τὸ χατθαγεῖν.

785. Σὺ τὸ δοκεῖν εύχου μόνον. Oreste ayant assuré que son action est juste, Pylade répond: « Pourvu qu'elle semble telle : c'est là le seul vœu que tu aies à former, » En effet le cas d'Oreste était douteux, et, en général, devant les assemblées populaires, ce n'est pas la bonté d'une cause, mais l'opinion des hommes qui décidait du résultat. Aristote, Rhétor. I, 4, dit que la rhétorique a pour objet το δμοιον τῷ ἀληθεῖ, ou bien τὰ ἐνδοξα. Les professeurs d'éloquence du temps d'Euripide le savaient très-bien.

Αἰνῶ τάδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή λέγωμεν οὖν ἀδελφἢ ταῦτ' ἐμἢ;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μή, πρός θεῶν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δάχρυα γοῦν γένοιτ' ἄν.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχοῦν οὖτος οἰωνός μέγας.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δηλαδή σιγᾶν ἄμεινον.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τῷ χρόνω δὲ χερδανεῖς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κεῖνό μοι μόνον πρόσαντες,

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τί τόδε χαινόν αὖ λέγεις; 790

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μή θεαί μ' οἴστρω κατάσχωσ'.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Άλλα χηδεύσω σ' έγώ.

OPESTHE

Δυσχερές ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχ έμοιγε σοῦ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὐλαβοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τόδ' οὖν ἴτω.

NC. 789. Vaticanus : τῷ χρόνφ γε. Heimsæth, p. 284 : καὶ χρόνφ γε.

789. Τῷ χρόνῳ δὰ κερδανεῖς, et tu gagneras aussi par rapport au temps, tu gagneras aussi du temps. Cf. vers 799.

793. Τόδ' οὖν Ἰτω, eh bien, courons cette chance! qu'il en advienne ce qui pourra!

Cf. Méd. 798. Iτω τί μοι ζην κέρδος; ib. 849: Iτω περισσοί πάντες ούν μέσω λόγοι. — Ceux qui expliquent: « hoc valeat, laisse cela » méconnaissent le sens de l'hellénisme ίτω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἄρ' ὀχνήσεις;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Οχνος γὰρ τοῖς φίλοις χαχὸν μέγα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έρπε νυν οἴαξ ποδός μοι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Φίλα γ' ἔχων κηδεύματα. 795

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καί με πρός τύμβον πόρευσον πατρός.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

'Ως τί δή τόδε;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ως γιν ίχετεύσω με σῶσαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τό γε δίχαιον ὧδ' ἔχει.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μητέρος δὲ μηδ' ἴδοιμι μνῆμα.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πολεμία γάρ ήν.

Άλλ' ἔπειγ', ώς μή σε πρόσθε ψῆφος Άργείων ἕλη, περιδαλών πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ νωχελῆ νόσω, 80 ώς ἐγὼ δι' ἄστεός σε σμιχρὰ φροντίζων ἔχλου οὐδὲν αἰσχυνθεὶς ὀχήσω. Ποῦ γὰρ ῶν δείξω φίλος, εἴ σε μὴ 'ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρχέσω;

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τοῦτ' ἐχεῖνο, χτᾶσθ' ἑταίρους, μή τὸ συγγενὲς μόνον.

NC. 798. Les deux meilleurs manuscrits portent μητρός.

794. Όχνος... μέγα. La même pensée est rendue en d'autres termes dans le vers 718.

798. Μηδ' ίδοιμι, « ne conspiciam qui-« dem, nedum supplicem ibi. » [Klotz.]

801. Ως veut dire ici « car, » et non « asin que. »

802. Construisez : ποῦ γὰρ δείξω φίλος ὤν; cf. Iphigénie à Aulis, 406 : Δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐχ τοὐτοῦ γεγώς; et la note sur le vers 548 de Médée.

803. Et σε... ἐπαρχέσω. La construction du verbe ἐπαρχεῖν avec l'accusatif de la personne assistée ne se retrouve peutêtre pas ailleurs.

804. Τοῦτ' ἐκεῖνο, hoc illud, je vois ici la vérité d'un mot souvent répété « ayez des amis, et non des parents seulement. » Voyez la note sur τόδ' ἐκεῖνο, Méd. 98.

805

ώς ανήρ, δστις τρόποισι συνταχή, θυραῖος ὢν μυρίων χρείσσων όμαίμων ανδρί χεχτήσθαι φίλος.

# χορος.

Ο μέγας δλδος ἄ τ' ἀρετὰ [Strophe.]
μέγα φρονοῦσ' ἄν Ἑλλάδα καὶ
παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς
πάλιν ἀνῆλθ' ἐξ εὐτυχίας ᾿Ατρείδαις 810
πάλαι παλαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων,
ὁπότε χρυσείας ἔρις ἀρνὸς
ἤλυθε Τανταλίδαις,
οἰκτρότατα θοινάματα καὶ
σφάγια γενναίων τεκέων · 815
ὅθεν δώματος οὐ προλείπει φόνω φόνος ἐξαμείβων δισσοῖσιν ᾿Ατρείδαις.

# Τὸ χαλὸν οὐ χαλὸν, τοχέων

[Antistrophe.]

NC. 812. Χρυσείας, rectification de Porson pour χρυσέας. — 813. Ce vers ne s'accorde pas avec le vers correspondant de l'antistrophe. Il saut peut-être écrire ici ἐχώρησε Τανταλίδαις, et an vers 825 : δλέθρου γὰρ ἀμφὶ φόδω. — 816-817. On lisait : δθεν φόνω φόνος ἐξαμεί-δων δι' αξματος οὐ προλεί-πει. En substituant δώματος à la cheville δι' αξματος, j'ai introduit dans cette phrase une idée essentielle, indiquée par la scholie : σφαγαὶ οὐ διαλείπουσιν τὸν τῶν ᾿Ατρειδῶν οἶχον. Ce changement entraîna la transposition qu'on voit dans notre texte, et grâce à laquelle ἐξαμείδων τέροης à ἔξανάψη, vers 829. Nauck avait proposé : ἔνθεν δ' αξματόεις ἀμείδων φόνω φόνος.

805-806. Ces vers contiennent en quelque sorte la morale de cette scène et de la précédente. Le poëte explique lui-même pourquoi il a montré le dévouement de Pylade immédiatement après l'égoïsme de Ménélas. Il n'a garde de rappeler ici les liens de parenté qui unissaient Pylade à Oreste, et qui sont incidemment mentionnés au vers 1233.

807-811. 'Ο μέγας ὅλδος.... ἀπὸ συμφορᾶς δόμων, la haute fortune et la gloire
qui faisaient dans la Grèce et devant Troie
l'orgueil des fils d'Atrée, ont été détournées
de leur cours prospère et refoulées en arrière, sous l'influence de l'antique malheur
de la maison. — Μέγα φρονοῦσ(α) équivaut à ἢ μέγα ἐφρόνει. Le participe pré-

sent répond à un imparfait : voy. la note sur le vers 485. — Πάλιν ἀνῆλθ' ἐξ εὐτυ- χίας, sous-entend. : εἰς δυστυχίαν. Scholiaste : εἰς τοὑπίσω πάλιν ἀνέδραμεν, εἰς δυστυχίαν ἐξ εὐτυχίας μεταδληθεῖσα. — Πάλαι παλαίας est une espèce de superlatif.

812. Χρυσείας ἔρις ἀρνός, la lutte qui avait pour objet l'agneau d'or. Quant à la fable, voy. 995 sqq. et Él. 699 sqq.

814-815. Οἰχτρότατα.... τεκέων. L'horrible repas de Thyeste est poétiquement identifié avec la lutte, ἔρις, dont il était la conséquence.

817. Φόνω φόνος ἔξαμείδων, le menrire alternant avec le meurtre.

819. Tò xalòv où xalòv, c'est une piété impie. Venger son père par un par-

πυριγενεῖ τεμεῖν παλάμα

χρόα· μελάνδετον δὲ φόνω

ξίφος ἐς αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι,

τόδ' αὖ κακούργων ἀσέβεια μαινόλις

κακοφρόνων τ' ἀνδρῶν παράνοια.

Θανάτου γὰρ ἀμφὶ φόβω

Τυνδαρὶς ἰάχησε τάλαι
να· Τέκνον, οὐ τολμᾶς ὅσια

κτείνων ματέρα· μὴ πατρώ
αν τιμῶν χάριν ἐξανά
ψη δύσκλειαν ἐσαεί.

Τίς νόσος ἢ τίνα δάκρυα καὶ

**830** 

825

820

(Épode.)

NC. 820. Porson a rectifié la leçon τέμνειν. — 821-822. Manuscrits: μελάνδετον (variante-conjecture: μελάνδευτον) δὲ φόνφ ξίφος εἰς (ou ἐς) αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι τὸ δ' αῦ κακουργεῖν (variante: κακοῦργον, indiquée dans le Vaticanus) ἀσέδεια μεγάλη (Marcianus: μεγάληι, avec l'observation γρ. ποικίλη). Hermann et Porson ont vu que μεγάλη était une altération de μαινόλις (μενόλις). Malgré cette excellente correction les vers 823 sqq. n'offraient qu'un verbiage plat.et insignifiant. La particule αῦ m'a mis sur la voie de la vraie ponctuation de ce passage, ainsi que des rectifications τόδ' et κακούργων. — 825. Voy. 813, NC. — Triclinius: θανάτου δ' ἀμφί. — 826. Ἰάχησε. Cf. Iph. Aul. 1039, NC. — 828. Manuscrits: κτείνων σὰν ματέρα. Nauck a compris qu'il fallait retrancher σάν, glose que Triclinius voulait remplacer par γε, Hermann, par δέ.

ricide, c'est accomplir son devoir en commettant un crime affreux.

820. Πυριγενεῖ παλάμα. Scholiaste: ἀπηνεῖ χειρὶ, ὡς ἀν ἐκ πυρὸς γεγενημένη τοῦ τῶρ ξίφει, ἐπεὶ ὑπὸ πυρὸς παλαμᾶται. De ces deux explications: « avec une main dure comme le fer, » et « avec l'arme enfant du feu, » la seconde semble plus conforme à la phraséologie des tragiques (cf. la note sur Hipp. 4223: Στόμια πυριγενῆ), et le mot ξίφος, 822, est en quelque sorte un commentaire donné par le poëte lui-même.

821-824. Μελάνδετον δε... παράνοια. Après avoir dit que la légitimité de la vengeance ne saurait empêcher que le parricide soit une chose horrible, le poëte ajoute: α Montrer le fer sanglant à la face du ciel, et prendre le soleil à témoin d'un crime, c'est ajouter à l'impiété forcenée d'un criminel, la démence d'un esprit dérangé. » Or c'est là ce que fait Oreste dans

les Choéphores d'Eschyle, v. 973 sqq., et dans l'Électre d'Euripide, v. 4477 sqq. Ici, comme ailleurs, notre poëte proteste énergiquement contre les données de la vieille tradition.

821. Scholiaste: Μελάνδετον δὲ λέγει φόνφ τὸ μελανθὲν καὶ βαφὲν ὑπὸ τοῦ
αἵματος. Le commentateur grec rappelle la
locution homérique κελαινεφὲς αἴμα, afin
de prouver qu'il ne taut pas regarder de
trop près au second élement de ces composés. Du reste on lit dans les Phéniciennes, v. 1091, μελάνδετον ξίφος, et dans
l'Iliade, XV, 743, φάσγανον μελάνδετον.

823-824. Les adjectifs κακούργων et κακοφρόνων font antithèse. Le premier se rapporte à l'action eriminelle du parricide, le second indique qu'il faut avoir l'esprit dérangé pour étaler à la face du jour l'arme rougie du sang d'une mère.

829. Πατρώαν τιμών χάριν équivant à χαριζόμενος τῷ πατρί. [Scholiaste.]

τίς ἔλεος μείζων κατὰ γᾶν
ἢ ματροκτόνον αἴμα χειρὶ θέσθαι;
οἶον ἔργον τελέσας
βεβάκχευται μανίαις, 835
Εὐμενίσιν θήραμα φόνω,
δρομάσι δινεύων βλεφάροις,
᾿Αγαμεμνόνιος παῖς.
જΩ μέλεος, ματρὸς ὅτε
χρυσεοπηνήτων φαρέων 840
μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδών
σφάγιον ἔθετο ματέρα, πατρώων παθέων ἀμοιβάν.

#### нлектра.

Γυναῖχες, ἢ που τῶνδ' ἀφώρμηται δόμων τλήμων 'Ορέστης θεομανεῖ λύσση δαμείς;

845

# ΧΟΡΟΣ.

"Ηχιστα · πρός δ' Άργεῖον οἴχεται λεών, ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προχείμενον πέρι δώσων, ἐν ῷ ζῆν ἢ θανεῖν ὑμᾶς χρεών.

#### нлектра.

Οίμοι · τί χρημ' έδρασε; τίς δ' ἔπεισέ νιν;

NC. 833. Marcianus: χερί. — 834. Les meilleurs manuscrits portent: οίον οίον ἔργον. — 836. Hermann: ἐκδεδάκχευται. — 836. Hartung: φόνου. Faut-il écrire: θήραμα, φόδω? — 838. Variantes: ἀγαμεμνόνειος et ἀγαμέμνονος. — 840-841. Dans quelques éditions ces deux vers se trouvent transposés par suite d'une erreur commise dans celle de Matthiæ. — 842-843. Variante mal autorisée: πατρώων πενθέων. — Peut-être: σφάγιον ἔθετο τὰν τεκοῦσαν πατρίων παθέων ἀμοιδάν. — 848. Heimsæth propose δραμεῖν pour δώσων. Kirchhoff voudrait retrancher ce vers, en écrivant plus haut προκείμενόν τ' ἔπι. L'auteur du Χριστὸς πάσχων se sert deux fois (v. 446 et v. 441) du vers 847, en le faisant suivre soit de δραμούμενος, soit de τρέχοντος.

835. Βεδάκχευται μανίαις. Cf. v. 338 et v. 582.

836. Εὐμενίσιν θήραμα φόνω pent se tourner par: Εὐμενίδων ἄγρευμα διὰ φόνον γενόμενος. [Scholiaste.] Cependant cette construction est très-dure.

838. Δρομάσι βλεφάροις. Voyez la note sur μανιάσιν λυσσήμασιν, v. 270.

842. Άμοιδάν est une apposition qui porte sur la phrase σφάγιον έθετο μητέρα. Cf. vers 703, vers 1105, et passim.

848. Δώσων. La locution ἀγῶνα δώσων est inusitée et suspecte. Porson cherche à la justifier par l'analogie de δίκην δοῦναι. Schæfer et Hermann l'expliquent : « co- « piam facturus judicii. »

#### ΧΟΡΟΣ.

Πυλάδης· ἔοιχε δ' οὐ μαχρὰν ὅδ' ἄγγελος λέξειν τὰ χεῖθεν σοῦ χασιγνήτου πέρι.

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>3</sup>Ω τλημον, ὧ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου 'Αγαμέμνονος παῖ, πότνι' 'Ηλέχτρα, λόγους ἄχουσον οὕς σοι δυστυχεῖς ήχω φέρων.

# НАЕКТРА.

Αἰαῖ, διοιχόμεσθα · δῆλος εἶ λόγω.
[Καχῶν γὰρ ἥχεις, ὡς ἔοιχεν, ἄγγελος.]
ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ψήφω Πελασγῶν σὸν κασίγνητον θανεῖν καὶ σ', ὧ τάλαιν', ἔδοξε τῆδ' ἐν ἡμέρα.

# НАЕКТРА.

Οίμοι προσήλθεν έλπίς, ήν φοδουμένη πάλαι τὸ μέλλον έξετηχόμην γόοις. Ατὰρ τίς άγὼν, τίνες ἐν Άργείοις λόγοι καθείλον ήμᾶς κάπεχύρωσαν θανείν; Λέγ', ὧ γεραιὲ, πότερα λευσίμῳ χερὶ ἢ διὰ σιδήρου πνεῦμ' ἀπορρῆξαί με δεῖ. χοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς χεχτημένην.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ἐτύγχανον μὲν ἀγρόθεν πυλῶν ἔσω βαίνων, πυθέσθαι δεόμενος τά τ' ἀμφὶ σοῦ τά τ' ἀμφὶ 'Ορέστου' σῷ γὰρ εὔνοιαν πατρὶ ἀεί ποτ' εἶχον, καί μ' ἔφερδε σὸς δόμος πένητα μὲν, χρῆσθαι δὲ γενναῖον φίλοις.

NC. 856. Brunck et d'autres critiques ont jugé avec raison que ce vers est une glose marginale, tirée d'une autre tragédie d'Euripide. — Vaticanus: ως ἔοικας. — 861. Porson a rectifié la leçon ἀγων.

850. Οὐ μαχράν équivant à οὐχ ἐς μαχράν, bientôt.

855. Δηλος εξ λόγω ne dissère pas, pour le sens, de δηλοῖς λόγω.

859-860. Προσηλθεν.... γόοις, « evenit « res a me exspectata (ἐλπὶς), quam du« dum metuens futura deflevi. » [Hermann.] — La locution complexe ἐξετηχόμην γόοις gouverne l'accusatif τὸ μέλλον d'après l'analogie du verbe γοᾶσθαι.
Voyez la note sur le vers 1468 d'Iphigénie
à Aulis.

855

850

860

865

870

Όρῶ δ' ὄχλον στείχοντα καὶ θάσσοντ' ἄκραν, ού φασι πρώτον Δαναόν Αίγύπτω δίκας διδόντ' άθροῖσαι λαόν είς χοινάς έδρας. Άστῶν δὲ δή τιν' ήρόμην ἄθροισμ' ίδών. Τί χαινὸν Άργει; μῶν τι πολεμίων πάρα 875 άγγελμ' άνεπτέρωκε Δαναϊδών πόλιν; Ο δ' εἶπ'· 'Ορέστην χεῖνον οὐχ δρᾶς πέλας στείχοντ', άγῶνα θανάσιμον δραμούμενον; Όρῶ δ' ἄελπτον φάσμ', ὃ μήποτ' ὤφελον, Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγγονον στείχονθ' όμοῦ, 880 τὸν μὲν χατηφῆ χαὶ παρειμένον νόσω, τὸν δ' ώστ' ἀδελφὸν ἴσα φίλω λυπούμενον, νόσημα χηδεύοντα παιδαγωγία. Έπει δὲ πλήρης ἐγένετ' Αργείων ὄχλος, χῆρυξ ἀναστὰς εἶπε Τίς χρήζει λέγειν, 885 πότερον 'Ορέστην χατθανείν ή μή χρεών μητροχτονοῦντα; Κάπὶ τῷδ' ἀνίσταται Ταλθύδιος, δς σῷ πατρὶ συνεπόρθει Φρύγας. \*Ελεξε δ' ύπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὢν ἀεὶ διχόμυθα, πατέρα μέν σὸν ἐχπαγλούμενος, 890 σον δ' ούχ έπαινών σύγγονον, χαλούς χαχούς

NC. 876. Ancienne vulgate: ἀνεπτέρωσε. — La glose ὅχλον (cf. v. 874) est indiquée comme variante de πόλιν dans le Marcianus. — 879. Vaticanus: ἀέλπτον θαῦμ'. — 882. Marcianus: φίλον. Klotz adopte cette erreur de copiste, désavouée par le scholiaste. — 894. Manuscrits: καλοῖς κακούς. Valckenaer: καλῶς κακούς. Hartung et Nauck: καλοὺς κακούς.

872-873. Οῦ φασι. ε. ἔδρας. On connaît la fable des Danaïdes. Ce qu'Euripide en dit ici, ne se trouvait pas dans les Danaïdes d'Eschyle et nous semble peu conforme à l'esprit de la vieille légende. Danaüs avait ordonné à ses filles de tuer leurs jeunes époux. Poursuivi par Ægyptus, le père des victimes, il consentit, selon notre poëte, à se faire juger (δοῦναι δίκας) par e peuple d'Argos, et il réunit les Argiens sur la colline qui servit depuis à leurs assemblées et où Oreste est jugé à son tour. Cette colline (ἄκρα, v. 871) portait, d'après les scholies, le nom de Πρών.

883. Παιδαγωγία, en le conduisant comme on conduit un enfant. Cf. Bacch. 193: Γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ' έγώ.

885. Τίς χρήζει λέγειν; Euripide ne s'écarte guère de la formule usitée dans l'assemblée du peuple d'Athènes, où le héraut demandait : Τίς ἀγορεύειν βούλεται; Cf. Démosthène, Couronne, 470.

890. Έχπαγλούμενος, professant une grande admiration pour..., s'exstasiant sur.... Cf. Hec. 1157.

891. Καλούς κακούς λόγους. Cette alliance de mots rend bien la duplicité du

λόγους έλίσσων, ότι χαθισταίη νόμους είς τούς τεχόντας οὐ χαλούς · τὸ δ' ὄμμ' ἀεὶ φαιδρωπόν εδίδου τοῖσιν Αἰγίσθου φίλοις. Τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον : ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ 895 πηδῶσ' ἀεὶ χήρυχες ' όδε δ' αὐι οῖς φίλος, δς αν δύνηται πόλεος έν τ' άρχαῖσιν ή. Έπὶ τῷδε δ' ἠγόρευε Διομήδης ἄναξ. Ούτος χτανείν μέν ούτε σ' ούτε σύγγονον εία, φυγή δε ζημιούντας εύσεβείν. 900 Έπερρόθησαν δ' οί μέν ώς καλῶς λέγοι, οί δ' οὐχ ἐπήνουν. Κάπὶ τῷδ' ἀνίσταται άνήρ τις άθυρόγλωσσος, ίσχύων θράσει, Άργεῖος οὐχ Άργεῖος, ήναγχασμένος, θορύδω τε πίσυνος χάμαθεῖ παρρησία, 905

NC. 899. Marcianus: οὐδὶ σύγγονον. — 901. La variante λαοὶ δ' ἐπερρόθησαν vient du vers 553 d'Hécube. — 904. La leçon ἡναγκασμένος jest suspecte.

discours de Talthybius. Cp. Iph. Aul. 378: Βούλομαί σ' είπεῖν κακῶς εὖ. Iph. Taur. 559: Ώς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσ-ἐπράξατο.

892. "Οτι καθισταίη νόμους, qu'il établissait un usage, un précédent.

895-897. Scholiaste: Καὶ ἐν ἄλλοις κατὰ τῶν ἀηρύκων λέγει ὅτι « ᾿Αεί ποτ' ἐπτὶ σπέρμα κηρύκων λάλον. » Dans les Troyennes, 425, les hérauts sont appelés ἐν ἀπέχθημα πάγκοινον βροτοῖς. Cf. Héracl. 292 sqq. Cette animosité constante du poëte contre les hérauts a dû être motivée par un fait contemporain.

897. Le génitif πόλεος dépend grammaticalement de ἀρχαῖς, mais la place qu'il occupe dans l'ordre des mots indique que l'idée de πόλις se rapporte aussi à δύνηται et qu'après ce verbe il faut sous-entendre ἐν πόλει.

900. Φυγή δὲ ζημιοῦντας εὐσεδεῖν, sous-entendu ἐκέλευε (comp. la note sur le vers 516), α mais il proposait de satisfaire au devoir religieux en infligeant la peine de l'exil aux enfants d'Agamemnon ». Cela n'implique pas que la peine de mort parût dans ce cas une chose impie à Diomède : le mot εὐσεδεῖν marque

seulement, qu'il serait contraire à la loi religieuse de laisser les meurtriers dans le pays.

903. Άθυρόγλωσσος, d'une langue sans frein. Sophocle, Philoctète, 488, appelle l'écho άθυρόστομος. Théognis, cité par Musgrave, dit, vers 424 : Πολλοῖς ἀνθρώπων γλώσση θύραι οὐχ ἐπίχεινται Ἄρμόδιαι.

904. Apyetos oux Apyetos, Argien de faux aloi. Ce trait précis indique qu'Euripide fait ici le portrait d'un démagogue de son temps. Or le scholiaste rappelle à propos que Cléophon, alors très-influent dans l'agora d'Athènes et partisan de la guerre à outrance (voy. la note sur le vers 772), passait pour un citoyen intrus, νόθος πολίτης, et pour Thrace d'origine. D'après Aristophane (cf. Grenouilles, v. 690) « une hirondelle thrace gazouillait sur ses lèvres barbares. » — 'Ηναγκασμέvos, intrus, entré de vive force dans la cité. Hermann cite Aristophane, Oiseaux, 32 : "Ων ούχ ἀστὸς εἰσδιάζεται. Il faut avouer toutefois, que le mot ηναγκασμένος, « forcé, » ne se prête pas facilement à cette explication, et que la leçon pourrait être gâtée.

πιθανὸς ἔτ' αὐτοὺς περιδαλεῖν κακῷ τινι.

Τοταν γὰρ ἡδύς τις λόγοις φρονῶν κακῶς
πείθη τὸ πλῆθος, τῆ πόλει κακὸν μέγα.

ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ' ἀεὶ,

κὰν μὴ παραυτίκ', αὖθίς εἰσι χρήσιμοι

πόλει. Θεᾶσθαι δ' ὧδε χρὴ τὸν προστάτην

ἰδόνθ' ὁμοῖον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται

τῷ τοὺς λόγους λέγοντι τῷ τ' ἰωμένῳ.

Τῷ τοὺς λόγους λέγοντι τῷ τ' ἰωμένῳ.

βάλλοντας ὑπὸ δ' ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους

βάλλοντας ὑπὸ δ' ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους

[τῷ σφὼ κατακτείνοντι τοιούτους λέγειν].

\*Αλλος δ' ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ' ἐναντία,

μορρῆ μὲν οὐκ εὐωπὸς, ἀνδρεῖος δ' ἀνὴρ,

NC. 906. Heimsæth, Kritische Studien, I, p. 218, propose ξκανός pour πιθαγός. Il attribue l'altération de la leçon au voisinage de πίσυνος — Valckenaer: ἔτ' ἀστούς. — 907. Τις, correction de Musgrave pour τοῖς. — 911-912. Heimsæth, I, p. 217: τὸν προττάτας || κρίνονθ'. — 913. Manuscrits: γίνεται. — Musgrave et Brunck ont corrigé la leçon λέγοντι καὶ τιμωμένω, qui n'offre point de sens, quoi qu'en disent certains interprètes. L'erreur des copistes vient sans doute de καὶ τῷ ἰωμένω, paraphrase de τῷ τ' ἰωμένω. — 914. 'Ο δ' est une correction de Heimsæth pour ὅς, relatif qui est à sa place au vers 923, mais qui semble inadmissible ici, après une digression de sept vers. — 916. J'ai mis entre crochets ce vers que je tiens pour interpolé. Voir la note explicative. — Variante vicieuse: κατακτείναντι.

906. Πιθανός.... κακῷ τινι, homme dont on peut croire qu'il jettera encore les Argiens dans quelque malheur. Nous croyons que πιθανός ne veut pas dire ici : « persuasif », mais que ce mot a le sens passif que nous venons d'indiquer.

914-913. Θεᾶσθαι.... τῷ τ' ἰωμένῳ. Le poëte dit qu'il faut contempler, juger (θεᾶσθαι), le chef du peuple (προστάτην: cf. vers 772) en se mettant à ce point de vue (δδ' ἰδόντι), c'est-à-dire: en envisageant non-seulement le présent, mais encore et surtout l'avenir. Car, ajoute-t-il, il en est de l'orateur comme du médecin: l'un et l'autre ne peuvent être jugés qu'après un certain temps; l'un et l'autre ne doivent pas flatter celui qui les consulte, mais le soumettre quelquefois à un traitement rigoureux afin d'amener un bien dans l'avenir. — Τῷ τ' ἰωμένφ équivaut à τῷ τ' ἰωμένφ. Si le poëte se sert ici d'une tour-

nure moins usitée, c'est que les mots τῷ τοὺς λόγους λέγοντι amenaient naturellement un autre participe.

915. Υπὸ δ' ἐτεινε équivaut à ὑπέδαλλε δέ. [Hésychius.] En disant que Tyndare avait suggéré le discours de cet orateur, le poëte laisse entendre que l'adversaire d'Oreste se servait des mêmes arguments que Tyndare a développés aux vers 494 sqq., et qu'il eût été fastidieux de répéter ici.

916. Ce vers est plus qu'inutile. « Tyndare suggérait de pareils discours à cet orateur qui vous condamnait à mort (ou bien: à quiconque vous condamnait à mort). » Quels discours? Le messager n'en a rapporté que la sentence de mort, qui en était la conclusion. Les mots τοιούτους λέγειν ne sauraient donc rien ajouter au sens de τῷ σφὼ κατακτείνοντι.

918. Μορφή μεν ούχ εὐωπός. Musgrave n'aurait pas dù, à cause de ces mots, rap-

δλιγάχις ἄστυ κάγορᾶς χραίνων χύχλον, αύτουργός, οίπερ καὶ μόνοι σώζουσι γῆν, 920 ξυνετός δε χωρείν όμόσε τοίς λόγοις θέλων, άχεραιος, άνεπίπληχτον ήσχηχώς βίον: δς εἶπ' 'Ορέστην παῖδα τὸν Άγαμέμνονος στεφανούν, δς ήθέλησε τιμωρείν πατρί, χαχήν γυναϊκα χάθεον χαταχτανών, 925 ή κείν' ἀφήρει, μήθ' δπλίζεσθαι χέρα μήτε στρατεύειν έχλιπόντα δώματα, εί τάνδον οίχουρήμαθ' οί λελειμμένοι φθείρουσιν, ανδρών εὔνιδας λωδώμενοι. Καὶ τοῖς γε χρηστοῖς εὖ λέγειν ἐφαίνετο, 930 χούδεὶς ἔτ' εἶπε. Σὸς δ' ἐπῆλθε σύγγονος, έλεξε δ' ' ' Ω γην 'Ινάχου κεκτημένοι, [πάλαι Πελασγοί, Δαναίδαι δὲ δεύτερον,] ύμιν αμύνων ούδεν ήσσον ή πατρί

NC. 924. Nauck propose: ξυνετώς δὲ χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις σθένων. — 922. Variante moins autorisée: ἀνεπίληπτον. — 933. Musgrave et la plupart des critiques jugent que ce vers, cité par Eustathe, ad Iliad. p. 320, 4, et ailleurs, est une interpolation, tirée d'une autre tragédie d'Euripide. La particule δέ ne se trouve que dans quelques manuscrits récents.

porter à Socrate une peinture qui n'offre d'ailleurs aucune ressemblance avec ce philosophe. L'intention du poëte est nettement marquée dans le vers 920. Il veut faire l'éloge des citoyens qui cultivent leur champ de leurs propres mains, qui fréquentent peu la ville, mais vivent à la campagne, comme on faisait autrefois, au bon vieux temps. Ces hommes, qui ne payent pas de mine, mais qui sont vaillants et intègres, il les appelle l'unique salut du pays (οίπερ καὶ μόνοι σώζουσι γῆν). On se souvient qu'un homme de cette espèce, αὐτουργός, a le beau rôle dans la tragédie d'Électre.

919. Χραίνων. Ce verbe a ici son sens premier: « esseurer, toucher ». Un poëte contemporain d'Euripide, Achéus d'Érétrie, cité par Athénée, VII, p. 277 B, disait des poissons: Χραίνοντες οὐραίοισιν εὐδίαν άλός. [Porson.]

920. Αὐτουργός, οἵπερ, l'un de ces paysans qui. Un nom commun rappelle aux Grecs l'espèce tout entière, et peut être suivi, quoiqu'au singulier, d'un relatif au pluriel. Cf. Tite-Live, XXII, LVII, 3: « Scriba pontificis, quos nunc minores « pontifices appellant. »

921. Ξυνετός.... θέλων, mais habile à la lutte des paroles, quand il veut s'y mêler. Euripide semble avoir introduit dans la langue ce trope (verbis congredi), qui devint familler aux écrivains grecs. Ex.: Platon, Rép. X, p. 610 C: Ὁμόσε τῷ λόγῳ τολμᾳ ἰέναι. — Θέλων équivaut à ἐὰν θέλῃ.

926. "Η κεῖν' ἀφήρει, μήθ' ὁπλίζεσθαι, qui avait fait cesser l'usage de s'armer, qui avait empêché qu'on ne s'armât.

928. Οἰχουρήμτα (α), les gardiennes de la maison. Un nom de chose est mis pour un nom de personne. Cp. Hipp. 787: Πικρὸν τόδ' οἰχούρημα.

929. Άνδρῶν εὖνιδας, peut s'expliquer virorum uxores, ou viris privatas. Ici ce dernier sens semble préférable.

έχτεινα μητέρ'. Εί γάρ άρσένων φόνος 935 έσται γυναιξίν όσιος, ού φθάνοιτ' έτ' αν θνήσκοντες, ή γυναιξί δουλεύειν χρεών. Τούναντίον δη δράσετ' η δράσαι χρεών; Νῦν μέν γάρ ή προδοῦσα λέχτρ' έμοῦ πατρός τέθνηχεν εί δὲ δή χαταχτενεῖτέ με, 940 δ νόμος ανείται, χού φθάνοι θνήσχων τις αν, ώς τῆς γε τόλμης οὐ σπάνις γενήσεται. Άλλ' οὐχ ἔπειθ' ὅμιλον, εὖ δοχῶν λέγειν: νικά δ' έχεινος ὁ χαχός έν πλήθει λέγων, ος ηγόρευε σύγγονον σέ τε κτανείν. 945 Μόλις δ' ἔπεισε μή πετρούμενος θανείν τλήμων 'Ορέστης ' αὐτόχειρι δὲ σφαγῆ ύπέσχετ' έν τῆδ' ἡμέρα λείψειν βίον σύν σοί. Πορεύει δ' αὐτὸν ἐχχλήτων ἄπο Πυλάδης δακρύων σύν δ' όμαρτοῦσιν φίλοι 950 χλαίοντες οιχτείροντες έρχεται δέ σοι πιχρόν θέαμα καὶ πρόσοψις άθλία.

NC. 938. J'ai substitué δη à δέ, et j'ai mis un point d'interrogation après χρεών. Jusqu'ici Oreste a soutenu que la mort de Clytemnestre est un bienfait pour tous, mais il n'a pas encore parlé de ce qui arriverait si les Argiens le condamnent. La ponctuation usuelle était donc vicieuse. — La répétition de χρεών doit être mise à la charge des copistes. On a proposé πρέπει, πρέπον, δόχη. — 946. Elmsley et les meilleurs manuscrits : πετρουμένους.

936. Οὐ φθάνοιτ' ἔτ' ἄν θνήσχοντες, vous ne tarderez pas à être tués. Il est vrai que φθάνειν veut dire tout le contraire de « tarder »; mais les phrases de cette espèce étaient d'abord interrogatives. Voy. la note sur *Iph. Taur.* 245.

939-940. Νῦν.... τέθνηκεν. Oreste dit: α Tant que je ne suis pas condamné (νῦν), la mort de l'épouse criminelle est un exemple salutaire pour les autres femmes. »

941. 'Ο νόμος ἀνεῖται, la loi a été aura été) relâchée, le précédent établi par moi est détruit. Les mots ὁ νόμος se rapportent à τέθνηκεν, et désignent la loi ou l'usage consacré par l'acte de justice qu'Oreste vient d'accomplir. Voy. le v. 571, où νόμος est employé dans un sens analogue.

942. Le discours d'Oreste n'est guère développé, par la même raison que celui de son adversaire n'est pas même ébauché: la cause a été plaidée devant le public dans une des scènes précédentes : voy. la note sur le vers 945. Ici le poëte ne s'est point proposé de revenir sur cette cause, mais de faire une peinture, trop vraie pour n'être pas quelque peu satirique, des passions qui agitaient de son temps la place publique d'Athènes.

943-944. Les expressions synonymes δμιλον et ἐν πλήθει sont accumulés avec un certain mépris. L'homme qui paraît avoir raison (εὐ δοκῶν λέγειν) ne persuade pas le peuple; devant la foule la parole de l'homme vil et méchant l'emporte.

Άλλ' εὐτρέπιζε φάσγαν' ἢ βρόχον δέρῃ, ώς δει λιπείν σε φέγγος ηύγένεια δέ ούδέν σ' ἐπωφέλησεν, ούδ' ὁ Πύθιος τρίποδα καθίζων Φοϊδος, άλλ' άπώλεσεν.

955

΄Ω δυστάλαινα παρθέν', ώς ξυνηρεφές πρόσωπον είς γην σὸν βαλοῦσ' ἄφθογγος εί, ώς είς στεναγμούς καί γόους δραμουμένη.

# HAEKTPA.

Κατάρχομαι στεναγμόν, ὧ Πελασγία, [Strophe 1.] 960 τιθεῖσα λευχόν όνυχα διά παρηίδων, αίματηρον άταν, κτύπον τε κρατός, δν έλαχ' ά κατά χθονός νερτέρων < κλέμμα> καλλίπαις θεά. Ίαχείτω δὲ γᾶ Κυκλωπία, 965 σίδαρον έπὶ χάρα τιθεῖσα χούριμον, πήματ' οίχων. Έλεος έλεος δδ' έρχεται

NC. 984. Variante: ώς ου σ' δράν δει φέγγος. — 957-959. Scholiaste: Έν ἐνίοις δὲ ού φέρονται οί τρείς στίχοι ούτοι. Πώς γάρ ούκ ξμελλε στενάζειν ούτω δυστυχώς έχουσα; — 960. Ancienne vulgate: Αὶ αὶ, κατάρχομαι. — Leçon vicieuse: στεναγμων. — 962. Barnes a inséré ταν avant αίματηρόν, et trop d'éditeurs ont admis cette mauvaise interpolation. — 964. Manuscrits: νερτέρων περσέφασσα. A ce dernier mot, qui est une glose évidente, j'ai substitué κλέμμα, supplément qui complète le sens et le mètre. — Scholiaste: Γράφεται δὲ τὸ καλλίπαις καὶ καλή παζς. Des paraphrases ont été souvent prises pour des variantes. — 966. Variante vicieuse : ἐπὶ κρᾶτα. — 967. Musgrave a retranché les mots τῶν ἀτρειδῶν (οα ἀτρειδᾶν), glose que porte le texte des manuscrits soit au commencement, soit à la sin de ce vers.

chant funèbre, en s'abandonnant aux violentes démonstrations de douleur qui étaient usitées dans le culte de Proserpine, lorsqu'on pleurait l'enlèvement de la jeune déesse. Elle invite le pays d'Argos à s'associer au deuil de ses princes.

960. <sup>\*</sup>Ω Πελασγία. Cf. Iph. Aul. 1498: Τω γα ματερ ω Πελασγία.

961. Αίματηρὸν ἄταν. Apposition qui marque l'effet de l'action exprimée par τιθεῖσα.... διὰ παρηίδων.

964. Καλλίπαις ne veut pas dire ici

960-970. Électre entonne son propre Εχουσα καλόν παϊδα, mais οὖσα παῖς καλή. Personne ne pouvait s'y tromper, puisqu'il s'agit de la oéesse qui s'appelait Kopn par excellence, de cette belle ensant que les dieux souterrains enlevèrent à l'amour de Déméter. Cf. Iph. Taur. 1234: Εύπαις δ Λατούς γόνος, avec la note. — Θεὰ est ici monosyllabe par synérèse.

> 965. Γα Κυχλωπία, autre nom d'Argos. Voy. la note sur le vers 152 d'Iphigenie à Aulis.

968. Έλεος équivaut ici κομμός, plainte luuèbre.

τῶν θανουμένων ὕπερ, στρατηλατᾶν Ἑλλάδος ποτ' ὄντων.

970

Βέβαχε γὰρ βέβαχεν, οἴχεται τέχνων [Antistropho 1.] πρόπασα γέννα Πέλοπος ὅ τε μαχαρτάτοις ζῆλος ὧν ποτ' οἶχος ' φθόνος νιν εἶλε θεόθεν, ἄ τε δυσμενής φοινία ψῆφος ἐν πολίταις. 975 Ἰὼ, ὧ πανδάχρυτ' ἐραμέρων ἔθνη πολύπονα, λεύσσεθ', ὡς παρ' ἐλπίδας μοῖρα βαίνει. "Έτερα δ' ἔτερος ἀμείβεται πήματ' ἐν χρόνῳ μαχρῷ ' 980 βροτῶν δ' ὁ πᾶς ἀστάθμητος αἰών.

Μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ μέσον χθονός τε τεταμέναν αἰωρήμασι

[Strophe 2.]

NC. 970. Vulgate: στρατηλατῶν. — 972-973. Manuscrits: ὅ τ' ἐπὶ μαχαρίοις | ζη-λωτὸς ὧν ποτ' οἰχος. Musgrave: ζῆλος ὧν ποτ' οἰχοις. En effet ζηλωτός est une glose de ζῆλος. Mais il faut conserver οἰχος et écrire ὅ τε μαχαρτάτοις. C'est ainsi que se rétablissent à la fois le sens et l'accord antistrophique. — 975. La leçon φονία (ου φονεία) a été rectifiée par Triclinius. — Plusieurs éditeurs ont admis la conjecture de Musgrave: ἐν πόλει, au détriment de l'expression et du mètre. — 976. Hartung a rectifié la leçon lὼ lώ. — 977. Variantes vicieuses: λεύσσεσθ' et ἐλπίδα. — 979. Έτερος, correction de Porson pour ἐτέροις. — 982. Hermann a inséré τε avant τεταμέναν. — Le mot αἰωρήμασι est embarrassant pour la construction, comme pour le mètre. Nauck y voit une glose. Peut-être: τεταμέναν πεδάορον. Cf. Eschyle, Choéph. 590.

969-970. Τῶν θανουμένων.... ὅντων. Scholiaste: Σύναπτε τὸ θανουμένων πρὸς τὸ στρατηλατῶν, οὐχ ὅτι ᾿Ορέστης ἢ Ἦλέχτρα, οἱ μέλλοντες ἀποθανεἴσθαι, στρατηλάται ἢσαν τῆς Ἑλλάσος, ἀλλ' ὅτι ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῶν τιμὴ αὐτῶν ἐστι.

973. Ζῆλος, α objet d'envie, » peut se tourner par ζηλωτός.

974. Φθόνος... θεόθεν. Une trop haute fortune est souvent suivie d'une chute terrible. Les anciens attribuaient ces catastrophes à la jalousie des dieux.

975. Φοινία ψήφος έν πολίταις peut se tourner par ή έν τἢ έκκλησία κατάκρισις.

981. 'Αστάθμητος, qui ne se laisse pas mesurer, peser, calculer, qui trompe toutes les prévisions.

982-984. Le supplice que Tantale endure, non dans les lieux souterrains, mais au milieu des airs, a déjà été mentionné dans les vers 6 sq. Ici le poête ajoute, que la pierre suspendue au-dessus de la tête du malheureux, est attachée à l'Olympe par une chaîne d'or et qu'elle est emportée par un tourbillon, φερομέναν δίναισι. Les commentateurs anciens assurent que par cette pierre, πέτραν ou βῶλον, il faut entendre le soleil, qui passuit aux yeux d'Anaxagore et de ses

πέτραν άλύσεσι χρυσέαισι φερομέναν δίναισι βιλον έξ 'Ολύμπου, 
ϊν' έν θρήνοισιν άναδοάσω 
γέροντι πατρὶ Ταντάλω, 
δς ἔτεχεν ἔτεχε γενέτορας ἐμέθεν δόμων 
οῖ χατεῖδον ἄτας.

985

ποτανόν μεν δίωγμα πώλων [Strophe 3.]
τεθριπποδάμονι στόλω
Πέλοψ ότε πελάγεσσι διεδίφρευσε, Μυρτίλου φόνον 990
διχών ές οίδμα πόντου,
λευχοχύμοσιν
πρός Γεραιστίαις
ποντίων σάλων
ἤόσιν άρματεύσας.

"Οθεν δόμοισι τοῖς ἐμοῖς ἤλθ' ἀρὰ πολύστονος,

[Strophe 4.] 995

NC. 985. Variante: πατρὶ γέροντι. — 988. Ποτανόν, correction de Porson pour τὸ πτανόν. — 900. Variante mal autorisée: ὁπότε. — Marcianus: πελάγεσει. Vulgate: πελάγεσει. — 992. Leçon vicieuse: λευκοκύμασε.

disciples pour une masse incandescente (λίθον διάπυρον, Xénoph. Mém. IV, VII, 7). Cf. le scholiaste de Pindare, Ol. I, 57: Ένιοι δὲ ἀχούουσι τὸν πέτρον ἐπὶ τοῦ ἡλίου. Τὸν γὰρ Τάνταλον, φυσιόλογον γενόμενον καὶ μύδρον ἀποφήναντα τὸν ἡλιον, ἐπὶ τούτφ δίκας ὑποσχεῖν " ώστε καὶ ἐπηωρεῖσθαι αὐτῷ τὸν ἡλιον, ὑφ' οῦ δειματοῦσθαι καὶ καταπτήσσειν. Περὶ δὲ τοῦ ἡλίου οἱ φυσικοί φασιν, ὡς λίθος καλεῖται ὁ ἡλιος. Καὶ Αναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν Εὐριπίδην μαθητὴν πέτρον εἰρηκέναι τὸν ἡλιον. Suivent les vers 6 sq. et 982-985 de notre tragédie.

988-994'. Ποτανόν.... ἡόσιν άρματεύσας, « tum quum alatum equorum impe-« tum quadrigario curriculo Pelops per « maria aurigavit, Myrtili cadaver (φόνον, « cædem) in æstum ponti abjiciens, ad « Geræstia albicantibus undis marinerum « fluctuum littora curru vectus. » [Klotz.] Quand Pélops eut vaincu OEnomaüs, ramena en Asie le prix de cette victoire, la belle Hippodamie, en traversant la mer sur son char aux coursiers ailés. Il avait avec lui Myrtile, dont la ruse avait contribué à la défaite d'OEnomaüs. Soupçonnant cet ami de chercher à séduire Hippodamie, il le précipita dans la mer près de Géreste, promontoire de l'Eubée. Mais Myrtile suscita des discordes sanglantes entre les fils d'Atrée.

995. "Oθεν. Au vers 988 le premier malheur de la maison avait été indiqué par les mots: Ποτανὸν μὲν δίωγμα πώλων. Ce μέν semblait annoncer un δέ. Mais comme le second malheur est la conséquence du premier, le poète renonce à la forme de la simple énumération, et continue par öθεν.

λόχευμα ποιμνίοισι Μαιάδος τόχου, τὸ χρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ' ἐγένετο τέρας όλοὸν όλοὸν ᾿Ατρέος ἰπποδώτα:

1000

δθεν ἔρις τό τε πτερωτόν άλιου μετέδαλεν ἄρμα, τάν ποθ' ἔσπερον κέλευθον οὐρανοῦ προσαρμόσασ' οἰόπωλον ἐς ᾿Αῷ,

Strophe 5.

Έπταπόρου τε δρόμημα Πελειάδος εἰς ὁδὸν ἄλλαν [Ζεὺς] μεταβάλλει

[Strophe 6.] 1005

990. Variante : όλοόν, pour όλοόν όλοόν. — 1000. Les leçons άτρέως et Ιπποδότα ont été rectifiées par Porson et par Dindorf. — 1001. Variante : τὸ πτερωτόν. — 4002. Porson a corrigé la leçon ἀελίου. — 4003. Manuscrits: τὰν πρὸς ἐσπέραν κέλευθον, ου τὰν πρὸς ἔσπερον κέλευθον, leçons qui n'offrent pas de sens satisfaisant. Photius: Εσπερον κέλευθον έσπέριον, ἐπὶ δυσμάς όδόν. Hésychius: Εσπερον κέλευθον την έσπέραν (έσπέριον?) δδόν. Ces deux lexicographes, dont les articles se rapportent évidemment à notre passage, m'ont suggéré la correction τάν ποθ' Εσπερον κέλευθον. --1004-1004'. Manuscrits: προσαρμόσας μονόπωλον. On s'est trop empressé d'admettre προσαρμόσασα, conjecture indiquée dans le Vaticanus. L'omission de la désinence féminine prouve que μονόπωιον est la glose d'un adjectif commençant par une voyelle. Le mètre aussi est en soussrance. Je l'ai rétabli en écrivant προσαρμόσασ' οιόπωλον. — 1005. Manuscrits: δραμήματα ου δρομήματα ου δρόμημα πλειάδος. La honne leçon se trouve chez Eustathe, ad Odyss. p. 4713, 7. — 1006. J'ai mis entre crochets le mot Ζεύς, que je considère comme une mauvaise glose. Le sujet de μετέβαλεν, v. 1002, étant έρις, et le sujet de ἀμείβει, v. 1007, étant δείπνα, on comprend que Jupiter n'est pas de mise ici. La première syllabe de άλλον prend ici la valeur de deux longues. Il en est de même, au vers suivant, de la seconde syllabe de άμείβει, mot après lequel Hermann et d'autres insèrent àsi.

997-1000. Λόχευμα.... ἱπποδώτα, « tum « quum partus auctore Maiæ filio inter » pecudes factus, agni aurata pelle natum « est monstrum pestiferum Atrei pastoris « equorum. » [Klotz.] Voy. Él. v. 699 sqq. 1001-1002. "Όθεν ἔρις.... ἄρμα, de là (naquit) une querelle (qui) changea la direction du char ailé du Soleil.

1003-1004'. Τάν ποθ' ἔσπερον... ἐς ᾿Αῶ, en attribuant à l'Aurore l'ancien couchant de la route céleste du Soleil. — Ἦχον. Ce mot est ici adjectif. Cp. Él. 734: Τὰ δ' ἔσπερα νῶτα. — Οἰόπωλον. Homère, d. XXIII, 246, prête à l'Aurore un char

et deux coursiers; mais d'autres poëtes la présentent montée sur un cheval unique, le Pégase. Cf. Lycophron, vers 17, avec les scholies. — Quant à la tournure astronomique donnée par Euripide à la vieille fable, voy. la note sur les vers 726 sqq. d'Électre. 1005. Scholiaste : Πιθανῶς δὰ καὶ τὸ κατὰ τὰς Πλειάδας εἴληπται τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζώδια πρώτην φαίνει τὴν κεφαλὴν κατὰ ἀνατολὰς, ὁ δὲ ταῦρος τὸ στῆθος προφαίνει, καθ' ὅ εἰσιν αὶ Πλειά-

1006. Μεταβάλλει. Le sujet de ce verbe

δες, ώστε άνεστραμμένην καὶ τούτων

την άνατολην γίνεσθαι.

τῶνδέ τ' ἀμείβει θανάτους θανάτων τά τ' ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου λέχτρα τε Κρήσσας Αερόπας δολίας δολίοισι γάμοις: τὰ πανύστατα δ' εἰς ἐμὲ χαὶ γενέταν ἐμὸν ἤλυθε δόμων πολυπόνοις ἀνάγχαις.

1010

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν δδε σὸς ξύγγονος ἔρπει ψήφω θανάτου κατακυρωθεὶς, ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης ἰσάδελφος ἀνήρ, τοῦδ' ἰθύνων νοσερὸν κῶλον ποδὶ κηδοσύνω παράσειρος.

1015

НАЕКТРА.

Οι 'γώ · πρό τύμδου γάρ σ' δρῶσ' ἀναστένω,

NC. 4041. Vaticanus: ἢλθε. — 4043. Variante vicieuse: ὧδε. — 4045-4046. Manuscrits: ἀνὴρ ἰθύνων νοσερὸν κῶλον Ὁρέστου. Heath substituait ὀρθῶν à ἰθύνων. Il est plus probable que ὑρέστου est la glose de τοῦδὸ, omis avant ἰθύνων. [Hartung.]

est le même que celui de la phrase précédente, à savoir ἔρις, v. 4004. Le mot Ζεύς est interpolé.

1007-1009. Twoos, des descendants de Pélops. Ce mot, placé en tête de la phrase, indique que nous revenons ici du ciel à la terre. — Ausiber. Ce verbe, choisi à dessein, parce qu'il se rapproche du sens de μεταβάλλει, a pour sujets δείπνα θυέστου λέχτρα τε Κρήσσας Άερόπας. Ces derniers mots font connaître les crimes des fils des Pélopides d'une manière plus explicite que ἔρις, qui était le sujet des deux phrases précédentes. Quant aux détails de la fable, cp. El. v. 720 sqq. avec la note. — Επώνυμα δείπνα Θυέστου, le repas auquel le nom de Thyeste est resté attaché. Suivant le scholiaste de Venise il y a ici un jeu de mots, le nom Θυέστης rappelant l'idée de θύειν, θύσις.

4040-4044. Τὰ πανύστατα, à la fin. Nous n'adoptons pas l'explication du scholiaste: τὰ πανύστατα κακά. — "Ηλυθε. Ce verbe a pour sujet les vieux crimes de la race des Pélopides, lesquels ont été désignés plus haut par ξρις et par δεῖπνα

Oυέστου κτέ. Après avoir causé des révolutions célestes et une suite de meurtres, ces crimes ont atteint Électre, et se sont fait sentir à elle par une fatalité funeste à la maison, δόμων πολυπόνοις ἀνάγκαις.

1013. Καταχυρωθείς, « condamné par une décision souveraine et définitive, » dit plus que χαταχριθείς. Cf. Androm. 494: Καὶ μὴν ἐσορῶ τόδε σύγχρατον Ζεῦγος πρὸ δόμων ψήφω θανάτου χαταχεχριμένον.

4045. Ἰσάδε).φος ἀνήρ. Cf. ▼. 882.

4047. Ποδὶ χηδοσύνω. Ces mots, qui font antithèse à νοσερὸν κῶλον, expriment, par une tournure poétique. que Pylade prend soin de son ami en marchant à côté de lui. — Παράσειρος. C'est le nom qu'on donnait au cheval attelé par des longes, lequel, sans être attaché au joug, partageait cependant les efforts du cheval timonier. On voit l'à-propos du trope. Cf. Eschyle, Agam. 842: Μόνος δ' 'Οδυσσεὺς, ὅσπεροὺχ ἐκὼν ἔπλει, Ζευχθεὶς ἔτοιμος την ἐμοὶ σειραφόρος.

1018-1019. Πρό, ainsi que πάροιθε, signifie ici « devant, » plutôt que « avant ».

άδελφὲ, καὶ πάροιθε νερτέρου πυρᾶς. Οῖ 'γὼ μάλ' αὐθις ' ὧς σ' ἰδοῦσ' ἐν ὄμμασιν πανυστάτην πρόσοψιν ἐξέστην φρενῶν.

1020

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐ σῖγ', ἀφεῖσα τοὺς γυναιχείους γόους, στέρξεις τὰ χρανθέντ'; οἰχτρὰ μὲν τάδ', ἀλλ' ὅμως [φέρειν ἀνάγχη τὰς παρεστώσας τύχας].

#### HAEKTPA.

Καὶ πῶς σιωπῶ, φέγγος εἰσορᾶν θεοῦ ὅτ' οὐκέθ' ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις μέτα;

1025

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σὺ μή μ' ἀπόχτειν' : άλις ἀπ' 'Αργείας χερὸς τέθνηχ' ὁ τλήμων : τὰ δὲ παρόντ' ἔα χαχά.

#### HAEKTPA.

΄ Ω μέλεος ήδης σῆς, ΄ Ορέστα, καὶ πότμου θανάτου τ' ἀώρου. Ζῆν ἐχρῆν σ', ὅτ' οὐκέτ' εἶ. 1030 ΟΡΕΣΤΗΣ,

Μή πρός θεῶν μοι περιδάλης ἀνανδρίαν, εἰς δάχρυὰ πορθμεύουσ' ὑπομνήσει χαχῶν,

NC. 4049. Variantes: νερτέρας et νερτέρων. — 1020. Porson a corrigé les eçons ώς lδοῦσά σ' ἐν δμμασι, ὡς lδοῦσά σ' δμμασι, ὡς lδοῦσά σ' ἐν δμμασι. — 1022. Marcianus: λόγους (qui est la leçon de la plupart des manuscrits), avec indication de la variante γόους. — 4024. Variante: φέρειν σ' ἀνάγκη. — Ce vers est une interpolation récente. Le scholiaste de Venise ne le connaissait pas, puisqu'il dit: Λείπει τὸ δεῖ φέρειν. Τινὰς δὲ γράφουσιν · οἰκτρὰ μὲν, ἀλλ' ὅμως φέρε. — 4026. J'ai écrit: ὅτ' pour τόδ'. Musgrave et d'autres substituaient μετόν à μέτα. L'usage demande que les phrases soient liées, et le scholiaste se sert dans sa paraphrase de la conjonction ἐπεί. — 1027. Variante moins autorisée: ὑπ' ἀργείας χερός. — 4034. Marcianus: μου et ἀνανδρία. Nauck propose: με et ἀνανδρία. Hartung: μοι προσβάλης ἀνανδρίαν. — 4032. Musgrave a corrigé la leçon ὑπόμνησιν. La scholie διὰ τὴν ὑπόμνησιν τῶν κακῶν εἰσάγουσά με εἰς δάκρυα semble se rapporter à ὑπομνήσει.

1023. Après ἀλλ' δμως sous-entendez στέρξον: le vers suivant est interpolé. Cf. Aristophane, Achain. 408: Άλλ' ἐχ-χυχλήθητ'. — Άλλ' ἀδύνατον. — Άλλ' δμως.

1027. Μή μ' ἀπόχτειν(ε), ne me tue point par tes lamentations. Voy. la note sur Hipp. 1064. — Άπ' Άργείας χερός, par le vote des Argiens. On sait que dans

les assemblées populaires on votait en levant la main. [Explication de Hermann.]

1030. Ζῆν ἐχρῆν σ', ὅτ' οὐκέτ' εἶ. Nous dirions plutôt, en renversant le rapport des deux phrases: « Tu meurs au moment où tu devrais vivre.»

4032. Πορθμεύουσ(α). Euripide affectionne ce trope. Voyez la note sur πορθμεύων έχνος, *Iph. Taur.* 266.

### НАЕКТРА.

Θανούμεθ · οὐχ οἶόν τε μὴ στένειν κακά · πᾶσιν γὰρ οἰκτρὸν ἡ φίλη ψυχὴ βροτοῖς.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τόδ' ήμαρ ήμῖν χύριον δεῖ δ' ἢ βρόχους άπτειν χρεμαστούς ἢ ξίφος θήγειν χερί.

1035

# НАЕКТРА.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλις τὸ μητρὸς αἴμ' ἔχω · σὲ δ' οὐ κτενῶ, ἀλλ' αὐτόχειρι θνῆσχ' ὅτῳ βούλει τρόπῳ.

1040

# НАЕКТРА.

Έσται τάδ' οὐδὲν σοῦ ξίφους λελείψομαι. 'λλλ' ἀμφιθεῖναι σῆ δέρη θέλω χέρας.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τέρπου χενήν ὄνησιν, εἰ τερπνὸν τόδε θανάτου πέλας βεδῶσι, περιδαλεῖν χέρας.

#### наектра.

 $^{3}\Omega$  φίλτατ',  $\tilde{\omega}$  ποθεινὸν ήδιστόν τ' έχ $\omega$ 

1045

NC. 1036. Var. vicieuse: θίγειν. — 1038. Scholiaste: Γράφεται καὶ δόμον (pour γόνον). Οῦτω γὰρ καὶ Καλλίστρατός φησιν Αριστοφάνη γράφειν. — 1039. Variante mal autorisée: αξμ'· ἐγὼ δέ σ' οὐ. — Manuscrits: κτανῶ. — 1040. Quelques éditeurs écrivaient αὐτοχειρί (adverbe).— 1045-1046. J'ai corrigé la leçon inintelligible ἔχων | τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα καὶ ψυχὴν μίαν. Les commentateurs se sont vainement efforcés de rendre compte du génitif τῆς σῆς ἀδελφῆς.

1034. Πᾶσιν.... βροτοῖς, tous les hommes pleurent leur vie (quand il faut la quitter). Le scholiaste dit: Οὐκ ἐκράτησε τοῦ διανοήματος θέλει γὰρ εἰπεῖν, ὅτι πᾶς ἀποθνήσκων οἰκτίζεται τὴν αὐτοῦ ψυχήν.

1037. Σύ νύν μ(ε). Supplecz κτείνε, renfermé dans κτάνης. On cite, comme exemple d'une ellipse analogue, Théognis, 541: Δειμαίνω μὴ τήνδε πόλιν, Πολύπατδη, ὕβρις, Ἦπερ Κενταύρους ὢμόφαγους ὧλεσεν.

4038. Τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον, la race d'Agamemnon. Cf. v. 82.

1039. "Αλις τὸ μητρὸς αἰμ' ἔχω. Cp. Iph. Taur. 1008, οù Oreste s'exprime à

peu près dans les mêmes termes. Ce langage et ces sentiments sont très-naturels dans la situation où se trouve le fils de Clytemnestre. Malheureusement, il semblera les oublier bientôt, quand il consentira à tuer de sang-froid Hélène et Hermione.

4040. Αὐτόχειρι est un adjectif qui se rattache à τρόπφ. [Porson.]

1044. Βεδώσι veut dire « se trouvant », et non « marchant, » Cf. Hérael. 62: Γαϊ', ἐν ἢ βεδήκαμεν.

1045-1046. Pour faire la construction, il faut détacher des vocatifs, auxquels ils sont mêlés dans le grec, les mots ἔγω σ(ε),

τῆ σῆ τ' ἀδελφῆ σ' ὄνομα καὶ ψυχὴ μία. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ τοί με τήξεις καί σ' ἀμείψασθαι θέλω φιλότητι χειρῶν. Τί γὰρ ἔτ' αἰδοῦμαι τάλας; 'Ω στέρν' ἀδελφῆς, ὧ φίλον πρόσπτυγμ' ἐμὸν τόδ' ἀντὶ παίδων χαὶ γαμηλίου λέχους [προσφθέγματ' ἀμρὶ τοῖς ταλαιπώροις ἄρα].

1050

HAEKTPA.

Φεῦ.

πῶς ἄν ξίφος νὼ ταὐτὸν, εἰ θέμις, κτάνοι καὶ μνῆμα δέξαιθ' εν, κέδρου τεχνάσματα; ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ηδιστ' ἄν εἴη ταῦθ' · ὁρᾶς δὲ δὴ φίλων ώς ἐσπανίσμεθ' ὥστε χοινωνεῖν τάφου.

1055

#### HAEKTPA.

Ούδ' εἶφ' ὑπὲρ σοῦ, μὴ θανεῖν σπουδὴν ἔχων,

NC. 4048. Leçon sautive: χερῶν. Kirchhoss croit qu'après ce vers il manque un distique d'Électre. — 4049. Nauck: ἐμοί. — 4050. J'ai écrit τόδ' pour τάδ', en essant la virgule qu'on mettait à la fin du vers précédent. — 4054. Nauck et Kirchhoss ont jugé avec raison que ce vers était indigne d'Euripide. Les copistes ont déjà cherché à le corriger: dans quelques manuscrits ils ont substitué ἡμῖν (cs. v. 4026) à ἀμφὶ, dans presque tous πάρα à ἄρα. Lobeck proposait: προσφθέγματ' ἀμφοῖν. L'interpolation tient sans doute à la leçon sautive τάδ', v. 4050. — 4053. Variante: ἐν κέδρου τεχνάσμασιν. — 4056-4057. Ces vers sont attribués à Électre, et non à Oreste, dans tous les bons manuscrits. — 4056. Nauck propose: μὴ θάνοις.

« je te tiens (dans mes bras) », mots qui sont expliqués par le geste d'Electre : car elle embrasse son frère en les prononçant. Le régime σ(ε) a été séparé de son verbe pour étre rapproché de άδελφη : cela donne quelque chose de plus tendre à l'expression. - Au lieu de dire : « ô mon frère, nom le plus doux pour une sœur », Électre dit: « ô nom le plus doux pour ta sœur », le mot δνομα désignant, par une concision poétique, celui qui porte le nom dont il s'agit. C'est ainsi qu'au v. 1082 Oreste appellera Pylade ποθεινόν όνομ' όμιλίας έμης. - Comme les mots τη ση άδει φη se rapportent à ψυχή μία aussi bien qu'à δνομα, la conjouction  $\tau(\varepsilon)$  pouvait se placer après τη ση au lieu de suivre ὄνομα.

Hécube, 464; Iph. Aul. 1019 et 1605;

Iph. Taur. 1418; Eschyle, Prom., 42: Αεί τε (et non γε) δη νηλης σύ καὶ θράσους πλέως, et passim.

4053. Τεχνάσματα. Ce pluriel est une apposition poétique, laquelle amplifie le singulier μνημα. Porson compare Sophocle, Philoct. 35: Αὐτόξυλόν γ' ἔκπωμα, φλαυρούργου τινὸς Τεχνήματ' ἀνδρός; Ovide, Métam. XV, 436: « Cognovi clipeum, « lævæ gestamina nostræ»; et beaucoup d'autres passages.

1055. Φίλων ἐσπανίσμεθ' ὥστε κοινωνεῖν τάφου, nous avons (trop) peu d'amis pour partager un tombeau, pour espérer uu tombeau commun.

1056. Le sujet sous-entendu de μή θανείν est σε, pronom qui se tire des mots voisins ὑπὲρ σοῦ.

Μενέλαος ὁ κακὸς, ὁ προδότης τοὐμοῦ πατρός; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδ' ὅμμ' ἔδειξεν, ἀλλ' ἐπὶ σχήπτροις ἔχων
τὴν ἐλπίδ', εὐλαδεῖτο μὴ σώζειν φίλους. —
'λλλ' εἶ' ὅπως γενναῖα χἀγαμέμνονος
δράσαντε χατθανούμεθ' ἀξιώτατα.
Κάγὼ μὲν εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει,
παίσας πρὸς ἦπαρ φασγάνω· σὲ δ' αὖ χρεὼν
ὅμοια πράσσειν τοῖς ἐμοῖς τολμήμασιν.
Πυλάδη, σὺ δ' ἡμῖν τοῦ φόνου γενοῦ βραδεὺς,
1065
καὶ χατθανόντοιν εὖ περίστειλον δέμας
θάψον τε χοινῆ πρὸς πατρὸς τύμδον φέρων.
Καὶ χαῖρ' · ἐπ' ἔργον δ', ὡς ὁρᾶς, πορεύομαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έπίσχες. Έν μὲν πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω, εἰ ζῆν με χρήζειν σοῦ θανόντος ἤλπισας.

1070

ΟΡΕΣΤΉΣ.

Τί γὰρ προσήκει κατθανεῖν σ' ἐμοῦ μέτα;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

"Ηρου; τί δὲ ζῆν σῆς ἐταιρείας ἄτερ; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐκ ἔκτανες σὺ μητέρ', ὡς ἐγὼ τάλας.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Σύν σοί γε χοινή · ταὐτὰ χαὶ πάσχειν με δεῖ.

NC. 1062. Comme le Marcianus porte, de première main, ἀποδείξαι, et que la variante πατρός, pour πόλει, s'y trouve indiquée, Kirchhoff croit que la leçon primitive était ἀποδεῖξαι θέλω. Mais il ne faut pas attacher trop d'importance à toutes les leçons d'un manuscrit qui, bien qu'en étant bon, ne laisse pas de renfermer beaucoup d'erreurs.—1064. Variante (glose): βουλεύμασι.—1074. Leçon vicieuse des bons manuscrits: ταῦτα.

4058-4059. \*Ομμ(α), visage. — Επὶ σχήπτροις ἔχων ἐλπίδ(α), dirigeant son espérance sur le sceptre. Cp. 4424: Δεῦρο νοῦν ἔχε. C'est ainsi qu'on dit ἔχειν ἔγχος, ἴππους, ναῦν, « diriger quelque part l'épée, les chevaux, le vaisseau ».

1060-1061. Le génitif Άγαμέμνονος est gouverné par ἀξιώτατα.

4062. Εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει. Oreste dit qu'en mourant avec courage il donnera à ses concitoyens (πόλει), qui l'ont condamné, une preuve de la noblesse de sa race et de ses sentiments

4069. Έν σοι μομφήν έχω équivaut έν σοι μέμφομαι. La locution complexe se construit comme le verbe simple.

1075

1080

1085

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άπόδος τὸ σῶμα πατρὶ, μὴ σύνθνησκέ μοι.
Σοὶ μὲν γάρ ἐστι πόλις, ἐμοὶ δ' οὐκ ἔστι δὴ,
καὶ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν.
Γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ' ἐσφάλης,
ἤν σοι κατηγγύησ', ἑταιρείαν σέδων ·
σὺ δ' ἄλλο λέκτρον παιδοποίησαι λαδών,
κῆδος δὲ τοὐμὸν καὶ σὸν οὐκέτ' ἔστι δή.
'Αλλ' ὧ ποθεινὸν ὄνομ' ὁμιλίας ἐμῆς,
γαῖρ' · οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν ·
οί γὰρ θανόντες χαρμάτων τητώμεθα.

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Η πολύ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων.
Μή σῶμά μου δέξαιτο χάρπιμον πέδον,
μὴ λαμπρὸς αἰθὴρ πνεῦμ', ἐγὼ εἰ προδούς ποτε

NC. 1078. Vaticanus: γάμου. — 1082. Vaticanus: δμμ'. — 1086-1087. Manuscrits: μήθ' αΙμά μου δέξαιτο κάρπιμον πέδον, μη λαμπρὸς αἰθὴρ, εἴ σ' ἐγὼ προδούς ποτε. La plupart des éditeurs ne font pas même d'observation sur ces vers, et cependant αΙμα est un non-sens. La terre ne reçoit le sang que de ceux qui ont été égorgés, l'éther ne le reçoit jamais. Jortin a déjà vu que μήθ' αΙμα était une faute de copiste pour μή σῶμα. Hartung et Heimsoeth ont compris qu'il fallait ajouter πνεῦμα au second membre de phrase. Cp. la scholie: Μήτε τὸ σῶμά μου ἀποθανόντος ἡ γῆ παραδέξαιτο, μήτε εἰς αἰθέρα ἡ ἐμὴ ψυχὴ χωροίη. La correction que j'ai introduite dans le texte, écarte l'un des deux σε, qui font double emploi, et fait comprendre que les altérations viennent de ce que la conjonction εἶ a été placée au commencement de la phrase.

1075. ἀπόδος τὸ σῶμα πατρί, rends ta personne (voy. la note sur Iph. Aul. 937) à ton père, conserve-toi pour ton père.

1076. Σοὶ μὲν γάρ ἐστι πόλις. Il est vrai que Pylade a été banni par Strophius, v. 765; mais cet exil ne durera sans doute pas toujours, et nous ne voyons pas de difficulté à concilier les deux passages.

4077. Μέγας πλούτου λιμήν. Eschyle avait dit dans les Perses, 250 :  $\Omega$  Περσίς αἴα καὶ πολὺς (lisez πλατὺς) πλούτου λιμήν.

1082. 'Ω ποθεινόν ὄνομ' όμιλίας ἐμῆς, ὁ toi que j'appelle du doux nom d'ami. Voyez la note sur le vers 1046.

1083. Χαϊρ' οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, c'est-a-dire τὸ χαίρειν. Voyez la note sur: Χαῖρ', ὧ τεκοῦσα... — Χαίρουσιν ἄλλοι,

μητρίδ' οὐκ ἔστιν τόδε. (Hécube, 426 sq.) Euripide insiste encore sur le sens littéral du salut χαῖος dans Médée, v. 663 sq., et dans les Phéniciennes, v. 618.

1086-1087. Μὴ σῶμά μου... μὴ λαμ πρὸς αἰθὴρ πνεῦμ(α). Pylade suit ici la doctrine, qu'après la mort de l'homme les principes qui constituent son être iront de nouveau se réunir aux éléments d'où ils étaient tirés, les principes terrestres à la terre, les principes éthérés à l'éther. Cp. Suppl. 531: Ἐάσατ' ἤδη γἢ καλυφθῆναι νεκροὺς, "Οθεν δ' ἔκαστον εἰς τὸ σῶμ' (?) ἀφίκετο, Ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, Τὸ σῶμα δ' εἰς γῆν. Des anapestes, tirés du Chrysippe d'Euripide (frg. 836 Nauck) ont été célèbres dans l'antiquité: Χωρεῖ δ' ὀπίσω Τὰ μὲν ἐκ γαίας

έλευθερώσας τούμον απολίποιμί σε. Καὶ συγκατέκτανον γάρ, οὐκ ἀρνήσομαι, καὶ πάντ' ἐβούλευσ' ὧν σὺ νῦν τίνεις δίκας. 1090 καί συνθανείν οὖν δεί με σοί καὶ τῆδ' όμοῦ. Έμην γάρ αὐτην, ής γε λέχος ἐπήνεσα, χρίνω δάμαρτα τί γὰρ ἐρῶ χαλόν ποτε τὴν Δελφίδ' ἐλθὼν Φωκέων ἀκρόπτολιν, δς πρίν μέν ύμας δυστυχείν φίλος παρην, 1095 νῦν δ' οὐκέτ' εἰμὶ δυστυχοῦντί σοι φίλος; Ούχ ἔστιν, άλλὰ ταῦτα μέν χάμοὶ μέλει. Έπει δε χατθανούμεθ', είς χοινούς λόγους έλθωμεν, ώς αν Μενέλεως ξυνδυστυχη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

📆 φίλτατ', εὶ γὰρ τοῦτο κατθάνοιμ' ἰδών.

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πιθοῦ νυν, ἀνάμεινον δὲ φασγάνου τομάς.

NC. 1092. Porson a placé avant λέχος la particule γε, que des grammairiens byzantins inséraient après ce mot. Nauck propose : ής λέχος κατήνεσας. — 1093. Variantes : τί γὰρ έγω έρω χαλόν ποτε; et τί γαρ έρω χαγώ πότε; — 1094. Την δελφίδ' ne se trouve que dans un seul manuscrit; tous les autres portent γην δελφίδ'. Mais l'ancienneté de la première leçon résulte de la scholie : Πόλιν δὲ κτίσας Δελφὸς Δελφίδα ωνόμασε. — Var. : άχρόπολιγ. — 4401. Manuscrits: νῦν.

φύντ' είς γαίαν, Τὰ δ' ἀπ' αἰθερίου βλαστόντα γονής Είς οὐράνιον πάλιν ήλθε πόλον· Θνήσχει δ' ούδεν τῶν γιγνομένων, Διακρινόμενον δ' άλλο πρός άλλου Μορφήν έτέραν ἐπέδειξεν. Ces derniers vers indiquent clairement qu'Euripide se faisait ici l'interprète de la philosophie d'Anaxagore. Voyez aussi l'imitation de Lucrèce, II, 999, sqq.— Eyw el Synérèse. Cp. Sophocle, Philoctète, 585: Έγω είμ' Άτρείδαις δυσμενής. On trouve assez souvent έγω ου chez les poëtes dramatiques.

1089-1091. Καὶ ξυγχατέχτανον γάρ.... καὶ πάντ' ἐβούλευσ (α)... καὶ συνθανεῖν.... « Non sine idonea causa poeta videtur ter « repetita et in initio versus posita parti-« cula xal istud ostendere velle, ex una « positione alterum necessario evenire, ut « quasi e catenæ serie nullum membrum a divelli possit. » [Klotz.]

1092. ΤΗς γε λέχος ἐπήνεσα, puisque j'ai agréé son hymen. Oreste a promis, κατήνεσεν, à Pylade l'hymen d'Electre.

1093. Τί γὰρ ἐρῶ καλόν ποτε; Scholiaste : Τίνα εὐπρόσωπον ἀπολογίαν δώσω ;

1094. Τὴν Δελφίδ'.... ἀχρόπτολιν. Delphes, ville placée dans la montagne et centre de la Phocide, était en quelque sorte l'acropole de ce pays.

1097. Ταῦτα μὲν κὰμοί μέλει. Pylade se réfère au vers 1091, et il confirme la déclaration qu'il y a faite.

1098. Jusqu'ici la tragédie semblait marcher vers une fin lugubre; à partir de ce vers un dénoûment tout différent se prépare. Malheureusement la seconde partie de la pièce est fort au-dessous de la pre-

1101. Άνάμεινον δε φασγάνου τομάς,

1100

Μενῶ, τὸν ἐχθρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Σίγα νυν ' ώς γυναιξί πιστεύω βραχύ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μηδέν τρέσης τάσδ' : ώς πάρεισ' ήμιν φίλαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έλένην ατάνωμεν, Μενέλεφ λύπην πιαράν.

1105

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς; τὸ γὰρ ἕτοιμον ἔστιν, εἴ γ' ἔσται καλῶς.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Σράξαντες. Έν δόμοις δὲ χρύπτεται σέθεν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μάλιστα καὶ δὴ πάντ' ἀποσφραγίζεται.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Άλλ' οὐκέθ', "Λιδην νυμφίον κεκτημένη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ πῶς; ἔχει γὰρ βαρβάρους ὀπάονας.

1110

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τίνας; Φρυγῶν γὰρ οὐδέν' ἄν τρέσαιμ' ἐγώ.

NC. 4106. Il doit y avoir quelque faute dans ce vers. Voyez la note explicative. — 4108. Scholiaste : γράφεται καὶ ἀπασφαλίζεται. — 1109. Nauck propose : οὐκ οἶδεν Ἅιδην.

attends (ne préviens pas) l'instant où il faudra te tuer par le fer. Le verbe ἀναμένειν n'a pas le sens de « différer. »

4405. Μενέλεφ λύπην πικράν. Cette apposition ne se rapporte pas à Ελένην, mais au meurtre d'Hélène, à l'idée contenue dans la phrase Ελένην κτάνωμεν. V. la note sur le vers 703.

1106. Oreste doit dire: « J'y suis tout disposé, si la chose est possible. » Mais les mots εί γ' ἔσται καλῶς signifient: « si cela réussit ». On ne saurait admettre une naiveté pareille.

4108. Πάντ' ἀποσφραγίζεται. Dans antiquité les cachets tenaient lieu de nos

serrures. On avait l'habitude d'appliquer un cachet aux chambres où l'on enfermait les provisions et les objets de quelque valeur. C'est là ce que fait Hélène dans le palais des Atrides : elle s'y conduit déjà en maitresse, comme si les enfants d'Agamemnon n'étaient plus en vie.

1109. "Αιδην νυμφίον χεχτημένη. Cp. Iph. Aul. 461: Αΐδης νιν, ὡς ἔοιχε, νυμφεύσει τάχα. Pylade dit que cette semme sans cœur, qui compte sur la mort de ses proches parents, doit mourir avant eux. Elle s'est plu à changer sans cesse d'époux: elle en aura un qu'elle ne désire point, et c'est Pluton.

Οΐους ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιστάτας. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τρυφάς γάρ ήχει δεῦρ' ἔχουσα Τρωικάς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ωσθ' Έλλὰς αὐτῆ σμιχρὸν οἰχητήριον.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Οὐδὲν τὸ δοῦλον πρὸς τὸ μη δοῦλον γένος.

1115

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ μὴν τόδ' ἔρξας δὶς θανεῖν οὐχ ἄζομαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Άλλ' οὐδ' ἐγὼ μὴν, σοί γε τιμωρούμενος.

Τὸ πρᾶγμα δήλου καὶ πέραιν', ὅπως λέγεις.

Είσιμεν ές οίχους δηθεν, ώς θανούμενοι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχω τοσοῦτον, τἀπίλοιπα δ' οὐκ ἔχω.

1120

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Γόους πρός αὐτὴν θησόμεσθ' à πάσχομεν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ωστ' ἐχδαχρῦσαί γ' ἐνδόθεν χεχαρμένην.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Καὶ νῷν παρέσται ταῦθ' ἄπερ χείνη τότε.

NC. 1112. Élien, Hist. anim. VII, 25: δσοι κατόπτρων. — 1116. La leçon οὐ χάζομαι est corrigée dans quelques manuscrits de date récente. — 1122. Variante vicieuse : κεχαρμένη.

1112. Οἴους.... ἐπιστάτας, (clle a des gardes) tels que peuvent être des gens préposés au soin des miroirs et des parfumeries.

1119. Είσιμεν, nous entrerons. On sait que le présent de είμι et de ses composés a la valeur d'un futur. Aussi Pylade, en continuant d'exposer son plan, se sert-il des futurs θησόμεσθ(α), παρέσται, έξομεν, etc., vv. 1421, 1423, 1425, etc. —

Δήθεν ώς θανούμενοι, scilicet ut morituri. Δήθεν marque l'ironic.

1121. Γόους θησόμεσθ(α), équivalant γοησόμεθα, gouverne le régime à πάσχομεν. [Schæfer.] Voyez la note sur le vers 1069.

1423. Καὶ νῷν.... τότε. Pylade dit qu'ils tromperont Hélène par une douleur simulée, pendant qu'elle croira, de son côté, les abuser par des larmes hypocrites.

Έπειτ' ἀγῶνα πῶς ἀγωνιούμεθα;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Κρύπτ' εν πέπλοισι τοισίδ' έξομεν ξίφη.

1125

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πρόσθεν δ' όπαδῶν τίς όλεθρος γενήσεται, ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έχχλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης.

Καὶ τόν γε μὴ σιγῶντ' ἀποκτείνειν χρεών. ΠΥΛΛΔΗΣ.

Εἶτ' αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον οἶ τείνειν χρεών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έλένην φονεύειν · μανθάνω τὸ σύμβολον.

1130

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έγνως · ἄχουσον δ' ὡς χαλῶς βουλεύομαι.
Εὶ μὲν γὰρ εἰς γυναῖχα σωφρονεστέραν
ξίφος μεθεῖμεν, δυσχλεὴς ἄν ἦν φόνος ·
νῦν δ' ὑπὲρ ἀπάσης Ἑλλάδος δώσει δίχην,
ὧν πατέρας ἔχτειν', ὧν δ' ἀπώλεσεν τέχνα,
νύμφας τ' ἔθηχεν ὀρφανὰς ξυναόρων.
'Ολολυγμὸς ἔσται, πῦρ τ' ἀνάψουσιν θεοῖς,
σοὶ πολλὰ χάμοὶ χέδν' ἀρώμενοι τυχεῖν,

1135

NC. 4429. Variante: ἢ τείνειν. — 4131. Le Marcianus omet δ'. — 4435. La leçon ων δ' est mieux autorisée que ων τ'.

4426. Πρόσθεν ne veut pas dire ici Énée songe un instant à immoler Hélène, « d'abord ». Il faut joindre πρόσθεν όπα- et il se dit à lui-même: « Namque etsi δῶν, « en présence des gardes. » « nullum memorabile nomen Fœminea in

4427. Έκκλήσομεν, nous les écarterons en les enfermant.

1130. Μανθάνω τὸ σύμβολον, je comprends ce que tu dis à demi-mot. Oreste vient de préciser ce que Pylade u'avait fait qu'indiquer : leurs paroles se complètent et s'adaptent comme les deux moitiés d'une tessera, σύμβολον, partagée entre deux hôtes. Voy. la note sur Médée, 613.

4432-4439. Cp. Virgile, En., II, 57.

Enée songe un instant à immoler Hélène, et il se dit à lui-même: « Namque etsi « nullum memorabile nomen Fœminea in « pœna est, nec habet victoria laudem; « Exstinxisse nesas tamen et sumpsisse me-« rentis Laudabor pœnas, animumque ex-

« plesse juvabit Ultricis flammæ et cineres « satiasse meorum. »

1135-1136. Avant les deux ών sousentendez ὑπὲρ ἐκείνων. Ensuite le fil de la construction se perd : car νύμφας τ' ἔθηκεν est pour ὑπέρ τε νυμφών ᾶς ἔθηκεν.

1187. 'Ολολυγμός, des cris de joie.

κακῆς γυναικός ούνεχ' αξμ' ἐπράξαμεν. Ο μητροφόντης δ' οὐ καλεῖ ταύτην κτανὼν, 1140 άλλ' ἀπολιπών τοῦτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσεῖ. Έλένης λεγόμενος τῆς πολυχτόνου φονεύς. Οὐ δεῖ ποτ' οὐ δεῖ Μενέλεων μέν εὐτυχεῖν, τὸν σὸν δὲ πατέρα καὶ σὲ κάδελφὴν θανεῖν, μητέρα τ', ἐῶ τοῦτ', οὐ γὰρ εὐπρεπὲς λέγειν, 1145 δόμους δ' ἔχειν σούς, δι' Άγαμέμνονος δόρυ λαβόντα νύμφην μή γάρ οὖν ζώην ἔτι, εί μή 'π' έχείνη φάσγανον σπάσω μέλαν. "Ην δ' οὖν τὸν 'Ελένης μὴ κατάσχωμεν φόνον, πρήσαντες οίχους τούσδε χατθανούμεθα. 1150 Ένος γάρ οὐ σφαλέντες έξομεν κλέος, χαλώς θανόντες ή χαλώς σεσωσμένοι.

ΧΟΡΟΣ.

Πάσαις γυναιξίν ἀξία στυγεῖν ἔφυ ή Τυνδαρὶς παῖς, ἡ κατήσχυνεν γένος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

ούχ ἔστιν ούδὲν χρεῖσσον ἢ φίλος σαφής,

1155

NC. 1145. Nauck écarte ce vers. — 1146. Variante moins autorisée : δόμους τ'. — 1148. Variante : μὴ 'πὶ κείνη. — Vaticanus : σπασόμεθα, pour σπάσω μέλαν. Nauck σπασώμεθα. — 1151. Nauck demande δυοῖν γάρ, ce qui serait en effet plus conforme à l'usage des auteurs grecs.

4139. Οὖνεχ' αξμ' ἐπράξαμεν, parce que nous lui avons fait payer la dette du sang. C'est ainsi qu'on dit πράσσειν χρέος, faire rentrer une dette.

1140. Ο μητροφόντης, « le parricide, le parricide par excellence, » en dit plus que μητροφόντης sans article.

4141. Άπολιπών τοῦτο, c'est-à-dire τὸ καλεῖσθαι μητροφόντης.

4145. Scholiaste: Μητέρα τε εἰπὼν, μεταμελόμενος χαὶ ἐπιδιορθῶν ἐαυτὸν ἐπάγει ἐῶ τοῦτο οὐ γὰρ εὐπρεπὲς, ἤγουν εὐπρόσωπον, λέγειν, τουτέστι, ῶστε λέγειν αὐτὸ ἐμέ.

4146. Δόμους δ' ἔχειν σούς. Cette phrase, dont le sujet est Ménélas, pourrait

étre rattachée à οὐ δεῖ Μενέλεων.... εὐτυχεῖν, vers 1143, au moyen de la conjonction τε. Mais comme deux vers se trouvent interposés, la particule δὲ, qui est plus forte, semble mieux convenir.

1151-1152. Ένὸς γὰρ.... σεσωσμένοι. Cf. Sophocle, Ε΄. 1320 : Οὐκ ἄν δυοῖν ῆμαρτον ἡ γὰρ ἀν καλῶς Ἐσωσ' ἐμαυτὴν, ἢ καλῶς ἀπωλόμην.

1154. "Η κατήσχυνεν γένος, sous-ent. γυναικών. Réminiscence homérique. Dans l'Odyssée, XI, 432, l'ombre d'Agamemnon dit de Clytemnestre: "Η δ' ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα Οἶ τε κατ' αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένησιν ὁπίσσω Θηλυτέρησι γυναιξὶ, καὶ ἢ κ' εὐεργὸς ἔησιν.

ού πλοῦτος, ού τυραννίς άλόγιστον δέ τι τὸ πληθος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. Σύ γὰρ τά τ' εἰς Λίγισθον έξεῦρες κακὰ καὶ πλησίον παρησθα κινδύνων έμοὶ, νῦν τ' αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν 1160 χούχ έχποδών εί. Παύσομαί σ' αίνῶν, ἐπεί βάρος τι κάν τῷδ' ἐστίν, αἰνεῖσθαι λίαν. Έγω δε, πάντως εκπνέων ψυχήν εμήν, δράσας τι χρήζω τους έμους έχθρους θανείν, ίν' ανταναλώσω μέν οί με προύδοσαν, 1165 στένωσι δ' οίπερ κάμ' έθηκαν άθλιον. Αγαμέμνονος τοι παῖς πέφυχ', δς Έλλάδο; ήρξ' άξιωθείς, οὐ τύραννος, άλλ' ὅμως ρώμην θεοῦ τιν' ἔσχ' ον ου καταισχυνῶ δοῦλον παρασχών θάνατον, άλλ' έλευθέρω; 1171) ψυχήν ἀφήσω, Μενέλεων δὲ τίσομαι. Ένος γάρ εὶ λαβοίμεθ', εὐτυχοῖμεν ἄν, εί ποθεν άελπτος παραπέσοι σωτηρία χτανοῦσι μὴ θανοῦσιν· εύχομαι τάδε. "Ο βούλομαι γὰρ ήδὺ καὶ διὰ στόμα 1175 πτηνοΐσι μύθοις άδαπάνως τέρψαι φρένα.

NC. 4160. Variante: νῦν δ' αὐ. — 4162. Stobée, Authol. XIV, 6: βάρος τι καὶ τόδ'. — 4165. La leçon ἀνταναλώσωμεν a été divisée en deux mots par Canter. — 4169. Barnes a rectifié la leçon ἔσχεν. — 4170. Nauck demande ἐλεύθερος. — 4174. Variante vicieuse: οὐ θανοῦσιν. — 4176. Variante: φρένας.

4156-4157. Άλόγιστον δέ τι... γενναίου φίλου, préférer la faveur du peuple
à l'amitié d'un généreux ami, c'est faire
un échange inconsidéré. Τὸ πλήθος ne
désigne pas ici un grand nombre de soidisant amis : le sens de ces mots est déterminé par τυραννίς. Le poête dit que
l'amitié vaut mieux que le pouvoir, soit
dans une monarchie, soit dans une république.

4168. Σὺ γὰρ.... κακά. Dans Électre, 619 sqq., ce n'est pas Pylade, mais le Vieillard qui imagine le moyen de surprendre Égisthe.

1162. Βάρος τι.... αίνεϊσθαι λίαν. Lu

même peusée se trouve exprimée en d'autres termes dans Iph. Aul. 379 sq., et dans les Héraclides, 202 sqq.

4170. Παρασχών, exhibens. Cf. Suppl. 877: Ούδὲ τοὺς τρόπους Δούλους παρέσχε.

1174. Κτανούσι μή θανούσι, en donnant la mort sans la subir. Hermann a fait remarquer que ces mots se tenaient, et no devaient pas être séparés par une virgule.

4475-4476. "Ο βούλομαι γάρ.... τέρψαι φρένα, car ce que je souhaite est agréable à dire, ne fût-ce que pour charmer mon esprit, sans qu'il m'en coûte, par des paroles ailées.

# HAEKTPA.

Έγὼ, κασίγνητ', αὐτὸ τοῦτ' ἔχειν δοκῶ, σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ' ἐκ τρίτων τ' ἐμοί.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θεοῦ λέγεις πρόνοιαν. Άλλὰ ποῦ τόδε; ἐπεὶ τὸ συνετὸν οἶδα σῆ ψυχῆ παρόν.

1180

#### НАЕКТРА.

Άχουε δή νυν, χαὶ σὸ δεῦρο νοῦν ἔχε.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγ' · ώς το μέλλειν άγάθ' ἔχει τιν' ήδονήν.

#### нлектра.

Έλένης κάτοισθα θυγατέρ'; είδότ' ήρόμην.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίδ', ην έθρεψεν Ερμιόνην μήτης έμή.

## HAEKTPA.

Αύτη βέβηχε πρός Κλυταιμνήστρας τάρον.

1185

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί χρημα δράσουσ'; ύποτίθης τίν' έλπίδα;

#### HAEKTPA.

Χοὰς χατασπείσουσ' ύπὲρ μητρός τάφου.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ δὴ τί μοι τοῦτ' εἶπας εἰς σωτηρίαν;

#### HAEKTPA.

Συλλάβεθ' όμηρον τήνδ', όταν στείχη πάλιν.

NC. 4178. La variante τρίτον est une glose de ἐχ τρίτων. — 4182. Mauvaise variante : τὸ λέγειν ἀγάθ'. Hartung : τὰ μέλλοντ' ἀγάθ'. — 4187. Variante : τάρφ.

1181. Axous s'adresse à Oreste. Καὶ σύ s'adresse à Pylade.

4182. Τὸ μέλλειν ἀγαθ(ά) équivaut à τοῦτο, ὅτι ἀγαθὰ μέλλει ἔσεσθαι. [Klotz.] ἀγαθά est le sujet de μέλλειν. L'erreur de ceux qui croyaient pouvoir donner à μέλλειν le sens de « attendre, espérer », a été réfutée par Matthiæ.

1183. Elδότ' ἡρόμην. Électre sent qu'elle sait une question inutile. Pourquoi donc

le poëte a-t-il voulu qu'elle la sit? C'est pour couper le dialogue en monostiques. Il faut dire toutesois que des taches pareilles sont rares, et qu'Euripide, comme Sophocle et comme Eschyle, conduit généralement les stichomythies avec un art supérieur.

1187. Υπέρ μητρὸ; τάφου, sur le tombeau de ma mère. Les mots ὑπὲρ μητρὸς ne dépendent pas de κατασπείσουσ(α).

Τίνος τόδ' εἶπας φάρμαχον τρισσοῖς φίλοις;

1190

1205

# наектра.

Έλένης θανούσης, ήν τι Μενέλεως σὲ δρὰ ή τόνδε κάμὲ, πᾶν γὰρ εν φίλον τόδε, λέγ' ὡς φονεύσεις Έρμιόνην. ξίφος δὲ χρὴ δέρη πρὸς αὐτἢ παρθένου σπάσαντ' ἔχειν.
Κὰν μέν σε σώζη, μὴ θανεῖν χρήζων κόρην, 1195 Έλένης Μενέλεως πτῶμ' ἰδὼν ἐν αἵματι, μέθες πεπᾶσθαι πατρὶ παρθένου δέμας. ἢν δ' ὀξυθύμου μὴ κρατῶν φρονήματος κτείνη σε, καὶ σὺ σφάζε παρθένου δέρην.
Καί νιν δοκῶ, τὸ πρῶτον ἢν πολὺς παρἢ, 1200 χρόνῳ μαλάξειν σπλάγγνον. οὕτε γὰρ θρασὺς οὕτ' ἄλκιμος πέφυκε. τήνδ' ἡμῖν ἔχω σωτηρίας ἔπαλξιν. Εἴρηται λόγος.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>3</sup>Ω τὰς φρένας μὲν ἄρσενας χεχτημένη, τὸ σῶμα δ' ἐν γυναιξὶ θηλείαις πρέπον, ὡς ἀξία ζῆν μᾶλλον ἢ θανεῖν ἔφυς. Πυλάδη, τοιαύτης ἄρ' άμαρτήσει τάλας γυναιχὸς ἢ ζῶν μαχάριον χτήσει λέγος.

NC. 4196. Manuscrits: μενέλεως έλένης. Vulgate: Μενέλαος Έλένης. Hermann a vu qu'on pouvait conserver Μενέλεως en transposant les mots. Il aurait dû les transposer en esset. — 1200. Nauck propose: ἢν πολὺς ῥυἢ. — 1201. Marcianus: μαλάξει. — 1204. Stobée, Anthol. LXVII, 7: ἄρσενος. — 1208. Vulgate: ἢ ζῶν. Porson: ἡςζῶν. Le Marcianus a conservé la vraie leçon: ἢ ζῶν.

1192. Πάν γὰρ ἔν φίλον τόδε, car tout ce suisceau d'amis ne sait qu'un. L'emploi de φίλον τόδε pour φίλοι οξόε, du singulier pour le pluriel, ajoute ici à la beauté de l'expression.

4196. Έλένης Μενέλεως πτῶμ(α).... Quoique Ménélas soit le sujet de σώζη, le nom d'Hélène est mis avant Μενέλεως, pour faire antithèse à κόρην. Voyant Hélène couchée dans le sang, Ménélas

comprendra que la menace d'Oreste est séricuse, et il voudra sauver au moins Hermione.

4199. Κτείνη σε, (s'il) cherche à te tuer. Voyez v. 686, avec la note, et passim.

4200. Πολύς παρή. Scholiste: Σφοδρός έλθη τη όργη.

1208. Ζών, si tu vis. Il ne faut pas joindre ζών λέχος [Hermann.]

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Εὶ γὰρ γένοιτο, Φωχέων δ' ἔλθοι πόλιν χαλοῖσιν ὑμεναίοισιν ἀξιουμένη.

1210

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ηξει δ' ἐς οἴχους Ἑρμιόνη τίνος χρόνου; Ως τ' ἄλλα γ' εἶπας, εἴπερ εὐτυχήσομεν, χάλλισθ', ἐλόντες σχύμνον ἀνοσίου πατρός.

#### НАЕКТРА.

Καὶ δὴ πέλας νιν δωμάτων εἶναι δοχῶ· τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆχος αὐτὸ συντρέχει.

1215

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καλῶς · σὸ μέν νυν, σύγγον' Ήλέχτρα, δόμων πάρος μένουσα παρθένου δέχου πόδα. φύλασσε δ' ήν τις, πρίν τελευτηθή φόνος, η ξύμμαχός τις η κασίγνητος πατρός έλθων ες οίχους φθη, γέγωνε τ' εν δόμοις, 1220 η σανίδα παίσασ' η λόγους πέμψασ' έσω. Ήμεῖς δ' ἔσω στείχοντες ἐπὶ τὸν ἔσχατον άγῶν' ὁπλιζώμεσθα φασγάνω χέρας, Πυλάδη · σύ γάρ δή συμπονεῖς έμοὶ πόνους. — 📆 δῶμα ναίων νυχτὸς ὀρφναίας πάτερ, 1225 καλεί σ' 'Ορέστης παίς σὸς ἐπίκουρον μολείν τοῖς δεομένοισι. Διὰ σὲ γὰρ πάσγω τάλας άδίχως προδέδομαι δ' ύπὸ χασιγνήτου σέθεν, δίχαια πράξας · οῦ θέλω δάμαρτ' έλων

NC. 4212. Ancienne vulgate: εἰ τάδ' εὐτυχήσομεν. — 4220. La vulgate: γέγωνέ τ' (ου γέγωνε δ') εἰς δόμους fait double emploi avec πέμψασ' ἔσω. Klotz a rétabli la leçon du Marcianus: ἐν δόμοις. — 1224. Nauck tient ce vers pour interpolé.

1210. Υνεμαίοισιν άξιουμένη. Le verbe άξιοῦν gouverne ici le datif, comme dans ce vers d'Eschyle: Τοιοῖσδέ τοί νιν άξιῶ προσφθέγμασιν (Agam. 903).

1212-1213. Joignez είπερ εὐτυχήσομεν ξλόντες, si nous réussissons à nous emparer. — Σκύμνον ἀνοσίου πατρός. Cp. Aristophane, Gren. 1431: Οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν. 1218. Παρθένου δέχου πόδα. Voyez, touchant cette périphrase, Hèc. 977, et la note sur Hipp. 661.

4220. Γέγωνέ τ' έν δόμοις, « fac ut audiare intus in domo. » [Klotz.]

1226-1245. Ces invocations rappellent les morceaux analogues de l'Électre d'Euripide, v. 671 sqq., et des Choephores d'Eschyle, v. 479 sqq.

κτείναι σύ δ' ήμίν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ.

1230

HAEKTPA.

\*Ω πάτερ, ίλοῦ-δῆτ', εἰ κλύεις εἴσω χθονὸς τέκνων καλούντων, οἳ σέθεν θνήσκουσ' ὕπερ.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

<sup>3</sup>Ω συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κἀμὰς λιτὰς, Άγάμεμνον, εἰσάκουσον, ἔκσωσον τέκνα.

ΟΡΕΣΤΗΣ

\*Εκτεινα μητέρ',

наектра.

Ήψάμην δ' έγω ξίρους.

1235

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Εγώ δ' ἐπενεκέλευσα κἀπέλυσ' ὄκνου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

σοὶ, πάτερ, ἀρήγων.

HAEKTPA.

Οὐδ' ἐγὼ προύδωκά σε.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Οὐχοῦν ὀνείδη τάδε χλύων ῥῦσαι τέχνα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δακρύοις κατασπένδω σ'.

NC. 4235-1236. On attribuait les mots: ἡψάμην δ' ἐγὼ ξίφους à Pylade, et le vers 1236 à Électre. Mais celle-ci doit prendre la parole avant Pylade, ainsi qu'elle le sait dans les invocations suivantes. La manière dont nous avons distribué les rôles est indiquée par la seconde main du Marcianus. Voy. les notes explicatives. — 1236. Presque tous les manuscrits portent : ἐγὼ δ' ἐπεδούλευσα. Scholiaste : Καὶ ἐγὼ συνεργὸς ῆν νοῦδε τοῦ φόνου. Nauck en a tiré la correction ἐπενεχέλευσα. Cf. Électre, 1224.

1233. ΤΩ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ. Scholiaste: Παρόσον ὁ Στρόφιος ἀναξιδίαν ἐγημε τὴν ἀγαμέμνονος ἀδελφὴν, ἐξ ῆς ἐγένετο Πυλάδης, ὡς φησὶ Κράτης. Ἡ ἐπεὶ ὁ Στροφίου πατὴρ Κρῖσος ἀτρέως θυγατέρα ἐγήμει, τὴν Κυδραγόραν. Les mots ὡ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ ne peuvent s'appliquer qu'à cette dernière généalogie. Car l'explication du scholiaste: συγγένεια οὶ γαμδροί, est trop évidemment imaginée en vue de notre passage. Des συγγενεῖς sont sortis du même γένος, de la même souche. 4235. Ἡψάμην δ' ἐγὼ ξίρους. Électre

s'en fait un mérite ici. Elle s'en accusait dans la tragédie qui porte son nom, vers 4225: Ξίφους τ' ἐρηψάμαν άμα.

1236. Έγὼ δ' ἐπενεκέλευσα κἀπέλυσ' ὅχνου. Tel était en effet le rôle de Pylade suivant la tradition. Dans les Choephores, vers 900 sqq., il lève les scrupules d'Oreste et l'exhorte à suivre les ordres d'Apollon.

4237. Σοὶ, πάτερ, ἀρήγων. Ces paroles sont le complément de έχτεινα μητέρ(α), v. 4235.

4238. <sup>3</sup>Ο νείδη, των εὐεργεσιών τὰς ὑπομνήσεις. [Schoiiaste.]

#### HAEKTPA.

Έγὼ δ' οἴχτοισί γε.

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Παύσασθε, καὶ πρὸς ἔργον ἐξορμώμεθα.
Εἴπερ γὰρ εἴσω γῆς ἀκοντίζουσ' ἀραὶ,
κλύει. Σὰ δ', ὧ Ζεῦ πρόγονε καὶ Δίκης σέβας,
δότ' εὐτυχῆσαι τῷδ' ἐμοί τε τῆδέ τε ·
τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἴς ἀγὼν, δίκη μία ·
ἢ ζῆν ἄπασιν ἢ θανεῖν ὀφείλεται.

1245

[Strophe.]

1240

#### НЛЕКТРА.

Μυχηνίδες, ὧ φίλιαι, τὰ πρῶτα κατὰ Πελασγὸν έδος Άργείων.

ΧΟΡΟΣ.

Τίνα θροεῖς αὐδὰν, πότνια; παραμένει γὰρ ἔτι σοι τόδ' ἐν Δαναῖδῶν πόλει.

1250

#### HAEKTPA.

Στηθ' αί μεν ύμῶν. τόνδ' άμαξήρη τρίθον, αί δ' ενθάδ' άλλον οἶμον εἰς φρουρὰν δόμων.

ΧΟΡΟΣ.

Τί δέ με τόδε χρέος ἀπύεις,

NC. 1243. Variante: δός. — 1245. Nauck tient ce vers pour interpolé. — 1246. Hermann et Dindorf ont corrigé la leçon φίλαι. — 1251. Variante moins autorisée: τήνδ'. — 1253. Variante vicieuse: τί δέ μοι.

1241. Είπερ.... ἀχοντίζουσ' ἀραί, si des vœux lancés par les vivants peuvent pénétrer sous la terre et atteindre les morts.

4242. <sup>\*</sup>Ω Ζεῦ πρόγονε. Pylade (voy. la note sur le vers 4233), ainsi qu'Oreste et Électre, descendait de Tantale, sils de Jupiter.

4245. Le verbe δφείλεται, que Nauck trouve extraordinaire, semble amené par δίχη. On dit δφείλειν δίχην, « être condamné à une peine. » Les trois amis vivront ou mourront ensemble : le résultat de la lutte qu'ils soutiennent contre la condamnation prononcée par les Argiens, doit être le même pour Pylade que pour Oreste et Électre. Cf. v. 4091 et 4492.

1247. Τὰ πρῶτα, vous qui tenez le premier rang. Cf. Méd. 917: Οἰμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κορινθίας Τὰ πρῶτ' ἔσεσθαι, avec la note.

4250. Τόδ(ε). Le nom de πότνια, lequel équivant à δέσποινα. Cf. Andr. 56, οù une fidèle esclave dit à l'épouse d'Hector, réduite elle-même en esclavage: Δέσποιν', έγώ τοι τοῦνομ' οὐ φεύγω τόδε Καλεῖν σε.

4251. Στήτ(ε).... τρίδον, placez-vous sur le chemin. Quant à l'accusatif, cp. Suppl. 987: Τί ποτ' αἰθερίαν ἔστηκε πέτραν, ainsi que la note sur θάσσειν φάραγγα, Iph. Taur. 277.

4253. Τί... χρέος, pourquoi. Cf. v. 451: Έφ' δ τι χρέος έμόλετε.

ἔνεπέ μοι, φίλα.

НАЕКТРА.

Φόδος ἔχει με μή τις ἐπὶ δωμασι σταθεὶς ἐπὶ φοίνιον αἶμα πήματα πήμασιν ἐξεύρη.

1255

HMIXOPION.

Χωρεῖτ', ἐπειγώμεσθ' ἐγὼ μὲν οὖν τρίβον τόνδ' ἐχφυλάξω, τὸν πρὸς ἡλίου βολάς.

HMIXOPION.

Καὶ μὴν ἐγὼ τόνδ', δς πρὸς ἐσπέραν φέρει.

1260

нлектра.

Δόχμιά νυν χόρας διάφερ' όμμάτων ἐχεῖθεν ἐνθάδ', εἶτα παλινσχοπιάν.

HMIXOPION.

Έχομεν ώς θροείς.

1265

HAEKTPA.

Έλίσσετέ νυν βλέφαρον, κόρας διάδοτε διὰ βοτρύχων πάντα. [Antistrophe.]

HMIXOPION.

"Οδε τίς εν τρίθω; πρόσεχε, τίς δδ' άρ' άμ-

NC. 4254. La leçon ἔννεπέ se trouve corrigée dans quelques manuscrits récents. — 4255-4256. Faut-il écrire μή τις ἐπινώμασι | σταθεὶς ἔπι, équivalant à μή τις ἐπισταθεὶς ἔπινόμασιν? On cite νῶμα pour νόημα, et νῶσις pour νόησις. Sophocle s'est servi de la forme νένωται (cf. Étym. M. p. 601, 20), et Dindorf écrit dans l'Électre de ce poëte, v. 882: Ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῶ (pour νόει). — Triclinius a rectifié la leçon φόνιον. — 4264. Variante vicieuse: εἶτ' ἐπ' ἄλλην σκοπιάν. — 4267. Les manuscrits portent: κόραισι δίδοτε διὰ βοστρύχων πάντη, ου πάντα. C'est cette dernière leçon, mal interprétée, qui semble avoir amené le datif κόραισι. On doit à Canter κόρας διάδοτε, à Dindorf βοτρύχων. Cependant l'accord antistrophique n'est pas encore parfaitement rétabli. — 4268. L'iambe τρίδφ ne saurait répondre au spondée αὐδάν du vers strophique, 4249. — Seidler a substitué πρόσεχε à la leçon προσέρχεται. Cependant cette glose pourrait avoir pris la place de mots tout dissérents. Hermann écrit: "Οὸε τις ἐν τρίδφ. Τίς δδε, τίς δδ' ἄρ'.

1255-1257. Électre craint qu'un témoin ne survienne et ne découvre l'attentat sanglant. Mais nous ne nous chargeons pas de rendre compte du détail des mots, dont on a vainement essayé de tirer un sens satisfaisant. Voy. la conjecture proposée dans la note critique. 4265. « Dedit hunc versum choro Eu-« ripides, læsa æquali distributione perso-« narum, ut interloqueretur aliquid cho « rus, quo ne Electra antistropham cum « stropha continuaret. » [Hermann.]

4267. Κόρας διαδίδοτ(ε) équivaut à κόρας διάφερ' όμμάτων, ▼. 4261. — Βο-

φὶ μέλαθρον πολεῖ σὸν ἀγρότας ἀνήρ;
ΗΛΕΚΤΡΑ.

1270

Απωλόμεσθ' ἄρ', ὧ φίλαι κεκρυμμένας θήρας ξιφήρεις αὐτίκ' ἐχθροῖσιν φανεῖ.

HMIXOPION.

Άφοδος έχε· χενός, ὧ φίλα, στίδος δν οὐ δοχεῖς.

#### HAEKTPA.

Τί δέ; τὸ σὸν βέβαιον ἔτι μοι μένει; δὸς ἀγγελίαν ἀγαθάν τιν', εἰ τάδ' ἔρημα τὰ πρόσθ' αὐλᾶς.

1275

# HMIXOPION.

Καλῶς τά γ' ἐνθένδ' · ἀλλὰ τἀπὶ σοῦ σκόπει · ώς οὐτις ἡμῖν Δαναϊδῶν πελάζεται.

## HMIXOPION.

Είς ταὐτὸν ήχεις καὶ γὰρ οὐδὲ τῆδ' ὄχλος.

1280

# НАЕКТРА.

Φέρε νυν ἐν πύλαισιν ἀχοὰν βάλω. Τί μέλλεθ' οἱ χατ' οἶχον ἐν ἡσυχίᾳ σφάγια φοινίσσειν;

1285

# Ούχ εἰσαχούουσ` ι ὧ τάλαιν' έγω καχών.

NC. 1271-1272. J'ai écrit κεκρυμμένας θήρας pour κεκρυμμένους θήρας. Le Marcianus porte de première main κεκρυμμένας. Cf. Hipp. 233, NC. — 1273-1274. Variantes vicieuses : κενός γὰρ et δν σὸ δοκεῖς.—1276. Triclinius a corrigé la leçon τινά μοι.—1278. Presque tous les manuscrits : ἔνθεν.— Var. : τοὺπίσω.—1281. Manuscrits : νῦν.

τρύχων, forme poétique pour βοστρύχων.
— Πάντα, μους πάντη, est adverbe.

1271-1272. Κεκρυμμένας θήρας, des poursuites cachées, des embûches.

4275. Tò σόν, le côté que vous observez. Après avoir été rassuree par l'un des demi-chœurs, Électre adresse cette question à l'autre demi-chœur.

4278. Τάπὶ σοῦ, ce qui te regarde.

4280. Εἰς ταὐτὸν ήχει;, tu t'accordes avec moi. Voy. la note sur le vers 748 d'Hecube.

1281. Άχοάν. Scholiaste: Τὴν ἀχοὴν, ἤτοι τὸ οὖς τὸ ἐμὸν, πρὸς ταῖς πύλαις

παραθώ, ώστε ἀχοῦσαι. Après avoir regardé autour de la maison, Électre écoute ce qui se passe au-dedans. N'entendant rien, elle excite les meurtriers. Il y a donc un moment de silence entre ce vers et le vers suivant. — D'autres entendent par ἀχοὰν des cris qui se font entendre, ἀχουσμα, βοήν. Mais cette dernière interprétation demanderait ἐν δόμοισιν pour ἐν πύλαισιν.

1282. Έν ήσυχία. Scholiaste : ἐν ὅσωρ οὐδεὶς ὁχλεῖ.

4285. Σφάγια φοινίσσειν, ensanglanter la victime.

Αο' ές τὸ κάλλος ἐκκεκώρωται ξίρη;

Τάγα τις Άργείων ένοπλος όρμήσας ποδί βοηδρόμω μέλαθρα προσμίξει.

[Épode.]

1290

Σχέψασθέ νυν ἄμεινον· οὐχ ἔδρας ἀγών· αλλ' αί μὲν ἐνθάδ', αί δ' ἐχεῖσ' ἐλίσσετε.

ΧΟΡΟΣ.

Άμείδω χέλευθον σχοπεύουσ' άπάντα.

1295

EAENH.

Τω Πελασγόν Άργος, ὅλλυμαι κακῶς.
ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ.

'Ηχούσαθ'; άνδρες χεῖρ' ἔχουσιν ἐν φόνω.
ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ.

Έλένης τὸ χώχυμ' ἐστὶν, ὡς ἀπειχάσαι.
ΠΛΕΚΤΡΑ.

<sup>\*</sup>Ω Διὸς, ὧ Διὸς ἀέναον κράτος, ἔλθ' ἐπίκουρος ἐμοῖς φίλοισι πάντως.

1300

EAENH.

Μενέλαε, θνήσκω του δε παρών μ' ουκ ώφελεῖς.

NC. 1287. Variantes: ἐκκεκώρηται et ἐκκεκώρηνται. Aristophane de Byzance lisait ἐκκεκώφωται. — 1288. La leçon ἐν ὅπλοις a été corrigée dans quelques manuscrits récents. — 1295. Les manuscrits portent σκοποῦσα πάντα. Mais un grammairien grec (Keil, Analecta grammatica, Halle, 1848, p. 7, 29) cite comme exemple du mètre bacchiaque: ἀμείδω κέλευθον σκοπεὺς ἀπατᾶ. Nauck en a tiré la correction que nous avons admise dans le texte. — 1297-1298. Hermann a distribué entre les demi-chœurs ces deux vers qu'on donnait à Électre. — 1297. La leçon ἄνδρες a été rectifiée par Porson. — 1299-1300. Ces deux vers étaient attribués au chœur. Hermann les a rendus à Électre. — 1299. Variante: ἀένναον. — 1300. Vulgate: ἐπίκουρον. Kirchhoff a rétabli ἐπίκουρος, leçon du meilleur manuscrit.

1257. 'Αρ' εἰς τὸ κάλλος ἐκκεκώφωται ξίφη; en sace de la beauté, les épées se sont-elles émoussées? Euripide doit ce trait à l'auteur de la Petire Iliade et à Ibycus. D'après ces poëtes Ménélas allait immoler Hèlène après la prise de Troie. Mais lorsqu'elle découvrit son sein, l'épée tomba des mains du bourreau. Cp. Androm. 628 sqq. et le scholiaste d'Aristophane, Lysistr. 155.

1292. Existate, tournez-vous. On ne peut guère sous-entendre, avec le scho-

liaste, τοὺς ὀφθαλμούς. Le sens revient au même.

4295. Ἀμείδω κέλευθον, je parcours des yeux le chemin. [Scholiaste.] — Άπάντα, pour ἀπάντη, est adverbe.

4297. Χεῖρ' ἔχουσιν ἐν φόνφ équivaut à ἐγχειροῦσι φόνφ.

4200-4300. Comme ω Διὸς κράτος n'est qu'une périphrase de ω Ζεῦ, l'emploi du masculin ἐπίκουρος est dans le génic de la langue grecque.

4301. Παρών. Ce mot désigne la pré-

#### НЛЕКТРА.

[Φονεύετε] δλλυτε καίνετε,
δίπτυχα δίστομα φάσγανα θείνετε
έκ χερός ίέμενοι
τὰν λιποπάτορα λιπόγαμόν θ', & πλείστους
έκανεν Ἑλλάνων
δόρει παρὰ ποταμὸν όλομένους, ὁπόθι
δάκρυα δάκρυσι συνέπεσε σιδαρέοις
βέλεσιν ἀμφὶ τὰς Σκαμάνδρου δίνας.

ΧΟΡΟΣ.

Σιγᾶτε σιγᾶτ' ήσθόμην ατύπου τινός κέλευθον είσπεσόντος άμφὶ δώματα.

# нлектра.

<sup>7</sup>Ω φίλταται γυναϊχες, εἰς μέσον φόνον ήδ' Ερμιόνη πάρεστι· παύσωμεν βοήν.
Στείχει γὰρ εἰσπεσοῦσα διχτύων βρόχους.
1315
Καλὸν τὸ θήραμ', ἢν άλῷ, γενήσεται.
Πάλιν χατάστηθ' ἡσύχι μὲν ὅμματι,

NC. 4302. Manuscrits: φονεύετε καίνετε (Marcianus: καίνυτε) δλλυτε. La plupart des critiques s'accordent à regarder φονεύετε comme une glose. J'ai transposé les deux autres verbes. — 4303. Marcianus: φάσγανα πέμπετε, avec la note γο. καὶ θείνετε. Il me semble que θείνετε, mot inséré dans quelques manuscrits récents après καίνετε (ν. 4304), est la bonne leçon. Πέμπετε, qui manque dans plusieurs bons manuscrits, n'est évidemment qu'une glose. — 4305. Le Marcianus omet τάν. La conjonction θ' a été insérée par Hermann. — 4307. Les leçons δορί et δθι ont été modifiées par Hermann en vue du mètre dochmiaque. Peut-être: πὰρ ποταμόν. — 4308. Variantes: ἔπεσε Marcianus) et συνέπεσε ἔπεσε (Parisinus). — Manuscrits: σιδαρέοισι.

sence de Ménélas, non dans le palais, mais à Argos.

4303. Δίπτυχα a pour synonyme explicatif δίστομα, à deux tranchants. — Φάσ-γανα est gouverné par léμενοι. Le régime de θείνετε est τὰν λιποπάτορα.

1304. Έχ χερός, cominus.

1305. Τὰν λιποπάτορα λιπόγαμόν τ(ε). La seconde de ces épithètes se comprend assez; la première fait sans doute allusion une fable moins connue. On prétendait qu'Hélène, encore enfant, mais d'une beauté précoce, s'était laissé enlever par

Thésée. Voy. ce que Pausanias, II, xxII, 6, rapporte d'après Stésichore, poëte qu'Euripide semble avoir beaucoup pratiqué.

1307. Παρὰ ποταμόν. Il s'agit évidemment du Scamandre, rivière nommée deux vers plus bas.

4311. Κτύπου τινός. « Non recte puto « glossatores ad τινός supplere ἀνθρώπου, « quum recte etiam sonitus in viam inci- α disse dici potuerit. » [Hermann.]

1317. Κατάστητ(ε), recueillez-vous. Cf. Eschyle, Perses, 295: Λέξον καταστάς, κεὶ στένεις κακοῖς ὅμως.

χρόα τ' άδήλω τῶν δεδραμένων πέρι·
κάγὼ σκυθρωποὺς ὀμμάτων έξω κόρας,
ὡς δῆθεν οὐκ εἰδυῖα τάξειργασμένα. — 1320
<sup>\*</sup>Ω παρθέν', ἥκεις τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον
στέψασα καὶ σπείσασα νερτέροις χοάς;

#### EPMIONH.

"Ηχω, λαβοῦσα πρευμένειαν. Άλλά μοι φόβος τις εἰσελήλυθ', ἥντιν' ἔνδοθεν τηλουρὸς οὖσα δωμάτων χλύω βοήν.

1325

1330

#### HAEKTPA.

Τί δ'; ἄξι' ἡμῖν τυγχάνει στεναγμάτων. ΕΡΜΙΟΝΗ.

Εύφημος ἴσθι· τί δὲ νεώτερον λέγεις;

Θανεῖν 'Ορέστην κἄμ' ἔδοξε τῆδε γῆ. ΕΡΜΙΟΝΗ.

Μὴ δῆτ', ἐμοῦ γε συγγενεῖς πεφυκότας.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Άραρ' ἀνάγκης δ' ἐς ζυγὸν καθέσταμεν. ΕΡΜΙΟΝΗ.

Ή τοῦδ' ἕκατι καὶ βοὴ κατὰ στέγας;
ΗΛΕΚΤΡΑ

Ίχέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσών βοặ ΕΡΜΙΟΝΗ.

Τίς; οὐ γὰρ οἶδα μᾶλλον, ἢν σύ μὴ λέγης.

NC. 1318. Variantes: χροια et των πεπραγμένων υπερ.— 1322. Variante: νερτέρων.
— 1323. Variante moins autorisée: ἀλλά με. — 1324. La correction de Hartung: ἔνδοθεν, pour ἐν δόμοις, nous a semblé nécessaire. — 1329. Variante: ἐμούς. — 1333. Variante: οὐδὲν οἶδα.

1318. Ἀδήλω, impénétrable, qui ne trabit rien.

4323. Πρευμένειαν, la faveur (des morts).

4324-1325. Φόσος τις..., ἥντιν(α).... κλύω βοήν, une crainte (qui fait que je

me demande) quel est le bruit.... — Le génitif δωμάτων dépend de ξνδοθεν, et non de τηλουρός.

4333. Ce vers n'est là que pour le besoin de la stichomythie. Cf. la note sur les vers 4483 sq.

#### HAEKTPA.

τλήμων 'Ορέστης μή θανεῖν, ἐμοῦ θ' ὕπερ.

EPMIONH.

'Επ' άξίοισί τάρ' άνευφημεῖ δόμος.

1335

1340

## HAEKTPA

Περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἄν φθέγξαιτό τις; ἀλλ' ἐλθὲ καὶ μετάσχες ἰκεσίας φίλοις, σῆ μητρὶ προσπεσοῦσα τῆ μέγ' ὀλβία, Μενέλαον ἡμᾶς μὴ θανόντας εἰσιδεῖν. ἀλλ' ὧ τραφεῖσα μητρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς, οἴκτειρον ἡμᾶς κἀπικούφισον κακῶν. \*10' εἰς ἀγῶνα δεῦρ', ἐγὼ δ' ἡγήσομαι · σωτηρίας γὰρ τέρμ' ἔχεις ἡμῖν μόνη.

EPMIONH.

'Ιδού, διώχω τὸν ἐμὸν εἰς δόμους πόδα. Σώθηθ' ὅσον γε τοὐπ' ἔμ'.

#### HAEKTPA.

📆 κατά στέγας

1345

φίλοι ξιφήρεις, ούχὶ συλλήψεσθ' ἄγραν;

EPMIONH.

Οι 'γώ' τίνας τούσδ' είσορῶ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σιγᾶν χρεών.

ήμιν γάρ ήχεις, ούχὶ σοὶ, σωτηρία.

NC. 1341. Vulgate: κάποκούρισον. — 1345. La leçon τοὐπ' ἐμοί a été corrigée par Triclinius.

1334. Mή θανείν. Ces mots sont gouvernés par βοά, v. 1332. « Oreste demande à ne pas mourir. »

1335. Τάρ' est pour τοι άρα. — 'Ανευφημεί, pousse des cris plaintifs. Le scholiaste dit que ce verbe est employé κάτ'
ἀντίτρασιν pour δυσφημεί. Cette manière
de s'exprimer tient à la crainte qu'avaient
les anciens de se servir de mots de mauvais augure. Ici cet euphémisme est inspiré par le même sentiment qui a dicté à
Hermione la réponse qu'elle sait à Électre

au vers 4327. Cf. Sophocle, Trach. 783: Απας δ' ἀνευτήμησεν οἰμωγῆ λεώς.

4339. Εἰσιδεῖν équivaut à περιῖδεῖν. Cp. la note sur μή μ' Ιδεῖν θανόντα, ν. 746.

4341. Κάπιχούφισον. Cp. El. 72.

4342. "Ιθ' εἰς ἀγῶνα. Scholiuste: Ἐσχηματισμένον τὸ γὰρ φαινόμενόν ἐστιν,
εἰς ἀγῶνα λόγων παρακλητικῶν, τὸ δὲ
νοούμενον, εἰς ἀγῶνα θανάτου.

1347. On entend Oreste parler dans l'intérieur du palais, où Hermione et Électre viennent au-devant de lui.

1350

## нлектра.

Έχεσθ' ἔχεσθε· φάσγανον δὲ πρὸς δέρη βαλόντες ἡσυχάζεθ', ὡς εἰδῆ τόδε Μενέλαος, ούνεκ' ἄνδρας, οὐ Φρύγας κακοὺς, εὑρὼν ἔπραξεν οἶα χρὴ πράσσειν κακούς.

ΧΟΡΟΣ.

'Ιὼ ιὰ φίλαι, ατύπον ἐγείρετε, ατύπον όμοῦ βοᾳ πρὸ μελάθρων, ὅπως ὁ πραχθεὶς φόνος

[Strophe.]

μή δεινόν Άργείοισιν ἐμβάλη φόδον, βοηδρομῆσαι πρὸς δόμους τυραννιχούς,

1355

πρίν ἐτύμως ἴδω τὸν Ἑλένας φόνον καθαιμαχτόν ἐν δόμοις χείμενον,

η και λόγον του προσπόλων πυθώμεθα.
τὰ μὲν γὰρ οἶοὰ συμφορὰς, τὰ οι σαφῶς.

1360

# Διὰ δίκας ἔθα θεῶν

NC. 4350. Variante: βάλλοντες. — 4353-4362. Ces vers étaient attribués à Électre. Seidler les a rendus au chœur, et il a le premier remarqué que ce morceau avait pour pendant antistrophique les vers 4537 sqq. — 4354. J'ai écrit δμοῦ βοᾳ pour καὶ βοάν, afin de rendre ce vers exactement pareil au vers correspondant de l'antistrophe, 4538. — 4357. Ancienne vulgate: πρὶν ἄν ἐτύμως. — Φόνον est probablement la glose d'un mot spondaïque: cf. v. 4544. — 4358. Je propose ἔνδοθι προκείμενον. Cp. l'antistrophe. — 4360. J'ai corrigé les leçons τὰς μέν.... τὰς δ', qui donnent un faux sens. — Le mot συμφοράς est ajouté par une autre main dans le Marcianus.

1351. Φρύγας κακούς. A Troie, Ménélas n'avait que des hommes lâches à combattre: il a pu triompher d'eux. Les Grecs qui tiraient beaucoup d'esclaves de la Phrygie, transportaient par anachronisme dans les temps héroïques l'idée de lâcheté servile qui s'était attachée pour eux au nom de Phrygien. Cp. le v. 1111 et les deux scènes qui suivent. Voy. aussi Alc. 675: Λυδὸν ἡ Φρύγα κακοῖς ἐλαύνειν ἀργυρώνητον.

1352. Επραξεν, il a cu le sort, il lui est arrivé.

4354. Κτύπον όμοῦ βοᾶ. Ces mots désignent la danse et le chant du chœur.

4356. Φόβον βοηδρομήσαι. Suppléez ωστε avant cet infinitif. « Une appréhension (qui les porte à) accourir.»

1357. Τὸν Ελένας φόνον, expression poétique pour dire « le cadavre d'Hélène ». Cf. v. 990: Μυρτίλου φόνον.

4360. Τὰ μὲν..., τὰ  $\delta(\dot{\epsilon})$ , en partie.... en partie.

1361. Διὰ δίκας, locution adverbiale, synonyme de δικαίως.

νέμεσις ἐς Ἑλέναν.
Δακρύοισι γὰρ Ἑλλάδ' ἄπασαν ἔπλησε,
διὰ τὸν ὀλόμενον ὀλόμενον Ἰδαῖον ˙
Πάριν, δς ἄγαγ' Ἑλλάδ' εἰς Ἰλιον.

1365

Άλλὰ χτυπεῖ γὰρ χλῆθρα βασιλείων δόμων, σιγήσατ' . ἔξω γάρ τις ἐχβαίνει Φρυγῶν, οὖ πευσόμεσθα τὰν δόμοις ὅπως ἔχει.

ΦΡΥΞ.

Αργεῖον ξίφος ἐχ θανάτου πέφευγαβαρβάροις εὐμάρισιν, χεδρωτὰ παστάδων ὑπὲρ τέραμνα Δωριχάς τε τριγλύφους, φροῦδα φροῦδα, γᾶ γᾶ, βαρβάροισι δρασμοῖς. Λἰαῖ πᾶ φύγω, ξέναι,

1370

1375

NC. 4362. Man.: εἰς. Afin de pourvoir à l'accord antistrophique je propose: ἐς Ἑλέναν φθόνος. Ce dernier mot a νέμεσις pour glose habituelle. Au vers 974 les scholies expliquent φθόνος θεόθεν par νέμεσις θεία. — 4364. Les manuscrits récents et les anciennes éditions ne portent le mot δλόμενον qu'une seule fois. — 4370. Les leçons βαρβάροισιν εὐμαρίσιν et βαρβάροις ἐν εὐμαρίσιν ont été rectifiées par Brunck. Ce vers a la même mesure que le vers 4372. Les vers 4373 et 4374 n'en dissèrent que par l'allongement de l'avant-dernière syllabe, qui y prend la valeur de trois brèves. — 4374. Marcianus: τέραμνα. Vulgate: τέρεμνα. — 4373. Variante: φρούδα φρούδα.

4362. Φθόνος. Voyez la note sur le vers 974.

4366-1367. On voit ici que l'esclave phrygien sort par l'une des portes du palais. Or il racontera dans les vers qui suivent, comment il s'est sauvé par dessus les murs. Un commentateur grec, tenant ces deux assertions pour inconciliables, prétend que les vers 1366-1368 ont été interpolés par les acteurs; un autre lui répond avec raison qu'il faut distinguer entre l'appartement où l'esclave s'est trouvé ensermé, et l'enceinte extérieure qu'il a pu franchir de la manière ordinaire. Du reste, l'usage du théâtre grec veut que l'entrée de ce nouveau personnage soit annoucée par le chœur. Elle l'est en trois trimètres, de même que l'entrée d'Oreste au début de la scène suivante, 1503-1505.

4370. Εὐμαρίσιν. On appelait εὐμαρίσος une chaussure orientale. L'ombre de Darius la porte dans les *Perses* d'Eschyle: cf. vers 660: Κροχόδαπτον ποδὸς εῦμαριν ἀείρων.

4372. Τριγλύφους. Voyez la note sur le vers 413 d'Iphigenie en Tauride.

1373. Φροῦδα, « au loin, » est un accusatif adverbial. Le pauvre homme est heureux de se trouver loin du péril : aussi ne cesse-t-il de le répéter. — Γᾶ γᾶ. Ces invocations de la terre étaient si usuelles, qu'elles avaient fini par se rapprocher de la nature d'une interjection. Cf. 1453 et 1496.

1374. Βαρβάροισι δρασμοίς. Un Grec aurait eu honte de se sauver ainsi. Le Phrygien se moque de lui-même naïve-

πολιόν αἰθέρ' ἀμπτάμενος ἢ πόντον, 'Ωχεανός ὃν ταυρόχρανος ἀγχάλαις ἑλίσσων χυχλοῖ χθόνα;

χορος.

Τί ο' ἔστιν, Ἑλένης πρόσπολ', Ἰδαῖον κάρα; 1380 ΦΡΥΞ.

Τλιον Τλιον, ώμοι μοι,
Φρύγιον άστυ καὶ καλλίδωλον Τδας όρος ἱερὸν, ώς σ' ὀλόμενον στένω,
άρμάτειον άρμάτειον μέλος
βαρδάρω βοᾶ,
διὰ τὸ τᾶς ὀρνιθογόνου ὅμμα κυκνόπτερον
καλλοσύνας, Λήδας δυσελέναν σκύμνον,
ξεστῶν περγάμων ᾿Απολλωνίων
ἐρινύν · ὀτοτοτοῖ ·
ἐαλέμων ἰαλέμων

1385

1390

NC. 4379. Variante: χυχλεῖ. — 4380. Manuscrits: τί δ' ἔστ' ου τί δ' ἔσθ'. — 4382. Καί ne se trouve que dans le Marcianus. — 4386. Barnes a substitué δρνιθογόνου à δρνιθόγονου. Porson et Hermann: δι' δρνιθόγονου. — 4387. Manuscrits: λήδας σχύμνου (σχύμνου est moins autorisé) δυσελένας. Le Marcianus porte ce dernier mot deux fois. Kirchhoff a recommandé δυσελέναν. J'ai transposé les mots. — 4389. J'ai écrit ότοτοτοῖ pour ὀτοτοῖ. Marcianus: ὀτττοοί. Nauck: ὀτοττοῖ.

4378. Ταυρόχρανος. L'Océan, distinct de la mer qu'il entoure, passait pour un fleuve. Il est donc représenté, comme les autres fleuves, sous le symbole d'un taureau. Voy. la note sur le vers 275 d'Iphigénie à Aulis.

1384. Άρμάτειον μέλος. On sait par Plutarque, de musica, VII, que le νόμος ἀρμάτειος, introduit dans la musique grecque par Stésichore, était originaire d'Asie, Les uns l'attribuaient au Phrygien Olympos, les autres aux joueurs de flûte de la Mysie. Nous ignorons la nature de cet air : tout ce que les scholies disent à ce sujet, se réduit à de vaines conjectures étymologiques. Qu'il nous suffise de savoir qu'Euripide fit chanter à son Phrygien un air oriental avec accompagnement de flûte.

1386-1387. Hélène est appelée ὄμμα

καλλοσύνας, « œil de beauté. » Les épithètes poétiques δρνιθογόνου et κυκνόπτερον se rapportent à la métamorphose de Jupiter son père (voy. la note sur τὰν κύκνου δολιχαυχένος γόνον, Iph. Aul. 793); la seconde indique peut-être aussi la peau blanche de l'héroïne. Musgrave traduit : « pulchritudinis cycni alas æmulantis. » — Δυσελέναν. Cf. Iph. Aul. 1816, avec la note.

4388. Περγάμων Άπολλωνίων. D'après l'Iliade, VII, 452 sq. et XXI, 443 sqq. Apollon avait construit les murs de Troie.

4389. Έρινύν. Dans l'Agamemon d'Eschyle, v. 749, Hélène est appelée νυμφόκλαυτος Έρινύς. Cf. Virgile, En. II, 573: « Trojæ et patriæ communis Erienys. »

1390-1392. Les génitifs la lé por la lé-

Δαρδανία τλάμων Γανυμήδεος ἱπποσύνα Διὸς εὐνέτα.

χοροΣ.

Σαφῶς λέγ' ἡμῖν αὔθ' ἕκαστα τὰν δόμοις.
[Τὰ γὰρ πρὶν οὐκ εὔγνωστα συμβαλοῦσ' ἔχω.]
ΦΡΥΞ.

Αίλινον αίλινον άχὰν θανάτου βάρβαροι λέγουσιν, αἰαῖ, ᾿Ασιάδι φωνᾳ, βασιλέων ὅταν αἶμα χυθῆ κατὰ γᾶν ξίφεσιν σιδαρέοισιν Ἅιδα. ΄΄ ἐνὰ σῦθ' ἔναστά

Πλθον εἰς δόμους, ἵν' αὔθ' ἔχαστά σοι λέγω, λέοντες Έλλανες δύο διδύμω·
τῷ μὲν ὁ στρατηλάτας πατὴρ ἐχλήζετο, ὁ δὲ παῖς Στροφίου, χαχόμητις ἀνὴρ,

ο σε παις Στροφιού, κακομητίς ανης οίος 'Οδυσσεύς, σιγά δόλιος, πιστός δε φίλοις, θρασύς είς άλκάν,

πιστός δὲ φίλοις, θρασύς είς άλκάν, 1405 ξυνετός πολέμου, φόνιός τε δράκων.

NC. 4391. Variante: τλάμον. — 4392. Hermann a corrigé la leçon ἐπποσύνα. — 1394. Schol. Marc.: Οὐτος ὁ στίχος ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις οὐ γράφεται. Ces manuscrits étaient dans le vrai. Partout le chœur ne place qu'un seul trimètre entre les couplets du Phrygien. — 1395. J'ai écrit ἀχὰν θανάτου pour ἀρχὰν θανάτου, non-sens qu'on ne saurait expliquer avec le paraphraste : ἐν ἀρχῆ θρήνου. Musgrave avait propose ἰαχὰν θανάτου, Kirchhoff veut ἀρχᾶν θανάτω. — 1399. Manuscrits : ἀίδα (ου ἀίδαο). — 1401. Variante vicieuse : δύω. — 1403. Porson a corrigé la leçon κακομήτας ἀνήρ (ου κακομήτας).

μων dépendent de τλάμων. [Hermann.]

-- Γανυμήδεος Ιπποσύνα Διὸς εὐνέτα.

Les malheurs de Troie sont, en partie, attribués à l'enlèvement de Ganymède.

Dans l'Énéide, I, 28, Junon allègue parmi les causes de sa haine contre les Troyens « rapti Ganymedis honores ». Mais que veut dire le mot Ιπποσύνα? Une scholie nous renvoie à l'Iliade, V, 265, où il est question des coursiers que Jupiter donna à Tros comme prix de son fils Ganymède, υίος ποινήν Γανυμήδεος. Ce détail n'importe guère ici; cependant il est difficile de trouver une autre explication.

4394. Voici comment Heath traduit ce vers interpolé et assez obscur : « Quæ « enim prius facta sunt, quamquam non « certe cognita, conjectura tamen asse-« quor.»

1395. Άχὰν θανάτου, cri qui convient à la mort, cri funèbre. Avant de raconter la mort de sa maîtresse, le Phrygien pousse, suivant l'usage de l'Orient, le cri plaintif αϊλινον αϊλινον. Voy. K. O. Müller, Geschichte der griechischen Literatur, I, p. 28.

1398-1300. Ξίφεσιν σιδαρέοισιν Αιδα. Scholiaste: Τοῖς θάνατον ἐξεργαζομένοις.

1395

1400

Έρροι τᾶς ήσύχου προνοίας κακοῦργος ών. Οί δέ πρός θρόνους έσω μολόντες άς έγημ' ὁ τοξότας Πάρις γυναικός, δμμα δακρύοις 1410 πεφυρμένοι, ταπεινοί έζονθ', ό μέν τὸ χεῖθεν, ό δὲ τό χεῖθεν, ἄλλος ἄλλοθεν πεφραγμένοι. Περί δὲ γόνυ χέρας ίχεσίους έβαλον έβαλον Έλένας άμφω. 1415 Άνα δε δρομάδες έθορον έθορον άμφίπολοι Φρύγες. προσείπεν δ' άλλος άλλον πεσών εν φόδω, μή τις είη δόλος. Κάδόχει τοῖς μέν οῦ, 1420 τοῖς δ' ἐς ἀρχυστάταν μηχανάν έμπλέχειν παῖδα τὰν Τυνδαρίδ' ὁ μητροφόντας δράχων.

χορος,

Σὺ δ' ἦσθα ποῦ τότ', ἢ πάλαι φεύγεις φόδω; 1425
ΦΡΥΞ.

Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόμοις παρὰ βόστρυχον αὔραν αὔραν όΕλένας Ελένας εὐπᾶγι κύκλω πτερίνω πρὸ παρηΐδος ἄσσων βαρβάροις νόμοισιν.

1430

NC. 1414. La leçon χείρα; a été rectisiée par King. — 1415. Variante : ἐδαλλον ἔδαλλον. — 1418. Manuscrits : προσείπε δ' ου προσείπεν. Asin de rétablir a mesure, nous avons écrit, avec Hartung, προσείπεν δ'. Cf. v. 1437. — 1423. Manuscrits : τὴν. — 1428. Hermann a corrigé la leçon εὐπηγεί ου εὐπαγεί.

4407. Έρροι τᾶς ἡσύχου προνοίας, qu'il périsse à cause de sa prudence tranquille. Cf. v. 754: Θυγατέρος θυμούμενος. 4443. Πεφραγμένοι, se tenant sur leurs

gardes.

4414. Μητροφόντας δράκων. Cf. v. 479.
4427. Αὔραν αὔραν. « Sic etiam falsus « eunuchus jubetur flabello ventulum facere « in Terentii Eunucho, III, v, 47. » [Klotz.]
4430. Βαρβάροις νόμοισιν. La même idće

Α δὲ λίν' ήλακάτα δαχτύλοις έλισσε, νήματα δ' ίετο πέδω, σχύλων Φρυγίων έπὶ τύμδον άγάλματα συστολίσαι χρήζουσα λίνω, 1435 φάρεα πορφύρεα, δώρα Κλυταιμνήστρα. Προσείπεν δ' 'Ορέστας Λάχαιναν χόραν τΩ Διὸς παῖ, θὲς ἔχνος πέδω δεῦρ' ἀποστᾶσα κλισμοῦ, 1440 Πέλοπος έπὶ προπάτορος παλαιᾶς έδραν έστίας, ίν' είδης λόγους έμούς. Αγει δ' άγει νιν· ά δ' ἐφείπετ', ου πρόμαντις ών έμελ-1445 λεν ο δε συνεργός άλλ' έπρασσ' ίων κακός Φωκεύς. Ούχ έχποδών ἴτ', άλλ' ἀεὶ χαχοὶ Φρύγες; Έκλησε δ' ἄλλον ἄλλοσ' έν στέγαισι τούς μέν έν σταθμοίσιν ξππιχοξσι, τούς δ' ξν ξξ-1450

NC. 1431. J'ai écrit λίν' pour λίνον, en vue du mètre. — 1438. Manuscrits : νήματα δ' ου νημά θ'. J'ai préféré le pluriel : car le mètre semble être le même qu'au vers 1431, si ce n'est que la longue du second dactyle est remplacée par deux brèves. — 1442-1443. Manuscrits : ἔδραν παλαιᾶς. Hermann a transposé les mots. Si l'on écrivait : ἐσ-τίας, ὡς ᾶν εἰδης λόγους μου, le mètre bacchiaque se soutiendrait jusqu'à la fin. — 1449-1449'. Manuscrits : ἐχλήισε, et ἄλλοσ' ἐν στέγαις ου ἄλλοσε στέγης. Hermann : ἐν στέγαισι.

a été exprimée au commencement de la phrase par Φρυγίοισι νόμοις. Le poête ne cesse d'insister sur les mœurs asiatiques du personnage qu'il met en scène.

4435. Συστολίσαι... λίνω, réunir par des fils de lin. Hélène prend dans le butin troyen des étoffes précieuses, qu'elle coud ensemble pour en orner le tombeau de Clytemnestre.

1441-1442. Πέλοπος.... ἐστίας. L'antique foyer posé par le chef de la race était le sanctuaire de la famille. C'est là que s'asseyaient les suppliants; c'est là qu'Oreste

prétend adresser des prières solennelles à l'épouse de Ménélas.

4445.  $\Omega$ ν ξμελλεν équivant à τῶν μελλόντων.

1447. Après Φωκευς, suppléez : « en disant. »

1448. 'Αεὶ κακοὶ Φρύγες. Locution proverbiale, qui vient de ce que les Grecs avaient beaucoup de Phrygiens pour esclaves. On trouve chez Suidas l'adage: Φρύξ ἀνὴρ πληγεὶς ἀμείνων καὶ διακονέστερος.

1450-1451. Les écuries, σταθμοί ίππι-

έδραισι, τοὺς δ' ἐχεῖσ' ἐχεῖθεν ἄλλον ἄλλοσε διαρμόσας ἀποπρὸ δεσποίνας.

ΧΟΡΟΣ.

Τί τουπὶ τῷδε συμφορᾶς ἐγίγνετο;

ΦΡΥΞ.

'Ιδαία μᾶτερ μᾶτερ δβρίμα δβρίμα, αὶαῖ <αὶαῖ>, φονίων παθέων άνόμων τε κακῶν 1455 άπερ έδραχον έδραχον έν δόμοις τυράννων. Άμφι πορφυρέων πέπλων ύπό σχότου ξίρη σπάσαντες ἐν χεροῖν, άλλος άλλοσ' όμμα δίνασε, μή τις παρών τύχοι. 'Ως κάπροι δ' δρέστεροι γυναιχός αντίοι σταθέντες έννέπουσι: 1460 Κατθανεί χατθανεί, χαχός σ' ἀποχτείνει πόσις, χασιγνήτου προδούς έν Άργει θανείν γόνον. Α δ' ἀνίαχεν ἴαχεν, ὤμοι μοι ' 1465 λευχόν δ' έμβαλοῦσα πῆχυν στέρνοις, κτύπησε κρᾶτα μέλεον πλαγά: φυγά δε ποδί το χρυσεοσάν-

NC. 1454-1454'. Quelques manuscrits ne portent ματερ et δδρίμα (ου δμδρίμα) qu'une seule sois. — J'ai ajouté un second αἰαῖ. — 1459. On lisait: ἄλλος άλλοσε δίνασεν δμμα. J'ai transposé ces mots en vue du mètre. — 1462. Variante: ἀποκτενεῖ. — 1463. Les manuscrits du second ordre portent τὸν κασιγνήτου. — 1465. La vulgate à δ' ταχεν τάχεν est mal autorisée. Faut-il insérer ἄρ' avant ἀνίαχεν? — 1466-1467. Peut-être: στέρνα [ κτύπησε κρᾶτά τε. — 1467. Variante: πλαγάν. — 1468. Facius: φυγάδι δὲ ποδί.

xoí, et les pièces appelées ἔξεδραι se trouvaient aux extrémités des habitations.

4453. Τοὐπὶ τῷδε, « ensuite, » est une locution adverbiale.

1454. Le Phrygien invoque la déesse de la Terre, qu'on adorait sur l'Ida, Cybèle, mère de tous les dieux et de tous les êtres, la mère par excellence.

1456. "Εδρακον. Le Phrygien s'était caché : il voit sans être vu. Cela résulte du vers 1469. 1457. Άμφὶ πορφυρέων πέπλων, d'entre leurs vêtements de pourpre. — Υπό, de dessous. Cf. Hécube, 53.

1466-1467. Les coups que se porte Hélène en signe de deuil retentissent sur son sein et sur sa tête. Le sens est clair; mais le texte laisse à désirer. Cf. NC.

1468. Φυγᾶ δὲ ποδί. Les deux datifs peuvent sembler choquants. Cp. toutesois Électre, 218 sq.: Φυγῆ.... φῶτας κα-κουργοὺς ἐξαλύξωμεν ποδί.

Ο μέν οιχόμενος φυγάς, ο δε νέχυς ών, δ δὲ τραῦμα φέρων, δ δὲ λισσόμενος, θανάτου προδολάν. ύπό σχότον δ' έφεύγομεν. νεχροί δ' ἔπιπτον, οί δ' ἔμελλον, οί δ' ἔχειντ'. Έμολε δ' ά τάλαιν' Έρμιόνα δόμους 1490 έπὶ φόνω χαμαιπετεῖ ματρός, ά νιν ἔτεχεν τλάμων. Αθυρσοι δ' οἶά νιν δραμόντε βάκχαι σχύμνον εν γεροίν ορείαν συνήρπασαν. πάλιν δὲ τὰν Διὸς κόραν ἔπι σφαγάν έτεινον άδ' ἀπό θαλάμων έγένετο διαπρό δωμάτων άφαντος, 1495 ῶ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς καὶ νὺξ, ήτοι φαρμάχοισιν ή μάγων τέχναις ή θεῶν κλοπαῖς. Τὰ δ' ΰστερ' οὐ κατοῖδα · δραπέτην γὰρ έξέχλεπτον έχ δόμων πόδα. Πολύπονα δὲ πολύπονα πάθεα 1500 Μενέλεως ανασχόμενος ανόνητον τὸν Έλένας ἔλαβεν ἐχ Τροίας γάμον.

NC. 4492. Variante vicieuse : δραμόντες. — 1494. Schæser a rectisse la leçon ἐπί. Le verbe τείνειν n'équivaut pas à ελκειν. — 1494'. Manuscrits : ἀ δ' ἐκ θαλάμων. Asin de rétablir le mètre iambique, j'ai substitué ἀπό à la glose ἐκ. Hermann écrivait ἐκ παστάδων, en introduisant un spondée qui répugne ici à l'harmonie imitative. — 1495. Ancienne vulgate : δόμων. — 1498. Vulgate : τέχναισιν. Je suis revenu à la leçon des bons manuscrits : τέχναις. Ce vers (κῶλον), ainsi que le précédent, est iambique. La seconde syllabe de ἤτοι prend la durée de trois brèves; θεῶν se prononce comme un monosyllabe. — 1499. Variantes : οὐ κάτοιδα et οὐκέτ' οίδα. — 1501-1502. La leçon : Μενέλαος ἀνασχόμενος ἀνόνητον ἀπὸ τροίας ελαδε τὸν Ἑλένας γάμον n'a aucune espèce de mesure. Je l'ai modisiée de manière à en tirer des dochmiaques.

troisième personne ἐγένοντο soit suivie de la première personne ἐγενόμεσθ(α).

1488. Θανάτου προβολάν, abri contre la mort. Ces mots forment une apposition qui se rapporte à l'idée de prière, renfermée dans λισσόμενος. Cf. v. 1405, et passim.

1492. Άθυρσοι Βάκχαι, des bacchantes sans thyrse. L'épithète corrige ce qu'il y a de trop hardi dans le trope. Cp. la note sur ἀνηφαίστω πυρί, vers 621, et passim.

1494. Σραγάν ἔτεινον est dit comme βέλος ἔτεινον. Schæfer cite Hėc. 263: Ές τήνδ' Άχιλλεὺς ἐνδίχως τείνει φόνον;

1497-1498. Φαρμάχοισιν, par des drogues. — Μάγων τέχναις, par des incantations (ἐπωδαί), des chants ou des formules empruntés aux Mages. Cf. Iph. Taur. 1338: Κατῆδε βάρδαρα Μέλη μαγεύουσα.

4502. Τὸν Ἑλένας γάμον, « matrimo-« nium Helenæ, i. e. Helenam uxorem. »

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν ἀμείδει χαινὸν ἐχ χαινῶν τόδε · ξιφηφόρον γὰρ εἰσορῶ πρὸ δωμάτων βαίνοντ' 'Ορέστην ἐπτοημένῳ ποδί.

1505

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ποῦ στιν οὐτος δς πέφευγε τούμον ἐχ δόμων ξίφος;

Προσχυνῶ σ', ἄναξ, νόμοισι βαρδάροισι προσπίτνων.

Οὐχ ἐν Ἰλίω τάδ' ἐστὶν, ἀλλ' ἐν Ἀργεία χθονί. ΦΡΥΞ.

Πανταχοῦ ζῆν ἡδὺ μᾶλλον ἢ θανεῖν τοῖς σώφροσιν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούτι που κραυγήν έθηκας Μενέλεφ βοηδρομείν; 1510 ΦΡΥΞ.

Σοί μέν οὖν ἔγωγ' ἀμύνειν • ἀξιώτερος γὰρ εἶ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ενδίχως ή Τυνδάρειος ἄρα παῖς διώλετο; ΦΡΥΞ.

'Ενδιχώτατ', εἴ γε λαιμούς εἶχε τριπτύχους θανεῖν.
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δειλία γλώσση χαρίζει, τἄνδον οὐχ οὕτω φρονῶν. ΦΡΥΞ.

Οὐ γὰρ, ήτις Ἑλλάδ' αὐτοῖς Φρυξὶ διελυμήνατο; 1515

NC. 4506. La leçon: πέφευγεν έχ δόμων τουμόν ξίφος, se trouve corrigée dans quelques manuscrits récents. — 4507. Marcianus: βαρβάροις προσπίπτων.

4503. Άμείβει est ici employé intransitivement, dans le sens de διαδέχεται.

4507. Νόμοισι βαρβάροισι. L'esclave se prosterne devant Oreste en l'adorant, προσχυνῶν, suivant l'usage de l'Orient. Dans les Troyennes, v. 4021, Hécube dit à Hélène: Προσχυνεῖσθαι βαρβάρων ὕπ' ἤθελες.

1508. Οὐχ ἐν Ἰλίω τάδ' ἐστίν, ceci ne se passe pas à Troie, nous ne sommes pas à Troie.

4510-1511. Le datif Μενέλεφ est gouverné par βοηδρομεῖν, ainsi que le prouve l'antithèse σοὶ.... ἀμύνειν, sous-entendu πραυγὴν ἔθηκα.

4512. Scholinste: 'Ανάξια καὶ τραγωδίας καὶ τῆς 'Ορέστου συμφορᾶς τὰ νῦν λεγόμενα.

4545. Οὐ γάρ, sous-ent. ἐνδικώτατα διώλετο (v. 4543); — Αὐτοῖς Φρυξί. Il serait contraire à l'usage d'ajouter la préposition σύν. Cp. la note sur Medée, 464.

Ομοσον· εί δὲ μὴ, χτενῶ σε, μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν. ΦΡΥΞ.

Τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ', ἢν ἄν εὐορκοῖμ' ἐγώ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>7</sup>Ωδε κάν Τροία σίδηρος πᾶσι Φρυξίν ἦν φόδος; ΦΡΥΞ.

Απεχε φάσγανον· πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μή πέτρος γένη δέδοικας, ώστε Γοργόν' εἰσιδών; 1520 ΦΡΥΞ.

Μή μεν οὖν νεκρός τὸ Γοργοῦς δ' οὐ κάτοιδ' ἐγὼ κάρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δοῦλος ὢν φοβεῖ τὸν Ἅιδην, ὅς σ' ἀπαλλάξει κακῶν; ΦΡΥΞ.

Πᾶς ἀνηρ, κὰν δοῦλος ἢ τις, ήδεται τὸ φῶς ὁρῶν.

Εὐ λέγεις, σώζει σε σύνεσις άλλα βαῖν εἴσω δόμων. ΦΡΥΞ.

Οὐχ ἄρα χτενεῖς μ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άφεῖσαι.

ΦPYΞ.

Καλόν ἔπος λέγεις τόδε. 1525 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αλλά μεταδουλευσόμεσθα.

NC. 4516. Manuscrits: χτανώ. — 4518. Comme πᾶσι est omis dans le Marcianus, Nauck propose: Φρυξὶν ἢν φόδου πλέως.

4516. Όμοσον.... μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν, jure que tu ne parles pas ainsi pour me plaire. On a vainement essayé de donner un autre sens à ces mots, qui sont fort clairs: il est évident que λέγειν ἐμὴν χάριν équivaut à γλώσση χαρίζεσθαι (ν. 4514). Sans doute, Oreste s'amuse trop longtemps avec ce pauvre homme; mais le

poëte voulait faire rire son public.

4517. "Ην ἀν εὐορχοῖμ' ἐγώ. Cette phrase équivant à la formule homérique (Iliade, XV, 40): Τὸ μὲν οὐχ ᾶν ἐγώ ποτε μὰψ ὁμόσαιμι. [Porson.]

4549. Πελας γάρ, sous-ent. δν, quand il est rapproché. — Δεινόν est un accusatif adverbial, gouverné par ἀνταυγεζ.

ΦPYΞ.

Τοῦτο δ' οὐ καλῶς λέγεις.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μῶρος, εἰ δοχεῖς με τλῆναι σὴν χαθαιμάξαι δέρην οὐτε γὰρ γυνὴ πέφυχας, οὕτ' ἐν ἀνδράσιν σύ γ' εἶ.
Τοῦ δὲ μὴ στῆσαί σε χραυγὴν οὕνεχ' ἐξῆλθον δόμων όξὺ γὰρ βοῆς ἀχοῦσαν Ἄργος ἐξηγείρετ' ἄν.

1530 Μενέλεων δ' οὐ τάρδος ἡμῖν ἀναλαδεῖν εἴσω ξίφους ἀλλ' ἴτω ξανθοῖς ἐπ' ὤμων βοστρύχοις γαυρούμενος.
Εἰ δ' ἄρ' Ἀργείους ἐπάξει τοῖσδε δώμασιν λαδὼν,
τὸν Ἑλένης φόνον διώχων, χὰμὲ μὴ σώζειν θέλη
ξύγγονόν τ' ἐμὴν φίλον τε τὸν τάδε ξυνδρῶντά μοι, 1535
παρθένον τε χαὶ δάμαρτα δύο νεχρὼ χατόψεται.

XOPOΣ.

'Ιὼ ιὰ τύχα, ἔτερον εἰς ἀγῶν', ἕτερον αὖ δόμος

Antistrophe.

NC. 1527. Le scholiaste cite la variante: μῶρος εἶ· δοχεῖς. — 1530. J'ai écrit ἐξηγείρετ ἄν pour ἐξεγείρεται, leçon qui ne donne pas de sens satisfaisant. — 1533. On lisait: εἶ γάρ. J'ai écrit εἶ δ' ἄρ', afin de rétablir la suite des idées. Scholiaste: Περὶ γὰρ τοῦ Μενελάου οὐδεὶς λόγος ενὸς γὰρ αὐτοῦ ὄντος δυνησόμεθα περιγενέσθαι, ὥστε ἡχέτω ὁ τῷ χάλλει μόνον ἐπερειδόμεμος. Εἶ δὲ τοὺς ᾿Αργείους πάντας ἐπαγόμενος ἔλθη, χτλ. — 1534. Ancienne vulgate: θέλει. Nauck: θέλων. — 1535. J'ai substitué φίλον à Πυλάδην, glose qui gâte le mètre. Nauck doute de l'authenticité de ce vers.

1527. On sous-entend facilement la seconde personne εί après μῶρος, puisque ce mot est suivi de εἰ δοχεῖς.

4529. Στησαί σε. Il est évident que ces paroles s'adressent à l'eunuque et non pas au chœur.

1630. 'Οξύ se rapporte à βοῆς ἀκοῦσαν. Cf. Sophocle, Él. 30: 'Οξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδούς. — 'Εξηγείρετ' ἄν, sous-ent. εἰ σὰ κραυγὴν ἔστησας. Oreste dit que les Argiens se lèveraient, s'il avait laissé le Phrygien jeter des cris d'alarme.

1531. Είσω ξίφους, en deçà de la portée de mon épée.

4532. Βοστρύχοις γαυρούμενος. Je crois qu'Euripide se souvenait des vers d'Archiloque (fragm. 52 Bergk): Οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον, Οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ' ὑπεξυρημένον.

1533. Εί δ' αρ' Άργείους ἐπάξει. Oreste

ne craint pas de se mesurer avec Ménélas seul. C'est seulement dans le cas où Ménélas se fera suivre par les Argiens et se montrera intraitable, qu'Orește se réserve de tuer Hermione.

4534. Θέλη. « Ex εἰ intelligitur ἤν, in quo genere constructionis non magis « quidquam falsi est quam in illo in « Phæn. 93 : Μή τις πολιτῶν ἐν τρίδω « φαντάζεται , Κάμοι μὲν ἔλθη φαῦλος α ὡς δούλω ψόγος, Σοὶ δ' ὡς ἀνάσση. Diaversæ enim conditiones sunt : cum manu « Argivorum venturum esse Menelaum non « poterat dubium Oresti esse : illud vero « incertum est, an interfici eum jussurus sit « audito filiæ et uxoris periculo. » [Herm.]

4537. Cette antistrophe répond à une strophe qui se lit aux vers 4353 sqq. Les deux morceaux correspondants sont donc séparés par deux scènes. Un intervalle plus φοβερόν άμφι τους Ατρείδας πίτνει.

HMIXOPION.

Τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν εἰς πόλιν τάδε; ἢ σῖγ' ἔχωμεν;

HMIXOPION.

Άσφαλέστερον, φίλαι.

1540

HMIXOPION.

1δε πρό δωμάτων ίδε προχηρύσσει θοάζων δδ' αἰθέρος ἄνω χαπνός.

HMIXOPION.

Άπτουσι πεύχας ώς πυρώσοντες δόμους τοὺς Τανταλείους, οὐδ' ἀφίστανται φόνου.

ΧΟΡΟΣ.

Υέλος ἔχει βροτοῖς θεὸς, τέλος ὅπα θέλει.

1545

Μεγάλα δέ τις ά δύναμις · μάλ' άλάστως

NC. 1544. Variante : πόνου. — 1545. Nauck propose : τέλος ἄγει. — Manuscrits : δαίμων βροτοΐσι. Seidler: δαίμων βροτοΐς. Le vers correspondant de la strophe, 1361, prouve qu'il faut écrire βροτοῖς θεός. Les mots δαίμων et θεός ont été souvent subs itués l'un à l'autre. Trois scholies, où ces vers sont paraphrasés de trois manières dissérentes, portent θεός. — 1547-1549. Manuscrits : ά δύναμις δι' άλαστόρων | ἔπεσεν ἔπεσε (ou ξπαισεν ξπαισε) μέλαθρα τάδε δι' αξμάτων [ διὰ τὸ μυρτίλου. La conjecture de Seidler : δι' άλάστορ' ἔπεσ' ἔπεσε, est insussissante. Euripide n'a pas répété la préposition διά jusqu'à trois fois et avec si peu de propriété. L'accord antistrophique (cf. v. 1364) exige à la place de αίμάτων un mot à pénultième longue. Du reste une leçon toute dissérente est indiquée par la scholie du Marcianus: Ἐπλησίασέ τις τοῖς οἴχοις φονιχὸς δαίμων, δι' αίμάτων τιμωρίαν ποιούμενος του πτώματος του Μυρτίλου. Le texte répondra à cette interprétation, si, en le modifiant légèrement, nous écrivons : ἀλάστωρ ἐπέπεσεν ἔπεσε (ou ἐπέπεσ' ἐπέπεσε) μέλαθρα τάδε. Ensuite les mots δι' αἰμάτων sont louches dans le texte, mais ils sont très-bien placés dans la scholie. Ils sont donc une glose explicative d'une autre leçon, qui ne peut guère être que αξμάσσων. Enfin le sens et la mesure se complètent par le mot μάλ(α), placé en tête de la phrase. Les deux dernières lettres de μάλ' étant identiques aux premières lettres de ἀλάστωρ, ont pu être facilement oubliées. Par suite de cette omission M fut changé en Al.

grand encore se trouve, dans l'Hippolyte, entre les strophes des vers 362 sqq. et 669 sqq.

1539. Άμρὶ τοὺς Άτρείδας. Suppléez ὄντα, et rapportez ces mots à ἀγῶνα.

1541-1542. Προχηρύσσει.... καπνός. Cf. Eschyle, Sept Che/s, 81: Αἰθερία κόνις με πείθει φανεϊσ', ἄναυδος σαφής ἔτυμος ἄγγελος.

1544. Οὐδ' ἀφίστανται φόνου. On apprête la mort d'Hermione après celle d'Hélène.

1515-1546. Τέλος ἔχει.... ὅπα θέλει, il dirige la fin où il lui plait. Voyez la note sur le vers 1058.

4547. Μάλ(α) reprend l'idée exprimée dans la phrase précédente par μεγάλα.

ἐπέπεσεν ἔπεσε μέλαθρα τάδ' αἰμάσσων διὰ τὸ Μυρτίλου πέσημ' ἐχ δίφρου.

Άλλὰ μὴν καὶ τόνδε λεύσσω Μενέλεων δόμων πέλας δξύπουν, ἠσθημένον που τὴν τύχην ἢ νῦν πάρα. 1550 Οὐκέτ ἀν φθάνοιτε κλῆθρα συμπεραίνοντες μοχλοῖς, ὧ κατὰ στέγας ᾿Ατρεῖδαι. Δεινὸν εὐτυχῶν ἀνὴρ πρὸς κακῶς πράσσοντας, ὡς σὺ νῦν, ᾿Ορέστα, δυστυχεῖς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Ηχω χλύων τὰ δεινὰ χαὶ δραστήρια
δισσοῖν λεόντοιν' οὐ γὰρ ἄνδρ' αὐτὼ χαλῶ.

"Ηχουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον
ὡς οὐ τέθνηχεν, ἀλλ' ἄραντος οἴχεται,
χενὴν ἀχούσας βάξιν, ἢν φόδῳ σφαλεὶς
ἤγγειλέ μοί τις. ἀλλὰ τοῦ μητροχτόνου
τεχνάσματ' ἐστὶ ταῦτα χαὶ πολὺς γέλως.

1560
ἀνοιγέτω τις δῶμα' προσπόλοις λέγω
ὡθεῖν πύλας τάσδ', ὡς ἄν ἀλλὰ παῖδ' ἐμὴν
ρυσώμεθ' ἀνδρῶν ἐχ χερῶν μιαιφόνων
χαὶ τὴν τάλαιναν ἀθλίαν δάμαρτ' ἐμὴν

4551-1553. Ces vers sont attribués à Électre dans les manuscrits récents et dans les vieilles éditions. — 4556. Kirchhoff propose : ἤκουσα μὲν γάρ. — 4558, Variante mauvaise : καιγήν.

est mis pour ἐπέπεσεν ἐπέσε μέλαθρα, d'après un usage dont on trouve de nombreux exemples chez notre poëte. Ἐπιπίππτειν, ayant ici le sens de « se jeter sur, assaillir » est poétiquement construit avec l'accusatif, comme ἐπιδαίνειν, ἐπιστείχειν, ἐπιτρέχειν le sont ailleurs. — Αlμάσσων διὰ τὸ Μυρτίλου πέσημ' ἐχ δίφρου, ensanglantant la maison (la remplissant de meurtres) à cause de la chute de Myrtile (précipité) du char (de Pélops). Voyez, au sujet de ce premier crime, origine de tous les autres, la note sur les vers 988 sqq.

1551-1652. Οὐχέτ' ἄν φθάνοιτε. Voy. la note sur le vers 936. — Άτρεῖδαι. Oreste, sa sœur et son cousin.

1554. Τὰ δραστήρια, (les actes) violents.

1556-1560. Ήχουσα γάρ δή.... πολύς γέλως. Le bruit qui veut qu'Hélène ait disparu d'une manière surnaturelle, est pour Ménélas une preuve de la mort d'Hélène. Cette ridicule fiction a été, dit-il, imaginée par Oreste et acceptée par un esclave effrayé.

4562. Άλλά, du moins. La locution complète serait : εὶ καὶ μὴ Ἑλένην, ἀλλὰ παιδ' ἐμήν. Voy. Iph. Aul. 4239.

1564. Τὴν τάλαιναν ἀθλίαν δάμαρτ' ἐμήν. Ménélas parle du cadavre de son épouse. Il ne croit pas qu'Oreste tienne Hélène enfermée: les vers 1554 sq. et 1579 le prouvent assez.

λάδωμεν, ἢ δεῖ ξυνθανεῖν ἐμἢ χερὶ τοὺς διολέσαντας τὴν ἐμὴν ξυνάορον.

1565

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐτος σὺ, κλήθρων τῶνδε μὴ ψαύσης χερὶ, Μενέλαςν εἶπον, δς πεπύργωσαι θράσει ἢ τῷδε θριγκῷ κρᾶτα συνθραύσω σέθεν, ρήξας παλαιὰ γεῖσα, τεκτόνων πόνον. Μοχλοῖς δ' ἄραρε κλῆθρα, σῆς βοηδρόμου σπουδῆς ἄ σ' εἴρξει, μὴ δόμων εἴσω περᾶν.

1570

## ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Έα, τί χρημα; λαμπάδων όρῶ σέλας, δόμων δ' ἐπ' ἄχρων τούσδε πυργηρουμένους, ξίφος δ' ἐμῆς θυγατρὸς ἐπίφρουρον δέρη.

1575

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πότερον έρωτᾶν ἢ κλύειν έμοῦ θέλεις; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐδέτερ' ἀνάγκη δ', ὡς ἔοικε, σοῦ κλύειν.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέλλω χτανεῖν σου θυγατέρ', εἰ βούλει μαθεῖν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Έλένην φονεύσας ἐπὶ φόνω πράσσεις φόνον;

NC. 1565-1566. Un scholiaste cite la variante ἡ δεῖ. Mais Ménélas n'est certes pas disposé à faire grâce aux meurtriers, s'ils lui rendent le cadavre d'Hélène. — Nous croyons que le texte primitif ne portait, à la place de ces deux vers, que : τοὺς διολέσαντας ξυνθανεῖν ἐμῆ χερί. Le subjonctif ρυσώμεθ(α), ν. 1563, était suivi de l'infinitif ξυνθανεῖν. C'est pour corriger cette irrégularité que les mots λάδωμεν, ἡ δεῖ et τὴν ἐμὴν ξυνάορον (cf. ν. 1556) auront été interpolés. — 1577. Tous, ou presque tous, les manuscrits portent οὐδέτερον. — 1579. Les mots ἐπὶ φόνω πράσσεις φόνον reviennent au vers 1587. On peut croire que le poëte s'est servi ici d'une autre tournure.

4566. Les mots την έμην ξυνάορον sont plus qu'inutiles après η. Voy. NC.

4567. Oreste, toujours accompagné de son fidèle Pylade, se trouve sur le toit du palais. Il tient une épée nue au-dessus de la tête d'Hermione, sa captive.

1568. Πεπύργωσαι θράσει. Ce trope indique qu'il y a quelque chose de factice dans le courage jusqu'auquel s'est monté Ménélas. Cf. Médée, 526; Aristophane, Gren. 1004: Πυργώσας δήματα σεμνά.

1571-1572. Construisez : α σ' εἰρξει σῆ; βοηδρόμου σπουδῆς, (ώστε) μὴ περᾶν εἰσω δόμων.

1574. Πυργηρουμένους, se tenant comme dans une forteresse.

1575. Ξίρος.... ἐπίφρουρον δέρη. Tournure poétique, à laquelle le vers 1627 peut servir de commentaire.

1579. Πράσσεις φόνον, tu médites un meurtre. Πράσσειν dissère de ποιείν: voy. la note sur Iph. Aul. 1105.

Εί γάρ κατέσχον μή θεῶν κλεφθεὶς ὅπο.

1580

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άρνεῖ κατακτάς κάφ' ὕβρει λέγεις τάδε; ΟΡΕΣΤΗΣ.!

Λυπράν γε τὴν ἄρνησιν εἰ γὰρ ὤφελον ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τί χρημα δράσαι; παρακαλεῖς γὰρ εἰς φόδον. ΟΡΕΣΤΗΣ.

την Έλλάδος μιάστορ' εἰς ঝιδου βαλεῖν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άπόδος δάμαρτος νέχυν, δπως χώσω τάφφ.

1585

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θεούς ἀπαίτει · παῖδα δὲ κτενῶ σέθεν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ο μητροφόντης ἐπὶ φόνω πράσσει φόνον. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ο πατρός ἀμύντωρ, ὃν σὺ προύδωκας θανεῖν. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐχ ἤρχεσέν σοι τὸ παρὸν αἶμα μητέρος; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ἄν χάμοιμι τὰς χαχὰς χτείνων ἀεί.

1590

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ή καὶ σὺ, Πυλάδη, τοῦδε κοινωνεῖς φόνου:

Φησίν σιωπῶν · ἀρχέσω δ' έγω λέγων.

NC. 1587-1588. Aristote fait allusion à ces deux vers dans sa Rhétorique, III, 11, vers la fin. Nous notons ce passage, parce qu'il a échappé à Kirchhoff. — 1589. Markland proposait : τὸ πάρος αίμα.

4580. Εἰ γὰρ κατέσχον, sous-ent. τὸν Ελένης φόνον, ah! si j'avais pu accomplir (utinam obtinuissem) le meurtre d'Hélène! Cf. v. 4449: "Ην δ' οὖν τὸν 'Ελένης μὴ κατάσχωμεν φόνον.

4582. Avant τὴν ἄρνησιν sous-ent. ἀρνοῦμαι.

4589. Τὸ παρὸν αἴμα μητέρος, le sang dont tu es souillé, le sang de ta mère. Il est

étrange qu'on ait voulu entendre μητέρος de la mère d'Hermione. Ménélas repiend l'idée déjà exprimée dans le vers 1587. Oreste ne s'y trompe pas : en disant τὰς κακάς, v. 1590, il ne peut avoir en vue que Clytemnestre et Hélène. Scholiaste : Οὐ γὰρ καὶ τὴν Ἑρμιόνην λέγει κακήν.

4592. Φησίν σιωπών, il en convient par son silence. Quoique interpellé, Py-

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άλλ' οὔτι χαίρων, ἤν γε μὴ φύγης πτεροῖς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού φευξόμεσθα: πυρί δ' ανάψομεν δόμους.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ή γὰρ πατρῷον δῶμα πορθήσεις τόδε;

1595

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ως μή γ' ἔχης σὺ, τήνδ' ἐπισφάξας πυρί.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Κτεῖν' ὡς ατανών γε τῶνδέ μοι δώσεις δίαην.

Έσται τάδ'.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Α ἄ, μηδαμῶς δράσης τάδε.]

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σίγα νυν, ἀνέχου δ' ἐνδίχως πράσσων καχῶς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ή γὰρ δίχαιον ζῆν σε;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ χρατεῖν γε γῆς.

1600

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ποίας;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έν Άργει τῷδε τῷ Πελασγικῷ.

N. 1596. Variante vicieuse: ὡς μήτ' ἔχτς. Nauck dit de ce vers: « Graviter corruptus aut spurius. » — 1598. Ce vers rompt la relation évidente entre ce que Ménélas a dit au vers 1597 et ce qu'il dira au vers 1600; et il a été inséré en dépit de la régularité de ce dialogue: jusqu'au vers 1599 chacun des deux interlocuteurs prononce un vers entier. Heiland avait déjà signalé cette interpolation, reconnue par Nauck. — 1599. Manuscrits: νῦν. — 1600. La plupart des manuscrits portent τε pour γε.

lade ne prend point la parole. Cela est consorme aux habitudes du théâtre antique. Du reste, le poëte n'avait que trois acteurs à sa disposition. Le protagoniste remplissait le rôle d'Oreste; le tritagoniste celui de Ménélas; et comme Apollon va paraître bientôt, sans que ni l'un ni l'autre de ces deux personnages se retire, le deu-

téragoniste ne se trouvait pas disponible non plus.

1599-1600. Oreste dit : α Résigne-toi à un malheur mérité, ἀνέχου δ' ἐνδίχως πράσσων κακῶς. » Ménélas répond « (Tu prétends que je ne dois pas me venger). Est-il donc juste que tu vives? Ἡ γὰρ δίκαιον ζῆν σε; » Pour comprendre

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Εύ γοῦν θίγοις ἄν χερνίδων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δή γάρ ού;

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Καὶ σφάγια πρό δορός καταβάλοις.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σύ δ' αν καλῶς;

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άγνὸς γάρ είμι χεῖρας.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' οὐ τὰς φρένας.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

The  $\delta$  du prosethou  $\sigma$ ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Οστις έστὶ φιλοπάτωρ. 1605

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Οστις δὲ τιμᾶ μητέρ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὐδαίμων ἔφυ.

MENEAAO $\Sigma$ .

Ούχουν σύ γ'.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐ γὰρ άνδάνουσιν αί κακαί.

NC. 4605. Variante: τίς ἄν. — 4607. Marcianus: άνδάνουσι μ' αι κακαί. Quelques manuscrits récents insèrent μ' après γάρ.

la suite du dialogue, il faut lire ces deux vers immédiatement après le vers 1597, sans tenir compte du vers interpolé, dans lequel Ménélas quitte le ton de la menace pour celui de la prière.

1602. Εὐ γοῦν θίγοις ἀν χερνίδων. Ménélas parle ironiquement. On sait que dans la haute antiquité les rois étaient prêtres et avaient à offrir un grand nombre de sacrifices. Ces fonctions sacerdotales sont même les seules qui aient été maintenues dans les républiques où les rois continuèrent d'exister de nom, comme à Sparte ou à Rome (rex sacrificulus),

ainsi que dans celles où ils furent remplacés par des magistrats d'un autre nom.

4603. Καὶ σφάγια πρὸ δορὸς καταβάλοις. Parmi les sacrifices dont nous avons parlé dans la note précédente, l'un des plus importants consistait à immoler des victimes avant la bataille.

1601. Άγνὸς.... φρένας. Cf. Hipp. 317: Χεῖρες μὲν άγναὶ, φρὴν δ' ἔχει μίασμά τι.

1606. Εὐδαίμων ἔρυ. Oreste laisse entendre qu'en tuant sa mère, il n'a pas commis un crime, mais qu'il a subi un malheur.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άπαιρε θυγατρός φάσγανον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ψευδής έφυς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άλλὰ κτενεῖς μου θυγατέρ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού ψευδής έτ' εί.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οίμοι, τί δράσω;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πεῖθ' ἐς Άργείους μολών,

1610

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πειθώ τίν';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ήμας μή θανείν αίτου πόλιν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Η παῖδά μου φονεύσεθ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ωδ' έχει τάδε.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

'Ω τλημον Έλένη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τάμὰ δ' οὐχὶ τλήμονα:

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Σοὶ σφάγιον ἐχόμισ' ἐχ Φρυγῶν,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ γὰρ τόδ' ἦν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

πόνους πονήσας μυρίους.

NC. 4608. Nauck pense que l'impératif ἄπαιρε ne s'accorde pas avec la réponse de Ménélas. Ce critique propose : Θυγατρός ἀπαρεῖς φάσγανον. — 4611. Θανεῖν est leçon du manuscrit de Paris. Les autres portent χτανεῖν. — 4614. Morell : Σὲ σφάγιον.

1610. Ἐς ᾿Αργείους, vers l'assemblée 1614. Σοί. Ici Ménélas s'adresse de des Argiens. nouveau à Oreste.

Πλήν εἰς ἐμέ.

1615

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πέπονθα δεινά.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τότε γάρ ἦσθ' ἀνωφελής.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Έχεις με.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σαυτόν σύ γ' ἔλαβες κακὸς γεγώς. 'Αλλ' εἶ', ὕφαπτε δώματ', 'Ηλέκτρα, τάδε · σύ τ', ὧ φίλων μοι τῶν ἐμῶν σαφέστατε, Πυλάδη, κάταιθε γεῖσα τειχέων τάδε.

1620

## ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

'Ω γαῖα Δαναῶν ἱππίου τ' Άργους κτίται, οὐκ εἶ' ἐνόπλῳ ποδὶ βοηδρομήσετε; Πᾶσαν γὰρ ὑμῶν ὅδε βιάζεται πόλιν ζῆν, αἶμα μητρὸς μυσαρὸν ἐξειργασμένος.

#### ΑΠΟΛΛΩΝ.

Μενέλαε, παῦσαι λῆμ' ἔχων τεθηγμένον, Φοῖβός σ' ὁ Λητοῦς παῖς ὅδ' ἔγγὺς ὢν καλῶ, σύ θ', δς ξιφήρης τῆδ' ἐφεδρεύεις κόρῃ, 'Ορέσθ', ἵν' εἰδῆς οῦς φέρων ἤκω λόγους. Έλένην μὲν ῆν σὺ διολέσαι πρόθυμος ὢν

NC. 4620. Ancienne vulgate: τείχεος. — 4622. Οὐχ εί', excellente correction de Musgrave pour οὐχί (ou οὕχουν). — 1623. Brunck a rectifié la leçon ἡμῶν. — 1626. Le pronoin σ' a été inséré après φοῖδος dans quelques manuscrits récents.

4615. Elς ἐμέ, par rapport à moi. Cp. ▼. 677, et passim.

4616. Τότε. Scholiaste: "Ότε σε ήξίουν βοηθησαί μοι.

1617. Έχεις με, tu me tiens. — Σαῦτὸν σύ γ' ἔλαβες κακὸς γεγώς, c'est toimême qui t'es pris dans ta méchanceté.

4618. Ἡλέχτρα. Électre se trouve dans l'intérieur de la maison.

4622. Ένόπλω ποδί ne désigne pas l'armure du pied. Cette périphrase est mise

pour ἔνοπλοι, parce qu'il s'agit d'une course à faire. Voy. la note sur Hipp. 664.

1623-1624. "Οδε βιάζεται πόλιν ζῆν.... ἐξειργασμένος, cet homme veut forcer les citoyens à (le laisser) vivre malgré son parricide. Le participe ἐξειργασμένος, qui est au nominatif, indique que ζῆν a pour sujet δδε, et non πόλιν. — Αίμα, meurtre. Cf. v. 285, et passim.

4629. Έλένην. Le ecteur français s'attend ici au nominatif Ελένη. Mais,

1625

ήμαρτες, ὀργὴν Μενέλεῳ ποιούμενος,

ἤδ' ἐστὶν, ἢν ὁρᾶτ' [ἐν αἰθέρος πτυχαῖς],

σεσωσμένη τε κοὐ θανοῦσα πρὸς σέθεν.

'Εγώ νιν ἐξέσωσα χὐπὸ φασγάνου

τοῦ σοῦ κελευσθεὶς ἤρπασ' ἐκ Διὸς πατρός.

Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφθιτον χρεὼν,

Κάστορί τε Πολυδεύκει τ' ἐν αἰθέρος πτυχαῖς

ξύνθακος ἔσται, ναυτίλοις σωτήριος.

'Αλλην δὲ νύμφην εἰς δόμους κτῆσαι λαδὼν,

ἐπεὶ θεοὶ τῷ τῆσδε καλλιστεύματι
'Έλληνας εἰς εν καὶ Φρύγας ξυνήγαγον,

θανάτους τ' ἔθηκαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χθονὸς

NC. 1631. Nauck regarde ce vers comme interpolé. Nous nous sommes borné à mettre entre crochets èv αἰθέρος πτυχαῖς, mots qui viennent du vers 1636, et qui sont déplacés ici. Hermann écrit èv αἰθέρος πύλαις, en se fondant sur la glose πύλαις que le Marcianus porte en marge. Cette correction ne semble pas suffire. — 1633. Kirchhoff a corrigé la vu'gate κἀπό d'après la leçon du Marcianus : καὶ ὑπό. — 1638. Kirchhoff veut transposer ce vers après le vers 1642. Il n'a pa remarqué l'antithèse entre ἄλλην et τῆσδε, v. 1639.

tout en étant le sujet de la phrase principale, ce nom est entré par attraction dans la phrase incidente. Cf. Sophocle, Trachia. 283: Τάσδε δ' άσπερ εἰσορῆς, 'Εξ όλ-δίων άζηλον εὐροῦσαι βίον Χωροῦσι πρὸς σέ. Pórson et Schæfer ont cité un grand nombre d'exemples qui prouvent que cet hellénisme, qui se trouve aussi chez les prosateurs, remonte d'un côté jusqu'à Homère, et que de l'autre côté il a été imité par les poètes latins. Citons seulement Virgile, En. I, 573: Urbem quam statuo, vestra est.

4634. La locution, familière à Euripide, ἐν αἰθέρος πτυχαῖς, « dans les replis, dans les profondeurs du ciel, » semble imité de l'Homérique κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο, Il. XI, 77. C'est là que se trouvern Hélène lorsqu'Apollon l'aura conduite à la demeure de Jupiter, comme il l'annoncera dans le vers 4684. Cette locution est donc de mise au vers 4636; mais elle ne l'est pas ici. Hélène se voyait sans doute à côté d'Apollon.

1635. Ζηνός γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄρθιτον χρεών. Le titre d'Hélène à l'immortalité, c'est qu'elle est fille de Jupiter. Cela est con-

forme aux idées grecques. Suivant Homère, Od. IV, 561 sqq., Ménélas est transporté dans les champs Elysées parce qu'il a été le gendre du squverain des dieux. Dans le vers d'Euripide, il y a un jeu de mots que les commentateurs ne semblent pas avoir remarqué. En disant Ζηνός.... ζην le poête sait allusion à une étymologie erronée, mais répandue, du nom de Ζεύς ou Ζήν. La fille du dieu de vie ne saurait mourir. Cf. Platon, Cratyle, p. 396 A: Où yàp ξστιν ήμιν και τοις άλλοις πάσιν δστις έστὶν αἴτιος μᾶλλον τοῦ ζῆν ἢ ὁ ἄρχων τε καὶ βασιλεύς τῶν πάντων. Συμβαίνει ούν όρθῶς όνομάζεσθαι ούτος δ. Θεὸς εἶναι, δι' δν ζην άει πασι τοις ζωσιν ύπάρχει.

1637. Ναυτίλοις σωτήριος. Cf. Él., 1347 sq. — A Sparte, Hélène jonissait d'honneurs divins. Cf. Preller, Griechische Mythologie, II, p. 71 et p. 73. Son apothéose est aussi proclamée dans la tragédie d'Hélène, v. 1666 sqq.

4639. Ἐπεὶ θεοί.... Une semme dont la beauté a servi aux plus grands desseins des dieux, ne sera plus désormais l'épouse d'un mortel.

ῦδρισμα θνητῶν ἀφθόνου πληρώματος.
Τὰ μὲν καθ' Ἑλένην ὧδ' ἔχει · σὲ δ' αὖ χρεὼν,
'Ορέστα, γαίας τῆσδ' ὑπερδαλόνθ' ὅρους
Παρράσιον οἰχεῖν δάπεδον ἐνιαυτοῦ κύκλον.
1645
Τεθήσεται δὲ σῆς φυγῆς ἐπώνυμον
'Αζᾶσιν 'Αρκάσιν τ' 'Ορέστειον καλεῖν.
'Ενθένδε δ' ἐλθὼν τὴν 'Αθηναίων πόλιν
δίκην ὑπόσχες αἴματος μητροκτόνου
Εὐμενίσι τρισσαῖς · θεοὶ δέ σοι δίκης βραδεῖς
πάγοισιν ἐν 'Αρείοισιν εὐσεδεστάτην
ψῆφον διοίσουσ', ἔνθα νικῆσαί σε χρή.
'Ερ' ἢ δ' ἔχεις, 'Ορέστα, φάσγανον δέρῃ,

NC. 1642. Facius a supprimé la virgule qu'on mettait après θνητών. — 1646-1647. Porson a vu qu'il fallait substituer τεθήσεται à κεκλήσεται, leçon qui faisait double emploi avec καλεῖν, et qui doit être considérée comme une glose explicative de τεθήσεται καλεῖν. Les conjectures qui tendent à remplacer καλεῖν par πέδον (Valchenaer) ou par ποτέ (Hermann), n'ont aucune probabilité. — 1648. L. Dindorf a corrigé les leçons ἐνθένδε δ΄ γ' et ἐνθένδε τ'. — 1649. Marcianus, de seconde main : ὑφέξεις. — 1651. Nauch tient ce vers pour suspect. — 1653. Kirchhoff a rétabli, d'après les meilleurs manuscrits et le scholiaste, ἐφ' ἢ, leçon bien plus conforme à l'usage grec que la vulgate ἐφ' ἢς.

1642. La périphrase poétique ὕδρισμα πληρώματος ἀφθόνου θνητῶν indique que le grand nombre des hommes engendrait des excès coupables. L'idée que les dieux suscitèrent la guerre de Troie afin de soulager la terre de la population trop abondante qui l'oppressait se retrouve dans Hélène, v. 38 sqq. Elle est tirée de la vieille épopée des Cypriaques.

1645. Ένταυτοῦ κύκλον. La loi d'Athènes exilait tout homicide pour un an. Voy. la note sur le vers 35 d'Hippolyte. — Suivant l'Électre, v. 4273 sqq., Oreste vient aussi en Arcadie et y donne son nom à une ville. Mais, dans cette tragédie, le séjour d'Oreste dans ce pays n'est pas motivé, comme il l'est ici : il ne s'y rend qu'après avoir été acquitté par l'Aréopage, et il semble y passer le reste de ses jours.

1646-1647. Τεθήσεται... καλείν équivant à κεκλήσεται κατὰ νόμον τεθησόμεμενον, ce pays sem appelé suivant un usage qui s'étabira. Cf. Ion, 74: Ίωνα δ' αὐτὸν.... Όνομα κεκλήσθαι θήσεται (sujet: Ἀπόλλων) καθ' Ἑλλάδα. Él. 1268: Όδε νόμος τεθήσεται, νικᾶν Ισαις ψήφοισι

τὸν φεύγοντ' ἀεί. — ἀζᾶσιν Ἀρκάσιν τ(ε), aux Azaniens et aux (autres) Arcadiens. Les Azaniens étaient une tribu des Arcadiens (cf. Pausanias, VII, IV, 2): aussi le scholiaste dit-il: Τῷ μερικῷ τὸ ὅλον ἐπήγαγεν.

1650. Θεοί.... δίκης βραδείς. Dans les Euménides d'Eschyle, Oreste est jugé par les citoyens les plus intègres d'Athènes, sous la présidence de Minerve. Ici des dieux composent le tribunal. D'après Hellanicus, cité par le scholiaste, ces dieux étaient Minerve et Mars; d'après Démosthène, Aristocr. 66, c'étaient les douze dieux. Cp. aussi le scholiaste d'Aristide, Panathen., p. 408, 7 Dindorf.

1651-1652. Εὐσεβεστάτην ψηρον διοίσουσ(ι), religiosissimam sententiam ferent. Cf. Hérodote. IV, 438: 'Ησαν δ' οὐτοι οἱ διαφέροντες τὴν ψηρον. Quant à l'épithète εὐσεβεστάτην, qui semble moins convenir à des juges divins, elle désigne l'intégrité des jugements rendus alors et depuis sur la colline d'Arès. Cp. Él. 1262, οù le poëte dit de l'Aréopage: 'Ιν' εὐσεβεστάτη Ψηφος βεβαία τ' ἐστὶν ἔχ γε τοῦ θεοῖς.

1653. 'Εφ' ή se résère à Ερμιόνην. La

Υῆμαι πέπρωταί σ' Ερμιόνην · ος δ' οἴεται
Νεοπτόλεμος γαμεῖν νιν, οὐ γαμεῖ ποτε.
Θανεῖν γὰρ αὐτῷ μοῖρα Δελφικῷ ξίφει,
δίκας ἀχιλλέως πατρὸς ἐξαιτοῦντά με.
Πυλάδη δ' ἀδελφῆς λέκτρον, ῷ ποτ' ἤνεσας,
δός · ὁ δ' ἐπιών νιν βίοτος εὐδαίμων μένει.
Ἄργους δ' Όρέστην, Μενέλεως, ἔα κρατεῖν,
ἐλθὼν δ' ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χθονὸς,
φερνὰς ἔχων δάμαρτος, ἤ σε μυρίοις
πόνοις διδοῦσα δεῦρ' ἀεὶ διήνυσεν.
Τὰ πρὸς πόλιν δὲ τῷδ' ἐγὼ θήσω καλῶς,
ὅς νιν φονεῦσαι μητέρ' ἐξηνάγκασα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ω Λοξία μαντεῖε, σῶν θεσπισμάτων οὐ ψευδόμαντις ἦσθ' ἄρ', ἀλλ' ἐτήτυμος. Καίτοι μ' ἐσήει δεῖμα, μή τινος κλύων ἀλαστόρων δόξαιμι σὴν κλύειν ὅπα. 'Αλλ' εὖ τελεῖται, πείσομαι δὲ σοῖς λόγοις.

1670

NC. 1657. Ἐξαιτοῦντά με est mieux autorisé que ἐξαιτοῦντί με. L'accusatif et le datif sont également de mise ici. — 1658. Variante: ως ποτ'. Nauck propose: ως κατή-νεσας. — 1659. La leçon μενεῖ a été rectifiée par Brunck.

personne contre laquelle l'épée est dirigée, étant ainsi désignée, le datif δέρη ajoute une détermination plus précise. Le scholiaste dit : Τὸ ἐφ' ἢ καὶ τὸ δέρη καθ ὅλον καὶ μέρος. Yoyez sur cet hellénisme bien connu, Méd. 192, et passim.

1656-1657. Θανεῖν.... ἐξαιτοῦντά με. Néoptolème accusait Apollon d'avoir tué Achille, et prétendait lui faire payer la rançon du sang (ἀχιλλέως δίκας αὐτὸν ἐξήτει). Le dieu suscita les habitants de Delphes contre l'audacieux, et le fit périr sous leurs coups. Cette fable est racontée dans Andromaque, v. 1085 sqq. — Quant à l'accusatif ἐξαιτοῦντα, qui se rapporte à l'infinitif θανεῖν, voyez la note sur les vers 1236 sqq. de Médee.

1658. Hενεσας équivaut à χατήνεσας, « tu as promis ». Au vers 4092 Pylade dit qu'il a agréé l'hymen d'Électre, λέχος ἐπήνεσα. 1659. Niv. Il faut entendre Électre, ou, si l'on veut, Électre et Pylade.

1662. Φερνάς ἔχων δάμαρτος. Scholiaste: Τὴν Σπάρτην λέγει, ἢτις εἰς προῖχα ἐδόθη αὐτῷ.

1666-1667. Σῶν ὑεσπισμάτων dépend de ψευδόμαντις. Oreste ne rend pas seulement hommage à la véracité d'Apollon, mais il dit aussi, et d'abord, que les oracles qu'il a reçus à Delphes, émanaient du dieu lui-même, et non, comme il l'avait craint autrefois, d'un mauvais génie. Telle est la portée du possessif σῶν, lequel fait antithèse à la pensée exprimée dans les vers 1668 sq., et n'est point parasite, comme prétendent Hermann et les éditeurs qui ponctuent après σῶν θεσπισμάτων, en prenant ces derniers mots pour une exclamation.

4669. Δείμα. Oreste a exprimé cette crainte dans l'Électre, v. 979.

'Ιδού, μεθίημ' Έρμιόνην ἀπό σφαγῆς, καὶ λέκτρ' ἐπήνεσ', ήνίκ' ἄν διδῷ πατήρ.

### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

'Ω Ζηνός Έλένη χαΐρε παῖ. ζηλῶ δέ σε θεῶν κατοικήσασαν δλβιον δόμον. 'Ορέστα, σοὶ δὲ παῖδ' ἐγὼ κατεγγυῶ, Φοίβου λέγοντος εὐγενὴς δ' ἀπ' εὐγενοῦς γήμας ὄναιο καὶ σὺ χὼ διδοὺς ἐγώ.

1675

ΑΠΟΛΑΩΝ.

Χωρεῖτέ νυν έχαστος οἶ προστάσσομεν, νείχας τε διαλύεσθε.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πείθεσθαι χρεών.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάγὼ τοιοῦτος · σπένδομαι δὲ συμφοραῖς, Μενέλαε, καὶ σοῖς, Λοξία, θεσπίσμασιν.

1680

## ΑΠΟΛΛΩΝ.

Ίτε νυν καθ' όδὸν, τὴν καλλίστην θεὸν Εἰρήνην τιμῶντες : ἐγὼ δ'Ἑλένην Δίοις μελάθροις πελάσω,

NC. 1674. Peut-être: κατοικήσουσαν. — 1679. Marcianus: νείκας. Les autres manuscrits portent νείκους ου νείκος. — 1683. Variante moins autorisée: θεών. — 1684. Δίοις, correction de Nauck pour διός, leçon à laquelle quelques manuscrits récents substituent ζηνός.

1672. Λέχτρ(α) ἐπήνεσ(α), j'ai agréé (nous dirions : j'agrée) ce mariage. Voy. la note sur le vers 1658.

4676. Εὐγενὴς δ' ἀπ' εὐγενοῦς γήμας, ayant épousé (la fille) d'un père aussi bien né que tu l'es toi-même. On dit γῆμαι ἀπό τινος, « épouser la fille de quelqu'un ». Cf. Héracl. 297: Οὐχ ἔστι τοῦὸε παισὶ χάλλιον γέρας Ἡ πατρὸς ἐσθλοῦ χὰγαθοῦ πεφυχέναι Γαμεῖν τ' ἀπ' ἐσθλῶν.

1679. Νείχας. La forme rare νείχη, pour νείχος, se trouve dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 4378.

1680-1681. Κάγω τοιοῦτος.... θεσπίσμασιν, j'ai les mêmes sentiments : je me réconcilie (littéralement : « je sais la paix »). avec nos destinées, Ménélas, et avec-tes oracles, Apollon. Oreste veut dire, qu'il oublie les torts de Ménélas; mais comme il n'a plus d'aigreur, il se sert d'un terme (συμφοραίς) qui rejette sur la fortune ce qu'il y a eu de fâcheux dans la conduite de Ménélas.

1682-1683. Τὴν καλλίστην θεὸν Εἰρήνην. Cet éloge de la paix était inspiré au poëte par la triste situation où la guerre du Péloponnèse avait alors réduit Athènes. Scholiaste: Τοῦτό φησιν, ἐπεὶ ἐπὶ (περὶ?)
-τὰ Πελοποννησιακὰ ἐνόσει ἡ Ἑλλάς ποεσδευσαμένων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων

λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἐξανύσας, ἔνθα, παρ' "Ηρα τῆ θ' 'Ηρακλέους "Ηδη πάρεδρος, θεὸς ἀνθρώποις ἔσται σπονδαῖς ἔντιμος ἀεὶ, σὺν Τυνδαρίδαις, τοῖς Διὸς υἱοῖς, ναύταις μεδέουσα θαλάσσης.

1685

1690

χορος.

Ω μέγα σεμνή Νίκη, τὸν ἐμὸν βίοτον κατέχοις καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα.

NC. 4689. La variante ὑγρᾶς, pour υίοῖς, est mentionnée dans le Marcianus. — 4691-1693. Matthiæ et d'autres critiques mettent ces vers entre crochets. — 1691. Variante : σεμνὰ νίχα.

οὺ προσήκαντο τὰς σπονδὰς οἱ Ἀθηναίοι. Quant à ce dernier fait, voy. la note sur le vers 772.

1686. Τἢ θ' Ἡραχλέους, sous-ent. δάμαρτι.

16:7. L'antithèse évidente θεὸ; ἀνθρώποις a été méconnue par les éditeurs qui ont, en dépit du scholiaste, mis une virgule après θεός. Hermann a rétabli la bonne ponctuation. 1690. Ναύταις μεδέουσα θαλάσση:, gouvernant la mer pour les marins, par rapport aux marins.

1691-1693. Le chœur, ou le poète, souhaite d'être toujours couronné aux concours scéniques. La même formule se retrouve à la fin d'Iphigenie en Tauride, où elle est certainement interpolée, et à la fin des Phéniciennes. Voyez la note sur les vers 1415 sqq. de Médée.

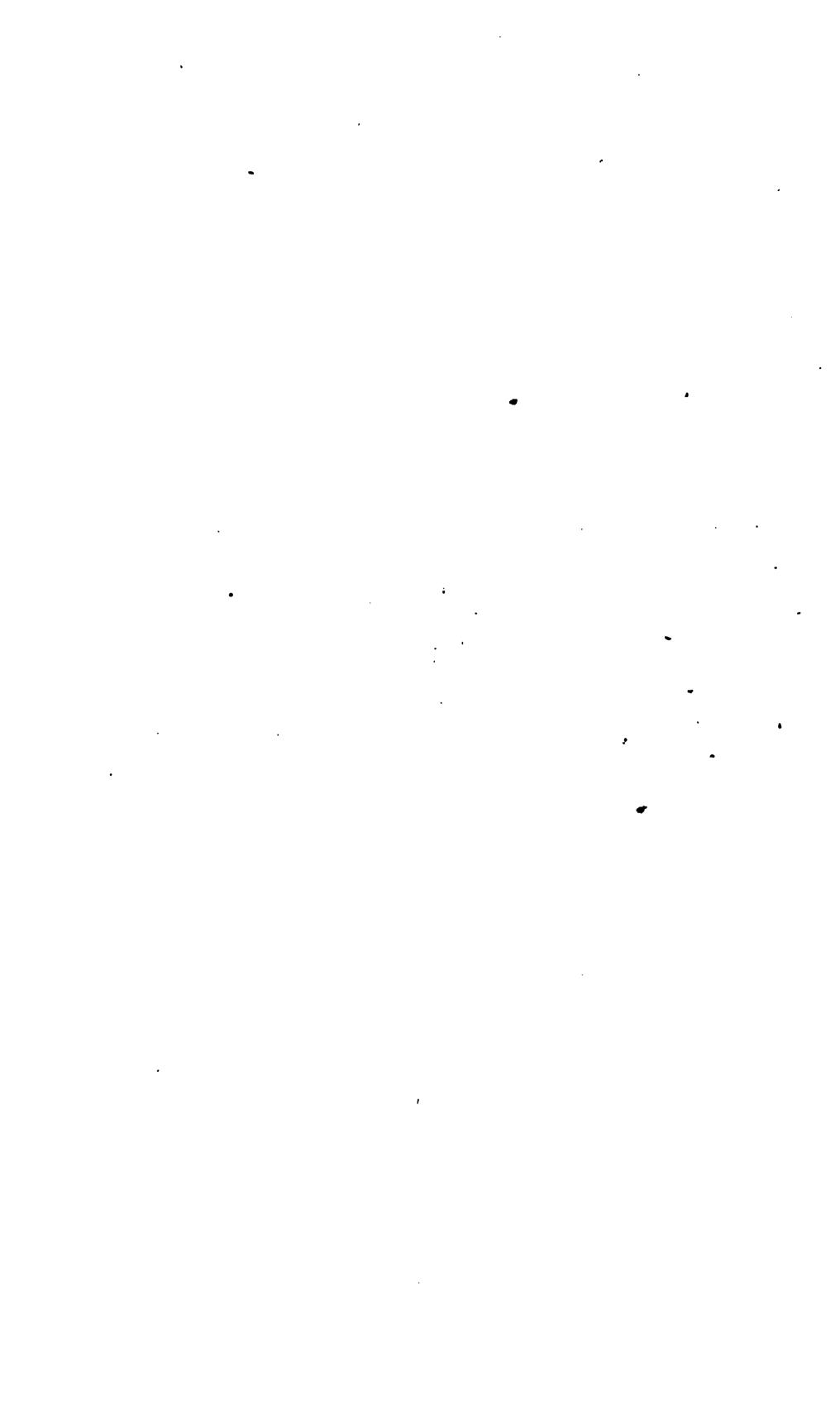

# ADDENDA ET CORRIGENDA.

- P. 6, note 2, l. 4 sqq. lisez: intitulé Liber miscellaneus editus a societate philologica Bonnensi, Bonn, 1864, page 34 sqq.
- P. 15, NC. Vers 42: E. Hiller (Quæstiones Herodianæ, Bonn, 1866, appendice) considère ce vers comme interpolé. Nous ne sommes pas de son avis; mais il est vrai que les mots: δείξω δὲ θησεῖ πρᾶγμα sont en contradiction flagrante avec la suite de la tragédie: Vénus ne révélera pas à Thésée l'amour de Phèdre pour Hippolyte. Nous croyons qu'il faut écrire: δῆλον δὲ θήσω πρᾶγμα, κἀκφανήσεται. Une fois que, par une erreur trèsnaturelle dans ce prologue, on avait écrit θησεῖ pour θήσω, la mauvaise correction δείξω pour δῆλον s'ensuivit aisément.
- P. 22, col. 1, ligne dernière, lisez : par (la douleur de) l'âme.
- P. 35, v. 382. Le mot ἡδοναί provient sans doute du vers précédent. La honte (αἰδώς) ne saurait être mise au nombre des plaisirs de la vie. La justesse de l'expression demande qu'on écrive: Εἰσὶ δὲ φθοραὶ πολλαὶ βίου. Cp. v. 375 et Plisthène, fr. III, Wagner (Stobée, Anthol. XCIII, 17): "Ω πλοῦθ', δσωμέν ἡᾶστον εἶ βάρος φέρειν. Πόνοι δὲ κάν σοὶ καὶ φθοραὶ πολλαὶ βίου "Ενεισ' · δ γὰρ πᾶς ἀσθενὴς αἰὼν βροτοῖς.
- P. 37, v. 442. Il suffit d'écrire : ¾ θανείν αὖ τοὺς χρεών;
- P. 41, v. 506. La justesse de l'image semble demander ἀνειληθήσομαι pour ἀναλωθήσομαι. Voy. la note critique sur le vers 1181 de Médée.
- P. 49, v. 634-637. Il faut écrire, dans le premier de ces vers κηδεύσας καλῶς pour κηδεύσας καλοῖς; mais les doutes exprimés sur la leçon des autres vers ne sont pas fondés. Hippolyte dit que, même dans les mariages qui se recommandent par un certain côté, le bien est balancé par un mal. « On porte un joug, soit que, s'étant bien apparenté (κηδεύσας καλῶς), on garde, parce qu'on se félicite de ses alliés (γαμδροῖσι χαίρων), une femme désagréable; soit que, ayant une épouse vertueuse, mais des alliés fàcheux, on cherche à étouffer (πιέζει) un mal par un bien. »
- P. 57, col. 2, l. 2, lisez: par les demi-chœurs.
- P. 59, col. 2, l. 8, lisez: trois fois.

- P. 60, v. 837, Enger (Philologus, XII, p. 464) propose de lire: μετοιχεῖν θανὼν δ τλάμων σχότω. Cette transposition des mots est bonne, et elle permet de conserver la leçon ὧ τύχη au vers 818.
- P. 70, col. 1, l. 6, lisez: παρούσι.
- P. 80, col. 1, l. 11, lisez: Méthane.
- P. 198, NC. l. 2, lisez: correction de Bentley.
- P. 234, v. 281. Nous avons exprimé un doute sur la leçon πόλις, τιθήνη. Un jeune savant, M. Czwalina (de Euripidis studio equabilitatis, Bonn, 1867, p. 22) propose d'écrire πολιᾶς τιθήνη. Cette correction nous semble excellente. Elle présente une de ces'alliances de mots qui sont si familières aux tragiques grecs, et elle a son pendant exact dans la phrase γέροντα παιδαγωγήσω, Bacchantes, 193.
- P. 251, NC. 1. 3 et 1. 8, lisez: Marcianus.
- P. 287, NC. Ajoutez: 1112: Hισμεν est la leçon de l'Etymologicum magnum, p. 438. Les manuscrits d'Euripide portent ίσμεν.
- P. 341, col. 1, l. 10, lisez : μετὰ δρόμου.
- P. 410, v. 1344, lisez : ἔργον, ἀνδυώμεθα.
- P. 414, col. 2, 1. 1, lisez: OEd. Col., 1104.
- P. 589, v. 217, lisez : ἐξανίστανται.
- P. 659, NC. 1. 6, lisez : Éditions : τᾶς σᾶς τύχας.
- P. 664, col. 1, l. 7 d'en bas, lisez: φίλον ξλη.
- P. 709, v. 316, lisez : Alat.
- P. 730, v. 629, lisez : πρόσπολοι.
- P. 739, v. 751, lisez: ἔσως σοι.
- P. 740, v. 771, lisez: γη.
- P. 743, v. 791, lisez: μλ (minuscule).
- P. 757, col. 1, ligne dernière, lisez : Odyssée.
- P. 760, col. 2, ligne dernière, lisez: ἔχω.
- P. 767, v. 1126, mettez un point d'interrogation après γενήσεται.
- P. 782, v. 1364, supprimez le point en haut après 'lôxîov.
- P. 783, NC. 1. 6, lisez: Marcianus: ottotol.

# TABLE DES MATIÈRES.

|                                              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | Pages.      |
|----------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Introduction                                 | • | • |   |     | • | • | • | • | • | • | . 1         |
| ΠΠΟΛΥΤΌΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΌΣ                        |   | • |   |     |   |   | • | • | • |   | 1           |
| Notice sur le Premier Hippolyte              | • | • |   |     |   |   | • |   |   | • | 3           |
| Sommaire du Second Hippolyte                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 8           |
| MHΔE1A                                       | • | • | • |     |   |   |   | • |   |   | 97          |
| Notice sur la Médée de Néophron de Sicyone   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 99          |
| Sommaire de la Médée d'Euripide              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 104         |
| EKABH                                        |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 201         |
| Notice sur la fable et sur la date d'Hécube. |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 203         |
| Sommaire d'Hécube                            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 211         |
| ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ                        |   |   |   |     |   |   | • | • |   | • | 301         |
| Notice sur Iphigénie à Aulis                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 303         |
| Sommaire d'Iphigénie à Aulis                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 315         |
| ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ ,                     | • |   | • |     |   |   | • |   |   |   | 435         |
| Notice sur Iphigénie en Tauride              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 437         |
| Sommaire d'Iphigénie en Tauride              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 441         |
| НАЕКТРА                                      | • | • | • | • ( |   |   | • |   |   |   | 561         |
| Notice sur Électre                           |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 563         |
| Sommaire d'Électre                           | • | • | • |     |   |   | • | • |   | • | <b>57</b> 0 |
| ΟΡΕΣΓΗΣ                                      |   | • |   |     |   | • |   |   |   |   | 671         |
| Notice sur Oreste                            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 673         |
| Sommaire d'Oreste                            | • | • |   |     |   |   | • |   |   | • | 678         |
| Addenda et Corrigenda                        |   |   |   |     |   |   |   |   |   | • | 807         |

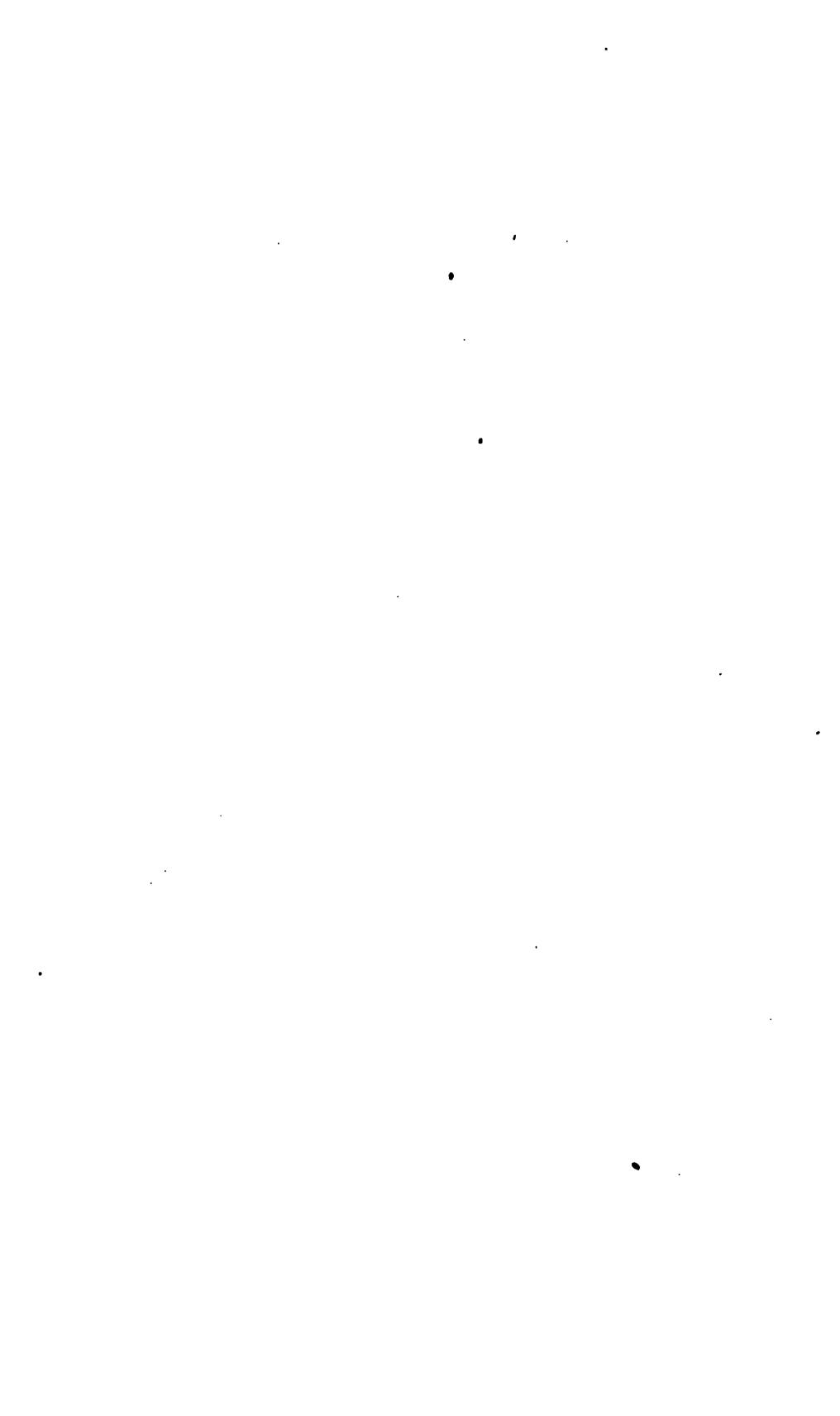

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE Rue de Fleurus, 9, à Paris

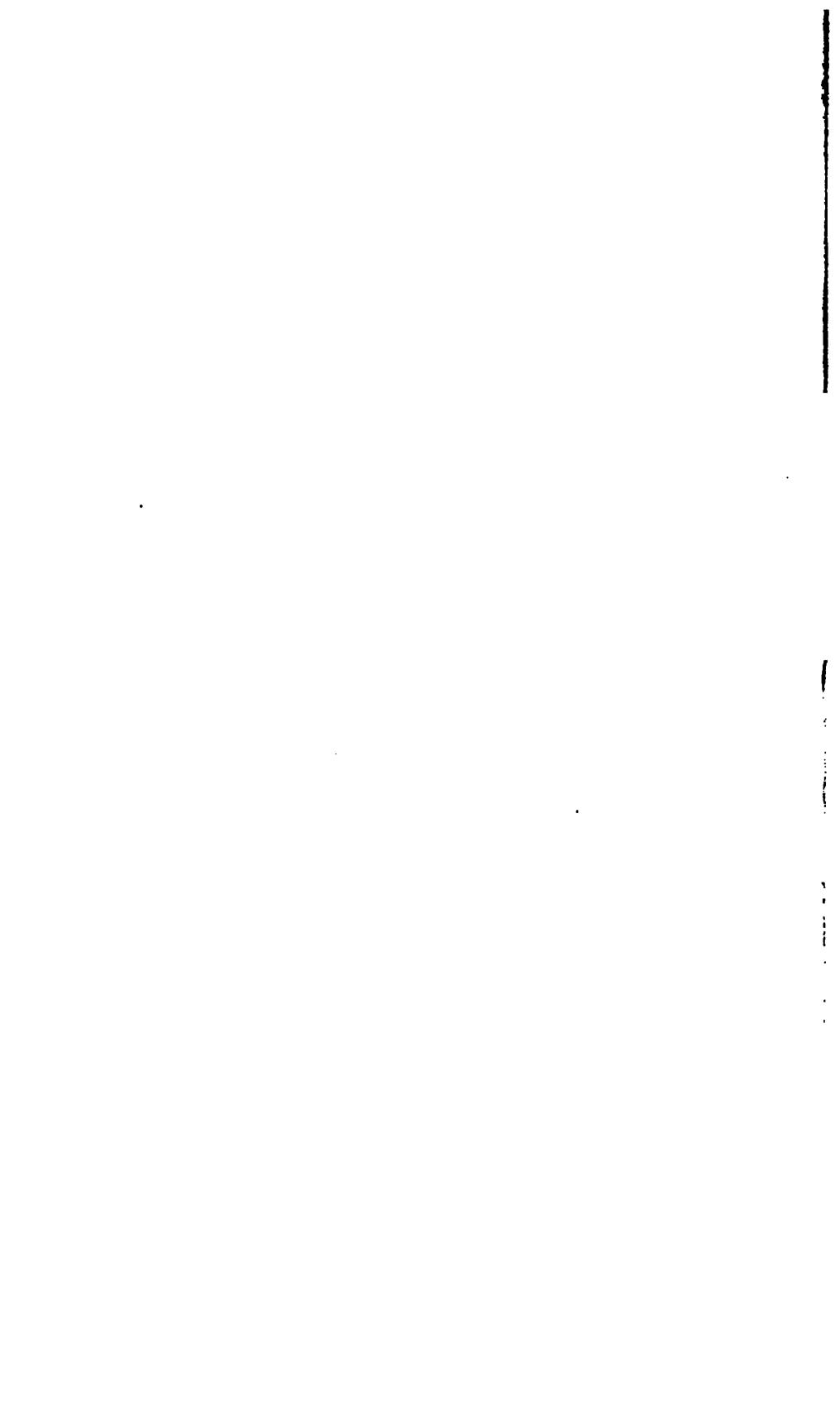



A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIERARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.



